

# HISTOIRE UNIVERSELLE,

DEPUIS

# LE COMMENCEMENT DU MONDE,

JUSQUAPRESENT;

TRADUITE DE L'ANGLOIS

## D'UNE SOCIÈTE DE GENS DE LETTRES

TOMETROISIEME.

#### CONTENANT

L'HISTOIRE DES JUIFS DEPUIS SAUL JUSQU'A LA CAPTIVI-TÉ DE BABYLONE.

L'HISTOIRE DES ASSYRIENS, DES BABYLONIENS, DES MEDES ET DES PERSES.

ENRICHIES DES FIGURES ET DES CARTES NECESSAIRES.





Chez ARKSTERDAM ET ALEIPZIG,

Chez ARKSTERDAM ET ALEIPZIG,

MDCCXLIE

# UNIVERSELLE,

DEPULS

LE COMMENCEMENT DU MONDE, JESQUA PRESENT,

TRADULTE DE L'ANGLOIS

OUNT SOCIETY OF GENERAL SERVICES OF TO ME T ROLE ME.

CONTLLNENT

c'Histoire dus Juies dreus Saën jusqu'a ea Carding.
The de Bartone.
L'Histoire des Asserieus, des Bartonieus, des

BURICHIES DES MODRES ET MES CARTES NECESSALES



BETTER

E S

# PITRE

# TI

DECE

# TROISIE

්සේ දෙවැදීම් වැටදුන් දෙවැදීම් සේ දෙවැදීන් සිත් සුත් දෙවැදීම් වෙයුත් දෙවැදීම් සිත් දෙවැදීම් සිත් සිත් සිත් සිති

### SUITE DU LIVRE PREMIER. our our leur Em-

### CHAPITRE VII.

SECTION VIII. Histoire des Juiss depuis Saul jusqu'à la Captivité de Babylone.

Sur l'Origine & les Progrès de Idolâ trie & de la APPENDIX

## CHAPITRE VIII. Histoire d'Assyrie.

SECTION I. Description de l'Assyrie.

335

Spr

405

124

413

FILE

149

SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Assy-

SECTION III. Chronologie Assyrienne jusqu'à la chute de cet Empire.

SECTION IV. Histoire d'Affyrie selon Ctésias de Gnidos & ceux qui l'ont suivi. 170

SEC-

# TABLE DES CHAPITRES

| SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Babyloniens.  SECTION IV. Chronologie des Babyloniens depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à sa dissolution. 265 SECTION IV. Histoire des Babyloniens.  SECTION IV. Histoire des Babyloniens.  SECTION II. Description de la Médie.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes.  SECTION III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire sut transféré aux Perses.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  SECTION III. Religion de la Perse.  SECTION III. Religion des Perses.  424 SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  442 | les plus dignes de foi.                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| tumes, Arts, Sciences & Commerce des Babyloniens.  SECTION III. Chronologie des Babyloniens depuis le commencement de la Monarchie jusqu'à fa diffolution. 265  SECTION IV. Histoire des Babyloniens.  268  CHAPITRE X. Histoire des Mèdes.  SECTION II. Description de la Médie.  SECTION III. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes.  SECTION III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire fut transféré aux Perses.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  SECTION II. Description de la Perse.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  SECTION III. Religion des Perses.  424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  442                                                                                                                           | SECTION I. Description du Pays de Babylone ou de la Chal-    |
| ment de la Monarchie jusqu'à sa dissolution. 265  SECTION IV. Histoire des Babyloniens. 268  CHAPITRE X. Histoire des Mèdes.  SECTION II. Description de la Médie. 324  SECTION III. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes. 331  SECTION III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire sux Perses. 335  SECTION IV. Histoire des Mèdes. 340  CHAPITRE XI. Histoire de Perse. 361  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses. 405  SECTION III. Religion des Perses. 424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse. 442                                                                                                                                                                                                                                                                        | tumes, Arts, Sciences & Commerce des Baby-                   |
| CHAPITRE X. Histoire des Mèdes.  Section II. Description de la Médie.  Section III. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes.  Section III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire fut transféré aux Perses.  Section IV. Histoire des Mèdes.  CHAPITRE XI. Histoire de Perse.  Section II. Description de la Perse.  Section II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  Section III. Religion des Perses.  424  Section IV. Règnes des Rois de Perse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |
| SECTION II. Description de la Médie.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes.  SECTION III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire fut transféré aux Perses.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  SECTION II. Description de la Perse.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  SECTION III. Religion des Perses.  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | SECTION IV. Histoire des Babyloniens. 268                    |
| SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes.  SECTION III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire fut transféré aux Perses.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  CHAPITRE XI. Histoire de Perse.  SECTION II. Description de la Perse.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  SECTION III. Religion des Perses.  424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | CHAPITRE X. Histoire des Mèdes.                              |
| tumes, Arts, Sciences & Commerce des Mèdes.  SECTION III. Chronologie des Mèdes jusqu'au tems où leur Empire fut transféré aux Perses.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  CHAPITRE XI. Histoire de Perse.  SECTION II. Description de la Perse.  SECTION III. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  SECTION III. Religion des Perses.  424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  422                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | SECTION I. Description de la Médie. 324                      |
| pire fut transféré aux Perfes.  SECTION IV. Histoire des Mèdes.  CHAPITRE XI. Histoire de Perse.  SECTION L. Description de la Perse.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  SECTION III. Religion des Perses.  424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | tumes, Arts, Sciences & Commerce des Me-                     |
| CHAPITRE XI. Histoire de Perse.  Section L. Description de la Perse.  Section II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  Section III. Religion des Perses.  424  Section IV. Règnes des Rois de Perse.  442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |
| SECTION II. Description de la Perse.  SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses.  SECTION III. Religion des Perses.  424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse.  442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SECTION IV. Histoire des Mèdes. 111 111 / 10110 340          |
| SECTION II. Antiquité, Gouvernement, Coutumes, Arts, Sciences & Commerce des anciens Perses. 405  SECTION III. Religion des Perses. 424  SECTION IV. Règnes des Rois de Perse. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | CHAPITRE XI. Histoire de Perse.                              |
| Ces & Commerce des anciens Perses. 405 SECTION III. Religion des Perses. 424 SECTION IV. Règnes des Rois de Perse. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SECTION L. Description de la Perse. 361                      |
| SECTION IV. Règnes des Rois de Perfe. 442                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0 0                                                          |
| rices                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SECTION III. Religion des Perses. 424                        |
| Secreon III. Chronologie Affyrianne juster'h in chane de sec                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SECTION IV. Règnes des Rois de Perse. 442                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Secreon III. Chronologie Affyrianne juster'h in chane de eer |

# AVERTISSEMENT

D E S

# LIBRAIRES.

Orsque les deux prémiers Volumes de cette Histoire parurent en François, les Auteurs Anglois n'avoient pas donné encore la Préface générale plusieurs Cartes Planches que nous avons jugé nécessaire d'y joindre à présent, pour rendre notre Traduction aussi complette que l'Original. Ceux qui n'ont pas fait relier les deux prémiers Volumes, pourront mettre la Présace devant le Tome I. Eles Cartes Planches à leur place. Et ceux qui pourroient les avoir fait relier, pourront mettre la Présace à la tête de ce III. Tome, Eles Cartes Planches où elles doivent être, ou bien à la fin de ce Volume.

Comme le Public a été très satisfait de la Traduction des deux prémiers Volumes de cette Histoire, nous avons prié la même Personne, Homme du prémier mérite par son génie par ses lumières, de vouloir bien traduire aussi ce troisiè-

me Tome, & un quatrième qui est sous presse.

Avec ce III. Volume nous aurions donné une Table pour chacun des trois qui ont paru jusqu'ici, si des Savans ne nous eussent conseillé d'attendre que nous sussions parvenus jusqu'à l'Histoire Romaine, pour n'obliger pas le Lecteur à recourir à diverses Tables. Alors nous en donnerons une de toute cette Epoque, Sainsi des Epoques suivantes jusqu'à la fin de cette Histoire.

Etanta

# AVERTISSEMENT DES LIBRAIRES.

Etant depuis peu les seuls propriétaires & exécuteurs de cet Ouvrage, nous promettons d'en donner tous les ans deux Volumes, ou du moins trois en deux ans; & nous n'épargnerons ni soins ni dépenses pour rendre cette Traduction aussi complette & aussi belle que l'Original.



CARTE du ROYAUME de JUDA et d'ISRAEL, suivant cette HISTOIRE.



)

# HISTOIRE UNIVERSELLE.

# L I V R E I.

L'HISTOIRE DES JUIFS SOUS LEUR GOUVERNEMENT MONARCHIQUE.

CHAPITRE VII.

S E C T I O N VIII.

A il L étoit fils de Kis, de la Tribu de Benjamin. C'étoit un jeune homme d'une haute stature, & d'une grande beauté. Son père l'avoit envoyé, vers le tems que les Israélites demandérent un Saul pré-Roi, pour chercher avec un Domestique, dont il le sit accompa- mier Roi gner, quelques ânesses, qui s'étoient égarées. Après trois jours de re-d'Ifraël. cherche inutile, son Domestique lui proposa d'aller à Rama, dont il se trouvoit alors tout près, & de consulter Samuël, pour aprendre de lui ce qu'il n'avoit pu découvrir. Samuël, qui savoit que Saul étoit celui que Année Dieu destinoit au Trône, & qui s'étoit rendu à Rama pour y offrir un du Deluge facrifice, profita de cette occasion pour l'inviter à la Fête, dans laquelle il 1904. A. lui donna le haut bout de la table, & le distingua encore des autres con-vant J. C. vives par un plat particulier qu'il fit mettre devant lui. Il le retint la nuit 1095. suivante, & l'ayant apellé de grand matin pour lui donner ses directions, il sit avec lui une partie du chemin; après quoi il le pria de faire marcher devant, celui qui l'accompagnoit (a). Dès-que ce Domestique sut éloigné, Samuël répandit de l'huile sur la tête de Saül, & le salua comme

Tome III. (4) Chap. IX.

Section Roi d'Israël. En aprenant la prémière nouvelle du fort glorieux auquel il al-VIII. loit être élevé, Saul témoigna une extrême modestie. Il allégua que sa Tri-Saül pré bu & sa Famille-étoient les moindres d'Israël, comme un argument qui proumier Roi voit qu'il n'étoit pas propre à remplir un si haut rang, Mais le Prophète lui d'Israel. declara que Dieu le rempliroit d'une portion abondante de son Esprit, & créeroit en lui un nouveau cœur & des dispositions nouvelles, qui le rendroient dans peu un tout autre homme. Samuël lui donna alors quelques lumières relatives au sujet de son voyage, qu'il ne lui avoit point encore communiquées; & prenant ensuite congé, lui laissa rejoindre son Domestique. Entr'autres choses que Samuël prédit lui devoir arriver en s'en retournant chez lui, il y en avoit une, qui étoit qu'il rencontreroit une Compagnie de Prophètes, & qu'à cette occasion il recevroit l'Esprit de Prophétie, & prophétiseroit avec eux. L'évènement justifia cette prédiction, & la surprise qu'un pareil changement causa à ceux qui connoissoient Saiil, donna lieu à ce mot, qui passa dans la suite en proverbe, Saul est-il aussi entre les Prophétes (a)? Peu de tems après Samuël assembla tous les Chefs d'Israël en Mizpeh, & leur commanda de se présenter devant l'Eternel selon leurs Tribus. Ces Tribus passé-

rent en ordre, & le choix tomba sur celle de Benjamin. On apella alors

les Familles, & celle de Matri fut prise; enfin le fils de Kis fut choisi (b). Pendant que ceci se passoit, Saul, qui savoit sur qui le sort devoit tomber, s'étoit si bien caché parmi quelque bagage, qu'on ne put le trouver que quand Dieu eut indiqué l'endroit où il étoit. Dès-qu'on l'eut tiré de sa retraite, Samuël le présenta au Peuple, comme celui que Dieu avoit choisi pour être leur Chef. A sa vue on n'entendit que des acclamations de joie, & le Peuple cria tout d'une voix, Vive le Roi. Alors Samuël, qui dans le tems que les Israélites avoient demandé un Roi d'une manière tumultueuse, les avoit avertis de tout ce qu'un Prince revétu d'un pouvoir absolu pourroit faire, & de tout ce qu'ils avoient à craindre de lui, jugea à propos d'informer le nouveau Roi, en présence de l'Assemblée, des devoirs attachés au poste qu'il alloit occuper. Il lut pour cet effet les Loix que Dieu avoit données sur ce sujet à Moyse: Loix également opposées à la Tirannie & à l'Anarchie, & auxquelles il en ajouta apparemment quelques autres en qualité de Prophète, puisqu'il est dit qu'il les écrivit, & qu'il les posa devant l'Arche (c), où Moyse avoit mis celles qui se trouvent concernant les devoirs des Rois dans le Livre du Deutéronome. Saul ayant été aussi proclamé & oint Roi d'Israël, Samuël congédia l'Assemblée, & le nouveau Roi retourna en sa maison en Guibha, où il sut accompagné d'un bon nombre de gens de guerre: mais une troupe de garnemens, qui méprisoient sa jeunesse, & qui le crovoient incapable de la Charge qui venoit de lui être conférée, refusérent de le reconpostre, & ne lui apportérent point de présent, comme avoient fait les autres.

Cependant il eut occasion, peu de tems après, de leur donner une preuve de son courage, & de leur saire voir de quelle manière il savoit saire usage de sa nouvelle autorité. Les habitans de Jabès de Galaad étoient assié-

ges par les Ammonites, & sur le point de perdre non seulement leur liber- Secrion té, mais aussi leur œil droit, ce qui auroit été une note d'insamie pour toute la Nation. Ils avoient obtenu, comme une espèce de grace, sept jours Saul pré. de trève pour solliciter du secours, & employérent ce tems à implorer l'as-mier Roi sistance de leurs Frères. Quand ces tristes nouvelles arrivérent, Saul étoit d'Ifrael. aux champs avec son bétail. A son retour il trouva tout le Peuple en larmes, & avant apris le sujet de ces pleurs, il prit une couple de bœus; il les coupa en morceaux, qu'il envoya sur le champ à chaque Quartier d'Israël, accompagnant cette espèce de présent de ce menaçant message, que les Troupeaux de tous ceux qui refuseroient de venir avec lui au secours de leurs Frères de Jabès, seroient traités comme ces animaux dont il leur envoyoit les pièces. Les Israélites, allarmés de ces nouvelles, se rendirent au plutôt à Bêzec, au nombre de trois cens mille, sans compter trente mille hommes de la Tribu de Juda. Saül ayant fait savoir aux assiégés, que dès le lendemain il viendroit à leur secours, marcha toute la nuit, & lorsqu'il fut près de l'Ennemi, partagea son Armée en trois corps, avec lesquels, dès la pointe du jour, il attaqua si à propos les Ammonites, qu'il les obligea à lever le siège, & à prendre la suite, après avoir perdu bien du monde (a). Les Israélites, fiers d'avoir remporté une victoire si signalée. proposerent de punir de mort ceux qui avoient refusé de reconnoître Saul pour Roi: mais ce Prince eut la générosité de rejetter cette proposition. alléguant qu'il ne vouloit pas souiller le commencement de son règne du sang de ses Frères, & cela dans le tems que Dieu venoit de bénir leurs armes d'une façon éclatante. Une réponse si pleine de modération, acheva de lui gagner tous les cœurs; & Samuël, qui s'étoit aussi trouvé à la bataille, fit une Convocation en Guilgal, dans laquelle Saül fut généralement reconnu pour Roi, & son Election confirmée. Cette Cérémonie fut accompagnée de mille témoignages de joie, & fanctifiée par des facrifices de profpérité (b). Avant que Samuël congédiat cette nombreuse Assemblée, il faisse cette occasion pour justifier la conduite qu'il avoit tenue pendant tout le tems qu'il avoit exercé la charge de Juge. Les circonstances sembloient exiger de lui cette démarche. Son autorité, qui se trouvoit alors entre les mains de Saül, actuellement présent, ne pouvoit plus sermer la bouche à ceux qui auroient pu avoir quelques plaintes à faire contre lui. Ainsi étant vieux & prêt à quiter le monde, il fomma les Israélites de l'accuser ouvertement devant leur nouveau Roi, s'il s'étoit rendu coupable de fraude, d'injustice ou d'oppression envers quelqu'un d'eux, afin qu'il pût faire une restitution convenable avant de mourir: sommation qui sut suivie de cette réponse unanime, Tu ne nous a point opprimés, & tu n'as rien pris à personne. Cependant Samuël, pour donner un nouveau poids à ce témoignage, exigea que les Israélites le confirmassent par serment, ce qu'ils firent. Ce Prophète paroit avoir eu un double dessein, outre celui de mettre dans tout son jour l'innocence de sa conduite: le prémier étoit de proposer un modèle de conduite au jeune Saül: & l'autre, de faire sentir aux Israélites l'in-

(a) V. supra T. I. p. 529.

#### HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

VIII. Saul prémier Roi d'Ifreël.

Section l'ingratitude dont ils s'étoient rendus coupables, en demandant un Gouvernement différent de celui auquel ils avoient été foumis jusqu'alors; & de les convaincre, que s'ils étoient aussi rebelles à l'avenir que par le passé, la nouvelle forme de Gouvernement, qui venoit d'être introduite, ne mettroit ni eux ni leur Roi à couvert des effets de la colère de Dieu. Dans cette vue, il leur rapella le fouvenir de tous les châtimens que leur idolâtrie & leur desobéifsance leur avoient attirés depuis leur entrée dans la Terre de Canaan. Il ajouta à cette énumération, celle des délivrances fignalées que Dieu avoit accordées à leur repentance, sans le secours d'un Roi: & pour que son discours sît plus d'impression, & que les Israélites sussent persuadés qu'il n'étoit pas dicté par le ressentiment qu'il avoit de voir son autorité transmise entre d'autres mains, mais uniquement parce que Dieu étoit irrité contr'eux, il leur déclara que quoiqu'ils fussent alors dans le tems de la moisson, durant lequel l'air étoit ordinairement serein \*, il alloit obtenir par ses prières une si grande abondance de pluye mélée d'éclairs & de tonnerres, qu'ils auroient lieu d'être convaincus que leur ingrate demande avoit souverainement déplu à Dieu. Sa prédiction sut vérifiée, & les Israélites effrayés reconnurent le tort qu'ils avoient eu de demander un Roi, &, ce qui étoit une aggravation de leur faute, de l'avoir demandé à Samuël. Ils priérent ce Prophète de vouloir détourner par ses prières le danger qui les menaçoit, & Samuël leur accorda non feulement cette demande, mais leur déclara outre cela qu'il s'employeroit en leur faveur aussi longtems qu'il vivroit; & que si eux & leur Roi continuoient à obéir à Dieu, & à s'abstenir du Culte des Idoles, ils jouiroient d'une prospérité sans mêlange; mais que s'ils retomboient dans la rebellion & dans l'idolàtrie, & eux & leur Roi devoient s'attendre aux plus terribles effets de la vengeance divine (a).

Tout ceci se passa pendant la prémière année du règne de Saül. L'année suivante il licencia sa nombreuse Armée, s'imaginant peut-être que la victoire qu'il venoit de remporter, mettoit les Israélites suffisamment à couvert de quelque nouvelle attaque; & ne se réserva que trois mille hommes, dont il mit deux mille en garnison en Michmash & en Bethel, laissant les autres mille en Guibha de Benjamin, fous les ordres de son fils Jonathan. Ce jeune Prince, croyant peut-être faire une action digne du fils & du successeur de Saul, frappa les Philistius qui étoient en garnison à Geba. Cette désaite avant allarmé ce Peuple, S'aül fit fonner la trompette par tout le pays, & avertir les Israelites que les Philistins venoient contr'eux avec une puissante

(a) I Sam. XII.

(1) Sam. XII. 16.

<sup>\*</sup> C'est avec raif in que Samuel apelloit ce prodige la grande chose que l'Eternel alloit faire devant leurs gent (1); de le Peuple devoit en avoir cette idée, le Pays n'étant pas fujer-à de parcis orages durant le tems de la moifson, & étant ordinairement humecté par les pluyes de la première & de la dernière suison. Mais soit que l'évenement en question ait été un Merade proprement dit, ou que Samuel ait simplement prévu la chose, sa prédiction product fon effet fur ce Peuple inc'é sule & obiliné, & l'empêcha de s'aplau sir de la pouvelle forme de Convernement qu'il avoit choisie, & de la victoire qui venoit d'être. arm; ortée

terie, sans compter un nombre innombrable de Fantassins, avec lesquels ils se campérent en Michmash vers l'Orient de Bethaven \*. La vue d'une si prodigieuse Armée répandit une telle frayeur parmi les Ifraélites, qu'oubliant leur mier Roi dernière victoire, & la valeur que leur Roi avoit fait paroître en cette oc- d'Israël.

Armée. En effet ils avoient trente mille chariots & fix mille hommes de Caya- Sporton

casion, plusieurs se cachérent dans des cavernes, ou derrière des buissons ou des rochers, pendant que d'autres tâchérent de se mettre en sureté en passant de l'autre côté du Jordain, laissant leur pays ouvert aux incursions tréquentes & destructives de l'Ennemi, & leur Roi embarassé à faire tête aux Philistins avec le petit nombre de ceux qui ne l'avoient point abandonné. Il y avoit néanmoins une circonstance propre à excuser jusqu'à un certain point la fuite des autres, qui étoit, que les Philistins avoient eu la précaution de leur enlever non seulement toutes leurs armes, mais même iufqu'aux instrumens avec lesquels on aiguise des socs & des coignées, de peur qu'ils ne s'en servissent en guise d'armes. Les Israelites n'avoient ni Forgeron, ni Forge, & se trouvoient si peu en état de se désendre, que le jour même de la Bataille Saül & son fils (a) furent les seuls qui eussent une épée & une halebarde †. Cependant Saül resta avec eux en Guilgal, attendant que Samuël vînt conformément à sa promesse: mais après avoir attendu sept jours entiers, voyant que le Prophète n'arrivoit pas, ni ne lui envoyoit aucun message, & que sa petite Armée étoit presque réduite à rien, il résolut de se désendre courageusement, en cas qu'il sût attaqué: cependant, comme il craignoit d'être furpris par l'Ennemi, avant que d'avoir tàché de se rendre Dieu favorable par des sacrifices ordinaires en pareille occasion, il se hazarda, le septième jour, à offrir un holocauste & des sacrifices de prospérité. La cérémonie étoit à peine achevée, que Samuel arrive, & blame hautement la faute qu'il venoit de commettre 1. Saiil s'ex-

#### (a) Chap. XIII. 19 & fuiv.

\* Nous avons déjà dit notre sentiment, dans l'Histoire de ce Peuple, touchant ce nombre prodigieux de chariots. On pourra y voir le succès de cette guerre, & ce qu'un savant Critique moderne a pensé sur ce sujet (1).

† Le reste de ce petit Corps étoit, comme on doit naturellement le supposer, muni de ces sortes d'armes, qu'on peut fabriquer sans le secours d'un Forgeron, comme des frondes, des fléaux, des massues, des bâtons, des fourches de bois, & des bâtons durcis au seu. Les frondes, dont ils savoient très bien se servir, pouvoient leur être d'usage à une cer-

taine distance de l'Ennemi, & les autres armes dans la mêlée.

1 On a de la peine à deviner en quoi consistoit le crime qui attira à Saül une reprimande si sévère de la part du Prophète. Les Juifs l'accusent à-la-vérité, 1. De n'avoir pas attendu aussi longtems qu'il auroit dû. 2. D'avoir empiété sur les Droits des Prêtres, en offrant des facrifices à Dieu avec ses mains impures (2). Joséphe paroit exprimer la même chose, quoique d'une manière enveloppée. Cet Historien ajoute, que Saül avoit sait dire à Samuël de venir pour consulter ensemble, & que ce Prophète lui avoit fait répondre qu'il restat sept jours dans l'endroit où il étoit, & qu'il tint des facrifices prêts, pour qu'il pût les venir offrir à Dieu au bout du terme marqué. Saul, continue-t-il, attendit aussi longtems qu'il sal-

VIII. mier Roi d'Ijraël.

Secrion cusa, en alléguant la nécessité où il s'étoit trouvé. Mais soit que le Prophète prît la choie comme un présage de sa desobéissance avenir, & d'un man-Saul pre- que de foi, & ne voulût que l'intimider & l'avertir; soit que sa rejection lui eût déjà été révélée; il lui dit qu'il avoit fait une action très folle, & que sa desobéissance aux Ordres de Dieu feroit que le Sceptre passeroit de ses mains entre celles de quelqu'un qui seroit plus digne de le porter. Dèsque Samuël l'eut quité, pour se rendre en Guibha, Vallée de Benjamin, Saül & son fils l'y suivirent avec leur petite Armée, qui ne consistoit qu'en six cens hommes très mal armés. La ils virent avec inquiétude les Philistins, toujours campés en Michmash, & faisant des incursions de trois différens côtés fur les terres d'Ifraël. Un de leurs détachemens prenoit fa route vers Hophra, un autre vers Beth-horon, & le troisième du côté de la Vallée de Tseboim (a).

Telle étoit la fâcheuse situation dans laquelle se trouvoient les Israélites. quand Jonathan, poussé par un instinct surnaturel, se rendit, à l'insu de fon père, & de toute l'Armée, à l'exception du garçon qui portoit ses armes, & qui l'accompagna en cette occasion, dans un endroit entre deux rochers, où les Philistins avoient un Corps de garde. Pour arriver à cet

(d) Ibid.

loit, mais eut le maîneur de manquer dans un autre article, en offrant lui-même le sacrifice (1). A l'égard du prémier chef, de ne pas attendre aussi longtems qu'il auroit dû, il pas roit peu important, si l'on considère la désection qui règnoit dans son Armée, pour avoir mérité par là d'être rejetté. Et par rapport à l'autre article, il est destitué d'apparence; puisqu'il avoit avec lui le Grand Prêtre Abija, qui auroit offert lui-même les sacrifices, ou qui en auroit empêché Saül, si ce Prince avoit voulu les offrir. C'est ce qui a porté quelques Auteurs (2) à croire qu'il y a une transposition de Chapitres, & que le crime qui causa la rejection de Saiil, sut de n'avoir pas détruit le Roi de Hamalek & tout le butin, suivant l'ordre de Dieu : desobéiffance dont l'Histoire est racontée dans le Chapitre suivant, dans lequel Samuel lui fait sur ce sujet les reproches les plus sévères, & lui déclare qu'à cause de cela même Dieu l'avoit rejetté pour n'être plus Roi (3). Mais il y a plus d'apparence, que les prémiers reproches que lui adresse le Prophète, regardent le sort auquel il devoit s'attendre, s'il n'étoit plus foigneux que par le passé d'obéir aux ordres de Dieu. Car il est clair qu'il s'en falloit tant que Saül fût alors absolument rejetté, que non seulement il obtint une victoire grande & presque miraculeuse, immédiatement après que Samuel l'eut quité, mais fut aussi très heureux dans les guerres qu'il eut contre d'autres Nations; sur-tout, puisqu'il recut du Prophète la nouvelle commission de combattre les Amalekites, avec promesse qu'il en seroit vainqueur. Pour ce qui est dit, que l'Eternel s'etoit cherché un homme selon soncœur, Es commanderoit à cet homme d'être le Conducteur de son Peuple (4), ceux qui connoissent le génie de la Langue Hébraique, savent qu'on peut traduire ces mots au futur, l'Eternel cherchera &c. Pour ce qui cst de ces paroles de Samuël, l'Eternel auroit établi un règne sur Ifraël à toujours, il est certain qu'elles ne doivent pas être prises dans un sens littéral, le Sceptre étant promis à la Tribu de Juda (5), & donné peu de tems après à David, qui étoit de cette I ribu. Nous croyons donc que Saül fut seulement menacé ici, pour avoir agi follement; mais que dans le Chapitre suivant il est rejetté pour sa desobéissance, en épargnant Agag & la meilleure partie du butin : Samuël ne le taxant point en cette occasion de folie, mais de rebellion, qu'il compare à l'Idolatrie & aux Devinemens (6).

<sup>(1)</sup> Ant. 1 VI. c. 7.

<sup>(2)</sup> Tremeil. in loe. (3) I Sam. XV. 16 & fuis.

<sup>(4)</sup> Ibid. Ch X!II. 10,

<sup>(5)</sup> Gen XLIX. 140 (6) 1 Sam. XV. 29.

endroit, il falloit grimper des piés & des mains. Cette prémière difficulté é- Section tant surmontée, Jonathan attaqua les Philistins, leur tua vingt hommes, & mit en fuite les autres, qui répandirent dans leur propre Camp une telle frayeur, Sail préque Sail, & ceux qui étoient avec lui, purent sans peine s'en appercevoir, mier Roi Ce Prince, ne voyant pas Jonathan, devina aussi aisement la cause de la d'Ijraël. terreur des Philistins.

L'Arche de Dieu se trouvant dans l'Armée des Israélites, Saul s'adressa à Abija le Grand Sacrificateur, arrière petit-fils de Héli, pour qu'il demandât à Dieu s'il falloit attaquer l'Ennemi. Mais dans le tems même qu'il exprimoit cette commission, entendant que le tumulte alloit en augmentant dans le Camp des Philistins, il ordonna à Ahija de retirer sa main, & attaqua les Philistins avec son petit Corps d'Armée, qui fut bientôt grossi par un bon nombre de Captifs Hébreux, qui profitérent de cette occasion pour rendre la pareille à leurs Oppresseurs, comme aussi par plusieurs de ceux qui, apprenant la fuite des Philistins, fortirent de leurs retraites, & vinrent joindre leur Roi.

Cette victoire, quoique grande (a), auroit pu être plus complette, si Saül n'avoit pas exigé de son Armée l'imprudent serment de poursuivre les Philistins, sans prendre aucune nourriture jusqu'au soir. Ce vœu téméraire auroit pu avoir de fatales suites; car outre qu'il empêchoit les soldats fatigués d'exterminer autant d'Ennemis qu'ils auroient fait sans cela, & qu'il les obligeoit à mettre plutôt fin à leur pourfuite, il en arriva que le foir ils se trouvérent tellement affamés, qu'ils auroient mangé avec le fang le bétail qui faisoit partie du butin, si le Roi ne les en est empêchés à tems. Mais le serment, exigé par Saul, auroit pu produire un malheur bien plusgrand encore. Jonathan, ne fachant rien de l'imprécation de son père. & étant affoibli par la fatigue de la journée, s'étoit fortissé en prenant un peu de miel, qu'il avoit trouvé en chemin faisant. La chose ayant été découverte par le moyen de l'Urim, Saül auroit infailliblement condamné son fils à la mort, si toute l'Armée ne s'y étoit opposée unanimement, & n'eût juré que pas même un de ses cheveux ne tomberoit en terre, en considération de la délivrance signalée dont il avoit été la principale cause. Après cette victoire, Saül s'en retourna chez lui, & se mit en état de saire la guerre avec fuccès, non seulement aux Philistins, mais aussi aux Ammonites, aux Moabites, aux Iduméens, & aux Rois de Tsoba & d'Amalek. Le Général de fes Troupes étoit Abner, fils de son oncle Ner; il avoit aussi deux fils outre le vaillant Jonathan; & un de ses principaux soins, après celui de son Armée, étoit d'avoir autour de sa personne une Garde composée des plus vaillans hommes qu'il pouvoit trouver dans ses Etats (b). L'Histoire Sainte ne nous donne le détail d'aucune de ces guerres, à l'exception de celle contre Amalek, de laquelle il a été fait mention en son lieu (c); & l'on auroit même de la peine à deviner en quel tems de son règne, Saül fit quelqu'une de ces guerres. Tout ce que nous savons, c'est qu'il règna quarante ans.

<sup>(</sup>a) V. Supra T L p. 621; (b.) I. Sam. XIV.

d'Ifraël.

Section ans (a); qu'il fut un Prince intrépide & heureux, continuellement en guerre avec quelque Etat voisin; & qu'il affoiblit considérablement la puissance Saül pré- de tous ses Ennemis. En sorte que s'il n'avoit pas négligé d'observer l'ordre que Dieu lui avoit donné par rapport au Roi d'Amalek & aux biens de ses Sujets, il auroit, suivant toutes les apparences, toujours règné sans compétiteur (b). Mais il démentit la conduite qu'il avoit tenue jusqu'alors, non seulement en ne se souciant, ni de l'anathême que Dieu avoit prononcé contre cette Nation même, dès le tems que les Israélites sortirent d'Egypte; (c) ni du commandement particulier que Samuël lui avoit donné sur ce sujet (d); mais aussi en alléguant à ce Prophète la puérile raison, d'avoir exécuté ses ordres dans le tems que tout ce qui étoit à l'entour de lui prouvoit le contraire (e); & en tâchant de rejetter une partie de la faute sur le dessein du Peuple de sacrisser à l'Eternel ce qu'il y avoit de meilleur dans le bétail (f); & une autre partie sur la crainte qu'il avoit eue d'irriter le Peuple, en l'obligeant à détruire tout le butin (g). Ainsi il n'y a pas lieu d'être surpris que Samuël ne pût entendre, sans une espèce d'indignation, un Roi d'Israël voulant pallier une action inexcusable; & lui sit des reproches si sévères touchant un crime, dont il devoit lui déclarer que la perte de sa Couronne feroit la punition.

Une sentence si terrible fit sur Saiil la plus profonde impression: il reconnut sa faute, & pria Saiil, simplement pour la forme, & pour prévenir que le Peuple ne l'abandonnât, de continuer à avoir quelque considération pour lui, & de l'accompagner pendant qu'il iroit rendre à Dieu l'hommage de l'adoration. Le Prophète lui accorda ces demandes; & après avoir fait mettre à mort le Roi d'Amalek \*, dont la cruelle épée avoit privé tant de mères de leurs enfans, il s'en retourna à Rama, où il faisoit son séjour. Depuis ce tems il ne revint plus auprès de Saül, & continua à mener deuil sur ce Prince, jusqu'à ce qu'il en fut repris par Dieu lui-même, qui lui commanda de se rendre à Béthlehem, & d'oindre pour Roi à sa place un des fils

d'Ilai.

Sa-

(a) Act. XIII. 21. (b) V. la dernière Note. (c) Exod. XVII. 14.

(d) r. Sam. XV. r. & fuiv. (e) Ibid. v. 13. 14 & 20. (f) v. 15. (g) v. 24. 30 & suiv. jusqu'à la sin.

<sup>\*</sup> Le Texte dit que ce fut Samuël lui-même qui le mit à mort (1); mais suivant le génie de la Langue Sainte, cette expression signifie simplement, que Samuel donna ordre qu'on sît mourir ce Roi. D'ailleurs, outre que Samuel n'étoit pas un Homme de guerre, il étoit trop agé alors pour faire une pareille exécution. Un ancien Auteur (2) raconte qu'Agag ayant demandé comme une grace d'être épargné jusqu'au lendemain, & la chose lui ayant été accordée, sa semme, qui vint le trouver pendant la nuit, conçut de lui ce même Amalèkite, qui tua dans la suite Saiil; ce qui fut, dit l'Auteur que nous citons, une juste punition du crime que Saul avoit commis en épargnant ce Prince. Mais il est clair que Saul n'étoit pas même bleffé, quand il se tua en tombant sur sa propre épée, comme nous le verrons dans la suite; & que le jeune Amalekite, qui apporta la nouvelle de sa mort à David, prétendit seulement l'avoir tué, dans l'espérance de se concilier par-là les bonnes graces de David, quoique la chose ait tourné autrement.

Samuel fut obligé de colorer son voyage du prétexte d'un facrifice qu'il Section avoit à faire dans cette ville. Pour cet effet il prit avec lui une jeune vache, tant afin de ne donner aucun soupçon à Saül, qui devoit naturellement Saül préêtre devenu ombrageux, qu'afin de calmer la crainte, que son arrivée, dans mier Roi un tems où l'on ne l'attendoit pas, auroit pu causer aux Anciens de Beth- d'Ijraël. lébem. Dès-qu'il sut arrivé dans la maison d'Isat, il commanda que tous ses fils passassent en ordre devant lui; & quand il aperçut l'ainé, que l'Histoire Sainte nous représente comme un vaillant homme, il supposa d'abord que c'étoit lui qui devoit succéder à Saül: mais il ne tarda pas longtems à être convaincu, que les jugemens de Dieu ne s'accordoient pas avec les siens, le choix n'étant tombé ni sur le fils ainé, ni sur aucun des six autres srères qui passérent en revue. Samuël, en étant surpris, demanda à Isaï si c'étoientlà tous les fils qu'il avoit; & reçut pour réponse qu'il en avoit encore un de petite taille, qui paissoit ses brebis, & qui étoit le plus jeune de tous. Samuël commanda de le faire venir, & aussi-tôt que David arriva, le Prophète recut ordre de l'oindre en présence de ses frères; & depuis cet instant l'Esprit de l'Eternel saissit David . Samuël donna ensuite un festin à la samille d'Isat, & aux Anciens de la ville; après quoi il s'en retourna à Rama, & David à ses troupeaux. Peu de tems après l'onction de David, l'Esprit de Dieu ayant abandonné Saül, ce Prince commença à être tourmenté par un mauvais Efprit, ou par une profonde mélancolie. On lui conseilla, pour soulager ce mal, de faire venir, pour jouer de la harpe devant lui, le jeune David, qui s'étoit acquis la réputation d'être non seulement un habile Musicien, mais aussi un jeune homme discret & brave. David sut mandé, & gagna tellement, par les agrémens de sa personne & la douceur de sa musique, l'affection de Saiil, que ce Prince lui donna la charge de porter ses armes, & obtint d'Isai qu'il resteroit auprès de sa personne. Ainsi toutes les sois que Sail avoit une attaque de fon mal, David le soulageoit en jouant de quelques Inthrumens (a), après quoi il s'en retournoit chez lui reprendre ses occupations ordinaires. Au moins il paroit par la suite de l'histoire (b), qu'il sé-

#### (a) Ch. XVI.

#### (b) Ibid. XVII. 15.

\* Il n'y a aucune apparence que Samuel ait expliqué alors tout le mystère renfermé dans l'action qu'il sit en oignant David, de peur que la chose ne tirât à conséquence, si Saül venoît à en être informé: mais comme c'étoit la coutume de conférer l'Onction aux Prophètes, aussi-bien qu'aux Rois, il est probable qu'il laissa croire à la famille d'Isat, que c'étoit en qualité de Prophète que David venoit d'être oint: & cette idée étoit fort naturelle, David n'ayant guères plus de quinze ans, & étant trop petit & trop délicat pour qu'on pût se promettre de trouver en lui un vaillant Guerrier; & l'Historien Sacré disant que l'Esprit de l'Eternel saisit David, ce qui est précisément ce qui arrivoit aux Prophètes après leur onction. J'osèphe dit que Samuel ne communiqua le secret qu'à D'avid & à son père Isai, & qu'il le cacha au reste de la samille. Et, pour dire le vrai, si ses frères avoient su, ou seulement soupçonné qu'il avoit été oint comme Roi, quoiqu'il nous soit impossible de déterminer si l'envie qu'ils auroient conçue ne les auroit pas engagés à découvrir la chose à Saül, nous osons cependant assurer qu'il n'est nullement apparent, qu'ils lui eussent parlé aussi brutalement, quand leur père l'envoya les trouver au Camp de Saul.(1)

d'Ifraël.

Section journa à Bethlehem durant les bons intervalles qu'eut Saul: un de ces intervalles ayant été si considérable, qu'au retour de David à la Cour, ni Saul. Saul pre- ni son Genéral Abner, ne savoient qui il étoit, comme on peut le voir dans mier Rei l'endroit que nous indiquons (a) \*. Saül étoit campé avec son Armée dans la Vallée d'Elah, pour faire tête aux Philistins, qui commençoient alors à se refaire de leurs pertes, & à qui les nouvelles de la maladie de Saiil avoient peut-être donné un nouveau courage. Leur Camp étoit à Ephez-dammim, entre Shochoth & Hazéca, sur les terres appartenant à la Tribu de Judah. Une vallée séparoit les deux Armées, qui n'avoient fait que s'entre-regarder l'une l'autre, fans se porter le moindre coup, durant l'espace de quarante jours, si l'on en excepte les bravades journalières de Goliath. Mais ce qui avoit versé la frayeur dans l'ame de tous les Ifraélites, produisit un effet diamétralement opposé sur le jeune David, qui venoit d'arriver au Camp, où il avoit été envoyé par fon père avec des provisions pour les trois ainés de ses frères, qui se trouvoient alors dans l'Armée de Saul. Aussi-tôt qu'il eut apris qu'un homme d'une taille gigantesque avoit fait un défi à l'Armée du Dieu d'Israël, il en forma un heureux augure, que Dieu livreroit Goliath entre ses mains; & quoique la promesse que Saül avoit faite, de donner

#### (a) Ibid. v. 55 jusqu'à la sin.

\* Cette particularité a embarrassé les Interprètes. Pour l'expliquer, quelques-uns d'eux ont supposé que l'intervalle avoit été si long, qu'il auroit été difficile de reconnoître David, dont la barbe & la taille étoient crues, & dont les traits avoient quelque chose de plus viril (1). D'autres croient que Saul ne l'ayant vu que dans ses accès de mélancolie, & étant en quelque forte hors de lui-même, n'avoit conservé aucune idée de lui (2). Mais cette conjecture ne sauroit être admise, puisqu'il est dit que Saul avoit pour lui une extrême affection quand il revenoit de ses accès. Entin Junius & quelques autres s'imaginent qu'il y a ici une transposition de Chapitres, & que David avoit tué Goliath quelque tems avant qu'on lessit ve-nir pour jouer devant Saul; parce qu'il sut recommandé à ce Prince, non seulement en qualité de Musicien, mais aussi comme un vaillant Homme (3). Mais nous ne saurions adopter cette notion, qui nous paroit appuyée sur un fondement très peu solide. David pouvoit avoir acquis la réputation d'un jeune Homme vaillant, en attaquant les bêtes féroces qui emportoient une brebis de fon troupeau (4). D'un autre côté, on ne sera pas surpris qu'Abner ne le connût pas, fi l'on ajoute aux changemens arrivés en sa personne, ceux de ses habits. Quand il joua devant Sall, il étoit mis d'une manière convenable; au-lieu que dans la circonstance dont il s'agit ici, il étoit vétu comme un Berger qui vient de voyage.

Pour ce qui concerne les effets merveilleux que la Musique de David produisoit sur Saul, il n'est pas nécessaire pour en rendre raison, d'avoir recours à des miracles, comme ont fait quelques Commentateurs (5), qui s'imaginent qu'il jouoit sur sa harpe quelques Pseaumes ou quelques Prières, dont l'efficace étoit un exorcisme, qui chassoit le mauvais Esprit dont Sau étoit possedé. Personne n'ignore le pouvoir qu'a la Musique sur des personnes attaquées de mélancelle, ce que nous croyons avoir été le cas de Saiil. A-la vérité, sa maladie est apellée un mancan Egit de par l'Eternel : mais fuivant nous ces paroles fignifient simplement, que Dieu permit qu'il ton sat dans cette profonde mélancolie, pour le punir de sa desobeissance. Et ce sentiment n'est pas le nôtie en particulier, c'est celui qui est à présent le plus généralement reçu, & qui nous paroit s'accorder le mieux avec le génie de la Langue-

Sainte (6).

(1) Tornel. Caler. &al.

(2) Theodoret. Procup. in loca (1) Jun & Fremell in loc. (4) 1 Sam. XVII. 14, & Suive

(5) De Lyt. Toftat. Ferrat. Cornel. à Lapid. &: (6) Grot. Cajetan. Genebr. Le Clerc. & al. PR W.C.

sa fille comme une récompense à celui qui tuéroit ce Géant, n'eût pu enga- Secrion ger au combat aucun Israélite, durant tant de jours, ce jeune Berger s'y VIII. offrit de lui-même. Quand il vint se présenter au Roi, tous ceux qui le vi- Saul prerent, jugérent l'entreprise au dessus de ses forces; mais il sut donner de si mier Roi bonnes preuves de valeur, de conduite, & particulièrement de confiance en d'Israel. Dieu, que Saul ordonna qu'il fût revétu de pié en cap de ses propres armes. Mais David n'attendit pas longtems à s'en dépouiller, n'en pouvant pas soutenir le poids; & sans autres armes que sa fronde & quelques pierres dans sa malette, il alla au-devant de Goliath. Peu de minutes après il apporta la tête de ce Géant, & la mit aux piés de Saül, qui en ce tems-là avoit de nouveau tellement perdu l'idée de David, que celui-ci fut obligé de lui rapeller qu'il étoit le plus jeune des fils d'Isai (a). Il n'est pas nécessaire de répéter ici l'effet que produisit cette victoire sur les Philistins consternés (b). Mais une chose qui mérite d'être remarquée, c'est que la conduite que David tint en cette occasion, fit une impression assez forte sur le généreux 30nathan, fils ainé de Saül, pour produire entr'eux une si intime amitié, que l'Ecriture dit que leurs ames étoient liées ensemble (c), & que David lui-méme déclare, dans un autre endroit, qu'elle surpassoit beaucoup l'amour des Femmes (d). Mais cette affection fit une impression bien différente sur Saül, quoiqu'il parût au commencement charmé de la conduite de David, & qu'il lui donnât un poste considérable dans son Armée. Les prémiers sentimens de jalousse qu'il conçut contre David, lui furent inspirés par l'indiscrétion de quelques Femmes, qui vinrent après la bataille au-devant d'eux avec des Instrumens de Musique, & en formant des Chœurs, qui chantoient, Saül a défait mille Ennemis, mais David en a défait dix mille: Opposition qui sit dire à Sail, qu'on n'avoit donc aussi qu'à lui donner le Royaume. Depuis ce tems il le regarda comme un Ennemi dangereux, & ne se crus plus en sureté tant que ce Rival seroit en vie. L'indisposition à laquelle Saül étoit sujet, augmenta sa crainte, ou plutôt parut être changée en une jalousse dont David fut le seul objet, & courut plus d'une fois risque de devenu la victime: car le lendemain même de la défaite de Goliath, dans le tems que David tâchoit de soulager son mal, dont il avoit un nouvel accès, ce Prince lança avec tant de force contre lui sa halebarde, qu'elle alla donner contre la paroi. Il répéta la même action, mais David eut l'adresse d'éviter le coup l'une & l'autre fois.

A la fin Saul, voyant que David s'attiroit l'amitié & l'estime de tout le Peuple, se crut obligé, quoique cela même redoublat sa haine & sa frayeur, de déguiser son inimitié, en l'élevant à un poste plus éminent, qui l'exposat à de plus grands dangers. Il lui promit sa fille ainée, comme une récompense de la victoire qu'il venoit de remporter; & David eut la mortification de la voir donner à un autre, immédiatement après. Peu content de lui avoir fait un si sanglant affront, Saul lui sit dire qu'il étoit dans l'intention de lui donner sa seconde fille, pourvu qu'il lui apportat,

<sup>(</sup>a) I Sam. XVII. (b) V. supra T. I. p. 924 & suiv.

<sup>(</sup>c) Ibid. XVIII. I.

<sup>(</sup>d) Ibid.

d'Israël.

Section au-lieu de douaire, les prépuces de cent Philistins. Mais David remplit glorieusement la condition qui lui avoit été imposée, & apporta deux cens Saul pré- prépuces à Saul; qui, ne pouvant se dispenser de tenir sa promesse, lui mier Roi donna en mariage Mical, dont l'affection sincère, jointe à celle de son frère Jonathan, fervit dans la suite à déconcerter les entreprises cruelles que Saül forma contre la vie de David. Ce jeune Guerrier avoit de nouveau remporté une victoire signalée sur les Philistins, & étoit à peine de retour à la Cour, qu'il se retrouva encore en danger d'être percé d'un coup de halebarde. C'est ce qui le détermina à se retirer dans sa maison, que Saül fit investir. Il y a apparence que dès le lendemain il seroit tombé entre les mains de cet Ennemi implacable, si sa fidèle épouse ne l'eût fait secrettement descendre par une senêtre pendant l'obscurité de la nuit. & n'est imaginé un moyen de lui donner le tems de s'éloigner avant qu'on pût fonger à le poursuivre, aimant mieux s'exposer au ressentiment de son père, que de manquer aux devoirs de la tendresse conjugale. Quand ceux que Saül avoit envoyés pour le tuer, vinrent le lendemain, Mical les renvoya, & leur dit qu'il étoit fort malade, leur montrant en même tems la figure d'un homme, qu'elle avoit mise dans un lit, & enveloppée de quelques couvertes, pour empêcher qu'on ne découvrît la tromperie \*. Dèsque Saül eut apris la maladie de David, il renvoya du monde avec ordre de l'amener en vie dans fon lit, afin d'avoir le plaisir de le poignarder de sa propre main: & ce sut alors que le stratagême de Mical ayant été découvert, mit son père dans une telle fureur, qu'elle fut sorcée à lui faire croire qu'elle n'avoit consenti à la chose que pour sauver sa propre vie.

David, heureusement échappé de ce danger, se rendit à Rama pour informer Samuël de ce qui venoit d'arriver, & alla ensuite avec lui à Najoth. qui étoit dans le voisinage de Rama, & où il y avoit une Ecole de Prophètes. Saül en ayant bientôt été informé, envoya des gens pour prendre David. Mais ces messagers se trouvérent à peine en présence de Samuël & des Prophètes, qu'ils commencérent eux-mêmes à prophétiser, & revinrent sans David. Saul renvoya d'autres messagers une seconde & une troisième sois avec le meme succès, & prit à la fin la résolution d'aller lui-même. Etant arrivé à une certaine distance, il éprouva le même changement; & quand il fut dans Najoth meme, il ôta ses vétemens, & se coucha par terre nud † tout ce

\* Tolephe met pius de sinesse dans ce stratageme, & ne dit pas un mot des Téraphins mentionnes dans le Texte: mais nous avons déja réfuté ce rasinement dans un autre endroit (1), & nous n'avions pas besoin de cette nouvelle preuve, pour regarder Jo, epbe comme un His-

torien très partial pour sa Nation.

Il y a dans l'Original, qu'il étoit couché nud: mais ce seroit une chose absurde, que de prendre cette expression à la lettre, Dieu ayant expressément désendu de pareilles indécences (2), en opposition à la pratique de quesques Prêtres Payens, qui n'avoient pas honte de parcière nuds à quelques unes de leurs l'êtes (3). Ainsi il est plus que probable, que Saûl se dépouilla seulement de cette espèce de vêtement, que les Israélites mettoient par, desfus tous les autres, quand ils alloient en voyage (4), & qu'il garda la tunique, qui tous

<sup>(2)</sup> Exod XX. Vers dernier & alib. (1) V. Supra T. II p. 118. (a) V. Tit. Liv. & alib, de Lupercal, &cc. (4) V. Supra T. II. p. 556.

jour & la nuit suivante, ce qui donna occasion à David de s'échapper, & Section d'avoir une entrevue particulière avec Jonathan, dans laquelle ils se jurérent une amitié éternelle. Dans cette même entrevue, Jonathan promit à David qu'il tâcheroit de justifier auprès de Saul son absence les deux jours suivans, mier Roi qui étoient la Fête de la Nouvelle Lune, & durant lesquels il devoit se trouver à la table du Roi, & qu'il lui feroit favoir de quelle manière l'excuse avoit été prise. Dès le prémier jour, Saul s'apperçut que David manquoit, & il attribua la chose à quelque pollution accidentelle qui l'empêchoit de paroître: mais quand il ne le vit pas non plus le lendemain, & que Jonathan lui eut dit qu'il avoit demandé permission de se rendre à une Fête que sa famille célébroit à Bethléhem, Saül fut tellement transporté de colère, qu'il lni donna les noms les plus injurieux; ajoutant qu'il ne devoit jamais s'attendre à être Roi sur Israël tant que David seroit en vie, & lui ordonnant en même tems d'avoir foin de lui faire amener David. Jonathan voulut en cette occasion plaider la cause de son ami, ce qui irrita Sail au point qu'il lança contre lui fa halebarde pour l'en frapper. Ainsi voyant que la mort de David étoit réfolue, il se rendit au lieu dont il étoit convenu avec David, qui ne manqua pas de s'y rendre aussi, dès-qu'il apperçut le signal dont ils étoient tombés d'accord. Les tristes nouvelles que lui aprit Jonathan, le déterminérent, après un adieu (a) qui ne se sit pas sans verser bien des larmes.

David, pour dissiper la frayeur que son arrivée imprévue causoit au Sacrificateur, prétexta une commission importante & secrette, que le Roi lui avoit donnée: mais ayant apperçu Doëg, Iduméen, qui étoit un des Bergers de Saül, & prévoyant que cet homme le découvriroit s'il faisoit un plus long séjour dans cet endroit, il dit à Ahimélec qu'il étoit pressé, & demanda à ce Sacrificateur quelques vivres pour lui & pour ceux qui l'accompagnoient. Ahimèles lui répondit qu'il n'avoit alors d'autres pains que des pains de Proposition, dont il n'étoit permis qu'aux Sacrificateurs de manger: mais David, n'ofant attendre qu'on eût cuit des pains communs, leva fon serupule, en lui protestant que lui & ses gens étoient exemts de toute pollution, & avoient été plus de trois jours absens de leurs femmes. David ayant obtenu cette prémière grace, demanda à Ahimèlec s'il ne pourroit pas lui fournir quelque épée ou quelque halebarde, & en reçut pour réponse qu'il n'avoit aucune autre épée que celle que lui-même avoit prise à Goliath. David témoigna fouhaiter qu'on la lui apportat; & l'ayant mise, prit congé du Grand Sacrificateur, & se retira auprès d'Akis Roi de Gath. Le séjour qu'il fit à la Cour de ce Prince, ne fut pas long. Les Serviteurs d'Akis, qui n'avoient

à passer dans le Pays de Nob, où le Sacrificateur Ahimélec saisoit sa rési-

dence.

(a) Chap. XX.

touche immédiatement la peau. Cette même façon de parler étoit aussi en usage chez les Grecs & les Latins (1).

<sup>(1)</sup> V. Gysbert. Cuper. Obsetv. Lib. 1. c. 7. Le Clerc. Le Cène Essai d'une nouv. Version de Ant. Batteman. Dialog. lit. de Poët. & Froph. la Bible part. Ii. c. 9. §. 1. Fuller. Miscell. Theolog. Heins, Grot. Hammond.

d'I|raël.

Section pas oublié la comparaison, qui étoit la prémière cause des malheurs de David. Saul en a tué mille, & David dix mille, ne manquérent pas de la lui Saul pré-rapeller: ce que David n'eut pas plutôt su, que, pour ne donner aucun. ombrage à Akis, il forma le dessein de changer, s'il étoit possible, sa haine en pitié ou en mépris. La chose lui réussit à souhait, & il contresit si bien l'insensé, qu'Akis, le croyant réellement tel, sut bien-aise d'être défait de lui (a): ainsi David, n'étant pas observé, se retira, & se cacha dans la Caverne de Hadullam.

> Durant ces entrefaites, Saul, au desespoir que David lui eut échappé, en témoignoit son ressentiment à Jonathan & à ses Serviteurs, comme s'ils avoient tous formé une conspiration contre lui avec le fils d'Isar, lorsque Doëg, l'Iduméen, vint l'informer de ce qui s'étoit passé à Nob, & lui aprit qu' dhiméles avoit fourni à David des vivres & des armes, & avoit interrogé l'Eternel pour lui. Ces nouvelles le rendirent si furieux, que, sans se donner le loisir d'examiner jusqu'à quel point le Grand Prêtre pouvoit être instruit des différends qu'il y avoit entre lui & David (différends qu'Abimélec ignoroit totalement, comme il paroit par le Texte) il ordonna que ce Sacrificateur, & tous ceux de sa famille, fussent sur le champ amenés devant lui. Ce Prince commença par leur reprocher de s'être ligués avec fon traître de gendre, & jura qu'ils seroient tous mis à mort. Envain Ahimélec. tâcha-t-il de le convaincre qu'ils ignoroient que David eût voulu former aucun mauvais dessein, sa conduite ayant été jusqu'alors digne des plus grandes louanges; ce Roi, aigri & prévenu, n'eut pas le moindre égard à cette remontrance, mais commanda à ceux de ses Serviteurs, qui étoient autour de lui, de tuer Ahimèlet, & les Sacrificateurs qu'on avoit amenés avec lui. Cependant, comme il remarqua qu'ils se faisoient une peine de tremper leurs mains dans le sang de tant de Prêtres hors d'état de se défendre, il ordonna à Doëg de s'acquiter de cette cruelle commission, ce que cet Iduméen fit fur le champ. Saul, peu satisfait de voir quatre-vingt-cinq innocens égorgés à ses pies, commanda qu'un Détachement allat passer au fil de l'épée dans la ville de Nob, hommes, femmes, enfans & bétail; & cet ordre fanguinaire fut exécuté avec tant de promtitude, qu'aucun homme, hormis Abiathar, l'un des fils d'Abimélec, n'eut le bonheur d'échapper. Abiathar alla d'abord trouver David, & lui fit part de ce qui venoit d'arriver: ce qui étoit à-peuprès ce que David avoit prévu, dés-qu'il eut apperçu à Nob Doëg l'Iduméen: Il le confola de fon mieux, le pria de partager fa fortune, & lui promit de l'élever, dès-que la chofe feroit en fon pouvoir, à la Dignité de Grand Prêtre; & en attendant de le garder auprès de lui, où fa vie seroit en sureté autant que la sienne propre.

> Parmi ceux qui fuivirent David, étoient son père, sa mère, ses frères, & quelques autres parens, avec le Prophète Gad, que la colère de Saul obligea tous appareinment à chercher une retraite. Outre ceux que nous venons de nommer, environ quatre cens fugitifs, que les malheurs des tems mettoient hors d'état de payer leurs dettes, ou qui, pour quelqu'autre raison,

craignoient la colère de Saul, se retirérent auprès de David. Mais le Pro-Section phète Gad l'ayant averti qu'il ne faisoit plus sur pour lui en cet encroit, il sit passer ses parens dans le Pays de Moab, & les y laissa sous la protection du Saul pré-Roi, pendant que ses affaires continuoient toujours à être dans un état dé-mier Roi plorable (a). Pour ce qui est de lui, il se retira avec ses gens dans la Forét de Hareth au Pays de Juda. Cependant il n'y resta qu'autant qu'il falloit pour chasser les Philistins de devant Kehila; car il sut informé peu de tems après, que Saul venoit avec toute la diligence possible pour le surprendre, Ainsi, craignant que les habitans de Kehila ne le livrassent entre les mains de son beaupère, & avant été confirmé dans ce soupçon par Abiathar, il se retira dans le Désert de Ziph avec son monde, qui étoit accru alors jusqu'à fix cens hommes, pendant qu'il se tenoit caché derrière les rochers & dans les cavernes aux environs de cette ville. Jonathan, informé des lieux où il se retiroit, vint l'y trouver. Le but de cette dangereuse entrevue, étoit de s'affurer encore davantage de l'amitié de David, & d'obtenir de lui une promesse, que quand il auroit détrôné son père, ce qu'il prévoyoit, disoit-il. devoir arriver, il l'établiroit second en dignité après lui; & qu'en cas qu'il vînt à mourir avant ce tems-là, il témoignat à ses enfans la même amitié qu'il avoit eue pour lui. Cet accord fut ratifié par un nouveau serment de part & d'autre, après quoi Jonathan s'en retourna dans sa maison.

Peu de tems après, les Ziphiens informérent Saul que David se tenoit caché dans leur voisinage, & qu'il n'avoit qu'à venir pour s'en saissir. Ce Prince loua leur zèle, & dans les transports de sa joie les bénit comme étant le seul Peuple qui eût eu pitié de lui. Ensuite il leur ordonna de faire des recherches exactes pour favoir en quel lieu précisément se tenoit ce fugitif. David, ayant eu connoissance de ce qui se tramoit, passa du Désert de Ziph dans celui de Maon, au midi de la Plaine de Jessimon. Saul en fut informé, il vint en personne, & disposa son monde de manière à pouvoir investir David & ses gens de tous cotés: mais dans le tems qu'il se préparoit à exécuter ce dessein, il reçut la nouvelle que les Philistins avoient fait une nouvelle incursion dans la Judée, ce qui l'obligea à leur aller faire tête (a), & à abandonner la pourfaite de David. En mémoire de cette délivrance. David apella le rocher, où il étoit alors, Selah Hammahlékoth, ou le Rocher de divisions; & se retira immédiatement après avec sa petite Armée à Henguedi, où il se cacha du mieux qu'il put (c). Saul, qui avoit eu le bonheur de mettre d'abord les Philistins en suite, le poursuivit avec un Corps de trois cens hommes dans sa nouvelle retraite: mais dans le tems qu'il tâchoit de le déterrer, pressé de ses nécessités, il descendit dans la caverne où son gendre étoit caché \*. Les gens de David ayant apperçu Saul, dirent à leur Maî-

(a) Ibid. T I. p. 512. (b) Ibid. p. 624. (c) I. Sam. XXIII.

אין נרי # Hen-gadi signifie la Fontaine des Chèvres sauvages, & la Ville de ce nom sutainss apellée, à cause que les cavernes des rochers d'alentour servoient de retraite à un grand nombre de Chèvres & de Brebis durant la chaleur du jour. C'est dans une de ces cavernes que la Providence semble avoir conduit Sail, pour fournir à David l'occasion de se justifier, & de faire un des plus grands actes de générolité dont il soit fait mention dans l'Histoire: puis.

SECTION VIII.

Sail premier Roi d'Hraël.

tre, que le tems étoit venu dans lequel Dieu avoit promis de livrer son Ennemi entre ses mains, & qu'il ne tenoit à présent qu'à lui de finir tout d'un coup une cruelle guerre, & se tirer lui-même & eux du misérable état où ils se trouvoient. David sit semblant de se rendre à leur avis, & sans leur communiquer son dessein, il s'aprocha de Saul, & coupant une pièce de Générasi- son manteau \*, laissa à ce Prince le tems d'échapper, pendant que lui-même té de Da- alla appaifer le reflentiment de ses gens, en leur représentant combien c'étoit un crime odieux de mettre la main sur son légitime Souverain, & sur l'Oint de l'Eternel. Il se reprocha même d'avoir manqué au respect dû à la Majesté Royale, quoiqu'il ne se sût proposé d'autre but dans son action, que de donner à son père une preuve de son innocence & de son affection filiale (a). Aussi sortit-il de la caverne après Saul; il se prosterna le visage contre terre en fa présence; il l'assura de sa fidélité & de sa tendresse; il lui représenta la modération dont il avoit usé à son égard; & comme si tant de témoignages de la fincérité de fes protestations n'étoient pas suffisans encore, il prit Dieu à témoin qu'elles étoient fincères.

Saul reconnut la voix de David. Il ne put retenir ses larmes, ni lui refufer les éloges qu'il méritoit. Bien plus encore, il reconnut que la Providence le destinoit au Trône d'Israël. Tout ce qu'il demanda de lui, c'est que quand les Oracles, qui lui promettoient tant de bonheur & de gloire, seroient accomplis, il usat envers les descendans de son prédécesseur de la même générofité qu'il avoit eue pour fon prédécesseur même. David promit tout ce que Saül lui demandoit; & après s'être embrassés mutuellement. Saul s'en retourna en sa maison, & David regagna sa retraite avec ses gens (b) †. Vers ce même tems mourut le Prophète Samuel, (c) âgé de 97. ou 08. ans. Ce Saint Homme fut grandement regretté par tous les vrais Israélites, & enterré à Rama dans sa propre maison, ou, ce qui est plus apparent, dans fon jardin. Il avoit jugé Ifrael pendant vingt ans, depuis la mort

Mort de Samuël.

Année du Deluge 1610. Avant

T. C. 1059. (a) Chap. XXIV. 5.

(b) Ibid.

(c) Chap. XXV. 1. & suiv.

de

puisqu'il s'exposa à devenir la vistime du ressentiment de ses gens, en ne profitant pas de l'occasion qui s'offroit de se défaire de son Ennemi, & de se mettre en état de récompenser leurs services. Que s'ils ne se vengeoient pas sur lui, du moins auroient-ils pu l'abandonner. ou le livrer entre les mains de Saul.

\* Le Texte dit, que David & ses gens séjournoient dans les côtés de la caverne (1), ou, comme on pourroit rendre les termes de l'Original, dans les fentes de la caverne. Aussi Saul, dont les yeux étoient encore éblouis du grand jour, ne put pas les appercevoir ; au lieu qu'eux purent facilement le reconnoître, dès qu'il mit le pié dans la caverne: & par cela même David n'eut aucune peine à couper une pièce de son manteau, sur-tout si nous supposons qu'il avoit mis son manteau à quelques pas de lui, comme on fait souvent en pareille occasion.

† Il paroit par le discours de Saül, qu'il étoit à peu près sûr alors, que David étoit celui que Dieu avoit chois, pour règner à sa place, & peut-être aussi qu'il avoit déja été oint comme Roi par Samuël. Ainsi le crime de Saül ne confissoit pas simplement à persécuter un innocent, ou a pour juivre une pace, comme David s'exprime (2); majs aussi à vouloir traverfer les dessens de la Providence, en se désaisant de son gendre, pour assurer la couronne à fes propres descendans. Ainsi il étoit naturel qu'il pourvût à la sureté de ses enfans, en faisant promettre à David qu'il useroit de clémence envers eux.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. LIV. I. CH. VII.

VIII. Saul pré-

de

de Héli, & en avoit vécu environ quarante-huit, depuis qu'il avoit oint Section Saul comme Roi. Pour ce qui est de David, soit qu'il sût quelque chose de la rechute de Saul, soit qu'il ne consultât que sa frayeur, il quita les environs de Henguedi, & se retira dans le Délert de Paran, près de Maon ou mier Roi Carmel, qui appartenoit aussi à la Tribu de Juda. Il paroit que David faisoit d'Irael. observer à ses gens une si exacte discipline, que bien loin d'etre à charge aux habitans des lieux où ils se trouvoient, ils leur tenoient au contraire lieu de sauve-garde, ce qui engageoit ordinairement ces habitans à leur fournir quelques rafraîchissemens, comme une récompense de leur discrétion. conséquence de cette espèce de droit, David envoya une Députation à un riche habitant de Carmel, nommé Nabal, qui donnoit alors un festin à ses Bergers, pour le prier d'envoyer quelques vivres à lui & à ses gens: mais Nabal, à qui le nom qu'il portoit convenoit parfaitement, étant naturellement orgeuilleux & groffier, renvoya les Députés avec cette réponse brutale, qu'il pouvoit faire un meilleur usage de ses provisions, que de les donner à une troupe de vagabonds. David, indigné de cette réponfe, auroit exterminé la famille de Nabal, si par bonheur cet homme séroce n'avoit eu une femme sage & prudente, qui s'étant hâtée d'aller au devant de David, lui apporta une quantité considérable de provisions exquises, révint non seulement par-là l'effusion du fang que David alloit répandre, mais charma aussi tellement par sa modestie & sa prudence ce gendre de Saul, que depuis ce moment il conçut une véritable affection pour elle? Abigail alla retrouver son époux, & le lendemain, quand le sommeil eut dissipé les fumées du vin qu'il avoit bu, elle lui apprit quel malheur sa brutalité avoit pensé lui attirer. Nabal, qui étoit d'un caractère trop bas pour s'imaginer que David pût avoir la grandeur d'ame de lui pardonner, fut tellement saiss de crainte qu'il en mourut peu de jours après: ce que David n'eut pas plutôt apris, qu'il fit demander en mariage & épousa Abigail. A l'égard de Mical, fille de Sail, elle avoit été donnée à un autre durant l'exil de David (a).

Peu de tems après son mariage avec Abigail, il sut obligé de se retirer de Maon dans le Désert de Ziph, & les Ziphiens ne manquérent pas d'en avertir Saul. Ce Prince, ayant oublié tout ce qui s'étoit passé dans sa dernière entrevue avec son gendre, vint encore pour l'attaquer avec trois mille hommes d'élite, & lui fournit une nouvelle occasion de justifier son innocence. L'Armée de Saul étoit campée le long des Côteaux de Hakila, & celle de David vis-à-vis dans le Désert. Ce dernier ayant su par ses espions que Sail étoit venu en personne, prit avec lui Abishai, & se rendit à la faveur de l'obscurité de la nuit dans le camp de Saul, où ils trouvérent tout le monde plongé dans un profond sommeil. Le Roi dormoit dans sa tente, ayant sa halebarde fichée en terre à son chevet; & son Général Abner étoit, avec le reste des Officiers, couché autour de lui. Abishai regarda cette rencontre, comme un moyen que la Providence fournissoit à David pour se délivrer de son ennemi. Il lui représenta que s'il perdoit une si belle occasion

#### HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR 81

Saul prémier Roi d'Ifraël.

David epargne Saul une Seconde tois.

Section de percer son ennemi de sa propre halebarde, il ne la retrouveroit peut-être pas dans la suite Mais David arrêta Abishai, qui s'offroit à exécuter la chofe, & se contenta d'emporter la halebarde de Saül & son pot à eau, ce qu'il fit sans être apperçu des gens de Saul; Dieu, comme porte le Texte, ayant fait tomber sur eux un profond assoupissement (a). De retour dans son camp il monta le lendemain au sommet d'une montagne vis-à-vis du camp de Saul. & ayant apellé Abner, il lui reprocha la négligence avec laquelle il gardoit la personne du Roi, ceux qui lui avoient emporté sa halebarde, ayant aussi été les maitres de lui ôter la vie. Saul entendit ce discours, & en fut touché: il reconnut devoir pour la seconde fois la vie à un gendre qu'il avoit cruellement offensé. David eut alors une occasion favorable de reprocher à son beaupère son injustice & sa cruauté; ce qu'il sit, quoique dans les termes les plus respectueux. Il lui représenta combien c'étoit une chose au dessous d'un Roi d'Israel de poursuivre un misérable insecte comme une puce, ou bien une perdrix, qui n'avoit aucun dessein de lui faire le moindre mal, & le fupplia de n'en plus vouloir à la vie d'un homme qui avoit épargné la sienne, quand il en avoit été le maitre. Saul ne put pas tenir contre d'aussi puissans argumens, & rendit justice aux intentions généreuses de son ennemi. Mais quoiqu'il parût converti, qu'il s'avouât coupable de folie & d'injustice, & qu'il promît de ne plus rien entreprendre contre ses jours, David crut devoir si peu se fier à cette repentance forcée, qu'aussi-tôt qu'ils se furent séparés, quoiqu'avec des marques apparentes de la plus sincère tendresse, il résolut d'être le moins à portée de lui qu'il seroit possible (b). Dans cette vue, il se retira encore une fois à la Cour d'Akis, Roi de Gath, où il se proposa de rester jusqu'à ce que ses affaires eussent pris un tour plus favorable. Nous avons vu ci-dessus avec combien d'hospitalité David sut reçu par ce Prince (c). Cependant, quoiqu'il eût trouvé en lui un ami généreux, & un puissant protecteur, il se vit menacé dans sa retraite d'un nouvel orage, qui auroit pu lui être aussi funeste, que s'il étoit tombé entre les mains de son ennemi. Durant son séjour à Ziklag, ville que le Roi de Gath. lui avoit affignée, c'est-à dire durant l'espace de seize mois, quelques parens de Saul, plusieurs vaillans Hommes & Chefs des Tribus de Benjamin, de Manasse & de Juda (d), & quelques Gadites, se retirérent vers lui. Ces. derniers, pour le venir joindre, se hazardérent à passer le Fordain, dans le tems même que les eaux en étoient débordées \*. Ce fut avec ce renfort qu'il alla faire

(a) Chap. XXVI. 12.

(b) Ibid.

(c) V. supra T. I. p. 624: (d) 1 Chron. XII. 1-15. &c.

<sup>\*</sup> I.'Auteur du Livre des Chroniques remarque touchant ces Gadites, qu'ils étoient habiles à manier le bouclier & la javeline, que leurs faces étoient comme des faces de Lions, & qu'ils couroient avec la légèreté d'un Daim (1). Le même Ecrivain observe que quand David vit arriver un si grand nombre de Benjamites, il craignit que ce ne sut dans le dessein de l'enlever. Il paroit même par la manière dont il leur parle, que si ç'avoit été-là leur intention, il n'auroit pas été en état de se désendre contr'eux avec ses six cens hommes. Si vous êtes venus en paix, leur dit-il, pour m'aider, mon cœur sera joint avec vous : mais si c'est pour.

Saul pré-

faire des courses, sur les Geshuriens, les Gerziens & les Amalekites \* à l'insu Secriote du Roi (a), à qui il disoit qu'il faisoit ses incursions sur les terres de Juda; ce qui lui gagna si bien la confiance de ce Prince, qu'il le prit avec lui en allant faire la guerre à Saul (b): mais dans le tems que David & ses mier Roi gens étoient absens, les Amalékites prirent Ziklag, y mirent le seu, & emmenérent avec eux les femmes, les enfans, le bétail, & généralement tout ce qui leur parut valoir la peine d'être emporté. Ainsi quand David & son monde furent de retour du camp des Philistins, dont les Chefs, par un principe de défiance, n'avoient pas voulu leur permettre de rester parmi eux. & virent dans quel déplorable état leur ville avoit été réduite, ils firent retentir l'air de leurs cris. Le carnage qu'ils avoient eux-mêmes fait, d'hommes, de femmes & d'enfans, dans leurs incursions precédentes, ne leur laissoit aucun lieu de douter, que les habitans de Ziklag n'eussent subi le même fort. David auroit pu facilement devenir la victime de ce malheur; on commençoit même déjà à parler de le lapider, quand toujours plein de confiance en Dieu, il commanda à Abiathar d'interroger l'Eternel pour savoir s'il feroit bien de poursuivre les Amalékites. La réponse ayant été qu'il réusfiroit dans cette entreprise, David prit avec lui six cens hommes, atteignit & défit l'ennemi, & reprit tout le butin fait à Ziklag, comme nous l'avons dit dans un autre endroit (c).

Depuis cette victoire, les affaires de David commencérent à prendre un tour plus favorable, & la mort de Saul, qui arriva immédiatement après, le délivra non feulement d'un ennemi implacable, mais lui fraya auffi le chemin vers le trône. Il feroit superflu de répéter ici les particularités de la fanglante défaite qui couta la vie à Saul, & à trois de ses fils, parmi lesquels se trouva le brave & généreux Jonathan. Cependant la mort de cet infor-

tuné

(a) V. Supra T. I. p. 624. (b) Chap. XXVIII. 2.

(c) V. supra. T. I. p. 571. (4) Ibid. p. 626.

pour me livrer à mes ennemis, que le Dieu de nos pères en fasse le châtiment (1). Mais la crainte de David fut bientôt dissipée, par l'assurance qu'ils lui donnérent qu'ils étoient entièrement dans ses intérêts, & résolus à partager sa fortune, & à combattre sous ses ordres. Par rapport au séjour que David fit à Ziklag, quoiqu'on ait suivi dans cet Ouvrage la Version Angloise, & l'Archevêque Usher, l'Original dit simplement, qu'il y tese ta יביום וארבעה הרשים jours & quatre mois, ce qui signifie suivant quelques Savans, que le séjour de David à Ziklag fut seulement de quatre mois & de quelques jours, puisqu'il quita ce lieu immédiatement après la mort de Saul, & qu'il ne se retira à Ziklag qu'après la mort de Samuel. Or, suivant eux, il n'y a que sept mois entre la mort de ce Prophète & celle de ce Roi (2).

\* Qu'il nous foit permis d'observer ici contre ceux qui taxent David de s'être rendu coupable d'une horrible perfidie, qu'aucune de ces trois Nations ne pouvoit être regardée comme faisant un même Peuple avec les Philistins. Les deux prémières étoient les restes des anciens Cananiens (3), les Amalékites descendoient d'Ejaü (4), & toutes trois étoient comprises sous un même anathême de la part de Dieu. Malgré cela David a pu juger à propos de dire au Roi, qu'il faisoit ses incursions dans le Pays d'Ijraël, afin que ce Prince se cruz plus

sûr de lui; & c'est aussi là précisément la vue que lui prête le Texte sacré (5).

(2) r Chron. XII. 17. (2) V. supra T. I. p. 571. 2 S2m. I. vers. 1 & 7. Munst, in Sam. XXVII. sub not. 6. (3) Jos. XII. 5 & XVI. 3. (4) V. Supra T. I. p. 565. (5) r Sam. XXVII. 12. 2

mier Roi d'Ifrael.

Magicienne d'Endor.

Section tuné Monarque fut précédée de quelques circonstances trop remarquables, pour que nous les passions sous silence. Il se voyoit à la veille d'être atta-Saul pré- qué par une puissante Armée, dans le tems que plusieurs des siens, & particulièrement des Chefs, étoient allés trouver David, qui venoit avec les Philistins contre lui; ce que Saul pouvoit avoir appris. Il avoit exterminé tous les Prêtres, hormis Abiathar, qui s'étoit aussi retiré auprès de David, si bien qu'il ne lui étoit pas possible d'interroger Dieu par le moyen de l'Urim. Samuël étoit mort, & il ne restoit aucun Prophète qu'il pût confulter. Dans cette extrémité, il auroit été charmé d'avoir recours à des Magiciennes ou à des Sorciers; mais il avoit lui-même banni de ses Etats les personnes qui faisoient cette indigne profession. A la fin, après bien des Saul con- recherches, on lui trouva à Endor une Femme telle qu'il la fouhaitoit. Saul se mit en chemin pour l'aller consulter: il quita ses habits Royaux, & étant arrivé de nuit chez la Nécromancienne, il s'engagea au fecret, & obtint qu'elle évoquât Samuël. Elle le fit; mais quand elle vit paroître le Prophète, soit d'une manière différente de celle dont paroissoient les autres morts qu'elle évoquoit \*, ou d'une manière qui lui fit connoître que c'étoit Saul lui-même qui avoit eu recours à son ministère, elle jetta un grand cri, & se plaignit d'avoir été trompée. Saul lui dit de ne rien craindre, & lui demanda ce qu'elle avoit vu. Elle répondit, des Dieux, des Anges, ou des Juges ( car l'Original est également susceptible de ces trois sens ) montant de terre. Elle décrivit celui qu'elle voyoit, comme un Vieillard couvert d'une manteline. Saul comprit que ce devoit être Samuël, & se prosterna en terre devant lui. Le Spectre, ou comme le Texte s'exprime, Samuel lui demanda alors pourquoi il avoit troublé son repos en l'évoquant; & Saul lui avoua que c'étoit l'angoisse où il se trouvoit à cause des Philistins, & l'impossibilité de confulter Dieu, qui l'avoient obligé à prendre cette étrange route. pour favoir de lui comment il pourroit se tirer de l'embarras cruel où il se trouvoit. Mais Samuel lui fit cette terrible réponse. Pourquoi m'interroges-tu. missaue l'Eternel s'est retiré d'avec toi à cause de ta desobéissance à ses ordres . & que ton Royaume est donné à David? Voici, continua-t-il. l'Exernel va livrer les Israelites entre les mains de leurs Ennemis, & toi & tes fils

<sup>\*</sup> On ne fauroit dire avec certitude, si sa frayeur venoit de ce que l'apparition pouvoit avoir d'extraordinaire, ou de la crainte que Saill ne se fût adresse à elle que pour avoir occasion de la punir. Ce dernier sentiment paroit le plus vraisemblable, si l'on considère cequ'elle dit à ce l'rince dans son effroi, quoiqu'il ne foit pas impossible que la singularité de la vision ne lui causat de la terreur. Le Texte ne dit pas comment ce qu'elle vit lui fit connoître le Roi: & la notion des Juifs, que les morts qu'on évoquoit par enchantement for-toient de terre les piés en haut, mais que Samuël sortit la tête la prémière, ce qui sit conclure à la Magicienne que Saül vouloit le consulter (1), est une extravagance : mais sie c'étoit réellement une apparition de ce Prophète qu'elle vit, sentiment dont nous démontrerons la probabilité dans la note suivante, elle pouvoit affément supposer qu'il n'auroit apparu. d'une façon si extraordinaire à aucun autre qu'au Roi d'Ijraël. Car pour ce qui est du senti-ment de ceux qui prétendent que la Femme étoit gastriloque, & tout le reste un jeu habilement joué, nous ne faurions l'adopter, pour des raisons que nous marquerons dans la suite.

fils serez demain avec moi \*. A ces derniers mots le Roi, qui n'avoit rien mangé de tout le jour, s'évanouit de frayeur & de foiblesse, & resta quelque tems à terre sans pouvoir proférer un seul mot. A la sin ses gens vinrent le relever, & la Pythonisse le supplia, de la manière la plus pressante, de mier hoi prendre quelque pourriture avant que de partir : à quoi il conserve en su prendre quelque nourriture avant que de partir; à quoi il consentit enfin.

SECTION: VIII. Saill tré.

\* Il y a peu de Passages dans le V. T. qui ayent donné autant d'exercice aux Commentateurs, tant anciens que modernes, que celui dont il est ici question; & quand on les a tous lus, on se trouve obligé d'avouer qu'il y a des difficultés, quelque sens qu'on donne à L'histoire de l'apparition de Samuël. C'est pourquoi nous avons adopté l'explication qui nous paroit la plus naturelle, à laquelle nous joindrons les raisons qui nous ont portés à lui donner la préférence.

Prémièrement, pour ce qui est de l'opinion de ceux qui font de cette Femme un Ventriloque qui joua Saül, outre qu'elle fait violence au Texte, il n'est pas apparent qu'une Femme qu'on suppose si habile, ait assez manqué de politique pour saire une si terrible réponse à Saul, quand même nous avouerions qu'elle étoit instruite des circonstances où ce Prince se trouvoit. Des gens de sa sorte aiment mieux flater ceux qui les consultent, & la crainte que lui inspira la présence de Saul, lui auroit fait préférer ce parti à tout autre. Ajoutez à cela, qu'une si terrible dénonciation auroit été le vrai moyen de porter Saûl à tâcher de se dérober au sort qui lui

étoit prédit, foit en prenant la fuite, soit par quelque autre voie,

Ce dernier argument a la même force contre ceux qui croient que le Démon prit la forme & joua le rôle de Samuel, à moins que nous ne le supposions si bien instruit de l'avenir, qu'il sût que Saul se tueroit lui-même, malgré les avertissemens qui lui avoient été donnés. De plus quand nous tomberons d'accord qu'il pouvoit prévoir que les Philistins seroient plus forts que Saül & son Armée, il ne pouvoit néanmoins avoir aucune certitude que ce Roi leur livreroit bataille après ce qu'il venoit d'aprendre, ni, en cas qu'il s'engageat dans un combat, que lui & ses trois fils y perdroient la vie. Les Israelites avoient remporté plusd'une victoire contre toute apparence, & quand même ils auroient été défaits, il étoit possible qu'ils se sauvassent par la fuite. D'un autre côté il n'est pas nécessaire de remarquer, combien c'est une chose absurde de supposer, que l'Ecrivain sacré se seroit exprimé comme il a fait, & auroit introduit le Prophète évoqué comme parlant à Saül, fi le Démon avoit été le seul acteur de cette scène. Enfin, nous ne trouvons nullement vraisemblable, que le Démon, si c'avoit été lui qui eût parlé à Sail, auroit affecté le langage d'un Saint, en lui re-prochant sa méchanceté & sa desobéissance, & particulièrement de l'avoir évoqué, ce qui ne pouvoit que lui être très agréable. On allègue à la vérité qu'il y avoit dans cette prétendue prophétie deux faussetés, qu'on ne peut attribuer qu'au Père du Mensonge, ou à une Trompeuse, qui vouloit contresaire la Prophétesse. La prémière est, quand le Spectre dit à Saul, Toi & tes fils serez avec moi? Or, dit-on, Saul s'étant tué lui même, mourut comme un Reprouvé, & par conféquent ne put pas être avec Samuel dans le séjour des Bienheureux. Mais qui ne voit que ces paroles de Samuel ne signifient autre chose, sinon tu mourras, ou su seras dans un autre monde comme moi? L'autre fausseté prétendue est, que le Spectre dit demain, & que cependant la bataille ne se donna pas le lendemain, mais un jour ou deux plus tard. Mais quand on accorderoit ceci, il ne s'ensuivroit pas que le mot מדה Mahar signisse ici précisément le lendemain, ce terme devant souvent être traduit par dans peu, & quelquesois dans la suite. C'est ainsi que Moyse dit, quand tes ensans te demanderont Mahar, dans la suite, que signifie cette Cérémonie ou cette Fête? Nous nous tenons dispensés de rapporter les noms de tous les Auteurs qui ont embrasse ces deux derniers sentimens, pour ne pas remplir une page entière de citations.

Nous croyons donc avec la plus grande partie des Ecrivains, tant anciens que modernes, que ce fut réellement Samuël qui apparut à la Magicienne, & qui prédit la mort de Saül & la défaite d'Ifraël. Les anciens Juifs paroissent avoir été dans la même idée, puisqu'il est dit dans le Livre de l'Ecclesiastique (1) que Samuel prophétisa après sa mort; qu'il éleva sa

d' I rael.

Section Auffi-tôt que Saul eut témoigné se rendre à ses instances, elle prépara un veau gras, qu'elle mit devant lui & devant ses serviteurs, qui dés-qu'ils eu-Saul pré- rent achevé leur repas, s'en retournérent avec leur Maître, & regagnérent mier Roi l'Armée avant le jour (a). Peu de jours après on en vint à un engagement qui vérifia tout ce qui avoit été prédit à Saul. Le Roi voyant la défaite de Sa mort. son Armée, & craignant d'être pris en vie, & maltraité par ses ennemis, se jetta, quoiqu'il ne paroisse pas qu'il sût encore blessé \*, sur sa propre é-

#### (a) I Sam. XXVIII.

voix hors de terre &c. C'est-là, comme nous l'avons déjà observé, le sens le plus naturel du Texte. On peut à la-vérité y opposer deux objections, que nous démontrerons être peu de chose en comparaison de celles que nous avons opposées aux deux autres sentimens ; car nous avons dit, en entrant dans cette discussion, que chaque opinion avoit ses difficultés.

La prémière objection est tirée de l'absurdité qu'il y a de supposer que le Démon eut assez de pouvoir sur les ames des Morts, & particulièrement sur celles des Saints, pour les évoquer à la requifition d'un Magicien. Je répons qu'il n'est pas nécessaire de supposer que le Démon ait eu un tel pouvoir, mais seulement que Dieu ait sait parostre Samuel pour reprocher à Saul, & ses crimes précédens, & celui qu'il commettoit actuellement en recourant à la Nécromancie, contre les Loix qu'il avoit lui-même établies, & prévenir par-là, s'il étoit possible, qu'il ne sit une aussi suneste sin. J'ajoute que tout ceci arriva contre l'attente de la Magicienne, qui ne pouvoit pas ignorer que c'étoit une chofe au-dessus de son pouvoir oue d'évoquer les ames des Bienheureux, & qui, après avoir seulement fait paroître quelqu'un de ses Esprits samiliers, auroit suppléé au reste par son adresse. Ainsi il n'est pas étonnant qu'elle fut si terriblement surprise, puisqu'au-lieu d'un Esprit familier, elle vit pa-

roître à ses yeux Samuël lui-même.

Mais on peut objecter à cette solution, qu'il n'est pas apparent que Dieu, qui avoit refusé de répondre à Saul, tant par l'Urim que par ses Prophètes, ait consenti à saire cette réponse par le ministère d'une Nécromancienne. Sur quoi il faut remarquer, que le Texte n'emporte pas le refus de répondre à Saul par l'Urim ou par des Prophètes, mais que Saul ne pouvoit interroger Dieu par aucune de ces deux voies. Car 1. comment l'auroit-il consulté par l'Urin, puisque le Grand Prêtre étoit auprès de David? 2. Quand même Dieu auroit refusé de répondre par l'Urim de la manière ordinaire, il ne s'ensuivroit pas qu'il n'ait pu révéler à Saul sa destinée d'une façon extraordinaire, pour faire plus d'impression sur un Prince, qui avoit eu peu d'égards pour les ordres de Dieu, quand ils lui avoient été communiqués par Sumuël. Peut être aussi que Dieu permit que Saul s'adressat à une Magicienne, pour lui faire sentir à quel degré d'impiété il étoit parvenu, par les reproches que lui en sit Samuel. Ce n'est pas que nous prétendions lever toutes les objections qu'on peut oppofer à ce sentiment ; notre dessein est simplement de prouver que les difficultés qui s'y trouvent, sont moindres & en plus petit nombre que celles des deux autres. C'est pourquoi nous n'entreprendrons pas de déterminer, si c'étoit réellement Samuël qui parut, ou bien un Ange qui prit sa figure. Si Saiil le vit ou l'entendit seulement parler, & plusieurs autres questions, touchant lesquelles nous nous perdrions dans un labirinthe aussi obscur que celni où s'engagent ceux qui supposent que deux évènemens remarquables, comme la mort de Suil & de ses sils, & la défaite totale de l'Armée des Israélites, pouvoient être prédits exactement par une Femme sufée, ou par le Demon, ou en général par quelque autre que Dieu.

\* Quoique nous ayons dit dans un autre endroit (1), que Saul reçut diverses blessures avant que de se percer de sa propre épée, pour avoir moins sait attention au Texte Hebreu qu'aux Versions, nous croyons qu'il nous sera permis d'observer ici, que dans cet endroit, & dans celui des Chroniques qui y est relatif, la racine du Verbe est Trus Chull, qui signitia être en angoisse, & qui fait allusion à une semme en travail d'ensant, & non pas 5-n Challal, qui veut dire bleffer. Ainsi il ne paroit pas qu'il ait reçu quelque bleffure, mais feulement qu'il se trouva dans une extrême angoisse, en ne voyant aucun moyen de se

fauver (2).

<sup>(1)</sup> Supra T. I. 626.

SECTION

1055.

pée, & termina ainsi sa vie & ses malheurs. Les Philistins victorieux ne purent s'empêcher de sévir sur les corps de ce Prince & de ses fils, ils les pendirent à la muraille de Beth-shan, qui étant près du champ de bataille Saul pré avoit probablement été abandonnée par ses habitans, comme plusieurs vil- mier Roi les le furent après cette défaite. Mais ceux de Iabelh, se rapellant qu'ils devoient à Saul leurs yeux & leur liberté, envoyérent peu de tems après quel- Année ques-uns de leurs plus vaillans hommes, pour enlever les corps de Saul & du Déluge de ses fils, trop honteusement donnés en spectacle. La chose ayant été exé-1944. cutée, il les ensévelirent, & observérent à l'occasion de ce triste évènement J. C.

un jeûne de sept jours (a).

Il y avoit environ deux ou trois jours que David étoit revenu à Ziklag. après avoir défait ceux qui avoient pillé cette ville, quand il reçut la nouvelle de la mort de Saul & de Jonathan par un Amalékite, qui lui apporta en même tems la Couronne & les brasselets de Saul. Quelque joie que pût caufer à David la mort de fon ennemi, celle de fon cher Jonathan le toucha iufqu'au cœur. D'un autre côté, la défaite des Ifraélites remplit tout fon camp de tristesse & de deuil. A l'égard du Messager, comme il prétendoit dans fon récit avoir donné à Saul le dernier coup, à la requisition de ce Prince, il fut sur le champ mis à mort, pour avoir levé la main contre l'Oint de l'Eternel. David déplora la malheureuse destinée du père & du fils, & composa à l'occasion de leur mort, une des plus belles Pièces qui ayent été mi-

ses par écrit (b).

Les jours destinés à mener deuil étant expirés, David consulta Dieu, afin de favoir de quel côté il porteroit ses pas; & ayant reçu pour réponfe de s'en aller en Hébron, il y emmena ses deux femmes, & tout son monde. Ce fut en cette ville que David fut de nouveau oint pour Roi de Judab par ceux de cette Tribu, qui vinrent en grand nombre à lui. D'un autre côté Abner, Général de Saül, prit un fils de ce Prince nommé I/hbosheth, qui étoit âgé alors de quarante ans, & le proclama Roi d'Israël à Mahanaim. Ainsi le Royaume sut divisé entre Ish-bosheth & David, qui se Ishlaifférent l'un l'autre en paix durant l'espace de deux ans \*. Dès-que David bosheth; fut monté sur le trône, il sit remercier les habitans de Jabesh, de ce qu'ils succède à avoient fait à l'égard des corps de Saül & de ses fils; après quoi il épousa Mahaca, fille de Talmai, Roi de Ge/bur (c), de laquelle il eut dans la fuite Absalom & Tamar (d). Nous ne faurions adopter ici l'idée du favant U/her,

(a) Ibid. Cap. ult. v. 13. V. supra T I.p. 626. (c) 2 Sam. III. 3. (b) 2 Sam. L. (d) Ibid. Cap. XIII. 1.

<sup>\*</sup> Au moins c'est-là le sens que nous croyons devoir attacher à ces mots, & Isb-bosheth règna deux ans (1); car il est clair qu'il règna plus longtems, mais pas en paix. La même chose est dite touchant le commencement du règne de Saül (2). Abner crut peut être que le séjour de Mahanaim convenoit mieux au Roi que tout autre, parce qu'étant au-delà du fordain, il auroit le tems de rassembler les débris de son Armée, sans craindre les Philissins.

<sup>(1) 2</sup> Sam. II. 10.

24

mier Roi d'Ifraël.

Secrion Usher, qui croit que David contracta cette alliance, dans le dessein de se fortifier contre son rival (a); la chose étant expressément désendue par la Loi Saul pré- de Moyse. Il est plus vraisemblable qu'il la fit prisonnière, dans une de ses incursions sur les terres des Geshuriens, comme nous le montrerons dans une des notes suivantes. Au bout des deux ans, Abner ayant repassé le Fordain avec son Armée, vint camper d'un côté de l'Etang de Gabaon, pendant que Joab, fils de Tséruja, Général de David, campoit vis-à-vis de lui de l'au-

tre côté. Jusqu'alors il n'y avoit ni hostilité commise, ni guerre déclarée entre ces deux Rois; & comme les Sujets de l'un & de l'autre étoient Israélites, il falloit imaginer quelque chose qui pût amener un engagement. Dans cette vue les deux Généraux s'avisérent du moyen suivant. Ils convinrent d'envoyer de chaque Armée douze vaillans hommes, qui se rencontreroient dans un endroit marqué entre les deux camps, sous prétexte d'escarmoucher ensemble. Mais à peine furent-ils à portée les uns des autres, que chacun prit son homme par la tête, & lui enfonça son épée dans le corps, ensorte que tous furent tués sur la place. En mémoire de cette sanglante action, le lieu sut appellé Helkath Hatzurim, le Champ des Hommes forts. Il n'en falloit pas davantage pour que les deux Armées en vinssent à une action, dans laquelle l'Armée d'Abner sut entièrement désaite, & lui-même contraint de prendre la fuite. Joab avoit avec lui deux vaillans frères, dont l'un, nommé Hazaël, étoit d'une extrême légèreté à la course. Ce dernier se mit à poursuivre Abner, pour le faire prisonnier: mais ce Général, après l'avoir averti plus d'une fois de se détourner arrière de lui, & de se contenter de quelque prisonnier moins considérable, s'arrêta enfin, & transpersa Hazaël de sa halebarde. Ceux qui fuyoient, voyant son corps mort, s'arrêtoient à ce spectacle; ce qui obligea Abner à le faire ôter du chemin & couvrir d'un vêtement. afin que ses gens eussent le tems d'échapper aux troupes victorieuses de Joab qui les poursuivoient de près. Elles ne s'arrêtérent qu'au coucher du Soleil. se trouvant alors au Côteau d'Amma, vis-à-vis de Guiah, sur la route du Défert de Gabaon. Ce sut en cet endroit que les Benjamites se ralliérent sous Abner, & se postérent sur le panchant du côteau, résolus de saire tête à l'Ennemi. Mais leur Général, qui étoit las de combattre, cria à Joab de vouloir mettre fin au massacre de ses frères, dont la destruction ne pourroit à la sin que lui être amère. Joab déféra à sa demande, & sit sonner la retraite; après quoi Abner & son monde prirent le chemin de Mahanaim, & Joab celui de Hébron. Il n'y eut de l'Armée de David que dix-neuf hommes de tués, outre Hazael: mais la perte de Benjamin monta à trois cens soixante. Le corps d'Hazaël sut transporté à Bethlèhem, & enterré dans le sépulcre de ses pères (b). Depuis le jour que Joab remporta cette victoire, les affaires de David commencérent à prendre un tour favorable, & celles d'Ilhbolheth allerent en décadence: cependant la guerre entre ces deux Princes ne finit qu'à la mort du dernier; qui arriva peu de tems après.

Les services qu'Abner venoit de rendre à son Mastre, l'enhardirent au point

point qu'il ne se fit aucun scrupule d'avoir un commerce criminel avec une Secrion des concubines de Saul, nommée Ritspa; & quand Ish-bosheth lui en fit des reproches \*, il en fut si piqué, qu'il jura d'entrer dans les intérêts de Da- Saul prévid. & de travailler à ranger toutes les Tribus sous son obeillance. Il ne mier Roi tarda pas à remplir cet engagement, en envoyant secrettement des Messagers, prémièrement à David, & ensuite à tous les Anciens d'Israël, pour machiner une révolte; après quoi il imagina le prétexte suivant, pour aller trouver David, sans se rendre suspect d'infidélité. Ce Roi avoit fait demander à Ish-bosheth de lui renvoyer sa femme Mical, que Saül avoit mariée à un autre durant son exil; & Abner, ayant eu ordre de la redemander à fon époux, se chargea de la conduire lui-même à David. Soit qu' Ish-bosheth ent conçu quelques foupçons contre lui, ou non, les circonstances delicates où il se trouvoit, ne lui permirent pas de s'opposer à ce qu'Abner paroissoit fouhaiter. Ce Général partit accompagné de vingt hommes, présenta Mical à David, & fut reçu de ce Prince de la manière la plus obligeante. Mais comme il s'en retournoit chez lui, Joab, à l'infu de David, fit, fous quelque prétexte d'amitié, revenir Abner à Hébron, & le tua dans le tems qu'il entroit en ville; alléguant pour raison la mort de son frère Hazaël, quoique probablement la vraie cause fût le dessein de se défaire d'un rival redoutable. Quand David aprit la nouvelle de ce meurtre, il protesta qu'il n'y avoit aucune part, & fit éclater son ressentiment par des imprécations contre Joab: ensuite il sit enterrer Abner, & accompagna son corps jusqu'au tombeau avec de grandes marques de considération & de douleur (a). Cependant, comme il ne se sentoit pas encore assez fort pour punir Joab, dont le crédit auroit pu faire pancher la balance du côté d'Ish-bosheth, il fut obligé de dissimuler les sentimens que lui inspiroit une action aussi infame.

Ish-bosheth, ayant apris la mort d'Abner, qui étoit le principal foutien de son Royaume, commença à craindre d'être détrôné par David, & la même crainte se communiqua à ses sujets. C'est ce qui fit que deux frères, l'un & l'autre Capitaines, de la famille des Béerothiens, nommés Bahana & Récab. conspirérent contre sa vie, dans l'espérance de gagner par ce moyen les bonnes graces de David. Ils prirent l'occasion que le Roi étoit couché sur son lit pendant la chaleur du jour, & étant entrés dans sa maison sous prétexte d'aller prendre du froment, ils se rendirent dans sa chambre, où il le Meurtre massacrérent inhumainement: ensuite ils lui coupérent la tête, & ayant pris d'Ishla fuite sans être apperçus, ils apportérent ce présent en Hèbron à David, en boshech. félicitant ce Prince sur la mort de son compétiteur. Il n'y avoit pas la moin-

(a) 2 Sam. III. V. fupra T. II. p. 552.

(1) 1 Rois, II, 13, &c. D

<sup>\*</sup> On verra dans la suite de l'Histoire des Juifs, que c'étoit un grand crime, égal à celui de Haute Trahison, d'épouser la veuve d'un Roi (1); à plus forte raison étoit il défendu de la débaucher, comme Abner fit Ritspa. Ainsi Ish-bosheth, quelque obligation qu'il eût à Abner, n'avoit pas tort de témoigner son ressentiment de l'affront qu'il faisoit à la Dignité Royale.

d'Ifracl.

Section dre apparence que David, qui avoit fait punir de mort le jeune Amalékite, uniquement parce qu'il prétendoit avoir tué Saül à fa propre requisition, ne Saul pré témoignat avoir encore bien plus d'horreur d'un Régicide si inhumain, & ne mier Roi sît infliger une punition beaucoup plus sévère à ceux qui en étoient les auteurs, quelque avantage qui pût lui revenir de ce crime. Aussi ordonna-t-il qu'ils sussent mis à mort sur le champ, & qu'on leur coupat les piés & les mains, pour les pendre sur l'Etang de Hébron. A l'égard de la tête d'Ish-bosheth, il la fit enterrer dans le sépulcre d'Abner en Hébron (a).

David etahli sur les XII. Tribus.

David avoit règné alors sur Juda environ sept ans & demi. Quand les autres Tribus aprirent la mort d'Ish-bosheth, elles s'affemblérent, & vinrent pour joindre David comme Roi sur tout Israël, & pour lui rendre leurs hommages en cette qualité. Il est dit, dans un autre endroit (b), que le nombre de ceux qui vinrent, montoit à trente-deux mille hommes & plus, bien armés, de toutes les Tribus, horsmis une partie de celle de Benjamin, qui demeura attachée à la maison de Saiil. David les reçut avec joie, & les regala durant trois jours à Hébron, des provisions que non seulement la Tribu de Juda, ou les Tribus voisines, mais même quelques-unes des plus éloignées apportérent en grande abondance. (c).

L'année suivante, David alla affiéger Jérusalem, Place si forte, qu'elle avoit tenu bon jusqu'alors contre les forces réunies de Judah & de Siméon. Joak fit paroître dans cette occasion tant de valeur & de conduite, qu'il fut fait Général en chef d'I/raël (d). Il défit les Jébusiens, qui défendoient la Ville, & emporta d'assaut la Forteresse de Sion ou Zion (e), où David sit sa résidence depuis ce tems là. Il étendit cette Place tout à l'entour depuis Millo, & la nomma la Cité de David. Pour Joab, il répara le reste de la Ville, qui ayant été entourée d'une bonne muraille (f), devint dès-lors la Ca-

pitale de la Fudée.

Ces travaux guerriers ne manquérent pas d'allarmer les Philistins, qui ne pouvoient ignorer, ni la force de fon Armée, ni fon élevation sur le Trône d'I/raël sans aucun compétiteur. Pour l'empêcher néanmoins de devenir tranquile possesseur de ses nouveaux Etats, ils se mirent en marche tout d'un coup, prirent Bethlehem, & y mirent garnison, avant que David, qui. se sauva dans la Caverne d'Adullam, pût faire la moindre résistance (g). Ce fut dans cette caverne que David ayant témoigné fouhaiter ardemment de boire de l'eau du Puits de Bethléhem, trois de ses Preux passérent à travers l'Armée ennemie, qui étoit campée dans la Vallée des Réphaim, puisérent de l'esu qu'il demandoit, & la lui apportérent. Cependant, quand elle fut présentée à David, il aima mieux la répandre à terre que la boire, parce qu'ils ne la lui avoient procurée qu'au péril de leur vie (b). Enfuite il consu la l'Eternel, pour favoir s'il attaqueroit les Philistins, & ayant reçu une

<sup>(</sup>a) Chap. IV.

<sup>(</sup>b) Comp. 1 Chron. XII. 23 &c. avec XI.

<sup>(</sup>c) Ibid. XII. vers. dern.

<sup>(</sup>d, 2 Sa.11. V. 8. 1 Chron. XI. 6.

<sup>(</sup>e) V. supra T I. p. 596.

<sup>(</sup>f) Comp. 2 Sam. V. 9. avec L Chron. XL. 7 &c.

<sup>(</sup>g) Ibid. XIV. 4 &c.

<sup>(</sup>b) 1bid. XI. 17. &c.

réponse favorable, il remporta sur eux une victoire si complette, & alors, Secrion & à l'occasion d'une autre entreprise qu'ils formérent, qu'ils ne furent plus en état de faire tête dans la suite, ni à lui ni à ses successeurs (a). David Saul prese voyant maître d'une Armée nombreuse, bien disciplinée, & dans laquel- mier Roi le il y avoit plus de trente hommes qui avoient signalé seur valeur par des exploits extraordinaires, & n'ayant plus rien à craindre de la part de ses ennemis, fit alliance avec Hiram Roi de Tyr, qui lui fournit des cèdres & d'autres bois, aussi-bien que des Ouvriers experts pour lui bâtir un Palais dans sa propre ville. Il augmenta aussi le nombre de ses Femmes & de ses Concubines, dont il eut plusieurs enfans nés à Jérusalem, outre ceux qui lui nâquirent en Hébron \*; ce qui ne contribua pas médiocrement à augmenter sa grandeur & son contentement.

Une suite si continuée de succès heureux, & la paix générale dont jouissoit Sa reconalors tout son Royaume, inspirérent à ce Prince pieux les plus grands senti- noissance. mens de reconnoissance & de Religion, & le desir de faire de sa ville comme le centre du Culte de Dieu, en y transportant la fainte Arche, qui avoit demeuré environ cinquante ans à Kirjath-Jéarim †, & en la plaçant dans un des plus beaux appartemens de son nouveau Palais. Il consulta sur ce sujet les Anciens & les Chefs d'Israël, & la chose ayant été aprouvée par toute l'assemblée, il dépêcha des Messagers par tout le Royaume, pour

### (a) Ibid. XIV. 10 &c. V. supra T. I. p. 628.

\* David est dit avoir eu six semmes en Hébron, outre la fille de Saul, qui étoit alors cvec un autre époux. L'Histoire Sainte rapporte que chacune de ces six femmes lui donna un fils, ce qui ne signifie pas qu'il n'en eut qu'un seul de chacune, le Texte ne faisant apparemment mention que des prémiers nés (1). Pour ce qui est de Mabaca, fille du Roi de Gesbur, les Juifs affurent que David l'avoit faite prisonnière & obligée à embrasser la Religion Iudaique, parce qu'il étoit défendu par la Loi de Moyse de contracter un mariage avec une femme idolâtre. L'une & l'autre de ces conjectures ne sont pas destituées de probabilité, puisque nous lisons que David sit quelques incursions sur les terres des Geshuriens durant fon féjour à Ziklag (2), & qu'il ne paroit par aucun endroit qu'il ait contracté une alliance aussi criminelle avec la famille de 'eur Roi. Il n'est pas apparent non plus, qu'un homme aussi zèlé que David, auroit épousé Mahaca avant qu'elle eût abjuré le culte des Idoles. A l'égard de ce qu'ils ajoutent, qu'il la força à embrasser le Iudaisme, & que le sort insortuné de ses deux ensans, Absalom & Thamar, dont le prémier se rebella contre son père, & dont l'autre sut deshonorée par le fils ainé de David, sut le châtiment de cette violence (3). nous n'affirmerons rien sur ce sujet. Le Texte ne dit pas combien de semmes & de concubines il prit depuis qu'il quita Hebron, mais rapporte seulement qu'il en eut dix fils; ce qui a fait conclure aux Talmudistes qu'il avoit en tout seize semmes ou concubines, sans compter Mical, qui étant stérile ne devoit pas être comprise dans ce nombre. De ce prétendu exemple ils ont fait une Loi, qu'un Roi ne devoit pas avoir plus de dix-huit femmes (4): & ils imputent tous les malheurs qu'éprouva Salomon, au crime qu'il commit en passant ce

† L'Archevêque Usber compte que ce fut la prémière Année Sabbathique qu'on transporta l'Arche de Guilgal en Shilob, & qu'une autre année toute pareille, elle fut transportée de Kirjath-Féarim à la Cité de David; & que le Peuple, en accompagnant cette procession so-

lemnelle, chanta à cette occasion le Pseaume 68 (6).

<sup>(1) 2</sup> Sam. III. 2. &cc.

<sup>(2)</sup> I Sam. II. 7, 8. (3) Munst. 2 Sam. III. sub not. 6.

<sup>(4)</sup> Vid. Prze Negat CCXXII. (5) V. Supra T II p. 509. Not %

<sup>(6)</sup> Ann. p. 36.

mier Roi d'Ifraël.

Section inviter les Prêtres, les Lévites, & ceux du Peuple qui le voudroient bien. à se trouver présens à cette solemnité. L'Arche sut placée sur un chariot Saül pré-neuf, transportée de la maison Abinadab à Jérusalem, & accompagnée en chemin par David, ceux de sa Cour, un grand nombre de Pretres & de Lévites qui chantoient & jouoient de différens instrumens, & un prodigieux concours de Peuple venu de tous les endroits du Royaume. Mais l'allegresse générale fut troublée par un accident, qui remplit toute l'assemblée d'étonnement & de frayeur. L'Arche étoit arrivée jusqu'à l'Aire de Nachon \*, quand les Bœufs qui la traînoient bronchérent, ce qui fit pancher le chariot. Pour empêcher qu'il ne tombât, Uza, un des fils d'Abinadab, qui conduifoit le chariot, porta la main sur l'Arche, & expia sa faute par une mort subite †. David ne put s'empêcher de faire paroître en cette occasion une douleur extraordinaire, & apella l'endroit Pèrez-Uza, c'est-à-dire la brèche ou la punition d'Uza; & l'Arche fut déposée par son ordre dans la maison d'Hobed-Edom, le fils de Jéduthun (a), surnommé le Guitien, apparemment parce qu'il étoit natif de Gath-Kimmon, ville du partage de la Tribu de Lévi (†), où elle resta environ trois mois. David ayant remarqué que Dieu avoit béni d'une façon extraordinaire ce Lévite, depuis que l'Arche avoit été fous son toit, résolut de s'attirer ces mêmes bénédictions en la retirant dans sa

### (a) I Chron. XVI.

### (b) Jos. XVII. 24, 25.

\* Quoique nous ayons suivi la Version Angloise, il nous paroit plus probable que le mot Achon est plutôt un participe qu'un nom propre, & fignifie convenable, à cause que David arrêta la procession à des distances convenables pour offir des sacrifices. L'endroit dont il s'agit ici, paroit avoir été une de ces stations; & il se pourroit que ce sut, ou l'immolation des victimes, ou quelque chose de relatif aux facrifices, qui effraya les Bœufs. Il y avoit outre cela une grande irrégularité à transporter l'Arche dans un chariot; puisque suivant la Loi de Moyse, elle devoit être portée sur les épaules des Prêtres. Cet accident sit si bien sentir à David sa faute, que l'Auteur du Livre des Chroniques remarque qu'il l'avoua aux Prêtres, quand il fut question de se remettre en marche, & qu'il leur ordonna de porter l'Arche sur leurs épaules (1).

† La punition févère & foudaine qui fut infligée à Uza, qui ne paroit avoir été coupable que d'un zèle indiscret, surprit & affligea non seulement David (2), mais a fait aussi tant de peine à quelques Interprètes, qu'ils ont tâché de donner un autre sens au texte, pour rendre son crime plus grand qu'on ne le conçoit ordinairement. A-la-vérité, il y a dans l'Original, . & Uza envoya & faisit l'Arche, car le bitail bronchoit. D'où ils voudroient inférer, que son dessein étoit moins de soutenir l'Arche, que de lui faire quelque indignité. Mais outre que ce commentaire est contraire à toutes les anciennes Versions, & au Livre des Chroniques où le fait est chairement énoncé, il est certain que si ç'avoit été-là le cas, David auroit témoigné du ressentiment contre lui, & nullement murmuré de la sévérité du châtiment d'Uza, qui étant Levite, auroit dû se souvenir qu'il étoit désendu, sous peine de mort (3), à qui que ce fût horsmis aux Prêtres de toucher l'Arche: encore n'étoit il permis aux Prêtres que de toucher les barres, par le moyen desquelles on le transportoit, & qu'on n'en ôtoit jamais pour cette raifon. Il se peut aussi qu'Uza sut l'inventeur de cette nouvelle saçon de transporter l'Arche. Quoi qu'il en foit, il le châtiment infligé à Uza paroit très févère, rien n'empêche qu'on ne suppose que Dieu en agit de cette manière, asin d'inspirer au Peuple un plus grand respect pour ce Symbole sacré de sa présence, qu'il n'auroit naturellement eu.

<sup>(1) 1</sup> Chron XV. 11, &cc.

<sup>(</sup>al a Sain. VI.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. Ch. VII. 29

propre maison. Cependant il eut soin que la chose se fît d'une manière plus Secrion régulière, en faisant préparer pour l'Arche un Tabernacle magnifique, en convoquant les Prètres, en leur faisant porter l'Arche conformement à l'or- Saul prédre de Dieu, en offrant des sacrifices, de six en six pas \*, & en témoignant mier Roi une satisfaction extraordinaire dans cette occasion solemnelle. Ce Prince s'é- d'Israël. toit revétu d'un Ephod de lin, & dansoit devant l'Arche au son d'un grand Son aèle. nombre d'instrumens, ensorte que Mical, qui voyoit cette procession par une fenêtre, ne put s'empêcher de lui témoigner du mépris, à cause qu'il s'étoit demené d'une manière peu convenable suivant elle à un Roi d'Israël. Dès que l'Arche eût été placée dans le Tabernacle, il offrit une grande quantité d'holocaustes & de sacrifices de prospérité; après quoi ayant donné une espèce de festin à tous ceux qui étoient venus en sa ville, il les renvoya chez eux (a). David, ayant ainsi procuré un lieu fixe à l'Arche, établit des Prêtres & des Lévites pour faire devant elle le service requis. Il choisit aussi un certain nombre d'Hommes pour chanter, ou accompagner de différens Instrumens de Musique, dans des jours solemnels, des Pseaumes & des Hymnes composés par lui-même, ou par quelque autre personnage inspiré. L'Auteur du Livre des Chroniques nous a conservé une de ces Pièces toute entière, que David composa alors comme un Cantique d'Action de grace, & qu'il donna aux Musiciens pour être chantée à l'occasion du transport de l'Arche en sa maison (b); & cette Pièce peut être avec raison mise au nombre des plus sublimes, tant pour l'élégance que pour la piété.

Peu de tems après il fit venir le l'rophète Nathan, pour le confulter sur Saviété. le Temple qu'il avoit dessein de bâtir à Dieu, difant qu'il se faisoit une peine de demeurer dans un Palais superbe, pendant que l'Arche n'étoit que fous un Tabernacle. Le Prophète aprouva son pieux dessein, ne doutant pas que Dieu n'en bénît l'exécution: mais Dieu, qui lui apparat cette même nuit, lui ordonna d'aller trouver le Roi, & de lui dire, que quoique ses intentions lui fussent très agréables, comme cependant ses mains avoient plus d'une fois été fouillées de sang, il ne le jugeoit pas propre à un pareil ouvra-

ge;

VIII.

# (a) 2 Sam. VI.

# (a) I Chron. XVI.

\* Nous croyons que c'est-là le sens de l'Original en cet endroit (1), quoique le Texte dise simplement que quand les porteurs avoient sait six pas, il sacrissoit un bœuf &c. Il y en a qui s'imaginent qu'Uza ayant été frappé de mort, n'étant pas éloigné de sa maison de six verges, David sit immoler ces victimes de six en six pas des Prêtres, pour se rendre Dicu plus propice (2). Mais nous lisons dans le 1 Livre des Chroniques (3), que les mêmes sacrifices surent répétés quand on arriva près de la maison de David, pour témoigner une juste reconnoissance du secours que Dieu avoit accordé aux Lévites, en les aidant à porter l'Arche au lieu qui lui étoit destiné, sans aucun facheux accident.

On s'étonnera peut-être que David fit construire un nouveau Tabernacle pour l'Arche, au-lieu de faire querir celui que Moyse avoit sait construire dans le Désert. Nous répondons que peut-être l'entrée de son Palais n'étoit pas affez spacieuse pour que ce Tabernacle y passat. Mais quelle qu'en ait été la raison, il est certain que le Tabernacle construit par l'ordre de Movse, l'Autel, & tous les Utensiles sacrés restérent à Gabaon, jusqu'à ce que Salomon, après avoir bati le Temple, les y fit transporter, comme nous le verrons en son lieu.

<sup>(1) 2</sup> Sam. VI. 13. (2) Munit. in loc.

VIII. Saul pré mier Roi d'Israël.

Szerion ge; mais qu'il lui susciteroit un fils & un successeur \*, dont le règne seroit béni d'une profonde paix, & auquel il accorderoit une sagesse extraordinaire avec une éclatante prospérité, & que ce seroit lui qui auroit la commission de bàtir un Temple. Dieu ajouta, que ce seroit dans sa maison que la Couronne d'Israël resteroit jusqu'à la fin, & que lui & ses successeurs prospèreroient à proportion de leur obéissance à ses Loix; & que même la rebellion la plus criminelle ne leur attireroit pas un abandon total, mais seulement des châtimens paternels, propres à exciter en eux une repentance filiale. David, pénétré de reconnoissance à l'ouïe de ces magnifiques promesses, alla se prosterner en présence de l'Eternel, & exprima dans les termes les plus humbles & les plus pathétiques, combien il se sentoit indigne de tant de faveurs, & la ferme persuasion où il étoit, que Dieu accompliroit en son tems ce qu'il venoit de lui promettre (a). Des-lors ce pieux Monarque s'apliqua à faire les préparatifs nécessaires pour la construction de ce Batiment auguste. & rassembla une prodigieuse quantité d'or, d'argent, de cuivre, de pierres précieules, de bois, & d'autres matériaux. Car par les victoires qu'il avoit remportées sur les Philistins (b), les Moabites (c) les Amalékites (d), les Rois de Zobah, de Syrie (e), & d'Edom (f), desquelles nous 2vons donné le détail le plus circonstancié que nous fournissent nos Livres Sacrés, il avoit amassé une si prodigieuse quantité de richesses, dont il ne manqua jamais de confacrer une partie au dessein en question, que les richesses qu'il laissa en mourant à son fils, passent toute croyance. Son économie égala sa prospérité. Il trouva qu'en gardant sur pié une Armée trop nombreule, il en arriveroit que ses trésors s'épuiseroient, ou qu'une trop grande partie de son pays resteroit sans être cultivée. Pour remédier à ces inteonvéniens, il avoit établi douze Corps, chacun de vingt-quatre mille hommes commandés par leurs Officiers, pour servir tour à tour durant un mois de l'année; après quoi ils étoient renvoyés chez eux, pour vaquer, durant onze mois, à leurs affaires particulières. Il établit pareillement sous Hasmaveth & Adoram douze Hommes pour avoir l'administration de ses revenus ;

(a) 2 Sam. VII. I Chron. XVII. & aill.

(d) Ibid. p. 571. (e) Supra T. II. p. 36.

(b) V. Supra T. I. p. 628. (c) Ibid. p. 520.

(f) Supra T. I. p. 560. & 2 Sam. VIII.

† On croit que ses revenus étoient de deux genres différens; ceux que lui payoient ses fu ets; & ceux qui lui venoient des pays acquis par héritage, ou par droit de conquète. Chaque

<sup>\*</sup> Les termes de l'Original, la Semence ou le Fils qui fortira de tes entrailles (1), ont donne lieu aux Juifs de conclure, que ni Anmon, ni Absalom, ni Adonijab, ni aucun des fils nés avant cette promesse, ne monteroient sur le Trône après la mort de David (2): mais comme dans la Langue Sainte le tems futur est souvent employé au-lieu du tems passé, l'argument ne vaut rien, à moins qu'il ne soit fortissé par celui qui est allégué dans l'Ecriture contre le père, & qui n'étoit pas moins foit contre les fils, tous ayant été guerriers, & apparemment tachés de fang; au-lieu que ce trait ne convenoit aucunement à Salomon. Ala vérité il n'est point sait mention de cet argument dans le Livre des Rois, mais bien dans celui des Chroniques, où il est allégué comme une raison pourquoi Dieu ne jugeoit pas David propre à lui bâtir une maison (3).

<sup>(1) 2</sup> Sam. VII. 12. (2) Munit. Jun. & al. in loc.

<sup>(3)</sup> I Chron. XXII. S. XXVIII. 3.

& des Juges dans chaque Tribu, pour administrer la justice au Peuple; outre les Membres de son grand Conseil, qui avoient en main les affaires de la Religion & de l'Etat. A la tête de ceux qui étoient chargés de ce qui Saul pré avoit rapport à la Religion, se trouvoient Tsadok fils d'Abitub, & Abimelec mier Roi fils d'Abiathar \*. Joab étoit Général de l'Armée; Johosaphat prémier Sécrétai- d'Iraël. re; Sérajah Greffier; Bénajah commandoit aux Céréthiens & aux Péléthiens +;

que genre de tribut, soit qu'il sût payé en argent, en grains, ou en autres denrées, étoit reçu par des Officiers particuliers préposés pour cet effet (1).

\* Nous avons déjà observé que Tjadok étoit de la branche ainée, & Abinélec de la branche cadette de la famille d'Aron, & que la Souveraine Sacrificature avoit passé d'une de ces branches dans l'autre (2). Mais ni avant le tems dont il s'agit, ni après, nous ne trouvons aucun exemple, qu'un homme de chacune de ces branches ait rempli cette éminente Charge dans le même tems. Il est vraisemblable que Saul, après avoir tué en Nob tous les Pretres, horsmis Abiatbar, qui se sauva auprès de David, établit Tjadok en qualité de Grand Prêtre en Ifraël, comme Eléazar l'étoit en Judah; & que David, devenu seul Monarque des douze Tribus, ne voulut démettre aucun d'eux de leur Charge, mais permit qu'ils continuasient l'un & l'autre à en faire les fonctions; sans que pour cela nous osions déterminer, si c'étoit alternativement, ou bien si l'un d'eux étoit subordonné à l'autre; si l'un étoit Grand Sacrificateur en Gabaon, où étoit le Tabernacle, & l'autre à Jérusalem, où l'Arche avoit été cransportée; ou enfin si l'un d'eux l'étoit de la Tribu de Judab, & l'autre des autres Tribus. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'ils font joints ensemble dans plusieurs occasions (3), jusqu'au commencement du règne de Salomon, quand le compétiteur de Tjadok fut dépouillé de sa Dignité, pour avoir épousé les intérêts d'Adonijab (4).

† On a de la peine à deviner qui étoient ces Céréthiens, & ces Péléthiens. Le Paraphraste Chaldaïque rend les mots de l'Original par ceux de Tireurs d'arc & de Frondeurs. Quelques Rabbins prétendent assez absurdement, que c'étoient l'Urim & le Thummim. D'autres affirment que c'étoient ceux qui composoient le grand Sanbedrim, dérivant le prémier mot de כרת Caretb, couper court, comme qui diroit כורתים לבריהם des hommes qui abrégeoient leurs jugemens, ou qui parloient succinctement & avec autorité; & l'autre de No Phele merveilleux (5). Si nous n'avions pas de meilleurs guides pour nous tirer de ce labyrinthe, nous pourrions y rester longtems. Mais nous avons déjà remarqué dans un autre endroit, que les Céréthiens étoient Philistins (6), & c'est de quoi nous allons donner à présent quelques nouvelles preuves. Quand les Amalékites eurent brulé Ziklag, & que David, en les poursuivant, rencontra un Egyptien, ce jeune homme l'informa qu'ils avoient sait une incursion au midi des Céréthiens (7): par où il paroit qu'il falloit que ces derniers sussent ou Philistins, ou quelque Peuple qui habitoit parmi eux, comme faisoient les Gesburiens; à moins que nous ne suppossons avec Tremellius, qu'ils étoient une Colonie d'Israélites, laquelle prit possession de ce pays, après que les Poilistins en eurent été chasses; ce que cet Interprête avance sans en produire la moindre preuve. Au contraire nous trouvons que le Prophète Exéchiel joint ensemble les Céréthiens & les Philistins, soit comme synonymes, soit comme habitans d'un même pays, en ces mots, Voici j'étendrai mes mains sur les Philistins, & j'exter. minerai les Céréthiens, & je ferai perir le reste des Ports de mer (8). Un autre Prophète s'exprime à peu près de la même manière: Malbeur aux babitans de la Contrée maritime, la Nation des Céréthiens, l'Eternel est contre vous, O Canaan! Pays des Philislins (9). En voilà assez sur les Ceréthiens.

A l'égard des Péléthiens, nous ne trouvons rien fur leur sujet, sinon qu'ils sont joints avec. les Céréthiens ici, & dans la suite de l'Histoire de David, quand ce Prince suyoit devant son fils Absalom (10). Mais nous n'oserions décider, si c'étoient des Prisonniers de guerre, ou des Troupes auxiliaires, ou une espèce de Gardes du Corps.

<sup>(1) 1</sup> Chron. XXVII. 25. &c. 2 Sam. XX. 24. &c.

<sup>(2)</sup> V. Supra T. II. p. 440. (3) 2 Sam. XV. 24 & 29. XIX. 11, 12 & aill.

<sup>(4) 1</sup> Rois. I. 7, 8. 11,35 & aill.

<sup>(</sup>s) Munit. in loc.

<sup>(6)</sup> V. fupra T I. p. 6030. not † . (7) I Sam. XXX. 140.

<sup>(8)</sup> Ch. XXV. 16. (9) Sophon, II. s.

<sup>(10) 2</sup> Sam. XV. 110

VIII. mier Roi d'Israël.

Recon. noi Tance le fils de Jonathan.

Section & quelques-uns des fils du Roi étoient établis sur tous ces Officiers (a) \*. Mais ni les soins de l'Etat, ni la grandeur de sa prospérité, ne purent Saul pré- lui faire oublier les engagemens où il étoit entré avec son généreux Ami Jonathan. Il donna ordre qu'on lui amenat son fils unique, nommé Méphibosheth, qui étoit boiteux des deux piés, & confié à la garde de Tsiba, un des serviteurs de Saül; & quand ce fils de Jonathan fut arrivé à la Cour, non feulement il le reçuit avec de grandes marques de tendresse, mais lui fit rendre aussi toutes les terres qui avoient appartenu à son grand-père Saül, commandant à Tsiba de les faire valoir pour son Maître, & lui sit servir, dans son propre Palais, une table à laquelle il mangea avec les propres fils du Roi, jusqu'à la fin de sa vie (b). Sa reconnoissance envers le Roi des Ammonites, ne produisit pas l'effet qu'il étoit en droit d'en attendre. Nahash, à qui David avoit de grandes obligations, étant mort, ce Prince envoya à son fils des Ambassadeurs chargés d'assurances d'amitié; mais ce jeune Roi soupçonnant à tort les Ambassadeurs d'avoir quelque mauvais dessein, les renvoya, après les avoir traités honteusement. Cet affront tourna néanmoins à l'avantage de David. Joab fut envoyé à la tête d'une puissante Armée pour en tirer vengeance, & après avoir remporté une grande victoire sur les Ammonites & leurs Confédérés, retourna triomphant à Jérusalem. Cependant les Syriens, qui étoient un de ces Peuples confédérés, revinrent l'année suivante avec une nouvelle Armée. Shobach, Général de Hadadézer, ou Hadarezer, Roi de la Syrie-Zobee, vint camper à Hélam; mais David passa promtement le Fordain avec une nombreuse Armée, & les désit telsement, qu'ils furent charmés de faire la paix avec lui, & de devenir ses tributaires. Les Ammonites pareillement furent si affoiblis par ces défaites, qu'ils auroient été trop contens de rester en paix; mais David étant trop irrité contre eux. & trop animé par le succès, pour rester en si beau chemin, chargea Joab de la commission d'envahir leur pays, ce que ce Général fit avec une sévérité & une valeur, qui réduisirent les Ammonites à la dernière extrémité (c).

A-11166 du Deluge 1951. A. vant J. C. 1025.

Pendant que Joab étoit occupé au siège de la Capitale des malheureux enfans

(a) I Chron. XXVII. (b) 2 Sam. IX.

(c) 2 Sam. X. V. supra T. I. p. 532 &c.

\* Le Texte dit ici, qu'ils étoient כוחנים Cohanim, mot qui fignisse proprement Prêtres, mais que la Version Angloise a très bien rendu par celui de Supérieurs & de Princes dans une note marginale, conformément à un Texte parallèle du Livre des Chroniques, où il est dit qu'ils étoient ליר המלר וes principaux autour du Roi. Et il est clair que dans plusieurs autres endroits, & particulièrement ceux que nous indiquons (1), le terme dont il s'agit oft pris dans ce fens. A la vérité quelques favans Juifs, pour relever la piété de David, entendent ici par Cohen les disciples des Prêtres; d'où ils voudroient insérer, que ce Monarque leur avoit confié l'éducation de ses fils (2). Si cette conjecture est vraie, il est sûr que quelques-uns d'eux ont bien mal profité des leçons de leurs Maîtres; mais le Texte n'n dit rien : au contraire, l'Auteur du 1. Livre des Chroniques (3)dit que Jonathan oncle de David, homme diftingué par la lagosse, sut chargé de cette importante commission.

<sup>(2)</sup> Munst in loc. ( ) Gen. XLI. 45. XLVII. 22, Exod. II. 16 III. (3) Ch. AXVII. 32. 1 Job. XII. 19.

fans d'Ammon, place si forte qu'elle se désendit pendant deux ans, David, Section qui s'en étoit entièrement remis à son habileté, eut le malheur de devenir amoureux d'une belle femme qu'il vit un foir, qui se baignoit dans son jardin. S'étant informé qui elle étoit, il aprit qu'elle étoit fille & femme de mier Roi deux de ses plus vaillans Capitaines, Eliam & Urie \*, qui se trouvoient d'Ijraël. alors l'un & l'autre dans l'Armée de Joab; mais la passion qu'il venoit de concevoir, étoit trop violente pour écouter la voix de la Raison ou de la Religion. Le fruit de ce commerce criminel fut la promte groffesse de cette épouse infidèle, & le danger où elle se trouva d'être mise à mort, suivant dultère. la Loi de Moyse. Pour prévenir ce dernier malheur, le Roi imagina un expédient, qui fut de faire venir Urie, sous prétexte de vouloir aprendre de ui l'état du siège, mais au fond dans la vue qu'il passat une ou deux nuits avec Bathseba. Urie n'en voulut rien faire, soit qu'il est des soupçons de ce qui étoit arrivé, foit qu'il jugeat que c'étoit une chose indigne d'un brave Capitaine de s'aller divertir chez lui, tandis que son Général & ses compagnons de service essuyoient les fatigues d'un siège: ce sut cette dernière raison qu'il allégua pour se dispenser d'aller à sa maison, se contentant de coucher à la porte du palais avec le reste des Gardes du Roi. David, ayant ainsi échoué dans son projet, résolut de faire une seconde tentative : il le fit manger à sa table, & l'engagea à boire le soir plus qu'à l'ordinaire, asin qu'étant égayé par le vin il allat passer la nuit chez lui : mais Urie resta encore avec les Gardes, comme il avoit fait la nuit d'auparavant: & ce fut alors que le Roi, ne pouvant plus douter qu'Urie ne se tînt éloigné de sa maison à dessein, prit la résolution de sacrifier sa vie à celle de sa perside épouse. Pour cet effet il le chargea le lendemain d'une Lettre pour Joah, dans laquelle il ordonnoit à ce Général, qui étoit l'homme du monde le plus propre à exécuter un fanguinaire projet, d'exposer ce brave Officier à quelque danger éminent, & de l'abandonner à la fureur des assiégés. La chose Et meurréussit; & David, ayant reçu la nouvelle de sa mort, en informa Bathseba, tre. qui prit le deuil d'Urie, & se tira de danger, en épousant David peu de tems après (a). Nous avons vu dans un autre endroit, quel fut le succès de ce long siège, & le triste sort qu'éprouvérent les Ammonites (b): tout ce qui nous reste à ajouter ici est, que ce qui a été dit touchant la Couronne de leur Roi, savoir qu'elle pesoit un talent d'or, c'est-à-dire plus de 113 livres,

VIII.

doit

# (a) 2 Sam. XI.

(b) V. Supra T. I. p. 532.

(3) L. 7. C. 7.

Tome III.

<sup>\*</sup> Nous trouvons parmi les Preux de David un Eliam, qui étoit fils d'Abitophel (1), & qu'on suppose avoir été père de Bathséba; & que l'affront fait à sa maison détermina ce profond Politique à entrer dans la conspiration d'Absalom. A l'égard d'Urie, il est surnommé le Hetbien, apparemment parce qu'il l'étoit, ayant embrassé dans la suite la Religion Iudaique. D'autres prétendent qu'il est désigné par ce titre, uniquement à cause qu'il étoit né dans le Pays des Héthiens, ou qu'il y avoit demeuré quelque tems; ou enfin à cause de quelque exploit guerrier fait contr'eux (2). Fofepbe ne dit rien fur ce sujet, & affirme simplement qu'il étoit Ecuyer de David (3).

<sup>(1) 2</sup> Sam. XXIII. 34. Muns. Jun. & d'autres. (2) V. Berruyet.

Section doit plutôt être entendu de sa valeur que de son poids, c'est-à-dire que l'or & les pierres précieuses dont elle étoit enrichie, valoient ensemble un ta-

Saül pré lent d'or \* (a). mier Roi d' Ifraël.

Cependant Dieu, fouverainement irrité contre David, qui venoit de se souiller presque en même tems d'un adultère & d'un meurtre, sit choix du Prophète Nathan pour lui dénoncer ses jugemens, dans le tems qu'il tenoit. pour ainsi dire, entre ses bras le fruit de son adultère. Le Prophète, qui connoissoit la droiture de son cœur dans tout cas où sa nouvelle & coupable passion n'étoit pas intéressée, lui proposa la parabole d'un homme riche. qui voulant régaler un voyageur qui étoit venu loger chez lui, avoit épargné fon nombreux bétail, & avoit enlevé à un pauvre voisin une brebis chérie, qui étoit tout son bien. Le Prophète accompagna ce fait de circonstances si aggravantes, que le Roi en colère condamna à mort celui qui s'étoit rendu coupable d'une si odieuse violence. A peine ces mots furent-ils sortis de sa bouche, que Nathan lui fit sentir qu'il venoit de prononcer sa propre sentence, déclarant avec une sainte hardiesse, qu'il étoit cet homme-là, & bien plus coupable encore que celui qu'il représentoit dans sa parabole, en ce qu'il avoit non seulement deshonoré le lit d'un de ses fidèles, serviteurs, mais aussi en ce qu'il l'avoit fait périr par l'épée de l'ennemi, afin de s'assurer la possession d'une semme adultère. Ensuite il lui mit devant les yeux tout ce qui pouvoit servir à agraver ce double crime; particulièrement son ingratitude envers Dieu, & l'occasion qu'il avoit donnée à ses ennemis de blasphémer son Saint Nom †. Le Prophète finit son discours, en prédisant à ce Prince coupable, que le meurtre d'Urie seroit une source séconde de meurtres dans sa maison; & que son adultère, quoique commis en secret,

## (a) 2 Sam. XII. 30.

\* On ne peut, sans absurdité, y donner un autre sens: car où est l'homme qui soutiendroit un pareil poids, quand même nous supposerions que c'étoit un talent commun, de 60 livres, comme fait Kimchi. A-la-vérité quelques Juifs & autres s'imaginent, que la Couronne en question étoit seulement suspendue au dessus de la tête du Monarque, comme une espèce de dais (1): mais cette idée ne s'accorde en aucune saçon avec le Texte, qui ne manque pas de mots pour exprimer cette circonstance, si elle avoit eu lieu. Mais nous aurons occasion dans la fuite, de prouver que le mot de משקל, Mushkal, désigne souvent la valeur, quoique proprement & généralement le poids d'une chose (2).

† Cette expression du Prophète nous détermine à croire, que David n'avoit pas tellement ou cacher son crime, qu'il ne fût su des Nations voisines, qui en prirent occasion de faire des réflexions injurieuses sur le Dieu d'Ifraël, qui combloit de faveurs un Prince coupable de pa-

Cependant David fût tellement touché du sentiment de sa faute, qu'il ne cessa de composer des Préaumes où il en témoigne son regret & sa douleur de la manière la plus énergique. Quelques uns de ces Cantiques semblent marquer que quelque terrible maladie servit de chatiment à son péché (3): mais il se peut aussi que les expressons en soient allégoriques, & représentent simplement sa tristelle & ses remords. On croit que parmi les Pseaumes Pais centiaux le L1. fut composé immédiatement après la visite de Nathan.

<sup>(1)</sup> If. VI. 38. LXXVII. 3. &c. LXXXVIII. OIL (1) V Munft. in loc. (2) Bochert Hieroz p t. Le Cène. Effai. &c. 3. &c. & aillents. \*211. 11. Ch. 11. 9: 6.

seroit expié à la face du Soleil, par le malheur qu'auroient ses secrions ses concubines, d'être publiquement deshonorées par ceux de sa propre samille.

Saul pré-

Cette terrible sentence pénétra tellement David du sentiment de son cri- mier Roi me, que sa bouche ne put proférer que ces mots, j'ai péché contre l'Eternel: d'Ijraël. mais le remords sincère dont ces paroles furent accompagnées, obtint sur le champ un adoucissement à sa punition. Cependant le malheureux fils de Bathséba fut condamné à mourir; & ce fut envain que David tâcha d'obtenir sa grace par ses prières & par ses larmes, en se prosternant en terre. & en donnant plusieurs autres marques d'humiliation & de repentance. Par rapport à l'autre partie de la sentence, qui étoit relative à ses femmes, elle fut peu de tems après accomplie par son fils Absalom, comme nous le verrons bientôt. L'enfant étant mort, conformément à la prédiction du Prophète, David fit ses efforts pour consoler sa nouvelle épouse, qui peu de tems après se trouva enceinte, & mit au monde un fils, que son père apella Salomon: nom qui défignoit le règne paisible que Dieu accorderoit à ce jeune Prince, & auquel Nathan ajouta celui de Jédidja ou bien-aimé de l'Eternel (a) : augure qui fut vérifié dans la suite, au moins durant les commencemens

de son glorieux règne.

Mais il s'en fallut beaucoup que le reste du règne de son père fût aussi heureux: car quelque espérance que la naissance de son fils, la gloire qui lui étoit promise, & la victoire nouvellement remportée sur les Ammonites, lui donnassent lieu de concevoir que sa repentance avoit desarmé la colère céleste, il ne laissa pas d'en ressentir, presque sans discontinuation, quelques coups terribles jusqu'à la fin de sa vie. A-la-vérité ces coups ne lui furent point portés par ses ennemis du dehors, qui ne paroissoient pas lui avoir fait la moindre peine; mais par ceux de sa famille, & même par ses propres enfans. Amnon, son fils ainé, eut à peine atteint l'age de dix-huit ans, qu'il remplit la maison de son père de trouble & d'horreur, par son inceste avec une de ses sœurs. David avoit eu deux enfans de Mahaca, Princesse de Geshur, favoir Absalom & Tamar (b), dont la beauté devint la fatale cause de l'amour criminel que son frère conçut pour elle. La violence de sa passion Inceste causa du dérangement dans sa santé. Jonadab, son oncle & son ami, s'ap- d'Amnon, perçut de ce dérangement, & lui en demanda la cause. Annon la lui découvrit. Jonadab favorifa des desirs qu'il auroit du combattre, & indiqua à Amnon les moyens de les fatisfaire. Il lui conseilla de feindre une maladie plus grande encore que celle qu'il ressentoit, asin d'avoir occasion de demander au Roi que Tamar vînt le vifiter, & lui préparer quelques viandes propres à lui rendre l'appétit qu'il avoit perdu. Le confeil de Jonadab eut tout le luccès qu' Amnon s'en étoit promis. A peine Tamar s'étoit-elle rendue, par ordre de David, dans la chambre de son frère, que celui-ci, qui avoit eu toin d'éloigner tout son monde, déclara ses seux criminels à sa sœur: &, sans se laisser toucher par les remontrances ni par les prières de cette innocente Princesse, eut la brutalité de la violer. Ayant ainsi satisfait ses desirs, il con-

Saul premier Roi d'Ifraël. çut un tel dégoût pour Tamar, que ne pouvant plus supporter sa présence, & remarquant que, dans la situation où elle étoit, elle se faisoit une peine de sortir de sa maison, il poussa la cruauté jusqu'à l'en faire chasser indignement par quelques-uns de ses serviteurs. La douleur & la confusion de Tamar se trouvérent alors parvenues à un tel point, qu'insensible à tout, excepté son malheur, elle publia sa honte au-lieu de la cacher, déchira ses habits, & courut dans les places publiques, en portant les mains sur sa tête, & en jettant de grands cris. Ce sut de cette manière qu'elle se rendit à la maison d'Absalom, qui étant son frère, tant par son père que par sa mère, auroit été l'homme le plus propre à réparer son malheur, s'il avoit été susceptible de réparation. Ce Prince, qui étoit naturellement haut & vindicatif, conçut le plus terrible ressentiment contre l'auteur d'une si barbare violence: mais comme la vengeance qu'il méditoit n'étoit pas de nature à pouvoir être exécutée d'abord, il conjura sa sœur de modérer son. affliction, on du moins de la cacher, puisqu'un frère en étoit la cause, & de passer le reste de ses jours en retraite chez lui: ce qu'elle sit, pendant qu'Absalom, quoique jeune encore, dissimula si bien son ressentiment, qu'Amnon n'en eut pas le moindre foupçon. Quand la nouvelle de cette infame action parvint aux oreilles de David, il en fut excessivement troublé, & voilà tout. Amnon étant son fils ainé, tout le châtiment qu'il se sentit capable de lui inspirer, se borna à lui témoigner son mécontentement. Cette soiblesse ne servit qu'à augmenter la haine d'Ahsalom; cependant il ne trouva occasion de la faire éclater que deux ans après; tems assez considérable pour que le crime d'Amnon commençat à être oublié. Pour mieux cacher son dessein, il invita son père & ses frères à une sête de la toison de ses brebis. qu'il vouloit donner à Bahal-hatsor. Le Roi, par un principe d'économie, refusa de s'y trouver; & Absalom, qui ne l'avoit invité que pour la forme, & uniquement pour qu'on n'eût aucun soupçon de son projet, ne fit aucune instance à cet égard, mais il réitéra la demande qu' Amnon & ses autres frères se trouvassent à son festin; à quoi David donna son consentement. Quand les conviés se surent rendus à l'endroit marqué, il les reçut avec un air qui ne répondoit nullement au fanguinaire dessein qu'il avoit formé: mais aussitôt qu'il eut remarqué que le vin commençoit à donner de la gayeté aux convives, il fit un signe dont il étoit convenu avec quelques-uns de ses serviteurs, qui se jettérent aussi-tôt sur Amnon, & l'assassinérent; pendant que les autres fils du Roi, craignant peut être le même fort, se sauvérent en diligence, & prirent le chemin de Jérusalem. Mais avant qu'ils eussent atteint cette ville, on avoit rapporté à David qu'Absalom avoit sait massaerer tous ses frères. On peut aisément concevoir comment ce Roi reçut une si horrible nouvelle: il déchira ses habits, se jetta par terre, & s'abandonna aux mouvemens de la plus violente douleur. Les serviteurs qui se trouvérent autour de lui, imitérent son exemple, & déchirerent aussi leurs vetemens. Le seul Jonadab, instrument insame de l'inceste d'Amnon, conjectura que ce dernier avoit été seul la victime de la vengeance d'Absalom. Il communiqua sa pensee au Roi, qui ne resta gueres dans cette cruelle.

Amnon affaffinë par Ablaloin,

le incertitude, ayant bientôt vu arriver le reste des jeunes Princes, qui Section hui dirent, les larmes aux yeux, ce qui venoit d'arriver. David pleura VIII. pendant quelque tems la perte de son fils ainé. Pour Msalom, qui ne Sail prés'attendoit à aucune indulgence de sa part, il chercha un azile à la mier Roi Cour de son grand-père, le Roi de Geshur, où il resta trois ans entiers d'Israël. (a). Pendant qu'Absalom se tenoit ainsi éloigné, Joab crut remarquer que le Roi commençoit à être moins touché de la mort d'un de ses fils, que de l'absence de l'autre; & conclut de son observation, que s'il pouvoit engager David par quelque stratagême, sans que son honneur en souffrit, à rappeller Absalom, il rendroit par-là service à tous deux. Dans cette vue, il fit venir de Tekoah, lieu dans le voisinage de Férusalem, une femme très intelligente, qu'il instruisit du rôle qu'elle auroit à jouer. Elle devoit s'adresser au Roi, & se dire une veuve assigée, sur le point d'être privée du seul fils qui lui restoit, & de voir éteindre la famille de son époux. Le crime que ce fils devoit expier par sa mort, étoit d'avoir tué son frère dans une querelle. A-la-vérité le cas n'étoit nullement pareil à celui d'Absalom: peut-être que le politique Joab ne voulut pas rendre la comparaison trop juste, pour que le Roi ne soupconnât pas que c'étoit une chose controuvée. Quoi qu'il en soit, elle parla d'une manière si touchante, que David, ému de compassion, engagea sa parole Royale que son fils seroit mis à couvert de toute poursuite, A peine eut-il confirmé cette promesse par un serment, que la femme, conformément à ses instructions, prit la liberté, quoique dans les termes les plus humbles, de représenter au Roi le tort qu'il se faisoit à luimême, en souffrant que son fils restât si longtems exilé de sa présence. puisqu'il n'y avoit pas moyen de rapeller par-là à la vie un mort, dont le soufle évanoui ressembloit à de l'eau répandue en terre, qu'il n'étoit plus possible de rassembler. Le Roi, qui commença alors à démêler le dessein de la femme, ne manqua pas de conclure que cette histoire étoit de l'invention de Joab: il en dit sa pensée, & elle, dans les termes les plus soumis, en tomba d'accord, ajoutant que le Roi étoit comme un Ange de Dieu, auquel il n'étoit pas possible de cacher la moindre chose. Joab, qui étoit présent à cette scène, se prosterna alors aux piés de son Maître, en apparence pour demander pardon de son stratagême. mais en effet pour obtenir le retour d'Absalom: & David, aussi disposé à accorder que son Général l'étoit à demander, donna ordre sur le champ qu'on fît revenir Absalom, à condition néanmoins qu'il n'aprocheroit pas de la personne du Roi, mais qu'il se retireroit dans sa maison: condition qu'il observa, en ne voyant pas le Roi, après son retour, durant l'espace de deux ans \*. Mais se lassant à la fin d'une si longue dis-

(a) 2. Sam. XIII.

<sup>\*</sup> Le Texte fait mention en cet endroit de fa grande beauté, qui lui avoit tellement gagné le cœur du Peuple, qu'elle lui inspira les prémiers sentimens de révolte. L'Historien Sacré ajoute une circonstance relative au poids de ses cheveux, lequel, pris dans un sens lic-

SECTION VIII.

Saul prémier Roi d'I|rael.

David Absalom.

Révolte d'Ablalom.

1976. Avant 1. C. 1023.

disgrace, & ayant envain fait dire à Joab de le venir trouver, il s'avisa pour l'y engager d'un étrange moyen, qui fut de faire mettre le feu à de l'orge qui lui appartenoit. Joab, informé de ce malheur, accourut au-plutôt; & après quelques légers reproches de part & d'autre, ils convinrent que Joab intercèderoit de nouveau auprès du Roi en faveur de son fils, ce que ce Général fit avec succès peu de tems après (a). Cette réconciliation aupardonne à roit du convaincre Absalom, que l'affection de David pour lui alloit jusqu'à la foiblesse; mais ce Frince ingrat songeoit uniquement à se prévaloir de la tendresse de son père contre son père même. Dans cette vue, il entretenoit un train superbe de chevaux & de chariots, & s'étoit formé une Garde, pour attirer les yeux du Peuple. D'un autre côté, il affectoit des manières populaires. & une compassion apparente pour ceux qui venant demander justice au Roi, ne l'obtenoient pas d'abord; & par ces différens moyens, il sut si bien gagner les cœurs, que bien des gens s'imaginérent qu'ils seroient beaucoup plus heureux sous son Gouvernement que sous celui de son père. Il continua ces menées durant quelques années \*; & ce ne fut que quand il se crut assez fort pour réussir dans son dessein, qu'il leva entièrement le masque. Cependant, craignant que malgré ses artifices le Roi n'apperçût quelque chose du Déluge de ce qui se tramoit, il obtint permission de son trop facile père, d'aller s'acquiter

(a) 2 Sam. XIV.

téral, paroit incroyable: car il est dit que les cheveux d'Absalom pesoient 200. sicles, au poids du Roi, c'est-à-dire au moins trois livres & deux onces: & le double de cette quantité, suivant quelques autres, qui prétendent que le sicle du Roi étoit égal à celui du Sanctuaire, c'est-à-dire d'une demi-once, à seize onces la livre. Une si prodigieuse chevelure, quand même une tête seroit capable de la porter, ne pouvoit jamais lui servir d'ornement: c'est pourquoi nous croyons qu'il est plus vraisemblable, que le mot de שקל, Shakal, doit être entendu ici de la valeur & non pas du poids de cette chevelure, c'est-à-dire qu'elle valoit 200. scles, soit qu'on estime un sicle la moitié ou le quart d'une once d'argent. Ce n'est pas que nous supposions qu'Absalom vendoit ses cheveux, ce qui pourtant ne seroit pas impossible (1); mais que, soit qu'il en sit présent à ses serviteurs, ou à quelque favorite, on comptoit qu'ils valoient cette somme. Quelques Docteurs Juis racontent que la chevelure d'Absalon étant très longue & très belle, étoit fort recherchée par les prémières Dames de férusalem, pour en orner leurs têtes (2).

Il y a une autre difficulté dans l'endroit (3) où il est dit qu'il naquit à Absalom trois fils & une fille nonmée Tamar; car nous lisons dans un autre endroit (4), qu'il dressa une statue dans la Vallée du Roi pour perpétuer son nom, à cause qu'il n'avoit point de fils. Tout ce qu'on peut supposer, est qu'ils moururent pendant ce court intervalle, quoiqu'il n'en soit

\* Le Texte dit quarante ans (5); mais le favant Usher a prouvé que le calcul doit s'en faire depuis que Samuel oignit David, & non pas depuis que ce Roi recut Absalom en grace; car la rebellion dont il s'agit ici, n'arriva que quatre ans après ce pardon (6). Ce Prélat observe qu'Absalom prit les armes contre son père vers le tems de la Pentecôte, ce qu'il infere des fruits &c. que Barzillat apporta à David dans la suite (7).

Nous remarquerons aussi qu'Abjalom sut le prémier qui introduisit l'usage des chevaux en Iraël. Jusqu'alors les Rois ne montoient que des mules, & les prémiers de l'Etat n'avoient d'autre monture que des anes, comme nous l'avons vu dans l'Histoire des Juges.

(1) Le Cène Effai &c. Part. Il. Chap. II. 9. 7.

(2) 1d. jhid. (3) 2 Sam. XIV. 27.

(4) Ibid. XVIII. 18.

(c) 1bid. XVI. 7.

(6) Ann. p. 27. (7) 2 Sam. XVII, 28.

quiter d'un prétendu vœu en Hébron, où il avoit donné rendez-vous aux Section principaux de son parti; pendant que d'autres, répandus parmi les Tribus, avoient ordre de le proclamer Roi, aussi-tôt qu'ils entendroient sonner de la Saul prétrompette, qui étoit le fignal dont on étoit convenu. Parmi ceux dont il se mier Roi fit accompagner, il prit avec lui deux cens hommes de Jérusalem, qui ne fachant rien de son dessein, ne servirent qu'à le mieux cacher. A son arrivée en Hébron, il envoya querir Abitophel † de Guilo, le lieu de sa naissance: & la défection de cet habile Politique, qui avoit été un des principaux Conseillers de David, ne contribua pas médiocrement à grossir le nombre des révoltés. David se trouvoit à Jérusalem, quand on lui apporta la nouvelle de la rebellion de son fils. Dans la crainte d'être surpris dans cette ville. & de se voir peut-être l'innocente cause du massacre des habitans, il laissa fon palais à dix de ses concubines, & sortit en hâte de Jérusalem. Au prémier endroit propre à faire une halte, il vit avec tristesse qu'il n'étoit accompagné que d'une poignée de monde; & ayant remarqué que les Céréthiens & les Péléthiens, (que nous avons observé ci-dessus avoir été des étrangers) étoient de ce nombre, il s'adressa à Ittai, qui étoit apparemment leur Chef, & lui dit qu'il ne s'attendoit pas qu'eux, qui ne faisoient que d'entrer à son fervice, partageroient sa mauvaise fortune, & lui conseilla de s'en retourner avec ses gens, puisqu'il n'étoit plus en son pouvoir de récompenser leur sidélité: mais ce brave Officier lui protesta avec serment qu'il ne l'abandonneroit jamais, aussi longtems qu'il seroit en état de porter l'épée pour son fervice, quelque tour que prissent ses affaires. Le Roi, qui ne pouvoit qu'admirer tant de fidélité & de zèle dans un étranger, lui dit de passer devant lui le Torrent de Cédron, pendant que le reste de ceux qui l'avoient suivi, & le Peuple qui étoit venu voir le trifte spectacle de leur Monarque indignement chassé par son fils, pleuroient amèrement.

Parmi ceux qui accompagnérent le Roi, se trouvoient les Souverains Sacrificateurs Tsadok & Abiathar, à la tête de quelques Lévites, qui avoient apporté avec eux l'Arche de Dieu. Cependant David ne jugea pas à propos qu'ils le suivissent, & leur commanda de rapporter l'Arche à Jérusalem, d'où ils pourroient lui faire savoir par leurs deux fils, Ahimas & Jonathan, tout ce qui se passoit dans cette ville, & l'assister de leurs conseils en qualité de Voyans, c'est-à-dire de Prophètes, tandis que lui iroit se cacher dans quelque endroit du Désert, résolu de se soumettre à tout ce qu'il plaîroit à Dieu d'ordonner à son égard. Les Sacrificateurs furent à peine partis, que David recut la fâcheufe nouvelle, qu'Ahitophel s'étoit joint à fon fils : fur quoi il demanda avec ardeur à Dieu, de confondre les conseils que ce vieux Politique pourroit donner aux conspirateurs. Peu de tems après, lui & le petit nombre de ceux qui l'accompagnoient, montérent la Montagne des Oliviers. La marche fut plus triste qu'on ne sauroit dire: le Roi sondoit en larmes, &

<sup>\*</sup> Nous avons fait mention dans une Note précédente (1) de la cause qui porta Abitophel à abandonner David, savoir le deshonneur que ce Prince avoit sait à Bathseba, sa parente: deshonneur qu'il ne répara, suivant lui, qu'imparsaitement, en l'épousant.

mier Roi d'Israel.

Secrion avoit la tête couverte, & les piés nuds \*, pendant que ceux de sa suite saisoient éclater la plus vive douleur. Quand ils furent parvenus au sommet de Saul pre la montagne, & qu'ils eurent invoqué Dieu, la Providence envoya à David un ancien ami nommé Cussai, qui se présenta au Roi avec ses habits déchirés & la tête couverte de poussière, résolu de partager ses malheurs. David, quoique content de fa fidélité, ne jugea pas cependant à propos de le garder auprès de sa personne, mais exigea qu'il fît semblant d'embrasser le parti de fon fils rebelle, afin de se mettre par ce moyen en état de lui rendre de bien plus grands services, en traversant les conseils d'Abitopbel, & en l'informant, par le canal des deux Souverains Sacrificateurs, de toutes les résolutions que prendroient les Rebelles. Cussai se chargea volontiers de cette commission, & s'en acquita si bien, qu'il devint une des principales causes

de la ruïne du parti d'Abjalom (a).

Dans le tems que David étoit en chemin, Tsiba, le perfide serviteur de Méphiboleth, fournit des montures & des rafraîchissemens aux gens de David; & quand ce Prince lui demanda des nouvelles de son Maître, il lui répondit qu'il étoit allé à Jérusulem, dans l'espérance que la division qui étoit dans la Famille Royale, feroit rentrer la couronne dans celle de Saül, & qu'il feroit lui-même élevé fur le trône d'Ifrael. Un accident, qui suivit de près ce faux rapport, aida à persuader David de l'ingratitude de Méphiboseth. Ce Roi, étant arrivé près de Bachurim, village peu éloigné de Jérusalem, rencontra en chemin un homme de la famille de Saül, nommé Siméi, qui, sans craindre les Gardes & les Amis dont David étoit entouré, eut l'audace de faire des imprécations contre lui, de lui jetter des pierres, & de lui reprocher tout le fang versé dans ses guerres avec Saül. Une pareille indignité irrita tellement quelques-uns des Capitaines de David, qu'ils demandérent permisfion de lui aller couper la tête: mais ce Prince reprima leur zèle, en leur rapellant la conduite bien plus criminelle de fon fils, qui en vouloit à la vie du meilleur des pères, au-lieu que ce Benjamite n'exprimoit que l'intérêt qu'il devoit naturellement prendre à la maison de Saiil; ajoutant, que si ses malédictions venoient de Dieu, ce qui pouvoit être, la patience & la résignation étoient de meilleurs moyens d'en détourner les effets, que la vengeance qu'ils prétendoient en tirer. Cependant, l'idée d'avoir un ennemi de plus à combattre, toucha David au point qu'il donna toutes les Terres de Méphiboleth à son perfide serviteur, ce qui étoit précisément ce que ce miserable avoit cherché à obtenir par sa fausse accusation.

Pendant ces entrefaites, Absalom & Abitophel arriverent à Jérusalem, sans que cette ville ofât oppofer la moindre résistance à un Prince pour qui tout le monde sembloit se déclarer; & ce sut-là que Cussai vint le féliciter, & lui offrir ses services. Absalom, qui savoit quel attachement il avoit toujours eu

pour

## (a) 2 Sam. XV.

<sup>\*</sup> Nous avons fait voir dans un autre endroit, que c'étoit-là une marque de la plus profonde triftesse, & que c'étoit ainsi que les Juis accompagnoient au tombeau leurs plus proches parens (I).

pour son père, témoigna au commencement quelque surprise d'un changement Section si peu attendu; mais Cussai eut l'habileté de lui répondre, qu'il étoit, à son avis, plus que tems d'abandonner les intérêts du père, quand la Providence Saul metse déclaroit si ouvertement pour le fils, à qui d'ailleurs le Peuple déséroit mier Rai la couronne tout d'une voix; & qu'ainsi il ne lui restoit d'autre parti à pren- d'Israël. dre, que de le servir avec le meme attachement qu'il avoit toujours eu pour son père. Un discours si flateur ne pouvant que plaîre à un Prince jeune & vain. Cussai fut admis au nombre des Conseillers d'Absalom, qui eut en lui tant de confiance, qu'il préféra, peu de tems après, son avis à celui d'Abitophel, & perdit par cette imprudence la plus belle occasion du monde de remporter une victoire, & de s'assurer la couronne de son père. Au li-tôt qu' Absalom & ses principaux amis furent établis dans le Palais du Roi, on forma un Conseil, dans lequel Abitophel sut d'avis que le Prince devoit saire dreffer un pavillon fur le toit de la maison, & coucher avec les concubines de son père à la face du Soleil. Cette action étant, comme nous l'avons observé ci-dessus, le plus grand affront qu'on pst faire à une Tête Couronnée. l'infernale politique d' Abitopbel lui suggéra avec raison que c'étoit le vrai moyen d'engager les partifans d'Absalom à se désendre jusqu'à la dernière extrémité, toute réconciliation entre le père & le fils étant devenue impossible. Il n'y avoit pas la moindre apparence qu' Absalom, qui s'étoit déjà rendu coupable de rebellion contre son père, & de fratricide, se fit aucun scrupule d'ajouter à ces crimes l'adultère & l'inceste: aussi suivit-il d'abord le conseil d'Abitophel, & accomplit par-là une partie de la prédiction prononcée par Nathan contre son père (a). A ce prémier conseil Abitophel en a- Conseil jouta un autre, qui fut de ne pas laisser respirer David, & de l'attaquer d'Ah.tobrusquement pendant qu'il étoit encore accablé de la fatigue d'une longue phel remarche: il s'offrit à exécuter lui-même la chose, & ne demanda que douze mille hommes pour mettre ses gens en suite, & lui ôter la vie. Absalom goûta cet avis, qui eut le suffrage de tous ceux qui composoient son Conseil; mais comme il avoit été donné dans l'absence de Cussai, le Prince voulut savoir ce qu'en pensoit Cussai. Celui-ci ayant été consulté, prévoyant que si on suivoit l'avis d'Abitop el David seroit perdu, mit toute sa dextérité à en empêcher l'exécution. Il représenta que David & ceux de sa suite étoient des gens de cœur & d'expérience, qui ne se laisseroient pas surprendre: qu'ils se seroient certainement fortissés dans quelques cavernes ou entre des rochers, dont ils fortiroient comme une Ourse à qui on a pris ses petits, & que le desespoir augmenteroit leur courage: que David viendroit facilement à bout de douze mille hommes: que tous les partisans d'Absalom, rebutés par cette défaite, se rendroient incontinent au Roi; au-lieu que si l'on attendoit pour l'attaquer, qu'on pût fondre sur lui avec une Armée nombreuse, assemblée depuis Dan jusqu'à Béersébah, on le déferoit sans peine. Ainsi continua-t-il, si David & ses gens se cachent parmi les rochers, nous les ferons facilement mourir de faim; & s'ils se retirent dans quelque ville forte, notre Armée pourra traîner cette ville avec des cables jusques dans la riviè-

(4) 2 Sam. Chap. XVI,

SECTION VIII. Saul prémier Roi d'Israël.

rivière, tellement qu'il n'en restera ni un homme, ni même une pierre pour nous arrêter. Ce discours fanfaron & affecté n'auroit guères pu manquer d'être suspect, si la Providence n'avoit permis qu'Absalom & son Conseil sussent comme aveuglés en cette occasion. Abitophel fut le seul qui démêlât les vues & les conféquences de l'avis de Cussai, qu'il vit préféré au sien avec le chagrin qu'on peut imaginer. Ainsi ne doutant nullement que David, en gagnant du tems, ne redevînt maître du Royaume, il fit embâter son âne. & se rendit en diligence chez lui, où, après avoir règlé ses affaires comme il put, il se pendit \*.

Ahito-Ablalom & je pend.

Pendant ces entrefaites, Cussai eut soin d'informer les Souverains Sacrissphel quite cateurs de ce qui venoit d'arriver, & du danger où le Roi & fon monde se trouveroient, s'ils ne passoient pas le Jourdain cette même nuit. A la reception de cette nouvelle, Tsadok & Abiathar dépêchérent à leurs fils, qui se tenoient cachés aux environs de Roguelim, une servante, pour leur porter l'ordre de se rendre incessamment auprès de David, & d'instruire ce Monarque de ce qui se passoit. Cependant les avenues de Jérusalem étoient gardées avec tant de soin, qu'ils surent découverts par un garçon, qui en donna sur le champ avis à Absalom. Il y eut d'abord des gens en campagne pour les poursuivre, ce qui les obligea à se cacher à Baburin, où une femme les fit entrer dans un puits, au dessus de l'ouverture duquel elle étendit une couverture où il y avoit du grain pilé, qu'elle faisoit semblant de vouloir fecher au Soleil. Ceux qui avoient eu charge de les poursuivre les ayant manqués, reprirent le chemin de Jérusalem, pendant que les deux jeunes Prêtres allérent informer David de ce qui s'étoit passé à la Cour d'Abfalom. David ne perdit point de tems, mais traversa le Jourdain pendant la nuit avec sa petite Armée; & le lendemain, quand il arriva à Mahanaim, & qu'il fit la revue de fon monde, il trouva qu'il n'y manquoit perfonne. Dès-que la nouvelle de fon arrivée se fut répandue aux environs, plusieurs de ses amis vinrent le trouver, & lui apportérent des provisions, des tentes, des lits, & divers utenfiles. Parmi ceux qui lui rendirent ce service, se trouvoient Shobi fils de Nahash, Ammonite, Makir de Lodébar, avec qui le jeune Méphibosheth avoit été élevé (a), & le vieux Barzillar de Reguelim, riche Galaadite †. D'un autre côté, Absalom ayant su que son père étoit à Mahanaim, vint camper dans le Pays de Galaad avec une Armée commandée par Hamasa. Dar

## (a) 2 Sain. Chap. XVII:

\* Le Texte ajoute, qu'il fut enterré dans le fépulcre de fes ancêtres; car la seule différence que les Juis mettoient entre ceux qui mouroient de mort naturelle, & ceux qui mouroient de mort violente, étoit que ces derniers, soit qu'ils mourussent par leurs propres mains ou par celles de la Justice, n'étoient enterrés qu'après le coucher du Soleil (1).

† Ces provisions confissoient en froment, orge, farine, sèves, miel, beurre, fromage, & brebis. Il y a apparence qu'ils y joignirent, quoique le Texte n'en fasse pas mention, d'autre provisions, comme du pain, du vin, des raisons secs, des sigues, & quelques autres choses, telles qu'Abigail & Tiba en apporterent à David (2) dans d'autres occasions.

<sup>(1)</sup> Joseph. de Bell. Jud. l. III. c. IV. & fupr. (2) 1 Sam. XXV. 18. 2 Sam. XVI. 1. F. II. P. 542.

David, après que ses troupes eurent eu le tems de se remettre de leurs Secrion fatigues, nomma d'autres Officiers à la place de ceux qui s'étoient rangés au parti d'Absalom, & partagea son Armée en trois corps, sous les ordres Saul préde Joab & de ses deux frères, résolu d'aller attaquer en personne son rebel-mier Roi le fils: mais le Peuple s'opposa fortement à l'exécution de ce dessein, alléguant que sa vie étoit trop précieuse pour qu'il l'exposat dans un tems où son ennemi présèreroit sa mort à la désaite de toute son Armée. Le Roi se rendit à ces raisons, & resta à Mahanaim; mais dans le tems même que ses troupes alloient se mettre en marche, il commanda aux principaux Officiers qui les commandoient, d'épargner la vie d'Absalom. Peu de tems aprè les deux Armées en vinrent aux mains dans la Foret d'Ephraim, & les rebelles perdirent dans cette action vingt mille hommes, qui furent tués sur la place, sans compter un grand nombre d'autres qui périrent dans la forêt, ou en voulant se sauver. Absalom lui-même, monté sur un mulet, sut poursuivi par un parti de David dans la forêt; mais par malheur pour lui, le mulet qu'il montoit s'engagea dans les branches entrelacées d'un grand chêne dont il se dégagea bientôt, laissant Absalom suspendu par ses cheveux en-droit où étoit ce Prince, & le perça de trois dards; après quoi ce Général cheveux ordonna qu'on sonnat la retraite, pour arrêter l'effusion du sang. Le corps est tué par d'Absalom sut emporté, & mis dans une grande sosse, où on le couvrit d'un Joah. monceau de pierres: & pour ce qui est des rebelles qui eurent le bonheur d'échapper, chacun d'eux se retira dans sa maison. Pendant que tout ceci se passoit, David se tenoit à une des portes de Mahanaim, impatient d'aprendre des nouvelles du combat; mais plus inquiet dans le fond de fon cœur pour la vie de son fils ingrat, que pour celle de ses fidèles amis, ou même pour la fienne propre; jusques-là que quand on lui annonça la mort d'Absalom, il ne put s'empêcher de répandre des larmes, & fut obligé de se retirer dans la chambre au dessus de la porte, pour cacher sa foiblesse, & donner un libre essor à sa douleur (a). Cette tristesse hors de saison produisit un tel effet sur ceux de l'Armée, que chacun se retira dans sa ville, plutôt comme un homme qui fuit, que comme un soldat victorieux. Joah prévit sans peine qu'une défection générale seroit la suite d'un pareil travers; & comme il étoit naturellement audacieux & hautain, il eut la hardiesse d'aller reprocher au Roi son ingratitude envers ses amis, en des termes si insolens, quoique couverts d'une apparence de fincérité & de zèle pour son service, que David fut forcé de suspendre, ou du moins de cacher sa douleur, & de se montrer au Peuple avec un air satisfait. Dès-qu'on sut que David paroissoit en public à la porte de la ville, non seulement ses serviteurs, mais aussi ceux qui avoient suivi le parti d'Absalom, vinrent en foule, & tous à l'envi s'empressérent à lui donner des marques d'affection. Ils se rapelloient combien de fois ce Prince les avoit tirés d'oppression. Absalom étoit mort, & David victorieux; ainsi il n'y avoit d'autre parti à prendre, que de tâcher de regagner

VIII.

# HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

VIII. Saul prémier Roi d'Ifrael.

David est reconmu pour Roi par toutes les Tribus.

Section gner ses bonnes graces par une promte soumission. Aussi-tôt que le Roi eut remarqué que toutes les Tribus étoient disposées à le ramener à Jérusalem, il sit dire aux deux Grands Sacrificateurs, d'exhorter les Anciens de Judah à venir pour l'accompagner jusqu'à son Palais, & de promettre à Hamasa, Général d'Absalom, que s'il vouloit s'engager à son service, il le feroit Général en chef à la place de Joab \*. Siméi fut un des prémiers parmi ceux. qui passérent le Jourdain pour aller au devant de David. Il vint à la tête de mille hommes de sa Tribu, & s'étant jetté aux piés du Roi, il reconnut son crime, & en demanda pardon, en considération de ce que sa Tribu avoit été la prémière de toutes à le féliciter de la victoire qui venoit d'être remportée. Les Généraux de David jugérent à-la-vérité que l'affection qu'il paroifsoit témoigner, ne contrebalançoit en aucune manière l'horrible insolence qu'il avoit commise auparavant, & presserent ce Prince de faire fervir Siméi d'exemple à tout Israël: mais le Roi, qui vouloit rendre son nouveau règne remarquable par un beau trait de clémence, non seulement blâma leur zèle hors de faison, mais confirma aussi par un serment le pardon qu'il accordoit à Siméi.

David pardonne à Siméi.

Méphibosheth vint ensuite pour exprimer la joie qu'excitoit en lui le retour du Roi, & pour se justifier des calomnies dont l'avoit noirci son perfide ferviteur. Il allégua d'évidentes preuves de sa reconnoissance & de sa sidélité, aussi-bien que de la perfidie de Tsiha, & le Roi parut content de son apologie: mais foit qu'il ne le fût pas en effet, ou bien qu'il ne voulût pas révoquer entièrement le don qu'il avoit fait à Tsiba, il ordonna que les terres seroient partagées entre son Maître & lui. Dans le tems que le Roi se préparoit à passer le Jourdain, son ancien ami Barzillai vint lui faire ses derniers adieux. David tâcha de l'engager à venir avec lui à Jérusalem, où il auroit occasion de récompenser ses services; mais le bon Vieillard se refusa à une offre si obligeante, alléguant son extrême vieillesse, qui le rendoit insensible aux plaisirs de la Cour; mais offrant en même tems pour accompagner le Roi son fils Kinham, auquel ce Prince pourroit faire du bien: à quoi David consentit d'abord.

Jusqu'ici on ne voyoit dans les Tribus qu'une émulation générale d'effacer le fouvenir de leur dernière défection, par des marques éclatantes de foumission & de zèle: mais la partialité que David témoigna pour ceux de

<sup>\*</sup> Il paroit par-là qu'il falloit que David eût conçu de l'aversion pour Foab, soit à cause de son insupportable insolence, ou du meurtre d'Abner, ou enfin de l'audace qu'il avoit eue en dernier lieu de tuer Absolom contre les ordres exprès du Roi, entre les mains de qui il auroit du le remettre pour qu'il en agît à fon égard comme il le jugeroit à propos. D'un autre côté, Hamasa étoit fils de la sœur de David (1), & il n'étoit que trop naturel que l'ambition d'être Général l'eût engagé à exciter de nouveaux troubles en faveur de la maifon de Saül. Ces considérations déterminérent David à tâcher de le gagner par un pardon généreux, & en le mettant à la tête de son Armée, ce qui étoit en même tems un bon moyen de châtier l'infolence de Josh. Mais celui-ci, qu'un crime n'embarraisoit pas quand il étoit question de se délivrer d'un rival, rompit peu de tems après toutes les mesures du Roi, en massacrant Hamala.

<sup>(1)</sup> Compas. Ch. XVII. 25 avec XIX. 13.

sa Tribu, en les invitant à venir les prémiers pour le recevoir, excita dans les dix autres Tribus une telle jalousie, qu'une nouvelle révolte paroissoit devoir en être le fruit. Les dix Tribus, d'un côté, se croyant lèzées par la préférence accordée à celle de Judah, qui servoit toujours de garde au Roi, mer Ro s'en plaignirent de la manière la plus forte. D'un autre côté, celle de Judah allegua pour sa détense les liaisons étroites qui l'unissoient au Roi. Les dix Tribus répondirent, que si la Tribu de Judah leur étoit supérieure à les confidérer chacune séparément, elle devoit du moins leur céder quand elles étoient jointes ensemble (a). Cette réponse produisit une replique plei- Nouvelle né d'invectives, & les invectives excitérent la sédition, par l'obstination de révolte la Tribu de Judah. Un factieux de la Tribu de Benjamin, nommé Sébah, contre Dafit sonner la trompette, & rassembla auprès de lui tous les mécontens. Le signal de la rebellion eut son effet, & Sébah se vit bientôt à la tete des dix Tribus, pendant que celle de Judah, qui avoit donné occasion à cette ré-

volte, suivoit le Roi depuis le fourdain jusqu'à férusalem.

SECTION VIII. Saul pré. mier Roi

Dès-que David fut arrivé à sa Capitale, il ordonna à son nouveau Général d'assembler autant d'hommes qu'il pourroit de la Tribu de Judah, & de venir le trouver dans trois jours: tems que ce Prince employa à faire fortir de son Palais ses concubines souillées, auxquelles il assigna de quoi subsister honnêtement, & une autre maison, où elles passérent le reste de leurs jours dans une espèce de viduïté. Hamasa, qui avoit trouvé plus de difficultés à exécuter sa commission qu'il n'avoit cru, n'étant pas revenu au tems marqué, le Roi donna le commandement de ses Gardes, & du peu de troupes qu'il avoit avec lui à Abishai, frère de Joab, qui avoit commandé le tiers de son Armée contre Absalom, & lui ordonna de poursuivre: Sébah, avant qu'il pût se rendre maître de quelque ville munie. Ces ordres dont David venoit de charger Hamasa & Abishai, démontrent clairement que Joab étoit en disgrace. Cependant il ne laissa pas d'accompagner Abishai, quoique ce ne fût pas en qualité de Général; & quand ils furent arrivés à la grande pierre de Gabaon, Hamasa vint les joindre avec ses troupes. Le perfide Joab vint au devant de lui, & faifant semblant de vouloir l'embrasser, il lui plongea son épée dans le sein, & l'étendit mort à ses piés. Hamasa, baigné dans son sang, offroit un spectacle qui arrêtoit le Peuple, & qui par cela même nuisoit au dessein de poursuivre Sébah: mais des-qu'on eut ôté le corps, toute l'Armée prit la route d'Abéla Beth-Mahaca, où le rebelle s'étoit jetté avec quelques troupes. A peine Joab eut-il commencé à affiéger cette ville dans les formes, qu'une femme prudente lui parla de dessus le rempart, pour le prier de vouloir déférer au conseil d'une des habitantes d'une ville fameuse par sa sagesse (b), & suspendre ses hostilités contre une des principales villes d'Ifraël, lui promettant, à cette condition, que la tête de Sébah lui seroit jettée par dessus la muraille. Joah accepta la proposition, &, dès-qu'il eut la tête du rebelle, leva le: siège, & s'en retourna à Jérusalem. Un succès si heureux, par lequel Joab Appaise étouffa une dangereuse révolte, & rétablit une paix générale dans le Royau- par Joab.

me.

VIII. Saul prémier Roi d'I/raöl.

Famine dans le Pays. Année du Déluge 1978. Avant J. C. IO2I.

Section me, augmenta son crédit parmi les Tribus, au point que quoiqu'il eût entrepris cette expédition sans ordre, le Roi se vit comme obligé de lui en témoigner sa reconnoissance, en lui rendant sa prémière charge, qu'il posséda jusqu'à la mort de David (a).

Deux années après (b), le Pays fut affligé d'une famine qui dura trois ans, au bout desquels David consulta l'Eternel touchant la cause de ce terrible fléau, & touchant les moyens de le faire cesser. L'Oracle répondit que la famine qui défoloit la Judée, devoit être attribuée aux meurtres que Saul avoit commis en la personne des Gabaonites \*: sur quoi David sit demander aux Gabaonites quelle satisfaction ils exigeoient, afin qu'étant appaifés ils pussent intercéder en faveur d'Israël. Leur réponse fut, qu'ils ne demandoient ni or, ni argent, ni aucune chose de prix; mais seulement qu'on leur livrat sept des descendans males de leur Persécuteur, & qu'il leur fût permis de les mettre à mort. Le Roi ne perdit point de tems, & fit chercher le nombre requis de victimes; mais par un principe d'amitié pour Jonathan, donna ordre expressément que Méphibosheth fût épargné. Les malheureuses victimes qu'on livra au ressentiment des Gabaonites, furent deux fils d'une concubine de Saul nommée Ritspa, qu'Abner avoit autrefois débauchée (c), & cinq fils de Mical, fille de Saül †; & leur mort fit cesser la famine. Pendant le tems que leurs cadavres restérent exposés en plein air, c'est-à-dire pendant presque tout un Eté, Ritspa s'étoit placée sur un rocher, d'où elle empêchoit non seulement durant la nuit, mais aussi durant le jour, les oiseaux d'approcher du corps de ses deux fils, & de ceux des compagnons de leur malheur: affection dont David fut si touché, qu'il ordonna que ces corps sussent ôtés & enterrés avec ceux de Saül & de Jonathan en Tsela, dans le sépulcre de la maison de Kis. Ce Prince livra dans la fuite aux Philistins quatre batailles. que le Lecteur trouvera dans l'Histoire de ce Peuple (d), avec les victoires

(a) 2 Sam. Chap. XXI. 2. (c) 2 Sam. III. 7. (b) User. Ann. sub ann. Mund. 2983. (d) V. fupr. T. I. p. 628. & 2986.

\* On a quelque peine à déterminer quand fut commis ce massacre des Gabaonites. Les Juifs prétendent à la vérité que Saul, dans un de ses accès de phrénésie, se mit en tête de les exterminer tous (1), mais ils n'apportent aucune preuve de leur assertion: ainsi nous nous rangerons au sentiment le plus généralement reçu, qui est que la chose arriva dans le tems que Saul sit tuer tous les Prêtres & Habitans de Nob; car les Gabaonites, comme il 2 été dit dans un autre endroit (2), étoient une espèce de serviteurs, employés aux fonctions les plus viles & les plus laborieuses de la Sacrificature.

† Non pas celle qui avoit été donnée à Phaltiel, & renvoyée à David par Ishbosheth; car le Texte Sacré dit qu'elle étoit stérile (3); mais une autre du même nom, mariée à un certain Hadriel de Méholah, ou plutôt, à ce que prétendent les Juifs, & ce qui est très probable, Mérah, fille ainée de Saül (4), qui avoit épousé ce même Hadriel (5): ainsi it se pourroit que le nom de Mical se sût glissé dans le Texte à la place de celui de Merab: conjecture que les fuifs refusent d'admettre, aimant mieux que Mérab ait été leur mère réelle, & Mical seulement par adoption (6).

(1) Munst. in loc. sub not. 2. (2) V. Supr. T. I. p. 588. (3) 2 Sam. Vi. 23.

(4) Munft ubi fupr.

(5) 1 Sam XVII. 17. 19. (6) Chald. Paraph. Rabb. & mult. 41.

res dont elles furent accompagnées. Dans la prémière de ces batailles, il Section s'exposa tellement, qu'il courut risque d'être tué par un de leurs plus redoutables champions; mais heureusement il fut secouru à tems par un de ses Preux: cependant, quoiqu'il eut échappé à ce danger, ses Officiers ju-mier Roi rérent qu'il ne s'exposeroit plus ainsi à l'avenir (a). Ces victoires engagérent David à composer un excellent Cantique, pour témoigner à Dieu les fentimens de reconnoissance dont il étoit animé. Ce Cantique est le même que le Pseaume XVIII. (b).

A peine David commençoit-il à goûter les fruits de ses victoires, qu'il attira à son Royaume le plus terrible malheur, en faisant le dénombrement fait le dédu Peuple. Joab, tout méchant qu'il étoit, lui représenta envain qu'il nombres'attireroit les effets de la colère de Dieu \*; le Roi voulant être obéi, Joob Peup'e. & les autres Commissaires furent obligés d'entreprendre le dénombrement. Pour cet effet ils parcoururent tout le Pays, des deux côtés du Jourdain; & après une absence de neuf mois & vingt jours, ils rapportérent un rolle qui contenoit treize cens mille hommes en état de porter les armes, favoir huit cens mille d'Israël, & cinq cens mille de Judah +.

. (a) 2 Sam. Chap. XXI.

(b) Compar. Chap. XXII. avec Pf. XVIII.

\* Le Texte dit, que les Israélites avoient provoqué la colère de l'Eternel contre eux (ce qui n'est pas étonnant, puisqu'ils étoient depuis longtems en possession d'irriter Dieu, desqu'il leur accordoit un long intervalle de prospérité & de paix;) & qu'il permit que David fût induit à cette action, ou comme s'énonce l'Auteur du 1. Livre des Chroniques (1), qu'il permit que Satan lui en inspirât le dessein. Non que la chose en elle-même sût désendue; au contraire, Moyse avoit accordé à cet égard une permission expresse, pourvu qu'on payat un demi sicle par tête pour chaque personne ainsi dénombrée (2). Ainsi la raison pourquoi Dieu fut si fort provoqué à colère dans cette occasion, étoit probablement parce que David fut porté à ce dénombrement par de mauvais motifs, sans aucune nécessité, dans une pro-fonde paix, après tant de délivrances miraculeuses, & dans le sentiment d'une consiance orgeuilleuse en ses propres forces, malgré la profession continuelle qu'il faisoit de se consier uniquement en Dieu. Pour ce qui regarde la punition même qui enveloppa tant de milliers d'hommes, on suppose qu'elle sut insligée à cause qu'ils avoient négligé de payer la rançon marquée par la Loi de Moyse (3).

† Il paroit par le 1 Livre des Chroniques (4), que Joab, qui sans cela n'étoit pas autrement scrupuleux, s'acquita de cette tache si fort à contrecœur, qu'il en allongea l'exécution autant qu'il lui fut possible, dans l'espérance que le Roi rentreroit en lui-même, & lui défendroit de continuer: ce qui semble avoir eu lieu, car Joab revint avant que d'avoir dénombré les Tribus de Benjamin & de Lévi. Le rolle que ce Général donne ici, diffère aussi en quelques articles de celui du Livre des Chroniques: d'où nous pouvons, à ce qu'il paroit, insérer que le rolle de Joad n'étoit pas trop exact, & qu'il sut corrigé dans la suite sous le règne de Jotham (5). D'autres sont de sentiment, que ce dernier rolle est le moins autentique des deux, & a été lui-même corrompu plutôt que rectifié: mais il vaut mieux dire que Foab, n'ayant pas achevé le dénombrement de certaines Tribus, parce qu'il remarquoit que Dieu en étoit irrité (6), le reste y sut ajouté dans la suite; ce qui est la véritable raison pourquoi les nombres dans le Livre des Chroniques surpassent tant ceux du Livre de Samuel. Pour ce qui est de la différence qu'il y a dans ces deux Livres par rapport à la Tribu de Judah, il y a apparence que dans les Chroniques le nombre est plus exact, & que dans le Livre de Somnēi il y a simplement un nombre rond.

<sup>(1)</sup> XXII. 1: (2) Exod. XXX. 12. 13. (3) Ita Rabbin. V. Munst. Nichol. & al. in XXI. 5, 6. avec XXVII. 240 loc. & in Exod. XXX.

<sup>(4)</sup> XXI. 6. (5) Compar. 2 Sam. XXIV. 9, 1 Chron. V. 17. (6) I Chron. XXI. 6.

a' Ifrael.

Et en eft

puni par une pefte

de trois

jours.

Section Mais avant le retour des Commissaires, David, qui avoit déjà reconnu à certaines marques que Dieu étoit indigné contre lui (a), au-lieu de re-Saut pré cevoir quelque contentement de se trouver à la tête d'un si grand nombre de Sujets, sentit vivement la faute qu'il venoit de commettre, & en témoigna les regrets les plus amers. Le lendemain le Prophète Gad fut envoyé à ce Prince, avec ordre de lui proposer comme un moyen d'expier son péché, le terrible choix d'une famine de sept ans \*, d'une guerre de trois mois, ou d'une mortalité de trois jours. David eut d'abord quelque peine à se déterminer: mais considérant que la guerre & la famine sont d'ordinaire les plus terribles pour ceux d'un rang inférieur, il choisit les trois jours de mortalité, comme le châtiment qui étoit le plus égal pour tout le monde, & qui partoit le plus directement de la main de Dieu. Aussi-tôt que David eut déclaré son choix, Dieu envoya en Israël une affreuse mortalité, qui emporta septante mille hommes avant que les trois jours que son ministère devoit durer, fussent expirés. Jérusalem avoit déjà perdu un bon nombre de ses habitans, quand il plut à Dieu, sléchi par la prière que lui adressa David, d'accorder une suspension d'arrêt à cette ville: car ce Monarque, voyant l'Exécuteur de la Vengeance Divine † qui se tenoit près de l'Aire d'Arauna Prince des Jébusiens 1, supplia humblement l'Eternel de vouloir épargner le pauvre Peuple, & de le punir plutôt lui-même, & ceux de la Cour qui avoient quelque part à son crime. Dans le tems qu'il sollicitoit cette espèce de grace, le Prophète vint lui ordonner d'ériger un Autel dans l'endroit même où il avoit vu l'Ange exterminateur. David prit aussi-tôt le chemin de l'aire, & vit venir au-devant de lui Arauna, qui dès-qu'il fut que le Roi avoit dessein d'acheter son aire, voulut non seulement lui en faire présent, mais lui offrit aussi des bœufs pour l'holocauste, des charrettes, & le bois qu'il falloit. David témoigna qu'il lui étoit obligé de fon offre, mais lui déclara en même tems, qu'il ne convenoit pas à un Roi d'Israël d'offrir des sacrifices à Dieu aux dépens de qui que ce sût; &

## (a) I Chron. XXVII. 24.

\* Le I Livre des Chroniques (1) marque une famine de trois ans, ce qui en emportoit une de sept, en y comprenant les trois années de famine dont le Pays avoit été affligé à l'occasion des Gabaonites, & la dernière année des sept, qui ne pouvoit guères être sertile cause de la disette de semence, la guerre des Philistins, &, suivant la conjecture d'Usber (2) à cause que la quatrième année étant un subilé, il n'étoit permis ni de semer ni de receuillir. † Le Texte dit expressément, que David voyoit l'Ange de l'Eternel qui frappoit le Peuple (3), & le Livre des Chroniques ajoute 4) qu'il le vit se tenant entre la Terre & le Ciel, & ayant une épée dégainée entre ses mains, & que tant lui que les Anciens d'Ifrael tombérent sur leurs faces. Arauna & ses sils le virent pareillement, & s'allérent cacher de frayeur. Ainsi, en comparant ensemble ces différens endroits, il n'y a pas moyen de leur

1 Au moins c'est le sentiment général, tant des Juifs que des Chrétiens, qu'Arauna sut Prince des Jebusiens. Les uns & les autres l'ont cru ainsi, en vertu de ces paroles, qui expriment exactement le sens de l'Original, le Roi Arauna fit donner toutes ces choses ou Roi (5).

donner un sens allégorique.

<sup>(1)</sup> V. 12. V. Munst Jun. & al. in loc. (2) Ann lub. A. M. 2987.

<sup>(3) 2</sup> Sam. KXIV. 17.

<sup>(4) 1</sup> Chron XXI, 16.

<sup>(</sup>s) Ibid. v. 20.

voulut qu'il fixît lui-même le prix de ce qu'il vouloit lui donner. Ainsi Secrion Arauna lui rendit l'aire, & tout ce qui s'y trouvoit, pour cinquante sicles d'argent \*. David se hûta d'y ériger un Autel, sur lequel il offrit des holo- Sau précauttes & des sacrifices de prospérité; & un seu céleste, qui consuma les mier Roi victimes, servit bientôt de preuve que Dieu étoit appaisé envers le Pays (a). d'Ijrad.

VIII.

David étoit parvenu alors environ à l'age de soixante & dix ans: les fatigues de la guerre qu'il avoit tant de fois essuyées, & les chagrins sans nombre dont sa vie avoit été empoisonnée, l'avoient tellement affoibli, & lui laissoient si peu de chaleur naturelle, que de quelques habits qu'on l'enveloppât, il n'y avoit pas moyen de le rechauffer. C'est ce qui engagea ses serviteurs à lui faire admettre dans son lit, & coucher dans son sein, une ieune & belle fille. Adonijah, qui étoit en ce tems-la son fils ainé, le voyant Conspiradans cet état d'affoiblissement, commença à se regarder comme déjà revétu tion d'A. de la Dignité Royale. Il ne paroissoit jamais en public sans un cortège de donisal. Gardes, & avec un appareil magnifique, pendant que David, toujours trop indulgent pour ses enfans, ne témoignoit sur ce sujet aucun mécontentement. Il paroit clairement qu' Adonijah étoit informé que son père avoit dessein de choisir Salomon pour successeur, & ce sut pour prévenir la chose. qu'il fe hâta de se faire proclamer lui-même. Dans cette vue, il se ligua avec Joab & Abiathar, & les invita, conjointement avec tous ses frères. excepté Salomon, & un nombre confidérable d'Officiers de son père & d'Anciens de Judah, à un superbe festin, qu'il avoit fait préparer à Zohéleth, pour y être proclamé.

Cependant son dessein fut démêlé par Tsadok, par quelques Preux de David qui étoient dans les intérêts du jeune Salomon, & par Nathan. Ce Prophète en avertit incontinent Bathséba, & lui conseilla même de le faire savoir à David, & de lui rapeller l'engagement où il étoit entré, de transmettre son Royaume à Salomon. Dans le tems qu'elle s'acquitoit de cette commission, Nathan, comme il en étoit convenu avec elle, survint, & informa le Roi du festin d'Adonijah, des convives, & du but de la chose,

# (a) 2 Sam. XXIV.

\* Le 1 Livre des Chroniques semble ne pas s'accorder ici avec celui de Sanuël, en faisant monter la somme que David paya au Prince Jibusien, à 600 sicles d'or. Quelques Rabbins ont rêve que chaque Tribu paya 50 sicles, ce qui feroit en tout 600. Mais quand la chose seroit vraie, comme elle ne l'est pas, puisque David voulut porter lui-même les fraix de l'achat, 600 sicles d'argent ne feroient que la douzième partie de 600. sicles d'or, saivant la proportion qu'il y a entre ces deux métaux. Quelques Savans (1), considérant que les mots Kessepb & Sbekel signifient souvent une valeur en général, croient que la somme dont il est parlé dans le 2. Livre de Samuel, étoit de 50. sicles d'or, & celle qui est mentionnée dans le 1 Livre des Chroniques, de 600. sicles d'argent, ce qui revient au même, chaque somme valant 547 Livres sterling (2). Mais, suivant nous, la meilleure réponse à la difficulté proposée, est que 50. sicles d'argent furent payés pour l'aire, les bœufs & les instrumens de bois, & 600 sicles d'or pour tout le terrain, que David consacra des lors à Dieu, & où Salomon batit dans la suite un Temple (3) ....

(1) Villalpand. in Ezech. Bochart Hieroz. Tom. I. Lib. I. c. 38. & al.

(2) Le Cene Effai &ce. part. 2. ch. 2 (3) Munk. Jun. Calm. & al. in loc.

Tusoe III.

VIII. mier Roi d'Israel.

Section demandant si le tout s'étoit fait de son consentement. David, surpris de ce raport, ordonna sur le champ à Tsadoc le Sacrificateur, à Bénajah, & à Saul pré quelques autres de ses principaux Officiers, de faire monter Salomon sur une mule qui étoit affectée au Roi, de le conduire à Guihon, & de répandre en ce lieu-là sur sa tête l'huile qu'on employoit au Sacre des Rois; après quoi il devoit être ramené, placé sur le Trône Royal, & proclamé succesfeur de son père au son de la trompette.

Salomon proclemé.

Tout cela fut exécuté avec tant de promtitude, qu'Adonijah & ses complices n'en eurent pas la moindre connoissance, avant que d'en être avertis par les acclamations de Vive le Roi Salomon, dont le Peuple fit retentir les airs. Jonathan, fils d'Abiathar, vint bientôt leur porter la nouvelle de ce qui venoit de se passer, assurant que le tout s'étoit fait par un ordre exprès du Roi, qui avoit témoigné une satisfaction extraordinaire, en voyant son fils favori placé sur son trône, avant que de mourir. Ces atterrantes nouvelles étourdirent & effrayérent tellement les conjurés, que tous prirent la fuite. Adonijah, fe voyant abandonné & expofé au ressentiment de David & de Salomon, fe retira vers l'Autel des Holocaustes, dont il empoigna les cornes. Salomon, ayant su la chose, lui fit dire que si sa rebellion n'étoit suivie à l'avenir d'aucun nouvel acte de fédition, il ne lui feroit pas fait le moindre mal; mais qu'à la prémière entreprise du même genre que celle qui venoit de lui être pardonnée, il feroit puni de mort. Adonijah, acceptant ces conditions, vint se jetter à genoux devant le nouveau Roi, & eut ordre de se retirer dans sa maison (a).

Discours à Jes Officiers.

David, s'appercevant qu'il n'étoit guères éloigné de sa fin, assembla les de David Chefs de toutes ses Tribus, ses Généraux & ses principaux Officiers, avec les Prêtres & les Lévites, & leur fit part du projet qu'il avoit formé autrefois, de bâtir un Temple où l'Arche pût être dépofée: projet qu'il auroit exécuté, si un Prophète ne lui avoit pas déclaré que cet ouvrage étoit réservé au règne paisible de Salomon. Il ajouta que cependant il avoit fait de grands préparatifs pour la construction de ce Temple, & amasse. une quantité prodigieuse d'or, d'argent, de cuivre, de fer, & d'autres matériaux \*; qu'il remettoit le tout, avec les plans & les modèles de cet

# (a) I Rois. I.

\* Il y a dans le 1. Livre des Chroniques, que l'or, qui étoit d'Ophhr, montoit à 3000. talens; & l'argent, qui étoit du plus pur, à 7000 talens. Pour ce qui est des métaux moins précieux, il est dit que la quantité en étoit inexprimable (1).

Prideaux observe (2) deux choses touchant l'immense quantité d'or que David confacra au service du Temple. La prémière est, que c'étoit de l'or d'Ophir; d'où il conclut que dès lors il devoit y avoir une navigation établie par ce Prince, fans quoi il ne feroit pas possible qu'il eût amassé tant d'or de ce Pays; car pour ce qui concerne l'or qu'il tira, soit du butin fait sur ses Ennemis, soit de ses revenus, c'est un article qui n'a rien de commun avec les 3000 talens, dont il s'agit ici.

L'autre remarque revient à ceci; que la somme en question est si prodigieuse, qu'il semble qu'on ait lieu de croire que les talens, qui en expriment la valeur, étoient d'un prix inférjeur.

Edifice, qui seroient observés dans les différentes parties du Culte Divin; Secrion les ordres des Prêtres, des Lévites, des Musiciens & des Portiers; le dessein d'établir des Cours de Justice, & divers autres Règlemens Religieux, Civils & Militaires (a); à Salomon, qui pourroit y faire les changemens que mier Roi lui dicteroit sa sagesse. Il leur demanda d'entrer dans ses vues, & que ceux d'Israel. qui voudroient contribuer à la construction du Temple par quelques dons, les apportaisent au Tresor. Il finit en exhortant, tant son sils que le reste de l'Assemblée, de persevérer dans seur attachement au service de Dieu, puisque c'étoit-là l'unique moyen de conserver la protection & la bienveillance de cet Etre souverain. Ce discours inspira un tel esprit de munificence aux plus riches d'entre les Ifraélites, qu'ils se distinguérent à l'envi par la magnificence de leurs dons, & fournirent ensemble une incroyable quantité d'or, d'argent, de cuivre, & d'autres métaux \*, sans compter les pierres précieuses, le marbre, le porphyre, & divers autres matériaux de prix. À la vue de tant de richesses, apportées de tous les endroits du Royaume avec un empressement si généreux, la veine poëtique de David parut se ranimer, & lui sit composer un Cantique, rempli de sentimens de reconnoissance à l'égard de Dieu, & de vœux pour la prospérité tant de son fils que de son Royaume. Le lendemain ce Monarque sut offrir à Dieu. outre les sacrifices ordinaires, mille bœufs, mille moutons, & autant d'agneaux: victimes qui jointes à quelques autres offrandes, fervirent à donner ce jour-là à toute l'Assemblée un festin proportionné à la générosité du Monarque (b). Dans cette Assemblée Salomon fut facré une seconde fois par Tjadok, reçut l'hommage de tous les Chefs de Judah & d'Ifraël, & fut proclamé Roi dans toutes les Tribus. Tsadok fut en même tems déclaré seul Grand Sacrificateur, pour le récompenser de son attachement aux

(a) I Chron. XXIII—XXIX.

(b) Ibid. XXIX. & 1 Rois. II. 1 &c.

rieur aux Talens Mosaiques, dont l'Auteur que nous citons, calcule la valeur dans sa Préface. Car ce que Divid est dit avoir donné, 1 Chron. XXII. 14, 15, 16. & XXIX. 3, 4, 5, & ce que contribuérent les Chefs des Tribus & les principaux Officiers de sa Cour XXIX. 6, 7, 8. à la construction du Temple, monteroit, si ç'avoient été des Talens Mosaiques, à plus de huit cens millions monnoie d'Angleterre, ce qui auroit suffi pour bâtir

un Temple d'argent massif.

Ce qui donne un nouveau degré de force à cette dernière remarque est, qu'il n'est fait mention de ces talens que dans les Chroniques, qui ne surent certainement écrites qu'après le retour de la Captivité. C'est ce qui paroit d'abord, parce qu'il yest parlé du Decret de Cyrur de rebâtir le Temple; & ensuite, parce que la Généalogie qui s'y trouve, va au-delà de Zorobibel, qui étoit un des principaux qui revint de Babylone. Ainsi il se peut très bien, que leurs talens d'alors étoient des Talens Babyloniens, dont les deux valoient quelque chose de plus qu'un Talent Mosaque; ou même des Talens Syriens, qui n'étoient qu'un cinquième de ceux de Moyse. Il seroit supersu d'ajouter que la difficulté paroit encore plus pressante, relativement à la quantité prodigieuse d'argent, de cuivre & de fer: car pour ne rien dire de la valeur, on ne sait où placer tant de métaux dans un Temple, dans la construction duquel entroit déja tant de bois & de pierre.

\* Ces offrandes montoient à 5000 talens d'or & plus, à 10000 talens d'argent, à 18000 talens de cuivre, & à 100000 talens de fer, sans compter les pierres predicusses,

le marbre, le bois, & autres matériaux de prix (1).

SECTION VIII.

Sail prémier Roi d'Israel.

Dernie tions de David à

intérêts de Salomon (a); & Abiathar mis au dessous de lui, à cause qu'il avoit embrasse le parti d'Adonijah.

Le Roi fit venir après cela son fils Salomon, pour lui donner ses dernières instructions. D'abord il lui rapella que toutes les promesses que Dieu avoit faires à lui & à ses descendans, n'étoient que conditionnelles, & dépendoient uniquement de leur obéissance à ses loix, ensorte qu'ils devoient s'attendre resinstruc que c'étoit le degré de cette obéissance même, qui règleroit celui de leur prospérité ou de leur malheur. Ensuite il lui recommanda la famille du bon Salomon. Rarzillai, & en général tous ceux qui lui étoient restés fidèles dans des tems d'adversité, & le chargea d'acquiter les obligations qu'il leur avoit. Pour ce qui concerne Joab, ajouta-t-il, vous savez les meurtres dont il s'est rendu coupable, en trempant ses mains dans le sang de deux braves Généraux, Abner & Amasa, après que je les eus pris à mon service, & reçus dans mon amitié. Les circonstances où je me suis trouvé, m'ont empêché de l'en punir: mais il n'est pas nécessaire de vous donner aucune direction à cet égard, vous favez que pour plus d'une raison il mérite la mort. Siméi n'est pas moins indigne de vivre, à cause des malédictions dont il m'a chargé, & la manière détestable dont il m'a traité, lorsque je me trouvois dans la plus accablante fituation : mais comme il eut l'habileté de reconnoître fon crime dans une occasion qui m'imposoit l'obligation de lui pardonner, & que je confirmai ce pardon par un serment, je vous laisse le soin à vous, qui n'etes pas lié par un pareil engagement, de lui infliger, si vous le jugez à propos, la punition que son crime mérite. Le Roi mourut peu de tems après dans la soixante & dixième année de son âge, après avoir règné sept ans en Hèbron sur la Maison de Judah, & trente-trois ans sur les douze Tribus. Il laissa un immense trésor, sans. compter celui qu'il avoit confacré à la construction & au service du Temple; & fut enterré dans un tombeau magnifique \*, dans cette partie

## (a) I Chron. XXIX.

\* Nous avons déjà eu occasion de parler de ce tombeau, & de l'immense trésor qui y sut déposé par David & par son successeur suivant Joséphe (1). Les Juis ont inventé, au sujet de ce Roi, plusieurs fables trop extravagantes pour être raportées. Qu'on juge des autres par la suivante. Ils disent que David, prévoyant que sa mort arriveroit un jour de Sabbat, pria Dieu que ce fût un autre jour, à cause qu'un jour de Sabbat il n'auroit pu ni pleurer ses pécnés, ni donner quelque ordre touchant son enterrement. Tout ce qu'il put obtenir, est qu'il rendroit l'esprit un peu avant que le Sabbat fût passé: sur quoi le Diable, qui le guettoit, & qu , durant une partie du jour , avoit taché inutilement de le diffraire de la lesture de la Loi pour l'expédier, savisa à la fin de secouer quelques uns de ses pommiers, ce qui engagea le Roi à monter au plus vite sur une échelle de bois pour saisir le voleur : mais dans le teins qu'il étoit au haut de l'échelle, le Diable le pouffant par en bas le st tomber, & David se cassa le cou. Le corps de ce Prince, ne pouvant être emporté qu'aprèsque le Sabbat seroit patté, ses propres chiens se rassemblérent tout autour pour le dévorer. On consulta le Sanbeirim pour sivoir ce qu'il sahoit saire en cette occasion, & on reçut pourréponse, qu'il falloit répandre autour du corps une grande quantité de pain, qui seroit plusdu gout des chiens qu'un cadavre. Cet it gémeux confeil sut suivi; & comme il eut tout le

de la ville qu'il avoit fait bâtir dans le voisinage de l'ancienne Hebus eu Secrien Jérusalem (a). L'Auteur du 1. Livre des Chroniques ajoute, que trois Pro- VIII. phètes contemporains, Samuel, Nathan & Gad, mirent son histoire par é- Saul précrit (b). Divers endroits de l'Ancien & du Nouveau Testament sont men-mier Roi tion de son zèle, de sa piété & de sa repentance; mais un trait qui le relè- d'Israël. ve plus que tout autre, est que la promesse du Messie, qui avoit été faite Ses rià Abraham, à Jacob & à Judah, fut attachée à la postérité de ce Monar- chesses & que. Voilà pourquoi les Généalogistes Sacrés nous ont donné les deux gé. le lieu de néalogies de la famille de notre Sauveur, savoir celle de Nathan, dont sa sépultudescendoit la Vierge; & celle de Salomon, ancêtre de Foseph (c).

Quand Salomon fut monté sur le trône, il songea à exécuter les dernières Année volontés de son père. Adonijah sut cause qu'il en précipita même en par- du Délutie l'exécution, par une action qui, quoiqu'elle ne fût peut-être qu'une ge 1984. imprudence de jeunesse, devoit naturellement faire soupçonner quelque des- I. C. sein plus profond, tramé avec l'inquiet Joab. Nous avons observé dans un 1015, autre endroit, que l'action d'épouser ou de débaucher quelqu'une des concubines du Roi, étoit regardée comme un crime aprochant de celui de Haute Trahison. Nonobstant cela Adonijah, quoique disgracié & suspect à cause de son entreprise pour se rendre maître de la Couronne, eut la témérité d'employer l'intercession de Bathseba, pour obtenir de Salomon la permission d'épouler Abisai, cette jeune Sunamite qui avoit partagé la dernière la couche de David, déclarant qu'il ne prétendoit aucun autre dédommagement pour une Couronne qui lui revenoit par droit d'ainesse. Bathséba, charmée peutêtre que le rival de son fils se contentat de si peu de chose, ne fit aucune difficulté de s'engager à intercéder pour lui, ne doutant nullement que sa demande ne lui fût accordée. Salomon, qui ne s'attendoit pas à une pareille follicitation, reçut Bathséba avec toutes les marques d'honneur qui étoient dues à une Reine & à une Mère, & avoit déjà promis d'accorder ce qu'elle demanderoit: mais quand il eut entendu le sujet de sa sollicitation, il sut tellement irrité du dessein ambitieux de son frère, qu'il ordonna qu'on le mit à mort sur le champ. Joab, allarmé de cette nouvelle, alla empoigner Adoniles cornes de l'Autel, & fut massacré dans cette attitude même par Bénajah, jah & qui fut fait Général à sa place. Un autre qui méritoit bien aussi d'être puni, Joab mis étoit Abiathar, ce Sacrificateur ayant été un des principaux chefs de la conspiration d'Adonijah; mais le Roi ne sit que le dépouiller de sa part de la Souveraine Sacrificature, & le relegua à Anathoth, en considération de ce qu'il avoit porté l'Arche devant son père, & partagé ses disgraces. Le Roi envoya alors querir Siméi, & lui dit que quoiqu'il le jugeat digne de mort,

cepen-

fuccès qu'on en pouvoit attendre, le corps fut emporté fain & fauf après le coucher du Soleil (1). Les Mahométans ont aussi défiguré l'histoire de David par unille contes ridicules, nous renvoyons à cet égard nos Lecteurs au Livre que nous indiquons (2).

<sup>(</sup>a) I Rois II. I &c. (b) Ibid. v. 29.

<sup>(</sup>c) Compar. Math. I. 1. &c. avec Luc. III. 23-31.

<sup>(1)</sup> Bartoloc. Bibl. Rabbin. Basnage, Hist. des (2) Herbelot Biblioth. Orient. au mot David. luifs & al..

54

mier Roi d'Israel.

Sacrion cependant, par égard pour la promesse de son père, il le rendroit l'arbitre de sa propre vie, en le confinant entre les murailles de Jérusalem; mais qu'il Saul pré- lui déclaroit en même tems, que s'il lui arrivoit de sortir jamais de la ville sans sa permission, sa desobéissance lui couteroit la tête. Le vieillard, ravi de s'en tirer à ce prix, remercia le Roi d'une clémence à laquelle il ne s'attendoit pas; mais quelques années après, étant forti un jour de Térufalem pour ratraper deux serviteurs fugitifs, il fut mis à mort à son retour (a).

Salomon, s'étant défait de deux aussi puissans ennemis qu' Adonijah & Joah, chercha à affermir encore son pouvoir, en épousant la fille du Roi d'Egypte \*, qui étoit en ce tems-la un Prince très puissant; & Pharaoh lui donna pour douaire la ville de Guézer, qu'il avoit enlevée aux Canantens, & réduite en cendres; mais qui ayant été rebâtie par Salomon, devint une pla-

ce très confidérable (b).

Jusqu'alors c'étoit un usage reçu, que le Peuple se rendît à divers hauts lieux pour y offrir à Dieu des facrifices, & faire ses dévotions: mais le plus confidérable de tous étoit Gabaon, à cause qu'à l'exception de l'Arche seule, le Tabernacle, l'Autel, & tous les Utensiles sacrés y étoient. C'est dans cet endroit que Salomon, pendant qu'on bâtissoit le Temple, avoit coutume de se rendre, dans toutes les occasions solemnelles, avec une magnificence proportionnée à fa dignité. Aussi fut-ce là que Dieu lui apparut en songe, & s'engagea à lui accorder tout ce qu'il demanderoit. Le jeune Monarque, qui sentoit le poids de la Couronne, & la difficulté de tenir dans les bornes du devoir de mauvais Sujets, demanda seulement un degré de fagesse qui le rendît capable de gouverner avec la fagacité & la prudence Salomon qui convenoient à un Roi d'Ifraël: demande modeste, qui plut tellement à Dieu, que non feulement il lui donna une portion plus abondante de lumières & de fagesse que n'avoit jamais eue aucun mortel, mais qu'il lui

choifit la sagesse.

## (a) r Rois. II.

# (b) Ibid. IX, 16.

pro-

\* Ces sortes d'alliances étoient désendues, à la-vérité, par la Loi de Moyse (1); mais il y a apparence que Salomon eut soin de faire instruire cette Princesse, & qu'elle embrassa la Religion Judaique avant qu'il l'épousat; puisque nous ne lisons pas que Dieu lui ait sait quelque reproche sur ce sujet, dans l'entretien qu'il eut peu de tems après avec lui; & qu'au contraire, cet Etre Souverain parut aprouver ce qu'il avoit fait jusqu'alors. On ne vie pas qu'il ne soit dit dans la suite, que ses semmes étrangères le firent tomber dans l'idolatrie (2); mais ce surent colles qu'il épousa vers la sin de son règne, après qu'il eut en quelque sorte abandonné Dieu. Pour la fille de Pharaoh, elle doit, à ce qu'il paroit, être exceptée, à moins que nous ne supposions qu'elle retomba dans sa prémière idolâtrie, quand son époux s'y fut plongé.

Quoi qu'il en soit, on croit généralement que le Pseaume XI.V. & le Cantique des Cantiques furent des Epithalames qu'il composa à l'occasion de son mariage avec cette Princesse. Pour ce qui est de la Ville de Guizer, qui lui servit de douaire, elle avoit appartenu autresois à la Tribu d'Ephrain, & avoit été cé lie par cette Tribu aux Lévites (3); mais les Cananéens l'avoient reprise, & ce sut par ce mariage de Salomon qu'elle sut incorporée de nouveau au

Royaume d'Ijraël.

<sup>(1)</sup> Deut. VII p. (2) 1 Rois XI. 1 &cc.

promit outre cela ces bénédictions temporelles, qu'il avoit eu la prudence de Section ne point demander. Peu de tems après il fit paroître combien son discernement étoit exquis, dans la manière dont il s'y prit pour décider un procès entre Saul predeux femmes, dont chacune prétendoit qu'un enfant, qui étoit en vie, lui mier Roi appartenoit, & qu'un second enfant, qui étoit mort, appartenoit à l'autre. Mais il imagina un moyen de faire ensorte que la Nature elle-même develop- Exemple pât un secret impénétrable à la Raison, en ordonnant que l'enfant qui vivoit frappant fût partagé en deux d'un coup d'épée: décisson qui allarma si fort la vérita- de cette sable mère, qu'elle aima mieux céder son enfant à l'autre, que de le voir mas-gelse. facrer devant ses yeux (a). Il parut alors clairement à toute l'assemblée, qui étoit celle à qui l'enfant en vie devoit être ajugé; & les affistans ne purent qu'être frappés de la fagesse de leur jeune Roi, qui étoit d'autant plus furprenante, qu'il n'avoit alors tout au plus que vingt ans, suivant la Chronologie de nos Livres facrés, & celle du favant Archevêque Usher (b).

Il fit paroître aussi une extrême habileté dans le choix qu'il fit de ses Officiers, & dans l'ordre & la magnificence de sa Cour, les provisions qu'il sit gnificence. faire pour sa maison \*, le nombre & la richesse de ses Tables, de ses Chevaux, de ses Ecuries † & de ses Equipages; dans l'administration de ses Finances 1, & dans les Loix qu'il établit par rapport à ses Gardes & à son

### (a) I Rois III.

### (b) Sub. Ann. M. 2971 & 2991.

\* Ces provisions alloient chaque jour à trente mesures (dont chacune contenoit environ huit boisseaux & demi) de fleur de farine, au double de farine ordinaire, à dix bœufs gras, à vingt bœuss de pâturage, & à cent moutons; sans compter le gibier, la volaille, les oifeaux sauvages, le poisson, les légumes, les fruits, & plusieurs autres vivres, qu'on lui envoyoit de tous les endroits du Royaume, sous la direction de douze Commissaires, qui avoient

chacun leur mois & leur département (1).

† il y a une différence considérable entre le nombre de ses Ecuries marqué dans le Livre des Rois, & le nombre marqué dans le Livre des Chroniques: le prémier de ces Livres en compte quarante mille, & le second seulement quatre mille (2). Cette dernière leçon doit être présérée, comme étant la plus raisonnable, puisque Salomon est dit n'avoir eu que quatorze cens chariots (3); car si nous supposons quatre chevaux pour chaque chariot, ce qui est le double de ce qu'on en met devant des Chariots de Guerre, nous n'en aurons que cinq mille six cens, & suivant ce compte chaque cheval auroit eu plus de six écuries, ce qui est contraire à l'usage ordinaire, qui loge plusieurs chevaux dans une même écurie (4). D'autres Auteurs concilient autrement ces différences, & ceux qui prennent intérêt à cette question, pourront les consulter (51). Au reste, les mêmes douze Commissaires, dont il a été parlé dans la Note précédente, faisoient sournir à ces chevaux, quel qu'en ait été le nombre, l'avoine, le foin &c. (6)

1 Salomon fut le prémier qui introduisit en Israël l'usage des Chariots & des Chevaux, au moins dans une certaine quantité; car il fit venir des chevaux d'Egypte, non seulement pour fon propre usage, mais aussi pour plusieurs Rois voisins, qui étoient obligés de lui payer fix cens sicles pour chaque chariot attelé de quatre chevaux, & cent cinquante sicles pour chaque cheval en particulier. Il faisoit aussi venir d'Egypte du sil & d'autres choses qu'il vendoit à un certain prix (7), ce qui augmentoit considérablement ses-revenus; outre ce que

lei fournissoit sa Marine, dont nous parlerons dans la iuite.

(1) 1 Rois. IV. 7. &c.
(2) Compar, I. Rois IV. 26. avec 2 Chron. IX. 25.
(3) Ibid. I. 14. &t Rois X. 26.
(4) V. Lud. Capel. Bochart. Poli Siynops. Le Ce.
(5) V. C.
(6) 1 Ro
(7) Ibid. ne Essai. &cc. part. 2. ch. 7.

(5) V. Calm. Comm. fur 1 Rois IV. 25. Munik-

(6) 1 Rois. X. 27, 28: (7) Ibid- 28, 29.

56

mier Roi d'Ifract.

Section Armée \*. Tout cela, joint au nombre & à la valeur de ses Sujets, aussi-bien qu'à ses richesses, le sit jouir d'une prosonde paix, & le rendit un des plus Saul pré-puissans Princes de son tems, aimé de ses Amis & de ses Alliés, qui le combloient à l'envi de riches présens; craint de ses Ennemis, dont plusieurs lui payoient de grands tributs (a); & consulté de toutes parts à cause de son étonnante sagesse, qui attiroit un concours continuel d'Etrangers dans sa Capitale, dont les richesses se trouvérent à la fin telles, que l'Or & l'Argent sembloient avoir perdu à Jérusalem leur valeur intrinsèque, tant ces métaux y étoient devenus communs. Le feul revenu que lui raportoit sa Flotte, sans compter celui de la Douane, montoit à six cens soixante-six Talens d'Or. Ses Sujets goûtoient non feulement les douceurs de la paix & de l'abondance, mais auffi celles d'une liberté générale. Il n'y eut durant son règne d'autres esclaves que quelques pauvres Cananéens, & un petit nombre de captifs d'autres nations (b). De tous les Princes qui recherchérent son amitié, Hiram Roi de Tyr.

Ambasfade de Hiram à Salomon.

ancien Ami & Allié de David, fut le prémier qui lui-envoya des Ambassadeurs pour le féliciter sur sa venue au Trône, & lui offrir ses services comme il avoit fait autrefois à son père. Solomon lui renvoya à son tour une Ambassade. & lui communiqua le dessein qu'il avoit de bâtir un Temple, demandant qu'il lui fournit un nombre suffisant d'Ouvriers, afin que, conjointement avec les siens, ils pussent achever cette entreprise: il témoigna, en particulier, qu'il souhaitoit que quelques-uns de ces Ouvriers sussent travailler en or, en argent, & en autres métaux de moindre valeur; en pierres précieuses, en écarlate, & en étoffes de cramoisi; & le tout sut d'abord accordé par le Roi de Tyr. En considération de ce service, Salomon convint de fournir annuellement à ce Prince vingt mille mesures de froment, & vingt barils d'huile exquise pour sa maison, sans compter ce qu'on sournissoit en froment, en orge, en vin & en huile, aux Ouvriers Tyriens. Hiram s'engagea, d'un autre côté, à envoyer des cèdres, des sapins & d'autres bois, que les serviteurs de Salomon pourroient aller prendre à Joppe, & transporter de-là à Jérusalem. Il envoya aussi un homme de son nom, Tyrien d'origine, qui étoit un se-

Convenzion entre ces deux Princes.

> (h) Ibid. (a) 1 Rois. IV. 20 &c. & 2 Chron. IX.

† Le Texte dit que son Empire s'étendoit depuis l'Eughrate jusqu'au Mil, ou aux Frontières d'Egypte, & que tous les Rois de ces Pays lui étoient tributaires (4).

cond

<sup>\*</sup> L'Ecriture ne dit pas quelle Armée il entretenoit sur pié: il n'y a pas apparence qu'elle ait été fort considérable, puisqu'il vivoit en paix avec tout le monde, & qu'il étoit aimé ou craint de ses Voisins. Mais outre le nombre de chariots & de chevaux mentionné dans la Note précédente, le Texte dit qu'il avoit douze mille hommes de cheval (1), que quelques Savans croient avoir été des chevaux de felle, & d'autres fes Gardes. Cependant il est certain que cette multitude de chariots & de chevaux étoit expressément défendue par la Loi de Monfe (2), de quelque prétexte que Salo non nit pu se servir pour colorer la chose, sur-tout dans un tems de profonde paix. Ces chevaux & ces chariots n'étoient pas tous à Yerufalem. mais en différentes Places fortes du Royaume ; Salomon n'en réfervant qu'un certain nombre auprès de sa personne, soit pour l'usage de ses Gardes, soit pour faire montre de sa Grandeur (3).

<sup>(1) 1</sup> Rois X. 26. (:) Leut XVII. 16.

<sup>(1) 1</sup> Rois X. 26. (4) Ibid. IV. 24. 2 & Chron. IK.

cond Bezalect, & si habile Ouvrier en toutes sortes de métaux & de pierres, Section en gravure, en sculpture, en broderie & en tapisserie, que Hiram l'honoroit VIII. du titre de père. Salomon le fit Inspecteur de tous les Ouvriers, que David nier Ros avoit autrefois fait venir de Tyr & de Sidon. Pour ce qui est de l'alliance \* a Uracl. que Hiram & Salomen firent ensemble, elle dura jusqu'à la fin de leur vie (a).

Pour achever avec plus de facilité & de promitude un Ouvrage auffi Confinueprodigieux que la construction du Temple, Salomon fit faire le dénombre-tien du ment de tous les Cananiens, & autres Esc'aves étrangers qui étoient dans Ten pie le Pays; & il fe trouva que le nombre en montoit à 153600, dont soixante & dix mille portoient les faix, quatre-vingt mille coupoient du bois dans les montagnes, & les trois mille fix cens avoient l'inspection sur tous ces Ouvriers (b). Outre ces Etrangers, sur lesquels il établit quelques-uns de ses principaux Officiers pour avoir l'œil à l'Ouvrage, il leva trente mille hommes d'I/raël pour travailler sur le Mont Liban, de trois mois l'un, c'està-dire, dix mille chaque mois, sous l'inspection d'Adoniram: ceux ci furent aussi employes à tailler le bois, le marbre, & d'autres pierres, ce qui fut dans la suite l'ouvrage des Maçons & des Sculpteurs Tyriens (c). Pendant qu'on faitoit tous ces preparatifs, Salomon, qui s'étoit fait un devoir d'augmenter considerablement l'or, l'argent, les pierres précieuses, & en géneral tous les riches matériaux que David avoit amassés avant sa mort, les fit travailler par d'habiles mains, qui en formérent un nombre infini d'Ornemens d'une beauté admirable. Le nombre de ceux qui furent employés fut si grand, & la diligence, tant des Inspecteurs que des Ouvriers, telle, que la prémière pierre du Temple put être jettée la quatrième année du règne de Salomon, c'est-à-dire, la seconde année depuis la mort de David, & la 480. après la fortie d'Egypte (d). Cet immense Ouvrage sut commencé un Lundi fecond jour du mois de Zf, jour qui répond au 2 du mois d'Avril (c), le mois de Zif étant le deuxième de l'Année Ecclesiastique & le huitième de

(a) 2. Chron. IX. (b) Ibid. II. 17. 13. (c) I Rois V. 9.

(d) Ibid. VI. I.

(e) Uffer Ann. sub. An. 3001.

\* Joséphe affirme que les Lettres que ces deux Princes s'écrivirent, étoient encore conservées dans les Archives d'Ifraél & de Tyr (1). Il ajoute qu'ils se proposoient l'un à l'autre des énigmes, & cite un Auteur Phénicien, qui raporte sur ce sujet la particularité suivante; favoir, que celui des deux qui ne pouvoit pas expliquer l'énigme, devoit payer une fomme confidérable à celui qui la proposoit; que Hiram fut ob'igé un jour de payer une pareille fomme, qui cependant lui fut rendue peu de tems après, ayant envoyé proposer par un certain Abdémon à Salomon d'autres énigmes, que ce Monarque avoua ne pas entendre (2). Tout cela pourroit fort bien être vrai: mais ce que cet Hittorien, & quelques autres Juifs, ajoutent par voie de supplément au Texte Sacré, concernant la grande sagesse de Salomon, est remarquable, quand ce ne seroit que du côté de l'extravagance; car il sait consister une partie de sa fagesse & de ses lumières en Opérations Magiques, en Charmes, en Evocation & en Ejection de Démons : cho'es, qu'il entendoit non seulement mieux que qui que ce sût fur la Terre, mais dont il conserva les recettes, en écrivant plusieurs Livres sur ces beaux fujets. (3). Credat Judous.

<sup>(1)</sup> Antiq. L. VIII. c. 2. (2) Lib. cont. App. p. 2.

<sup>(3)</sup> Antiq. ubi fupr. & Bartoloc. Dibl. Rabbin, Sub voce Salom.

Suil prémier Roi d'Israël.

Déluge 1978. Avant J. C. 1021.

BECTION l'Année Civile; & on y travailla avec tant de diligence\*, qu'il fut fini dans un peu plus de sept ans, sinon dans ce degré de magnificence que nous admirons en divers Plans où le Temple est représenté, du moins dans un degré de perfection & de beauté supérieur à tout autre Edifice qu'il y eut alors fur la Terre. Une chose plus surprenante encore, est que chaque piè-Année du ce, soit de bois, de pierre, ou de métal, sut achevée avant que d'etre apportée à Jérusalem, de manière qu'on n'employa d'autres instrumens que ceux qu'il falloit pour joindre & agencer ensemble les différentes parties. On s'attend fans doute ici, que nous donnerons non feulement à nos Lecteurs une exacte description de ce merveilleux Bâtiment, mais peut-être encore que nous ajouterons quelque chose à ce qu'en ont dit les Auteurs qui ont traité avant nous la même matière, & que nous ferons mention de quelques ornemens, qu'ils ont passés sous silence, ou ignorés. C'est à-la-vérité ce que chacun d'eux fait à l'égard de ceux qui ont écrit avant lui, au moins depuis quelque tems; & cela, non pas en étudiant davantage ce qui en est dit dans le Texte Sacré, mais en se servant de la Description du Temple prophétique d'Ezéchiel, ou de celle de Joséphe, ou enfin de tout ce qu'il a plu aux Rabbins de forger, pour augmenter encore la grandeur & la magnificence de l'Edifice dont il s'agit. Ce qu'il y a de certain, c'est que les Architectes, qui se plassent à bâtir sur le papier, ayant les Ouvriers & les Matériaux à très bon marché, il est très disseile de les arrêter dans de justes bornes, & de les empêcher d'embellir le Temple comme ils le jugent à propos. Nous tâcherons d'éviter ce défaut, peut-etre au risque d'etre taxés de donner dans l'extrémité opposée; puisque nous rejettons les trois autorités qu'apellent à leur secours ceux dont nous venons de parler, toutes les fois qu'elles ne s'accordent pas avec les Livres des Rois & des Chroniques.

Après tout, qui a dit à ces Auteurs que le Temple d'Exéchiel, qui ne fut vu qu'en visson, & qui n'étoit, suivant toutes les apparences, qu'en type du Temple spirituel sous l'Evangile, avoit un rapport constant avec celai de Silman, relativement à ses parties, ses dimentions, & si symétrie? Qui peut ignorer que le Temple dont Jusephe fait la description, suppose que la beauté & la magnificence en ayent été telles que cet Historien les represente, a été de tems en tems augmenté & embelli au point de devenir un Latiment tout différent de celui de Salomon, pour ne pas dire

<sup>\*</sup> L'étendue du Temple occupoit un espace considérable, qu'il fallut aplanir, étant composé de plusieurs énancaces pierreuses; & Josephe, en parlant de cette étendue, dit qu'on avoit de la pelite a en croire ses propres yeux, quand on contemploit un ouviage d'une si prodigience grae teur, dont le plan ne pouvoit avoir été imaginé & conçu que par un homme auffi intelligent & auffi habile que Salomon (1). A-la vérité c'est une chose étonname que le 10 l'emens agent pu être pofés, & les matériaux affez préparés dans l'espace de qua're ans, pour que le Temple ait été achevé la feptième année depuis sa fondation. Mais rien n'empéche que nous ne supposions que David, qui avoit aussi fait venir des Ouvriers de Tir longtems avant sa mort, avoit déjà commencé à saire préparer une partie de la pierre & du bois, & à faire aplanir le terrein.

<sup>(1)</sup> Antiq. ubi fupr. V. & fupr. T. 11, p. 90.

infiniment plus beau? Enfin, quelles découvertes pouvons-nous attendre, Section tier le fujet en question, des Talmulistes & des Rabbins Juifs, qui ont vécu VIII. plusieurs siècles après la destruction finale du Temple, qui ne soient marquées au meme coin que celles qu'ils ont faites touchant leur Religion, & d'Ifraël. qui ne font que de pures fables inventées pour relever l'honneur de leur Nation? Et s'il faut mettre à quartier Ezéchiel, Josephe, & les Rabbins, où trouverons-nous une Description du Temple, à laquelle ceux que nous écartons, n'avent fourni plus de traits que nos Auteurs Sacrés? Ces raisons nous avoient déterminés à épargner à nos Lecteurs une nouvelle Description, puisqu'aussi-bien il ne nous étoit pas possible d'en donner une autentique, à moins que de copier celle des Livres des Rois & des Chroniques, sans emprunter d'autre secours étranger, que celui qui pourroit être nécessaire pour expliquer quelque passe ge douteux, ou quelques termes obscurs, qui ne fauroient guères manquer de se trouver dans des Descriptions de cette nature, faites il y a fi longtems, & dans une Langue auffi peu connue que la Langue Hibraique l'est à présent.

Mais dans le tems que nous délibérions si nous entreprendrions une tâche si laborieuse, nous sumes agréablement surpris d'apprendre par un Homme favant & curieux, qu'ayant vu les différentes Descriptions de l'Edifice en question, & desiprouvant tout ce qui s'y trouvoit emprunté des Auteurs que nous recusons, il avoit engagé, il y a quelques années, un savant Ecclésiastique de fa connoissance à travailler à une Description du Temple, tirée uniquement des deux Livres que nous avons indiqués. Il nous fit voir alors les Plans, & nous donna le tems de les examiner & de les comparer avec le Texte Sacré; & quand il vit que non seulement nous les aprouvions, mais que nous jugions aussi que ce seroit un vrai présent à faire au Public, il ne se contenta pas de nous offrir généreusement le tout, mais nous fournit même les moyens de recevoir de son Ami les éclaircissemens dont nous pourrions avoir besoin. Cependant comme cette Description tirée du Texte Sacré, quoique curieuse & exacte, interromproit sensiblement le fil de notre Histoire, nous croyons saire p'us de plaisir à nos Lecteurs, si nous la joignons, avec les Plans de la Ville & du Temple, à cet Ouvrage, afin qu'on puisse comparer la Description avec les Plans, ou bien avec quelqu'une des autres Descriptions qui jusqu'à présent ont paru dans le Monde \*.

Ex-

<sup>\*</sup>Qu'il nous soit permis cependant de répondre à deux objections, qu'on pourroit proposer contre la Description dont nous nous déclarons les partisans. La prémière est, qu'il est plus que probable que les Historiens Sacrés ont omis diverses particularités, qui, quoique peu importantes, sont pourtant telles, que faute de les connoître on ne sauroit se former une juste idée du tout. C'est de quoi & notre Ami & nous demeurons d'accord : aussi ne prétendons-nous pas donner un Plan parsuit du Temple. Tout ce que nous disons est que la Description que nous donnerons contient tout ce que les Historiens Sacrés disent du Temple, sans que pour supléer à ce qu'ils ont omis, nous ayons rien emprunté d'Ezéchiel, de Josephe ou des Talmudistes. Et nous croyons que les Curieux verront avec plaisir, combien ceux qui ont suivi les Auteurs que nous venons de nommer, ont ajouté au Texte, ce coup d'œil les mettant en état de distinguer ce qui est autentique d'avec ce qui ne l'est pas. L'autre objection est tirée des pleurs que les Anciens d'Ifraël versérent à la vue du second Temple, quand

SECTION VIII. Sail prémier Roi d'Ifraël.

#### 

# Explication étendue du Temple de SALOMON, & de la Ville de JERUSALEM, tirée des Auteurs Sacrés.

Pour bien entendre la Description indiquée dans le Plan, nous serons ici quelques Observations Préliminaires.

I. Prémièrement, le Temple de Salomon, étant proprement l'objet que nous voulons décrire, nous en donnerons le Plan (ce qui fera le tout) entier & complet, tel que nous concevons qu'il a été. Pour ce qui est de Jérusalem, nous n'en représenterons que certaines parties, qui avoient quelque rapport au Temple; comme le Palais au Midi, les Fauxbourgs à l'Occident, la Vallée entre deux, la Porte aux Chevaux à l'Orient, & autres parties semblables.

II. Secondement, nous faisons prosession de n'avoir d'autre idée du Temple, que celle que l'Ecriture donne en termes exprès, ou du moins clairement; & quand cela manque, nous demandons qu'il nous soit permis d'avoir recours aux règles d'une sage Critique, ou à quelque Conjecture vraissemblable (a). Quelque supériorité de connoissances qu'ayent à notre égard

#### (a) Hic. supr. T. III. pag. 59.

ils remarquérent combien il étoit inférieur en magnificence au prémier (1). A quoi l'on peut répondre, 1. Que la disparité entre les deux Temples, qui arracha des larmes à ces Anciens, pouvoit consister moins dans la grandeur & dans la magnificence du Bâtiment, que dans l'excellence de l'ouvrage & la richesse des matériaux. Nous avons vu quelle immense quantité d'or, d'argent, de pierres précieuses, & d'autres choses de prix, su comployée à la construction du prémier : mais nous ne lisons rien de pareil par rapport au second; & pour dire le vrai, la Nation n'étoit plus en état de fournir de si prodigieuses richesses.

2. Joséphe & les Rabbins décrivent le second Temple après qu'il sut détruit, c'est-à-dire, quant il n'y eut plus moyen de les contredire; & tout le monde sait combien ils ont été prodigues en ornemens pour un Temple qui étoit la gloire de leur Nation. Ce qu'il y a de certain, est que quoique le Temple sût devenu, du tems de Joséphe, plutôt une Forteresse qu'un Lieu Sacré, il n'y a aucun homme de sens qui croie la moitié des merveilles qu'il en dit, ni que cet Etisse pût loger une Garnison aussi nombreuse qu'il l'assure. Et cependant les Talmunistes crurent devoir encore renchérir sur cet Auteur, au point que le Temple paroit un nouveau Bâtiment de leur invention, auquel ils ont généreusement accordé toute la grandeur & toute la magnificence qu'ils ont pu imaginer.

Mais ensin, supposant que leurs Descriptions soient vraies, il ne s'ensuit pas que le Temple de Zorc'abel, dont la vue sit couler les larmes des Anciens, étoit tel qu'ils le disent : ce Temple ayant été bralé, rebail, agrandi, enrichi & fortisé de tems en tems par l'ss'rens Rois, ensorte qu'il ne lui restoit peut être plus rien de sa prémière sigure, hormis dans le Sanétaire. Ainsi c'eté envain qu'on ent eprendra de deviner quel étoit le Temple de Salomon ou celui de Zorobabel, en considérant celui de Joséphe; ou qu'on opposera l'étendue & la magnitueure de ce dernier, à la simplicité apparente du prémier, de la Description qu'en donne notre Ami.



#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. Ch. VII. \* 61

certains Auteurs modernes, nous olons assurer néanmoins qu'ils ne sau- Section roient rien avancer qui soit de quelque poids, s'ils n'employent la même VIII. forte d'argumens dont nous avons dessein de faire usage. Au reste nous mer Roi laissons à nos Lecteurs à juger qui, d'eux ou de nous, raisonne le mieux, d'Iraël. pourvu qu'ils veuillent examiner avec attention ce que nous allons dire, & comparer notre Plan avec ceux qui ont paru jusqu'a present. L'our ce qui est des anciens Auteurs, nous n'avons que Josephe, & quelques autres Juifs plus modernes encore que lui. Or tout ce qu'il y a moyen de tirer d'eux n'a pas le moindre fondement dans l'Ecriture, & par conséquent ne peut nous etre d'aucune utilité. Ils prétendent à-la-vérite savoir bien des choses par Tradition. Mais le moyen de s'y fier? Tous les Monumens qu'ils ont eu, sont entre nos mains: & la Langue Hébraïque, proprement ainsi nommée, étant déjà une Langue morte dans le tems que ces Auteurs écrivoient, on a quelque lieu de douter, sans pécher contre les loix de l'humilité, fi, n'ayant d'autres Livres pour apprendre l'Hébreu que ceux qui existent à présent, ils entendoient mieux cette Langue que ceux qui l'étudient de nos jours Nous oserions même assurer que Josephe a ignoré la signification de quelques mots Hébraïques, qu'il a prétendu expliquer dans fon Histoire des Juifs \*.

III.

\* La chose est d'autant plus étonnante, que Joséphe affirme hardiment, à la fin de ses Aviquités Judiques (1), Qu'il n'y avoit personne dans le Pays qui entendit la Largue Sainte mieux que lui. Nous ne sommes pas les seuls qui pensions de cette manière a fon égard (\*): quoique le dernier Editeur de ses Oeuvres le fasse, de son autorité privée, très habile en Hebreu (2). Bochart (3), & Huët (4), pour n'en pas nommer d'autres, parlent de Josephe d'une manière qui ne s'accorde nullement avec le trait d'éloge que le Dr. Husson donne à cet Historien. Quelques Savans ont tâché de le justifier en rejettant toutes ses sautes sur les Copisses, qui lui ont fait tort en quelques endroits (5). Et certainement it ne seroit pas raisonnable de lui imputer leurs fautes, non plus que celles de ses Traducteurs. Ses Copistes, par exemple, pourroient saire croire que les Hérreux appelloient l'Arche Heoron (6), & désignoient d'autres choses par des noms aussi étrangers (7). Nous en disons autant des Traducteurs. D'Andilly, dont on fait tant de cas, dit que l'Arche étoit fuite d'un bois incorruptible, que les Hébreux appellent Heoron; & véritablement, c'est ainsi qu'il y a dans le Lutin, que le Traducteur François a suivi sidèlement, quoique le titre de sa Version porte qu'elle a été saite sur le Grec; & Roger Lestranze marche à cet égard sur les traces de d'Andilly. Cependant il nous semble probable. que Josephe voulant rendre en Gree le mot Hébreu employé pour signifier l'Arche, a écrit n : : ason, ou suivant la leçon du Dr. Bernard d'Oxford (8) n de Epar. Or soit qu'on prononce ce mot Aron avec les Hébreux, ou Eron avec les Chaldéens, le mot même signisse un Coffre, ce que l'Arche étoit effectivement; & Josephe ne s'est point trompé, quoique d'autres ayent mal rapporté ses paroles. Mais il paroit s'être abusé (9) dans l'explica-tion que les Copies Manuscrites & les Editions de cet Auteur donnent au mot de Chéthomene, qui fignifie, dit-il, une robe de lin, parce que Chethon veut dire du lin. Mais avec sa permittion, le mot Hébreu Chéthoneth, ou Chethoneh, comme le prononcent les Chaldeens, peut signifier aussi une robe de laine; car outre que le Chethonels de diverses cou-

<sup>(1)</sup> Lib XX c. 10 p. 903. (\*) Hic supr. T. II. p 284. in not. (2) Josephus in Hebrais literis versatissimus. (3) Hieros. L. II. c. 9. p. 154. (4) Demons Evang. prop. IV. p. 175. 199.

<sup>(5)</sup> Antiq. L. III. c. 7. p. 112. De Vest. Saccord & V. 8. 213. Etym. Samson.
(6) Lib III. c. 6. p. 110.

<sup>(7)</sup> Εώρων ίερωνυμον, ίερωνυμία, έρευνυμία, ίερους (8) In loc ed Sheld. p. 166. 4.

<sup>(9)</sup> Ubi supr. numer. 2.

H 3

VIII. mier Roi d'Ifraël.

III. En treisième lieu, nous regardons Ezéchiel, comme un Homme di vinement inspiré, & par cela meme nous recevons ce qu'il a dit ou écrit. Saul pré comme conforme à la plus exacte vérité. Mais nous soutenons que ce n'est pas du Temple de Salomon, mais d'un tout autre Temple que ce Prophète nous a donné la Description. Son Temple étoit emblématique, & n'a jamais existé que dans la révélation qui lui en sut faite, & dans la représentation qu'il en a mise par écrit. Il dit lui-même (a), Il me mena en une vision divine au Pays d'Ifraël & me dit, voyez bien de vos yeux, parce qu'on vous a amené ici pour voir. Annoncez à la Maison d'Israël tout ce que vous aurez vu, &c. Or quelle apparence y a t-il que Dieu ait montré au Prophète d'une manière si solemnelle un Temple qu'il avoit vu cent & cent fois? Ezéchiel, comme tout le monde sait, avoit officié dans le Temple en qualité de Prêtre (b), & ainsi n'avoit pas besoin d'une inspiration divine pour dire aux Juifs, ce que la plupart d'entre eux savoient presque aussi-bien que lui. Que si l'on objecte que les Juifs pouvoient avoir perdu le souvenir du Temple dans une Captivité de 70 ans \*, nous en tomberons d'accord, & conviendrons de tout ce qu'on voudra inférer de cette concession, pourvu qu'on prouve, qu'après leur retour de Babylone, ils ont dans la construction du Temple, fait usage de la Description de celui d'Exéchiel. Mais cela est si peu vrai, que les Juiss sondirent en larmes à la vue du second Temple bâti par Zorababel, à cause qu'il étoit si inférieur en beauté à celui qui avoit été construit par Salomon (c). La différence est bien plus grande encore, si l'on compare le second Temple avec celui d'Ezéchiel; car ce dernier en fait de grandeur, étoit certainement inférieur à celui de Salomon. Nous ne savons pas que qui que ce soit ait jamais fait chaque

> (a) Ezéch. XL. 2-4. (b) Esdr. I. 3.

(c) Ibid. III. 15.

leurs que Joseph portoit (1), & celui de Tamar (2), pourroient fort bien n'avoir pas été de lin, ceux dont nos prémiers parens se couvrirent surent certainement faits de peaux (3). Aussi est-il dit, que ceux des Prêtres étoient de lin (4), pour ôter l'équivoque. Mais fosèphe, trouvant que dans le langage qu'on parloit à Jérusalem, Chethon ou Kethan fignifioit du lin, a cru que Chéthoneth, dans l'Ecriture, vouloit dire une robe de lin; ce qui est bien plus pardonnable, que l'étymologie qu'il donne 5) de Jérusa-lem, dont le nom, suivant lui, est composé du mot Grec Hieron une chose sainte. & Solyma. De-même, il prétend (6) que Bezetha signifie la Ville-neuve, quoiqu'il n'y ait dans ce nom rien de pareil. On pourroit plutôt conjecturer que non Bafath, qui est un mot radical, a été conservé dans le mot si connu chez les Turcs de Bostangi, un Jardinier, & parmi les Rabbins dans celui de Buston, un Jardin. Il se pourroit donc que cette partie de Jérusalem, qui étoit au Nord du Temple, savoir Bezerba, avant qu'on y eût bâti des maisons, étoit un Jardin, & garda ce nom, comme cela arrive tous les jours chez nous, en pareille occasion.

\* Cette Révélation ne sut pourtant adressée à Ezéchiel que la vingtième année de la Captivité, & seulement la quatorzième après la Prise de Jérusalem par les Balylo-

(1) Gen. XXXVII. 3. (2) 2 Sam. VIII. 18.

(3) Gen. III. 21. (4) Exod. XXVIII. XXXIX. paff. (c) Antiq. L. VII. c. 3. p. 287.
(6) Hell. Ind L. V. c. 4. p. 1223.

(;) Ezéch. XL. 1.

côté du Temple de Salomon, de plus de 500 coudées \*: mais chaque côté Section de celui d'Enéchiel étoit de 500. cannes (a), c'est à-dire, de 3000. coudées, chaque canne valant six coudées † : si bien que leur circuit étoit en mier Roi raison de six un, ce qui ne sauroit convenir à un seul & même Temple. d'Israël. Mais dira-t-on, il peut avoir été le même au circuit près. Nous répondons que non, parce que la Montagne ne pouvoit, ni telle qu'elle étoit, ni à force de travail, servir de fondement à un Temple comme celui d'Ezéchiel; car les quatre côtés, étant ensemble de 2000. cannes, devoient donner 12000. coudées & plus (b), c'est à-dire, environ 4500. pas. Mais la Ville de Jérusalem même n'étoit pas de cette grandeur s, & à plus forte raison le Temple, qui n'en étoit qu'une partie. Outre cela Fosèphe (c). dans les dimensions qu'il donne du Temple d'Hérode, qu'il avoit vu de ses propres yeux, & qui étoit fans contredit le plus grand des trois, ne va pas au-delà de quatre stades ou 500 pas. En un mot, jamais aucun Temple réel, bâti fur Moriab, n'approcha en grandeur de celui qui fut tracé en vision à Ezechiel.

IV. Une quatrième observation très importante, regarde la véritable situation de Jerusalem, relativement à ses deux principales parties, connues sous

(a) Ezéch. XLII. 15. 20. (b) Ibid. XL. 5.

(6) Antiq. XV. ult. p. 702.

On peut prendre pour le Temple tout le terrein sur lequel il étoit bâti avec toutes ses cours, & ii est certain qu'il faut prendre ce terme dans ce sens étendu en plusieurs endroits du Nouveau Testament. Il y a dans le Grec ieco, ce qui signisse proprement un endroit ou un terrein consacré (1); & les Juiss, qui appellent ce lieu Har habbaith, Montagne de la Maison, disent que c'étoit un quarré de 500. coudées (2).

† Nous avons vu ci-dessus quelle étoit proprement la grandeur de ces coudées' (3), &t que chacune étoit probablement à peu près de 22. pouccs. Il y a des Auteurs qui sont la coudée plus longue, & d'autres qui ne lui donnent que 18 pouces, ce qui ne sait rien contre notre Argument: car queique hypothèse qu'on adopte au sond la chose revient toujours au même, la coudée n'étant employée ici que comparativement à la canne qui servit de mesure, & qui étoit longue de six coudées avec une coudée & une pal-

me (4), ou, suivant les LXX, de six coudées & une palme.

§ foséphe cite à-la vérité Hécatée, qui, sous le règne de Ptolomée Lagus, détermina à 50. stades le circuit de Jérusalem πενικονία μαλισα (5) σασιαν τον πίναμε μεν: mesure qu'il semble adopter, en sixant pourtant lui-même le circuit de cette Ville à 33. stades, πίς πόλως δε οπάς κυκλος σασιαν τον πριακονία πριών (6). Or personne n'ignore qu'un stade valoit 125. pas, & par conséquent 33. stades 4125. pas: d'où il s'enssiteivroit que la grandeur du Temple auroit surpassé celle de Jérusalem, de trois stades & 375. pas. Le celèbre Camp. Vitringa, dans un Livre qu'il a composé en Hollandois (7), tâche d'assobilir cet argument, en observant que les 2000. cannes ne doivent s'entendre que de ce même nombre de coudées, comme out sait les LXX.; & pour concilier son sentiment avec le Texte Hébreu, il suppose que le mot (8) de l'Original, par une ellipse, signifie les coudées d'une canne, c'est à-dire, ces sortes de coudées, dont une canne en contient six. Mais nous laissons à nos Lecteurs à prononcer sur la justesse de cette Remarque.

(1) Matth. XXI. 12. Marc. XI. 16. Coll. 17. (4) Tzéch. XL. 5. (7) Den Tempel Ezechiel's cap. XLI. (8) Den Tempel Ezechiel's cap. XLI. (8) Hic. fupr. T II. p. 468. Vid. Cumberland's Eflays on weights and measures p. 39. осс.

Saul prémier Roi d'Ijraël.

Section sous les noms de deux Montagnes, savoir, Sion & Acra (a), sur lesquelles la haute & la basse Ville étoient situées; car le sommet de Sion étoit beaucoup plus élevé que celui d'Acra. Ces Montagnes étoient, & sont encore féparées par une Vallée. Le Temple étoit bâti sur la Montagne de 1/0riah (b), qui étoit ou une partie de celle de Sion, ou une haute Colline tout attenant. On convient que Moriah étoit à l'Orient; mais les Savans ne sont pas d'accord si le Mont de Sion étoit situé du côté du Midi ou du Septentrion. Cette question seroit facile à décider par quelque témoin oculaire, s'il s'en étoit trouvé qui nous eût donné une Carte où cette situation sût exactement marquée, ou qui eût répondu à la question en termes expres. Il y auroit moyen cependant de répandre quelque lumière sur ce sujet par le fecours de nos Auteurs Sacrés, si cette tâche, trop longue pour être renfermée dans les bornes d'une simple Dissertation, n'avoit pas été achevée par le favant Reland (c), auquel nous renvoyons nos Lecteurs. Quoi qu'il en soit, on prétend qu'Esaïe (d) donne lieu de croire, que Sion étoit au Nord de la basse Ville: ce Prophète faisant dire au Roi de Babylone, Je serai assis sur la Montagne d'assignation, aux côtés de l'Aquilon. Mais ce passage ne marque pas que Sion étoit au Nord d'Acra; & tout ce qu'il semble qu'on en puisse inférer, est, que ce Conquérant prétendoit établir sa domination dans l'endroit où étoit le Palais du Roi, qui étoit fitué au côté Septentrional de la Montagne de Sion. Le Monarque Babylonien se considéroit en cet endroit comme entiérement Maître de Jerufalem. Mais ajoute le Prophète, en faifant allusion à la Vallée qui est au bas de Sion vers Acra, On te fera descendre au fond de la fosse. Nous insistens sur cette situation de la Montagne de Sion, qu'on pourroit prouver encore par les témoignages de Fosephe (e), du fameux Voyageur Maundrel (f) & d'Antoine Regnault (g), parce que le sentiment opposé a été desendu par de très grands Hommes (b). dont la réputation & le savoir pourroient entraîner bien des gens dans la même erreur.

V. La cinquième Observation nous donnera la véritable situation du Temple. On fait que quand les Hebreux rendoient à Dieu leur culte, ils se tournoient vers le Lieu très Saint, ou vers le Temple (i). Or nous lifons dans Ezishiel, que le Temple étoit à l'Occident de sa porte ou de son entrée. Le passage est formel: Voici, dit-il (k), à la porte du Temple environ vingt cinq bommes, ayant leur dos contre le Temple, & leur face vers l'Orient; & ils fe prosternoient vers l'Orient devant le Soleil : d'où il s'ensuit que le Frontispice du Tem-

(a) Vid. Jerof. Descript. ap. Joseph. Bel. Jud. L. V. c 4 p. 1221. coll. & p. 1235. (b) 2 Chron. III. 1. comp. 2 Sam. XXIV. 18. & 1 Chron. XXI. 18-28. XXII. 1.

(c) Vid. Pa'æft. illuft. p. 839. (d) Chap. XIV. 13

(e. Uhi fapr. p 1222. & 1236.

(g) Discours du Voyage d'Outre-mer au St. Sépulcre, 1573, p. 47, 92, 140, &c. Le Brun Voy au Levant, Tom. II. c. 53, 55. (b) Druf ad voc N. T. voce Sion. Light-

foot, Cellarius, Ca'met.

(4) Ezéch. VIII. 16.

<sup>(</sup>f) A Journey from Aleppo &c. p. 6; , 76, 78, 85, 99, 100.

<sup>(</sup>i) 1 Rois VII. 48. Pf4'm CXXX. 12. Dan VI 10. & paff.

Temple étoit tourne vers l'Orient \*; & la chose est d'ailleurs consirmée Section par Folèphe (a), qui est croyable sur l'article, la situation du Temple

n'ayant surement point éprouvé de changement.

mier Roi VI. Enfin, quoique nous nous proposions dans cette recherche, de ne rien d'Imal. avancer comme vrai qui ne soit exactement tel, nous ne pretendons paspour cela pouvoir dire du Temple de Salomon tout ce qu'il y auroit à en dire, parce qu'il est très possible que nos Historiens Sacrés ayent omis bien des choles. D'un autre côté, quand les démonstrations nous manqueront, nous aurons recours à des conjectures probables, que nous ne donnerons que pour ce qu'elles pourront valoir. Que si après tout cela nos foibles efforts manquent de fuccès, nous ferons charmes d'avoir, en échouant, excité quelqu'un a faire part au public d'une Description plus exacte, dont les parties soient mieux liees entemble, & conviennent mieux avec les différens patfiges de l'Ecriture dont il fera fait mention. Nous nous engageons donc fimplement, à distinguer avec soin le vrai du vraisemblable; c'est sur ce pié que nous allons expliquer en détail les parties du Plan, suivant les Lettres marquées en marge, pour retrouver avec plus de facilité les parties que nous aurons occasion d'indiquer.

Nous commençons par l'Oracle †, où Dieu parloit d'entre les Chérubins (b); aussi est il apelle l'Oracle de la Saintere, ou, comme on peut traduire, son Saint Oracle (c), vers lequel les Israélites se tournoient, quand ils rendoient à Dieu l'nommage de leur culte (d). Cet endroit formoit un quarré, dont chaque côté étoit de 20 coudées, comme il paroit par 1 kois

VI. 2, 20. 2 Chron. III. 8.

3. Le Lieu Saint, ou le Sanctuaire, long de 40 coudées, & large de 20, comme il paroit par 1 Reis V1. 2 & 3, où ce Lieu est aussi apelle le Tem-

(a) Ant. L. VIII. c. 3. p. 342. (b) Exod. XXV. 22. ult. Pf. XCIX. 1. (d) Hic fupr. T. II. p. 480. & comp. Pf.

(c) Pf. XXVIII, 2.

\* Théodoret en rend, à ce qu'il semble, une bonne raison, savoir, que comme les Ifraelites étoient dans l'obligation d'adorer Dieu feul, il falloit qu'ils tournaffent le dos au Soleil, & la face vers le Tabernacle, afin de montrer que ce n'étoit pas le Soleil, mais le Créateur du Soleil qu'ils adoroient. Aussi quand la coutume de tourner dans leur culte le visage vers l'Orient commença à prévaloir parmi les Chrétiens, les Payens ne manquérent pas de leur reprocher qu'ils adoroient le Soleil (1). Mais l'Auteur des Conflitutions Apostoliques tache d'autoriter la chose, en faisant dire aux Saints Apo-

tres, προσευχέσθω δε κατά αναβολάς κ. τ. λ. (2).
† En Hébreu του Debir, comme qui divoit locutorium ou parloir. Car c'étoit en cet endroit que Dieu avoit coutume de parler, & de donner ses ordres ou ses instructions à son Lieutenant, si l'on peut apeiler ainsi le Juge ou le Roi, & au Souverain Sacrificateur son prémier Ministre. Outre cela, cet Oracle s'apelloit l'Oracle de la Marson, & le Lieu très-Saint, Héb. Saint; ou, suivant la Version des I.XX (3 Le Saint des Saints; ou ensin, en parlant du Tabernacle (4), Le Lieu le plus Saint (5). Les LXX. ont gardé le mot Hebreu, dont ils ont fait δαβειρ ou δαβιρ, hormis dans un endroit où ils l'ont

rendu par va ou Temple.

<sup>(1)</sup> Solem eredunt Deum noftrum, dit Tertull. Apol. c 16.
(2) Lib. VII c. 44.
Tome III.

<sup>(3)</sup> Exod. XXV. 22 Nombr VII. 89. (4) 1 Rois VIII. 6, Pf. XXVIII. 2.

<sup>(5)</sup> Hebr. IX. 3.

Saul prémier Roi d'Ilinël.

Section ple de la Maison. Car la Maison \* peut signifier les deux Apartemens (a). au-lieu que le second Apartement seul (b) est désigné par le mot de Temple †. La longueur de l'un & de l'autre, qui formoient ensemble la Maison Ele Temple de Dieu (c) ‡, étoit de soixante coudées, 1 Rois VI. 2.

Devant le Sanctuaire étoit le porche. La longueur en étoit de vingt coudées. E la largeur de dix, comme il est dit au vs. 3. Ainsi nous avons à cet égard pour garants les Livres des Rois & des Chroniques, auxquels nous pourrions, s'il en étoit besoin, ajouter l'autorité de Joséphe (d) & de plufieurs autres.

d. Pour ce qui est d'un Mur entre le porche & le Temple, il faut en supposer un, quoiqu'il n'en soit pas fait mention en autant de termes dans l'Ecriture: car non seulement ce Mur pouvoit, servir à soutenir en partie l'Edifice, mais aufsi à séparer le porche du Temple, & à fermer ce dernier

quand il le falloit.

Mais ce qui donne un nouveau degré de force à notre conjecture, est que le l'emple avoit des portes. Car il est dit (e), il fit les portes à l'entrée de l'Oracle (f) — il fit semblablement à l'entrée \( \) du Temple des poteaux de bois d'olivier - & les deux portes étoient de Japin. Or une porte semble supposer une muraille, par-tout où une muraille est nécessaire, comme ici. Que si l'on objecte que l'Oracle avoit une porte auffi bien que le Sanctuaire, quoiqu'à ce qu'on peut juger il n'y eût point de muraille entre deux, 1.ous répondrons qu'il n'est fait mention en aucun endroit d'une pareille muraille ¶; qu'il n'étoit pas nécessaire qu'il y en eût; & enfin, qu'il peut y avoir eu quelque autre chose, qui tint lieu de muraille.

(a) I Rois VI. 5. & pass.

(b) Ibid. v. 17. (c) Pf. V. comp. XXVIII. 2. (d) P. 342.

(e) 1 Rois VI. 31. (f) Ibid. 33, 34.

Ce-

\* הבית Habbaub ou בית Baith., une Maison (1) par excellence. C'étoit la Maison de Dieu, & en quelque façon aussi celle des Israélites, ce qui leur faisoit dire (2) notre Maison sainte à magnifique, où nos pères t'ont loué. Cependant ces mots, la Maison de l'Eternel, se prennent indifféremment pour tout le Bâtiment ou simplement pour

לוכם Hecal veut dire proprement un Palais. Témoin [Hecal] le Palais d'Achab (3): ce même nom ett donné à différentes parties du Tabernacle (4. Les LXX. rendent or-

dinairement ce mot par celui de va@., & quelquefois par celui d'aix D.

‡ Ce nom lui convenoit, puisque c'étoit le lieu de sa résidence parmi les Ifraélites. Ye t'at latt, distrit Salomon (5), une Maison pour ta demeure, & un Domicile arrêté, asin que tu y habites. C'est pour cette raison que les Juifs ont parfaitement bien défigné cette demeure par le terme de Shekinah, parce que la Présence Symbolique de Dicu étoit entre les Chérubine (6), & que c'étoit de cet endroit comme de dessus son Trône qu'il rendoit fes Oracles.

§ Le mot Hebreu oft TID Petach, le même qui est employé ci-dessus en parlant de l'Oracle: ainfi il faut lattfer dans nos Verfions le mot d'entrée, & n'y point substituer celui de porte, comme ont fait quelques Interprètes; quoiqu'en d'autres endroits l'etach peut,

par analogie, très bien signisier une porte.

P Nous ne parlons ici que de l'Ecriture, dans laquelle il n'est point fait mention d'un

(1) 1 Pois VIII. 16. (2 Mai. LXIV. it.

.) I Rois XXI. 1.

(4) 1 Sam. I. 9. MI 3.

(5) 1 Rois VIII. 13.

(6) 1 Sam. IV. 4. VI. 2. Pf. LXXX, 7

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \* 67

Cela est si vrai qu'un voile épais & riche séparoit le Lieu Saint d'avec le Section Lieu très Saint (a), le même apparemment que St. Matthieu apelle le voile du Temple, qui se fendit en deux lorsque notre Sauveur rendit l'esprit (b). mier Roi Fosephe (c) dit positivement, que Salomon fit une muraille de separation, dif-d Israel. férente du voile; mais la chose n'est pas si clairement exprimée dans l'Ecriture. La Version Angloise dit à-la-vérité (d), il sit une séparation avec des chaines d'or devant l'Oracle; & rien n'empêche qu'il n'y ait eu une séparation & un voile, la prémière fixe, & l'autre suspendu devant, & qu'on pouvoit tirer comme nos rideaux. Mais nous ne disons pas que ce soit la le vrai sens de l'Original \*, qui est plutôt, il plaça des chaînes (ou des verroux) en travers devant l'Oracle; ce qui n'empêchoit pas que l'Oracle n'eut une porte, comme nous l'avons vu. Et quoiqu'il puisse y avoir une porte sans muraille proprement dite, il faut supposer néanmoins quelque espèce de cloison. Outre cela, ce qui barroit cette porte, ou étoit mis en travers devant l'Oracle, étoit d'or, & par conféquent ne pouvoit pas être le voile même. Au moins le Texte Hebreu nous permet-il de dire, que l'Oracle étoit fermé avec des verroux d'or. Au reste nous n'entreprendrons point de déterminer, si outre la porte de chaque côté il y avoit encore une féparation (e), ou si la porte même servoit de cloison †: mais nous terminerons cet article en disant, que les portes du porche font expressement mentionnées comme telles dans un passage (f), & apellées dans un autre passage les portes de la Maison de l'Eternel (g).

Con-

(a) 2 Chron. III. 14. (b) Matth. XXVII. 50, 51.

(c) Antiq. L. VIII. c. 3. p. 343.

(d) I Rois VI. 21.

(e) J Rois VI. 31. (f) 2 Chron. XXIX. 7.

(g) Ibid. XXVIII. 24.

Mur pareil, quoiqu'il y ait dans notre Version, dans l'endroit où il est parlé de la porte de l'Oracle, le Linteau & les Poteaux étoient la cinquième partie du Mur. Mais ces derniers mots ne se trouvent point dans l'Original, & la Note marginale, qui est ajoutée, donne à cet endroit un tout autre sens. Quoi qu'il en soit, le Texte peut très bien s'entendre de la hauteur de l'Oracle, & signisier, que le Linteau & les Poteaux avoient cinq coudées de hauteur.

\* ויעבר ברתיקות Vajehabber Beratikoth ou bien Beratoukath, ce qui veut dire il fit passer des chai es, dans la supposition que Ratikoth signifie des chaînes: ce terme ne se trouvant que dans cet endroit, & pouvant aussi bien être rendu par celui de barres ou de verroux. C'est delà que Josephe (1) semble avoir pris, " qu'il y avoit au dedans & au dehors du , Temple des Aix de cèdre, attachés ensemble avec de fortes chaînes (άλυσεσε non pas ,, des fers comme dit l'Estrange) pour mieux affermir l'Edifice". Cependant pro materià subjett faire passer avec des chaines, ou, comme on pourroit traduire sans particule (2), faire passer des chaines, ne semble signifier autre chose, qu'attacher ou barrer avec des chaînes; à moins qu'on ne supplée le mot de voile pour remplir le vuide de cette expression, qu'on entendoit bien alors, mais qui devint très obscure dans la suite. Les LXX. ont omis ce terme, & la Vulgate dit, il affermit les portes avec des clous.

† Notre dessein n'est pas d'entrer dans quelque détail au sujet des Vases sacrés, ou des autres pièces qui appartenoient essentiellement au Temple, comme l'Arche & les Chérubins, la Table des pains de proposition, les Chandeliers d'or (3), & l'Autel des parfums, n'ayant rien d'important à ajouter sur ces sujets à ce que nous en avons déjà dit

dans le cours de cette Histoire.

(1) Antiq. L. VIII. c. 2. p. 343. (2) Coll. Lament. I. 17. Pf. LV. 18.

(3) 1 Rois VII, 49.

Will. d'Ifrail.

5. Considérons à présent les Chambres, bâties tout joignant la muraille de la S crion Maison, à l'entour du Temple & de l'Oracle, dont les plus basses avoient cinq Son pré- coudées de largeur & autant de hauteur (a); pour leur longueur, il n'en est mier Roi rien dit. Il semble qu'elles ayent été quarrées. Fosèphe nous apprend (b) qu'il y en avoit trente autour du Temple, ce qu'il pourroit fort bien avoir emprunté du Temple d'Ezéchiel (c) qui dit, il y en avoit trois l'une sur l'autre. Et trente rangées ainsi: desorte qu'en multipliant trente par trois, suivant le nombre des étages marqués dans le prémier Livre des Rois, il doit y avoir cu quatre-vingt-dix chambres apellees, les plus basses, celles du milieu, & les troisèmes. Un pareil nombre pouvoit facilement trouver place autour de la Maison, en donnant à chaque chambre cinq coudées de longueur aussibien que de hauteur; car elles différoient en largeur comme de cinq à six, & de six à sept. La raison de cette différence est marquée dans le Texte. Suivant ce calcul elles doivent paroître assez petites, ce qui est aussi l'épithète que 70si leur usage nous étoit connu, il pourroit répandre un peu de lumière sur cet article. Mais tout ce que nous savons à cet égard, est que (c) Joas fut caché dans la chambre aux lits, \* appartenant au Temple. Ainsi dans la supposition que ces chambres étoient principalement destinées pour y coucher, nous osons assurer qu'elles étoient assez grandes pour cela, sur-tout celles du second & du troisième étage. « Outre que chez les Juifs les chambres à coucher étoient ordinairement élevées au dessus de terre, comme nous l'avons déjà observé dans un autre endroit de cette Histoire (f).

Il nous reste encore une observation à faire concernant le Temple proprement ainsi nommé. Il est dit (g), que l'entrée de la chambre du milieu étoit au côté de la Maison, & qu'on montoit par un escalier qui alloit en tournoyant à la chambre du milieu, & de celle du milieu à celle du troisième étage. D'où nous pouvons inférer, qu'il y avoit dans l'épaisseur du mur une ouverture pour un escalier, par lequel on se rendoit au second étage des chambres qui étoient autour du Temple, comme aussi un passage du Temple dans le porche: car il pouvoit y avoir mille occasions où les Ministres du Temple étoient obligés d'y entrer ou d'en sortir, & de monter aux chambres en question. Nous

(a) I Rois VI. 5, 6.

(b) A tiq. L. VIII. c. 2. p. 342.

(c) Ezéc. XLI. 6.

(d) Brazeow omong ubi fupr.

(e) 2 Rois XI. 2.

(f) Hic supr. T. II. p. 645. (g) 1 Rois VI. 8.

<sup>\*</sup> En Hebreu, הדר Heder ou Cheder, & semble designer un des trois étages autour du Temple (1), où il pouvoit y avoir des lits pour les Prêtres en sonction, & une chambre affectée au Souverain Sacrificateur, Jaquelle par cela même devoit être dans auclque endroit écarté, & accessible seulement à ceux qu'il vouloit y admettre. Ces Chambres iont aussi apellées les Cabinets de dedans 2), en Hébreu Chedarin & distinguées d'avec les Appartemens d'en bas, Gansakim, & des Chambres hautes. Ensorte que nous avons ici les noms des différentes parties de ce qui est désigné par le terme général de Jaziah, dans l'endroit que nous indiquons (3).

<sup>( ) 1</sup> Rois VII. 2). (2) 1 Chron, XXVIII 11. ) 1 Rois VII. 25.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE, Liv. I. CH. VII. \* 69

Nous voici parvenus à l'article du parche, & à celui des fameuses co- Secrion lomnes dont ce porche fut embelli par Salomon. L'Ecriture dit (a) qu'il VIII. les dressa dans le porche du Temple, (b) qu'il fit deux colomnes devant la Maison, mier Roi & (c) qu'il dressa deux colomnes devant le Temple. Passages dont on peut d'Israël. conclure, en les comparant ensemble, que les colomnes étoient dans le porche & devant le Temple. Mais la hauteur de ces colomnes n'est pas si facile à déterminer. Il est dit dans un endroit touchant Salomon (d), il fit deux colomnes d'airain, chacune haute de dix-buit coudées; & dans un autre endroit (e), il fit deux colomnes bautes de trente-cinq coudées. Nous concilierons en-- femble ces deux passages, après avoir observé, que cette contradiction apparente prouve, que les deux Auteurs ne se sont ni entendus, ni copiés ou corrigés l'un l'autre. Supposons à présent que la base de chaque colomne avoit 17 coudées de hauteur, ce nombre ajouté à 18, qui marque la hauteur de chaque colomne (1 Rois VII. 15. Férém. LII. 21.) donnera les 35 coudées de 2 Chron. III. 15. Enfin, prenant 1 Rois VII. 16. cinq coudées, c'est à-dire, la hauteur de l'un des chapiteaux, nous aurons la veritable hauteur des colomnes, savoir de 40 coudées. Il est vrai que dans un autre endroit (f) la hauteur d'un des chapiteaux est déterminée à trois coudies; mais nous croyons que c'est la mesure d'un des chapiteaux proprement ainsi nommé, en Hébreu Cothereth, au dessus duquel il y avoit des filets entortilles en façon de chaînes, qui faisoient la hauteur de deux coudées, & ainsi la somme de cinq ensemble. Nous n'avons presque rien à dire touchant l'épaisseur de ces colomnes, sinon qu'un fil de douze coudées égaloit la circonférence \* (g) d'une d'elles, d'où il s'ensuit que le diamètre étoit environ de quatre coudees. On peut observer de plus, qu'une des colomnes étoit à la droite du porche, & l'autre à la gauche, dont la prémière s'apelloit Jakim & la seconde Boaz (b). Or Jakim signifie, il établira, & Boaz veut dire, il y a de la force en lui. Par où Salomon femble avoir voulu donner à connoître, qu'il regardoit la protection de Dieu comme le seul fondement de la conservation & de la durée du Temple. On pourroit en quelque sorte conjecturer, qu'il y avoit vers la base de chaque colomne une Inscription, dont le sens revenoit à peu près à ce que nous venons de marquer, & dont l'une

(a) I Rois VII. 15. (b) 2 Chron. III. 16. (c) Ibid. v. 17. (d) I Rois ubi supr. (e) 2 Chron. ubi fupr. (f) 2 Rois XXV. 17. (g) 1 Rois VII. 15. (b) Ibid. v. 21.

\* On prétend que notre Version ne répond pas à l'Original: car ce que nous rendons par une d'elles est en Hebres (1927 Hasbeni) le second, & nous avouons qu'il y a une différence apparente. Il est dit, la bauteur ce la prémière colonne étoit de dix-huit coulées, ou une ligne de douze coudées s'issoit le tour de la seconde, ce qui est une façon de parler elliptique, dans laquelle ce qu'une période exprime doit être en même tems entendu de l'autre (1). Suivant cette Figure, la hauteur de la prémière colonne donne ici celle de la seconde, & la circonférence de la seconde celle de la prémière. Mais comme ces sortes de manières de parler ne sont pas en usage dans notre Langue, il a fallu employer une phrafe qui pût être entendue.

d'Ifraël.

commençoit par le mot de Jakim, & l'autre par celui de Boaz; ce qui fut Saul pré- peut-être la cause qu'on désigna les colomnes, dont il s'agit, par ces noms, comme cela est arrivé par rapport aux Livres de Moyse (a). Enfin, pour ce qui concerne leur fituation, nous croyons qu'elles étoient dans le porche (b), devant le Temple (c). C'est ainsi qu'il y a dans notre Version, qui nous paroit devoir être suivie en cette occasion \*.

La prémière chose qui doit être considérée au sortir du porche, est l'Autel qui étoit devant le porche (d), ou devant la Maison (e), comme il y a dans le Texte Hébreu, qui ne seroit peut-être pas mal rendu par au frontispice de la Maison. La place de cet Autel semble avoir été au milieu du parvis + (f), dont il sera parlé dans la suite. C'étoit à des Holocaustes qu'étoit destiné l'Autel en question, qui répondoit à un autre, confacré au même ufage dans le Tabernacle, & dont nous avons amplement fait mention. Tout ce qui nous reste à remarquer est le nouvel Autel, qui avoit deux coudées de longueur, & autant de largeur, outre dix coudées de hauteur (g); & comme il étoit défendu qu'il y eût des degrés pour monter à l'Autel dans le Tabernacle (b), on peut supposer qu'il n'y en avoit pas non plus dans le Tem-

(a) Hic supr. T. II. p. 377.

(e) Ibid. XV. 8. (f) Hic supr. T. II. p. 480. (b) 1 Rois VII. 21,

(c) 2 Chron. III. 17. (d) 1 Rois VIII. 64. conf. 2 Chron. VII. 7. XV. 8.

(g) 2 Chron. IV. 1. (b) Exod. XX. 26.

\* Une des raisons qui nous y déterminent, est la différence qu'il y a entre les deux particules employées dans le Livre des Chroniques, & dans celui des Rois. Dans le prémier il y a 135-19 Alpene, qui fignifie devant. Mais dans l'autre il y a 1e, particule qui peut être rendue de plusieurs façons, & principalement par en, p. e. Lerouach (1) dans la fraîcheur du soir; Lekisse (2) au Trône; & plusieurs autres endroits parcils (3). Outre cela, la Vulgate a in porticu, & les LXX. ne s'éloignent guères de cette traduction quant au sens: ils rendent les mots de l'Original par Il érigea les colomnes τε ἀιλάμ du porche; ce qui femble marquer que les colomnes étoient des parties du porche, & par conféquent devoient y être placées. Jojephe ne dit autre chose sur cet article, sinon (4) que Salomon plaça une de ces colonnes à la droite du porche, & une autre à la gauche. Les Versions Françoises & Angloises ajoutent, à l'entrée du porche. Nous avons déclaré que nous étions de sentiment que les colomnes étoient dans le porche : que si quelqu'un aime mieux qu'elles ayent été dehors, il pourra alléguer en faveur de son opinion que 7 fignifie quelquefois au , comme quand il est dit de Zabulon (5) il se logera > au Port des Mers, & quelquefois pour comme , que nos Interpretes traduisent (6) par le porche.

† L'Autel des Holocaustes devoit être placé dans le Tabernacle (7) devant la porte, & à une distance convenable (8): desorte que notre Version paroit avoir très bien rendu le sens de l'Original par les mots de près (9) & de d (10). L'Autel ne pouvant pas être loin, cu égard à la médiocrité de l'enceinte du parvis. Mais comme l'Autel du Temple étoit beaucoup plus grand, il pourroit avoir été placé au milieu du parvis, ce qui paroit par le Stège du Roi, qui étoit au milieu de l'autre parvis & devant cet Autel, comme nous le

verrons dans la suite (11).

```
(1) Gen. III. 8.
(2) Pf. IX 4
```

<sup>(3)</sup> Pf. XVI 1 Dan. H. r. Of. V. 12. Seption. 11. 15

<sup>(1)</sup> Antiq I. V II G to p. 244. (\*) Gen. MLIX 13.

<sup>(6) 1</sup> Rois VII. 12.

<sup>(7)</sup> Exod XL. 6. (8) Hic tupe, T. II. p 480.

<sup>(9)</sup> Levit. 1. 5. (15) th d. V 7, 8. (II, Notes Y & A.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \*71

ple, mais qu'on y montoit à l'Autel par une pente, qui alloit insensiblement Secrion VIII.

Pour ce qui regarde le parvis même, nous sommes dans l'idée qu'il saisoit prémièrement tout le tour du Temple. Ce parvis étoit un quar d'Israël. ré oblong, dont la longueur alloit à cent coudées, & la largeur à cinquante (a). Or comme nous ne trouvons point les dimensions du parvis dans le Temple, tout ce que nous pouvons faire, est, en observant une proportion assez fréquemment suivie dans l'Ecriture, de supposer ce dernier parvis double de celui du Tabernacle, cette proportion d'ailleurs ayant été à peu près gardée par Salomon dans la construction du Temple. Outre cela, comme dans ce quarré oblong le Tabernacle étoit à l'Occident, & que par-là le parvis avoit à l'Orient les deux tiers de l'espace, ou plus, il nous semble que probablement la même chose doit avoir eu lieu par rapport au parvis du Temple bâti par Salomon.

m. Mais on prétend qu'il y avoit ici une muraille à l'Occident du parvis devant le porche, quoique l'Ecriture, l'unique guide que nous faisons profession de suivre en cette occasion, garde sur cet article le plus profond silence. Ce que nous avons à dire à cet égard, se trouvera au bas du Texte dans

la Note \*.

Il est fait expressément mention dans l'Ecriture d'un nouveau parvis. Josaphat se tint debout en la congregation de Judah & de Jérusalem, en la Maison de l'Eternel, au devant du nouveau parvis (b) †. Que par la Maison de l'Eternel il faille entendre ici toute l'enceinte du Temple avec ses différens parvis, est une chose qui n'a pas besoin d'être prouvée, après ce qui a été dit

#### (a) Ibid. XXVII. 9, 12.

#### (b) 2 Chron. XX. 5.

\* Ce n'est pas que nous prétendions nier qu'il ne puisse y avoir eu une telle muraille dans le Temple de Salomon, car nous lisons touchant la Maison qu'il bâtit pour la Reine (1), le grand parvis avoit tout à l'entour trois rangées de pierres de taille & une rangée de poutres de cêdre; comme avoit aussi le parvis intérieur de la Maison de l'Eternel. & le porche de la maison. Au lieu de comme, la Version Angloise rend la particule, qui signifie ordinairement , par le mot Beth. Cependant, quand il s'agit d'une comparaison, comme ici, la même Version rend le mot en question par comme (2). Quoi qu'il en soit, la muraille pour le porche de la maison, semble signifier la muraille qui étoit devant le porche du Temple, quoique d'autres, avec quelque espèce de probabilité, entendent cet endroit d'un porche devant la Maison de la Reine.

† Le nom que les LXX donnent à ce parvis, mérite quelque attention: ils l'apellent αυλου τῆς σπενος le parvis du Tabernacle, & ce nom convenoit parfaitement hien; car la maison, dans l'Edifice construit par ordre de Salomon, répondoit au Tabernacle de Moyse, & de part & d'autre, à d'égales distances, étoit le Shekinab, ou la Demeure de la Majesté Divine, à laquelle St. Jean semble faire allusion, quand il dit, λογος la parole, εσπηνωσεν εν

žpio a demeure parmi nous.

La fituation de ce nouveau parvis étant ainsi déterminée, nous pouvons par ce moyen déterminer l'endroit où Zacharie, le fils du Grand-Prêtre, sut tué. Il est dit que la cho-se arriva dans le parvis de la Maison de l'Eternel (3), entre le Temple & l'Autel (4), c'est-à-dire, au sortir du Temple, & à l'entrée du nouveau parvis, près de la muraille qui étoit devant le porche.

<sup>(1) 1</sup> Rois VII, 12. (2) 1 Sam. XII. 15. Prov. X. 25.

<sup>(3) 2</sup> Chron. XX. 5. (4) Jean L. L.

VIII. d'Ifraël.

Section dit (a). Il s'agit simplement ici d'examiner ce que c'étoit que ce nouveau saul pré- parvis. Que ques Savans prétendent que c'étoit le parvis des Prêtres renouvellé, comme l'Autel le fut par le Roi Afa (b), & qu'à cause de cela ce

parvis fut défigné par l'épithète de nouveau.

Mais quoique par l'analogie du Temple au Tabernacle, le parvis des Prêtres semble avoir été à l'entour du Lieu Saint & du Lieu très Saint, & nullement séparé de ces Lieux par une muraille; comme cependant dans la fuite on trouva à propos de mettre une muraille entre l'autel & le porche, cette partie du parvis attenant le Temple étant devenue une espèce de parvis à part, a pu être apellée le nouveau parvis, l'ancien nom de parvis des Prêtres restant à la partie où étoit l'autel: conjecture, dont nous sou-

mettons la justesse au jugement du Lecteur.

0. Nous n'avons presque rien à ajouter touchant l'autre muraille, dont l'existence ne sauroit être révoquée en doute, & qui appartenoit au parvis des Pretres. Il est dit (c) que Salomon bâtit le parvis de dedans de trois rangées de pierres de taille, & d'une rangée de poutres de cèdre. Dans un autre endroit (d) ce parvis est apellé le parvis des Pretres, & le nom d'intérieur lui étoit donné, relativement à un autre parvis extérieur, qui étoit à l'entour. Mais il y a quelque difficulté à expliquer ce que c'étoit proprement que ces rangées. Il y en a, qui prodigues en Bâtimens qui ne leur coutent rien, font de ces rangées autant d'étages: nous doutons cependant que le mot Hébreu, Tur, c'est-à-dire, rangée, exprime un Edifice aussi considérable. Il nous semble que c'étoit simplement une espèce de parapet, haut de quatre ou cinq piés, & confiftant en trois rangées de pierres mifes l'une fur l'autre, & en une quatrième rangée de poutres de cèdres par dessus, laquelle étoit affez large pour empêcher le Peuple d'incommoder les Prêtres dans leur parvis, & cependant affez basse pour que les sfraélites pussent voir ce qui se faisoit dans ce parvis.

p. A l'égard des différentes entrées par lesquelles on se rendoit dans le parvis, elles sont mentionnées expressément (e), & doivent être placées dans les endroits qui leur conviennent, c'est-à-dire, vis-à-vis des portes qui sont dites avoir été à ce parvis, où le Peuple s'assembloit les jours de Dévotion.

q. Ce parvis \* s'appelloit le grand parvis (f), à cause qu'il étoit tel en comparaison de celui des Prêtres: les deux entemble étant apellés les deux par-

(a) Note C & al. (b) 2 Chron. XV. 8. (c) I Rois VI. 36. VII. 12.

(d) 2 Chron. IV. 9.

(c) Ibid. (f) Ibid.

<sup>\*</sup> Les LXX. l'apellent audny isps, où le mot de ispoy ne doit point être pris pour becal, qu'on rend ordinairement, comme il a déjà été observé (1), par un autre mot Gree, mais jamais que nous fachions, par celui de 1100. Ce dernier mot fignifie d'uns la Verfion des LXX. & dans Infephe (2), ou tout le corps du Bâtiment, ou quelqu'une de ses parties extérieures, & fignitie proprement un lieu facré: le parvis d'I/ruel étoit immédiatement à l'entour de celui des Prêtres, & médiatement à l'entour du Temple même

<sup>(1)</sup> I Chron. XXIX. 4. conf. Ezich. XLV. 19. (2) Antiq. L. VIII. c. 3. p. 346.

paroit par ces mots: De p'us il fit le parvis des Sacrificateurs, & le grand parvis, & les portes pour les parvis, lesquelles il couvrit d'airain. Joséphe ne croyant pas ce métail affez riche, a jugé à propos de le changer en argent (b), & Israël.

fans aucuns fraix a bâti fur une Montagne un grand parvis, à la hauteur de 400 coudées. On préfumera aifément que la chose dependant de lui, il n'a épargné, pour embellir ce parvis, ni colomnes, ni portiques, ni rien en un mot de ce que peut fournir une féconde imagination \*.

r. Il y avoit, trois portes aux trois côtés du Temple, à l'Orient, au Septentrion & au Midi; & deux au côté Occidental. La garde de ces portes étoit confiée à des hommes constitués en dignité, qui avoient sous eux un bon nombre de Lévites; car nous lisons (c), Qu'on fit les départemens des Portiers parmi les principaux, asin qu'ils servissent dans la Maison de l'Eternel, & qu'ils jettérent le sort pour chaque porte. Nous n'avons rien de remarquable à dire concernant les portes du Septentrion & de l'Orient; mais tout près de celle du Midi, nous trouvons la Maison des Asuppim (d). On demande ce qu'il faut entendre par ce dérnier mot qui est opicur, & dont le sujet, que nous traitons, demande nécessairement l'explication.

s. Le verbe radical Asap tignisse ajouter ou rassembler, & plusieurs mots, dérivés de ce verbe, conservent tous ce sens primitif; ainsi il y a lieu de présumer que ce même sens se trouve aussi dans Asappim; mais comme cette idée est trop vague, il faut tacher de la determiner, par la manière dont est employé le terme en question, qui ne se trouve que dans l'endroit cité, puis encore quelques versets plus bas (e), & dans Nobenie (f). Dans le prémier endroit, il y a mot pour mot, la Maison des Asappim, dont le sens paroit être † chacune des deux Maisons; car la garde de ce nombre de Maisons étoit consiée à Obed-édom & à ses sils. Notre Version rend le second

(a) 2 Rois XXI. 5. (b) Antiq. L. VIII. c. 3. p. 346. (c) 1 Chron. XXVI. 12, 13. (d) Ibid. v. 15. (e) Ibid. v. 17. (f) Chap. XII. 25.

\* Voici les termes de cet Historien. ,, Il sit bâtir hors de cette enceinte un autre parvis (Grec 18202) d'une forme quadrangulaire environné de grandes Galeries avec quatre
,, grands Portiques, qui regardoient le Levant, le Couchant, le Septentrion & le Mi,, di, & auxquelles étoient attachées de grandes portes couvertes de plaques d'or. La
,, construction de ce Bâtiment extérieur étoit un Ouvrage si admirable, qu'on avoit pei,, ne à en croire ses yeux. Pour pouvoir le bâtir au niveau du haut de la Montagne,
,, on remplit presqu'à la hauteur de 400. coudées un vallon, dont la prosondeur étoit
,, telle, qu'on ne pouvoit la regarder sans frayeur. Il sit environner ce parvis d'une
,, double Galerie soutenue par un double rang de colomnes de pierres d'une seule piè,, ce, toutes les portes étoient d'argent ". &c.

7, ce, toutes les portes étoient d'argent ". &c.

† Cette manière de s'exprimer est très usitée dans l'Ecriture, p. e. l'insensé a dit

(1). Combien ta parole est douce (2). Epions l'innocent (3). Le méchant suit (4). Elle, c'est ddire, la Femme, sera sauvée (5). Car il paroit par ce qui suit, qu'il faut sousentendre
le mot de chaume, tant pour les choses que pour les personnes, dont il est fait mention.

Voy. ci-dessus à la lettre o.

<sup>(1)</sup> Pf XIV. 1. (2) CXIX. 3. (3) Prov. I. 11.

Tome III.

mier Roi d'Israël.

Section passage par ces mots, vers Asuppim deux à deux (où le mot à, qui ne se trouve point dans le Texte Hébreu, est ajouté). Ce passage signisse probablement, que la garde des Asuppim étoit confiée à quatre Lévites, deux pour une Maison, & deux autres pour l'autre. Cette explication est confirmée par le troisième passage, qui est de Néhémie, où il est dit, conformément au Texte Hébreu, des portiers faisant la garde aux Asuppim des portes. Il y a dans notre Version, aux seuils, & à la marge, aux assemblées. quoiqu'il eût beaucoup mieux valu garder le mot Hébreu Asuppim, tout nom propre qu'il est. Que si l'on compare soigneusement ensemble les trois paslages qui viennent d'être rapportés, il paroîtra clairement qu'il y avoit près de la porte, dont il a été parlé, deux maisons, ou apartemens, l'un d'un côté de la porte, & l'autre de l'autre côté, dans lesquels les Prêtres, ou les Lévites, ou même les deux Ordres, s'affembloient dans de certains tems, ou déposoient différentes choses destinées au service du Temple: les mots d'assembler, & de mettre ensemble, répondant également au mot de l'Original Asuppim. Il paroit outre cela par l'Ecriture qu'il y avoit de semblables apartemens dans l'enceinte du Temple, ou de ses parvis. C'est ainsi, p. e. que Jérémie (a) mena les Réchabites dans la Maison de l'Eternel, dans une des chambres, où il mit devant eux des pots remplis de vin. Cet apartement, que nous pouvons supposer par cela même avoir été passablement grand, ap. partenoit aux descendans d'Igdaliah, un Homme de Dieu, c'est-à-dire, un Pro. phète; & il est dit que cet apartement étoit situé à côté de celui des princi. paux, ce qui, relativement au Temple, ne peut s'entendre que des Prêtres & des Chefs des Lévites. Outre cela, il est dit que l'apartement en question étoit au dessus de celui de Mahaséjah, garde de la porte. C'étoit une chambre haute. Et tout le monde sait, que c'étoit la coutume des Juifs, quand ils avoient quelque affaire importante à règler, de s'affembler dans de pareilles chambres: coutume qui substistoit encore du tems des Apôtres (b). Quoi qu'il en soit à cet égard, on ne sauroit douter qu'il n'y eût dans le Temple plusieurs apartemens différens, tant à l'égard des usages auxquels ils servoient. qu'aux personnes par lesquelles ils étoient occupés, soit qu'elles s'y assemblassent ou y fussent logées. Il y a aussi quelque apparence que les apartemens les plus bas, ou à rès-de-chaussée, servoient de magazins, ou de trésoreries, comme on peut en quelque saçon l'inférer de ce qui est dit dans un autre endroit (c), Amasias prit tout l'or & l'argent, & tous les vaisseaux qui furent trouvés dans la Maison de Dieu par devers Obed-édom \*.

Mais avant que de parler de l'autre porte, nous achèverons ce qui nous reste à dire concernant les autres apartemens que nous avons tracés

<sup>(</sup>a) Chap. XXXV. 2: &c. (b) Act. I. 13. & pass.

<sup>(</sup>c) 2 Chron. XXV. 24.

<sup>\*</sup> Ce n'étoit surement pas le même Obed-édom, à qui la garde des Asuppim avoit été consiée, conjointement avec ses sils, dès la fondation du Temple; mais que qu'un de la même famille ou des descendans qui avoit la même charge ; ou bien ensin quelqu'un qui portoit ce nom entant qu'affecté à la charge dont il s'agit. On trouve quelque chose de pareil relativement aux noms d'Israël, de Judab, de David, &c.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \* 75

tracés dans le parvis du Peuple. Il y a sur cet article deux choses à Sectron considérer, dont la prémière regarde la forme & la situation particulière de ces apartemens, que nous faisons profession d'ignorer parfaite- mier Roi ment l'une & l'autre. Cependant, comme il falloit les mettre quelque d'Ifraël. part, nous les avons placées aux quatre coins du Temple, laissant à chacun la liberté de leur affigner un autre endroit & une autre figure. La feconde chose que nous avons à dire au sujet de ces chambres, concerne leur existence, qui a été certainement réelle. Car en laissant la ce que nous venons de dire des Asuppim, & des apartemens dont Férémie fait mention, & en supposant que ces apartemens ayent été totalement différens de ceux dont nous venons de parler, il est dit clairement dans l'Ecriture (a), que David donna à Salomon le modèle de tous les parvis de la Maison de l'Eternel. & de toutes les chambres à l'entour, des trésors de la Maison de l'Eternel, & des trésors des choses saintes; le modèle fut suivi; car (b) Abijab fut établi sur les trésors de la Maison de Dieu, & sur les trésors des choses consacrées \*. On peut ajouter comme un nouvel argument, que dans le Temple de Zorobabel, du tems de Nébémie, où surement on ne songeoit pas à faire un Temple qui l'emportât sur celui de Salomon, Eljasib (c) le Sacrificateur ayant été commis sur la chambre, ou plutôt fur les chambres † de la Maison de Dieu, avoit donné à Tobie, qui étoit de ses parens, une grande chambre où l'on mettoit auparavant les gâteaux, l'encens, les utensiles & les dâmes du froment, du vin & de l'huile, qui apartenoient aux Lévites. Les chambres en question doivent être bien distinguées de celles dont il a déjà été fait mention (d), qui étoient appliquées immédiatement au Temple. Car outre que ces dernières, comme nous l'avons vu (e), étoient fort petites, & par cela même peu propres aux usages qui viennent d'être indiqués, la différence des noms semble prouver que c'étoient des chambres différentes. Les chambres à l'entour du Temple sont apellées Jatziagh ‡, & celles dans les parvis Leshacoth, & c'étoient

(a) I Chron. XXVIII. 12.

(d) Supr. litt g. in marg. (e) Ibid.

(b) Ibid. XXVI. 20. (c) Néhém. XIII. 4, 5.

\* Il est bon de remarquer ici , que le même mot אצרות Ofrotb, se trouve dans les deux Textes, quoiqu'il ait été rendu en Anglois dans l'un par le mot de Tréusuries, & dans l'autre par celui de Tréasures.

† Il paroit par ce qui a été dit, que le mot de לשכת ne doit pas être ponctué de façon qu'on life Lisbeath, au fingulier, mais qu'il faut lire, Lesbacoth, au pluriel, c'est-à-

dire chambres. Au fond cependant le sens revient au même.

toit suivant nous quelque chose de semblable à ce que les Italiens apellent יצוע corridore: mot dérivé, à ce qu'on prétend, de currere, parce qu'on peut courir tout à l'entour, comme dans quelques uns de nos Hôpitaux ou de nos Collèges, où il y a de pureils endroits garnis de lits. Et pour dire le vrai, le mot Hébreu répond à l'idée que nous venons d'indiquer; car y fatzagh veut dire se coucher, & y y fatziagh signisie un lit. Ps. 132. 139. Cependant dans les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits, mais les fatziah du Temple les apartemens étoient petits du Temple les apartemens étoient petits du Temple les apartemens étoient petits du Temple les apartemens étoient plus grands, du Temple les apartemens du Tem ger. Aussi ne trouvons-nous dans le Temple emblématique d'Ezéchiel, où tout est représenté plus en grand que dans le Temple de Salomon, rien de pareil aux Jatziagh, mais au contraire plusieurs Leshacoth. On peut nous objecter, à-la-verité, que David donna à Salomon le modèle du parvis de la Maison de l'Eternel, & de toutes les chambers de la Maison de l'Eternel. H 2 \*\*

mier Roi d'Ijraël.

Section les Chefs des Portiers auxquels étoit confiée la garde de ces chambres, ou. comme porte la note marginale, de ces magazins ou tréfors de la Maison Said pré- de l'Eternel (a). Elles doivent certainement avoir été bien grandes, puisque dans une d'elles, favoir celle de Guémarja, au haut du parvis \*, qui est le même que celui dont il est ici question, Baruc lut les paroles de Férémic, tout le Peuple l'oyant (b), ce qui marque au moins un nombre considérable d'auditeurs †.

a. Considérons à présent les portes à l'Occident, qui méritent une attention particulière. L'Historien Sacré dit (c), A Shuppim & à Hosah fut donnée la porte vers l'Occident auprès de la porte de Shallecheth, au chemin montant, une garde étant vis-à-vis de l'autre, & (d) en Parpar vers l'Occident, il y en avoit quatre au chemin, & deux en Parpar. Pour ce qui est de la prémière au Sud-Ouest, le nom, à en juger par son étymologie, signifie une avance en fait d'Architecture. Le mot en question ne se trouve que dans deux passages, celui-ci, qui est dans les Chroniques, & un autre (e), où il est dit touchant les chênes, dont la substance est conservée quand ils produisent des feuilles, comme dit la Version Angloise, quoiqu'il y ait en Hébreu be-shallecheth, où la particule be veut dire en, & shallecheth, à ce que nous croyons, ce qui est élevé au-dessus de terre 1.

Le nom de [hallecheth, donné ici à une porte, est accompagné d'une aucre idée, favoir celle d'un chemin montant; c'étoit apparemment une chauffée, une terrasse, ou bien un pont, qui menoit au Temple. Il semble que c'ait été ici le lieu des mishad faits pour le Temple par Salomon (f). Ce mot est rendu dans nos Versions par celui de piliers, mais en marge par celui de barrières (Héb. un appui) & dans un autre endroit (g) la même chose est apel-Rée mesilloth, que nos Interprètes rendent par le mot Anglois de terrises, & en marge par un mot qui signifie étaye (il y a en Hébreu grand chemin).

(a) I Chron IX. 26. (b) Jérém. XXXVI. 10. (e) 1 Chron. XXVI. 16. (d) Ibid. v. 18.

(e) Esai. VI. 13. (f) 1 Rois X. 12. (g) 2. Chron. IX. 11. Au

tres Lesbacoth à l'entour (r': mais nous ne nions pas qu'il n'y ait en de pareils apartemens, & disons seulement, qu'ils n'étoient pas appliqués contre cette maison, comme les Jatziab de Salomon (2).

\* Cette expression n'est employée qu'une fois, & par cela même est difficile à entendre, quoiqu'elle paroisse claire en elle-même. Peut-être le nom de haut parvis est-il donné relativement à un parvis inférieur : peut-être aussi ne signifie-t il autre chose que le grand parvis. Que si le terme de haut doit se prendre dans un sens propre, il nous semble qu'il ne peut être ici question que du nouveau parvis, parce que ce parvis appartenoit à cette face du Temple, qui étoit sur la Montagne du côté de l'Orient.

† On pourroit dire qu'il sit cette lecture en se mettant à une fenêtre ou sur un balcon, ce que nous avouons être très possible. Mais alors nous observons, que la chambre d'où se lit la lecture, étoit à l'entrée de la nouvelle porte, placée à l'Orient, près de laquelle il pouvoit y avoir de grands apartemens.

# Il nous paroit que le mot de substance rend exactement l'idée du terme Hébreu, qui c't מצכח Mizebeth, c'est-à dire, li substituce d'une chose. Delà vient que ce même terme fignifie une Colomne ou un Monument. Gen. XXXV. 14, 20.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. LIV. I. CH. VII. \* 77

Au fond le sens revient au même; car le terrein hors du Temple semble avoir été fort inegal. Pour le rendre moins incommode & meme agréable,
Salomon sit saire une avenue par dessus la vallée, dont un des bouts répondoit à la porte shallecheth, & l'autre au Palais, vis-à-vis du côté Méridional d'Ijraël.
du Temple, au Nord de la Montagne de Sion. C'est dans cet arrangement
que nous devons considerer (a) la montée par laquelle le Roi montait à la Maison de l'Eternel; & qui étoit si magnisque, que la Reine de Seba meme ne
put la voir sans admiration. Nous venons de marquer pourquoi la porte en
question pouvoit s'apeller shallecheth; & comme il y avoit un grand passage
en cet endroit, de ceux qui venoient de la Maison du Roi ou de la haute
Ville, il y avoit deux corps de garde, parallèles l'un à l'autre, dont l'un étoit consié à Shuppim & l'autre à Hosah.

l'usage des habitans de cette partie de la Ville, qui fut apellée dans la fuite la basse. & se nommoit Parpar \*. On se rendoit par cette porte dans les fauxbourgs, que l'Ecriture apelle parvarim (b), d'où la porte par un petit changement de v en b, semble avoir tiré son nom. Or comme le Temple étoit plus exposé de ce côté là que d'aucun autre, & qu'il y avoit en cet endroit un grand concours de Peuple, l'issue de la porte étoit gardée par quatre Lévites, & la porte meme par deux. Mais revenons au Temple par la

porte de la Terrasse.

y. Ici nous trouvons la couverture du Sabbath, & l'entrée du Roi, qui étoit tout près (c); car nous lisons dans l'endroit qui vient d'etre indiqué, qu'Achaz ôta la mer de dessus les bœufs d'airain, & qu'il la mit sur un pave de pierre; qu'il ôta aussi de la maison de l'Eternel la couverture du Sabbath, qu'on avoit bâtie au Temple, & l'entree du Roi, qui étoit en debors, à cause du Roi des Assyriens. Nous croyons que ce passage a besoin d'un commentaire.

Il faut d'abord se former une idée de cette couverture, apellée en Hebreu Misac, ou, suivant les Mazorètes, Musac; différence d'autant moins importante, que ce mot ne se trouve que dans ce seul endroit; mais la difficulté consiste à en determiner le sens. Sacah signifie couvrir, & Masac veut dire une couverture ou un voile. Pour ce qui est de la chose même, il saut la trouver parmi celles que Salomon sit pour le Temple. Il est dit (d), qu'il avoit fait une estrade d'airain (en Hèbreu Kior) dont la longueur & la largeur étoit chacune de cinq coudées, & qui avoit trois coudées de hauteur; qu'il sit mettre cette estrade au milieu du grand parvis, & qu'il se tint dessus. Il est aisé de concevoir ici quelque endroit élevé, où Salomon se tint. Cet endroit pouvoit avoir la figure d'un vaisseau creux, à peu près comme les chars de triomphe chez les Romains: mais quelque chose que ce Kior puisse avoir été, il cost necessairement avoir été place sur un piedestal, ou soutenu par des colomnes.

<sup>(</sup>a) Rois ubi supr. v. 5. Ch. V. 4. (b) 2 Rois XXIII. 11.

<sup>(</sup>c) Ibid. XVI. 12. (d) 2 Chron. VI. 13.

<sup>\*</sup> Le Targum explique ce mot par celui de & bara, c'est-à dire, debors; & cette explication piroit très juite: Parpur ayant une issue dans ce qui étoit alors encore extéreur à Jérufalem.

mier Roi d'Ifraël.

Section lomnes. C'est ce que la Vulgate, qui a suivi les LXX, exprime en rendant le mot de Kior par celui de base, ce qui est manisestement prendre une par-Saul pre- tie pour le tout. Nous tâcherons d'éviter cette méprise en distinguaut soi-

gneusement tout ce qui appartenoit à ce Kior.

Prémièrement, commençons par la base ou colomne. Il est dit que Foas. quand il fut proclamé Roi (a), se tint sur la colomne. C'est-la le vrai sens du Texte Hébreu (b), & le même tour d'expression déjà employé par raport à Salomon, quoiqu'il y ait dans la Version auprès d'une colomne; &, ce qui mérite d'être observé, le Texte ajoute Cammishphat, suivant la manière, c'està-dire, comme les Rois avoient coutume de faire dans le Temple, dans leur place ordinaire. Aussi Josias, quand il renouvella l'alliance (c), se tint-il sur la colomne; & la même colomne, sur laquelle il se tint, est apellée dans notre Version (d), sa place où il fut debout. Il est évident que cette place convenoit très fort au Roi, qui y paroissoit à la tête des Israélites dans leur parvis, au milieu duquel l'Historien Sacré met le Trône (e) devant l'autel (f). Mais il est bon de remarquer, que le Roi ne sut ni debout. ni assis en cet endroit, quand il se rendoit au Temple en qualité de suppliant, ou pour interroger le Dieu d'Israël: car dans ces sortes d'occasions les Rois. à ce qu'il semble, étoient confondus avec leurs sujets. Au moins il est dit d'Ezéchias (g), après que ce Prince eut reçu la menaçante Lettre du Roi d' Assprie, qu'il monta à la Maison de l'Eternel, & qu'après avoir déployé la Lettre devant l'Eternel, il pria, &c. où il n'est point dit, qu'il se soit tenu sur la colomne. Et nous sommes d'autant plus fondés à croire qu'il ne s'y tint pas, que nous lisons touchant Josaphat (h), qu'il se tint debout en la congregation de Judah & de Jérusalem, en la Maison de l'Eternel, au devant du nouveau parvis, & qu'il pria en cet endroit. Le Roi ne devoit point paroître-là sur son Trône, mais s'approcher du Temple le plus qu'il lui étoit possible, ce qui suivant nous est indiqué par ces mots, au devant du nouveau parvis. Car nous avons vu que ce parvis étoit tout attenant le Temple, au-lieu que le parvis des Prêtres, proprement ainsi nommé, devant lequel étoit le Trône, étoit plus loin. Cependant, le Trône étoit le siège ordinaire du Roi, quand il paroissoit devant l'autel, dans toutes les occasions solemnelles. C'est ainsi qu'il est dit du jeune Foas, lorsqu'il sut proclamé Roi, qu'(i)il se tint sur sa colomne, à l'entrée, & que les Capitaines & les trompettes &c. Notre Version a encore ici près de sa colomne: mais pourquoi varier quand le Texte est uniforme?

Secondement, il y avoit sur cette colomne une espèce d'alcove, faite à · peu près comme nos chaires, & dont le point du milieu reposoit sur la colomne. Le Roi pouvoit s'y tenir debout ou s'y affeoir, & se tourner vers le Temple, vers l'Autel, ou vers tel autre côté qu'il vouloit, comme fit Salomon au tems de la dédicace du Temple (k).

(a) 2 Rois XI. 14.

En

<sup>(</sup>b) עמר אל עמוד Homed al hamoud.

<sup>(</sup>c) I Rois XXIII. 3. (d) 2 Chron. XXXIV. 31.

<sup>(</sup>e) Ibid. VI. 13.

<sup>(</sup>f) Ubi supr. v. 12. (g) 2 Rois XIX. 14.

<sup>(</sup>b) 2 Chron. XX. 5.

<sup>(</sup>i) Ibid. XXIII. 13.

<sup>(</sup>k) 1 Rois VIII. 14. 2 Chron. VI, 3, 12, 13.

En troisième lieu, le Kior semble avoir été couvert comme l'est présente- Secvion ment le Trône de nos Rois: delà le nom de Musac, qu'on pourroit rendre Said prépar le mot de dais, cette troissème partie donnant son nom aux deux au mier Roi tres. Mais il n'est pas si facile de savoir pourquoi à l'idée de couverture d'Israel. est jointe celle de Sahbath. Ce dernier mot signifie proprement repos, &. dans un sens figuré le jour solemnel pendant lequel ce repos avoit lieu. En attachant au terme en question le prémier sens, il signifiera que le Musac couvroit l'endroit où le Roi se reposoit, ou étoit assis \*, tout le reste de l'assemblée se tenant debout (a). Que si l'on prend ce terme dans le second sens, il marquera que le Kior, ou Trône, étoit couvert du Musac, ou dais, feulement le dernier jour de la femaine, c'est-à-dire, le jour du repos ou du Sabbath; après quoi on l'ôtoit jusqu'au Sabbath suivant, à moins qu'il n'y eût entre deux quelque Fête qui exigeât que le Roise rendît dans le Temple.

Pour donner un plus grand air de probabilité à cette seconde conjecture. il faut observer que le Musac étoit surement une pièce de prix, puisqu'Achaz s'en servit pour contenter l'avarice du Roi d'Alfvrie, qu'il avoit imprudemment apellé à son secours contre le Roi de Damas (b). Voyons à présent le raport qu'il y a entre ce que nous venons de dire, & l'entrée du Roi en debors. Pour cet effet, il faut se rapeller ce qui est dit dans le Nouveau Testament concernant le portique de Salomon. Notre Sauveur avoit coutume de s'y promener au Temple (c), les Apôtres s'y trouvoient assemblés tous d'un commun accord (d), & tout le Peuple courut à eux au portique dit de Salomon (e). Fosèphe (f) avoue que ce Monarque fit construire un pareil portique, mais le place à l'Orient, en quoi il nous paroit s'être trompé, à moins qu'il n'ait voulu dire, qu'il s'etendoit vers l'Orient, ce que nous croyons très vrai. Cependant l'autorité de S. Luc & celle de S. Jean fuffisent pour nous persuader que parmi les dissérens portiques dont le Temple étoit orné de leur tems, il y en avoit un qu'on attribuoit à Salomon. Ce qui nous suffit.

Nous n'entreprendrons point de décrire exactement la structure ni même la situation de ce dernier portique. Il paroit simplement en général, qu'il pouvoit s'étendre depuis! la porte où finissoit la terrasse par laquelle le Roi se rendoit de son Palais au Temple, & continuoit ensuite en ligne droite jusques vis à-vis du Musac: mais alors pour se rendre au Musac, qui étoit près de la muraille du parvis des Prêtres, il falloit tourner à gauche, & s'est à ce détour précisément qu'aura été le Mebo, ou l'entrée du Roi. Il y a lieu de supposer, que le portique, depuis la porte de Shallechet jusqu'à cette entrée, étoit un passage pour le Peuple aussi-bien que pour le Roi; mais que depuis le détour jusqu'au Trône, comme nous l'avons déjà remarqué, c'é-

toit

<sup>(</sup>a) Ubi fupr. v. 3. (b) 2 Rois XVI. 7.

<sup>(</sup>c) Jean X. 23.

<sup>(</sup>d) Act. V. 12.

<sup>(</sup>e) Ibid. III. 11. (f) Antiq. L. XX. c. 8. p. 899. & de Bell. Iud. L. V. c. 5. p. 1225.

<sup>\*</sup> Les LXX. paroissent l'avoir pris en ce sens, puisqu'ils traduisent la Couverture du Sabbath par 70 Ocucho, 75, xabedpas, le fondement de la chaire ou du siège.

Saul premier Roi d'Ifraël.

Section toit l'entrée du Roi proprement ainsi nommée, laquelle par cela même étoit plus ornée & plus magnifique que le reste. Aussi Achaz en sit-il usage, en même tems que de la converture du Sabbath, pour obtenir du secours du Roi des Affyriens. Ce n'est pas que nous croyions qu'Achaz détruisit tout l'Edifice, ce qui n'étoit nuilement nécessaire; mais comme nous lifons touchant Ezéchias (a), qu'il ôta l'or des portes du Temple de l'Eternel, & celui des colomnes, qu'il y avoit lui même mis, & qu'il le donna au Roi d'Assyrie. Or Achaz fit la meme chose. Il prit une partie des trésors de la Maison de l'Eternel (b), favoir, l'entrée du Roi & la converture du Sabbath. Ce qu'il y a de plus important dans cette recherche, est que notre hypothèse touchant la situation du Musac, ou Trône Royal, sert à éclaireir une particularite, fans cela très obscure, de l'inauguration de Juas (c). On sait que ce Prince avant été proclamé dans le Temple, Athalie en ouît le bruit dans son Palais, sur quoi elle courut au Temple par le plus court chemin \*, qui étoit pour elle celui de la terrasse. Elle entra par la porte de Shallecheth, & traversa ce que nous avons apellé le portique de Salomon, ou du moins cette partie du parvis où les Lévites étoient en armes, conformément aux directions du Grand-Pretre (d). Ces derniers, voyant la Reine, concernant laquelle ils n'avoient aucun ordre particulier, la laissérent avancer. Quand elle sut venue jusqu'à l'entrée du Roi, ou vis-à-vis, il est dit (e) qu'elle regarda, & voici le Roi se tenoit sur la colomne (f) à l'entrée, & les Capitaines El les trompettes étoient auprès du Roi. Alors Athalie déchira ses vêtemens, & s'écria, trabison! trabison! Le Grand-Prêtre Joad ordonna aux Officiers commandans de la faire sortir des rangs (g), ce qui, vu le poste qu'occupoient les Lévites armés, ne pouvoit se mieux faire, qu'en ouvrant les rangs vers la porte d'Asuppin, qui étoit vis-à-vis de l'entrée du Roi au Midi †. Ce sut donc

(a) 2 Rois XVIII. 16.

(b) 2 Chron. XXVIII. 21. (c) 2 Rois X. — 2 Chron. XXVIII.

(d) Rois ubi supr. v. 5, 11.

(e) Ibid. v. 14.

(f) Chron. ubi supr. v. 13. (g) Rois ubi fupr. v. 15. & Chron. ubi fupr. v. 15.

\* Nous avouons qu'il n'y a pas moyen de déterminer par l'Ecriture la vraie situation de ce Palais. Il est probable cependant que ce Palais étoit situé au milieu de la Ville, ou dans la cour du milieu (1). Cette différence vient de ce que le mot Hébreu peut se li-ועיר babir, ville, ou fuivant les Mazorètes אח hazer, ou chazer, cour. En supposant donc que la vraie leçon est babir, on pourra déterminer l'endroit du Palais; car le milieu de la Ville devoit être à l'Occident du sommet de la Montagne de Sun, où étoit la haute Ville ou la Cité de David. Au pié de cette Montagne dans une plaine, à l'Orient, étoit le Palais de Salomon, sans que le lieu pourtant sût bas: car il y avoit au Nord une grande Vallée entre le Palais & le Temple, qui étoit bâti sur une petite Montagne ne mmée Moriab. Le Palais devoit être aussi dans la partie Orientale de Férifalem (2), où étoient la cour de la Prison, la porte de l'Eau, & celle des Chevaux, qui menoit vos le Palais, dont le frontispice étoit du côté du Temple.

† Les Lévites, ayant été partagés en trois Corps, avoient aussi trois postes différens (3). Un tiers devoit garder la Maison ou l'Apartement du Rai, attenant le Temple; au Midi un autre tiers gardoit la porte de Sur, qui semble avoir été celle d'issuppim, où le Roi devoit faire un détour pour se rendre à son Trône. A la-vérité cette porte est apellée

<sup>&</sup>amp; 2 Chron. XXIII. 13. 1, 2 Rois XY. 4. (2) Techein. III. 25-28, conf. 2 Rois XI. 16. (3) 2 Rois XI. 5. &cc. 2 Chron. XXIII. 4. &cc.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \* 81

donc par cette porte qu'Athalie fut menée hors du Temple; & pour empê. Section cher qu'elle ne reprît le chemin de son Palais, on la conduitit du côté des champs, par la Porte Orientale de Jérusalem, nommée Ariphkad, ou Porte Saul pre. de la Prison (a): de-la on la fit tourner a droite au coin (b), & elle sut tuée d'Israël. à l'Orient du Palais, près de la Porte des Chevaux (c). Peu de tems après le Grand-Prêtre mena le Roi du Temple au Palais, par le chemin de la l'orte de la Garde \*, & de-la par la haute ou grande porte de ce Palais (d). Nous croyons que c'est la le veritable sens, quoiqu'il y ait des Savans qui par cette haute porte entendent une porte du Temple. Mais il n'y eut point de porte au Temple nommée ainsi avant le règne de Jotham, dont il est dit en termes (e) exprès, Qu'il bûtit la grande porte de la Alaison de l'Eternel, qu'on croit généralement avoir été celle qui étoit tournée du côté de l'Orient †. Mais en voilà assez, & peut-être trop. Cependant, en donnant nos conjectures, nous avons eu foin de ne pas confondre ce qui n'est que probable avec ce qui est certain. Qu'il nous soit permis d'ajouter une seule remarque en finissant. Personne ne nie que le principal but de l'Ecriture n'ait moins été de fatisfaire notre vaine curiofité, que de nous inspirer l'amour de la vertu; & par conséquent, que, quoique nous soyions en droit d'attendre qu'aucune lumière, relative à nos Devoirs, dont l'observation est notre seule affaire importante, ne nous manquera, nous aurions tort de nous attendre au meme degré de clarté sur des points de pure curiosité. Ces sortes de points moins importans, dont cependant plusieurs méritent qu'on s'attache à les éclaireir, forment une branche de Philologie Chrétienne, dans la quelle il est permis à chacun de substituer au défaut d'évidence des conjectures probables, ce qui'ne peut manquer de produire à cet égard une affez grande variété d'opinions. Mais s'il est permis de se tromper sur de pareils articles, ceux là néanmoins méritent le plus d'être excusés, qui se font une loi de ne se pas écarter de l'Ecriture, dans le rems que

(a) Néhém. III. 31. XII. 3, 9. Néh III. 28.

(b) Jer. XXXI. 40. (d) 2 Chron. XXIII. 20.

(c) 2 Rois XI. 16. 2 Chron. XXIII. 15. (e) 2 Rois XV. 35. & 2 Chron. XXVII. 3.

pellée autrement savoir Sippim, nom assez approchant de l'autre Enfin le dernier tiers étoit à la porte derrière la garde (1), qui semble avoir été celle de Shallecheth. Car le Roi devant venir au Temple par cette porte, leur poste étoit naturellement dans l'avenue.

\* C'est ainsi que s'exprime l'Auteur du Livre des Rois (2, qui a voulu désigner à ce que nous croyons, la porte qui s'apelloit auparavant la porte au-delà de la garde Que si l'on aime mieux que la porte de la garde, dont il est ici question, soit la même que la haute porte du Livre des Chroniques où étoit la garde de la Maifon du Roi, au fond la chose revien ira au même; car comme on peut supposer avec raison que cette porte étoit visà vis du fronti pice du Palais, elle devoit être la prémière qu'on trouvoit en se rendant de la Maison de l'Eternel à celle du Roi par dessus la terrasse.

† Nous a outons cette particularité à cause qu' Ezéchiel (3) parle de la haute porte, qui étoit vers le Septentrion, la même, à ce qu'il paroit, que celle que férémie (4) apelle la haute porte de Benjamin, laquelle étoit Debeth, dans ou près de la Maison de l'E-

<sup>(1) 2</sup> Sam XV. I. 1 Rois I. 5. XIV. 27. (2) 2 Rois XI 19.

<sup>(3)</sup> Chap. IX 2. (4) Chap. XX. 2.

mier Roi d'Israël.

Securion que d'autres adoptent les fables des Juifs, ou ne suivent d'autre guide que leur imagination. Or comme c'est de l'Ecriture que nous avons tiré Saül pré- la plus grande partie de ce que nous avons dit touchant le Temple. nous ne doutons pas que ceux qui ont vu toutes les pompeuses descriptions qu'on a faites de ce Bâtiment, ne soient surpris de trouver la nôtre si fort au-dessous des autres en fait de magnificence. Du moins on pourra tirer de notre Description cet usage, qu'en jettant les yeux fur tous les autres Plans du Temple, on sera en état de discerner sans peine ce qui est autentique d'avec ce qui ne l'est pas.

## 

# Description de | ERUSALEM.

la Description du Temple de Salomon, le plus grand ornement de la Ville Sainte, nous avons cru devoir ajouter celle de cette Ville meme, telle qu'elle nous est représentée dans nos Livres Sacrés. On suppose généralement, quoique sans aucune raison à ce que nous croyons. que la Ville de Salem de Melchisédec a été bâtie dans le même endroit où sut dans la suite la Ville dont il est présentement question \*.

Son origine Nous n'entreprendrons point ici de décider cette question, & nous nous & ses noms. bornerons à indiquer les noms de Jébus & de Jébusiens (a), que portoient quelques Canancens, qui demeuroient aux environs de l'endroit où Jérusalem sut bâtie dans la suite. Ce sut David qui s'empara de la Montagne au haut de laquelle étoit la Forteresse des Jébusiens, & qui en fit le lieu de sa résidence (b), apellé ordinairement dans l'Ecriture Zion, ou la Cité de David (c). Le nom de Jérusalem ne commença à être en usage que du tems de Salomon, ou plutôt ne commença qu'alors à l'emporter sur l'autre. C'est de quoi l'on ne fauroit rendre aucune bonne raison, non plus que de la fignification du nom de Jérufalem \*. Ainsi, sans nous arrêter davantage

> (a) Jos. XV. S. XVIII. 28. Jug. XV. 10. (c) Ps. XLVIII. & pass. 1 Chron. XI. 5. (b) 2 Sam. V. 7, 9.

\* Ce qu'on dit ordinairement, que le Tabernacle étoit en Salem (1), prouve seulement qu'on disoit Salem pour Jerusalem par abréviation. Il y en a même qui ont dit So-

l, mus pour Hierofolymetanus (2). Solymo nigrantem pulvere fratrem. de le Crees. & de notre Jérus/em Ce nom est probablement composé & dérivé de Shaiem ou Stalum, paix; &, & ce que bien des gens croyent, de Jarah craindre; ou Raah, voir, ou I wash heriter ou post der; ou de Jerus, le même mot que Jebus, au chingement pres d'une seule lettre Jusephe 3) dit, que suivant quelques-uns ce sut Hamère qui donna à cette Ville le nom de Solyma, & que ce dernier nom , qui fignific en Hebreu fu-1 cle 2

(3) Antiq. L. VII. p. 287.

<sup>(1)</sup> PC LXXVI. 3 (1) Valer, Hav. L. I. Argonaut.

# PLAN de la VILLE de JERUSALEM

telle qu'elle est cecrite cans les Livres du VIEUX TESTAMENT,



# Explication.

- A. La porte du Bercail.
- B. La porte aux Poissons
- C. La porte Vieille .
- D. La porte d'Ophram
- E. La porte de la Vallée
- F. La porte des Immondices
- G. La porte de la Fontaine
- H. La porte de l'Cau
- I . La porte aux Chevaux .
- K. La porte de Miphkad
- 1. La Tour de Meah
- 2. La Tour de Hananeel
- 3 La Maison du Gouverneur.
- 4 La porte de la Cité de Dand vers la Vallée.
- 5. Une autre porte de cette Cité vis à vis de l'Escalier
- 6. Le sepulere de David
- 7. l'Étang de Shiloh .
- 8. Le Jardin du Roi.
- 9. l'étang fait par Ezechias
- 10 La Mauson des Forts ou le Corps de garde.
- 11.1'Arvenal.
- 12 Le Palais du Grand prêtre .
- 13 . La Maison d'Azarias .
- 14. La prison d'État.
- 15. l'endroit ou esdras lut la Loi.
- 16. La Tour d'Ophel
- 17 La Demeure des Nethinims
- 18 La Sale des Changeurs
- 19. Le Lavoir de Bethesda .
- 20 La porte du milieu de la Vallée.
- 21 La Fontaine du Dragon .
- 22. l'Etang du Roi.
- 23. La Muraille large.
- 24. Le Coude de la Muraille
- 25.La Tour des Fours.

20 \* HICTOIDE DEC MILES CONS

Section VIII. Saül prémier Roi d'Israël.

Son origine O ses noms.

1. . . . . . . . . . . .

GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. Cu. VII. \* 83

me à des choses peu certaines, passons à la considération de cette Ville Section VIII. même.

Le titre de Sainte ne lui a pas été donné seulement par les Rabbins, ou mier Roi Saul 1-Tésur des Sicles, dont l'Inscription étoit Jérusalem la Sainte (a), puisqu'Esaie a Israel. Nebemie designe deux sois Jernsalem par ce nom (c), ce qui suffit pour de- Santeté.

nous apprend que les Israélites l'apelloient eux-mêmes la Ville Sainte (b). montrer que c'étoit une espèce de dénomination reçue. Le même nom lui est donné en plusieurs endroits du Nouveau Testament (d). On sait d'ailleurs, que dans les l'écaumes Jerusalem est apellée la Cité de Dieu (e); & nous lifons dans les (f) Prophètes, qu'elle sera nommée le Trône de l'Eternel. Notre Seigneur lui-même l'apelle la Ville du grand Roi (g), comme étant, relativement à fon Temple, honorée de la présence de Dieu d'une façon toute particulière. Les Rabins ajoutent (b) qu'il y avoit des peines décernées contre ceux qui laissoient un cadavre dans cette Ville durant l'espace d'une nuit, comme aussi contre ceux qui y apporteroient simplement les os d'un homme mort; ce qui cependant n'empechoit pas que les tombeaux de la Famille Royale ne fussent dans l'enceinte de Jérusalem (i). Ils assurent de plus qu'entre ses murailles on ne voyoit ni jardins, ni arbres, ni fumier, ni fourneaux à faire de la chaux, ni coqs. Il étoit défendu au propriétaire d'une maison de la louer; ce qui, à ce que nous croyons, n'emportoit autre chose que l'obligation d'exercer l'hospitalité, en logeant leurs frères qui devoient se rendre à Jerusalem au tems des grandes Fêtes solemnelles \*.

Ce n'est pas une chose aisée, que de déterminer l'étendue de cette Ville, Espaise, dans les différens changemens qu'elle a éprouvés. Son état le plus florissant a été sous le règne du Successeur de celui qui l'avoit fondée, je veux dire de Salomon. Ce fut du tems de ce Monarque, que déjà embellie par David, elle parut dans tout son lustre; & il n'y a pas la moindre apparence qu'el-

(a) ירושלם הקרושה Vid. hic fupr. T. II. (f) Jérém. II. 17. coll. Ezéch. XXXVIII. 35. Joël III. 17. Zach. VIII. 3.
(g) Matth. V. 35. coll. Pf. XLVIII. 3. P. 578. (b) Esai. XLVIII. 2.

(c) Néhém. XI. 1, 18. (d) Matth. IV. 5. & pass.

(e) Pf. XLVI. 5.

(b) In Gemara Bava Kama & Libro Siphra ap. Reland.

(i) Antiq. L. VII. p.331. & Néhém. III. 16.

reté, convenoit très fort au Temple. St. Jérôme (1) reprend affez aigrement l'Historien Juif sur cet article, &, à ce qu'il semble, pas tout-à-fait sans raison. Car le même Historien dit dans un autre endroit (2), que Melchisédec fut le prémier qui bâtit le Temple το ispor, & qu'après l'avoir bâti il l'apella ispoσολυμα au-lieu de σολυμά, qui étoit l'ancien nom. Cette étrange étymologie, pour ne rien dire de quelques autres erreurs grossières, nous donne lieu de croire que ce passage a été falsissé (3). Or comme ce n'est apparemment pas le seul, nous espérons que Mr. Whiston les rectifiera dans l'Edition qu'il a desfein de publier.

\* Il y en a qui croient trouver quelques traces de ceci dans l'Evangile (4), quand Jésus-Christ ordonne qu'on lui prépare un apartement pour manger l'Agneau de Pâ-

\*\* \*  ${
m II}$ 2

<sup>(1)</sup> Quod absurdum esse peregrina Lingua mintura comosssers. de Loc. Hebr. (3) Vid. fupr. Descript. du Temple p. 65. lett. a. (2) Hell. Jud. L. VI p. 1292. (1) Matth. XXVI. 17.

SECTION VIII. Saul prémier Roi d'Ifraël.

le ait jamais été agrandie depuis. Les Descriptions vagues qu'on trouve dans les Auteurs de ces tems-là, ne fournissent, comme nous l'avons déjà insinué, aucun moyen d'en déterminer les bornes avec précision. Nous supposons que son circuit a été d'abord environ de sept ou huit stades, ou d'un mille d'Italie. Sous le règne de Salomon Jérusalem doit avoir eu le double ou Jérusalem le triple de cette grandeur. La Ville ayant éte rebâtie après la Captivité, occupa à peu près le même espace qu'auparavant, comme on peut l'insérer de la Description que fait Néhémie des roïnes de cette Ville, & de son état après qu'elle fut réparée. Nous aurons occasion d'examiner cette Description de Nébémie (a), & ferons aussi plus d'une remarque sur celle de Fosephe (b). Suivant cet Historien tout le circuit de Jérusalem étoit de 33 stades (c), qui font environ 4 milles & 125 pas. Mais Hécatée, qui a décrit cette Ville, telle qu'elle étoit de son tems sous Ptolomée Lagus (d), la fait de 50 stades (e), probablement en comprenant dans ce calcul les dehors, qui, à proprement parler, n'y appartiennent pas; car il n'y a aucune raison de croire que Térusalem ait éprouvé une si considérable diminution depuis le tems d'Hécatée jusqu'à celui de Joséphe. Ainsi, en nous en tenant à la mesure de ce dernier, nous ajouterons seulement, que l'assertion d'Hé. catée, qu'il y avoit dans Jérusalem 120000 habitans, est tout-à-sait probable \*

Situation.

Cette Capitale de la Judée a toujours été parfaitement bien située. L'agréable variété des environs (f), ses prairies arrosées de divers ruisseaux, ses eaux qui descendoient en quantité des Montagnes (g), & les hauteurs sur lesquelles elle étoit située, qui alloient insensiblement en montant, & qui étoient disposées de saçon qu'on croyoit voir un Amphithéatre, donnoient la plus belle vue qu'il est possible d'imaginer.

Zion & Acra, vis-à-vis l'une de l'autre, étoient les deux plus considérables de ces hauteurs. Ce fut sur Moriah, dont le circuit pouvoit être de trois quarts de mille, que Salomon bâtit le Temple. Nous nous attacherons plus particulièrement à confidérer les deux prémières de ces Montagnes, &

commençons par celle de Zion.

Cet-

(a) Chap. II, III. & XII.

(b) Bell. Jud. L. VI. 4. cui tit. Isporodunas engewois. p. 1221. (c) Ibid. p. 1225.

(d) Diodor, Sicul. L. I.

(e) Joseph. contr. Apion. p. 1348. (f) ירושלם הוים סבוב לה Ps. CXXXV. 2:

(g) 2 Chron. XXXII. 3, 4.

Voici ses propres termes, หา อเมษา เม่า ลงประกอบ สะอเ อิลอัยนน นบอเลอิเร douze Myriades. Or une Myriade vaut 10000.; & l'on pourroit dire même que 120000. habitans n'est pas affez pour une Ville qui avoit quatre milles d'étendue. Nous voyons que dans le fiège feul, il périt suivant Josephe (1) 1100000. hommes, musuales inacros non dina, fans compter 97000, qui furent faits prisonniers durant la guerre : & pour rendre la chose plus croyable, cet Historien ajoute comme une preuve au dessus de toute exception, qu'au dénombrement fait du tems de Cuifias, on comptoit qu'au jour de Pâque il y eut 255600 victimes immolées : or en ne comptant que dix personnes pour manger chaque victime, il s'ensuivroit que le nombre de ceux qui étoient purifiés suivant la Loi, sans parler des autres, montoit à 2556000. hommes.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \* 85

Cette Montagne, comme il a déjà été dit (c), hornoit toute cette partie Section du circuit de la Ville qui etoit au Midi, & s'étendoit depuis le côté Occidental jusqu'au côté Oriental. Le côte Occidental étoit le plus élevé, & mer Ros étoit borné par la Vallée de Hinnon \*, comme le côté Oriental l'étoit par d'Ifrael. la Vallée de Josaphat (b), laquelle, à ce qu'on croit, joignoit l'autre ducôté du Midi (c). Il y avoit en cet endroit plufieurs ru scaux, entrautres celui de Gibon (d) & celui de Shiloh (e), qui fournissoient une grande abandance d'excellente eau †. Zion avoit au Nord une autre Vallée, qui la côtoyoit depuis un bout jusqu'à l'autre (f), probablement la meme que Sophonie (g) désigne par l'épithète de Macthesh ; que les LXX. ont rendu par την κάτακεκομμενήν dans laquelle on avoit creuje ).

Acra ¶ étoit au Septentrion (b) de Zion: elle avoit de tous côtés une pen-

(a) Vid. supr. Descript, du Temple.

(b) Joël III. 2. (c) Kimhi in loc.

(d) 1 Rois I. 33. 2 Chron. XXXII 30.

(c) Esai. VIII. 6. Jean IX. 7. (f) Ubi supr. in Ecphrasi.

(g) Chap. I. 11.

(b) Ubi supr. in Ecphrasi.

\* Ge-binnom. C'est ainsi que cette Vallée est apellée dans (1) Josué, où Hinnon est le nom d'un homme. Dans un autre endroit elle est apellée (2) la Vallée des Fils, ou des Erfans de Hinnon; & l'on prétend qu'il y avoit dans cette Vallée le Topteth, où l'on faisoit passer les Enfans par le feu à l'honneur de Moloch. On croit que l'endroit en question doit fon nom aux pleurs que les Enfans versoient dans cette terrible occasion, & au bruit des tambours, par lequel on tâchoit d'empêcher que les cris de ces innocentes victimes ne sussent entendus. Mais il paroit que cette Vallée portoit déjà ce nom longtems avant qu'elle servit à cet usage, si l'on peut dire qu'elle y ait servi jamais. Si nous en croyons quelques favans Rabbins, les Enfans ne faitoient que passer par la slamme, afin d'être consacrés à l'Idole par cette cérémonie (3). Cependant dans la suite on jettoit les charognes dans cettte Vallée; & pour qu'elles n'infectaffent point l'air, on les y bruloit souvent: c'est dels qu'est venue l'idée qu'on a attachée au mot de Gébenne (4). pour désigner le seu de l'Enfer (5).

† Mayer y hunsian to right tolder, dit Josephe (6). D'autres ont cru que Shilob n'étoit qu'une petite branche du Gihon, ce qui s'accorde assez avec l'étymologie du mot, & avec ce

qui est dit de Sbilob dans un des Evangiles (7).

t Ce mot fignifie proprement une chose creuse. C'est ainsi que le סכתש בלהי, qui étancha la foif de Samfon, a été rendu généralement par le creux de la roche lechi, par allusion à la machoire avec laquelle Samfin tua en cet endroit un si grand nombre de

Phil: flins (8).

De-même 2. Sam. XXIII. 20. habbor, dans notre Traduction une fosse, ou Benijab, dans un tems de neige, tua un Lion: en Hébreu la fosse étoit probablement un endroit connu, qui tiroit son nom de que que cavité ou creux, & pourroit fort bien avoir été la Vallée dont il est ici question. Ce qui donne plus de poids à cette conjecture, est que Benajah étoit un des Preux de David, c'est à-dire un de ses Capitaines. Or il est très posfible, qu'ayant la garde à la porte de la Cité de David sur la Montagne de Zion, & entendant au fond de la Vallée, au pié du Palais, le rugistement d'un Lion, que le manque de nourriture y avoit attiré dans un tems de neige, le desir de se signaler par une action extraordinaire l'engagea à descentre, & à attaquer cet animal terrible, & outre cela encore

Ce nom semble venir du mot Gree aupa une Hauteur, & quelquesois une Citadelle

(1) Jof XV. 8.

(2) 2 Rois XXIII. 10. (2) Seld. des Dis Svr. fynt, 1. c. 6: (4) 2 Rois ubi iupr.

(c) Matth. X. paff. (6) Bell. Jud. p. 1222.

(7) lean IX 7.

(8) iug. XV, 17. &c. **\*\*\*** 

Sau! prémier Roi d'Ifraël.

Section te égale, comme dit Josephe; & il ne nous est pas possible de donner une plus juste idée de ces deux Montagnes, & de la Vallée qui les séparoit, que n'a fait celui qui les a vues tant de fois, suivant cet Historien (a). Jerufalem étoit bâtie sur les deux Montagnes de Zion & d'Acra, qui étoient vis-à-vis l'une de l'autre, & féparées simplement par une Vallée. La prémière étoit plus élevée & plus roide que l'autre. Sur la Montagne de Zion étoit la haute Ville, qu'on apelloit du tems de Josephe le haut Marché. La Ville basse étoit située sur Acra, comme il a été dit dans la Description du Temple.

Quartiers.

Examinons à présent ces Montagnes relativement à leurs différens Quartiers, à leurs Rues & à leurs Places publiques, aussi-bien qu'à l'égard de leurs Palais & autres Bâtimens remarquables.

Le Quartier principal s'apelloit la Cité de David (b), & étoit au haut de la Montagne de Zion vers l'Occident. C'étoit un endroit fortifié, dans l'intérieur duquel étoit le Palais de ce Prince; & il y a quelque apparence que dans la fuite, le Palais d'Hérode, qui servoit en même tems de Citadelle (c), n'étoit pas loin de-la. A l'Occident du Fort étoit mum Mizpah, ou Maspha. suivant qu'on prononce le mot Hebreu. Mais on demande si Mizpah faisoit partie de Jérusalem, parce qu'il y avoit dans le voisinage une petite Ville qui portoit ce nom (d). Nous lisons dans Néhémie (e), que Shallum, fils de Cothozeh, Capitaine du Quartier de Pélec de Mizpah, répara la porte de la Fontaine. Or Pélec en Hébreu signifie un bâton (f), & par cela même peut signifier un district, un quartier compris sous une certaine Jurisdiction, comme wind Shebet, une verge, marque une Tribu. La dialecte Chaldaique donne à Pélac, & a פלכא Pileca, le même sens que nous donnons ici à Pélec. Les Arabes, qui prononcent Félec, désignent par ce terme une Sphère; ensorte que ce terme répond exactement à celui de mapoinia Paroisse, entant que ce dernier marque un certain nombre de Maisons les unes à l'entour des autres. Les LXX rendent ici ce mot par celui de partie ou portion; mais par-tout ailleurs dans ce Chapitre, c'est un repixopos district de pays, plus ou moins étendu. Le mot Latin Vicus a le même sens, & la Vulgate l'emploie, quoiqu'en cette occasion elle ait rendu Mizpah par le mot de Pagus, & dans un autre endroit par celui de Pars: tant il est vrai qu'il n'y a presque pas moyen de se sier à des traductions, lorsqu'on n'en consulte qu'u-

(a) Ibid. (b) 2 Chron. XXXIII. 14. Néhém. XII.

(c) Bell. Jud. p. 1230.

(d) Jérém. XL. 10. (e) Néhém. III. 15. (f) 2 Sam. III. 29.

ou Forteresse (1). On sait qu'Antiochus en sit construire sur cette Montagne, une qui sut rasée dans la suite par ordre de Smon (2), & c'est pour cette raison qu'Acra a été depuis ce tems défignée par ce nom. Cependant le Targum (3) se sert quelquesois de cette expression, Acra, c'est à dire la Citadelle de Zion.

<sup>(1)</sup> Mich. 1. 31. (2. Joseph. Amig. L Y'L FIII.

#### GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. Cu. VII. \* 87

ne, de quelque utilité qu'elles puissent être quand on en compare plusieurs Section ensemble.

Saul pré-

Rues: .

Nous croyons pouvoir affirmer que Mizpah étoit un des Quartiers de Jé rusalem, & que ce quartier étoit partage en deux; celui, dont nous par-d'Israël. lons, étant à l'Occident, & l'autre où etoit l'Arsenal, & dont Ezer étoit le Commandant (a), à l'Orient de la Forteresse. Un autre quartier, divise aussi en deux parties, s'apelloit Jérusalem (b), qui avoit chacune son Commandant. C'est ce quartier que Joséphe (c) apelle la (ité, par distinction de la Citadelle, qui conjointement avec cette Cité formoit la haute Ville. Il y avoit encore trois autres Quartiers, qui paroillent devoir se trouver en Acra. savoir, Bethakerem, Bethaur, & Keilah.

Pour ce qui est des Rues, en Hibreu הוצוה Houzoth (d), tout ce que nous favons touchant celles de Jerusalem, est, qu'il y en a eu une qui s'apelloit Haophim, c'est-à-dire, la rue des Boulangers (e). Il est naturel que d'autres rues avent aussi été désignées par les noms de certaines professions. C'est

ainsi que du tems de Joséphe, la Vallée s'apelloit Tyropeon (f).

Rehab fignifie proprement un endroit ouvert \*: dans les Rehabath. fuivant Exechiel (g), furent bâtis les Hauts Lieux. Il y a dans le Livre d'Esther (b), qu'un Officier du Roi de Perse vint trouver Mardochée dans le Rebob de la Ville, vis-à-vis de la porte du Palais, où il semble qu'il y ait eu une promenade pour ceux de la Cour. Ezechiel assembla ses Généraux. & leur adressa un Discours dans le Rehob de Férujalem (i). Le Peuple sut rassemblé par Esdras (k) dans un Rehob du Temple; & les Prétres avec les Lévites le furent par Ezéchias dans le Rehob Oriental (1): ce qui semble nous donner le droit de supposer, que c'étoient des parties de l'espace vuide qui étoit autour des parvis du Temple. Enfin il y avoit un Rehob près de la porte des Eaux (m), qui doit avoir été d'une prodigieuse grandeur, puisqu'il contenoit tout le Peuple, de l'un & de l'autre fexe, qui s'y étoit rendu de tous côtés, pour entendre lire la Loi à Esdras, de dessus une espèce de théatre, dressé pour cet effet à un des bouts de la place, de façon que toute l'Assemblée avoit la face tournée vers Esdras.

Nous n'avons pas fait encore mention de מלוא Mille, parce que nous ne le trouvons distingué dans l'Ecriture par aucun des noms que nous venons d'indiquer, ou même par aucun autre nom que celui de Millo. Quand David enleva aux Jebusiens le sommet de la Montagne de Zion, il bâtit tout à

(a) Néhém. III. 19.

(b) Ibid. 9 & 12. (c) Antiq I. XIV. p. 613. (d) frov. VII. 12. (e) Jérém. XXXVII. 21. (f) Vid. supr. p.

(g) Ezéch. XVI. 24.

(b) Esth. IV. 6.

(i) 2 Chron. XXXII. 6.

(k) Esdr. X. 9. (l) 2 Chron XXIX. 4. (m) Néhém. VIII 1, 4 Ajoutez le Rebob de la porte d Ephraim. v. 16.

<sup>\*</sup> La racine רתב fignifie s'élargir: ainfi Rebob veut dire littéralement une place large, & est employé pour défigner la grande place d'une Ville. Jug. XIX. 15.

mier Roi d'Ifraël.

Section l'entour depuis Millo jusques en dedans, dit le Texte (a), qui marque par cela VIII. même clairement, qu'il y avoit au naut de la tronde. Ce Château suit pré-touré de bonnes murailles, & apparemment de figure ronde. Ce Château de la pré-touré de bonnes murailles, & apparemment de figure ronde. Ce Château de la projet même clairement, qu'il y avoit au haut de la Montagne un Château, enavoit à l'Orient ce qui est apellé Millo, & aux trois autres côtés la Montagne même; desorte que la Cité de David avoit la Montagne de Zion au Nord, à l'Occident & au Midi, & Millo \* à l'Orient. Quoique Salomon foit dit avoir (b) bâti Millo, il paroit cependant par le Texte même, qu'il ne fit qu'y mettre la dernière main; ce qu'Ezéchias fit aussi en reparant cette Forteresse (c). Nous ignorons par qui elle fut faite en prémier lieu: mais il semble que c'ait été un ouvrage des Jébusiens, dont le Gouvernement étoit Démocratique tel que celui d'Athènes. Par cette raison, comme aussi par ce qui en est dit dans l'Ecriture, on pourroit sans absurdité supposer que c'étoit un endroit ouvert & spacieux, semblable au Campus Mirtius à Rome, où le Peuple venoit se divertir dans des tems de réjouissance, ou bien s'assembloit à l'occasion de quelques affaires publiques ou particulières. On pourroit placer Millo au bas de la Cité de David, en allant du côté de la Vallée entre Zion & Acra, au centre de Jérusalem. D'autres croient que c'étoit une Rue qui commençoit au bas de la Cité de David, & qui s'étendoit jusqu'à Acra ou Moriah; ou bien une Muraille le long de la Vallée entre les deux Montagnes; ou enfin la Valiée elle-même. Mais toutes ces opinions font moins probables que celle que nous avons indiquée la prémière.

Edifices.

Considérons à présent les Bâtimens Publics de Zion. Le prémier de ces Bâtimens est le Palais de David, sur le sommet de la Montagne, au milieu de la Forteresse (d). Il y avoit un escalier pour y monter (e); au Nord

(a) 2 Sam. V. 9. coll. 1 Chron. X!. 8. (b) I Rois X. 15, 24. & XI. 27. .

(d) 2 Sam. V. 11. (e) Néhém. III. 15.

(c) 2 Chron. XXXII. 5.

\* Sans doute Millo fignifie ou ce qui est plein, ou ce qui doit être rempli; au moins y a t-il lieu d'inférer ce sens de celui des deux mots Hebreux, qui différent le moins de Millo, favoir Melo plénitude, & Miluab, le chaton dans lequel on enchisse des pierres précieuses. C'est ainsi que Moyse reçut ordre touchant le pectoral, de remplir le chaton Miluath d'une pierre (1), d'enchasser les pierres précieuses dans de l'or (2), ce qui sut exécuté, comme il paroit par l'endroit que nous indiquons (3, où il y a bemilluotham. Millo étoit donc quelque chose qui devoit être remple. Ce nom ne convenoit pas mal à l'endroit en question, qui, pour être uni, avoit été applani en quelques endioits, & rehaussé en d'autres. Cette étymologie favorise plus notre opinion qu'au une autre; & nous pouvons ajouter, qu'il est très apparent que cet endroit étoit celui du Xyslus (4), grande Place où les Athlètes faitoient leur exercice. Le nom de mondous ayant été donné à un pareil endroit, a cause des courses qui se suscionent aux environs, on a conjecturé qu'il pouvoit y avoir eu là un Hippodrone; ce qui n'est pas destitué de vraisemblance. Cependant comme l'en froit en question avoit be accoup de rapport avec ce que nous avons du de Miller, il se peut que coux qui s'y sont établis les prémiers l'ont nomm's ainfi à caui qu'il s'y faifoit un grand concours de peuple.

<sup>&#</sup>x27;(r) Exod XXVIII, 17. (2) Ibid. 21.

<sup>(3) 1</sup>b d. YXXIX 13. (4) Di. in Leparti 1 72.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \* 89

de cet escalier étoit le Tombeau de David, dont Josephe raconte bien des Secritor choses merveilleuses à la fin du septième Livre de ses Antiquités. Au bas de cet escalier étoit la Maison des Forts (a), qui étoit, à ce que nous mier Roi croyons, le Corps de Garde du Palais, ou du moins un endroit où se te-d'Israel. noient quelques Officiers, sans la permission desquels personne ne pouvoit monter au Palais. C'étoit probablement-là l'emploi des 31 Preux (b), du nombre desquels étoit Urie le Héthien. Tout près du Palais étoit l'Arfenal (c), l'endroit où la muraille faisoit un coude (d), ce que le Texte marque par le mot de Mikzoah \*; mais l'Arsenal même étoit apellé הנעד Hanneshek, neshek signifiant une arme. Ainsi le mot de baith, qui veut dire une maison, doit être sous-entendu. A une petite distance de l'Arsenal, mais plus vers le milieu de la Cité, étoit sinon le Palais du Grand Prêtre, du moins le Palais Pontifical, qui étoit alors habité par Eliasib (e). Néhémie n'en parle que par occasion, en faisant mention des réparations qu'on fit aux murailles; mais par le peu même qu'il en dit, on peut juger que c'étoit un Bâtiment spacieux. Près de-la, mais un peu plus bas, nous trouvons la Maison d'Azarias, un des Principaux de la Tribu de Benjamin (f). Mais il est tems de parler des Palais.

Les Livres des Rois font mention de trois Maisons bâties par Salomon, celle où il demeuroit (g), celle de la Forêt du Liban (b), & enfin celle qu'il fit pour la fille de Fharao (i): quoique cette dernière n'ait été, suivant nous, qu'un apartement † ajouté à la prémière Maison, dont la situation n'est pas difficile à déterminer Car d'un côté le Palais en question étoit presque parallèle à la porte de l'Eau (k), & de l'autre côté il y avoit une communication du Palais au Temple, par le moyen de la terrasse que Salomon avoit faite en travers de la Vallée (l). Le second Palais étoit apparemment une superbe Maison de Campagne, puisque Salomon la sit bâtir dans une Fo-

rêt

(a) Ibid. 16. (b) 2 Sam. XXIII. 8. (c) Ibid. 39. (d) Néhém. III. 19.

(e) Ibid. 20. (f) Ibid. 23. (g) I Rois VII. 1, 8.

(b) Ibid. 2. (i Ibid. 8. (k) Néhém. III. (l) I Rois VI.

" מקצע est proprement l'ouverture d'un Angle, ce qui comprend par cela même un espace; mais מקצע pinnah où l'Angle se termine, ou, en termes d'art, un Angle saillant; desorte que la muraille faisoit ici un coude, ce qui justifie notre Version; & il est bien clair que dans la partie intérieure de l'Angle, il devoit y avoir un coin, ou endroit ouvert. C'est pour cette raison, qu'une pareille ouverture dans le Temple d'Ezéchiel, est apellée Mikzoah. Voici, dit-il, (1) en chaque "Corn du parvis il y avoir un parvis."

† Le mot de Beth est souvent pris en ce sens, comme quand Rehecca courut au beth (2), apartement ou logis de sa mère. C'est aussi la signification qu'il saut attacher à ce qui est apellé dans Esther la Maison des Femmes (3), laquelle n'étoit apparemment pas séparée de celle du Roi, mais en faisoit partie.

(1) Ezéch. XLVI. 21. (2) Gen. XXIV. 28. Tome III.

(3) Esth. II. 9.

VIII. mier Roi d'Israel.

Section rêt (a). Cependant il se pourroit bien, comme le pensent quelques Savans, que ce ne fut qu'une autre aile du prémier Palais, ou peut être même un seul apartement, qui tiroit son nom des cèdres du Liban employés à

le construire (b).

Ce qui donne un nouveau degré de force à cette conjecture, est que c'étoit dans cette Maison (c) qu'on gardoit les Boucliers d'or étendu au marteau.. Or, vu la distance qu'il y avoit de Jérusalem au Liban, il n'auroit été guères commode d'apporter ces boucliers à Jerujalem, toutes les fois qu'on en avoit besoin, sans compter le risque d'erre enlevés en chemin, qu'auroient couru des Armes si magnifiques, que Shishakeut soin d'emporter, quand

il monta contre Jérusalem (d).

A une petite distance du Palais, étoit suivant nous le Mattara, mot qu'on a rendu par celui de Prison (e): mais si c'en étoit une, elle ne l'étoit que comme la Tour de Londres, ou comme nos Cours de Justice, ou même comme le Corps de Garde qui étoit à l'avenue du Palais. Car Férémie, quoiqu'enfermé dans la cour de ce Mattara, ne laissoit pas d'avoir beaucoup de liberté, puisqu'il y fit un achat en presence d'un grand nombre de Juifs (f). Nous listons de plus (g), qu'il fut mis en prison \* dans la Maison de Jonathan le Secretaire, à cause qu'il avoit été pris en voulant se sauver par la porte de Benjamin, & que de cette Maison il sut, par ordre de Sédécias. transféré au Mattara, où (b) il prophétifa à tout le Peuple: ce qui irrita tellement quelques-uns des Principaux de la Ville, qu'ils obtinrent du Roi que Feremie seroit jetté dans une fosse, où ensoncé dans la boue, & manquant de tout, il seroit bientôt péri, si le Roi même, à la sollicitation d'un Prosélyte Ethiopien, ne l'en avoit fait tirer (i).

Tout ceci prouve clairement que le Mattara n'étoit pas une Prison proprement dite. Mais il n'est pas si facile de déterminer la situation de ce Bâtiment, quoique Néhémie paroisse avoir entrepris de le décrire exactement; que s'il ne nous paroit pas avoir réuffi dans ce deffein, ce n'est pas à lui qu'il faut s'en prendre, mais à ce qu'il a écrit dans une Langue morte à présent, & dont par cela même plusieurs phrases sont peu intelligibles pour

(a) Ibid IX. 19. 2 Chron. VIII. 6. (b) In hoc T. III. p. 63. in 1.0t.

(c) 1 Rois X. 17. (d) Ibid. XIV. 25, 26.

- (e) Nehém. III. 25. coll. Jér. XXXII. 2.
- (f) Jér. XXXII. 12. (g) Ibid. XXXVII. 15.
- (b) Ibid. XXXVIII. 1.
- (i) Ibid. 28.

<sup>\*</sup> Elle est apellée בית האסור Beth haesour Maison des liens ; autrement Beth אכלא kele (1) la Maison de détention. Une pareille Maison sut le séjour du Prophète Michée (2), d'un Roi d'Ifraël (3) nommé Ofée, & de Jéhojachin (4) Roi de Juda. La seule vue de cet endroit effraya le Prophète au point, qu'il crut qu'on ne pouvoit y rester sans en mourir, (5).

<sup>(1)</sup> Jérém. XXXVII. 15. (2) 1 Rois XXII. 27. & pac, (3) Ibid.

<sup>(4) 2</sup> Rois XVII. 4. (5) Jerem. XXXVIII. 26.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \*\*91

nous. Cependant Néhémie, à ce qu'il nous paroit, dit (a), Que, Palal Section, répara la muraille de Jérusalem, vis-à-vis du coude de la muraille, & de VIII. Saul pré

, la tour appartenant à la Maison du Roi, de la haute tour \*, qui étoit mier Roi

VIII. Saül pre mier Roi d'Ifraël.

n'e, près de la cour du Mattara".

Il y a ici deux réparations différentes faites par Palal à la muraille; l'une vers le coude de la muraille en allant vers la porte de l'Eau, & l'autre vis-àvis de la tour, qui étoit tout près, & dont la fituation est très bien déterminée, tant par sa hauteur, que par sa relation avec le Palais, & avec la cour du Mattara. Ainsi pour se faire sur cet article un Système lié, il faut concevoir tous ces Bâtimens comme étant sous la Jurisdiction immédiate de la Cour, ensorte que ceux qui y vivoient étoient sous la protection du Roi,

qui y faisoit garder aussi ceux dont il jugeoit à propos de s'assurer.

Il y avoit encore à férusalem quelques autres Edifices moins remarquables par leur magnificence ou leurs ornemens, mais dont cependant la fituation doit trouver place dans cette Description. Nébémie parle de la demeure des Néthinims (b), qui habitoient en Hophel, à l'Orient, vers la Vallée; mais leur משב Mohsab, ou demeure, ne doit pas être confondue avec leur בית Beth, ou maison. Ensuite on trouvoit la place des Marchands Haroshelim (c), qui, à ce que je crois, étoient les mêmes que les Collybista, ou Changeurs (d), qui avoient leur place à la porte du Temple, & étoient d'un grand usage pour les étrangers. Au Nord étoit la Maison du Gouverneur, que quelques-uns supposent avoir été Néhémie, en Hébreu, Kisse-pakbath. Cette Maison étoit en Acra, près de la porte d'Ephraim. Il y a dans notre Version le Trône du Gouverneur, au-lieu qu'il falloit dire, sa Cour. C'étoit comme le Pratorium chez les Romains, où il y avoit un Tribunal, ce qui est proprement le sens du terme Hébreu con Kisse (e). C'est aussi-la primitivement la signification du mot de Trône en Grec, d'où ce mot a passé dans notre Langue.

L'Ecriture dit peu de chose touchant les murailles de Jérusalem, mais le peu qu'elle en dit se trouvera rassemblé ici: on sait que David, après avoir pris la Forteresse de (f) Zion, l'apella la Cité de David, & demeura dans cette

tor-

(a) Ubi supr. III. 25. (b) Néhém. III. 26, 31. Marc. & Joh.

(e) Néhém. III. 17. Vid. Munst. in loc.

(f) 2 Sam. V. 7-9.

(c) Ibid. (d) Matth. XXI. 12. & loc. parall. in

<sup>\*</sup> Il y a dans notre Version, la Tour qui sort de la baute Maison du Roi. Dans l'Hébreu l'adjectif baute a une relation plus particulière avec le mot de Tour. Aussi dans les LXX. le mot d'avariges se rapporte t il à mugges & point à auss. Mais cette phrase nous paroit aussi susceptible d'une autre signification, qui emporte une idée de grande étendue (1); si bien que le Mattara, en y comprenant son parvis, étant désigné par le nom de cette baute Tour, étoit, à ce qu'il semble, une longue suite de Bâtimens & de Murailles, à la distance d'environ cinquante pas du côté Occidental de la porte de l'Eau.

# HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

Sail prémier Roi d'Ifraël.

Section Forteresse \*, à l'entour de laquelle il bâtit depuis Millo jusques en dedans (a). Après cela Salomon bâtit la muraille de Jérusalem (b), qui rensermoit au moins la partie Orientale de cette Ville: & nous lisons, que le Roi d'Israël détruisit la muraille de Jérusalem, depuis la porte d'Ephraim jusqu'à la porte du Coin (c). Cette muraille étoit au Nord d'Acra, de l'Orient en Occident suivant la disposition des portes, comme nous le verrons dans la suite; & quoique la muraille bâtie en cet endroit eût beaucoup de largeur, ce fut pourtant toujours (d) le côté foible de Jérusalem †. Il est dit de Jotham, qu'il bâtit beaucoup sur la muraille de Hophel, cette muraille étoit au Sud-Est: & d'Ezéchias, qu'il se fortifia, & bâtit toute la muraille, où l'on avoit fait brèche (par ordre de Joas, Roi d'Israël) & une autre muraille en dehors (e). Nous lisons de-même touchant Manasse, qu'il bâtit une muraille en dehors de la Cité de David, à l'Occident de Gihon, dans la Vallée, jusqu'à l'entrée de la porte des Poissons, & qu'il environna Hophel (f). Nous avons ici à peu près tout le circuit de Jérusalem, du Midi au Septentrion par l'Oc. cident jusqu'au Sud-Est. C'est à un de ces derniers ouvrages qu'un Prophète semble faire allusion, quand en parlant des brèches de la Cité de David, il ajoute, on détruisit les maisons de Jérusalem pour fortifier les murailles (g); quoique ce passage puisse fort bien être entendu comme une prédiction des calamités dont Jérusalem étoit menacée. Enfin, il est dit que quand la Ville fut assiégée par les Caldéens (h), les Soldats s'enfuirent entre les deux murailles, par le chemin du Jardin du Roi, qui écoit au Midi (i). Une des murailles dont il s'agit ici, avoit été bâtie par David ou par Salomon, immédiatement contre la Ville; & l'autre, qui étoit la nouvelle muraille en dehors, par Ezéchias ou par Manassé. Nous lisons aussi, que les Caldéens détruisirent les murailles de la Ville tout à l'entour (k); & ce fut en cet état que Férusalem resta jusqu'au tems de Néhêmie (1).

> (a) 1 Rois IX. 15. (b) Ibid. XIV. 13. (c) Néhém. III. 8. (d) 2 Chron. XXVII. 3. (e) Ibid. XXXII. g. (f) Ibid. XXXIII. 14.

(g) Efai. XXII. 9, 10.

(b) 2 Rois XXV. 4. Jérém. XXXIX. 4.

Les

(i) Néhém. III. 15. (k) 2 Rois XXV. 10. (1) Ch. II. 12, 15.

\* Quand David assiégea Zion, les Jébusses disoient ,, à moins qu'il n'ôte d'ici les e-, veugles & les estrapies, il ne pourra pas y entrer ". En examinant avec attention le sens de ces paroles, qui n'est pas sort clair à la prémière vue, il se trouvera qu'ils ont voulu dire, que l'endroit étoit si fort de lui-même, qu'il ne falloit que des estropiés & des aveugles pour le défendre. Aussi fut-ce en considération de la difficulté qu'il y avoit à s'en emparer, que le Roi promit une place de Capitaine à celui qui chasseroit les Jebuflens iusques dans le Canal (1).

† C'est ce que Josephe marque en plus d'un endroit (2). Aussi sut ce de ce côté-la que

Nébuchadnézar & Tite attaquèrent la Ville (3).

(1) Bochart Phaleg. L. IV. c. 36. (2) In Eephrafi. No. 2. ubi de muis Antiq. p. (3) Antiq & Bell. Jud. ubi tupt.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. LIV. I. CH. VII. \*03

Les Portes de l'ancienne Jérusalem étoient au nombre de dix (a). Leur Section nom en Hebreu est שערים Shaharim: il y en avoit cinq d'Orient en Occident par le Nord, & autant par le Midi. En voici les noms, tels qu'ils se trou-mier Roi vent dans le Texte, & dans nos Versions. d'Ifraël.

Portes.

Haas-poth. Haain ou en. Hammajim. Hasoussim.

| D'Occident en<br>Orient par le | <ol> <li>La porte des Immondices.</li> <li>La porte de la Fontaine.</li> </ol>                             |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Midi.                          | <ul><li>3. La porte de l'Eau.</li><li>4. La porte des Chevaux.</li><li>5. La porte de la Prison.</li></ul> |
| par le Nord.                   | 1. La porte de la Vallée.                                                                                  |

Hamiphkad. Hagai ou ge. Ephraim. 2. La porte d'Ephrann. 3. La porte Vieille. Haieshan. 4. La porte des Poissons. Hadaggim. 5. La porte du Bercail. Hazon.

Pour ce qui est de la Porte de la Vallée, l'entrée en étoit à l'Occident. Ce fut par cette porte que Néhémie fortit de la Ville pour aller visiter les ruïnes de Jérusalem. Il se plaça aussi au haut de cette porte ou sur le mur tout attenant, quand, voulant attirer la bénédiction de Dieu fur le dessein qu'il avoit de rebatir la Ville, il fit faire une double procession du Peuple, dont une moitié prit à droite, & l'autre moitié à gauche, pour se rendre au Temple du côté de l'Orient. Comme ils ne traversérent point cette porte, parce que ce fut de cet endroit même qu'ils partirent, il n'en est fait aucune mention dans la suite des lieux par lesquels ils passérent (b), mais seulement là où il est parlé en détail des réparations faites aux murailles & aux portes de Jérusalem (c). Dans l'article de ces Processions il n'est point parlé non plus de la porte des Chevaux, apparemment parce que les mazures bouchoient le passage, ce qui obligea le Peuple à tourner à gauche pour se rendre au Temple. Cette porte est placée à l'Orient par Jérémie (d), & ce fut elle qu'Athalie traversa en se rendant du Palais au Temple. Mais il nous paroit plus difficile de rendre raison pourquoi la porte des Immondices est omise dans ce Narré (e). Cependant, il en est parlé dans l'endroit où l'Historien Sacré rapporte comment la muraille fut rebâtie; & quand Néhémie examina les ruïnes, il en est encore fait mention sous le nom de la porte des Immondices (f).

La Porte de l'Eau, en allant vers l'Orient (g), répondoit probablement à la face Méridionale du Palais; & ce fut dans une grande place près de-la

qu'Esdras lut la Loi à tout le Peuple (b).

(a) Ibid. confer. III. & XII.

(e) Néhém. XIII. 37. & seq. (f) Néhém. III. 4. Ibid. II. 13. (g) Ibid. III. 25. VIII. 1.

La

(b) Ibid. XII. 31.

<sup>(</sup>b) Néhém. XII. 38. Ibid. III. 13. (c) Jér. XXXI. 39. (d) 2 Rois XI. &c. Vid. supr.

# 04\* HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

SECTION mier Roi d'Israel.

La Porte de la Prison s'apelle en Hébreu Miphkad (a): ce mot a été gardé viii. dans nos Versions, & signifie visitation, & par analogie jugement, correction, quartier, prison. Elle est aussi apellée la porte de Mattara\*, dans notre Version la porte de la Prison (b). Elle étoit à l'Orient du Palais & de la Ville.

Il est clair que la Porte d'Ephraim étoit nommée ainsi à cause qu'elle répondoit au grand chemin, qui menoit vers cette Tribu. Ce qui peut servir

de preuve que nous avons bien marqué la situation de Férusalem.

La Porte du Bercail, ou des Brebis, nous fournit l'occasion d'expliquer le mot de προβατική, dans l'Evangile selon St. Jean (c), qui dit, qu'il y avoit un Lavoir près du marché aux brebis; c'est ainsi qu'il y a dans le Texte, mais à la marge, il y a porte, savoir «γορα, ou πυλη La Traduction du Texte nous paroit la plus juste, car il y avoit un marché aux brebis près de la porte de ce même nom, & ce marché semble avoir été entre la porte & le Lavoir, qui étoit celui de Bethesda, au Nord-Est du Temple †.

Enfin, la Porte des Poissons (d) répondoit à une autre qui fut bâtie dans la Ville Neuve, & apellée la porte de Joppe, qui étoit un port sur la Méditerra-

née.

Ce sont-là toutes les portes de Jérusalem, telles qu'elles étoient, ou avant la Captivité, ou après que les Juifs en furent revenus, & que Néhémie eut rebâti la Ville. Il est bien vrai que dans cet espace de tems il est fait mention encore de quelques autres portes: mais nous croyons que ce font simplement d'autres noms donnés à quelques-unes de celles dont nous avons fait mention. Prémièrement, il est parlé de la porte du Coin (e), qui étoit la meme, à ce que nous croyons, que la porte vieille, comme il paroit par un endroit de Férémie, dans lequel ce Prophète marque le circuit de férusalem.

(a) Néhém. XII. 39.

(b) Id. ibid..

(c) Jean V. 2.

(d) 2 Rois XIV 13. (e) 2 Chron. XXVI. 9.

\* Nous avons parlé ci-dessus du Mattarab même, comme étant fort près du Palais, qui étoit plus Septentrional. Ce qui paroit avoir fait donner à cette porte le nom de Mattarab ou de Mipbkad, est le rapport général qu'il y a entre les idées que ces mots expriment : raison qui nous paroit meilleure, que celle qu'on prétend tirer de ce que le grand Sanbedrim, dont la jurisdiction, & peut-être même l'existence, n'avoit apparemment pas lieu encore, s'affembloit en cet endroit. Ce n'est pas que nous veuillions nier qu'il n'y eut des Cours de Justice aux portes (1), & c'est pour cette raison qu'il y avoit aussi des Prisons & des Maisons de correction.

† Quoique Josephe ne désigne pas ce Lavoir par son nom, il ne laisse pas d'y en placer un (2) & aux environs Le fameux Maundrel trouva un grand bassin vuide, dont il donne la Description suivante (3). " Il a 120. pas de longueur, 40. de largeur, & au " moins 8 de profondeur, mais ne contient point d'eau. Au côté Occidental se vo-" yoient quelques vicilles arcades, qui étoient presque bouchées. Il y en a qui préten-" dent que ce sont la les cinq porches où se tenoient les malades, &c. Le Lavoir est " contigu d'un côté à la porte de st. Etienne, & de l'autre à l'aire du Temple ".

<sup>(1)</sup> Deut. XVII. 8. Amos V. 15. Zach. VIII. 16. 3c al.

<sup>(2)</sup> Bell. Ind. p. 1248. (3) Vid. his journey, &c. 107.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. \* 95

depuis le Nord-Est vis-à-vis du Temple, (c'est-à-dire, depuis la Tour de Section Hananéel) jusqu'à la Porte du Coin \*, en allant vers le Nord-Ouest, où il y a- VIII. voit les Montagnes de Gareb & † de Goath, apellée dans la suite Golgotha mier Roi ou Calvaire. Delà, en suivant la route marquée par le Prophète, il faut d'Israël. tourner vers le Midi, en traversant la vallée de Hinnon, jusqu'au torrent de · Cédron, & jusqu'à la porte des Chevaux (a). De même il est dit dans Zacharie (b). Et la terre deviendra comme la campagne qui est jusqu'à Rimmon, vers le Midi de Jérusalem, laquelle sera habitée depuis la porte de Benjamin ‡ jusqu'à la prémière

### (a) Jérém. XXXI. 38--40.

### (b) Zachar. XIV. 10.

Quoique la Traduction diffère en cet endroit tant foit peu de celle que nous avons rapportée ci-dessus, le terme de l'Original dans tous les deux est Happinnah. A-lavérité il y a dans Zacharie Happinnim les coins; mais le sens est le même en prenant ce mot au singulier (1). Enfin notre Version, dans l'endroit parallèle à celui des Rois, répond (2) au mot Hébreu Happoneb, où il y a à la marge, la porte de ce qui regarde, ce qui est tant soit peu obscur, à moins qu'on ne suppose que c'est une façon de parler, où il y a quelque chose de sousentendu, qu'il faut suppléer par ce qu'on trouve ailleurs (3). p. e. Zaphonab au Nord, ce qui convient parfaitement à la porte en question. Cette diversité de leçons doit naturellement être attribuée à la négligence du Copiste, comme il paroit par le Texte des LXX. où il y a πύλος γωνίας, porte du coin. Cette porte étoit du côté du σχότος, qui étoit le nom par lequel on défignoit (4) non seulement la hauteur, (d'où en venant du Septentrion on découvroit Jérusalem) mais aussi la plaine, qui étoit de ce côté-là de la Ville. Or c'est ce qu'on devroit rendre en Hébreu par Phoneb ou Hapboneb.

Comme le mot געתה, qui suivant la ponctuation des Mazorethes se lit Goath, peut auffi bien, pour ne pas dire mieux, se lire Goatha ou Gotha; & que de plus, le mot de 52 peut, quand il entre dans la composition de quelques noms, aussi bien se prononcer Gol, que Gal ou Gil, l'étymologie de Golgotha nous paroit toute trouvée, le mot en question fignifiant le Monceau de Gotha. Cependant le peu de différence qu'il y a entre le mot de Golgotha & celui de Gogultha en Syriaque, (Dialecte que St. Jean apelle de l'Hébreu (5), parce que c'étoit un mêlange de Syriaque & d'Hébreu qu'on parloit à Jérusalem) a fait que bien des Savans ont tiré la fignification du mot de Golgotha, de celle de Gagultha (6) un crane: ainsi ce mot a été fort bien rendu en Grec par 2020/8 70705 (7). Pour ce qui est du mot de Calvaire dans notre langue, il vient du mot Latin Calvaria, qui veut dire un crane. Maundrel dit que l'Eglise du Saint Sépulcre est sondée sur le Mont Calvaire, qui a fort peu de hauteur. Ce Mont étoit autrefois hors de Jérusa. lem; mais on a bâti dans la suite des Maisons tout à l'entour, ensorte qu'il se trouve à

présent au milieu de Jérusalem. Journey pag. 68, 69. 7 Il y avoit une porte apellée la haute porte de Benjamin (8), qui étoit près de la Maifon de l'Eternel. On pourroit aussi traduire dans la Maison. Si l'on adopte ce dernier fens, cette porte ne sera aucune des dix dont nous avons parlé; mais si l'on admet le prémier, ce doit avoir été la porte située du côté du Pays de Benjamin, & qui est apellée dans un autre endroit, la baute porte, tournée vers l'Aquilon (9).

(1) Vid. supr. (2) 2 Chron XXV. 23.

(3) Ezéch. VIII: 8. (4) Josephe de Bell. Iud. v. 2. 1216, (5) Jean XIX. 17. (6) Targum in 2 Reg. IX. 35.

(7) Matth. XXVII 33. (8) Jeiem. XX. 2. en Hébreu c'est 3 qui est:

pris en ce sens, Nombr. XXXVI. 37, 38, Jerema-XIII. 5. XXXII 5. & al. (9) Ezéch. IX. 2.

SECTION VIII. Sail prémier Roi d'Israël.

porte, jusqu'à la porte du Coin, & depuis la tour de Hananéel jusqu'aux pressoire du Roi. Ici l'on a prémièrement Jerusalem au Midi, un l'ays de Montagnes qui devoit être changé en plaine; ce qui est, comme on voit, une manière de parler figurée. Outre cela le côté Septentrional est tracé ici, depuis une porte par laquelle on alloit vers le Pays appartenant à la Tribu de Benjamin (a), jusqu'à la porte Vieille, apellée ici la prémière porte; les mots suivans, jusqu'à la porte du Coin, n'étant qu'une explication de ceux-ci, jusqu'à la prémière porte. Ainsi on alloit vers l'Orient en passant près de la tour de Hananéel, & on revenoit vers le Midi, où étoit le Jardin du Roi. Férémie (b) fait mention d'une autre porte, qui est apellée la porte Orientale. & qui seroit mieux apellée la porte des Briques\*, qui étoit la même que la porte des Immondices, où étoit la Vallée des Cendres (c). Au reste nous ne prenons point la porte de la Ville (d) pour une des dix portes de Jérusalem, mais plutôt pour une porte de la Cité de David ou de Zion, au Nord-Quest, par laquelle on alloit vers la porte de la Vallée, & qui fut apellée dans la fuite la porte de Zion (e). La fituation de שער החוח Shahar Hattavek. la porte du Milieu peut se trouver par ce qui est dit dans les Révélations de Férémie (f), où l'on trouve que l'Armée de Nébucadnezzar, étant entrée dans Jérusalem du côté du Nord, avançı jusqu'à la porte du Milieu, ce que Sédécias n'eut pas plutôt appris, qu'il se sauva, comme nous l'avons déjà vu (g), par son jardin du côté du Midi. Il paroit clairement par-là, que la porte en question devoit être au milieu de la Vallée entre Acra & Zion.

Tours.

Nous avons encore deux mots à ajouter concernant les Tours, dont parle Néhémie. Elles étoient au nombre de quatre. Nous lisons à-la-vérité (b) qu'Hozias bâtit des tours à Jérusalem, sur la porte du Coin, & sur la porte de la Vallée, & sur le coude de la Muraille; mais le nombre n'en est pas spécifié. Quoi qu'il en soit, les noms des quatre tours, dont il s'agit, sont Meah à l'Orient, Hananéel au Nord-Est, Hat-

(a) Jérém. XXVII. 13.

(b) Ibid.

(c) Jérém. XXXI. 38. (d) 2 Chron. XXXII. 6. (e) Maundr. ubi supr. (f) XXXIX. 2. &c.

(g) Supr. (b) 2 Chron. XXVI. 9.

On pourroit traduire ainsi, en supposant simplement (1) un changement de lettres facile & commun, comme il paroit par la prononciation de Sibboleth au-lieu de Shibboleth (2. Et cette supposition est d'autant plus permise ici, qu'il y a déjà dans le Texte deux manières de lire le même mot, Harfouth & Harffuth. Quoi qu'il en soit, Heres, en Hé. breu הרש, est une brique, & Herejs en Chalden הרש, le Soleil. Nous préférons donc la leçon, suivant laquelle on liroit חרשית, que nous croyons avoir été la porte des Immondices, qui donnoit dans la Vallée de Hinnon & dans celle des Cendres.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. LIV. I. CH. VII. \* 97

Hattanourim à l'Occident, & Ophel au Sud-Est. La prémière, que Secvion nous venons de nommer, fut aussi bâtie avant les autres (a), & le VIII. Peuple passa tout auprès en allant à la porte du Bercail, le jour de mier Roi cette proceilion folemnelle (b) dont nous avons parlé; la feconde, a d'Ifriel. pellée Hananéel, étoit plus au Septentrion, & la troissème tout-à-fait à l'Occident. Il est dit (c), de cette troissème, qui s'apelloit aussi la Tour des Fours, que ce fut d'au-delà de cette tour que le Peuple alla jusqu'à la large muraille. Enfin, la quatrième, qui s'apelloit Ophel, donna fon nom à un quartier & même (d) à une muraille qui étoit près de-là (e); mais originairement c'étoit le nom d'une tour (f). qu'on croit avoir été fort haute \*, & qui servoit probablement d'endroit élevé (g), où l'on plaçoit des Gardes, pour favoir ce qui se passoit à une distance considérable. Il est dit que le Roi Manasse l'éleva à une grande hauteur (h): & Joséphe parle de cette tour, quand il dit, que la muraille, qui passoit par Ophlas, fut continuée presqu'au portique Oriental du Temple (i).

Nous avons déjà eu occasion (k) de dire quelque chose touchant les Eaux & les Sources qui étoient dans Jérusalem & autour de cette Ville. Voici ce que Maundrel rapporte au sujet de l'Etang de Gihon. , Il " est environ, dit ce Voyageur, à deux stades hors de la porte de " Bethlehem " à l'Occident. " C'est un bel étang, long de 106. pas, , large de 67, revétu d'une bonne muraille, & bien pourvu d'eau ". Ce passage sert à éclaircir ce qui est dit d'Ezéchias (1), , , qu'il bou-, cha les eaux de Guihon, & qu'il les conduisit en bas vers l'Occi-, dent de la Cité de David ". Le cours paturel de ces eaux étoit vers le Midi & vers l'Orient en fortant de la Ville: mais le Roi les détourna afin de les faire couler vers l'Occident en Zion. Suivant le Targum, Gibon est le même étang que Shiloh ou Siloé; cependant il est clair qu'il doit y avoir eu en cet endroit deux étangs, puisque Gibon est nommé le haut Etang. Puis donc qu'il y avoit un bas Etang, ce dernier pourroit bien avoir été celui de Siloé, dont l'autre étoit la fource. Il y en a cependant qui crojent que Gihon étoit seulement un bassin ou un réservoir, dans lequel l'eau se rendoit d'Enrogel, c'est-à-dire, la Fontaine du Foulon, où Adonija offrit fon

(55) Hab. II. 4.

<sup>(</sup>a) Néh. III. 2. (b) Ibid. XII. 39.

<sup>(</sup>c) Ibid. XII. 38. (d) Ibid. III, 26.

<sup>(</sup>e) Ibid. 27. (f) 2 Rois V. 29.

<sup>(</sup>g) Esai. XXXII. 14. in Marg.

<sup>(</sup>b) 2 Chron. XXXIII. 14.

<sup>(</sup>i) Bell. Jud. VI. 6. (k) Supr. note e.

<sup>(1) 2</sup> Chron. XXXII. 31.

<sup>\*</sup> C'est ce qui paroit par l'étymologie même du mot, que le Prophète employe, savoir Ophla (1), que notre Version a rendu par celui d'elevé.

# 98\* HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

Saul prémier Roi d'Ifraël.

Section fon facrifice dans le tems (a) qu'il aspiroit à la Couronne. Mais il se peut que ce raisonnement ne soit fondé que sur la supposition que Gihon étoit situé dans le champ du Foulon. Et quoique le mot de Rogel puisse fignifier un Foulon, cependant celui de (b) a ce sens plus directement. L'eau de Siloé ou de Gibon, qui avoit été détournée du tems d'Ezéchias, pour couler dans la Ville, fut apparemment, quand Férusalem se vit rétablie dans un état de splendeur, détournée encore pour la même fin. Ainsi il n'y a pas sujet de s'étonner que (c) Tacite nomme ce lieu fontem perennnis aquæ.

Il y avoit aussi l'Etang du Roi, dont Nébémie fait mention (d), comme étant près de la porte de la Fontaine, c'est-à-dire, au Sud-Ouest de Zion: Fosèphe (e) l'apelle l'Etang de Salomon, & lui assigne la même situation que fait Néhémie. Esaie (f) parle du vieux Etang, dont l'eau avoit été retenue entre les deux murailles, & cet Etang pourroit fort bien avoir été le même que celui qui fut fait par ordre d'Ezechias, & que nous trouvons désigné simplement par le nom d'Etang refait (g), mais qu'on pourroit nommer l'Etang artificiel; non que ses eaux ne vinssent d'une fource naturelle, mais parce que l'art les avoit détournées vers les parties Orientales de Zion. Le Ruisseau de Cédron étoit particulièrement sameux à Férusalem: la source en tarissoit ordinairement en Eté, mais dans des tems de pluye, ce ruisseau sembloit une Rivière, tant il étoit grossi par la quantité prodigieuse d'eau qui descendoit des Montagnes. Son nom en Hébreu se prononce Kidron, ce que la Traduction Angloise a marqué dans l'endroit où il est dit que David passa le ruisseau en question vers le chemin du Désert (b). Il n'importe guères de savoir la signification de ce nom, cependant il ne sera pas mauvais d'observer, que suivant St. Férôme (i), le sens en revient à celui des mots Latins à tenebris, ce qui se pourroit très bien, puisque קרר Kadar veut dire être obscur ou noir. Aussi Joséphe (k), qui apelle souvent Cédron une Vallée, dit qu'elle étoit très profonde, & au pié de la Montagne des Oliviers, à l'Orient (1); mais dans un endroit (m) il le nomme xesuappos, & c'est ainsi qu'il est apellé dans le Nouveau Testament (n).

Tout ce qui nous reste à dire en finissant, est que nous croyons pouvoir nous flater d'avoir représenté fidèlement Jérusalem telle qu'elle étoit anciennement depuis le tems de David jusqu'à celui de la Captivité de Babylone: car quoiqu'on nous puisse objecter que Néhémie, de qui nous avons emprunté la plupart de nos preuves, a vécu plusieurs années après le retour des Juifs à férusalem, il n'en est pas moins vrai pour cela, qu'en rebâtissant cette Vil-

(a) 1 Rois I. 9. (b) 2 Rois XVIII. 17. (e) Hift. I., V. c. 12.

(d) Ch II. 4.

(b) 2 Sam. XV. 23.

(i) In Jerem. XXXI. 40.

(k) B. J. 1231, 1251. (l) Ibid 1216.

<sup>(</sup>e) In Ecphrasi. 1222. (f) Ch. XXII. 11.

<sup>(</sup>g) Nehem. III. 16.

<sup>(</sup>m) Antiq. L. VIII. 335.

<sup>(</sup>n) Jean XVIII. I.

GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. LIV. I. CH. VII. \* 99

Ville on ne suivit pas un nouveau plan, mais simplement celui qui avoit déjà été exécuté. Les murailles à-la-vérité avoient été renversées, & les saül préportes réduites en cendres; cependant plusieurs parties considérables de mier Roi Jérusalem subsistement encore, & le reste n'étoit pas tellement détruit, qu'on d'Ijraël. n'en vit distinctement les traces. Les brèches furent réparées (a), les Bâtimens relevés, & toute la Ville rétablie autant qu'il sut possible dans son prémier état.

(a) Néhém. IV. 7. Coll. VI. 1.



60

SECTION
VIII.
Saül prémier Roi
å Ifraël.

SUITE

DELA

SECTION VIII.

DE

# L'HISTOIRE UNIVERSELLE.

Nous revenons à Salomon. Ce Monarque, pour célébrer la Dédicace de ce nouveau Temple avec plus de magnificence, différa la chose jusqu'à l'année suivante, qui étoit celle du Jubilé\*: Solemnité qui attiroit toujours un concours prodigieux de Peuple de tous les endroits du Royaume, comme il a été observé ci-dessus (a). La Cérémonie commença le huitième jour du septième mois de l'Année Ecclésiastique, qui étoit le prémier de l'Année Civile, répondant à la fin de notre mois d'Octobre, & dura sept jours, au bout desquels commença la Fête des Tabernacles, qui étoit une des trois principales Fêtes des Ifraélites, & qui duroit aussi sept jours. Par où il paroit que le nombre prodigieux de Peuple, qui s'étoit rendu à Férusalem pour assister à l'une & à l'autre de ces solemnités, s'arrêta au moins deux semaines dans cette ville. Il y eut, pour ouvrir la Cérémonie, une pompeuse Procession, dans laquelle les Prêtres portérent l'Arche depuis le Tabernacle que David avoit fait dresser jusqu'au Temple; & la déposérent dans le Lieu très Saint entre les deux Chérubins d'or, que Salomon avoit fait faire par Hiram, & qu'il avoit ordonné de placer dans cet endroit, pour qu'ils servissent en quelque manière à couvrir l'Arche †. Le Roi lui-même accompagné de fes

(a) T. II. pag. 408. &c.

\* Ce Jubilé fut le neuvième qu'ils célébrérent, & commença, suivant l'Archevêque

Usher, l'An du Monde 3001. (1).

† Nous avons parlé dans un autre endroit de la figure de ceux qui couvroient le Propitiatoire, & de la manière dont ils étoient posés (2). Ceux qu'Hiram sit pour le Lieu très Saint disséroient des prémiers, & étoient de deux sortes; savoir, les deux qui étendoient une

fes principaux Officiers & des Anciens d'Israël, marchoit devant l'Arche: Section' plusieurs Prêtres & Lévites, qui chantoient des Cantiques convenables à la solemnité, & qui jouoient sur divers instrumens, avec des Pretres, qui Saul pre. portoient les Chandeliers d'or, l'Autel des parfums, & quelques autres U- mier Roi tentiles du Sanctuaire, qui, aussi-bien que le Tabernacle, avoient été à d'Israël. Gabaon. Toutes ces choses ne furent pas placées dans le Sanctuaire, parce que le Roi en avoit fait faire un nouvel affortiment, qui répondoit mieux à l'étendue du lieu, mais furent déposées dans un autre endroit destiné à cela. Pour rendre la Procession plus solemnelle, Salomon avoit ordonné que l'Arche s'arretat de distance en distance, & qu'à chaque station on immolât devant elle un nombre prodigieux de victimes, jusqu'à ce qu'eile fut arrivée au Sanctuaire. Dans le tems que les Prêtres déposérent l'Arche dans

aile au dessus de l'Arche, & touchoient la paroi de l'autre; & ceux qui étoient faits en bas-relief, pour orner les côtés de la paroi, étant placés entre des palmiers, aussi faits en basrelief, & tous de l'or le plus pur. Nous ignorons quelle étoit la grandeur de ces derniers; mais on peut conjecturer celle des deux autres par la longueur de leurs ailes, qui doivent a. voir eu au moins cinq coudées de longueur, puisque l'endroit où ils étoient, avoit vingt coudées en longueur & autant en largeur, qu'une aile de l'un touchoit la paroi qui étoit vers le Septentrion, & une aile de l'autre la paroi qui étoit vers le Midi, & que les deuxautres ailes s'entrejoignoient: ainsi on pourroit conjecturer avec raifon, que les Chérubins avoient environ dix coudées de hauteur. Pour ce qui est de leur forme, nous n'avons rien de certain à ajouter à ce que nous en avons dit dans l'endroit que nous venons d'indiquer.

Nous avons observé dans ce même endroit, que Salomon sit tous les autres Ornemens & Utenfiles du Temple, proportionnés, tant en grandeur qu'en richesse, à la richesse & à la grandeur de cet Edifice. Par exemple, l'Autel Mosaique, à cause de sa petitesse, sut ôté pour faire place à un autre, qui avoit vingt coudées en longueur & en largeur, & dix en hauteur. La même chose ent lieu par rapport à l'Autel des Parsums, & aux Tables des Pains de proposition. Salomon rendit le nombre de ces dernières, aussi bien que celui des Chandeliers

d'or, cinq ou fix fois plus grand.

Outre ce que nous venons de marquer, il y avoit une prodigieuse quantité d'autres Vaisseaux & Utenfiles d'or & d'argent, touchant lesquels le Texte dit simplement qu'ils étoient sans nombre (1), mais l'Historien Juif est entré sur ce sujet dans un détail, qui nous oblige à renvoyer nos Lecteurs à son Ouvrage (2) quoique nous ne sachions pas d'où il l'a pu tirer, ni où tant de choses étoient placées. Suivant lui il y avoit dix mille Tables pour poser dessus les Utensiles sacrés, outre celies des Pains de proposition. Il parle aussi de dix misse Chandeliers, sans compter ceux qui étoient dans le Lieu Saint, quatre-vingt mille Coupes; & quoique le Texte ne fasse mention que de cent Bassins (3), qui paroissent avoir été destinés, aussi bien que les Coupes, à recevoir les offrandes de Vin &c. il les multiplie jusqu'à cent mille, en ajoutant encore qu'il y en avoit deux cens mille d'argent. Nous en disons autant de mille Ornemens Sacerdotaux, que Salomon, suivant lui, fit faire pour le seul usage du Grand Sacrificateur; de mille Robes de lin, & autant de Ceintures pour les Prêtres ordinaires, sans compter deux cens mille autres pour les Levites & les Musiciens. Toutes ces Robes, s'il faut l'en croire, ne devoient jamais être réparées, s'il y avoit quelque chose de décousu; ni lavées, s'il s'y trouvoit queique tache; mais étoient changées, dans l'un ou l'autre de ces cas, en mêches pour les Lampes. Nous terminerons ce Calcul hyperbolique, en ajoutant les deux cens mille Trompettes, & les quatre cens mille Instrumens de Musique, faits d'un métail mêlé d'or & d'argent, tel que celui que les Anciens apelloient electrum; & en remarquant que tous ces articles, aussibien que celui des deux cens mille Trompettes faites conformément à l'ordre de Moyfe, font, ou passés sous silence par le Texte, ou contredits formellement.

<sup>(1) 2</sup> Chron. IV. 18, & aill. Jud. c. 6 & alib paff. (2) Antiq. l. XV. c. 14. XX. & alib. & de Bell. (3) 2 Chron. IV. 8>

VIII. mier Roi d'Ifraël.

Section le Lieu très Saint, l'air retentit du son de cent vingt trompettes. & des voix des Lévites, qui répétoient ces paroles, en mettant une pause entre Saul pré- chaque répétition, Louez l'Eternel, car il est bon, & sa gratuité dure à jamais. Ce fut alors que Dieu parut descendre d'une manière visible, pour prendre en quelque sorte possession de son nouveau Temple, en le remplissant d'une nuée, comme il avoit fait autrefois à l'égard du Tabernacle, ensorte que les Prêtres ne purent pas se tenir debout pour offrir les facrifices qu'ils avoient préparés à cette occasion (a).

Durant ces entrefaites, Salomon, qui étoit placé fur une espèce d'estrade d'airain, de trois piés de haut, & fait pour la circonstance, se mit à genoux à la vue de tout le Peuple, & ayant étendu ses mains vers le Ciel, fit la Dédicace du Temple par une belle prière, qu'il prononça à haute voix; supliant Dieu de vouloir résider dans cette Maison, & exaucer les oraisons qui y seroient faites, de quelque nation ou de quelque lieu de la Terre que fussent ceux qui s'y rendroient pour l'invoquer. A peine Salomon eutil fini fa prière, que les victimes dont l'Autel étoit couvert, furent confumées par un feu céleste, ce qui étoit une marque que Dieu les avoit pour agréables. Le Roi bénit alors toute l'Assemblée; après quoi le Peuple alla Prodigieux offrir à Dieu une quantité prodigieuse d'autres sacrifices, que le Roi & les nombre de Chefs des Tribus avoient fournis, & pour lesquels il fallut élever un grand Sacrifices. nombre d'Autels dans le Parvis, le Grand Autel ne pouvant suffire à les contenir. Le prémier jour de cette auguste Cérémonie, qui dura sept jours entiers, on immola \* vingt-deux mille bœufs, & cent vingt mille moutons, comme facrifices de prospérité, qui servirent à régaler le Peuple qui étoit venu de toutes parts; sans compter les holocaustes qu'on offroit chaque jour. La Fête des Tabernacles, qui suivit immédiatement après, sut aussi célébrée avec une magnificence extraordinaire; & des qu'elle fut finie, Salomon renvoya le Peuple, rempli de joie & d'admiration (b). Dans le même tems, Dieu voulant empêcher que ce jeune Monarque ne s'enivrât de sa propre grandeur, lui apparut en songe la prémière nuit de la Dédicace, & après lui avoir marqué qu'il acceptoit le don du Temple, renouvella les promesses faites à lui & à ses descendans, pourvu qu'ils gardassent ses ordonnances. D'un autre côté, cet Etre Souverain lui déclara, que s'ils l'irritoient contr'eux par leur idolâtrie & par leur desobéissance, ce Bâtiment glorieux, l'étonnement du Monde, deviendroit un repaire de hiboux, & un fujet d'opprobre parmi les Nations (c).

Lors-

<sup>(</sup>c) r Rois IX &c. (a) 2 Chron. VI. (b) 1 Rois. VIII. 12. &c. 2 Chron. VI & VII.

<sup>\*</sup> A-la-vérité le Texte dit que ce sut Salomon lui-même, qui offrit ce grand nombre de victimes (1); mais il paroit par la sin du verset, & par le verset qui précède, que tout Israel étoit joint en cette occasion avec lui. Ajoutons ici, qu'il n'est pas tout à sait clair, si tous ces sacrifices surent offerts en un jour, ou durant les sept jours de la Fête: le dernier de ces sentimens est le plus vraisemblable, mais les termes du Texte semblent favoriser davantage le prémier.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. 63

Lorsque Salomon eut mis la dernière main à cet Edifice sacré, îl fit tra- Section vailler ses Ouvriers deux autres Bâtimens, l'un pour lui-même, & l'autre pour la fille de Pharaon (c)., & n'épargna rien en art ni en matériaux pour Saal pré en faire de magnifiques Palais \*. Il mit treize ans à les bâtir; enforte qu'il ache-mier Roi va ces trois superbes Edifices, avec tous leurs utensiles & ornemens, dans d'Israel. l'espace de vingt ans. Après cela il renvoya une grande partie des Ouvriers Tyriens; & pour témoigner sa reconnoissance à leur Prince, qui lui Salomon. avoit si généreusement fourni, non seulement une immense quantité de pierres & de bois, mais aussi des sommes considérables en or, il lui sit présent de vingt villes dans le Pays de Galilée. Quelque tems après Hiram vint en Galilée pour voir ces villes, qui lui plurent si peu, qu'il ne put s'empêcher d'en témoigner une espèce de mécontentement contre son frère Salomon, & en refusant de les accepter, & en désignant tout le Pays où elles étoient par un nom qui marquoit le peu de cas qu'il en faisoit \*; ce

qui

# (6) Comp. 1 Rois III. 1. VII. 8, 9, 14: avec 2 Chron. VIII. 11.

\* Un de ces Palais est apellé la Maison de la Forêt du Liban (1), quoiqu'il sût à Férusa Lem. On ne sait pas bien la raison de cette dénomination. Le Paraphraste Chaldaique nomme ce même Palais la Maison d'Eté, ou une Maison de Plaisance: d'autres croient que ce Palais fut bâti dans la Forêt du Liban, après la prise de la ville de Hamath-zobah (2): mais l'opinion générale est, que le nom de Forêt du Liban sut donné à la Cité de David, à cause du nombre prodigieux de cèdres & d'autres arbres qui avoient été apportés de cette Forêt, pour construire le Temple & d'autres Edisces superbes; ce qui saisoit que le Liban paroissoit en quelque manière avoir été transporté à férusalem (3). C'est pour cette raison, & peut-être aussi à cause que le cèdre est un arbre très odorisérant, que la Cité, le Temple & le Palais sont désignés par le nom de Liban dans nos Pseaumes; & dans quelques-

uns de nos Prophètes (4).

Ces Palais furent bâtis avec la dernière magnificence, par rapport à la prodigieuse quantité d'or, d'argent, de cèdres, & d'autres bois rares, de marbre & d'autres pierres de prix d'une grandeur étonnante & d'un travail exquis, qu'on y employa; pour ne rien dire des ameublemens, des galleries, des portiques, des cours, & des apartemens. Parmi ces derniers, il y en avoit un qui surpassoit tous les autres en grandeur, qu'on apelloit la Sale du Jugement, dans laquelle étoit le Trône du Roi, & de chaque côté les sièges de ses Conseillers. Cette Sale étoit de beaucoup la plus magnifique de toutes, parce qu'elle étoit, & l'endroit où Salomon rendoit ses jugemens, & celui où il donnoit audience, tant aux Etrangers qu'aux Grands de fon Royaume. Elle étoit placée au milieu de plusieurs colonnes de cèdre, curieusement cizelées, & couvertes ou plutôt incrustées d'or. Le Trône même, qui étoit en façon de niche, étoit couvert d'ivoire, entre-mêlé de plusieurs ornemens d'or excellemment travaillés. Ce Trône avoit six degrés, & sur chaque degré étoient posés aux deux bouts deux petits Lions, les deux bras du siège étant ornés de deux Lions de grandeur naturelle. Tous ces Lions, les bras, & même les degrés du Trône étoient couverts d'or & d'ivoire. On peut conjecturer quelle étoit la richesse des ameublemens de ces Palais, par celle de la vaisselle qui étoit toute de fin or. Ajoutons à tout cela trois cens Boucliers du même métail, qu'il faisoit porter devant lui quand il sortoit. Le Prince fit saire aussi deux cens autres Boucliers plus grands, qu'on suspendoit dans quelques endroits du Temple où ils étoient exposés à la vue. Ces derniers étoient faits de quelque bois précieux, couvert de fix cens ficles en or: pour les autres, ils pesoient chacun trois livres d'or (5).

ברול ב Chabul, qui est le nom par lequel Hiram designa ce Pays, vient de כבול, qui signifie fanon, par allusion, à ce qu'on croit, aux boues de ce Pays, dans lequel il n'y a pas

<sup>(1) 1</sup> Rois VII. 2.
(2) V. Jun. in loc. & 2 Chron. VIII. 3.
(3) Ita Rabbin. & Munst. Calmet. & al. in Ps.
(4) Ps. XXIX. XCII. 12, 13. & aill.
(5) 1 Rois, X, 16, 17, 2 Chron. 1%, 184.

VIII. d'Ifrael.

Section qui détermina Salomon à les rebâtir, & à les peupler de quelques Colonies d'Israélites (a). Le reste de ses Ouvriers, Tyriens or jutres, avec les Escla-Saul pré ves Cananéens, qui pouvoient être devenus alors d'abiles Architectes, fut mier Roi employé à entourer Jérusalem d'une haute & épaisse muraille, & à fortisser Millo, Hazor, Méguiddo, Guézer, Beth-horon, Bahalath, Tadmor ou Palmyre, & d'autres Places de conséquence; outre diverses autres Places de défense, où Salomon faisoit mettre ses chariots, ses chevaux, ses magazins de blé, de vin, d'huile, & plusieurs autres munitions de guerre & de bouche. Ce Monarque fit construire outre cela quelques Forteresses au Liban, apparemment pour s'affurer une libre communication avec la Syrie. Peu de tems après il subjugua le reste des Amorrbéens, des Héthiens, des Périzziens, des Héviens, & des Jébusiens, qui semblent avoir resté jusqu'alors dans l'indépendance, & se les rendit tous tributaires (b). Il y a apparence que ces Peuples furent aussi employés aux divers travaux que Salomon faisoit entreprendre: car pour ce qui est des Israélites, le Texte dit expressément qu'ils étoient exempts de toute occupation servile, n'étant employés que comme Inspecteurs, ou comme Gens de guerre (c).

Pour subvenir à de si excessives dépenses, Salomon sit construire une Salomon. Flotte à Ezion-Guéber, sur les côtes de la Mer Rouge, & en confia le soin à quelques Mariniers Tyriens, qui se rendirent avec les Serviteurs de Salomon en Ophir \*, d'où, environ trois ans après, ils rapportérent une immense

> (a) Comp. I Rois. IX. 10 avec 2 Chron. &c. V. fupr. T. I. p. 597. VIII. I &c. (c) I Rois IX. 22, 23.

(b) I Rois IX. 15 &c. 2 Chron. VIII. I.

moyen de voyager, à cause que les chevaux y enfoncent. Joséphe dérive ce terme d'un mot Phénicien, qui veut dire desagréable, & ajoute que ce sut pour cette raison que Hiram refusa d'accepter ces villes (1): mais comme nous trouvons que des le tems de fosué il y avoit (2) une ville nommée Chabul, ne se pourroit-il pas que Hiram, comme par mépris, désigna toutes ces villes par ce même nom?

Cette Chabul, que foséphe apelle Chéhalon (3), étoit située, suivant lui, dans le voisinage de Tyr, ou entre Tyr & Ptolémaide: celle de fosué ne pouvoit pas en être sort éloignée; & cependant St. férême la met de l'autre côse du fourdain (4), dans cette partie qu'on apelloit Décapolis (5).

\* Nos Lecteurs ne seroient pas satisfaits sans doute, si nous leur dissons qu'Opbir est pour nous une Terre inconnue, qu'on a cherchée inutilement sur toute la surface de notre Globe. Cependant cette recherche ne semble pas devoir être si difficile, l'Ecriture paroissant nous fournir à cet égard différens secours, comme par exemple : Que Moyse parle d'Ophir, fils de Joktan, qui alla demeurer avec ses frères depuis Mesça vers Sephar, montagne située à l'Orient (6); que la même Flotte alloit en Ophir & en Tarsis (7), & partoit d'Ezion Guéber, Port de mer près d'Eloth, en Idumée sur la Mer Rouge (8); qu'on mettoit trois ans à faire le voyage (9); qu'on en rapportoit de l'or, des pierres précieuses, des épiceries, de l'ivoire, du bois d'ébène & du bois d'Alguminim, des paons & des finges (10). ; que

<sup>(1)</sup> Antiq. l. 8. c. 2. V. lupra. T. II. p. 90. (2) of XIX. 27.

<sup>(3)</sup> Joseph. ibid. & in Vita sul. (4) Hieron in Amos. I.

<sup>(5)</sup> Calm au mot Chabulon.
(6) Gen. X. 9, 10.

<sup>(7)</sup> Comp. 1. Rois. IX. 28. X. 22. XXII. 49. 4.

vec 2 Chron XX. 36.

(R) 1 Rois IX. 26. & aill.

(9) Ibid. X. 22. & aill. (10) Ibid, & 3 Chron. IX. 10.

quantité d'or & d'argent; outre diverses sortes de pierres précieuses, les épi- Secrion ceries, le bois d'ébène & autres bois rares, l'ivoire, les paons, les singes, & autres curiosités (a). L'or seul montoit annuellement à quatre cens cin- Saul préquante talens, sans compter le profit que le reste rapportoit. Quelques-uns mier Roi

### (a) I Rois IX. 24. X. 22. 2 Chron. VIII. 17, 18. IX. 21.

le Pays d'Opbir fournissoit non seulement de l'or en abondance, mais aussi que l'or en étoit plus fin & meilleur que celui de tout autre Pays (1): & entin, que suivant Eupolème, ancien Auteur cité par Eusèbe (2), l'Urphe ou l'Opbir, d'où l'on rapportoit ce métail, étoit une Ile dans la Mer Rouge; non pas celle qu'on désigne ordinairement par ce nom, laquelle est située entre l'Arabie & l'Egypte; mais le grand Océan qui sépare les Indes de l'Afrique, & qui baigne la Côte de l'Arabie & de la Perfe : le nom de Mer Rouge lui ayant été donné à cause de la couleur que les rayons perpendiculaires du Soleil lui donnent dans ces Climats ardens (3). Ajoutons à cela, que Joséphe affirme qu'Ophir étoit dans les Indes, & fut apellé dans la suite le Pays d'Or (4), ce qui pourroit fort bien être l'Île qu'on nomme présentement Malaca, & qui est vis-à-vis de Sumatra. Ne semble t-il pas qu'à l'aide de tant d'indices, on devroit pouvoir trouver, sinon le lieu même, du moins le pays d'où venoient toutes ces richesses? Et cependant à peine y a-t il deux Auteurs qui ayent pris la même route.

Mais, pour ne nous pas arrêter trop longtems sur un sujet touchant lequel il y a une si grande diversité de sentimens, nous nous contenterons d'indiquer simplement ceux qui ont visiblement donné à gauche, & rapporterons ensuite, d'une manière abrégée, les opinions

de ceux qui ont aproché davantage de la vraisemblance.

Nous mettons au nombre des prémiers, ceux qui ont cherché Ophir en Amérique (5); parce qu'il n'y a pas moyen de concevoir que dans des tems aussi reculés. on ait pu sans Cartes, ni Boussoles, ni presque aucune connoissance en Astronomie ou en Géographie, achever un si long voyage & en revenir, tout l'Art de naviger consistant alors à côtoyer le rivage. Si l'on dit que ce sut-là précisément la méthode qu'on suivit, & que la Flotte de Salomon côtoya la Chine & les parties Septentrionales du Fas pon jusqu'au Nord de l'Amérique, & aborda enfin à l'Île Espagnole, ou bien au Mexique ou au Pérou; sans compter que dans ce cas dix-huit mois ne suffiroient pas pour faire tant de chemin, nous demandons si plusieurs autres Iles des Indes n'auroient pas pu fournir ce qu'on apportoit d'Opbir, & particulièrement de l'or, qui fit connoître à ceux qui montoient les Flottes de Salomon, ces Pays si reculés? L'Amérique a-t-elle été peuplée de si bonne heure? Et si elle l'a été, ce qui est à peine croyable, ses habitans étoient-ils assez habiles dans la Navigation pour transporter leurs marchandises à quelque lieu de commerce moins éloigné de l'Asie, ou bien quelque Nation Asiatique venoit-elle les prendre chez eux?

2. Ceux qui n'ont pas été plus loin que les Côtes d'Afrique (6), par la raison que, quoique diverses parties d'Afrique ayent probablement abondé en or, en épiceries, en ivoire &c. ou, suivant d'autres, que les Indiens ayent pu les y porter, la Côte la plus éloignée d'Afrique ne l'étoit cependant pas assez d'Ezion-Guéber, pour qu'il fallût trois ans pour y aller & en revenir, quand même nous supposerions qu'ils se rendoient à un Port différent pour chaque forte de marchandise: argument, qui est plus concluant encore contre ceux qui mettent Opbir plus près de la Judée. Enfin, ceux qui se sont imaginés qu'Exion Guéber n'étoit pas sur les Côtes de la Mer Rouge, mais dans la Mediterranée (7, afin d'éviter la faute qu'a commife l'Evêque d'Avranches, en supposant que le canal de communication entre ces deux Mers a été ouvert du tems de David; notion que plusieurs Savans ont résutée (8). Mais en laissant à quartier l'embarras de trouver un passage d'Ezion-Guéber dans la Méditerranée, on

(7) Gorop. Becan Bivar. Horn & al.

(8) Marsh. Can. Egypt. fect. 15. Calm. Prole-

<sup>(1)</sup> Ibid & alib.

<sup>(2)</sup> Prap. Evang. 1. 9.

<sup>(3)</sup> Prideaux Connect. I. 1.

<sup>(4)</sup> Antiq. L. VIII. c. 2.
(5) Genebr. Ari. Mont. Christ. Columb. Va. gom. in Gen. tabl. Fostel. & al. Tome III.

<sup>(6)</sup> Grot. in Reg. IX. Huët. Dissert. de Navig. Salom. Jean dos Sant. & al.

Section VIII. de ces bois précieux furent employés à embellir les galleries du Temple, & façonnés en Instrumens de Musique pour le Service Divin (a).

Saül prémier Roi d'Ifraël.

(a) 2 Chron. V. 11.

Pen-

ne sauroit s'empêcher de placer Ezion Guéber dans quelque endroit de la Mer Rouge, sans faire violence au Texte, à cause qu'il n'y a pas un seul exemple où סוק Yom Suph signisse la Mediterranée, ou même quelque autre Mer que la Mer Rouge: & secondement, parce qu'Ezion-Guéber est dit avoir été proche d'Eloth, endroit toujours placé sur la Mer Rouge (1). Parmi ceux dont la conjecture a quelque chose de plus vraisemblable, nous nommerons d'abord les Auteurs qui avec Josephe mettent Ophir dans quelque endroit des Indes Orientales (2), sans nous attacher trop scrupuleusement au lieu particulier pour lequel chacun d'eux s'est déterminé, savoir le Royaume de Malabar, les Iles de Ceylan ou de Taprobane (3), ou Siam (4), ou bien quelqu'une des Iles voisines, ou des Royaumes au-delà du Gange (5). ou le Royaume de Pégu, dont les habitans prétendent descendre des Juifs que Salomon envoya dans leur pays pour y travailler aux Mines d'or (6); car nous croyons que c'est peine perdue, que de chercher un lieu particulier, qui produisst toutes les marchandises que la Flotte rapportoit en Judée, puisqu'elle avoit tout le tems d'en charger différentes parties en divers endroits; ou, ce qui est aussi probable, puisque toutes ces marchandises pouvoient être apportées par des Marchands Indiens, de plusieurs endroits des Indes, à quelque lieu de commerce; le tout, en supposant que la Flotte passoit de la Mer. Rouge dans l'Ocean à travers le Golfe de Perfe. En second lieu, Prideaux remarque que c'étoit à aller en Tarsis & à en revenir, que la Flotte mettoit trois ans ; d'où il conjecture qu'Ophir pouvoit être plus près de la fudée, & le voyage s'en seroit sait aussi en moins de tems, si la Flotte n'avoit pas été obligée d'aller en Tarsis, pour y querir des choses qui ne se trouvoient pas en Ophir; & par conséquent, que quelque endroit dans l'Ocean Indien, affez éloigné pour qu'il fallut trois ans pour y aller & pour en revenir, & qui abondoit en or, en argent, en ivoire, en singes & en paons, a pu être Tarfis; & quelqu'autre endroit, beaucoup plus près, qui fournissoit de l'or, du bois d'Algummim, & des pierres précieuses, l'Ophir, dont il est parlé dans l'Ecriture. Ensorte que si la partie Méridionale de l'A. sabie produisoit une grande quantité du meilleur or, ce qu'il prouve par de très bons Auteurs, elle pourroit fort bien avoir été le Pays d'Opbir (7).

Mais quand même on accorderoit que Tarsis & Ophir sont deux endroits dissérens, & a une distance considérable l'un de l'autre, il n'y a aucune vraisemblance que si le Pays d'Ophir avoit été aussi près que l'Arabie Méridionale, & avoit abondé en or, en bois d'Algummim, & en pierres précieuses, la Flotte eût sait un si long voyage pour des choses d'un prix bien insérieur, comme de l'argent, de l'ivoire, des singes & des paons: ainsi il est apparent

qu'ils alloient plus loin, pour avoir du meilleur or & des pierres précieuses.

Enfin, un Auteur moderne (8) a pris une route distérente de celle qu'ont suivie tous les autres, & croit avoir trouvé le Mesa & le Sophar, où Ophir fils de Jaktan alla demeurer, vers l'Arménie & la Médie, où le Tigre & l'Euphrate ont leurs sources; ces Fleuves ayant même pu servir à faciliter le transport des marchandises. Il sortifie sa conjecture par plusieurs raisons ingénieuses, sur lesquelles nous n'avons pas le tems d'insister. La grande objection contre cette hypothèse, & à laquelle il ne nous paroit pas qu'il réponde sussiment, est que la proximité du lieu ne s'accorde pas avec un voyage de trois ans, quand même nous supposerions avec lui que la Flotte faisoit un grand détour, & que les trois ans mentionnés dans le Texte, ne consisteient qu'en trois Etés & en deux Hivers, ou en trente mois. Ainsi, tout bien examiné, le sentiment le plus probable (car il ne saut pas se flatter de trouver quelque chose de plus qu'une simple probabilité) est qu'il saut chercher le Pays d'Ophir dans quelqu'une de ces riches Contrées des Indes au-delà du Gange, & peut-être.

(1) Bochert Phal.

(6) Maff. & Aut. ab eo cis. (7) Prid Connect 1. 1.

<sup>(1)</sup> Euseb. Loc. Hæbr. sib voc. Ηλαθ. Abulfed. Descr. Arab. Plin. Strab. Hieron. Procop. & al. (2) Luc. Holstein Not. in Ottel.

<sup>(4)</sup> Ab. Chorfi in vit. Salem.

<sup>(5)</sup> Lipen. Tract. de Ophir.

<sup>(8)</sup> Calmet. Proleg. in Gen. X.

67

Pendant tout ce tems, Salomon ne perdit jamais de vue l'honneur ni les intérêts de la Religion. Il se rendoit au Temple à toutes les Fétes solemnelles, & se faisoit un devoir, à l'exemple de son père, de règler tout ce qui avoit rapport aux fonctions des Prètres, des Lévites, des Munciens, & autres Officiers du Temple; & de donner au Service Divin un éclat plus grand encore, que celui dont il étoit environné (a). A tous ces égards il a surpasse en magnificence tous les Rois de la Terre.

Entre les personnes que sa réputation attira à Jérusalem, la plus considérable sans contredit su la Reine de Séba \*, Princesse si riche &

douée

### (s) I Rois IX. 25. 2 Chron. VIII. 12. &c.

tre meme jusqu'à la Chine ou au Japon. Ce dernier Empire abonde encore en or très pur, en argent, en pierres précieuses & en bois d'ébène, pour ne rien dire des épiceries, des paons, des perroquets, singes & autres animaux pareils (1); & pour ce qui est de la distance, elle s'accorde très bien avec la longueur du voyage. Il ne nous reste autre chose à ajouter, sinon qu'il y avoit déjà une grande quantité d'or d'Opbir en Judée du tems de David, puisque ce Roi en laissa trois mille talens pour le Temple, outre les cinq mille que les principaux du Peuple donnérent dans le même dessein (2). Or comme il n'est pas apparent que ni David ni les Chefs d'Ijrael ayent donné tout l'or d'Opbir qu'ils avoient, & qu'en en donnant même le tiers il faut qu'ils ayent été très généreux, il s'ensuit qu'il doit y avoir eu vingt-quatre mille talens de ce métail dans le Royaume. Une si prodigieuse somme ne pouvant pas être les seules dépouilles des Nations voisines, il est apparent que David, après avoit subjugué les Iduméens, & pris Eloth & Ezion-Gueber, s'ouvrit un commerce de-la par le secours des Matelots de Hiram. D'où il s'ensuit, que son fils ne fit que continuer un ouvrage déjà commencé, en fortifiant ces deux places, & en les peuplant de Gens de mer, & d'Ouvriers habiles à construire des vaisseaux, en un mot, en savorisant tellement le Commerce & la Navigation, que par leur moyen il devint le Prince le plus riche de son tems, & rendit son Royaume le plus florissant de la Terre.

\* Joséphe la nomme Nicaulis, & dit qu'elle étoit Reine d'Egypte & d'Ethiopie (3); & dans un autre endroit, que Saha étoit la Capitale de ce dernier Royaume; mais que Cambyse changea ce nom en celui de Mérods, à l'honneur de sa sœur, qui s'apelloit ainsi (4). Les Ethiopiens prétendent qu'elle a été Reine de leur Pays, & conservent encore la liste de ses Successeurs (5). Ils ajoutent qu'elle eut un fils de Salomon, qu'elle lui envoya pour qu'il sût élevé près de lui; ils l'apellent Meilik ou Ménilebek, & assurent que vingt & quatre de leurs Rois sont descendus de lui en ligne directe jusqu'à Basilides, qui règnoit au milieu du XVII. Siècle (6). Il y a d'anciens Ecrivains, qui avouent aussi que l'Ethiopie a été pendant quelque tems gouvernée par des Femmes (7). Les Arabes d'un autre côté reclament cette Reine, & prétendent qu'elle sut Reine d'Arabie, & que la Ville de sa résidence étoit Mareb, qu'ils sont Capitale de la Province de Saba. Ils ont aussi conservé sa Généalogie, aussibien que l'Histoire de son Voyage en Judée, le tout embelli ou désiguré de fables, entr'autres qu'elle épousa Salomon, & qu'après son retour en Arabie, ce Prince entretenoit avec elle un Commerce de Lettres, par le moyen d'un Oiseau nommé Hudbud, qui en étoit le

porteur (8)

Mais, en laissant la tous ces contes ridicules, il est certain qu'il n'y a point de sentiment plus vraisemblable que celui des Savans qui prétendent que cette Reine vint d'Arabie, entr'autres raisons, parce qu'elle est apellée dans l'Evangile la Reine du Midi. & qu'il est dit qu'elle vint des bouts de la Terre (9); ce qui indique clairement l'Arabie Heureuse, qui est au Midi de la Judée, & qui est bornée par l'Ocean. A quoi il faut ajouter, qu'elle abondoit en or, en pierres précieuses, & en parsums exquis, plus qu'aucune autre Contrée d'alentour.

(1) V. Varen. & al. Descript. Japon.

(2) 1 Chion. XXIX. 4. &c. (3) Antiq. L. VIII. c. 2. (4) Ibid. L. I. c. 10.

(5) Hier. Almeid, & Ludolph. Hift. Ethlop.

(6) Id. ibid. 1. 11. c. 34. &c.

(7) Strab. L. XVI. c. 17. Plin. L. VI. c. (8) Herbelor Bibliot, Orient, fub voce Balkille.

(9) Matth. XIL 42.

VIII. Saul premier Roi d'Ifraël.

de Séba vient visiter Salomen.

Section douée de tant de fagesse, que le dessein de son voyage semble avoir été de convaincre le Monarque Juif, qu'elle l'emportoit sur lui, par la magnificence de son équipage, la grandeur de ses présens, & le nombre de questions difficiles qu'elle avoit à proposer. Elle amena avec elle un grand nombre de chameaux chargés d'or, de pierres précieuses, & d'une sorte La Reine d'épiceries & de parfums inconnue jusqu'alors à la Cour de Salomon. On peut juger par-là de la magnificence de son équipage & de sa suite : & il n'est nullement vraisemblable qu'elle eût osé se mettre en parallèle avec un Prince si fameux par sa sagesse, si elle n'avoit pas été distinguée par cette même qualité: mais après avoir éprouvé Salomon par les questions subtiles & énigmatiques qu'elle avoit préparées pour lui \*, elle trouva qu'il y répondoit avec tant de promtitude & de clarté, qu'il sembloit même prévenir ses pensées (a): jusques-là qu'elle déclara être convaincue, quec'étoit avec raison qu'on le regardoit comme le plus sage Prince de son tems. Le Roi lui fit voir alors le Temple, ses Palais & ses Jardins, sa Cour. le nombre de ses Serviteurs, & l'ordre qui s'observoit à leur égard, ses Ecuries, ses Chariots, ses Gardes, en un mot, tout ce qu'il y avoit de magnifique à sa Cour & à la Ville. Tant de preuves surprenantes de sa sagesse & de sa grandeur durent étonner prodigieusement cette Princesse. Dès-qu'elle sut un peu remise de son étonnement, elle avoua, avec une espèce d'extase, que les rapports qu'on lui avoit faits, étoient encore de la moitié au dessous. de la vérité. Ensuite elle lui témoigna son contentement dans les termes les plus respectueux, & lui sit présent de cent vingt talens d'or, d'un grand nombre de pierres précieuses, & de quelques riches parsums. Salomon, à son tour, fut trop généreux pour ne lui pas rendre la pareille, & la renvoya également persuadée de sa sagesse & de sa munificence † (b). Jusqu'ici nous n'avons rien vu dans la vie de ce Prince, qui ne nous donne les plus hautes idées de sa sagesse, de sa piété, & de sa magnificence; mais le reste de son règne ne sut pas de-même; & Salomon, apellé par excellence le Sage. aimé de Dieu, & admiré de tout le monde à cause de ses éminentes vertus, devint, dans un âge avancé, tellement esclave de l'amour, qu'il épousa un très

(a) I. Rois X. 3.

(b) Ibid. 1. &c. 2. Chron. IX. 1.

\* Nous avons vu dans une Note précédente, que dans ces tems là une partie des plaisirs. des Princes consistoit à se proposer des énigmes & des questions dissiciles. Un Auteur raporte une des choses que fit cette Princesse, pour tâcher d'embarrasser le Roi. Elle prit un certain nombre de Filles & de Garçons qu'elle avoit amenés avec elle; & après les avoir fait habiller de même, elle donna à deviner à Salomon le sexe de chacun en particulier. Il ajoute que ce Prince ordonna simplement à tous de se laver le visage, & découvrit aisément par la manière dont chacun jexécuta cet ordre, de quel sexe il étoit. Nos Lecteurs pourront trouver dans l'Auteur même les garans de la vérité de cette Histoire (1).

† Julific ajoute que, suivant une tradition des Juifs, la Reine de Seba apporta avec elle la prémière branche de l'Arbre qui produisit ce baume de Galaad, dont l'excellence contribua dans la suite à rendre la Judée sameuse. Il fait mention aussi d'un Bôcage appartenant à la Maison du Liban, qui étoit un tel chef d'œuvre de l'Art, que cette Princesse en sut plus. frappée d'admiration que d'aucun des autres magnifiques Ouvrages qu'elle avoit vus (2).

très grand nombre de Femmes étrangères, sans aucune distinction de Peu- Section ple, de Pays ou de Religion, & fans aucun égard pour les Loix de Dieu qui lui interdisoient de pareilles alliances: desordres dont l'effet sut tel que Dieu Saul prél'avoit marqué (a), puisque ce Prince ne tarda guères à tomber dans l'idolà-mier Roi trie. Le nombre de ses Femmes montoit à sept cens, sans compter trois d'Ijraël. cens Concubines, ou Femmes du second rang; & sa complaisance pour elles Salomon alla au point de faire bâtir des Autels & des Temples à l'honneur de leurs abandonne fausses Divinités, ensorte que tout autour de Jérusalem, pour ne pas di- Dieu. re dans la Ville même, on ne voyoit qu'Idoles & Temples bâtis à leur Tombe honneur; & que la Montagne des Oliviers, située vis-à-vis de Jérujalem, larie, étoit fouillée de deux Autels, l'un confacré à Kémos Dieu de Moab, & l'autre à Moloch Dieu des Ammonites. Une conduite si criminelle irrita souverainement Dieu, qui voulant marquer à Salomon jusqu'à quel point il étoit indigné apparut pour la troissème fois à ce Prince en songe, & lui dit que son ingratitude feroit que sa Couronne seroit transmise à la seule Tribu de Judah. en considération des promesses faites à David, pour l'amour duquel les autres Tribus resteroient soumises à son obeissance durant tout le tems de sa vie. On ignore si cette sévère prédiction excita en lui des sentimens de repentance, ou bien s'il mourut plongé dans l'idolàtrie & dans de honteuses Année voluptés; l'Ecriture n'éclaircit cette question en aucun endroit; & pour ce du Déluge qui regarde les sentimens des Juis & des Chrétiens à cet égard, on peut 2024. les voir dans la Note suivante \*. Il mourut la quarantième année de son J. C. 975-

### (a) Deut. VII. 3. &c.

\* Parmi ceux qui croient que Salomon se repentit sincèrement de toutes ses fautes, sont les Talmudistes, qui affirment que Dieu envoya Asmodée pour le dépouiller de toute sa gloire, & le chaffer du Trône; sur quoi ce Prince parcourut toutes les Villes d'Ijraël, en pleurant, & en criant à haute voix, moi l'Ecclésiafte j'ai été Roi d'Ifraël (1). 2. Presque tous les Rab. bins, tant anciens que modernes, si nous en exceptons l'Auteur de l'Ecclesiastique, qui termine fon éloge par l'énumération de ses crimes, & les funestes effets qu'ils produisirent par rapport à ses descendans, sans que cet Auteur dise un seul mot de sa repentance (2). Les Rabbins dont nous parlons, prétendent avoir une tradition, qui porte, que déchiré de remords, il fe fit traîner plusieurs fois par les rues de Jérusalem; qu'il se rendit au Temple avec cinq poignées de verges, demandant aux Docteurs de le châtier pour ses fautes; & que ceux-ci n'ayant pas voulu se charger de cette commission à cause de sa dignité, il se fouëta luimême sévèrement en leur présence; & que se jugeant indigne du Trône, il se dépouilla de tout, & alla demander l'aumone par tout son Royaume (3). Quelques-uns s'y sont pris autrement, & ont affirmé qu'il est faux que ses Femmes l'ayent séduit, & qu'il ait élevé des Autels à l'honneur de Moloch, ou de que que autre fausse Divinité; & suivant eux, tout ce qu'on peut inférer du Texte, est qu'il auroit sait la chose, si Dieu ne l'en avoit pas empêché par une grace toute particulière (4). A l'égard de Joséphe, il n'attribue ses sautes qu'à la foiblesse de l'age, sans dire un seul mot de sa repentance (5).

Les Chrétiens, tant anciens que modernes, qui croient que Salomon s'est repenti avant sa mort, sont en trop grand nombre pour être insérés ici (6). Il suffira d'indiquer les princi-

<sup>(1)</sup> V. Talmud. Traft. קוהלת.

in fine tom. 7. Oper. Bedz.
(4) Pined, de reb. Salom, Calm, Diff. de fal.

<sup>(</sup>s) Antiq. L. VIII. c. 3. (2) Ecclesiastiq. XLVII. 19. &c.
(3) Ex Fragm. cui titul de Salomone Judicium
Inne tom. 7. Oper. Bedz.
(6) Iren I. 4. Marcio. apud Epiph. de Hæres.
Bacchiar. Epist. de recipiend. lapsis. Hilar. in Pfs.
LVI. & CXXVI. Cyrill. Hierofol. Carech. 2. Hierofol. ton. in Ezech, XIII. & alib. Gregor, Taumat & ale

# HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

Saal premier Roi d'Ifrael.

Section règne, & environ la cinquante-huitième de son âge; sut enterré dans le sépulcre de son père David; & eut pour successeur son fils Roboam (a). 70-

(a) 1. Rois XI. 2. Chron. IX. 30, 31.

pales raisons sur lesquelles ils fondent leur sentiment. Prémièrement, plusieurs d'entr'eux ont embrassé l'idée de quelques Pères de l'Eglise, savoir que le Livre de l'Ecclésiafte est un des fruits de ses pieuses méditations, après qu'il sut rentré en lui-même (1). Il est certain qu'il y a dans ce Livre plusieurs sentimens, qui marquent un homme revenu de ses solics passées, & qui voudroit empêcher que d'autres n'y donnassent à leur tour (2).

Un autre argument en faveur de sa repentance, est pris de la promesse que Dieu avoit saite à son père David, à qui cet Etre Souverain dit, en parlant de Salomon, j'établirai son règne à jamais. Je lui serai père, & il me sera fils. S'il commet quelque iniquité, je le colltierai bumainement : mais ma gratuité ne se départira point de lui, comme j'ai fait de Saul (3). . Il est dit pareillement dans un autre endroit (4), que Roboam & ses Sujets imitérent la conduite de David & de Salomon pendant trois ans ; & dans la suite, qu'il fit ce qui étoit déplassant à l'Eternel (5). Ainsi la conduite de Salomon étant jointe avec celle de David, & opposée à celle de Roboam, doit suivant eux avoir été bonne: ce qu'on ne sauroit dire, se Salomon étoit mort impénitent.

Il y en a qui prétendent que les Proverbes ont été écrits après sa repentance, citant deux passages en forme de preuves. Dans l'un de ces passages il se plaint qu'il n'y a en lui aucune prudence, & qu'il n'a aucune connoissance du Saint (6). Car, suivant eux, Agur en cet endroit est le même que Salomon. L'autre passage est encore moins contluant, puisqu'il ne prouve quelque chose que dans la Version des LXX, qui sont dire à Salomon: A la fin je me fieis repenti, & j'ai tâché de mener une vie plus règlee: au lieu qu'il y a simplement dans l'Original, qu'ayant passé près du champ de l'homme paresseux, il l'avoit trouvé couvert de ronces, & qu'ayant remarqué cela, il avoit reçu de l'instruction (7).

Enfin, leur envie de faire de Salomon un Pénitent est si grande, qu'ils allèguent ces paroles. 89 Salomon s'endormit avec ses pères, & fut enterre &c. (8), comme une marque de sa repentance; parce qu'il n'y a aucun blame ajouté, comme à l'égard de presque tous les méchans Princes, dont il est dit, qu'ils firent ce qui est déplassant à l'Eternel, qu'ils firent pêcher Ifrael, &c.

Malgré toutes ces raisons, plusieurs Pères, & un grand nombre d'Auteurs Modernes, ont révoqué sa repentance en doute, pendant que d'autres l'ont absolument niée (9). Voici quelques-unes des raisons sur lesquelles ils se fondent. 1. La passion de Salomon pour les Femmes étrangères, & son idolàtrie, sont exprimées dans les termes les plus forts; mais il n'est pas dit dans l'Ecriture un seul mot qui marque qu'il soit rentré en luimême à aucun de ces deux égards. 2. Dieu étant souverainement irrité contre lui, ôta le Gouvernement des dix Tribus à ses Descendans, en exécution de ce qu'il lui avoit déclaré (10): Sentence, qui auroit reçu fans doute quelque adoucissement, si Salomon s'étoit repenti. 3. Quand David & quelques autres Rois se sont repentis, non seulement il y a eu une diminution de peine, mais leur repentance est aussi mentionnée expressément. Pourquoi celle de Salomon seroit-elle seule omise? Est-il apparent qu'il ait composé le Livre des Proverbes ou de l'Ecclésiale après sa conversion, & que cependant il ait saisse subsister tous les monumens de son idolatrie? Que s'il les a détruits, pourquoi l'Ecriture n'en ditelle rien? Ou plutôt, pourquoi dit-elle qu'ils subsistérent jusqu'au tems de Tosias (11), c'està-dire, environ 350 ans après sa mort? Quelle preuve a-t-on que l'Ecclesiaste n'a pas été

(1) Thom. Aquin. Hugo. Cardinal. Paul. Co-mester Gerebrard. Chemnit. J. Henr. Heidegg. Reymer. Mercer. Usfer. Jun. Tremell. & al. plur.

(2) Inter. al. Ecclef. I. 1. &c 11. paff. & III. 170

(3) 2 Sam VIII. 12. &c. Pf. LXXXIX. 19. ad 37.

(4) 2. Chron XI. 17. (5) Ibid XII. 14. (6 Frov XIII 2, 1. (7) Ibid. XXIV. 30. &c.

(8) 1. Rois. XI. wers. dern. 3. Chron. IX. vers. dern.

(4) Cyprian de Unit. Eccles. & Epift. 6. ad Rogat. Tertull. L II. III. & V. cont. Marcion. Origen August cont Faust L. XXII in Pf CXXIV. & alib. Gregor Mag. Theodoret. Prosper. Beda. De Lyra. Toftat. Bellarm. Perer. Vega. Maldonat.

(10 1 Rois XI. 9. &ce. (11) 2. Rois XXIII. 13.

Pophe prétend qu'il vécut quatre-vingt-quatorze ans, cont il en règna quatre-vingt (a). Si cela étoit vrai, on pourroit dire, pour excuser ses fautes, qu'il étoit comme rentré en enfance : il se peut aussi que ç'ait été pour sail précette raison que l'Historien Juif a si fort augmenté le nombre des années marqué dans le Texte. L'Ecriture nous apprend que Salomon composa un grand nombre de Livres, dont il ne nous reste que les Proverbes, l'Eccléssaste, & le Cantique des Cantiques: tous les autres sont perdus, avec les Livres des Prophètes Nathan, Ahija, & Iddo, qui avoient écrit la vie de ce Prince (b) \*.

Pendant que Salomon passoit les dernières années de sa vie dans l'indolence & dans les plaisirs, les semences de la désection dont Dieu l'avoit menacé, commençoient à germer dans le Royaume même & au dehors; ensorte que quand son fils Roboam parvint à la Couronne, ce Prince se trouvatrois puissans ennemis sur les bras. Le prémier étoit Hadad Roi d'Edom, qui haïssoit mortellement le Peuple d'Israël, depuis le massacre universel fait dans son Royaume par le Général de David. Ce Roi étoit nouvellement revenu d'Egypte, où il s'étoit retiré durant les règnes de David & de Salomon (c). Le second étoit Rézon, sujet du Roi de Zubah, qui avoit pareillement cherché à se mettre en sureté, & qui s'étant fait Chef d'un Corps de braves Guerriers, avoit sondé un petit Royaume à Damas: vengeant, toutes les sois qu'il en trouvoit l'occasion, les anciennes hostilités de David contre les Zobéens (d). Mais l'ennemi le plus dangereux des trois, étoit Jéroboam, jeune audacieux de la Tribu d'Ephraïm, que Salomon avoit fait

(a) Antiq. L. VIII. c. 3. (b) 2 Chron. IX. 29. (c) 1 Rois XI. 14. &c. V. supr. T. I. p. 560 &c. (d) 1 Rois XI. 23. &c. V. supr. T. II. p. 36.

composé avant le période de ses égaremens? Ensin, l'autorité du Livre de l'Ecclésastique, cité ci-dessus, ne l'emporte-t-elle pas sur celle de tous les Rabbins? Cependant nous ne croyons devoir prendre parti ni pour ni contre, & bien moins encore entrer dans l'obscure & téméraire question touchant le salut de Salomon: question, que presque tous les Auteurs que nous avons cités, traitent avec beaucoup plus de hardiesse que de certitude.

\* On a attribué à Salomon divers autres Livres, comme l'Ecclésiastique, la Sagesse, les Pseaumes de Salomon: Ouvrages, qui à présent sont généralement reconnus pour être des productions plus modernes. Le dernier de ces Ouvrages consiste en 18. Pseaumes, tirés avec beaucoup d'art du Livre des Pseaumes & de ceux des Prophètes; on en garde une Copie dans la Bibliothèque de Vienne, où il est placé entre l'Ecclésiastique & la Sagesse (1). Il femble aussi qu'ils ayent été dans notre Manuscrit Alexandrin, comme il paroit par l'Index, fans que nous puissions dire comment il est arrivé qu'ils ne s'y trouvent plus. Pour ce qui est des autres Ecrits que les Grecs & les Arabes attribuent à ce Prince, ils sont visiblement supposés: les uns sont en stile de Magie, & les autres roulent ou sur la Philosophie Naturelle, ou sur des sujets de Morale (2). Il y en a qui prétendent que les Livres de Magie qu'on lui attribue, furent composés par des Démons envieux de sa gloire, & qui vouloient ternir sa réputation; mais que ce Monarque, dont l'Empire s'étendoit sur toutes les Créatures, & même sur les Esprits, renserma tous ces Ecrits dans un coffre de ser, qu'il sit enterrer fous son Trône, d'où cependant ils ont été tirés après sa mort par des Démons ou des Magiciens, & publiés après cela sous le nom de Salomon (3). Quelques Ecrivains Orientaux lui attribuent l'invention des Lettres Syriaques & Arabes (4): d'autres le font Auteur du Livre de Job (5); le tout sans le moindre fondement.

<sup>(1)</sup> Lambee. Bibliot. Vindebon.

<sup>(4)</sup> Abr. Echellens, & Abulferag. Hift. Arab. & al. (5) V. Polychron. in Job. Dieg. de Stunie. &

<sup>(2)</sup> Fabric. Apochryph.
(3) Herbelot Bibliot. Orient. sub voc. Solyman. 21. prafat. in Job.

SECTION VIII. Saul prémier Roi d'Ifrael.

autrefois Inspecteur de sa propre Tribu & de celle de Manasse, dans le tems que ces Tribus étoient employées à divers ouvrages. Le Prophète Ahija lui avoit dit que Dieu l'établiroit sur les dix Tribus, qui devoient se soustraire à l'Empire des Successeurs de Salomon; & soit pour cette raison, soit pour quelque autre, il s'étoit enfui en Egypte, afin de se dérober au ressentiment du Roi; & avoit apparemment concerté dans ce Pays, avec le Roi d'Edom, les moyens de causer un soulèvement en Israël. Ainsi, dès-qu'il eut appris que Roboam étoit sur le Trône, il revint d'Egypte, pour profiter de la prémière conjoncture, que ce foible Prince lui fournit bientôt aussi favorable qu'il pouvoit la fouhaiter.

Roboam s'étoit rendu avec ceux de sa Cour, & les Anciens de toutes les Tribus, dans les Plaines de Sichem, pour y recevoir l'hommage de ses sujets; mais ceux-ci refusérent de le reconnoître pour Roi, à moins qu'il ne promît de diminuer la pesanteur du joug que son père leur avoit imposé. Roboam prit trois jours pour délibérer sur la réponse qu'il leur feroit; & comme il avoit atteint la quarantième année de fon âge, on pouvoit s'attendre qu'il auroit déféré à l'avis salutaire de quelques graves Conseillers, & qu'il auroit du moins tâché de contenter le Peuple par des promesses. S'il L'impru- s'y étoit pris de cette manière, il auroit peut-être ôté à Jéroboam, qui étoit à la tête des Mutins, l'occasion de se révolter; mais malheureusement il suivit le conseil de quelques jeunes Etourdis, qui avoient été élevés avec lui à la révolte des Cour; & au-lieu d'appaiser les Tribus le troissème jour, il leur répondit avec hauteur, que son dessein étoit de les traiter avec encore plus de sévérité que n'avoit fait son père, & que s'il leur échappoit quelque murmure, il se serviroit d'écourgées au-lieu de fouëts pour les châtier. Cette imprudente Ouipren. réponse fut le signal d'une révolte déclarée contre la Maison de David; & nent Jéro- Adoram, que le Roi envoya pour appaiser le tumulte, ayant été tué, dix Tribus choisirent Jéroboam pour être leur Chef. Pour celles de Judah & de Benjamin, elles restérent fidèles à Roboam, & accompagnérent ce Prince jusqu'à Jérusalem, pour empécher que les Révoltés ne lui fissent quelque insulte. Dès-qu'il fut arrivé dans cette Capitale, il leva une Armée, composée uniquement d'hommes tirés de ces deux Tribus, & forte de cent quatre-vingt mille combattans: mais dans le tems qu'ils se préparoient à une bataille, le Prophète Schémaja vint leur dire que la défection des dix Tribus étoit un châtiment céleste auquel il falloit acquiescer : ce qu'ils firent pour le présent, quoiqu'il y est de continuelles divisions entre les deux Rois durant toute leur vie. Jéroboam, d'un autre côté, ne s'occupa que des moyens de s'assurer la possession du Royaume qu'il venoit d'obtenir, & profita de ce paisible intervalle pour rebâtir Sichem & Pénuel, destinant la prémière de ces places à etre le lieu de sa résidence \*. Cependant il restoit encore une chose,

dence de Roboam dix Tri-Bus.

boam pour Roi.

<sup>\*</sup> Ces deux Villes avoient été en quelque façon détruites, la prémière par Abimélech, (1) & l'autre par Gédéon (2): cette dernière étoit une place importante, fituée de l'autre côté du Jourdain, & très propre à tenir en bride les deux Tribus & demie. Siebem étoit auffi

<sup>(1) ]</sup>ag. IX. 34. &c.

qui lui faifoit craindre qu'avec le tems les dix Tribus ne se soumissent de Secrion nouveau à la Maison de David, savoir, l'obligation imposée aux Israélites de se rendre trois fois par an à Jérusalem; & Jéroboum ne se fioit pas assez Sail préà la promesse du Prophète, pour vouloir s'exposer au risque de devenir mier Roi la victime de l'inconstance du Peuple. Cette apprehension le porta à d'Israël. facrifier la Religion à sa propre sureté. Il érigea deux Veaux d'or, l'un à Dan, & l'autre à Béthel, c'est-à-dire aux deux bouts du Royaume; & ordonna que le Peuple, sans aller à Jérusaiem, se transportat à l'un ou à l'autre de ces endroits, pour y rendre à Dieu le culte qui lui appartenoit. Il fit auffi bâtir quelques Temples & quelques Autels dans de hauts lieux; & comme les Lévites étoient restés fidèles à Roboam, il créa des Prêtres pour fervir ses faux Dieux, sans aucun égard à la Tribu ni au mérite (a).

La Solemnité de la confécration des deux Veaux sut proclamée dans tout son ilele Royaume, & la Ville de Béthel étoit pleine de spectateurs accourus de litrie. toutes parts, quand un Prophète y fut envoyé de Dieu, pour prédire que le nouvel Autel seroit détruit par un Roi de Judah, nommé Josias; ajoutant comme une preuve de la vérité de fa prédiction, que l'Autel alloit se fendre, & que les cendres qui étoient dessus seroient répandues: ce qui arriva sur le champ. Jéroboam qui se tenoit près de l'Autel, étant sur le point d'y offrir de l'encens \*, eut à peine entendu la menaçante prédiction du Prophète, qu'il étendit la main pour ordonner qu'on s'affurât de lui; mais. à son grand étonnement, il la sentit frappée d'une espèce de paralysie. Cependant, quand il se sut humilié, il en recouvra l'usage; après quoi il invita le Prophète à venir en sa maison, dans l'intention de lui témoigner sa reconnoissance: mais celui-ci, à qui Dieu avoit expressément défendu de s'arrêter à Béthel, & même d'y boire de l'eau, rejetta l'offre de Jévoloam, & partit. Cependant un autre Prophète, qui prétendoit avoir reçu à son égard de nouveaux ordres de Dieu, le ramena à Béthel: mais dans le tems qu'il étoit à table dans la maison de celui qui avoit su l'engager à desobéir aux ordres de Dieu, son hôte même lui annonça de la part du Ciel la pei-

### (a) I Rois XII.

aussi un endroit naturellement fort, environ à 40 milles de Férusalem (1). C'est ce qui engagea Jéroboam à en faire la Capitale de son nouveau Royaume : honneur qu'elle conserva jusqu'à ce que Homri batit Samarie, & dont elle sut remise en possession, après que cette dernière ville eut été détruite par les Affyriens. Sichem est appellée dans un des Evangiles Sichar (2), qui est un terme de mépris par lequel la Tribu de Judab la désigna après la révolte des dix Tribus, & qui fignisse Ivrogne.

\* Il semble par cette action, que Jéroboam ait en dessein de réunir ensemble la Souveraine Sacrificature & la Dignité Royale. Les endroits dont il fit choix pour y placer ses deux Idoles, n'étoient pas seulement fort commodes à cause de leur situation, mais avoient aussi été fréquentés par le Peuple de tems immémorial. Béthel étoit un lieu très révéré, à cause du séjour qu'y avoient fait plus d'une fois les Patriarches, & consacré d'une façon particulière par la vision glorieuse que Jacob y avoit eue (3). Pour Dan, c'étoit un endroit renommé, ou plutôt infame, par l'Idole qu'on y avoit apportée de la maison de Mica, & par le concours du Peuple qui vint dans la suite offrir des sacrifices à cette Idole (4).

(1) Reland in Schechem. (2) Jean IV. s.

Tome III.

(3) Ch XXVIII. 12. XXXV. 1. &cc. (4) Jug. RVIII.

# HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

VIII. mier Roi d'Ijraël.

Section ne de sa desobéissance, & lui prédit une mort promte & extraordinaire. L'évènement justifia bientôt cette terrible prédiction. Le Prophète de 7u-Saul pré- dah, en s'en retournant chez lui, fut tué par un Lion, qui se coucha ensuite tranquilement près du Prophète, fans déchirer fon corps, ni faire le moin-

dre mal à l'Ane qui lui avoit servi de monture.

Jéroboam, insensible à des évenemens si extraordinaires, continua à détourner le Peuple du culte de Dieu (a). A la fin, son fils Abiam ayant été attaqué d'une dangereuse maladie, il se mit en tête d'envoyer sa femme à Abija le Prophète, qui lui avoit prédit qu'il seroit Roi des dix Tribus, pour favoir si son fils en releveroit. Abija, quoiqu'aveugle, la reconnut d'abord, & l'ayant nommée par son nom, lui ordonna de dire à son époux, que la mort de l'enfant étoit un des moindres châtimens que son ingratitude envers Dieu, & l'idolatrie dans laquelle il avoit plongé Israël, devoient lui attirer: ajoutant que sa postérité seroit exterminée, ensorte que ceux qui viendroient à mourir dans la ville, ferviroient de nourriture aux Chiens, & que ceux qui finiroient leur vie aux champs, feroient dévorés par les Corbeaux: ce qui fut exactement accompli dans la fuite. Nonobstant toutes ces menaces, Jéroboam perfévéra toujours dans son idolátrie, & donna par-là un

grand avantage sur lui au Roi de Judah (b).

Pendant que Jéroboam se fortifioit en Sichem, Roboam en faisoit de-même à Jérusalem. Il bâtit & mit en état de désense un grand nombre de Places, dans le Pays appartenant aux Tribus de Judah & de Benjamin, & les pourvut de troupes & de munitions. Dans le même tems, la Tribu de Lévi, qui étoit répandue parmi les Tribus, étant mécontente de Jérobeam, quita les lieux qu'elle habitoit pour se rendre à Jérusalem: exemple qui sut imité par un grand nombre d'Israélites des autres Tribus, lesquels abhorrant le culte des Idoles, vinrent pour servir Dieu conformément à la Loi de Moyse; enforte que Roboam eut en peu de tems autant de sujets que son Rival (c). Mais à peine ce foible Prince eut-il continué pendant trois ans à ne rendre l'hommage de l'Adoration qu'au feul vrai Dieu, qu'il effaça par ses idolàtries celles des Tribus révoltées; jusques-là qu'il permit à ses sujets de faire des Bôcages, destinés aux plus honteuses prostitutions (d). Pour l'en punir, Dieu hii suscita un puissant ennemi, qui sut Shishak, Roi d'Egypte. Prince prit plusieurs villes munies, & obligea les plus riches de la Tribu de Judah à chercher une retraite dans Jérusalem. Le Prophète Schémaja vint les y trouver, pour leur reprocher les crimes qui leur attiroient ce malheur; il leur dénonça la destruction de leur ville, & sa menace produisit sur eux un tel effet, qu'ils s'humilièrent devant Dieu, & qu'en reconnoissant la justice de ses châtimens, ils en évitérent la sévérité (e). Shishak se contenta de dépouiller le Temple & les Palais de tous leurs boucliers & vascs, & laissa au Roi de Judah le foin d'en faire d'autres à la place d'un métail plus commun. Ceci arriva la cinquième année du règne de Roboqm, après quoi il règna

<sup>(</sup>a) I Rois XIII.

<sup>(</sup>b) Ibid. XIV. 1-21.

<sup>(</sup>c) 2 Chron. XI. 5. &c.

<sup>(</sup>d) I Rois XIV. 23, 24.

<sup>(</sup>e) 2 Chron. XII.

gua encore douze ans en paix, à l'exception de quelques escarmouches qu'il Section v eut entre ses sujets & ceux du Roi d'Israël. Il mourut la dix-huitième année de son règne, après avoir eu dix-huit Femmes & soixante Concubines, qui lui donnerent vingt-huit fils & soixante silles; mais de toutes ses Fem-mer kor d'Ijraël. mes, celle qu'il aima le plus, fut Mahaca, la fille, ou plutôt la petitefille d'Abiscalom (a), dont il eut quatre fils, de l'ainé desquels il fit choix Mort de pour lui luccéder, l'ayant fait élever auprès de lui pour cet effet. Ses autres Roboam. enfans furent élevés d'une manière convenable à leur naissance dans différentes places du Royaume (b). Pour ce qui est de son Histoire, elle sut

écrite par les Prophètes Iddo & Schémaja (c).

Jéroboam avoit regné dix-huit ans sur Israel, quand Abiam, ou Abija comme il est nomme dans le second Livre des Chroniques, parvint au trone. d'Abiam. Son prémier soin sut de mettre en armes quatre cens mille hommes, & d'aller camper avec eux sur la montagne de Tsemaraim, vers les confins d'Ephraim, pendant que Jéroboam alla à sa rencontre avec une Armée double de la sienne. Les deux Rois étant à la portée de la voix l'un de l'autre, Abiam commença par reprocher au Roi d'Israël la bassesse de son extraction, & fes actions plus basses encore que sa naissance. Il lui dit, qu'étant un des serviteurs de Salomon, il s'étoit prévalu de la foiblesse de Roboam, pour lui enlever la plus grande partie de son Royaume, & avoit tâché de s'en affurer la possession en détournant le Peuple du culte de Dieu vers le honteux culte des Idoles. Il finit, en lui déclarant qu'une inévitable ruïne ne pouvoit qu'ètre le juste chatiment de sa rebellion envers Dieu & envers son Prince, qui venoit l'attaquer avec une Armée composée d'hommes qui avoient toujours été fidèles à l'un & à l'autre. Jérobvam ne se laissa point intimider par ses discours; car dans le tems qu'il paroissoit écouter Abiam avec attention, il avoit donné ordre qu'un Corps de troupes prît les ennemis en queue, pendant qu'il les attaqueroit lui-même de front: ordre qui fut si ponctuellement exécuté, que le Roi de Judah se vit entouré de toutes parts lorsqu'il s'y attendoit le moins. Cette surprise sit jetter un cri d'effroi à toute l'Armée, & auroit, suivant toutes les apparences, été suivie d'une défaite générale, si la Providence ne s'étoit pas déclarée en faveur d'Abiam, qui remporta une victoire si considérable, que cinq cens mille ennemis restérent sur le champ de bataille. Ce Roi, profitant de son avantage, reprit plusieurs Places importantes, entr'autres Béthel, & affoiblit Jéroboam au point, qu'il ne de l'Armie lui fut pas possible d'en revenir durant son règne, qui ne dura en tout que de Jérotrois ans. Abiam laissa quatorze semmes & vingt-deux fils, & eut pour Suc- boam. cesseur Asa. Son Histoire sut écrite par le Prophète Iddo (d). Tout ce que l'Ecriture dit de plus de lui, est qu'il imita les dérèglemens de son père, au-lieu de marcher sur les traces de son ancêtre David (e). Jéroboam mourut aussi \*

Sail prémier Roi

<sup>(</sup>a) Comp. 2 Chron. XIII. 2. & I Rois XV. 2. (d) 2 Chron. XIII. (b) 2 Chron. XI. 18. ad fin. (e) 1 Rois XV. 3.

<sup>(</sup>c) Ibid. XII. 15. \* Il est dit dans le second Livre des Chroniques que l'Eternel le frappa de mort (1), par où il faut entendre qu'il ne mourut pas de mort naturelle : iévérité qui ne doit pas nous

VIII.

Saul prémier Roi d Ifraël.

Regne d'Asa. Sa piete.

Section environ deux ans après, ayant règné vingt-deux ans en Israël; il eut pour Successeur fon fils Nadab (a).

Asa succéda à Abiam la vingtième année de Jéroboam. Ce fut un Prince religieux; & comme les dix prémières années de son règne s'écoulérent dans une profonde paix, il employa une grande partie de ce tems à purger fon Royaume des abominations Payennes que ses Prédécesseurs y avoient introduites. Son zèle en cette occasion fut si sincère, qu'il n'épargna pas sa propre mère, la déposant de la Dignité Royale, dont elle avoit abusé pour favorifer l'Idolâtrie, & confacrer un Bôcage au culte de quelque Idole. Il fit détruire l'Idole & le Bòcage, avec tous les autres monumens d'Idolâtrie, horsmis les hauts lieux, où le Peuple continua à se rendre, quelques efforts qu'il pût faire pour s'y opposer. Il mit aussi tout son Royaume en état de défense, en fortifiant différentes Places, & en entretenant une Armée de cinq cens quatre-vingts mille hommes, dont trois cens mille de la Tribu de Judah fe distinguoient par leur adresse à manier le bouclier & la pique; le reste, qui étoit de la Tribu de Benjamin, se servoit, avec une dextérité merveilleufe, du bouclier & de l'arc (b). Ses richesses augmentant en même proportion que fa puissance, il orna le Temple d'une grande quantité de Vaisseaux d'or & d'argent, pour remplacer ceux que le Roi d'Egypte avoit emportés. La feconde année de son règne, Nadab succéda à Jéroboam; mais il n'arriva durant les deux ans qu'il occupa le trône, rien de remarquable, finon qu'il marcha sur les criminelles traces de son père, & qu'il sut tué au siège de Gibbetbon, Forteresse appartenant aux Philistins, par Bahasca, de la Tribu d'Issaar, qui s'empara du trône, & extermina toute la race de Féroboam, conformément à la prédiction d'Ahija (c).

Il defait les Ethiopiens.

A la fin le Royaume d'Asa sut attaqué par une Armée de 10, 000,000 Ethiopiens, commandés par Zérah, qui étoit de la même Nation \*. Mais Asa, qui se consioit moins en ses propres forces qu'en la protection de Dieu, alla au-devant de l'Armée ennemie fans la craindre; & après une sanglante bataille, qui se donna à Marcshab, il défit entièrement les Égyptiens, & s'en retourna à Jérusalem avec leurs dépouilles. A son arrivée dans cette ville, un Prophète alla à sa rencontre, pour lui faire de nouvelles promesses de la part de Dieu, & lui déclarer que la victoire feroit constamment attachée à ses pas, si lui même persévéroit toujours dans son attachement au culte

(a) Ibid. vers. 25. (c) I Rois XV. 27. &c. (b) Comp. 1 Rois IX. 15. &c. avec 2 Chron. XIV. 1—9.

surprendre, ce Prince étant représenté par tout comme ayant introduit en Israel des idolátries, qui y subsistérent jusqu'à la dissolution de ce Royaume.

\* L'Archevêque Ujber (1) place cet évènement dans la prémière année du règne d'Afa. D'autres Chronologistes croient que c'est vers la quinzième année du même règne qu'il faut le mettre (2). Nous avons suivi l'Auteur du second Livre des Chroniques, qui assirme qu'il y eut paix durant les dix prémières années (3), & qu'Asa offrit de grands sacrinces à Jeru-Jalem la quinzième année de fon règne, en forme d'action de grace de la victoire qu'il avoit

remportée (4).

(1) Ann. fub A. M. 3063. (2) Newt, Chion. p. 99. Calm. & al.

(a) Chap. XIV. 1. (4) Ibid. vers. 10. &c.

culte de Dieu. Peu de tems après il confacra au service du Temple une Section partie considérable du butin fait sur les Ethiopiens, & eut la satisfaction de voir arriver, pour se soumettre à lui, un grand nombre de sujets de Bahasea, Saül préque son zèle ou le bruit de sa dernière victoire avoit engagés à abandonner ce nouveau Roi d'Ifrael.

VIII. mier Roi d'Ifraël.

Ce fut apparemment cette défection, que d'autres sujets de Bahasça imitérent de tems en tems, qui donna lieu à quelques escarmouches, & qui obligérent ce dernier Prince à bâtir la Forteresse de Rama, pour empêcher toute communication entre les deux Royaumes. Il avoit fait en ce temslà une ligue avec le Roi de Syrie. Asa en fut effrayé; & pour n'avoir pas à la fois sur les bras deux ennemis si redoutables, il crut ne pouvoir trouver de meilleur expédient, que d'engager, à force de présens, Benhadad à rompre son alliance avec le Roi d'Israël, & à faire outre cela une puissante diversion, en entrant avec une Armée dans son Pays. Pour obtenir cette grace, il lui envoya tout l'or qu'il put trouver, tant dans son propre trésor alliance que dans celui du Temple; & cette manière de solliciter sut si essicace, que avec Benle Roi de Syrie attaqua & prit toutes les Places fortes de la Tribu de Nephthali, & obligea Bahasça à se désister de son entreprise contre le Roi de Judah, en allant au secours de son propre Pays (a). Dès-que ce Prince sut parti de Rama, Asa fit publier un Ordre, par lequel il enjoignoit à tous ses sujets, sans en excepter aucun, de transporter tous les matériaux de cette Forteresse à Géba de Benjamin, & à Mizpeh dans la Tribu de Judah, & de les employer à fortifier ces deux Places. Dans ces entrefaites, le Prophète Hanani prit la liberté de venir reprocher à Asa la seiblesse qu'il avoit sait paroître en implorant le secours de Benhadad, quoiqu'il dût avoir encore devant les yeux l'éclatante victoire qu'il avoit remportée depuis peu sur les Ethiopiens: mais le Roi, qu'une incommodité aux piés, apparemment la goute, rendoit impatient, fut si irrité de sa hardiesse, qu'il le fit die. mettre en prison. Il se rendit aussi coupable de quelques cruautés envers d'autres personnes, sans que le texte marque à quelle occasion; mais il y a apparence que son incommodité y contribua, un des effets de sa maladie ayant été de diminuer sa confiance en Dieu, & d'avoir eu uniquement recours aux Médecins (b). Il mourut dans la quarante-unième année de son Et sa more. règne, & eut pour Successeur son fils Josaphat \*.

Fait une

Pendant tout ce tems Bahafça, toujours plongé dans l'idolâtrie, continuoit Année du

à être en guerre avec le Roi de Judah, quand Jéhu, fils de Hanani, vint Déluge lui annoncer de la part de Dieu, que puisqu'il avoit imité les péchés de 2085. fon Prédécesseur, il partageroit aussi sa peine, & qu'il seroit retranché avec Avant J.

(4) I Rois XV. 18. &c. V. supr. T. II. p. 38. (b) 2 Chron. XVI. 12. &c.

\* Le prémier Livre des Rois dit simplement, qu'il fut enterré avec ses pères (1); mais le fecond Livre des Chroniques ajoute (2), qu'il fut embaumé & mis sur un lit de parade, & qu'on fit un grand feu pour lui : d'où l'on a voulu inférer, que la coutume de bruler les corps commença par Asa, & que leurs os avec leurs cendres étoient déposés dans un sépulcre. Nous avons réfuté cette assertion, & travaillé à concilier la contradiction des deux Auteurs sacrés, dans une Note précédente (3).

(1) 1 Rois XV. 24. (2) 2 Chron. XVI. ad fin.

(3) Supr. T. II. p. 540.

d'Ifraël.

Elah, Roi d'Ifraël, ma Tacré

Section sa postérité. Bahasça mourut peu de tems après son fils, Elah lui succéda, & monta sur le trône la vingt-sixième année du règne d'Aja: mais à peine ce Saul pré- Prince eut-il gouverné son Royaume pendant deux ans, qu'il commença à mier Roi ressentir les effets de la prédiction de Jehu. Il se trouvoit alors au siège de Gibbethon, où Zimri, qui avoit le commmandement de ses Chariots, le tua, & s'empara de la couronne. Le règne de Zimri ne dura que sept jours, Homri, un autre Général, ayant été élu Roi par l'Armée: cependant durant un si court espace, il avoit trouvé moyen d'exterminer toute la race de Bahassa. par Zimri. Homri leva le siège de Gibbethon, & vint le mettre devant Tirsab; mais avant qu'il pût se rendre maître de cette ville, Zimri s'étoit rensermé dans le Palais Royal, & après y avoir mis le feu, étoit peri dans les flammes (a). Son règne fut pourtant assez long pour saire voir qu'il étoit indigne du trône, par son attachement à l'idolâtrie de Féroboam.

Homri cut un autre Compétiteur, nommé Tibni, fils de Ginath, qu'une partie du Peuple avoit élu Roi; mais le parti de Homri étant de beaucoup plus fort, n'eut aucune peine à persuader l'autre de renoncer à son choix: ainsi Tibni fut tué, & Homri resta seul maître de la couronne. Ceci arriva la

trente-unième année d'Asa.

Pendant les fix prémières années de son règne, Tirsab fut la ville où il tint sa Cour. Après cela Homri acheta la Montagne de Samarie, d'un certain Shémer, pour deux talens d'argent, & bâtit, sur cette montagne, la ville dont il fit dans la suite la Capitale de son Royaume. Nous ne savons plus rien de lui, finon qu'il regna six autres années en Samarie, souillé de tous les vices de ses Prédécesseurs, & qu'il eut pour Successeur son fils, qui

fut plus mauvais qu'aucun d'eux (b).

Achab Roi d'Ifraël. Année du Déluge 2081. Avant J. C. 918.

Achab commença à règner la trente-huitième année du Roi Asa. Son mariage illégitime avec Jézabel, fille d'Eth-Baal Roi de Sidon, fut une fource féconde d'idolâtries & de crimes pour lui, aussi-bien que de châtimens & de malheurs pour fon Royaume. Par complaisance pour elle, il permit qu'on adorat en Ifraël les Divinités Sidoniennes, dont le culte consistoit en facrifices humains & dans d'abominables cérémonies (c). Ces cérémonies furent d'abord introduites à la Cour, pour laquelle il y avoit en Samarie un Temple magnifique, un Autel, & un Bécage confacré à Baul: mais comme il eut la lacheté d'affister au culte qu'on rendoit à cette Idole, son exemple contagieux infecta bientôt tout le Royaume. Cependant le Prophète Elie lui avoit été envoyé à tems pour le détourner d'une conduite si criminelle, en lui déclarant que Dieu affligeroit dans peu le Pays d'une terrible famine, durant laquelle il ne tomberoit fur la terre ni pluie ni rofée, jusqu'à ce qu'il sit cesser cette sécheresse par l'essicace de ses prières; après quoi le Prophète s'en alla, & se tint caché durant l'espace de trois ans (d) \*. Pen-

(a) I Rois XVI. 1. ad 18. · (c) V. Supr. T. II. p. 69. & alib. (b) Ibid. vers. 21. &c (d) r Rois XVI. 29. ad fin.

<sup>\*</sup> Il y a pluficurs partanlarités relatives à ce Prophète, lefquelles n'ont aucune liaifon avec l'Illucire des Rois, et qui cependant méritent d'être rapportées : c'est pourquoi nous en ferons mention dans les Notes suivant l'ordre des teus.

Pendant qu'Achab & Jézabel pervertissoient Israil par leurs impiétés, & faisoient mettre à mort tous ceux, Prophètes ou autres, qui osoient blâmer leur conduite, Josaphat, qui avoit succédé à Aja vers la fin de la quatrième année du règne d'Achab, détruisoit l'idolatrie, & savorisoit le culte du vrai mier Roi Dieu dans son Royaume avec une application & un zèle, qui attirérent à lui & à son Peuple les plus grandes bénédictions. Il avoit trente-cinq ans Josaphat quand il commença à règner, & la prémière chose qu'il fit fut d'abattre tous Roi de Jules Monumens d'Idolàtrie, & les Bôcages, confacrés aux plus détestables im-dah. puretés, que son père avoit été obligé de laisser subsisser. La troisième année de son règne, il envoya quelques-uns des principaux Officiers de sa Cour. avec un nombre suffisant de Prêtres & de Lévites, munis de Copies du Pentateuque, pour instruire le Peuple dans toute l'étendue de son Royaume. Dans le même tems il fortifia toutes les Places considérables du Pays, & les pourvut de garnisons, aussi-bien que celles que son père avoit enlevées aux Rois d'Israël. Outre cela, l'Armée qu'il avoit sur pié, étoit plus nombreuse que celle d'aucun de ses Prédécesseurs, puisqu'elle consistoit en 11,000,000 combattans \*. En un mot sa prospérité & sa puissance furent telles, qu'aucun Sa prosde ses ennemis n'osa l'attaquer; les Philistins & les Arabes lui paverent tri- périté. but, & ses Alliés s'empresserent à augmenter ses richesses par leurs préfens (a).

Tel fut le sort de ce Prince religieux, & celui de ses sujets, pendant que la guerre & la famine furent la juste récompense de l'impiété d' Achab.

(a) 2 Chron. XVII.

Auffi-tôt donc qu'Elie eut prédit la famine, il se déroba à la fureur de Jézabel, & se retira dans une caverne sur les bords du torrent de Cerith, qui se jette dans le Jourdain. L'eau de ce torrent servoit à étancher sa soif, & deux sois par jour des corbeaux lui apportoient du pain & de la viande. Il ne s'arrêta pas longtems en cet endroit, à cause que l'excessive sècheresse avoit sait tarir l'eau du torrent, & se rendit à sarepta, ville dans le voisinage de Sidon, laquelle éprouvoit aussi les horreurs de la famine. Là il trouva une pauvre Veuve, qui ramassoit quelques branches hors des murailles de la ville, & qui n'avoit qu'autant d'huile & de farine qu'il failoit pour faire un gateau, qu'elle alloit préparer pour elle & pour son fils, après quoi elle s'attendoit à mourir de sain. Le Prophète satigué de son voyage, lui demanda un peu d'eau à boire, & un morceau de pain, & des qu'elle lui eut déclaré sa situation, il lui ordonna de ne pas perdre courage & de lui apporter ce qu'il demandoit, affurant qu'aussi longtems que dureroit la cherté, l'huile de sa phiole & la farine de sa cruche ne tariroient point. L'évènenement vérifia cette promesse, & il demeura chez elle jusqu'à ce qu'il reçût ordre de s'en retourner à Samarie. Durant le séjour qu'il sit chez cette Veuve, elle eut le malheur de perdre son sils unique; perte qui la toucha au point, que dans l'excès de sa douleur elle taxa le Prophète d'être la cause de ce malheur. Sur quoi Elie prit l'enfant, & après l'avoir mis sur son lit s'étendit sur lui, accompagnant cette action d'une prière, que Dieu exauça en rendant la vie à l'enfant (1).

\* Nous avons eu occasion dans un autre endroit de parler de cette prodigieuse Armée (2). & de montrer qu'en ce tems là en Judée les gens de guerre n'étoient pas entretenus & payés comme chez nous durant toute l'année, mais que leurs noms étoient seulement enrégistrés, pour qu'on pût les rassembler en cas de besoin; ce qui n'étoit pas difficile dans un si petit Pays. Dès-qu'on n'avoit plus besoin d'eux, chacun reprenoit le chemin de su maison. On peut supposer aussi que les garnisons étoient relevées tous les trois mois, pius ou moins,

asin de donner aux sujets le tems de vaquer à leurs affaires particulières.

SECTION VIII.

Saul préd'Israël.

SECTION VIII. mier Roi d'Ifraël.

Elie va trouver Abdias.

Quand la famine prédite par Elie eut duré trois ans, ce Prophète alla trouver Abdias Maître-d'hôtel d'Achab, dans le tems qu'il étoit occupé à Suil pré-chercher quelques fources d'eau, pour conferver la vie à ce qui pouvoit rester de bétail, tandis que le Roi faisoit la même recherche de son côté en d'autres endroits. Abdias étoit un homme pieux, qui avoit témoigné un zèle extraordinaire pour le Dieu d'I/raël, en fauvant cent Prophètes de la fureur de Jézabel, & en les nourrissant, dans le lieu où ils étoient cachés, durant tout le tems de la famine. Ainsi, dès-qu'il vit Elie, il se jetta à ses piés, & lui témoigna d'une manière respectueuse la joie qu'il avoit de le voir : mais quand le Prophète lui eut ordonné d'annoncer incessamment au Roi, que cet Elie, qu'il fouhaitoit si fort d'avoir en fon pouvoir, étoit prêt à lui parler. Abdias trembla à un tel ordre, craignant que pendant qu'il feroit fon message. Dieu ne transportat ailleurs le Prophète, & qu'Achab, se vovant abusé, ne s'en prît à lui; car, ajouta-t-il, il n'y a presque point de Nation, ni de Royaume, dont Achab n'ait exigé par ferment, qu'on vous ramenat à Samarie, La Achab, en quelque endroit qu'on vous trouvat. A la fin Abdias, rassuré par la promesse que lui sit le Prophète de se montrer au Roi, se rendit, & alla notifier à Achab le retour d'Elie, & sa prédiction qu'il alloit bientôt pleuvoir. Elie se présenta ensuite au Roi; & leur entrevue sut telle, qu'on devoit naturellement l'attendre entre un Prince mauvais & hautain, & un digne Emissaire du Roi des Rois. Après quelques paroles de part & d'autre, Elie demanda que tout I/raël, avec les Pretres de Baal, que Jézabel entretenoit,

s'affemblat fur le Mont Carmel. Quand tout ce monde fe fut rendu à l'endroit

lie contre Baal.

marqué, Elie reprocha au Peuple, qu'il balançoit entre deux opinions, & Zele d'E. qu'il rendoit également ses hommages à Dieu & à Baal. , Vous voyez, , dit-il, que je suis ici le seul Prophète attaché au culte de l'Eternel, pen-, dant qu'il y en a quatre cens cinquante dévoués à Baal; qu'ils prennent , une victime, & qu'ils l'offrent à Baal, j'en offrirai une autre au Dieu d'Is-,, raël; & que le Dieu, qui fera tomber le feu du Ciel pour consumer la , victime qui lui fera offerte, foit deformais le feul objet de votre culte". Le Peuple ayant témoigné qu'il acceptoit la proposition, les Prétres eurent ordre de commencer. Ils coupérent leur victime en pièces, & la mirent sur l'Autel, après quoi ils invoquérent Baal depuis le matin jusqu'à midi; mais comme c'étoit sans la moindre apparence de succès, ils se mirent, suivant leur coutume, à fe faire des incifions avec des couteaux, enforte que leur fang couloit à terre (a). Pendant qu'ils tentoient inutilement ces différens moyens, Elie les infultoit par de piquantes ironies, leur difant de crier plus haut, puifque Baal, qui étoit un grand Dieu, les exauceroit sans doute, à moins qu'il ne dormît, & qu'il he fût occupé de quelque autre affaire. Le tems du facrifice du soir étant venu, Elie fit un Autel de douze pierres, suivant le nombre des Tribus d'Ifraël, & mit sur cet Autel le bois & la victime. Pour empécher même qu'on ne soupçonnat qu'il n'eat glisse subtilement du seu dans l'Autel, il sit répandre une grande quantité d'eau fur la victime, & fur le bois, & tout autour de l'Autel, de forte qu'il en fut tout inondé. Alors il invoqua Dieu à haute voix,

VIII.

demandant qu'il voulût convaincre le Peuple, qu'il n'y avoit dans l'Univers Section d'autre vrai Dieu que lui. A peine le Prophète eut-il parlé, que sa prière sut exaucée. Une slamme rapide descendit du Ciel, & consuma Saul préla victime, le bois, & l'Autel même. A la vue de ce prodige, le Peuple mier Roi se prosterna humblement en terre, & s'écria, C'est l'Eternel qui est Dieu. d'Israël. Alors le Prophète, adressant la parole à ceux qui venoient de faire cet aveu. leur dit, que s'ils étoient réellement persuadés de cette vérité, ils devoient faisir les faux Prophètes qui les avoient séduits, & les mener au Torrent de Kishen, pour les égorger en cet endroit. Le Peuple obéit sur le champ, & Achab, foit que le miracle qui venoit d'être opéré lui fît approuver la chose, ou qu'il crût qu'il y avoit du risque à s'y opposer, permit que les Prophètes de Baal fussent traînés au suplice. Elie avertit alors le Roi de se retirer incessamment, pour se mettre à couvert de la pluye qui alloit tomber en grande abondance, ce qui arriva comme il l'avoit dit. Auffi-tôt qu' Achab eut gagné son Palais, il informa Jézabel de ce qui s'étoit passe au Mont Carmel. & quel affront cruel sa Divinité savorite avoit essuyé à la vue de tout I/raël. On se seroit peut-être attendu qu'une pluye, souhaitée longtems, & accordée enfin à la prière du Prophète, auroit inspiré à la Reine quelque respect -pour sa personne, mais à tort; car la mort de ses Prophètes la mit dans une telle fureur, qu'elle jura que l'auteur de leur suplice seroit avec eux le lendemain. Ainsi Elie sut contraint de prendre la fuite une seconde sois, pour mettre sa vie en sureté \* (a).

Achab

### (a) I Rois XVIII. XIX. 1, 2, 3.

\* Le Prophète semble avoir été effrayé en ce tems-là au point de ne pas attendre que la Providence lui marquat la route qu'il devoit tenir, comme il avoit fait dans sa dernière fuite. Il ne s'arrêta que quand il fut arrivé en Béerfébab, ville du Pays de Judah, éloignée d'environ cent cinquante milles de Samarie. Dans cet endroit il se sépara de son serviteur, & continua sa marche pendant un jour entier vers le Desert de l'Arabie Petrée. A la fin, accablé de chagrin & de lassitude, il s'assit sous un genèvre, & s'endormit après avoir versé quelques plaintes amères dans le sein de son protecteur. Bientôt après il sut réveillé par un Ange, qui lui ordonna de prendre quelque nourriture, ce qu'il fit, ayant trouvé près de lui un gâteau & un peu d'eau. Le repas fait, il s'endormit de nouveau. L'Ange le réveilla une seconde sois pour l'exhorter à manger encore, parce qu'il auroit besoin de sorces pour se rendre au lieu où il devoit aller. Elie ayant encore pris des alimens, partit si bien fortifié, qu'il marcha quarante jours. Enfin il arriva au bout de ce terme à la Montagne d'Horeb, où il trouva une Caverne, qui lui servit de logement. Etant-là il entendit une voix surnaturelle, qui lui demanda ce qu'il y faisoit. Elie répondit qu'il étoit le seul Prophète de l'Eternel que les idolatres Israélites n'avoient point mis à mort, après avoir violé l'Alliance de Dieu & brifé ses Autels; & qu'à cause qu'il avoit été assez zèlé pour les en reprendre, ils cherchoient à lui ôter la vie. La voix lui ordonna alors de se tenir sur la montagne, où il entendroit l'Eternel passer près de lui: elle ajouta, qu'il entendroit un vent impétueux capable de renverser les rochers, & ensuite un tremblement de terre, & enfin un feu; mais que Dieu ne seroit dans aucun de ces symboles, mais au milieu d'un vent doux & subtil. Dès-que le zéphir passa devant la caverne, Elie se couvrit le visage de son manteau, & reçut ordre de Dieu de s'en retourner par le chemin du Désert, ou bien par des sentiers écartés, & de se rendre à Damas, où il consacreroit par l'Onction Hazaël pour être Roi de Syrie, Jébu pour règner sur Ifrael, & Eliste pour être Prophète à sa place; ajoutant, qu'aucun de ces trois ne mettroit son épée dans le fourreau, que la race impie d'Achab & ses idolatres sujets n'eussent été exterminés par quelqu'un d'eux. Ce qui sut accompli, comme Tome III.

SECTION VIII. Saul prémier Roi

Victoire d'Achab.

d'Ifraël.

Atte de générofité

Achab avoit règné dix-huit ans, quand Benhadad, Roi de Syrie, vint, à la tête de trente-deux petits Rois, avec une nombreuse Armée, & mit le siège devant Samarie. Cependant, malgré la grandeur de ses forces, & l'arrogance de sa conduite, tant à l'égard du Roi que de la ville, il sut désait par une poignée d'hommes, qui firent une sortie en plein jour, ayant Athab à leur tête, & l'obligérent à prendre la fuite, après avoir perdu bien du monde. L'année suivante il voulut avoir sa revanche, mais il sut encore défait par les Ifraélites, & pensa même être pris dans la ville d'Aphek. Dans cette extrémité il fit faire un message respectueux à Achab, qui eut la générofité de le recevoir dans fon chariot, & de l'amener à fon pavillon, où de ce Prin- ils firent alliance ensemble, après quoi il le laissa partir sans exiger la moindre rançon. Le Lecteur trouvera les particularités de ces deux fameuses actions dans l'Histoire de Syrie (a). Aussi-tôt que Benhadad sut parti, un des fils des Prophètes vint se présenter à Achab le visage ensanglanté, & lui dit que pendant la bataille il avoit été chargé de garder un prisonnier Syrien, sous peine de mort; mais que l'ayant par imprudence laissé échapper, il craignoit qu'on ne lui infligeât le châtiment dont on l'avoit menacé. Achab, prenant la chose à la lettre, ne se fit aucun scrupule de le déclarer digne de mort, & prononça ainsi sa propre sentence: car le Prophète, s'étant essuyé le visage, & fait connoître au Roi, lui dit que puisqu'il avoit laissé échapper un puissant ennemi d'Israël, dans le tems que Dieu l'avoit livré entre ses mains, sa vie payeroit pour celle de son prisonnier. Achab sut si frappé, & de la hardiesse de la siction, & de la menace qui en formoit la conclusion, qu'il reprit le chemin de Samarie, plein de tristesse & d'indignation \* (b). Cependant il tint la parole qu'il avoit donnée au Roi de Syrie, jusqu'à ce que ce Prince, en lui retenant Ramoth de Galaad, ville qui appartenoit au Royaume d'Ifraël, contre sa promesse, l'obligea à entrer à main armée sur ses terres, environ trois ans après (c).

En ce même tems Achab commit, à la follicitation de Jézabel, une action.

m-

(a) V. Supr. T. II. p. 38: (b) I Rois XX.

(c) Usher. Ann. sub A. M. 3104.

nous le verrons dans la suite. En chemin faisant le Prophète trouva Elisée, fils de Shaphat, labourant ses champs, & s'étant approché de lui, sui jetta sur les épaules son manteau de Prophète. Elisce, prêt à le suivre, demanda pour toute grace qu'il acceptat un repas chez lui, pendant qu'il prendroit congé de ses parens; mais il ne paroit pas qu'Elie se soit arrêté en cet endroit; & pour dire le vrai, il y auroit eu du danger pour lui, vu le peu qu'il y avoit de là à Samarie. Pour Elifée, il le fuivit dès-qu'il eut régalé ses concitoyens, & pris congé d'eux. Il ne paroit pas par le texte qu'Elie ait oint Hazaël ou Jehu; & il y a apparence que cette cérémonie n'eut lieu qu'après qu'il eut été enlevé au Ciel, comme nous le verrons dans la suite.

\* Judhe (1) donne à ce Prophète le nom de Michée, & ajoute que le Roi, pour punie sa hardiesse, le sit mettre en prison, ce qui n'est pas destitué de vraisemblance: car Achab, lorsqu'il alla attaquer dans la suite Ramoth de Galaad, & qu'à la requisition de Josaphat il sit venir Miche, marqua une aversion particulière pour ce Prophète, alléguant qu'il n'annonçoit jamais que de funcites nouvelles; & le fit mettre en prison, quand il eut prédit la défaite

de son Armée devant Ramoth (2).

inhumaine, qui le perdit lui-même avec toute sa famille. Naboth, habitant Secrion de Jizréel, avoit une vigne tout près du Palais qu'Achab voulut acheter, ou avoir en échange pour une autre étendue de terrain, dans l'intention d'en Saul préfaire un jardin potager pour sa maison: mais comme on regardoit avec mé- mier Rei pris ceux qui vendoient l'héritage de leurs pères, Naboth rejetta l'offre, ce d'Ifraël. qui mortifia sensiblement le Monarque. Jézabel ayant su la chose, résolut Meurtre d'avoir la vigne, & de punir en même tems Naboth de l'avoir ofé refuser, de Na-Pour cet effet elle envoya aux Anciens de Jizréel une Lettre scellée du ca-both. chet du Roi, & contenant un ordre de proclamer un Jeûne, & d'engager quelques miférables à jurer que Naboth avoit blasphémé contre Dieu & contre le Roi, pour avoir occasion de le lapider. Les Jizréelites, n'osant pas desobéir à ses ordres, lui firent savoir peu de tems après que Naboth avoit été mis à mort; nouvelle dont Jézabel fit part à Achab. Mais dans le tems que ce Prince étoit occupé à se mettre en possession de cette vigne, qu'il avoit tant desirée, le Prophète Elie vint lui annoncer, de la part de Dieu, les sévères jugemens que le meurtre commis en la personne de Naboth alloit attirer à lui-même, à Jézabel, & à toute sa maison; que les chiens lècheroient son fang au même endroit où ils avoient leché celui de Naboth, & dévoreroient Jézabel; & que toute sa postérité seroit retranchée. Cette formidable sentence, prononcée par un Prophète tel qu'Elie, allarma tellement Achab, qu'il déchira ses vêtemens, revint chez lui pénétré de regret, & par une repentance sincère jusqu'à un certain point, obtint un délai d'exécution; enforte que les calamités qui devoient envelopper sa maison, n'arrivérent qu'après fa mort (a). Il y a apparence que ce fut vers ce même tems, qu'il associa à la couronne son fils Abaziah, ou qu'il le fit simplement son Viceroi \*. pendant qu'il se trasnoit à terre, couvert d'un sac, pour détourner de dessus lui les jugemens de Dieu (b): mais ce changement ne dura guères. & Achab revint bientôt à son état naturel.

Cependant Josaphat jouissoit d'une profonde paix, & employoit une partie de son tems à fortisser les Places de son Royaume, & à faire sleurir tant le Commerce que la Navigation; & une autre partie à prendre de sages mesures pour l'abolition de l'idolâtrie, & le rétablissement du culte de Dieu. L'Ecriture ne le blàme qu'à deux égards, savoir de n'avoir pas entièrement démoli les hauts lieux, & d'avoir contracté différentes alliances avec Achable. Ce sut en conséquence de l'union qui règnoit entre ces deux Princes.

(a) 1 Rois XXI. (b) Ibid. vers. 17. &c.

\* C'est le seul moyen par lequel les Chronologistes puissent concilier les anachronismes qu'on trouve, en comparant ensemble les Livres des Rois & ceux des Chroniques; les uns commençant le règne de tel ou tel Roi à la mort de son père, & les autres au tems de l'association à la Couronne. Le Lecteur trouvera un exemple démonstratif de cette solution dans les Annales de l'Archevêque Usber (1), tant à l'égard d'Ashab, que de Josaphat, qui sit son sils Joram Viceroi. On peut observer de plus, que cette méthode étoit très utile, pour ne pas dire absolument nécessaire dans les guerres dangereuses, où les Rois commandoient leurs Armées en personne, & perdoient souvent la vic. Une conduite si sage a été adoptée pour cette raison par plusieurs Peuples Orientaux.

† Une de ces alliances consista à permettre que son sils foram épousat Athalie, sille d'Achab.
Prin-

# HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

SECTION mier Roi d'Ifraë!.

d'Achab moth.

que Josaphat vint à Samarie, rendre une visite au Roi d'Israël, après avoir confié le gouvernement de fon Pays à son fils Joram. Achab avoit formé, pré-Saul pré- cisément dans ce même tems, le dessein de reprendre Ramoth de Galaad, dont les Syriens s'étoient rendus les maîtres. Il profita pour cet effet de l'occasion favorable que lui fournissoit la visite de Josaphat, en demandant à ce Prince de l'affister dans son entreprise; à quoi celui-ci consentit volontiers, Expédition pourvu qu'avant toutes choses Dieu fût consulté sur le succès de l'expédition. Achab fit d'abord rassembler quatre cens de ses Prophètes à la porte de Sacontre Ra- marie, où le Roi de Judah & lui étoient assis chacun sur un trône. Les Prophètes, ayant été interrogés, répondirent tous d'une voix que l'entreprise seroit heureuse: quelques-uns d'eux prétendirent même représenter d'une manière symbolique le succès des armes des deux Rois, mais avec une ardeur qui rendit leur prédiction si suspecte à Josaphat, qu'il demanda s'il n'y avoit pas encore quelque Prophète de l'Eternel qu'on pût interroger. A-la-verité il y en avoit un tel que le Roi de Judah le souhaitoit, qui étoit Michée; mais son austère & desobligeante sincérité l'avoit rendu odieux à Achab. Cependant ce Roi fut obligé, par complaisance pour Josaphat, de le faire venir. Michée arrive, &, comme l'Officier qui l'amenoit l'avoit inftruit des flateuses promesses des faux Prophètes, répond ironiquement, que l'expédition ne pouvoit manquer de réussir : mais Achab, remarquant qu'il ne répondoit pas férieusement, le somma de la manière la plus forte de dire la vérité: sur quoi Michée lui dit, qu'il perdroit surement la vie le même jour que son Armée seroit défaite, & que Dieu avoit permis qu'un Esprit séducteur abusat ses Prophètes, afin qu'il trouvât la mort dans le même endroit où il croyoit rencontrer la victoire. Ce discours détourna si peu le Roi d'un dessein qui lui tenoit à cœur, qu'il ordonna que le Prophète sût mis en prison au pain & à l'eau jusqu'à ce qu'il revînt victorieux, après quoi Sa défais il courut résolument à sa perte. Josaphat, qui s'étoit trop facilement laissé engager à l'accompagner, pensa éprouver le même sort: nous avons vu le fuccès de cette expédition dans un autre Chapitre (a). Achab blessé d'un coup tiré au hazard, mourut le foir, & dès-que sa mort sut sue, ses Généraux firent fonner la retraite, & les deux Armées se retirérent avant la nuit. Le corps du Roi fut transporté à Samarie, & enterré dans le sépulcre Royal. Pour ce qui est de son chariot & de ses armes, on les lava dans un vivier de cette ville, & les chiens, en lechant son sang, vérifiérent la prédiction du Prophète Elie (b). Josaphat, d'un autre côté, étant heureusement échappé, retourna à Jéru-

Année du Déluge 2102. Avant J. C. .,03

te & ja

mert.

salem, & rencontra en chemin le Prophète Jéhu, qui lui fit de sévères reproches de s'être allié avec l'impie Roi d'Israël; & lui dit que si Dieu n'avoit pas en plus d'egard au zèle qu'il avoit témoigné pour son service, qu'à l'indigne action qu'il venoit de commettre en dernier lieu, fa vie n'auroit

(b) I Rois Chap. dern. (a) V. Supr. T. II. p. 41. Princesse qui fut une source de malheurs pour le Royaume de Judah (1), & de laquelle Joran eut un fils nommé Ochosias, qui fut son Successeur, comme nous le verrons dans la fuite. (1) 2 Chron. XXI. 6, &cc.

pas été plus épargnée que celle de l'idolàtre Achah. Ce reproche, joint au risque qu'il venoit de courir, sit rentrer le Roi en lui-même, & le détermina à tâcher de réparer sa faute, en s'appliquant davantage à tout ce qui pouvoit avoir rapport, tant au bien de la Religion, qu'à celui du Royaume. Pour mieux remplir cette tâche, il parcourut une grande partie de ses Etats, examinant avec soin comment les Prêtres instruisoient le Peuple, & si la Justice étoit bien administrée par les Magistrats, & exhortant par-tout les uns & les autres à leur devoir, avec un zele digne d'un si bon Prince (a).

Dans le même tems Ahaziah, qui avoit succédé à son père Achab, & oui marchoit fidèlement sur ses traces, eut le malheur de tomber par le treillis de sa chambre à manger, environ la seconde année de son règne, & fut si incommodé de cette chute, qu'on desespéra de sa guérison. Dans cette extrémité, il envoya des messagers consulter Beelzébub Dieu de Hekron, pour savoir s'il relèveroit de cette maladie: mais Elie vint au devant de ces messagers, & les renvoya porter à leur Maître la trifte nouvelle, que puisqu'il s'étoit adressé au Dieu de Hékron, comme s'il n'y avoit point de Dieu en Israël, il passeroit de son lit dans le tombeau. A leur retour, ils s'acquittérent de leur commission, & dirent au Roi, surpris de les revoir fitôt, qu'ils avoient rencontré un Prophète, qui les avoit chargés, de la part de l'Éternel, de lui annoncer sa sentence de mort. Ahaziah, s'étant informé comment ce Prophète étoit fait, & ayant appris des messagers, que c'étoit un homme vétu de poil, avec une ceinture de cuir, connut que ce devoit être Elie, & mourut peu de tems après, conformément à la prédiction de ce Prophète (b)\*. Durant le petit nombre d'années qu'il occupa le trône, les

(a) 2 Chron. XIX.

(b) 2 Rois I.

\* Le Texte ajoute, qu'Abaziah envoya trois Officiers l'un après l'autre, chacun à la tête de cinquante hommes, pour lui amener le Prophète, & que les deux prémières Compagnies furent dévorées par le feu du Ciel; mais que la dernière s'étant adressée à lui d'une manière respectueuse, non seulement ne sut pas enveloppée dans le même châtiment, mais porta même Elie à aller trouver le Roi pour lui consirmer le message fait de sa part.

Peu de tems après, ce Prophète fut transporté au Ciel dans un chariot de feu, & laissa une double portion de son esprit à Elisce, qui des lors devint aussi renommé en Israël par son zèle & par ses miracles, que l'avoit été son Maître (1). Aussi-tôt qu'il eut perdu de vue Elie, il prit sa manteline, qui étoit tombée dans le tems qu'il montoit vers le Ciel, & en frappa les eaux du Jourdain, qui se séparérent, & lui laissérent un libre passage. En cet endroit il rencontra une compagnie de Prophètes, qui remarquant que l'esprit d'Elie reposoit sur lui, se prosternérent à ses piés, après quoi il se rendit à Jérico, dont les habitans ui firent remarquer la situation agréable de leur ville; ajoutant que par malheur les eaux. en étoient malsaines, & le terroir stérile. Elifee, sensible à leur plainte, se rendit au lieu d'où sourdoient les eaux; & après y avoir jetté un vaisseau rempli de sel, rendit les eaux saines & le terrain fertile. De Jérico le Prophète se rendit à Béthel, & trouva sur sa route une troupe de petits garçons, qui sortoient de cette ville, & qui lui crioient par moquerie, Monte Pelé. Ces garçons étoient probablement les enfans de quelques adorateurs de Baal, qui les avoient élevés dans des sentimens de mépris pour les Prophètes de Dieu. C'est au moins ce qu'on pourroit inférer de leur punition; car à peine le Prophète les eut-il maudit au nom de Dieu, que quarante-deux d'entr'eux furent dévorés par deux Ourses qui sortirent de la Forêt (2).

(1) 2 Rois IIs.

SECTION VIII. d'Ifraël.

Moabites, qui avoient été tributaires d'Israël depuis la défection de Jéroboam. fe révoltérent; c'est ce qui engagea son srère foram, dès-qu'il sut parvenu Saul pré au trône, à demander du secours à Josaphat, qui dans cette occasion ne se fit aucun scrupule de venir en personne pour aider à réduire les révoltés. Ce fut un grand bonheur pour Foram, qu'il se trouvât associé avec un Prince si pieux; car dans le tems que son Armée étoit sur le point de périr de soif, Elisée, en considération de Josaphat, obtint que sans qu'il tombât de pluye, la vallée où étoient les Rois d'Israel & de Judah, fût comme inondée d'eau. Les Moabites voyant le lendemain de bon matin que les eaux vis-àvis d'eux étoient rouges comme du fang (ce qui venoit de la réflexion des rayons du Soleil) attaquérent en desordre les Confédérés, dans l'idée qu'ils s'étoient déjà entretués, & furent entièrement défaits, comme nous l'avons dit dans un autre endroit (a).

Le Pays de Judah envabi.

Vers la fin de son règne Josaphat vit son Pays inondé par les Ammonites, les Moabites, & divers autres Peuples, si promtement, que les ennemis se trouvérent en Hazazon-tamar ou Henguédi, avant que le Roi de Judah sût qu'ils étoient en marche. Dans cet état de consternation, il eut recours à Dieu, fit proclamer un jeûne général & sévère, & se rendit, à la tête du Peuple, assemblé à Jérulalem à cette occasion, au Temple, où, après avoir imploré le secours du Ciel par une prière humble & touchante, Dieu lui répondit par la bouche du Prophète Jahaziel, que dans peu il le délivreroit de ceux qui avoient envahi ses Etats d'une manière si merveilleuse, que ses troupes n'auroient d'autre peine que d'emporter les dépouilles des ennemis. Le Roi rassuré par cette promesse, alla le lendemain à leur rencontre avec une petite Armée, qu'il encourageoit en marchant. Mais bientôt ceux qu'il venoit d'exhorter à se confier en Dieu, virent de leurs propres yeux leurs ennemis saisis d'une terreur panique, s'entretuans avec tant d'acharnement, qu'il n'en échappa pas un feul de part ni d'autre. Le butin que firent les troupes de Josaphat fut si considérable, qu'en ne choisissant que ce qu'il y avoit de plus précieux, elles employérent trois jours à le rassembler (b). Le quatrième jour elles s'arrêtérent dans une vallée, pour remercier Dieu de la victoire qui venoit d'être obtenue, & depuis ce jour l'endroit où elles étoient, fut appellé Bérachah ou Bénédiction \*. En revenant à Jérusalem, l'Armée marcha au son des Instrumens de musique, pendant que des Lévites entonnoient des cantiques à l'honneur de Dieu; après quoi Josaphat

Et delivré miraculeusement.

> (b) V. Supr. T. I. p. 523. (a) Supr. T. I. p. 521.

\* Plusieurs Ecrivains, tant Juifs que Chrétiens, supposent que cette Vallée étoit la même que celle dont il est fait mention dans le Prophète foël (1), & que c'est elle qui sera le Théatre du Jugement dernier (2). D'autres sont de sentiment, que la Vallée de fosaphat, dont parle foël, est entre férusalem & la Montagne des Oliviers (3), ou dans le voisinage de férusalem (4): mais nous ne trouvons dans le passage en question, rien qui ait le moindre rapport, soit au Jugement dernier, soit à la Vallée de Bénédiction; & il y a apparence que par la Vallée de Josaphat le Prophète n'a pas entendu plus que n'emporte le sens littéral de ces paroles, le mot de Josaphat signifiant le Jugement de Dieu, terme applicable à tous les lieux où Dieu déploie ses jugemens.

(1) Chap. III. 2. & 12. (2) V. Abenezz. Kimchi & Munit. in loc.

(3) Beda & al. in loc. (4) Cyril. Alexo in loc. & al.

finit ses jours en paix (a). Quelque tems avant sa mort, Abaziah, qui occupoit alors le trône d'Israël, & qui étoit aussi impie que son père Achab, l'avoit engagé à confentir que quelques-uns de ses vaisseaux fissent le voyage de mier Roi Tarsis avec sa Flotte: complaisance dont le Prophète Elibézer lui fit de d'Israel. sévères reproches, prédisant en même tenis à Josaphat la perte de sa Flotte, ce qui fut vérifié par l'évènement: aussi depuis ce tems, ne voulut-il plus permettre que les vaisseaux d'Israel se mélassent avec les siens (b). Ce Prince Samora mourut dans la foixantième année de fon âge, après avoir règné vingt-cinq ans, & eut pour Successeur son fils Foram. Son Histoire sut écrite par le Prophète Jéhu (c); mais vraisemblablement elle a péri, avec plusieurs autres. vers le tems de la Captivité.

Said pre-

Foram qui, comme il a été observé, avoit eu part au Gouvernement sudah du Royaume de Judah, vers la fin du règne de son père, ne se vit pas Israel plone plutôt seul sur le trone, qu'il commença à désaire tout ce que le pieux ges dans l'idelderies Josaphat avoit fait, & à attirer sur lui-même & sur sa maison toutes les malédictions qui avoient été prononcées contre son beaupère. Judah & Israël ne paroissoient plus former qu'un seul Royaume, & n'offroient ensemble qu'une même scène d'idolâtrie & de méchanceté: l'un & l'autre étoient gouvernés par des Rois de même nom. Joram, Roi de Judah, suivoit les suggestions de sa femme Athalie, l'impie fille d'Achab; & Joram, Roi d'Ifraël, celles de sa mère Jézabel. Celui-ci marche fidèlement sur les criminelles traces de son père, & celui-là introduit dans son Royaume des abominations déjà abolies par ses deux Prédécesseurs. Tous deux s'attirent les châtimens les plus rigoureux, l'un en refusant d'imiter l'exemple de son père, & l'autre en imitant l'exemple du sien; & ce qui est encore plus étonnant, pendant que le Roi d'Israël même détruisoit les Idoles Phéniciennes, dont Achab avoit introduit le culte, & bornoit son idolâtrie aux deux Veaux d'or (d), celui de Judah adoptoit ces mêmes Idoles, & en introduisoit le culte jusques dans Jérusalem (e). Ainsi le prémier ayant abandonné le Dieu d'Israël, & l'autre ayant à peine fait quelques pas pour revenir vers lui, les mêmes jugemens fondirent sur tous deux; avec cette différence néanmoins, que le Roi d'Israël fut retranché avec toute sa postérité; au-lieu que dans celle du Roi de Judah un enfant fut miraculeusement conservé, pour accomplir les promes-

ses faites à la Maison de David. Josaphat avoit laissé un grand nombre d'enfans, & avoit assigné à chacun de ses fils une ville de Judah pour y demeurer, & un revenu convenable à leur naissance; mais à peine eut-il les veux fermés, que son impie fils souilla le commencement de son règne du massacre de ses frères, & detous les Grands de son Royaume qui osoient s'opposer à sa cruauté, ou même la desapprouver (f). Après cela il se laissa entièrement gouverner par sa femme, s'abandonna à l'idolàtrie au point d'établir le culte de Baal dans

> (d) 2 Rois III. 1. &c. (e) Ibid. VIII. 17. &c. & 2 Chron. XXL 111

(f) Ibid. I. &c.

(c) Ibid. 31, 32,

<sup>(</sup>a) 2 Chron. XX. vers. 2. ad 30. (b) Ibid. vers. 36, 37. comp. avec I Rois XXII. 48, 49.

SECTION VIII. mier Roi d'Israel.

Revolte des Iduméens contre Israël. Année du Déluge 2110. Avant J. C. 889.

dans son Royaume & dans sa Capitale, à l'exemple de son beaupère. Le Prophète Elie, peu de tems avant que d'être enlevé au Ciel, lui reprocha Saul prè ce crime par une Lettre, dans laquelle il lui dénonça, entr'autres maux, l'extirpation totale de fa postérité, & sa propre mort, qui seroit causée par une maladie incurable dans les intestins (a).

La prémière marque de la colère celeste fut la révolte des Iduméens, qui refusérent de lui payer le tribut ordinaire. Foram sortit contr'eux & les défit; mais bientôt ils se virent en état de secouer le joug, & de se choisir un Roi. comme nous l'avons vu dans un autre endroit (b); ce qui vérifia la prédiction faite par Isaac, que la postérité d'Esaü se soustrairoit un jour à la domination de Jacob (c). Dans le même tems, Libna, qui appartenoit aux Prêtres, dans la Tribu de Judah (d), & qui étoit située vers les frontières de l'Idumée, se rebella contre Joram, probablement pour se soumettre aux Iduméens, quoique le texte n'en fasse pas mention (e); mais ce n'étoientlà que les préludes des jugemens qui alloient envelopper ce Prince. Son Royaume fut envahi par les Philistins & par les Arabes, qui pénétrérent jusques dans Jérusalem, & emportérent toutes les richesses de cette Capitale. emmenant avec eux les femmes de Joram, & tous ses fils, à l'exception du seul Jéhoachas, le plus jeune de tous, qui lui succéda après sa mort. Joram fut attaqué peu de tems après d'une maladie incurable dans les intestins; vraisemblablement un flux de sang, qui dura deux ans, & qui l'affoiblit tellement que les entrailles lui fortoient du corps. Enfin, au bout des deux ans il mourut misérablement, & fut enterré dans un autre sépulcre que celui des Rois (apparemment à cause de la puanteur dont sa maladie étoit accompagnée) fans que le Peuple lui rendît les honneurs ordinaires en pareil cas, ou qu'on brulat des parfums près de son corps. Il règna huit ans (f), quatre conjointement avec fon père Jesaphat, & les quatre autres seul. Sa maladie, l'ayant mis hors d'état de gouverner son Royaume, l'obligea à s'affocier comme Viceroi fon fils Jéhoachas, nommé autrement Ahaziah, qui lui fuccéda environ un an après, & la douzième année du règne de Joran. Roi d'Israel (g).

Pendant que le Royaume de Judah se trouvoit dans un si triste état, Elisée opéroit des merveilles en faveur de celui d'Israël. Nous avons vu dans un autre endroit la guérison miraculeuse que Naaman obtint par son moyen. & comment ce Prophète découvroit tous les desseins secrets du Roi de Syrie au Roi d'Ifraël (h), ce qui déconcerta pendant quelque tems toutes les mesures que prenoient les Syriens: mais à la fin Eenhadad leva le masque, & laisfant-là des stratagemes qui lui reuffissoient si mal, vint avec une nombreuse Armée, & affiégea Samarie. Bientôt cette ville se trouva réduite par la famine à une telle extrémité, que la tête d'un ane s'y vendoit quatre-vingt piè-

Siège de samarie.

(a) Ibid. vers. 12. &c.

(b) V. Supr. T. 1. p. 562.

(c) Gen. XXVII. 40.

(d) Jof. XV. 42. 1 Chron. VI. 57.

(e) 2 Rois VIII. 22, 2 Chron. XXI. 10.

(f) Ibid. vers. 18. &c.

(g) Uffer. Ann. fub A. M. 3115. & 3118. & 2 Rois VIII. 25.

ces

(b) V. Supr. T. II. p. 44. &c.

ces d'argent, & une petite mesure de légumes \* cinq pièces. On ne sauroit Section dire combien ce siège a duré; mais ce qui devoit augmenter considérablement la famine, étoit qu'elle avoit commencé à se faire fentir dans Sail préle Pays depuis quelques années; jusques-là qu'Elisée, qui la prévit à tems, mier Roi conseilla à cette Sunamite (dont nous avons dejà parlé, mais dont nous aurons occasion de parler encore dans la suite ) de sortir du Royaume, pour tâcher de trouver dequoi se nourrir. Retiré dans le collège des Prophètes. Elisse pourvoyoit de tems en tems à leurs besoins d'une saçon miraculeuse (a). jusqu'à ce que l'Armée des Syriens le contraignît à chercher une retraite dans Samarie. L'affreuse extrémité où cette ville se trouvoit réduite, sembloit avoir effacé le fouvenir de tous les services que ce Prophète avoit rendus au Roi; ou, ce qui est plus vraisemblable, l'avoit rendu suspect d'être entré dans les intérêts du Roi de Syrie, puisqu'il ne faisoit aucun ulage en faveur de Samarie de ce pouvoir furnaturel, qu'il avoit déployé en d'autres circonstances moins importantes. Ces foupçons éclatérent bientôt de la façon la plus terrible, à l'occasion suivante. Un jour que le Roi faisoit le tour des Terrible remparts de la ville, une femme vint se plaindre à lui de l'injustice d'une autre famine femme, avec qui elle avoit partagé son fils bouilli, à condition que quand dans le plus l'auroient mangé ensemble, le fils de cette autre somme les le pays. elles l'auroient mangé ensemble, le fils de cette autre femme leur serviroit pareillement de nourriture; mais que sommée de tenir sa parole, elle avoit caché son fils, & resusoit de le partager. Une si horrible histoire, accompagnée de toutes les marques de desespoir, sit frémir le Monarque d'Israël: il déchira ses vêtemens, mit un sac sur sa chair, & ne sachant à qui s'en prendre, jura que la tête d'Elisée expiéroit les malheurs du Peuple; sentence qu'il chargea un Officier d'aller exécuter sur le champ. Elisée, sachant la chose, se plaignoit de la cruauté du Roi aux Anciens d'Israël, qui étoient chez lui dans le tems même que l'Officier arriva. Cependant le Prophète trouva moyen de l'arrêter à la porte, jusqu'à ce que le Roi vint lui-même, à qui

lement

(a) Comp. 1 Rois. IV. 38. &c. avec VIII. 1, 2. &c. (b) Ibid. Chap. VI.

Elisée représenta combien il étoit injuste de vouloir le rendre responsable d'un châtiment infligé par la main de Dieu (b) †. Il suplia ce Prince d'avoir seu-

Pour ce qui concerne la tête d'un âne, animal impur & défendu par la Loi, vendue plus de neuf pièces, argent d'Angleterre, on concevoit la chose par la grandeur de la fa-

† Il y a quelque obscurité dans le texte, dont le sens littéral est (4), & voici le messager descendit vers lui, & (sans qu'on sache si c'étoit le Metsager, le Prophète, ou le Roi)

<sup>\*</sup> La plupart des Traductions rendent le mot mer Chieionim par fiente de pigeons, & cette traduction n'a pas médiocrement embarassé les Commentateurs, qui ont voulu marquer quel usage si merveilleux on pouvoit saire d'une fiente, dont une si petite mesure coutoit plus de onze Schelings. Nous n'aurions jamais fait, si nous rapportions toutes leurs conjectures (1). C'est ce qui nous a déterminés à suivre la Version du savant Bochart (2), qui prouve que le mot en question signifie, entr'autres choses, une sorte de pois, très commune dans tous ces Pays, & que les Juifs faisoient rôtir sur le seu (3), précisément comme leurs grains.

<sup>(1)</sup> Le Cène Essai &cc. Part. II. ch. 3. 6. 2. (3) 2 Sam. XVII. 28. & Hieron. in los. (2) Hieros tom. II. L. I. C. 7. 9. 7. (4) 2 Rois VI. vers. dern. Tome III. M

VIII.

mier Ros d'Ijraël.

Section lement patience jusqu'au lendemain, puisqu'alors il devoit y avoir une telle abondance de vivres dans Samarie, qu'on y vendroit le boisseau de fleur de fa-Sail prt rine pour un sicle d'argent, & le reste a proportion. Cette promesse sit révoquer l'arrêt prononcé; & quoique le Roi eût peine à y ajouter foi, il jugea cependant qu'il falloit différer les effets de son ressentiment, jusqu'à ce qu'il vît si elle seroit vérisiée par l'évenement.

La prédiction fut exactement accomplie; car, cette même nuit, quelques Lépreux, qui logeoient à l'entrée de la porte, & qui étoient sur le point de mourir de faim, ayant formé le deslein, quelque chose qu'il en pût arriver, de se rendre au camp des Syriens, dans l'espérance d'y trouver, ou des alimens, ou une promte mort, furent surpris de trouver les tentes des Syriens sans foldats, mais pleines de provisions. Ils commencérent par appaiser leur faim, & ayant ensuite pénétré plus avant dans le camp, ils trouvérent que c'étoit par-tout la même chofe. Ils fongérent alors à emporter ce qu'il y avoit de plus précieux dans le butin. A la fin cependant ils s'avisérent qu'ils avoient tort de ne pas communiquer au plus vite de si agréables nouvelles aux Samaritains affamés. Le Roi ayant appris cet étrange évènement, foupconna d'abord que c'étoit un stratagême des Syriens, pour l'attirer hors de la ville; mais dès-qu'il eut envoyé un parti pour examiner la chose, il trouva qu'ils avoient réellement pris la fuite avec toute la précipitation possible, en abandonnant leurs tentes, leurs chariots, & tout leur bagage: car la nuit d'auparavant, Dieu avoit frappé leurs oreilles du bruit que feroit une grande Armée, ce qui leur fit croire que Joram avoit loué les Rois d'Egypte, & quelques autres Peuples voisins, pour venir à son secours (a). Cette pensée répandit un effroi si général par tout le camp, que les Cavaliers ne se donnérent pas même le tems de monter à cheval, pour s'ensuir plus vite: en un mot, tous les Syriens se retirérent dans un desordre inexprimable. & Mondan laissérent aux Samaritains une immense quantité de butin, & une telle abondance de vivres, que le boisseau de fleur de farine sut vendu pour un sicle à la porte de Samarie, & le reste à proportion, conformément à la prédiction d'Elisée. La veille de cette miraculeuse délivrance, un Capitaine, qui en avoit révoqué en doute la possibilité, avoit reçu pour réponse du Prophète, qu'il en seroit le témoin, mais qu'il n'en profiteroit pas: ce qui arriva; car avant été envoyé par le Roi, pour se tenir à la porte de la ville, & empécher qu'il n'y arrivât du desordre, il fut tellement foulé par le Peuple,

ee de vivres dans Samarie.

qu'il en mourut (b).

Siege.

(b) 2 Rois VII.

Peu

(a) V. Supr. T. II. p. 45. il dit, voici c'est un jugement de l'Eternel, & qu'attendrai-je de plus de l'Eternel? Ces paroles semblent dictées par le desespoir, & par conséquent conviennent à furam, qui paroit avoir voulu dire, si cette famine est l'ouvrage de Dieu, c'est envain que nous esperons d'en être délivrés. Il y a apparence que dans le tems de l'affreux procès entre les deux femmes, Foram avoit résolu de rendre la ville au Roi de Syrie, mais qu'il sut détourné de ce dessein par la promesse d'Elise. Mais avant que cette promesse lui eut été faite, voici le langage qu'il tient: se Dieu lui même nous a réduits à une telle extrémité, que des mères sont forcées à manger leurs enfans, de quel front nous repais-tu de la vaine espérance d'être delivrés, ou bien, verroisje perir de faim tous mes sujets, pendant qu'il ne tient qu'à moi de leur sauver la vie, en rendant Sanarie? Après quoi le Prophète affigne le lendemain, comme terme de la délivrance.

Peu de tems après la délivrance dont nous venons de parler, le Pro- Section phète, soit par quelque mécontentement, soit par une impulsion Divine, prit le chemin de Damas, où le Roi du Pays, dont les forces se trouvoient Saul preepuisées par les fatigues & par l'age, étoit malade. Le Lecteur pourra voir mier Roi dans l'Histoire de Syrie le dessein de cette visite, & quelle en fut la suite d'Israël. (a). Pendant qu'Elisée étoit absent, le Roi d'Israel se faisoit raconter les actions merveilleuses de ce Prophète par son serviteur Guéhazi \*, qui, entr'autres choses, lui dit que son Maître avoit rendu la vie au fils de son hôtesse Sunamite +, laquelle, par son conseil, s'étoit retirée avec sa famille

#### (a) 2 Rois VIII. 1. &c.

\* L'Historien Sacré dit, deux ou trois Chapitres auparavant, que l'avarice de Guéhazi lui avoit attiré, pour toute sa vie, la lèpre dont Naaman avoit été guéri (1). Or comme ceux qui étoient infectés de ce mal, devoient vivre séparés du reste de la Société, il y a lieu d'être surpris que le Roi d'Ifraël daignat fréquenter un homme que le dernier de ses suroit évité. Tout ce qu'on peut répondre de plus raisonnable, est qu'il se tenoit à une distance convenable du Roi, & la bouche couverte; ou que la curiosité du Roi étoit si grande, que dans une occasion où il s'agissoit de la contenter (motif très puissant chez

les Princes) Joram n'y regarda pas de si près.

† Voici à quelle occasion ce miracle sut opéré. La femme, qui étoit riche & sans enfans, ayant remarqué que le Prophète passoit souvent devant sa maison en traversant la ville de Shunem, obtint de son époux la permission de lui faire bâtir une chambre, garnie d'une table, d'un lit & d'un chandelier, & de l'inviter à y venir loger quand il lui plaîroit. Eissee, souhaitant de les récompenser de leur hospitalité, demanda à son serviteur, quel service il pourroit leur rendre; & ayant appris qu'ils n'avoient point d'enfans, appella la femme, & lui dit que dans un an elle auroit un fils. Cette promesse fut accomplie dans le tems marqué: mais il arriva que l'enfant, étant devenu grand, fut un jour aux champs avec les moissonneurs, d'où il fut ramené malade à sa mère, sur les genoux de laquelle il expira environ à midi. Des-qu'il eut rendu l'ame, elle le mit sur le lit du Prophète, & se rendit en hate au Mont Carmel, où Elisée étoit alors. Dès qu'elle l'eut abordé, elle se jetta à ses viés, & lui fit part de la mort de son fils. Elisée, surpris que Dieu ne lui eut point révélé cet accident, donna son bâton à Guébazi, & lui ordonna de faire toute la diligence possible, & de mettre ce baton sur l'ensant mort: mais la femme, craignant que ce remède ne manquât d'efficace, embrassa les genoux d'Eliste, & le supplia de vouloir venir avec elle, ce qu'il sit. Cependant Guéhazi, ayant pris les devans, avoit déjà mis le bâton sur l'enfant, mais sans succès. A la fin le Prophète vint, & se coucha sur l'enfant, mettant sa bouche sur la sienne, & priant en même tems Dieu de le rendre à sa triste mère, ce qu'il obtint par des instances réitérées (2).

Durant la famine, la Veuve d'un des Prophètes vint se plaindre à Elisée, que son époux étoit mort endetté, & que ses deux fils étoient sur le point d'être saiss & vendus par l'impitoyable Créancier. Le Prophète, touché de compassion, & hors d'état de l'aidet autrement que par un miracle, lui demanda ce qu'elle avoit dans sa maison dont il y eût moyen de faire de l'argent. La Veuve répondit qu'il ne lui restoit pour tout bien qu'un pot d'huile. Sur quoi Elisée lui commanda d'aller emprunter de ses voisins autant de vaisfeaux qu'elle pourroit en obtenir, & de verser de l'huile dans ces vaisseaux; ce qu'elle fit. L'huile n'ayant point tari aussi longtems qu'il y avoit eu des vaisseaux à remplir, Eissée lui conseilla alors de vendre la quantité d'huile qu'il faudroit pour payer sa dette, & de garder

le reste pour son usage (3).

Eliste séjourna après cela quelque tems en Guilgal, avec d'autres Prophètes. Un jour qu'il avoit ordonné qu'on apprêtat pour eux un certain mêts, un des serviteurs sortit pour

<sup>(1) 2</sup> Rois. V. vers. dern. (a) Ibid. 1V. 8. &cc.;

<sup>(3)</sup> Ibid. vers. I . &c.

92

Section VIII. Saul prémier Roi d'Ifraël.

hors du Royaume, dans l'espérance de pouvoir mieux subsister ailleurs durant les sept années de famine. Il achevoit cette histoire, quand la semme, heureusement pour elle, arriva pour redemander au Roi sa terre qui avoit été confisquée pendant son absence, & donna occasion à Guéhazi, qui la reconnut d'abord, de lui servir de Témoin & d'Avocat. Tant de circonstances savorables obtinrent plus même qu'elle ne demandoit, le Roi ayant ordonné qu'un Officier l'accompagnat, & eut soin de lui saire rendre, non seulement sa terre, mais aussi ce qu'elle avoit rapporté pendant les sept ans (a).

Seconde expédition de Joram contre Ra-moth.

Vers ce même tems, Hazaël ayant tué Benhadad, & s'étant emparé de la couronne, Joram, qui étoit alors en paix avec le Roi de Judah, crut la conjoncture favorable pour assiéger Ramoth de Galaad, entreprise où son père avoit échoué. Pour mieux réussir, il envoya demander à Ahaziah, s'il vouloit l'accompagner dans son expédition. Ahaziah, qui n'avoit alors que vingt-deux ans \*, étant le plus jeune de tous ses frères, qui avoient été emmenés captifs durant la vie de son père, se laissoit entièrement gouverner par sa mère Athalie, & par les Conseillers qu'elle jugeoit à propos de choisir; & comme il marchoit fidèlement sur les traces de son père, il ne sit aucune difficulté de se liguer avec le Roi d'Israël. Cette expédition parut au commencement devoir être plus heureuse que la précédente, mais devint dans la suite une séconde source de maux pour le Royaume d'Israël, en fournissant à Hazaël l'occasion d'exercer toutes les cruautés qu'Elisée avoit prédites. Elle ne fut pas moins fatale à Joram; car quoiqu'il se rendst maître de la ville, il reçut néanmoins dans l'attaque une si cruelle blessure, qu'il fut obligé de s'en retourner à Jezréel pour se faire guérir, laissant Jéhu à la tête de l'Armée, pour assurer sa conquête, pendant que le Roi de Judah reprit vraisemblablement le chemin de Jérusalem. Dans le tems que Jéhu étoit à Ramoth, un des jeunes Prophètes se rendit par ordre d'Elisée dans cette ville, pour y oindre secrettement Jehu comme Roi d'Israël, & lui dire que Dieu l'avoit choisi pour être l'instrument de sa vengeance contre toute

Il est blessë.

Jéhu oint.

#### (a) 2 Rois VIII. 15. Usher. Ann. A. M. 3120.

ceuillir une poignée d'herbes, mais apporta par méprise de la Coloquinte sauvage, qu'il mit au pot: mais à peine les sils des Prophètes eurent-ils goûté du mêts, qu'ils s'écriérent, la mort est dans la chaudière. Dès qu'Elise sut la chose, il sit jetter un peu de sarine dans la chaudière, ce qui ôta d'abord au mêts le mauvais goût qu'il avoit (1).

Une autre fois un homme lui ayant apporté un préfent de vingt pains d'orge, & de quelque grain nouvellement seché, Elisée commanda à son serviteur de servir ce présent à ceux qui se trouvoient-là, & qui pouvoient être au nombre de cent. Le serviteur hésita pendant quelque tems incertain s'il obéiroit, à cause qu'il y avoit tant de monde: mais son Maître lui ayant dit qu'il y en auroit de reste, il obéit, & l'évènement justina la prédiction d'Elisée (2).

\* Le Livre des Chroniques dit qu'il étoit âgé de quarante-deux ans quand il commença à règner, mais il y a-là à coup fûr une faute (3), à moins qu'on ne veuille entendre ces quarante-deux ans, non pas de son âge, mais du tems qui s'écoula depuis que Honri parvint au trône jusqu'au règne d'Abaziah, comme sait Tremellius, ce qui donne précisément le nombre qu'il saut (4).

(1) 2 Rois IV. 38. &cc. (2) Ibid. XLII. ad fin. (3) V. Supr. T. II, p. 603. (4) Tremel. in 2 Chron. XXII. 2.

la race d'Achab: vengeance qui devoit aussi envelopper l'impie Tézabel. Section dont le cadavre serviroit dans peu de pature aux chiens, pendant que le reste de la famille d'Achab périroit par son épée. Aussitot que le Prophète eut Soul préexécuté sa commission, & versé l'huile sur la tête de Jéhu, il sortit de la mier Roi tente, & se sauva au plus vite, pour éviter tout examen. Quand Jéhu parut, quelques Officiers lui demandérent ce que cet insensé avoit fait dans sa tente \*; mais des-qu'il leur eut fait part du fecret, ils lui rendirent tous hommage, & le proclamérent Roi d'Israël au son de la trompette. Cependant Jehu ne jugea pas à propos que la chose se divulguat, avant qu'il se sût rendu à Jezreel, & y eût surpris le Roi, pendant qu'il étoit encore blesse & hors d'état de se désendre. Pour cet effet il dit aux Officiers que si leur attachement pour lui étoit fincère, ils ne devoient pas permettre que qui que ce fût fortit de Ramoth, pour annoncer au Roi ce qui venoit d'arriver, mais qu'il iroit lui-même avec du monde en diligence à Jezréel, ce qu'il fit sur le champ. Dès-qu'il fut à portée d'être vu de la Place, la fentinelle, allarmée d'appercevoir une troupe qui venoit si fort en hâte, en fit informer le Roi, qui envoya, immédiatement l'un après l'autre, deux messagers, pour s'informer de ceux qui venoient avec tant d'empressement, quelle intention les amenoit. Mais Jéhu ayant ordonné à ces messagers de suivre fon chariot, & la sentinelle en ayant informé le Roi, celui-ci en informa le Roi de Judab, qui l'étoit venu visiter. Ces deux Princes allérent avec leurs gardes à la rencontre de Jéhu, que la sentinelle avoit déjà reconnu alors à sa manière d'aller. L'endroit où ils se rencontrérent, fut la vigne qui avoit couté la vie à Naboth. Joram demanda à Jéhu, s'il venoit dans des sentimens pacifiques: mais ce dernier ne le laissa guères dans cette espèce d'incertitude, en lui reprochant ses crimes & ceux de sa mère Jezabel, & en se mettant en posture pour l'attaquer. Le Monarque effrayé cria envain à Abaziah, qu'ils étoient trahis. Avant qu'il pût se sauver sur son chariot. 7êhu lui perça le cœur d'une flèche, & ordonna à un de ses Capitaines de jetter son corps sur le champ de Naboth, pour y être dévoré, suivant la

\* Les Juifs observent avec raison, qu'il y avoit dans les regards & dans les gestes de ces Prophètes quelque chose, qui les faisoit paroître insensés à ceux qui ne les connoissoient pas (1); ce qui s'accorde très bien avec ce que nous lisons touchant Saül, qui resta couché découvert un jour entier, dans le tems que l'Esprit s'étoit emparé de lui (2). Ce qui contribuoit encore à leur donner un air étrange, étoit la fingularité de leur habillement, leur vie retirée, leur coutume de paroître en public rarement, & seulement dans quelque occasson extraordinaire, qui souvent étoit accompagnée ou suivie d'un desastre. Telle étoit en particulier celle dont il est ici question, ce qui obligea le jeune Prophète à se sauver, avant que quelqu'autre que Jébu sût le sujet de son arrivée.

Le Texte ajoute, que les Officiers prirent leurs vêtemens de dessus, & les mirent sous Jebu, afin de l'élever au dessus de tout le reste, pendant qu'ils lui rendoient leurs hommages. L'endroit où se passa cette cérémonie, fut au haut des degrés (3), qui étant hors de la maison, suivant les Juis, servoit de Cadran Solaire, l'ombre marquant contre la

muraille (4) les différentes heures du jour (5).

<sup>(1)</sup> V. Sapr. T. II. p. 595. (2) 1 Sam XIX. vers dern Et huj. T. III. p. 12. (3) Munit. in 2 Reg. IX. sub not. a. (4) Ibid. vers. 13. (5) Chald. Paraphr. Kimch. & al. & Mupft. ubi fupra,

SECTION VIII. Saul pré. mier Roi d'Israel.

de Judah tues par Jéhu.

Jézabel.

prédiction d'Elie. Dans le même tems, le Roi de Judah, faisi de crainte à la vue de cette fanglante tragédie, chercha à éviter le même fort, en gagnant un sentier qui menoit à la maison du jardin; mais Jéhu le fit poursuivre par ses gens, qui le joignirent en la Montée de Gur, où ils le blessérent, enforte qu'il en mourut en arrivant à Méguiddo, d'où il fut transporté à Jé-Les Rois rusalem, pour y être enterré dans le sépulcre de ses ancêtres. Il règna un d'Israel & an, & ne laissa qu'un fils en bas age, qui lui succéda lorsqu'il eut atteint l'âge de sept ans.

Pendant que les gens de Jéhu poursuivoient Abaziah, lui-même avoit pris le chemin du Palais de Yezréel, où la Reine-mère Yézabel, qui venoit d'apprendre le triste sort de son fils, attendoit Jéhu, dans le dessein de lui faire des reproches, dont la hauteur ne s'accordoit guères avec les circonstances où elle se trouvoit: mais elle se flattoit peut-être qu'il auroit quelque égard, finon pour fon rang, du moins pour fon fexe. Peut-être aussi s'imaginoitelle avoir assez de charmes en dépit de son âge, pour captiver le cour du jeune Monarque, sur-tout après le soin qu'elle avoit pris d'apeller l'Art au secours de la Nature. Elle regardoit par une fenêtre, quand Jéhu entra dans le Palais. Dès-qu'elle le vit, elle lui demanda d'un ton hautain, s'il attendoit une autre récompense de sa rebellion, que celle que son Prédécesfeur Zimri avoit obtenue. Jéhu ne daigna pas lui répondre; mais ayant remarqué qu'il y avoit auprès d'elle quelques Eunuques, il leur commanda de la jetter par la fenêtre; ce qu'ils firent. Par un effet de la chute, il rejaillit de son sang contre la muraille, & son corps sut peu de tems après soulé aux piés par les chevaux des gens de Jéhu. Quand le nouveau Roi eut pris quelque nourriture dans le Palais, il donna ordre à quelques-uns des ferviteurs de Jézabel; d'aller enterrer le corps de leur Maîtresse, puisqu'elle étoit fille de Roi; mais lorsqu'on lui eut rapporté qu'il ne restoit plus rien de cette malheureule Princesse que le crane, les paumes des mains, & les plantes des piés, il fit usage de cet évenement, pour convaincre ceux qui étoient présens, de la vérité de la prédiction d'Elie (a).

Mais la fentence de condamnation prononcée par ce Prophète, ne se bornoit pas à trois coupables; toute la race d'Achah y étoit comprise, & ce Prince avoit laissé foixante & dix fils, qu'on élevoit à Samarie sous les yeux de plusieurs Gouverneurs. Ainsi Jéhu ne jugea pas à propos d'entrer dans cette Capitale, avant que de favoir si les principaux Magistrats de Samarie 'avoient le courage d'entreprendre quelque chose en faveur des descendans de leur dernier Roi. Pour cet effet il leur envoya des Lettres, par lesquelles il les exhortoit à choisir un des plus dignes fils d'Achab, & de le mettre sur le trône. Mais eux, qui comprenoient parfaitement le fens de cette exhortation, & que le meurtre des Rois de Judah & d'Ifraël n'avoit que trop intimidés, aimérent mieux facrifier la race infortunée d'Achab à la valeur connue de Jebu, que de s'exposer à devenir les victimes du ressentiment de ce Prince. Dans cette vue ils lui envoyérent une députation, pour lui notifier qu'ils ne servient rien que par son commandement, & qu'ils étoient

disposés à exécuter tous les ordres qu'il lui plaîroit de leur donner. Sur quoi Szerios il leur envoya celui de mettre à mort tous les jeunes Princes, & de lui en apporter le lendemain les têtes dans des paniers; ce qu'ils exécutérent ponctuel- Saül prélement. Le fanglant present de soixante & dix tetes sut envoyé le soir mé-mier Roi me à Jezréel, & Jébu les fit mettre en monceaux à la porte de Samarie. Le d'Israël. lendemain les Anciens de cette ville se présentérent devant lui. Aussi-tôt Soixante qu'il les vit, il leur adressa ce discours. ,, Vous me regardez, selon toutes & dix sils ,, les apparences, comme le seul auteur d'un si terrible massacre, comme d'Achab le meurtrier de votre dernier Roi, & comme l'usurpateur de sa couronne. tues. Mais si j'ai conspiré contre Joram, n'est-ce pas vous qui avez mis à mort , tous ces jeunes Princes, dont vous auriez pu défendre la vie, si vous l'aviez jugé à propos? Mais fachez que ni vous, ni moi-même, nous n'avons fait qu'exécuter la sentence prononcée contre la postérité d'Achab. , Pour ce qui me regarde, ma tache ne sera pas achevée aussi longtems , que quelque Parent, quelque Conseiller, quelque Prêtre, ou quelque Fa-" vori d'Achab restera en vie". Ce sut à l'exécution de ce dessein qu'il s'appliqua ensuite, & il ne quita Jezréel, que quand il se sut acquité de ce terri-

ble devoir.

Jéhu prit alors la route de Samarie, & rencontra en chemin quarante-deux Princes de la maison de Judah \*, qui alloient rendre une visite aux Princes de la maison d'Achab, & les sit tous mettre à mort sur le champ. En continuant son voyage, il rencontra Jonadab, sils de Réchab †, & le prit avec

\* Le Texte les nomme frères d'Ahaziab ( 1); mais nous avons observé plus d'une fois, qu'on peut souvent entendre par-là les ensans d'un frère, comme on en trouve un exemple dans le 2. Livre des Chroniques (2). L'endroit où ils surent tués, est apellé dans l'Original Bor Beth Héked, ou le puits de la cabane dans laquelle on lie ou tond les moutens: nom que quelques Savans croient avoir été donné à l'endroit, à cause que les jeunes Princes y furent liés & mis à mort (3). Il se pourroit très bien, & il n'y a rien dans le texte qui combatte cette conjecture, que les Princes de Judab, ayant appris le massacre fait en Samarie, & que fehu y alloit en personne, s'étoient cachés, soit dans le puits, soit dans quelqu'une des cabanes, pour ne pas tomber entre ses mains.

† Les Réchabites, si sameux dans l'Ecriture par l'austère singularité de leur vie, ne se contentoient pas d'exceller en qualités morales, mais affectoient aussi de se distinguer du reste des hommes, en s'abstenant de boire du vin, en ne demeurant pas dans des maisons, en ne possédant ni maisons, ni vignes, ni champs, & en ne s'occupant à aucune sorte d'a-

griculture (4).

On n'est pas d'accord touchant l'Auteur de cette institution, savoir, si ç'a été Jonadab, ou quelqu'un avant ou après lui. Si nous en croyons un Critique moderne (5), on peut trouver l'étymologie de Réchab dans le mot priteb, ou chariot d'Elie, & celle des Pharisiens, ses prétendus Disciples, dans les phrashim, ou chevaux de ce chariot (6). Desorte que suivant lui, ces paroles d'Elisée, mon père, mon père, chariot d'Israèl & sa chevalerie, ne doivent pas être rendues ainsi; mais mon père Réchab &c. Le même Critique remarque de plus, que quand Joss Roi d'Israèl vint voir Elisée couché sur son lit de mort, ce Prince lui adressa les mêmes paroles, mon père &c. (7). Il entreprend même de prouver que l'institution de l'Ordre des Réchabites est antérieure au Déluge: ce qui, en lui passant une étymologie un peu sorcée, & en supposant qu'Enoch sut transporté au Ciel dans une voitue

<sup>(1) 2</sup> Rois X. 13.

<sup>(2) 2</sup> Chron XXII. 2. (3) Tremel. in 2 Rois X. 12. (4) Jérém. XXXV. 6, 7.

<sup>(5)</sup> J. Boldur- Ecclef. ante Leg. L. III. C. 16.

<sup>(6) 2</sup> Rois II 12. (7) Ibid. XIII. 14.

Section lui dans son chariot jusqu'à Samarie, afin qu'il fût témoin oculaire de son zèle contre les Adorateurs de Baal.

Saul tremier Roi d'Ifraël.

re semblable au chariot d'Elie, commenceroit à avoir un air de preuve (1). Un autre Critique (2), aussi hardi, prétend que l'institution dont il s'agit, ne commença que vers le tems de Jerémie, & que ce Jonadab, que Jebu traita avec tant de distinction, n'avoit rien de commun que le nom avec le fondateur de l'Ordre des Rechabites, & que c'étoit un Courtisan trop délié pour instituer un pareil Ordre. Ce qu'il allègue pour prouver ces deux assertions, étant plutôt une déclamation qu'un raisonnement, nous n'en satiguerons pas nos Lecteurs. Ce qu'il y a de certain, est que les Réchabites dont parle Jérémie, s'expriment en des

termes qui ne marquent rien moins qu'une institution de nouvelle date (3).

Il y en a qui tiennent un milieu entre ces deux extrémités, & qui croient que Hobab, fils de fitbre, dont nous avons parlé dans un autre endroit (4), comme étant un Kénien, étoit le fondateur des Réchabites; qu'un de ses noms étoit Réchab, & Jonadab un de ses descendans; & ensin que Héber le Kénien étoit un sidèle observateur de l'institution Réchabition quo (5). Serrarius adopte la plupart de ces points, & distingue entre deux sortes de Réchabites, les uns institués par Jéthro ou Hobab, & les autres par Jonadab (6); mais tout cela est avancé sans le moindre fondement. Nous passerons sous silence ceux qui prétendent qu'ils étoient, ou de la Tribu de Judah (7), ou de celle de Lévi (8); ou bien qu'ils étoient descendans de Jubro du côté paternel, & Lévites du côté maternel, & que comme tels ils furent employés aux mêmes choses que les Nethinims (9) dans le service du Temple. Il est clair que l'Auteur du 1. Livre des Chroniques les appelle Kénieus, descendans de Hamath, père de Réchab (10), quoiqu'il ne paroisse point que tous les Keniens observassent l'institution de

Jonadab, mais seulement ceux qui descendoient immédiatement de lui.

Toutes ces raisons nous déterminent à embrasser le sentiment ordinaire, qui est que 30nadab, ami de Jehu, fut le fondateur de l'Ordre des Rechabites, aucun autre que lui ne portant ce nom dans l'Ecriture, & tous les argumens qu'on allègue en faveur de quelqu'autre sentiment ne formant pas même la valeur d'une probabilité. La conduite de Jéhu à son égard, & l'invitation qu'il lui fit d'être témoin oculaire de son zèle pour le Dieu d'Ifraël, & de la manière dont il alloit traiter les Adorateurs de Baal, prouve qu'il étoit un homme distingué, non seulement par sa raison & par sa vertu, mais aussi par sa piété & par son zèle: qualités qui pouvoient l'avoir engagé à embrasser ce nouveau genre de vie, & à en imposer l'observation à ses descendans, peut-être à cause qu'il étoit dégoûté de la Cour, ou que l'idolâtrie des Ijraelites ne lui permettoit plus de vivre avec eux dans une même société, qui n'auroit pu que le séduire, ou lui attirer leur haine. Comme les Kéniens n'étoient pas de la semence d'Israël, la possession de quelques terres auroit pu donner occasion à bien des disputes, que Jonadab prévint en défendant jusqu'à l'Agriculture. Les incursions continuelles auxquelles les Ijraélites étoient exposés de la part de leurs ennemis, pour ne rien dire de la famine & de la peste, le portérent à donner la présérence à la vie pastorale, à caufe que dans des cas de cette nature, il étoit plus aifé, à l'exemple des anciens Patriarches, de se retirer ailleurs. Il interdit l'usage du vin, à cause des dangers qui y sont attachés. Enfin, quelles que puitient avoir été les raifons particulières qui le déterminérent au genre de vie en queltion, il paroit l'avoir principalement imposé à ses descendans, dans la vue de leur procurer une vie longue, douce, & exemte de maladies (11). Au reste, il seroit inuthe de marquer combien l'horrible dérèglement, tant dans la Religion que dans les Mœurs ( dérèglement qui fut longtems sur le trône aussi bien en Ijraël qu'en Judab ) pour ne rien oire des révoltes fréquentes qui arrivoient dans le dernier de ces Royaumes, peut avoir engage un homme de ce caractère à mener une vie retirée. La

(1) Gen V. 14

(6, 'ettar. L. III. e. 9.

(7) Theodoret in t. Paralip-(8) Hegefin, apud Euseb. Hift. Eccl. L. II. c.

Des-

23 Calmet lub voc. Rechabit. (9) Rabb. aliq apud Sanctium & Cornel in Jerom XXTV.

(10) 1 Chron II. es. (11) Jerem ubi fup vers. 7. Petr. Martyr. Alt.ng. R. D. Kimchi & al. in lec-

<sup>(</sup>a) Serlig. Elench. Tillares. Goodwin Mos. & Aar. Lib. L. c. 9. § 13. &c.
(3) Jérem u'n fupr. vers. 8 &cc.

<sup>(</sup>a) V Supr. T l. p 33%.
(i) A. Montan. in Judic. I. Snackiu, in Jerom XXXV. Minerval cap. 13. &c.

t-11 detruit.

Dès-qu'il fut arrivé dans cette Capitale, il fit proclamer une Fête solem- Secrion nelle, feignant d'être plus zèlé pour le Culte de Baal, que n'avoit été aucun de ses Prédécesseurs; & il ordonna que tous les Prêtres, les Prophètes, les Saul pre Serviteurs zèlés de Baal, sans en excepter un seul, se trouvassent à cette mier Roi Fête, sous peine de mort. Quand ils furent tous dans le Temple, Jébu or- d'Israel. donna à un certain nombre d'hommes choisis exprès pour cette exécution, Les Pred'entrer dans le Temple, & de passer ceux qui y étoient au fil de l'épée. tres de Après cela il fit bruler hors du Temple toutes les Statues qui s'y trou- Baal exvérent, & commanda que le Temple même fût détruit. Mais Samarie n'étoit terminés pas le seul endroit du Royaume où Baal eût des Autels: aussi Jéhu ne cessa-Temple

La question est seulement, comment il y put obliger ses descendans. Nous ne répéterons point ici ce qui a été dit dans d'autres occasions concernant le pouvoir des Parens sur leurs Enfans dans des cas de pareille nature (1), parce que nous ne trouvons pas que Jonadab ait attaché quelque malédiction à leur desobéissance; au contraire, nous trouvons que 76. rémie eut ordre de Dieu de les mener dans un appartement du Temple, de leur offrir du vin, & de les inviter à en boire; ce qui auroit été un crime pour eux, si l'obligation indispensable de s'en abstenir leur avoit été imposée. A-la vérité les Réchabites resussement d'en boire, non pas à cause de quelque malédiction dont leur père les est chargés, en cas qu'ils lui fussent desobéissans à cet égard; mais parce qu'il leur avoit promis qu'en cas d'obéisfance ils vivroient longtems en la terre, où ils devoient féjourner comme étrangers (2). Or comme cette même promesse est faite à ceux qui honorent leurs Parens (3), c'étoit un motif de plus pour les porter à cette obéissance, à laquelle Dieu lui-même accorde des éloges dans l'endroit que nous avons cité. Ajoutons que puisque Jérémie ne les blâme pas de s'être retirés dans Férusalem durant le siège, c'est une preuve que la défense d'habiter dans des villes n'étoit pas absolue : quoique, pour dire le vrai, ils eussent mieux fait d'éviter Nebuchadnezzar, que de s'aller renfermer dans Jérusalem, où ils éprouvérent les calamités d'un long siège, après quoi ils furent probablement emmenés captifs avec la Tribu de Judah; car nous trouvons que quelques-uns d'eux, à leur retour de Babylone, s'étoient établis à Jabesh ou Jabez (4); & dans la Version des LXX, aussi bien que dans la Vulgate, le titre du Pseaume LXX, qui est notre LXXI, porte, Pseaume de David pour les fils de Journale de Jesse prémiers captifs: mais comme ces mots ne se trouvent point dans le Texte Hebreu, nous n'insisterons pas là-dessus. C'est une chose étrangère à notre sujet, mais à laquelle nous pourrons revenir dans la suite, que d'examiner ce qu'ils devinrent, s'ils continuérent à observer les règles de leur Institut, & s'ils eurent pour Successeurs les Pharisiens, ou ceux de quelque autre Secte parmi les Juifs. A-la-vérité Dieu s'étoit engagé à récompenser l'obéissance des Réchabites, par la promesse, Quelqu'un des descendans de Jonadab, fils de Réchab, assistera toujours devant moi (5): mais cette phrase n'emporte nullement qu'ils dussert être Prêtres ou Lévites, comme quelques Savans l'ont cru (6); ou qu'ils dusfent avoir séance dans le grand Sanbedrim (7), qui n'existoit pas encore, comme nous l'avons prouvé (8). Nous indiquons des explications plus raisonnables de ces paroles (9). Ce qu'il y a de sur, est que les Réchabites, si tant est que notre fonadab ait été le Fondateur de leur Ordre, observérent les règles de leur Institut pendant trois cens ans, qui est le tems qui s'écoula entre le règne de fébu & la Captivité de Babylone. Un Voyageur Juif. du XII. siècle (10), assure qu'ils subsistent encore. Il donne aussi une belle description de leur Pays, de leurs Princes, de leur Gouvernement &c. Mais comme cet Auteur est reconnu pour très apocryphe, & que d'ailleurs son récit a été pleinement résuté par le docte Constantin l'Empereur, nous dirons encore une fois Credat Judaus.

<sup>(1)</sup> V. Sup. T. II. p. 433. & 668. f2) Jérém. ubi supr. (3) Exod. XX. 12. & alib. (4) I Chron. II. vers. dern.

<sup>(5)</sup> Jérém. ubi supr. vers. dern. (6) Theodor. & al. sup. citat. Tome III.

<sup>(7)</sup> Kimch. in loc.

<sup>(8)</sup> V. Supr. T. II. p. 268.
(9) Scalig. Tribares. Cap. XXIV. Alting. Goodwin. ubi fupr. & al.

<sup>(10)</sup> Ben. de Tudel. Itinetat. p. 75. &c.

VIII. Satil pre-

d'Ifrael.

Section t-il de purger ses Etats de cette espèce d'idolâtrie, qu'il n'en sût entièrement venu à bout; ce qu'il fit avec tant de diligence & de zèle, que Dieu, satisfait de sa conduite à cet égard, lui sit dire par un Prophète, que la couronne d'Israël resteroit dans sa maison jusqu'à la quatrième génération. Heureux! si cette promesse l'avoit encouragé à extirper pareillement le Culte des Veaux d'or érigés en Dan & en Béthel; mais il suivit malheureusement, aussi longtems qu'il vécut, la politique de Jéroboam: crime qui porta Dieu à retrancher une partie d'Ifraël, même dès le commencement de son règne. De-la les différens avantages que Hazaël remporta fur les dix Tribus: car ce Prince prit non feulement plufieurs villes aux deux Tribus & demie au-delà du Fordain, fans compter quelques autres Places frontières en-decà, mais ravagea aussi tous les endroits par lesquels il passoit, exterminant tous les habitans avec la dernière inhumanité \*, comme nous l'avons vu dans l'Histoire de Syrie (a). Jehu mourut dans la vingt-huitième année de son règne, sut enterré en Samarie, & eut pour Successeur son fils Joachas (b).

Horrible thalie.

Pendant que Jéhu étoit occupé à abolir le Culte de Baal en Israël, Athalie règne d'A. faisoit les derniers efforts pour détruire jusqu'au souvenir de celui du vrai Dieu dans le Royaume de Judah. La mort de son fils Abaziah, & de quarante-deux Princes de sa maison, suivie de celle de Jézabel, lui donna, quand elle sut que le meurtrier avoit été élevé sur le trône d'Israël par ordre de Dieu, tant d'horreur pour la race & le Dieu de David, qu'else eût entièrement exterminé celle-là, & invalidé par-là les promesses de celui-ci. Mais pendant qu'elle déployoit sa fureur contre les restes infortunés de la maison de Judah, la Providence conduisit à la Cour d'Athalie Josabeth fille de Joram, laquelle avoit épousé le Grand Sacrificateur Jojada (c); & ce fut cette pieuse Princesse qui trouva moyen de sauver le jeune Joas, fils de son Massace frère Abaziab, qui étoit âgé alors d'un an, & de le faire fortir avec sa nourrice du Palais, fans que la fanguinaire Athalie en eût connoissance. Le jeune Prince fut porté dans le Temple, où Jojada eut soin de son éducation, & le tint soigneusement caché, jusqu'à ce qu'il fût parvenu à l'âge de sept ans. Durant l'espace de ces six années, Athalie arrosa Férusalem de sang, & extermina les Serviteurs du vrai Dieu, afin d'établir dans le Royaume, avec plus de facilité, le Culte de Baal. Mais ce terme expiré, Jojada se vit obligé d'arrêter le cours de ses impiétés & de ses meurtres, en produisant le seul rejetton de la maison de David, pour convaincre le Peuple, d'un côté que Dieu

de la race de David.

> (a) V. Supr. T. II. p. 47. (b) 2 Rois X.

(c) Comp. 2 Rois XI. 2, avec 2 Chron. XXII. 11.

<sup>\*</sup> Il y a quelque difficulté à déterminer à quel période du règne de Jebu il faut rapporter cette guerre. Usher la place au tems du règne de son sils (1); mais nous avons cru être en droit d'en fixer l'époque au commencement du règne de Jéhu, tant ici, que dans l'Histoire de Syrie (2), ce qui s'accorde avec la Chronologie de la Bible : car quoique Dieu est promis que la Couronne d'Ifraël resteroit dans sa famille jusqu'à la quatrième génération, pour récompenser son zele contre Baal, cette promesse emportoit d'autant moins un règne paissible, que son attachement à l'idolâtrie de Jéroboan le rendoit indigne d'une pareille faveur, qu'il auroit pu obtenir s'il avoit aboli aussi cette idolátrie dans son Royaume.

<sup>(1)</sup> Ann, fub. A. M. 3148.

<sup>(2)</sup> V. Supt. T. II. p. 47.

accompliroit les promesses faites à ce pieux Monarque, puisqu'il avoit conservé Joas comme par miracle; & de l'autre, pour inspirer aux sujets abattus le généreux desir de secouer le joug sanglant de la cruelle Athalie. Dans Saul précette vue, il assembla secrettement quelques-uns des Chefs de Judah, sur la mier Roi valeur & la fidélité desquels il pouvoit compter; & les ayant engagés au secret par serment, il leur montra le jeune Monarque, leur dit comment il avoit Joas come été sauvé, & les exhorta à défendre à-la-fois leur Roi, leur Religion, & leur servé. Liberté. Les Chefs, qui avoient cru que toute la race de David venoit d'être exterminée, & qui ne fongeoient même plus aux promesses faites à sa postérité, reçurent l'intéressante nouvelle de la conservation de leur Roi avec de grands transports de joie; & pour donner sur le champ à leur jeune Souverain une marque de leur zèle & de leur attachement, ils lui prêtérent serment de fidélité. Le Grand Prêtre leur fit promettre en même tems, qu'ils rafsembleroient le plus de monde qu'il leur seroit possible, pendant que lui-même se fortifieroit dans le Temple, en retenant & en armant tous les Prêtres Lévites & Néthinims, qui sans cela auroient fait place à ceux qui venoient les relever. Tout cela s'exécuta avec un tel fecret & tant de diligence, que le Temple se trouva plein d'hommes armés, auxquels Jojada avoit affigné leurs différens postes, dans le tems que les Généraux se trouvoient à la tête d'un nombre suffisant de gens de guerre, prêts à accourir au prémier signal. Quand le jour marqué sut venu, Joas sut amené, & conduit dans le vestibule des Prêtres, accompagné d'un grand nombre de Lévites armés. Là le Grand Sacrificateur l'oignit, lui mit la couronne sur la tête, & Et conlui prêta le serment ordinaire sur le Livre de la Loi. Immédiatement après ronné. on le plaça sur un trône, où il reçut l'hommage de ses sujets, qui firent retentir le Temple de ces acclamations redoublées, Vive le Roi Joas.

La Reine effrayée se trouva seule, ou accompagnée de ses gardes (car Année le texte ne détermine rien à cet égard) parmi ceux que ce bruit avoit du Déluge attirés. Elle entra dans le Vestibule des Prêtres, lieu dont elle étoit exclue Avant par son sexe & par son idolâtrie; & ayant vu le jeune Roi assis sur son trô- J. C. 878. ne, & entouré d'un si grand nombre d'hommes armés, elle déchira ses habits; & aveuglée par le desespoir, elle se jetta au milieu d'eux, criant qu'elle étoit trahie: mais Jojada, craignant que ses Lévites zèlés ne souillassent Athalie ce lieu facré de fon sang, ordonna qu'on l'en fît sortir, & qu'on la mît à tuée. mort. Peu de tems après, le Roi fut conduit du Temple au Palais Royal. & l'heureux changement qui venoit d'arriver, fut proclamé par tout le Royaume. Le Grand Sacrificateur, que le Roi & le Peuple considéroient également en ce tems-là, profita de la favorable conjoncture que fournissoit la joie publique, pour détruire encore une fois le Culte de Baal. Il exhorta les sujets de Joas à renouveller leur alliance avec Dieu, à abjurer Baal & toutes les fausses Divinités, & à servir desormais l'Eternel avec fidélité. Cet engagement fut contracté avec une promtitude & un zèle extraordinaires : & pour prouver leur fincérité, ils commencérent par le Temple de Baal, qu'ils détruisirent entièrement, après avoir immolé, au pié de l'Autel, Nathan, qui en étoit le Prêtre. Tous les autres Temples, Autels & Monumens du

N 2

SECTION VIII.



#### HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

SECTION onier Roi d'Ifraël.

Culte de Baal, qu'Athalie & ses Prédécesseurs avoient élevés tant à Férusalem qu'en Judah, éprouvérent le même traitement. D'un autre côté Jojada, Saul pré- qui par la minorité du Roi se trouvoit à la tête de toutes les affaires, tant Religieuses que Civiles, réformoit également la Cour & le Temple, en élevant ceux qui avoient témoigné le plus de courage & de zèle dans la dernière révolution, aux prémiers Postes de l'Etat; & en faisant observerdans le Service Divin une régularité, qui avoit été interrompue durant les règnes de tant de Monarques impies, mais plus particulièrement, en interdisant expressément à tous les Etrangers & Apostats idolâtres d'entrer dans le Temple de Dieu, & en établissant des Portiers, qui empêchoient toute personne impure, de quelque sorte qu'elle pût l'être, d'y mettre les piés (a). Nous croyons pouvoir inférer de-là, que sous les derniers règnes

le Temple avoit été profané par de pareilles personnes.

C'est ainsi que la Providence conserva la race de David contre toute apparence humaine; & Joas, qui fut proclamé Roi dans la septième année de son âge & du règne de Jéhu, continua à en témoigner sa reconnoissance à Dieu, par un zèle extraordinaire pour son culte, durant la vie de Jojada; Un de ses prémiers soins, après qu'il fut en âge de raison, consista à réparer le Temple. Pour cet effet il ordonna aux Prêtres & aux Lévites de passer annuellement par toutes les villes de Judab, & de lever des contributions volontaires parmi le Peuple, outre l'argent que Moyse avoit imposé fur Israël \*; le tout pour être employé à réparer le Temple. Mais les Prêtres, qui regardoient une partie de la taxe imposée par Moy/e comme leur appartenant, exécutérent ces ordres de Joas avec une si honteuse négligence, que ce Prince fut obligé de leur faire des reproches, & à cet égard, & fur leur manière d'employer l'argent sacré; & de les décharger du soin de faire les réparations nécessaires au Temple, & de recevoir l'argent destiné à cela. Cette double commission fut donnée au Souverain Sacrificateur; & pour prévenir les mêmes abus dont Yoas s'étoit plaint, on mit dans quelque place publique du Temple un grand coffre, qu'on ne vuidoit que quand l'argent qui s'y trouvoit, montoit à une somme suffisante pour être employée: ce qui ne tarda guères, par la générofité des Chefs, des Anciens, & de quelques autres Personnes opulentes de Judab, qui se distinguérent en cette occasion par leur empressement & par leur munificence. Cet argent sut distribué d'abord entre des Ouvriers, qui travaillérent avec tant de fidélité & de diligence, que, fans rendre compte de l'argent reçu de tems en tems, ils finirent l'ouvrage, au contentement du Roi & du Peuple, & remirent le surplus de ce qu'on leur avoit donné, entre les mains de Joas. Cet argent, joint

#### (a) 2 Rois XI. 2. Chron. XXIII;

Piete & zèle de Joas.

<sup>\*</sup> Une partie de cet argent confistoit dans un demi-fiele, que chaque personne étoit obligée de payer, d'abord pour le Tabernacle, & dans la suite pour le Temple; ce qui dura jusqu'à la destruction de cet Edisice. L'autre partie étoit payée aux Prêtres, pour se racheter de certaines obligations, dont nous avons parlé au long ci-dessus. Et pour dire le vrai, ce dernier argent étoit une portion du revenu des Prêtres, qu'il n'étoit pas au pouvoir du Roi d'aliéner, à moins que ce ne fût par voie de represaille, à cause qu'ils s'étoient appropriés l'argent destiné pour le Temple.

Said pre-

à celui qui étoit resté dans le coffre, sut employé, sous la direction de Joja- Section da, à faire des Vaisseaux d'or & d'argent pour le service du Temple \*, à la place de ceux qu'Athalie en avoit ôtés pour les transporter dans le Temple de Beal (a); mais le zèle de Joas ne survécut pas longtems à Jojada. Ce Pontise mier Ros mourut dans la cent-trentième année de son age, & sut, pour le récompenser en quelque manière des services qu'il avoit rendus au Roi & à la Nation. enterré dans le fépulcre Royal de Jerusalem: aussi fut-ce-la tout le souvenir qu'on parut en conserver. Peu de tenis après sa mort, les Princes † de Judah, las de témoigner pour le culte de Dieu un zèle que l'autorité de Foiada les avoit obligés à faire paroître, vinrent se prosterner devant le Roi, demandant qu'il leur fût permis de retourner au culte établi sous les règnes précédens. Le Roi trop facile, & charmé peut-être d'une soumission si peu Joas & ordinaire, leur accorda d'abord leur demande; & eux de leur côté abandon- les princinérent d'abord le culte de Dieu, & érigérent de nouveaux Autels aux im- paux de pures Divinités, qu'ils avoient servies dans leurs Bôcages avec les plus a- sa Cour abominables cérémonies. Cette défection ingrate, après une délivrance si nent Dieue marquée, ne reçut le châtiment qu'elle méritoit, qu'après un grand nombre d'avertissemens & de menaces. Mais quand ils s'obstinérent à sermer l'oreille aux exhortations que Dieu leur adressoit par le ministère de ses Prophètes, cet Etre Souverain suscita contr'eux le Roi de Syrle, qui fit entrer sur leurs terres quelques troupes, entre les mains desquelles les timides Juifs, quoique bien supérieurs en nombre, furent livrés (b) pour les punir de leur idolàtrie. Parmi ceux qui oférent faire des reproches au Roi & aux principaux de sa Cour, & leur déclarer que ce n'étoient-là que de simples préludes de bien d'autres malheurs, se trouva le Grand Prêtre Zacharie, digne fils & successeur de Jojada; mais son zèle lui couta la vie. L'impie Roi le fit lapider dans le parvis même du Temple, sans égard pour la sainteté du lieu, Zacharie. pour son caractère de Prophète & de Souverain Sacrificateur, ni pour les services de son père, auquel il devoit la couronne & la vie. Cependant Zacharie, divinement inspiré, dans le tems même qu'il alloit rendre l'ame, prédit au Roi & au Peuple que Dieu vengeroit dans peu sur eux le meurtre commis en sa personne, ce qui fut accompli : car Hazaël, enslé par les avantages qu'il avoit remportés sur Judah, & par la quantité de butin envoyé à Damas.

(a) 2 Chron. XXIV. 7, 13, 14:

(b) Ibid. 24.

\* Il y a une contradiction apparente entre le Livre des Rois & celui des Chroniques. Le prémier dit, que cet argent ne sut point employé à faire des Vases pour le Temple (1), & le second affirme le contraire (2). Mais il y a moyen de les concilier, en supposant que l'Auteur du Livre des Rois a voulu dire, qu'aucune partie de l'argent ne fut employée en Vases &c. que les réparations du Temple, pour lesquelles la collecte s'étoit faite, ne suffent achevées.

† L'Auteur du second Livre des Chroniques les désigne par ce nom (3), non pas comme étant du sang Royal; car tous ceux de ce sang avoient été exterminés par Athalie, & Joas étoit le seul qui en restât; mais par ce terme il entend les Chess des familles de la Tribu de Judah: & ce titre leur est donné, aussi-bien qu'aux Chefs des autres Tribus, en plus d'un endroit (4):

(1) 2 Rois XII. 13. (2) 2 Chron. XXIV. 7: 34:

(3) Ibid. vers. 17. (4) Int. al. Nomb. VII. 2. XXV. 4: & aliba d'Ifraël.

Le Roi de Syrie envahit le Royaume de Judah. Joas tué.

Amalias succède à Joas.

Année du Déluge 2160. Avant J. C. 839.

Secrion Damas, monta contre Jérusalem, & fit passer au fil de l'épée un grand nombre de ces Princes Juifs, qui avoient été les prémiers auteurs de la défec-Saul pré. tion. Le Roi lui-même, pour éviter le même sort, ou du moins un honteux mier Roi esclavage, dépouilla le Temple & son Palais de toutes leurs richesses, qu'il donna comme une rançon au Conquérant Syrien. que ce présent engagea à quiter Jérusalem, & à reprendre le chemin de Damas (a). Malgré cela. Joas n'échappa point à la vengeance Divine; & quoiqu'il fût accablé d'une violente maladie, ses propres serviteurs conspirérent contre lui, & le massacrérent dans son lit, dans la quarantième année de son règne, & élevérent sur le trône à fa place son fils Amasias. Joas s'étoit rendu si odieux par le meurtre commis en la personne du Souverain Sacrificateur, que ce crime sut non seulement cause de sa propre mort, mais le priva aussi de l'honneur d'être enterré dans le fépulcre des Rois; car quoiqu'il fût enterré dans la Cité de David, le texte ajoute néanmoins, que son corps ne fut pas déposé dans le tombeau de ses ancêtres, mais dans quelque endroit à part (b). Amasias lui fuccéda étant âgé de vingt-cinq ans; & ce fut environ vers le même tems que Joachas, fils de Jéhu, après avoir règné dix-sept ans en Israël, laissa le trône à fon fils Joas. Durant ce période, il n'étoit arrivé rien de remarquable dans ce Royaume, finon que l'idolâtrie des dix Tribus avoit aussi attiré dans leur pays une Armée de Syriens, jusqu'à ce que Dieu leur accordât une espèce de délivrance miraculeuse, en considération de la repentance & de la prière de Joachas (c). Le détail de ces évènemens a déja été donné dans l'endroit que nous indiquons (d); & pour ce qui regarde le règne du fils de Jeachas, nous en parlerons dans la suite.

A peine le jeune Roi de Judah eut-il monté sur le trône, qu'il sit mettre à mort les meurtriers de son père. Cependant l'Ecriture remarque qu'il épargna leurs enfans, conformément à la Loi de Dieu, qui défend de punir les enfans pour les crimes de leurs pères (e); ce qui paroit donner lieu de supposer que ses Prédécesseurs n'observérent pas fort exactement cet article. Ce qu'il y a de certain, c'est qu' Amasias, témoin des sévères jugemens déployés fur son père Joas, & sur les Chefs apostats de Judah, devoit naturellement craindre de les imiter, quoiqu'il n'oubliât ces jugemens que trop tôt: car quoique les commencemens de son règne fussent, comme ceux du règne de Joas, marqués d'un caractère de piété & de prospérité, il ne laissa pas de faire lui-meme une fin impie & tragique. La grande victoire qu'il remporta sur les Iduméens, & dont le détail se trouve dans un autre endroit (f), lui ayant été promise par Dieu lui-même, n'éleva que trop le cœur du jeune Monarque. En allant à cette expédition, son Armée étoit de trois cens mille combattans, sans compter cent mille du Roi d'Israël, qui étoient à sa solde. Mais un Prophète vint le trouver, & lui ordonner de la part de Dieu de congédier ces troupes auxiliaires, déclarant qu'une Armée d'idolâtres ne pouvoit que traverser le succès de ses entreprises, s'il persistoit à vouloir s'en servir.

<sup>(</sup>a) Comp. 2 Rois XII. avec 2 Chron. XXIV.

V. aussi T. II. p. 47. (b) 2 Chron. XXIV. 25. (c) 2 Rois XIII. 3, 4,5,6.

<sup>(</sup>d) V. Supr. T. II. p. 50.

<sup>(</sup>c) Deut. XXIV. 16. (f) V. Supr. T. 1. p. 563.

vir. Le Roi, sur le point d'obéir, témoigna qu'il voudroit bien ravoir les Seculon cent sicles d'argent qu'il avoit déjà payés pour eux: mais le Prophète lui avant dit que Dieu pouvoit le dédommager amplement de cette perte, il renvova les troupes du Roi d'Ifraël, lesquelles, irritées de cette espèce d'af-mier Roi front, s'en vengérent en brulant & en ravageant tous les endroits qu'elles traversérent en s'en retournant dans leur Pays. Cet acte d'hostilité rompit Avanta. l'union qui subsistoit entre ces deux Monarques, & produisit une sanglante ges remguerre. Amasias auroit été heureux, si la chose en étoit demeurée-là; mais portés par ce Prince, enivré de la victoire qu'il avoit obtenue sur Edom, conçut un Amassas. studide attachement pour les idoles qu'il avoit prises aux Iduméens; & comme si sa victoire avoit été leur ouvrage, il les sit ériger en Judah à son re. Son idetour, & alla même jusqu'à bruler de l'encens devant elles. Il en fut sévère. Merie. ment repris par un Prophète, qui lui demanda entr'autres choses, quel secours il pouvoit espérer de ces fausses Divinités, qui ne pouvoient tirer de ses mains ni elles-mêmes, ni leurs plus fidèles adorateurs? Mais le Roi, trop plein de lui-même alors pour écouter un avis, ou pour souffrir un reproche. lui demanda à son tour qui l'avoit fait son Conseiller, & lui ordonna d'un ton menaçant de se tenir en repos, & de ne le point obliger à punir son insolence. Après de pareilles preuves de folie & d'ingratitude, il ne faut pas être surpris que Dieu permit qu'il courût à sa perte.

Amasias avoit sans doute sujet de vouloir venger les ravages commis dans ses Etats par les Israélites, débandés pendant son expédition contre Edom; & s'il avoit été moins enorgueilli de sa victoire, il auroit pu prendre de plus justes mesures pour les en punir; mais il paroit n'avoir été frappé d'aucune de ces considérations, & l'insolent message qu'il envoya à foas, qui occupoit alors le trône d'Israël, & qui étoit petit-fils de Jéhu, Vien, que nous nous voyions l'un l'autre, montre clairement qu'il vouloit seulement essayer qui d'eux seroit le plus brave ou le plus heureux. D'un autre côté Joas n'avoit pas moins sujet de se consier en ses forces. Ce Prince, peu de tems après être parvenu à la Couronne, avoit rendu une visite au Prophète Elisée, qui étoit alors couché sur son lit de mort, pour représenter à ce faint personnage le triste état où il alloit laisser le Royaume, qui avoit déjà éprouvé de grandes calamités de la part des Rois de Syrie, durant les deux derniers règnes; & le Prophète, touché de pitié, lui avoit prédit qu'il gagneroit trois victoires consécutives sur les Syriens (a). Ainsi Joas, qui avoit déjà donné en ce tems-là de si éclatantes preuves de courage & de conduite, par les trois victoires dont nous venons de parler, comme auffi par l'avantage qu'il avoit eu de reprendre toutes les Places que les Syriens avoient enlevées à ses Prédécesseurs \*, dut naturellement éprouver les mouvemens de la

(e) 2 Rois XIII. 14. &c. V. Supr. T. II. p. 49. \* Il n'est pas facile de déterminer en quel tems Joas gagna ces trois victoires; mais il y a apparence que ce fut longtems avant qu'il reçût l'outrageant message d'Amasias, le dési en question ne lui ayant été fait que dans la seizième année de son règne (1). Le Texte Sacré même semble donner à entendre, qu'il défit les Syriens dès le commencement de son règne (2). L'Archevêque Usber place ces victoires dans la sixième année de son règne, &

VIII. Saul pré-

<sup>(1)</sup> Uffer. Annal, fub A. M. 3178.

## HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

SECTION VIII. Saul prémier Roi d'Israel.

plus haute indignation, en recevant un si arrogant message. La réponse qu'il fit, fut exprimée en des termes moqueurs & mortifians. Joas y comparoit le Roi de Judah à une misérable épine, qui, pour avoir aspiré à contracter alliance avec un arbre aussi noble que le cèdre, avoit été foulée aux piés par des bêtes sauvages; & disoit en finissant, qu'il devoit se contenter des petits avantages qu'il avoit remportés en dernier lieu, & ne pas permettre que son imprudente ambition l'engageât dans une entreprise, qui seroit probablement la perte de son Royaume. Mais Amasias, que de simples paroles étoient incapables d'humilier, n'en fut que plus animé par cette réponse, & se hâta d'aller à la rencontre de son Rival. Les deux Armées en vinrent aux mains dans le voisinage de Bethshémesh, où Judah fut totalement

quelques années suivantes, quand après avoir, comme il le suppose, associé au Gouvermement son fils le brave Jéroboam II, il lui remit l'administration des affaires, & alla lui-

même combattre les Syriens (1).

La manière dont Elisée représente les victoires dont il s'agit, a quelque chose de trop remarquable pour que nous la passions sous silence. Le Roi ayant témoigné, dans les termes les plus pathétiques, à Elisée, combien sa perte le touchoit, ce Prophète lui dit de prendre un arc & une flèche, & de se mettre dans la posture qu'il falloit pour tirer par la fenêtre du côté de l'Orient vers la Syrie. Quand le Roi eut fait la chose, Elisse mit ses mains sur les siennes, & lui ordonna de tirer, s'écriant, dans le tems que la stèche voloit en l'air, le stèche de la délivrance de l'Eternel, la stèche de la délivrance contre les Syriens; & ajouta ensuite, que le Roi déferoit les Syriens en Aphek, jusqu'à les consumer. Mais quand il lui eut commandé après cela de frapper la terre d'une autre flèche, & que ce Prince n'eut frappé que trois coups, Elisée en témoigna du mécontentement, & lui dit que s'il avoit frappé la terre cinq ou six fois, il auroit défait totalement les Syriens; mais que puisqu'il s'étoit arrêté après le troisième coup, il ne remporteroit sur eux que trois victoires (2). L'évenement justifia cette prédiction; & la Syrie, après avoir été réduite aux abois durant les règnes de Joas & de Jéroboam, commença à reprendre des forces après la mort de ce dernier Roi, comme nous l'avons vu dans un autre endroit (3).

Elisée mourut peu de tems après; & moins d'une année après sa mort, quelques Israélites, allant enterrer un mort dans le voisinage de Samarie, apperçurent une troupe de Moabites qui venoient à eux, ce qui les effraya tellement, qu'ils jettérent le corps dans le sépulcre d'Elisée, & prirent la fuite; mais à peine ce cadavre eut-il touché les os du Prophète décédé, que l'homme recouvra la vie, & courut après ceux qui l'avoient apporté. L'usage qu'une Eglife, distinguée par son éclat, a prétendu faire de ce miracle en faveur des Reliques de ses Saints, est une chose étrangère à notre sujet. Nous trouvons le panégyrique d'Elisée dans le Livre de l'Ecclesiastique en peu de mots. " Elisée, dit cet Auteur, sut rempli, du Saint Esprit. Il n'a pas été ébraulé en sa vie par les Princes, & nul ne l'a assujetti par

", sa puissance. Rien ne l'a surmonté, & il a prophétisé après sa mort &c. (4)"

Les Juifs ajoutent, que l'homme qui recouvra la vie, s'apelloit Sallum, & qu'il engendra dans la suite des sils & des filles. Quelques uns sont de sentiment, que ç'avoit été un méchant homme, & que comme tel il étoit indigne de toucher le corps d'Elifée. D'autres en font un homme de bien (5), & ce seroit une peine assez mal employée, que de rechercher

qui des uns ou des autres a raison.

Quelques Ecrivains, peu contens des miracles qu'il a opérés durant sa vie & après sa mort, veulent que sa naissance même ait été accompagnée d'un prodige, savoir, qu'un des Veaux d'or meugla ces mots d'une voix si forte, qu'ils surent entendus depuis Guilgal jusqu'à Jerusalem: Voici celui qui détruira les Images taillées, & qui brisera les Idoles de sonte (6).

<sup>(1)</sup> Usher. Ann. sub A. M. 3168.

<sup>(3) 2</sup> Rois XIII. 14. &c. 15) V. Supr. T. II. p. 49. (4) Ecclefiaftiq. XLVIII. 12. &c.

<sup>(5)</sup> Munft. in 2 Reg. XIII sub not. f. (6) Doroth Epiphan. & Hidor, de Morte Proph. & Chron. Paschal. ap. Calmet sub. voc. Elifée.

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. CH. VII. 105

défait. Fosèphe ajoute que les troupes d'Amasias furent saisses d'une telle Section terreur, des la prémière attaque, qu'elles tournérent le dos sans porter le moindre coup à l'Ennemi, & abandonnérent leur Roi à la merci du Vain- Saül préqueur (a). Amasias fut fait prisonnier; & Joas se rendit avec lui & sa propre mier Ros Armée à Jérusalem, où il l'obligea à racheter sa liberté, aux dépens de tout l'or d'Israël. & de tout l'argent qu'on put trouver dans le Temple & dans le Trésor Royal; Amassas après quoi, ayant fait une brèche de quatre cens coudées à la muraille de Fé-fait prirusalem, & pris avec lui quelques ôtages, il s'en retourna à Samarie. Ce sonnier. Prince ne survécut pas plus d'un an à cette victoire, & eut pour Successeur son fils Jéroboam, second du nom, après avoir règné en tout seize ans. Pour ce qui est d' Amasias, quoiqu'il vécût encore quinze ans après sa disgrace, il n'est plus fait mention de lui que vers la fin de son règne; quand ayant découvert une conspiration tramée contre lui à Jérusalem, il s'enfuit à Lakis, où il ne laissa pas d'être atteint & tué par les Conspirateurs. Il fut apporté de-là sûr des chevaux à Jérusalem, & enterré avec ses ancêtres. Son fils Ozias fut proclamé Roi à sa place (b).

Pendant qu'Amasias avoit passé le reste de son règne dans une indo-jéroboane lente sécurité, Jéroboam II, le vaillant arrière petit-fils de Jéhu, sembloit é- 11. Roi tre destiné par la Providence à rendre au Royaume d'Israël son prémier éclat d'Israël. & sa prémière grandeur. Son règne, qui dura quarante-un ans, sans compter les dix qu'il avoit partagé l'autorité souveraine avec son père, lui donna tout le tems qu'il falloit pour achever un si noble ouvrage, auquel il fut encouragé par les Prophètes Jonab fils d'Amitai \*, & Osée fils de Béeri, qui étoient ses contemporains, & qui lui prédirent qu'il achèveroit la délivrance d'Ifraël, commencée par son père, nonobstant son attachement à l'idolâtrie de ses Prédécesseurs. Animé par ces promesses, il prit Damas Capitale de la Syrie, & Hamath, avec tout le territoire de ces deux villes, qui avoient appartenu auparavant l'une & l'autre à Judah (c), étendant ses conquétes depuis Hamath jusqu'à la Mer Morte (d). Nous ignorons les particularités de toutes ces actions glorieuses, les Annales des Rois d'Israël où elles étoient ne subsistant plus depuis longtems. Il mourut dans la quarante-unième année de son règne, fut enterré avec ses ancêtres en Samarie, & eut pour Successeur son fils Zacharie (e). Le règne de Jéroboam sut glorieux sans doute

(a) Antiq. L. IX. c. 10. Nomb. XIII. 21. (b) 2 Rois XIV. 1. ad 21. 2 Chron. XXVI.

<sup>(</sup>d) 2 Rois XIV. (c) 2 Sam. VIII. 6. 2 Chron. VIII. 3. & (e) Ibid. vers. dern.

<sup>\*</sup> Cest ici le même Jonab ou Jonas, comme il est apellé dans l'Evangile (1), qui sut chargé dans la fuite d'aller prêcher la repentance aux Ninivites (2). Visber remarque avec raison, qu'il étoit natif de Gathepher (3), ville appartenant à la Tribu de Zabulon (4), dans la Galilée des Gentils (5), contre l'assertion fausse des Juifs, qu'aucun Prophète n'est jamais forti de Galilée 6). On ne fauroit dire si les succès glorieux qu'il prédit au Roi d'Israël, furent mis par écrit, ou seulement annoncés de bouche. Il ne nous reste rien de lui que le Livre qui porte son nom, & qui étant relatif à Ninive, capitale d'Assyrie. est étranger à notre sujet.

<sup>(1)</sup> Math. XII- 41. (2) Jonas III. (3) 2 Rois XIV- 25. Tome III.

<sup>(4)</sup> fof. XIX. 13.

<sup>(5)</sup> Elai. IX. 1. (6) Jean VII. 52. Usher. Ann. fub A. M. 3197.

d Ifrael.

Section doute du côté des conquêtes, mais souillé de plusieurs sortes d'idolâtrie, & marqué d'injustice, de luxure & de rapine. Les Prophètes Osée & Amos, Sail pré qui vivoient de son tems, nous font les portraits les plus odieux des desormier Roi dres & de la débauche qui règnoient tant à Samarie qu'en Israël \*, & fu-

> \* Le prémier de ces Prophètes femble accufer les Ifraélites (1) du même crime que vouloient commettre les habitans de Guibba, où la concubine du Lévite fut la victime de leur débauche (2). Il parle du nombre prodigieux d'Idoles dont ils avoient rempli le Royaume; & leur prédit que tant de desordres crians feroient expiés par une ruïne totale, dont il fut témoin oculaire, la fixième année du règne d'Ezéchias, quand I/raël fut emmené en captivité (3).

> Les Prophéties d'Osée commencent par l'ordre que Dieu lui donna d'épouser une prostituée, & d'adopter les enfans qui lui étoient nés de sa débauche (4): ordre qui a scandalisé quelques gens de bien, & qui a fourni un si ample sujet de raillerie aux Libertins, que nous croyons devoir exposer ce sujet dans son vrai point de vue, en faveur de ceux qui n'ont ni le loifir ni l'occasion de consulter les meilleurs Commentateurs. D'abord nous rejettons la folution de ces Docteurs subtils, qui prétendent que Dieu peut dispenser de l'observation des Loix de la Pureté; aussi-bien que celle des Savans qui regardent ce mariage comme n'ayant été fait qu'en vision, ou comme n'étant qu'une Parabole. De pareilles explications laissent fouvent plus de difficultés qu'elle n'en ôtent. Il n'y a rien de plus ordinaire dans le stile de l'Ecriture, & même de toutes les Langues, que d'attribuer aux personnes & aux choses les qualités qu'elles ont eues auparavant. C'est ainsi qu'il est dit que les Aveugles voient, que les Sourds entendent, que les Pécheurs sont convertis, que les Péagers, & les Femmes de mauvaise vie (non pas dans le tems qu'elles vivent dans le desordre, mais après en être revenues) précèderont-dans le Royaume de Dieu, les Prêtres, les Anciens, & les Pharifiens hypocrites (5). Cela étant, ne pourroit-on pas dire (6) que la femme que le Prophète eut ordre d'épouser, avoit été une prostituée, avant qu'elle se mariat avec lui? A la vérité il étoit défendu aux Prêtres d'épouser de pareilles semmes, mais à aucun autre; & pourvu qu'elles menassent une vie plus règlée, il n'y avoit dans un tel mariage, rien qui fût indigne d'un Prophète. Au contraire, une semblable alliance étoit un emblême frappant de la conduite de Dieu envers les Ifraélites, qu'il avoit épousés & adoptés malgré tous leurs dérèglemens précédens, & dont il avoit lieu d'attendre à l'avenir des sentimens de sidélité & de reconnoissance. Que s'ils manquoient à remplir un si juste devoir, ils ne pouvoient s'attendre qu'à être rejettés pour toujours: punition que Gomer auroit aussi méritée, si elle étoit retombée dans la débauche, après en avoir été retirée avec tant de bonté (7). Nous pouvons ajouter qu'Ofée, ou, comme porte l'Original, mrwd, Hesbeagh, qui veut dire Sauveur, étoit un Type de JESUS-CHRIST, qui est venu pour épouser une Eglise composée, non pas de justes ni d'hommes qui se croient tels, mais de pécheurs repentans, qu'il est vena convertir par ses préceptes & par sa grace. Ainsi ce mariage typique pourroit avoir rapport à lui, aussi-bien qu'à la délivrance temporelle de Judah, & à la ruine d'Ijraël. C'est ce qui paroîtra plus clairement, si l'on considère les noms des enfans que le Prophète eut de Gomer, & les autres circonstances relatives à ce mariage. Lobammi, vous n'êtes point mon peuple, fut changé en Ammi, vous êtes mon peuple, & Lo-rubama, elle n'obtiendra point miséricorde, en Rubama, misericorde lui sera faite. D'ailleurs les ensans nés de ce mariage, devoient égaler en nombre le fablon de la mer: particularités qui paroissent relatives à la conversion du Genre humain, qui devoit embrasser un jour la Religion Chrétienne.

Osée exerça sa charge de Prophète durant l'espace de près de soixante-dix ans sous les règnes d'Ozias, de Jotham, d'Achaz, & d'Ezéchias. Ses prophéties sont partagées en quatorze Chapitres. Il dépeint dans les quatre prémiers, les différens crimes des dix Tribus. Les sept Chapitres fuivans sont employés à marquer les châtimens qui les attendoient, & particulièrement leur destruction par Salmanazar. Le reste contient des promesses pour les gens de bien & les pécheurs repentans. Le Texte ne dit pas ce que ce Prophète devint, & il y auroit

de la témérité à vouloir supléer à cette réticence.

(1) Ofée X. 9.

(2) Jug. XIX. 14. &c. (3) Comp. Oféc I, 1, evec 2 Rois XVIII. 20. (4) Oféc ibid.

(s) Matth. XXI. 31. & alib.

(6) De Lyra. Riber. Piscat. & al. in loc. (7) Pfeifer Dubia Sacra Script. Le Cène Estai &cc. Part. I. Chap. X.

VIII.

Saul pré-

rent envoyés pour annoncer la totale ruïne qui envelopperoit dans peu tout Secrion le Royaume. Amos, en particulier, fut envoyé de Judah, où il n'étoit qu'un Berger ordinaire, pour dénoncer aux dix Tribus les plus févères jugemens, & même leur dispersion totale: malheurs qu'il figura par les emblemes d'un mier Roi grand nombre de sauterelles qui dévoroient tous les fruits du Pays, d'un seu dévorant, & enfin d'un niveau, & d'un mur prêt à tomber, & à ensevelir les Idoles d'Israel sous ses ruïnes (a). Amasias, un des Prêtres idoletres de Bethel, irrité de ces prédictions, lui intenta sur ce sujet une accusation devant le Roi, qui ordonna au Prophète d'aller faire des prédictions dans le Royaume de Judah. Amos obéit; mais ce ne fut qu'après avoir dénoncé à Amasias, que sa semme se prostitueroit publiquement, que ses fils & ses filles tomberoient par l'épée, & que lui-même mourroit dans une terre polluée (b), savoir en Assyrie, où les dix Tribus surent peu de tems après transportées en captivité, &, suivant toutes les apparences, lui-même avec elles \*.

Zacharie succéda à son père Jéroboam. Il étoit l'arrière petit-fils de Jéhu, Zacharie, à qui Dieu avoit promis que la couronne resteroit dans sa famille jusqu'à la Annee du quatrième génération. Ce fut alors que les menaces faites aux dix Tribus, Déluge commencérent à avoir leur accomplissement, & l'on peut dater la ruine d'Is- 2227. raël du règne de Zacharie. Depuis ce tems, l'Histoire de ce malheureux J. C. 772. Royaume n'est qu'un assemblage de trahisons, de rebellions, de meurtres, d'anarchie, † de désolation. A peine Zacharie eut-il règné six mois, qu'il fut publiquement massacré par Shallum, un de ses domestiques, suivant 70sephe (c), lequel s'empara de la couronne, &, après un règne de trente jours, fut lui-même massacré dans Samarie, par Ménahem, Général de Zacharie. Immédiatement après être monté sur le trône, Ménahem s'en retou. na à Girsab, ville de la Tribu d'Ephraim, où Jéroboam avoit autresois fait sa résidence (d). Ceux de la ville resusérent de lui ouvrir leurs portes, ce qui l'irrita au point qu'y étant entré malgré eux, il fit passer tous les habitans au fil de l'épée, & commit à l'égard des femmes enceintes, des cruautés qui font

(a) Amos VII. (b) Ibid. vers. dern.

(c) Antiq. L. IX. c. II. (d) 1 Rois XV. 17.

\* Pour ce qui est d'Amos, comme il n'étoit ni Prêtre, ni Prophète, mais seulement chargé, en cette dernière qualité, d'une commission extraordinaire, il y a apparence qu'après son retour dans la Judée, il se retira dans la ville de Tékoah, où il continua à prophétiser contre le Royaume d'Israël (1). Il prédit en particulier les calamités qui devoient arriver après la mort de Jéroboam II, le meurtre de son fils & Successeur, la venue de Pul & de Tiglath-Pileser Roi d'Assyrie contre Ifraël, & la captivité des dix Tribus. Quelques autres prédictions de ce Prophète regardent la Syrie, Tyr, les Philistins, les Iduméens, les Ammonites, & les Moabites, & d'autres enfin le Royaume de Judab. Son stile est bas, & tel qu'on peut l'attendre d'un fimple Berger. Nous passerons sous silence diverses particularités concernant sa vie & sa mort, que nous trouvons dans d'anciens Pères, à cause que nous ne les jugeons, ni importantes, ni fures.

† Notre Archevêque Usher (2) observe, qu'il doit y avoir eu un interrègne d'onze ans & demi avant que Zacharie montat sur le trone; parce que sans cette supposition, il n'est pas possible de rapporter sa mort, & le court règne de Shallum, à la trente-neuvième année

d'Osias Roi de Judab (3).

(1) Amos II. 13. &c. III. & alib.

(3) 2 Rois. XV, 8, 17.

(2) Ann. lub A. M. 3220.

## HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

VIII. mier Roi d Ifraël.

Section font horreur aux Peuples les plus barbares. Dieu suscita bientôt un vengeur de ces crimes en la personne de Pul, Roi d'Assyris\*, dont faute de pouvoir Saul pré lui résister, il sut obligé d'acheter l'amitié pour mille sicles d'argent levés sur ses sujets les plus opulens, qu'il obligea de payer soixante sicles par tête. Pul, desarmé par ce présent, s'en retourna dans ses Etats, & Ménahem règna tranquilement les onze ans qu'il vécut encore, & eut pour Successeur son fils Pékabiah, la cinquantième année d'Ozias Roi de Judah (a).

Année du Déluge 2238. Avant J. C. 761.

Ce dernier Royaume goûta durant tout ce tems les douceurs d'une profonde paix. Ozias, que le Peuple avoit élevé fur le trône, immédiatement après le meurtre de son père Amasias (ou, comme le Texte s'exprime, la vingtseptième année du règne de Jéroboam II.) (b) †, n'avoit alors que seize ans, & se laissoit entièrement diriger par Zacharie, non pas le Prophète de ce nom, qui vécut après le retour de la Captivité; mais un autre, qui n'est connu que par la fagesse & par la piété des conseils qu'il donnoit au jeune Monarque; ensorte que, durant la vie de ce fidèle Conseiller, Ozias se distingua également par son zèle contre l'idolâtrie, par son exactitude à marcher sur les traces de ses meilleurs Prédécesseurs, & par les avantages qu'il remporta sur plusieurs de ses Voisins, particulièrement les Philistins (c). Il fortifia aussi sa Capitale, répara les brèches faites aux murailles par le Roi d'Ifrael, & bâtit plusieurs Forteresses & Magazins en divers endroits de son Royaume, & dans les Pays conquis sur les Philistins, les Arabes, & les Mébunims ‡. Son Armée étoit composée de 307, 500 vaillans hommes, com-

d'Ozias.

Piete

Sa prospérité.

(a) 2 Rois XV. 13-22.

(e) 2 Chron. XXVI. &c. V. Supr. T I. p. 630.

(b) Ibid. vers. 1.

\* Le même Prélat croit (1) que ce Pul étoit le père de Sardanapale, apellé d'après lui Sardan-Pul, comme Mérodac Roi de Batylone fut nommé Mérodac Baladan d'après son père Baladan. Pul est le prémier Roi d'Assyrie qui soit nommé dans l'Ecriture depuis le tems de Nimrod, & l'on peut supposer avec quelque espèce de raison, qu'il règnoit en Ninive lors de la prédication de Jonas, & qu'il fut converti par ce Prophète. Ceux qui suivent la Version des LXX, croient que Minabem apella Pul à son secours. A-la-vérité un des Prophètes reproche au Roi & au Peuple de Samarie, d'avoir imploré l'affistance de l'Affyrie (2): crime dont il déclare qu'ils seroient punis, en y étant eux mêmes transportés (3). Mais le Texte Hébreu assirme que Pul envahit le Pays: & l'Auteur des Chroniques dit expressément, que Dieu suscita contre lui l'esprit de Pul, comme il sit dans la suite celui de Tiglath-Pileser, qui emmena en captivité les deux Tribus & demi au-delà du Jourdain (4). Joséphe place cette invasion de Pul vers la fin du règne de Menahem (5); mais Usher, que nous suivons, la met au commencement.

† C'est-à-dire, comme l'a très bien remarqué le même Usher, la vingt-septième année depuis qu'il fut affocié au Gouvernement avec son père, quoique ce ne sût que la seizième

année de son propre règne.

‡ Le Paraphraste Chaldaique rend le terme de Mébunims par les mots במישר מעוז les babitans du désert de Mahon, situé dans cette partie de l'Arabie Pétrée qui est du côté de Guégar & de Pharan. C'est pour cette raison qu'ils paroissent avoir été joints avec les Arabes de Gur Baal, qui demeuroient dans un autre canton de la même Contrée; & comme l'un &

<sup>(1)</sup> Uhi. Supr. (2) Ofée V. 19. I. 6. 13.

<sup>(3)</sup> Ofce IX. 8.

<sup>(4)</sup> Comp. 2 Rois. XV. 19. avec 1 Chron. V. wers. dern.

<sup>(5)</sup> Antiq. L. IX. c. 11.

VIII.

Saul pre-

commandes par deux Généraux experts, Maasiah & Hanamah, & par Jéhiel Sécrétaire de Guerre, qui avoit soin que chacun servit à son tour. Outre ceux que nous venons de nommer, il avoit deux mille six cens Officiers, tous sa- mier Roi meux par leur valeur & par leur expérience; & une prodigieuse quantité de d'Ijraël. toutes sortes d'armes, qu'il faisoit garder pour le besoin dans plusieurs Places Son Arfortes du Royaume. Ce Prince fit faire aussi toutes sortes de Machines pour mée & ses tirer des flèches, & jetter de grosses pierres. Cependant l'attention qu'il don- Magazine. na à tout ce qui pouvoit avoir rapport à la Guerre, ne lui fit point négliger l'Agriculture; au contraire, le Texte dit expressément, qu'il l'aimoit; qu'il avoit de grands troupeaux, des champs, des vignes, & des vignerons; & creuser plusieurs citernes. De façon que soit que nous l'envisagions du côté de la Paix ou de la Guerre, Ozias paroit avoir atteint le degré le plus éminent de prospérité & de gloire.

Mais par malheur cette gloire & cette prospérité le portérent à vouloir empiéter sur le ministère des Prétres, en offrant de l'encens sur l'Autel des Parfums. Cependant le Pontife Azarias, à la tête de quatre-vingt Prêtres zèlés, s'opposa à cette nouveauté, & lui représenta, inutilement à-la-vérité, que cet emploi n'appartenoit qu'aux Enfans d'Aron. Le Roi, aveuglé par son pouvoir, ne vit l'injustice de ses prétentions, que quand il se sentit frappé d'une lepre extraordinaire si soudainement, qu'il ne pût douter que ce ne fût un chatiment de Dieu. Des-que les Prêtres apperçurent les prémiers indices de cette maladie impure sur son front, ils se mirent en devoir de le faire fortir du Temple; mais Ozias, épouvanté & saisi de remords\*, leur

épar-

l'autre de ces Peuples habitoient vers les mêmes confins de l'Egypte, le Texte ajoute que la réputation d'Ozias se répandit jusqu'au Royaume d'Egypte (1).

Il est bon d'observer ici que ces guerres du Roi de Judab ne se trouvent point dans les Livres des Rois, l'Histoire de ce Prince y étant étrangement abrégée, mais seulement dans

le second Livre des Chroniques (2).

\* La raison pourquoi Ozias sut frappé de lèpre, ne se trouve que dans le second Livre des Chroniques. Josephe (3) ajoute une circonstance très remarquable, qui, s'il faut l'en croire, accompagne ce châtiment; savoir, que pendant que le Roi continuoit à menacer les Prêtres qui s'opposoient à sa criminelle entreprise, Dieu envoya un tremblement de terre, qui produifit le double effet, de faire à la voute du Temple une ouverture, par laquelle entra un rayon de lumière, qui couvrit son visage de lèpre; & de fendre en deux une montagne proche de Jerusalem, ensorte qu'une des moitiés, après avoir été portée à une distance de quatre stades, alla donner contre une autre montagne, & couvrit tout le jardin du Roi. Quelques Prophètes (4) à-la-vérité parlent d'un tremblement de terre, qui arriva du tems d'Ozias; mais outre que ni eux, ni l'Historien Sacré, ne disent rien des effets de ce tremblement, relativement à ce Prince, il est clair que Joséphe se trompe dans son calcul chronologique; puisqu'il suppose que le phénomène en question arriva vers la fin de la vie d'Ozias; (car il dit que ce malheur le fit mourir de chagrin peu de tems après) au-lieu que le prémier des Prophètes que nous avons cités, assure que le tremblement de terre arriva aux jours d'Ozias & de Jéroboam II. Or il est clair, comme le remarque Usber, qu'Ozias ne fut frappé de lèpre que longtems après, puisque son fils Jotbam, qui prit en main les rênes du Gouvernement de que son père cessa de les tenir, ne vint au monde que quelque tems après la mort de Féroboam '5). Cette même observation résute aussi le sentiment de quelques

<sup>(1)</sup> Bochart Phaleg. L. II. c. 23. Le Clerc Comm. in loc. & al

<sup>(2)</sup> Comp. 2 Chron. XXVI. 1. Sc. avec 2 Rois XIV. 21. Sec.

<sup>(3)</sup> Antiq. L. IX. c. 12.

<sup>(4)</sup> Amos I. 2. Zachar. XIV c. (5) Usher. Ann. fub A. M. 3221.

Section

VIII. Saül prémier Roi d'Ijraël.

Sa mort.

épargna cette peine, en s'éloignant en hâte, non seulement du Temple, mais même de la ville, & en se retirant dans une maison particulière, où il vécut, infecté de lèpre, séparé du commerce des hommes, & dépouillé de la Dignite Royale, jusqu'au jour de sa mort. Il termina ses jours dans la cinquante-deuzième année de son règne, qui étoit la soixante-huitième de son âge (a): il su enterré dans un sépulcre à part tout joignant celui de ses ancêtres (b), & eut pour Successeur son sils Jotham, qui s'étoit chargé du Gouvernement d'abord apres la déposition de son père. L'Auteur du second Livre des Chroniques ajoute, que l'Histoire d'Ozias a été écrite par Esaie fils d'Amos (c); mais nous ne trouvons à présent rien dans les Ecrits de ce Prophète que le seul nom de ce Prince (d).

Pékahiah Roi d'IItaël masfacré. Pékah lui faccède.

Jotham Roi de Judah.

Deux ans avant la mort d'Ozias, Pékahiah succéda en Israël à son père Ménahem; & fut, après un règne de deux ans, tué dans son propre Palais par Pékab fils de Rémaljab, un de ses Généraux, qui monta sur le trone environ un an avant que Jotham succédat à son père en Judah. Il y avoit bien de la différence entre les caractéres de ces deux Princes. Pékah étoit un méchant Roi, qui, après avoir marché sur les traces de ses Prédécesseurs, eut un règne agité de troubles, & périt de mort violente. Jotham étoit agé de vingt-cinq ans quand fon père mourut: ce fut un Prince pieux, fage, & heureux, qui paroit avoir eu toutes les vertus de son père, & aucun de ses défauts. Pékah s'étant ligué avec Rézin, Roi de Syrie, fit une entreprise contre Judah; mais il se vit bientôt obligé de s'en retourner sur ses pas, & de défendre son propre Pays contre Tiglath-Piléser Roi d'Assyrie, qui avoit envahi le Pays de Nephthali, & entraîné en captivité tous ceux de cette Tribu, après s'être rendu maître de leurs principales villes; pendant que 70tham remporta plusieurs avantages considérables sur ses Voisins, & en particulier les Amanonites, qu'il contraignit à lui payer un tribut annuel de cent talens d'argent, dix mille messures de froment, & la même quantité d'orge (e), comme nous l'avons vu dans un autre endroit (f). A la fin, après avoir reparé & embelli le Temple, fortifié la Ville, fait plusieurs autres choses pour l'utilité publique, & règné seize ans, Jotham mourut en paix, & eut pour Successeur fon fils Achaz. Pour ce qui est de Pékah, il eut la mortisication de se voir enlever une Tribu toute entière, & de passer les dix dernières années de son regne dans l'anarchie & dans le trouble. Il eut pour meurtrier & pour Successeur Ofée fils d'Elab, la vingtième année de son règne (g), c'est-à-dire, environ trois ans après la mort de Jotham. Cepen-

(a) 2 Rois XV. 2.

(b) 2 Chron. XXVI. (c) 2 Chron. Ibid. vers. 22, 23.

(d) Esai. I. I. VII. I.

(e) 2 Chron. XXVII. 5.

(f) V. Supr. T. I. p. 533.
(g) 2 Rois XV. 2 Chron. XXVII. Usher.
Ann. fub A. M. 2345.

autres Juis, qui, pour joi dre ensemble le tremblement de terre, & le châtiment du Roi, assirment qu'ils arrivérent la ving-sinquiène année de son règne, c'est à dire, avant que Jois am sit noi; le tout, pour de per un air plus merveilleux à la punition d'Ocias: mais il est evident, par ce que nous venons de dire, qu'un des évènemens arriva vers le milieu, & l'autre vers la fin du règne de c: Prince, c'est à dire, environ à une distance de vingt cinq ans l'em de l'autre,

Cependant, durant ces trois ans, il eut plus de bonheur contre Achaz, Secrion cont le règne impie sut aussi marqué de honte & de malheur que celui de son père l'avoit été de prospérité & de gloire. A peine fut-il monté sur le trô- Saul préne, que les Rois d'Ifraël & de Syrie attaquérent son Royaume avec des for- mier Roi ces réunies. La nouvelle d'une ligue si formidable, dont les effets commencoient à se faire déjà sentir, consterna Achaz au dernier point; mais dans le tems que ce Prince ne paroissoit s'attendre qu'à l'entière dissolution de la malbeu-Monarchie Judaique, Esaie, fils d'Amos\*, qui avoit commencé à prophéti- reux & fer déjà vers la fin du (a) règne d'Ozias, vint lui dire de la part de Dieu, que idoltire ces deux Princes échouéroient dans leur entreprise contre Jérusalem, qu'ils affiégeoient actuellement (b): il lui déclara en même tems que la destruction de la Monarchie Judaique, qu'il craignoit, étoit encore très éloignée, & qu'il n'y avoit point de signe si etrange que Dieu ne sût disposé à faire pour confirmer sa foi à cet égard. Mais le Roi, par un principe, soit de respect, foit d'incrédulité, refusant de demander le signe promis, le Prophète lui dit de la part de Dieu, qu'avant que le période de la destruction de Judab sût arrivé, une Vierge deviendroit enceinte, & enfanteroit un fils, dont le nom seroit Emmanuël, ou Dieu avec nous t.

(a) Esa. I. T.

(b) Ibid. VII. 1, 2. &c.

\* Les Juifs affirment, & cette notion a été adoptée par plusieurs Chrétiens, que c'est Esare qui fut apellé dès avant sa naissance à être Prophète (1), & doué du courage & de l'éloquence nécessaires pour remplir cette charge (2); il étoit petit-fils de Joas, Roi de Judab (3). Il eut sa prémière vision vers la fin du règne d'Ozias (4); mais ses prophéties sont relatives au tems de ses Successeurs, favoir, les six prémiers Chapitres au tems de Jotham, les fix Chapitres suivans à celui d'Achaz, & le reste au regne d'Ezéebias; le tout entre-mêlé de prédictions concernant le Messie, & le sort de divers Royaumes. On le regarde avec raifon comme le préniier des Prophètes, tant du côté de la beauté du stile, que de la clarté des prédictions.

Il fut très estimé des bons Rois, sur-tout d'Exéchias, qui le consultoit souvent: mais hai des méchans Princes, & en particulier de Manasse, par l'ordre duquel il fut mis cruelle-

ment à mort, à ce qu'on prétend (5).

† Nous croyons que c'est-là un sens plus naturel de cette prophétie, que de supposer, comme font quelques Commentateurs (6), qu'un Enfant miraculeux nâquit du tems d'Achaz, pour lui ôter tout doute au sujet de la délivrance promise; car d'un côté, il n'est fait aucune mention d'une pareille naissance; & de l'autre, il n'en étoit pas besoin pour convaincre le Roi, qui ne pouvoit pas ignorer la prophétie de Jacob, Que le sceptre ne se departiroit point de Judah jusqu'à ce que le Shiloh fût venu (7); & bien moins encore qu'il devoit sortir de la maifon de David. Mais ce qui ébranloit la foi d'Achaz, & lui faisoit craindre que la couronne fortiroit de sa famille, étoit que ses ennemis avoient dessein de placer un étranger sur son trône (8). Ainsi le reméde le plus propre à bannir ses frayeurs, consistoit à lui déclarer de la part de Dieu, que ce Sbilob promis à Judab & à David, qui devoit précéder la destruction totale du Gouvernement des Juifs, naîtroit d'une manière mirrouleuse, & avec des circonstances remarquablès, qui n'avoient certainement pas eu lieu encore.

Pour ce qui est de l'autre partie de la prédiction, dont ceux que nous combattons tirent le plus d'avantage, savoir, qu'avant que ce merveilleux Enfant discerne le bien du mal, la terre, que tu as en borreur, sera abandomée de ses deux Rois (9); nous croyons que si

(2) Ibid. L. 4.

<sup>(1)</sup> Efa. XLIX 1. &cc.

<sup>(3)</sup> Rabb. omn. & Hieron. in Esais (4) Ibid. VI. 1. &cc. (5) V. Supr. T. II. p. 502. Not. \*.

<sup>(6)</sup> Whithv in loc. Literal Prop's. & al.

<sup>(7)</sup> Gen. XLIX. 10. V. Supr. T. II. p. 1698 (8) Efa. VII. 6.

<sup>(9)</sup> Ibid vers. 164

SECTION VIII. mier Roi d'Ifraël.

La prémière partie de la prédiction d'Esaie eut à peine été accomplie. & la ville délivrée de la ruïne dont elle étoit menacée, que l'impie Achaz Suil pré s'abandonna aux plus abominables idolàtries, furpaffant à cet égard ses plus détestables Prédécesseurs. Il offrit de l'encens à toutes sortes de Divinités, dans des bosquets, sur de hauts lieux, & dans la Vallée de Hinnon; & sit passer ses enfans par le seu, suivant la superstition des autres Nations (a). Une conduite si criminelle reçut enfin le châtiment qu'elle méritoit. Rézin, pour effacer la honte de son expédition contre Jérusalem, reprit Eloth, ville avec un port considérable sur la Mer Rouge, dont Ozias avoit fait la conquête. Il fortifia cette Place, en chassa les Juifs, & la peupla de Sujets Syriens; & depuis ce tems les Juifs ne purent jamais s'en remettre en possesfion. (b). Nous avons déjà vu, dans l'Histoire de Syrie (c), une partie des ravages que Rézin fit dans la Judée.

Boucherie de jes su-1265.

Achaz fencontra un ennemi plus redoutable encore dans la personne du Roi d'Israël, qui auroit poussé terriblement loin ses conquêtes, si Dieu n'avoit pas envoyé à tems un Prophète pour en arrêter le cours. Déjà cent vingt mille des plus braves sujets d'Athaz, outre Maaziah son fils, & quelques-uns des principaux du Royaume, avoient péri par l'épée; & deux cent mille captifs, de tout sexe & de tout âge, étoient sur le point d'être emmenés hors de leur patrie, quand un Prophète, nommé Obed, arrêta les Vainqueurs, en leur demandant si, peu contens d'avoir massacré cruellement un si prodigieux nombre de leurs frères, ils vouloient en entraîner un plus grand nombre encore en esclavage? Il ajouta, que quoique les Idolâtres de Judah eussent attiré à cette Tribu infortunée de si sévères jugemens, leur cruauté leur en attireroit de plus févères encore, s'ils vouloient transporter en captivité tant d'innocens prisonniers. Obed finit son discours, en les exhortant à se contenter du riche butin qu'ils avoient fait, & de renvoyer leurs prisonniers à Térusulem, à quoi ils consentirent à la fin. L'exhortation du Prophète produisit même quelque chose de plus sur eux, les captifs n'ayant été relachés qu'après avoir reçu de leur part différentes preuves d'humanité & de compatition (d)

La Idu-Etats.

Pendant que les affaires d'Achaz se trouvoient dans un si déplorable état, méens & les Iduméens & les Philistins envahirent une autre partie de son Pays: les préuns enva- miers emmenérent un grand nombre de captifs, & les autres reprirent plubiffent ses tieurs Places frontières (e). Dans cette extrémité, Achaz eut recours à son ancien

(a) 2 Chron. XXVIII. 3. &c.

(b) 2 Rois XVI. 6.

(c) V. Supr. T. II. p. 50.

(d) 2 Chron. XXVIII. 6—16.

(e) Ibid. vers. 17, 18. V. Supr. T. I. p. 630.

on l'entend bien, elle confirmera notre explication, & que ces paroles doivent être rendues ainfi: Cir (ou plutôt, la particule 25 Ki paroissant devoir être interprétée ici par même, ) même avant que l'Enfant fache dije rner le bien du mal, la terre que tu (Kotz, non pas, as en imreter, comme porte notre Vertien, mais) touchant laquelle tu es en peine, ou que tu crois perdue, fera privée de ses deux Rois; par lesquels il ne faut point entendre les Rois de Syrie & d'Ijrail, le prémier ne pouvant pas être apellé son Roi, & l'autre n'étant le Souverain que d'une partie, mais les Rois d'Ijraei & de Judah; ce qui fut accompli aussi avant la venue du Messie. Cependant, quoique ce soit ici notre opinion particulière, nous ne sortifierons pas notre explication par d'autres remaiques, de peur d'être taxés de nous écarter de notre sujet.

ancien Allié le Roi d'Assirie, dont il mendia l'assistance, en lui offrant tout Secrion l'or & tout l'argent qu'il put trouver dans le Temple & dans la Ville. Tiglath-Piléser reçut ses présens; mais au-lieu de venir à son secours contre les Saul tré. Rois confédérés, il tourna toutes ses forces contre le seul Roi de Syrie, sous mier Roi prétexte de vouloir faire une diversion \*. Ce Prince ayant tué Rézin, & d'Ijraël. s'étant rendu maître de sa Capitale, Achaz vint lui rendre visite, sans qu'il soit dit à quelle occasion. Parmi les curiosités qu'il vit à Damas, il sut si charmé d'un Autel Payen, qu'il en fit faire un modèle, qui fut envoyé à Urie le Grand Sacrificateur, avec ordre d'en faire construire un tout pareil. pour être placé dans le Temple. Urie n'osant pas desobéir, exécuta la commission, fit mettre l'Autel nouveau à la place de l'ancien, qui avoit été érigé par Salomon. Le Roi fut très content à son retour de voir ses ordres si ponctuellement exécutés, & offrit sur l'Autel, dont il étoit si épris, une grande quantité de facrifices. Peu de tems après il fit fermer le Temple. & éleva des Autels dans plusieurs endroits de Jérusalem, & par tout ailleurs, létrie. à l'honneur des Dieux de Syrie, dont il disoit n'avoir que trop ressenti le pouvoir; & après s'être abandonné aux plus abominables superstitions, il sinit son règne impie dans la trente-sixième année de son âge, & eut pour Successeur son fils Ezéchias. Il règna seize ans (a) & sut enterré à Jérusa. *lem*, non pas dans le fépulcre de *David*, n'étant pas digne de cet honneur. mais dans quelqu'autre endroit (b).

Le Royaume d'Israël ne se trouvoit pas, durant cet intervalle, dans un meilleur état que celui de Judab. Pékab avoit payé cher l'avantage qu'il venoit de remporter, ayant été tué par Osée peu de tems après son retour. c'est-à-dire, dans la quatrième année du règne d'Achaz †. Cependant cette

(a) 2 Rois XVI. 2.

(b) 2 Chron. XXVIII. vers. dern.

\* Au moins c'est-là le meilleur moyen de concilier l'Auteur du second Livre des Reis 2. vec celui du second Livre des Chroniques; le prémier disant qu'il vint au secours d'Achaz; le fecond, qu'il ne lui fut point en aide (1). Quelques Savans croient (2) qu'Achaz s'étoit trop mis dans sa dépendance, & se trouvoit dans une appréhension continuelle d'être subjugué par lui. Cette conjecture est très probable, puisqu'il laissa son successeur dans l'obligation de payer tribut aux Assyriens, dont le Général taxa les Juiss de rebellion, pour avoir manqué au payement, comme nous le verrons dans la suite. La crainte dont il s'agit, lui fit changer, suivant Tremellius (3), l'entrée du Temple qui répondoit à son Palais, de peur que Tiglath ne forçât son Palais, en y venant par ce chemin (4). Un autre Auteur (5) dit, que ce fut par le même principe de frayeur qu'il fit ôter le מוסך Mussac, c'est-à-dire la couverture du Sabbat, laquelle formoit le trône sur lequel les Rois étoient assis durant le Service Divin, & qu'il la fit cacher de peur que le Monarque Assyrien ne la fit enlever. Ceci ne seroit pas destitué de vraisemblance, si nous avions quelque certitude que ce Prince eût eu dessein de venir à férusalem. Mais comme nous ne pouvons rien affirmer à cet égard, nous supposerons simplement, qu'Achaz sit ôter ces deux choses, & tout ce qu'il y avoit de plus précieux dans le Temple, pour le convertir à son usage.

Ce Tiglath-Piléser est le même que Ninus le jeune, qui règna dix-neuf ans en Assyrie, com-

me nous le verrons dans la suite.

† Le Texte (6) dit dans la vingtième année de Jotham; mais comme ce Prince ne règna

(4) 2 Rois XVI. 18, (5) Calm. H. V. T. l. 5, G. 44. & alib.

(6) 2 Rois XV. 13.

<sup>(1)</sup> Comp. 2 Rois XVI. 7. avec 2 Chron. XXVIII.

<sup>(2)</sup> Usher. Ann. fub. A. M. 3265.
(3) Tremell in los.

Tome III.

# 114 HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

VIII. mier Roi d'Ifraël.

d'Ifraël. Son regne est agite de troubles.

Regne heureux d'Ezé-

chias.

Année du Déluge 2272. A-727. Le Temple ouvert & purifié.

Section révolution même fit tomber les Israélites dans une espèce d'anarchie, qui dura environ neuf ans. Pendant tout ce tems Ofée eut de la peine à se maintenir sur Saul pré- le trône; & quoique dans la fuite il vint à bout d'appaiser les troubles & de règner plus paisiblement, nous ne trouvons pas qu'il ait fait quelque entreprise contre Achaz, ou contre son Successeur. A-la-vérité il avoit d'autres affaires Osée Roi sur les bras. Salmaneser venoit de succéder en Assyrie à Tiglath-Piléser; & soit qu'Osée eût été obligé d'avoir recours à lui pour s'affermir sur le trône, soit que Tiglath-Piléser, dans le tems qu'il étoit allié avec Achaz, eut remporté quelque avantage considérable sur Israël, Ose, sans que le texte dise comment, étoit devenu tributaire d'Assyrie (a), & cherchoit à secouer ce joug, par le moyen d'une Alliance avec So Roi d'Egypte. Ce dessein fut une source de nouveaux troubles, qui finirent par la destruction totale de la Monarchie d'Israël.

Dans ce même tems Exéchias avoit succédé à son père dans la vingt-cinquième année de son age, & dans la douzième, ou, comme le texte l'exprime, dans la troillème année du règne d'Osée, c'est-à-dire, en ne comptant pas les

neuf ans d'anarchie dont on vient de parler.

Il ne lui fut pas difficile de déméler la fource des malheurs de Judah, & le remède qu'il falloit y apporter. Pour faire cesser ces malheurs, il commença par ouvrir le Temple que son père avoit fermé, & commanda aux. vant J. C. Prêtres & aux Lévites de se purifier eux-mêmes & le Temple, & de rétablir le culte journalier conformément à la Loi de Moyse. Cette bonne œuvrecommença le prémier jour de l'année, qui étoit un jour de Sabbat (b), & fut achevé le seizième du même mois. Le lendemain Ezéchias sit convoquer tous les Anciens de Judah, & se rendit au Temple avec eux, accompagné des Pretres, des Lévites, & d'une grande partie du Peuple. D'abord on offrit des facrifices pour expier les péchés de la Nation: mais comme ensuite le nombre des Prétres ne pouvoit pas suffire à la quantité d'holocaustes qu'il falloit offrir, on eut recours aux Lévites, qui prêtérent leur ministère avec empressement & avec joie \*. Pendant qu'on immoloit les victimes, l'air retentifloit du fon des trompettes & de divers autres instrumens de Musique, aussi-bien que des voix des Chantres, qui entonnoient des Pseaumes & des Hymnes convenables à la folemnité, laquelle fut terminée par les démonstrations de la plus fincère joie, tant de la part du Roi, que de celle du Peuple.

(a) 2 Rois XVII. 3, &c.

(b) 2 Chron. XXIX, 3: &c.

que (1) seize ans, cela veut dire vingt ans après, ou la quatrième année du règne de son Successeur. Il fair expliquer de même l'endroit où il est dit (2) qu'Ojee commença à règner la douzième année d'A has, ce qui fignilie qu'il ne commença proprement à règner qu'a-

lors, à cause des tronbezs qui s'élevérent après le meurtre de son Présécesseur.

\* Il paroît par le texte, que phrieurs Prêtres avoient tardé à obéir à l'ordre du Roi, & ne poavoient pes veque au fervice faute d'être purités; au-lieu que les Livices s'étoient di die 's par leur e que d'opent (3), ce qui leur volut un honneur, dont l'infériorité de le ir rai q les excluoit tans cola. Le texte ne dit pas quelles furent leurs fonctions dans cette occifon. On past supporar qu'ils aidérent à turr & à prépurer le grand nombre de victimes qui furent off rest, pen lant que les Prêtres fail de nt des afpertions avec le fang, & en onfoient la granle de la chair, à mesure qu'ils les recevoient des mains des Lévites.

<sup>(1) 2</sup> Rois XV. 39. (2) 1biu. XVII. 1.

SECTION VIII. Saiil prémier Roi

C'étoit sans doute un beau spectacle, que de voir un Roi & tout un Peuple paffer tout-à-coup du culte honteux des Idoles à celui du vrai Dieu (a). Par malheur le tems de célébrer la Paque étoit passé, cette Fête devant commencer la veille du quatorzième jour de ce mois, dont on comptoit alors le dix-septième: mais leur zèle leur suggéra un expédient autorisé par la Loi de Moyse, dans laquelle il est dit, que ceux qui n'avoient pu, à cause de quelque empêchement Légal, célébrer la Paque au prémier mois, s'acquitteroient de ce devoir le mois suivant (b). Ezéchias profita de cette permission, & employa le tems qu'il avoit de reste, pour envoyer des Lettres circulaires par tout le Royaume, & inviter ses sujets à se trouver à la Fête le quatorzie- tion solemme du mois suivant. Sa piété ne se borna point-là; & l'état misérable nelle de la où se trouvoient les Israélites idolâtres, inspira à Ezéchias le desir de tra- Paque. vailler à une réformation dans ce malheureux Royaume. Pour cet effet Le Roi il leur fit tenir par des Députés une Lettre touchante, dans laquelle il tout Israel. leur découvroit la fource de tous leurs malheurs, les exhortant à revenir au culte du vrai Dieu, & à se présenter devant lui à la solemnité suivante; ce qui seroit, ajoutoit-il, le moyen le plus efficace, non seulement de détourner ses jugemens, mais même d'obtenir de lui le retour de leurs malheureux Frères, que le Roi d'Assyrie avoit emmenés en captivité. (c) \*.

Pendant que les Messagers du Roi alloient depuis Dan jusqu'à Béersébah, les Juifs étoient occupés à détruire & à consumer par le seu tous les Monumens d'idolâtrie qui avoient été élevés dans Férusalem, ensorte que cette Capitale sut entièrement purgée d'Idoles, avant qu'on célébrât la Fête de Paque. La ville se trouvoit alors remplie, non seulement de Juifs venus Plusieurs de tous les endroits du Royaume, mais aussi d'un grand nombre d'Israélites, Israélites des Tribus d'Asher, de Zabulon, de Manasse & d'Issacar. Il s'en falloit néan-se rondent moins beaucoup, que tous ceux qui appartenoient à ces quatre Tribus, auf- à la Fite. si-bien qu'aux cinq autres, se sussent rendus à la pieuse invitation du Roi: non pas qu'Osée s'y opposat: au contraire, ce Prince nous étant représenté comme moins méchant qu'aucun (d) de ses Prédécesseurs, il est vrailemblable que la triste situation de ses affaires l'engagea à tâcher de se rendre par ce moyen la Providence favorable. Cependant ceux de ses sujets qui se trouvérent présens à la Fête, ou n'eurent pas le tems de se purisser, ou, ce qui est plus probable, n'avoient, durant un si long intervalle, pas même conservé de souvenir des préparatifs nécessaires, ensorte qu'ils se hazardérent à célébrer la Pâque tels qu'ils étoient. Il y en eut qui informérent Ezéchias de la chose; mais ce Roi, qui ne souhaitoit que de ranimer leur zèle, leur pardonna l'inobservation de cette formalité, & pria Dieu d'en vouloir faire de-même. Cependant, pour l'amour de ceux d'entre ses sujets qui avoient aussi manqué à se purisser, & parmi lesquels se trouvoient

plu-

(a) 2 Chron. XXIX. 3. &c. (b) V. Supr. T. II. p. 391.

(c) 2 Chron. XXX. 6. &c. (d) 2 Rois XVII. 2.

<sup>\*</sup> Il paroit par-là que Tiglath-Piléser, ou son Successeur, avoit envahi une partie du Rovaume: & il y a apparence que ce fut à cette occasion que fut imposé le tribut, à moins qu'on ne suppose qu'on ne commença à l'exiger (1) que du tems de Pul.

## HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

SECTION VIII. mier Roi d'Ifraël.

plusieurs Prêtres & Lévites, il ordonna que la Fête sût encore célébrée durant sept jours, afin que qui que ce soit n'en fût exclu. Cette solemnité, à la-Saül pré- quelle on n'avoit rien vu de semblable depuis les dernières années du règne de Salomon (a), inspira à ceux qui y avoient affisté, un tel zèle, qu'ils détruisirent, dans leurs différens Pays, tous les anciens Monumens d'idolâtrie; le Roi ne cessant de les encourager à cela par son exemple, que quand il en eut entièrement purgé son Royaume. Il n'y eut pas jusqu'au Serpent d'airain, que Moyse avoit fait ériger dans le Désert (b), qu'Exéchias ne sît briser, à caufe que le Peuple lui faifoit des encensemens; & par mépris il l'apella Nébulh-

tan, c'est-à-dire une pièce d'airain (c).

Son prémier soin ensuite fut de rétablir le Culte de Dieu dans toutes ses parties, de faire dresser des listes généalogiques des Prêtres, des Lévites, & des Musiciens, afin de les ranger en classes, comme avoit fait David. Il pourvut à leur subsissance, en remettant en vigueur les Loix de Moyse concernant les Prémices, les Dîmes &c. & établit des Officiers pour recevoir le tout, enforte que vers le mois d'Octobre suivant (tems auquel la récolte de tous les fruits est achevée) chacun d'eux eut reçu ce qui pouvoit lui revenir (d). Ezéchias vit bientôt fa piété récompensée par la plus éclatante prospérité; & dès-qu'il se trouva en état de s'exempter du tribut que les Assyriens avoient imposé à son Prédécesseur, il cessa de le payer, & tourna toutes ses Prospérité forces contre les Philistins, sur lesquels il remporta des avantages assez considérables, pour regagner avec usure tout ce qu'ils avoient conquis pendant le malheureux règne d'Achaz (e).

d'Ezéchias.

> geoit qu'aux moyens de secouer le joug des Assyriens: mais Salmanéser, qui sans doute avoit l'œil sur lui, sut rompre toutes ses mesures. Pour lui laisser moins de ressource & le mettre hors d'état d'arrêter ses progrès, ce Prince sit raser les deux principales villes du Pays de Moah (f), conformément à la prédiction faite par Esaïe trois ans auparavant (g), & ravager tout ce Pays & celui d'Israel; après quoi il vint mettre le siège devant Samarie. Osée, se voyant hors d'état de lui faire tête, s'étoit renfermé dans la ville, qu'il avoit si bien forti-Siège de fiée, qu'elle soutint un siège d'environ trois ans. Le texte ne rapporte aucune particularité touchant cette guerre, sinon qu'après la prise de la Capitale tout le Royaume se soumit au Vainqueur, & que, tant le Roi que fes sujets, furent emmenés en captivité, & dispersés dans les mêmes Pro-

> > vinces de cet Empire, dans lesquelles leurs Frères avoient été envoyés sous un règne précédent \*. Nous en avons un effrayant détail dans quelques-uns

Le Royaume d'Israël se trouvoit dans un état bien différent. Osée ne fon-

Samarie.

(a) 2 Chron. XXX. (b) Nomb. XXI. 8. &c. (c) 2 Rois X\ III. 4.

(d) 2 Chron. XXXI.

des

<sup>(</sup>e) V. Supr. T. I. p. 630. (f) Ibid. p. 523. Ush. Ann. sub A. M. 3280, (g) Esa. XV. 1.

<sup>\*</sup> Il est dit dans le prémier Livre des Chroniques, que Dieu suscita contre Ifraël Pul & Tiglath Pileser Rois d'Assprie, & que ce dernier emmena les deux Tribus & demie audelà du Jourdain, & les envoya à Labéla, à Habor, & à Ara fur le fleuve de Gazan (1. Le Livre de Tobie ajoute, que la Tribu de Nephibali, dont Tobie étoit, fut emmenée par Enemollar.

des Prophètes, qui expriment, dans les termes les plus forts, la misère & l'af-Section fliction du Peuple (a). Les Assyriens traitérent leurs captifs de la manière la VIII. plus barbare, fendant le ventre à leurs femmes enceintes, & écrafant leurs Saül préenfans contre terre (h); & après avoir réduit Samarie en un monceau de rui- mier Roi nes (c), & ravagé tout le Pays, ils s'en retournérent chargés des dépouilles d'Ijraël. d'Israël. Pour ce qui est du Pays où les dix Tribus surent emmenées, les Savans de tous les ages l'ont cherché innutilement : nous verrons dans le Chapitre suivant, quelle conjecture sur ce sujet doit être regardée comme la plus vraisemblable. Telle fut la triste & fatale fin du Royaume d'Israël (d). après qu'il eut subsisté séparé de celui de Judah pendant deux cens cinquantequatre ans (e). Ce malheur arriva la sixième année du règne d'Ezéchias, & la neuvième de celui d'Osée. Cependant plusieurs Israélites trouvérent moyen d'échapper, les uns en Egypte, & un plus grand nombre dans le Royaume de Judah, où ils se desaccoutumérent peu à peu de leur goût pour l'idolâtrie. & devinrent sujets d'Ezéchias & de ses Successeurs. D'un autre côté, les Assyriens (Fosephe dit Salmanazar (f), quoiqu'il foit plus apparent que ç'ait été son Successeur) envoyérent des Colonies de diverses Provinces de leur Empire, mais principalement de Cuthab, pour repeupler le Pays d'Israel, & c'est de-la que vint aux nouveaux habitans le nom de Cuthéens (g).

Pendant tout ce tems Exéchias avoit joui dans son Royaume d'une profonde paix, & Sennacherib, le nouveau Roi d'Assyrie, content du tribut payé par lui & par son Prédécesseur, l'avoit laisse jouir des fruits de sa piété & de ses conquêtes: mais dès-qu'il s'apperçut que le Roi de Judah affectoit de ne vouloir plus être tributaire, il vint l'attaquer avec une puissante Armée, & lui prit un grand nombre de villes sortes, en si peu de

(e) Usher. Ann. sub A.M. 3283. supr. T. IL.

P. 598.

(f) Antiq. L. IX. c. 14. (g) 2 Rois XVII. 24. Joseph, ubi supra.

(b) Ibid. X. 8, 14. (c) Mich. I. 6. & alib. (d) 2 Rois. XVII.

(a) Ofée.

messar, qui est le même que Salmanazar, dans la Province de Médie, & que lui-snême sut transporté à Rages, Capitale de cette Province (1). Nous verrons dans un autre Chapitre, ce que étoient que ces dissérens lieux: en attendant il nous paroit clair, par ce que nous venons de dire, que les Assyriens doivent avoir au moins envahi deux sois le Pays d'Israël, & qu'il doit y avoir eu une double captivité.

\* Le texte ajoute (2), que ces nouvelles Colonies, îmmédiatement après leur arrivée, furent, en punition de leur manque de révérence pour l'Eternel, détruites par des lions, Joséphe dit par une maladie contagieuse (3): ensorte qu'elles envoyérent en Assyrie demander au Roi, qu'il leur envoyât quelques Prêtres Israclites, pour leur apprendre la manière d'appaiser l'Eternel. La chose leur ayant été accordée, elles s'adonnérent d'abord au culte de Dieu, sans renoncer néanmoins à celui des saux Dieux qu'elles avoient apportés de leur Pays. De-là nâquit une sorte de Religion, qui ressembloit assez à celle des Israélites, puisqu'elle consistoit à servir en même tems le vrai Dieu, & un grand nombre d'Idoles: & ce sut de cette même source que découla cette haine mortelle qu'il y eut entre les Juiss des Samaritains: les prémiers détestant jusqu'eu nom des autres; & ceux-ci reconnoitlant, ou non, qu'il y avoit de l'affinité entr'eux & les Juiss, suivant que leurs affaires étoient dans un état de prospérité ou de décadence (4).

<sup>(1) 1</sup> Chron. I. (2) 2 Rois XVII. 25. &c.

<sup>(3)</sup> Antiq. L. IX. o. 14. (4) Id. ibid.

VIII. Salil prémier Roi d'Ifrael.

Section tems, qu'Ezéchias commença à craindre pour son Royaume. Ce Prince. qui vit trop tard sa faute, crut qu'il n'y avoit point de meilleur remède qu'une promte foumission. Dans cette vue il envoya une Ambassade solemnelle à Sennacherib, reconnoissant le tort qu'il avoit, & se soumettant à toutes les conditions que ce Monarque voudroit prescrire. Les Ambassadeurs furent chargés de riches présens, savoir, de tout ce que le Temple & fon propre Trefor purent lui fournir d'or & d'argent: & Sennacherib parut si satisfait de la conduite qu'Ezéchias venoit de tenir en cette occasion. qu'il s'en retourna avec son Armée, fans lui infliger d'autre punition qu'un tribut annuel de trois cens talens d'argent, & de trente talens d'or. Mais quelque chèrement que cette espèce de grace eût été payée, ce ne sut qu'un délai de châtiment; car le perfide Roi d'Assyrie, qui s'étoit arrêté à Lakis, envoya peu de tems après son Armée, sous les ordres de Tartan. de Rabsaris & de Rabsakeh, directement contre Jérusalem, desorte qu'Ezéchias se vit dans un plus grand danger que jamais, de perdre la couronne, la liberté, & peut-être la vie. Pendant que les Asseriens se préparoient à l'assiéger, le Roi fit de sa part tous les préparatifs nécessaires pour une bonne défense: il fortifia la ville, répara les brèches faites à la muraille, fit construire des tours dessus, avec une autre enceinte de muraille par dehors, & rassembla une grande quantité de munitions de guerre & de bouche. Outre cela, il fit boucher toutes les fources aux environs de la ville, & détourner le cours du Torrent de Gibon, qui arrosoit le Pays, pour ôter le plus d'eau qu'il seroit possible à l'ennemi. Ensuite il sit venir tous ses principaux Officiers à une des portes de la ville, & les exhorta par un discours pieux, à mettre toute leur confiance en Dieu, à se conduire en gens de cœur, & à n'être point effrayés par le nombre, ni par la force des perfides Affiriers (a). Il y a quelque difficulté à déterminer, si tout ceci arriva avant sa grande maladie, ou après qu'il en eut été guéri : le dernier sentiment est le plus vraisemblable, & il y a apparence que la conduite perside de Sennacherih, & le danger auquel il se voyoit exposé par-là, lui attirérent cette indisposition. Quoi qu'il en soit, vers le tems dont il s'agit Ezéchias fut attaqué d'une violente maladie \*, & averti par le Prophète Esaie de mettre ordre à ses affaires, puisqu'il n'en devoit pas relever. Le bon Roi à qui ce Prophète, & probablement aussi le Prophète Michée, avoient fait, un an ou deux auparavant, des reproches pour avoir eu recours au Roi d'Egypte (b), fut accablé de cette triffe nouvelle, ne pouvant douter, fuivant toutes les apparences, que Dieu irrité contre lui n'eût abrégé ses iours, puisqu'il n'étoit alors que dans sa trente-huitième année (c). Joséphe attribue fon excessive assistion à une autre cause, savoir qu'il n'avoit point

<sup>(</sup>a) 2 Rois XVIII. 13. &c. XXVI. 18. (b) Comp. 2 Rois XVIII. 21. 2 Chron. (6) Comp. 2 Rois XVIII. avec la dernière XXXII. 24. &c. Ela. XXX. &c. avec Jérém. Note.

<sup>\*</sup> Cette maladie, à en juger par le remède que le Prophète y appliqua, & par la promtitude de la guérnion, semble avoir été un absecs à la gorge, que l'application des sigues sit meurir.

alors d'héritier qui pût lui succéder (a); ce qui n'est pas destitué de probabi- Section lité, puisque son fils n'avoit que douze ans quand il monta sur le trône (b). Dès-que le Prophète fut parti, Ezéchias se tourna vers la muraille, & adressa à Dieu une prière humble & pathétique. Les dispositions de cœur & les mier Roi larmes dont son oraison sut accompagnée, surent si puissantes aux yeux de d'Israel. Dieu, qu'Esaïe, à peine sorti du Palais, reçut ordre de retourner sur ses pas. & d'apporter au Monarque mourant la confolante nouvelle d'un rétablissement si promt, que dans trois jours il seroit en état de se rendre au Temple, & d'y payer à Dieu le tribut de ses actions de grace. Le Prophète lui déclara de plus, que sa prière avoit été si efficace, que ses jours seroient encore pro-

du péril qui les menaçoit \* (c). Le Roi, découragé par ce qu'il venoit d'entendre un peu auparavant, eut peine à ajouter foi à de si glorieuses promesses; ainsi ne pouvant concilier ensemble deux messages si différens du même Prophète, il crut être fondé à demander quelque signe qui confirmât la vérité du dernier. Le Prophète en obtint, par ses prières, un assez autentique pour convaincre en même tems Exechias & tous ses sujets. L'ombre du Cadran du Palais Royal † re-

longés de quinze ans, & lui-même, aussi-bien que son Royaume, délivrés

(a) Antiq. L. X. c. I. (b) 2 Rois XXI. 1.

(c) 2 Rois XX. 1. &c. Esa. XXXVIII.

\* Cette maladie du Roi est à la vérité racontée dans l'Histoire Sainte, après la retraite des Affyriens (1): mais il est clair qu'elle a précédé cette retraite; 1. parce que le Prophète annonce à Exéchias qu'il seroit délivré de la main des Assiriers, & guéri de sa maladie; & 2. parce qu'il lui annonce encore quinze ans de vie (2). Or Ezéchias ne règna en tout que vingt-neuf ans (3); & si l'on ôte quinze de vingt-neuf, il en restera quatorze, ce qui est justement le compte, puisque ce fut la quatorzième année de son règne que le Roi d'Assyrie envahit ses Etats (4).

† Le sens littéral du texte est, l'Eternel fit retourner l'ombre par les degrés par lesquels elle étoit descendue au Cadran d'Achaz, dix degrés en arrière (5), ce que nous observons ici, comme nous l'avons déjà fait à l'occasion d'un miracle parallèle (6), pour montrer que l'Historien Sacré l'a exprimé en des termes à la portée du Vulgaire, & cependant conformes au

vrai Systême du repos du Soleil.

A-la-vérité Ejaie, qui rapporte l'histoire presque dans les mêmes termes, & qui ne sait mention de l'ombre, que quand il propose au Roi de choisir, si elle iroit en arrière ou en avant, ajoute que le Soleil retourna de dix degrés, qu'il avoit déjà parcourus (7). Mais il est clair qu'il n'a prétendu parler que des rayons de cet Astre. C'est ainsi que le Pfatmiste dit, le Soleil ne donnera point sur toi de jour, ni la Lune de nuit (8), ce qui ne peut être entendu que de leurs rayons. Il n'y a rien de plus commun dans toutes les Langues que cette manière de parler, le Soleil entre par telle fenèvre, ou par tel e viroit de la maison. Ainsi la version la plus naturelle des paroles du Prophète est, & les rayon du Soleil (par une inflexion miraculeule) firent retourner, sur le Cadran d'Achaz, l'ombre de dix degrés, qu'elle avoit dejà passés. Ce miracle suffisoit pour dissiper les doutes du Roi, sans qu'il soit nécessaire de l'amplifier ou de le multiplier, comme ont fait plusieurs Pères, & d'a cres après eux.

Car de supposer, comme ils font, que tout l'Empirée resourns en accière, ou du moins la Terre seule, est non seulement une chose inutile, puisqu'il n'étoit pas question d'allonger le jour, comme du tems de Josué, mais seulement de faire reculer l'ombre de quelques degrés;

(1) 2 Rois XXII. 1. Efa. XXXVIII. 1. &c.

(2) 2 Rois ibid, vers. 6. (3) 1bid. XXVIII. 2.

(4) Ibid. vers. 13. Usher, fub A. M. 3191, p. 70.

(5) 2 Rois XX 11 (6) V. Supr. T 'I p. 5(8. Not. \*.

(7) Efa. XXXVIII. 8

(8) Pf. CXXI. 6. Jonas. IV. 8.

Section VIII.

Said prémier Roi d'Ifraël.

tourria en arrière de dix degrés; après quoi un cataplame de figues ayant été appliqué par ordre du Prophète, le Roi, qui se trouva guéri au tems marqué,

grés; mais semble emporter outre cela une autre absurdité. Car, ou ce mouvement extraordinaire doit s'être sait tout d'un coup, ce qui eu égard à la vitesse du mouvement de la Terre, & bien plus encore à celui du prémier Mobile, est à peine concevable: ou bien comme à l'ordinaire, ce qui auroit difficilement été apperçu par Ezéchias, en cas que ce Prince eût demandé que l'ombre allât en avant. Cependant le sait est raconté, comme étant arrivé tout à coup, & point par degrés. Ainsi il n'est nullement besoin de supposer que Dieu interposa son pouvoir pour faire tourner la Terre dans un sens opposé à celui suivant lequel elle sait sa révolution journalière, puisque la seule insexion des rayons du Soleil suffisoit. On dira peut être que l'un de ces miracles ne coutoit pas plus à Dieu que l'autre. Mais cette objection est si peu Philosophique, qu'elle ne mérite presque pas d'être résutée: car quoique tout soit également facile à une Puissance sans bornes, il n'en est pas moins vrai pour cela, que Dieu agit avec la même simplicité dans l'Economie des Miracles que dans celle de la Nature.

L'hypothèse de l'inflexion des rayons, qui est à présent le plus généralement reçue, à cause qu'elle a le moins de difficultés, nous épargnera bien des discussions inutiles, comme par exemple. Quelle portion de tems étoit marquée par ces dix degrés? De combien le jour fut allongé par ce miracle? Si cette irrégularité fut réparée dans la fuite, foit en retranchant de la nuit ce qui avoit été donné de trop au jour, ou de quelque autre façon? Si le miracle fut appercu dans les autres Pays de la Terre, ou feulement dans la Judie? & plusieurs autres questions pareilles. Les Juifs, qui dans ces sortes de cas n'abandonnent jamais leurs amis au besoin, disent que Dieu (qui avoit déjà abrégé un jour de dix heures quand l'impie Achaz mourut, afin qu'on ne le pleurât pas) ne fit, à l'occasion présente, que rétablir l'Univers in statu que. Mais une manière si abrégée de répondre aux questions que nous venons d'énoncer, ne sera guères adoptée que par des Juifs. L'Archevêque Usher (1), qui croyoit que le prémier Mobile retourna alors, observe néanmoins que la Providence disposa les choses de manière, que le mouvement constant & uniforme des Cieux n'en sut point troublé. C'est ce qu'il prouve par trois Eclipses Lunaires tirées de Ptolomée, dont le calcul s'accorde avec la supputation Caldéenne, aussi exactement que si le retour du prémier Mobile n'avoit point eu lieu dans la Nature. Mais n'est-ce point-là multiplier le miracle sans nécessité?

Mais ce qui confirme encore notre fentiment, que tout le miracle ne confistoit que dans la simple inflexion des rayons du Soleil, est que si la Terre ou le Soleil avoit retourné de quelques degrés, on s'en seroit apperçu par-tout. Or il paroit que rien de pareil n'a été observé, puisque Mérodac Baladan envoya une Ambassade à Ezéchias pour s'informer touchant ce phénomène miraculeux (2); car si ce phénomène avoit été remarqué à Babylone, il n'auroit pas été nécessaire d'envoyer des gens en fudée pour en savoir la vérité; & il n'y a pas la moindre apparence qu'il chargea ses Ambassadeurs d'en aller apprendre la cau-fe. Les Babyloniens étoient meilleurs Astronomes que les Juiss, ou plutôt ces derniers n'entendoient rien en Astronomie, comme nous l'avons vu dans un autre endroit (3). Il semble donc qu'on ait lieu de conclure, que le miracle ne su apperçu qu'en Judée; & en ce cas, on ne peut mieux l'expliquer que par l'inflexion des rayons du Soleil.

Il feroit inutile d'ajouter que si le miracle avoit été remarqué par toute la Terre, ou même simplement hors de la Judée, nous en trouverions quelques traces dans l'Histoire profane: car le souvenir d'un évènement si remarquable auroit certainement été conservé, dans un tems qui sournissoit tant de bons Astronomes & Historiens; & il n'y a aucune apparence que la mémoire en auroit été perdue ensuite, puisque nous trouvons tant de vestiges du prodige opéré sur le Soleil du tems de Josué, c'est-à dire plus de sept cens trente ans auparavant (4). Ainsi nous bornerons ici nos recherches, & ne serons qu'ajouter quelques remarques sur la sigure qu'avoit probablement le Cadran, dont le Texte Sacré sait mention. A cet égard, il saut remarquer, 1. que le mot de l'Original, myn Megaloth, ne signi-

A cet egalu, il laut lemaiquel, l'éque le mot de l'original, 11/192 miganos, ne ngi

<sup>(1)</sup> Sub A. M. 3291. p. 71. (2) 2 Chron. XXXII. 31.

<sup>(1)</sup> V. Supr. T. II. p. 591. (4) Jos. X. 12. Et Supr. T. II. p. 510.

thiopie.

qué, composa ce magnifique Pseaume dans lequel il exprime l'extrême an- Section goisse où il s'étoit trouvé, la délivrance que Dieu lui avoit accordée, & la promesse d'en conserver une éternelle reconnoissance. L'autre partie de la Saül prédouble délivrance qu'Esaie lui avoit annoncée, ne tarda pas longtems à être mier Roi accomplie. Les Généraux des Assyriens vinrent au pié de la muraille, & de- d'Ifrael. mandérent à parler aux Ministres d'Ezéchias. Quand ces derniers se furent rendus fur les remparts, accompagnés d'une grande partie du Peuple, qui fouhaitoit d'entendre ce que les Généraux avoient à proposer, Rabsakeb leur adressa un discours hautain, menaçant, & rempli d'invectives amères, non seulement contre le Roi, mais aussi contre le Dieu d'Israël. Ce discours sut prononcé en Hebreu, afin d'intimider davantage les auditeurs; & quand les Ministres d'Ezéchias lui eurent demandé de leur parler plutôt en Syriaque. bien loin d'avoir cette espèce de complaisance, il ajouta la terrible menace de réduire les habitans de Jérusalem aux plus cruelles extrémités, s'ils ne les prévenoient pas en se soumettant à tems au grand Sennacherib (a). Un silence profond, observé par ordre du Roi, sut toute la réponse qu'on sit à ces insolens discours. Peu de tems après les Généraux Assyriens, ayant été informés que les Etats de leur Maître étoient attaqués par Tirhaka Roi d'E-

(a) 2 Rois XVIII. 17. jufqu'à la fin. 2 Chron. XXXII. 9. &c. Efa. XXXVI. 2. &c. XXXVII. 1-10.

fie souvent autre chose que des degrés. 2. Que les LXX, & le Paraphraste Chaldaique rendent ce terme, les premiers par celui de avasuluss, & le dernier par ceux de xivu in , une pierre destinée à marquer le tems. 3. Que les Juiss ne comptoient point par heures, & n'avoient pas même de mots pour les exprimer avant la Captivité (1) 4. Que l'invention des Cadrans Solaires est beaucoup plus nouvelle, puisqu'on l'attribue à Anaximandre, qui n'a vécu qu'environ deux cens ans après Ezéchias. Et enfin, qu'il n'est pas fait la moindre mention de Cadran au Soleil dans les Ecrits d'Honère. De tout ceci résulte une forte présomtion, que c'étoit une espèce de degré, qui menoit à la porte du Palais, & qui étoit marqué de distance en distance de certaines figures, qui indiquoient les divisions du jour,

plutôt qu'un Cadran Solaire dans les formes.

Nous en avons à-la-vérité une plus belle description dans Groius, que ce Savant a tirée d'un certain Eliab Chomer. Ce Rabbin prétend que c'étoit un Globe régulier, placé au centre d'un hémisphère creux, sur lequel étoient tracées, à des distances convenables, des lignes qui partageoient le jour en vingt-huit parties (2). Mais qui croira qu'un Que vrage si curieux ait été une production de ces prémiers tems? Pour ce qui nous regarde, nous ne croyons pas même que les degrés ayent été destinés par l'Architecte pour servir de Cadran Solaire: au contraire, il nous semble plus probable que ce Cadran sut le fruit des observations de quelque Curieux. Certains Ornemens, comme des Obélisques, des Pots à fleurs &c. peuvent avoir été placés sur les balustrades de l'escalier; & l'ombre de ces Ornemens, tombant successivement sur les degrés, sournir occasion à quelque Curieux de partager le Jour, d'abord en quatre parties, suivant la coutume des Juifs, & ensuite de faire autant de subdivisions qu'il jugea à propos; ensorte que le sens du texte revient suivant nous à ceci, que l'ombre de quelque Ornement, qui servoit d'aiguille, parcourut à contrefens dix degrés déjà parcourus. A l'égard du tems que l'Ombre employoit d'ordinaire à parcourir ces degrés, il ne nous paroit pas possible de rien déterminer sur ce sujet. Cependant, quoique nous n'ayons plus rien à ajouter, pour la satisfaction de ceux qui voudroient en savoir davantage sur cette matière, nous indiquerons quelques Auteurs, qu'ils pourront confulter (3).

XXXVIII & Scalig. Grot. Vatabl. Munft Salmas. Gaspar Sanctius. Le Clere, Galmet, & autres.

<sup>(1)</sup> V. Supr T. II. p. 520.
(2) V. Grot in loc.
(3) Cyrcl. Alex & Hieron. in loc. & in Ka. Tome III.

VIII. mier Roi & Ifract.

Lettre bautaine de Sonnacherib.

Defaite miraculeu-Se de sons Armee.

Section thiopie, quitérent Jérusalem pour suivre Sennacherib, qui s'étoit déjà mis en chemin. Mais ce Prince, avant que de partir de Lakis, avoit envoyé à Saul pré-Ezéchias une Lettre hautaine, dans laquelle il lui déclaroit, que s'il perfiftoit dans fon refus de se rendre à lui, il reviendroit dans peu pour le châtier févèrement de fa folie & de fa vaine confiance en fon Dieu, qui étoit aussi peu en état de résister à son pouvoir, que l'avoient été les Dieux des autres Nations qu'il avoit subjuguées. Aussi-tôt que le Roi eut lu cette Lettre impie, il se transporta au Temple avec ses principaux Ministres, & la mit devant l'Eternel, en le suppliant dans les termes les plus humbles, de vouloir accomplir la promesse qui lui avoit été faite de sa part en dernier lieu, & venger son propre honneur insolemment attaqué par les blasphémes de Sennacherib, qui avoit eu l'audace de comparer le Monarque du Monde avec les vaines Idoles des Payens inlensés. A peine eut-il achevé sa prière, qu'Esaie vint lui dire de la part de Dieu, que quoique Sennacherib dût remettre le fiège devant Jérusalem, il n'y auroit pourtant, ni flèche tirée contre elle, ni tranchée ouverte; que son arrogant ennemi prendroit honteusement la fuite, après avoir perdu une partie de son monde, & périroit enfin par l'épée dans son propre Pays. Cette prédiction sut exactement vérifiée par l'évenement. Sennacherib, enflé de la victoire qu'il venoit de remporter sur les Ethiopiens (a), & ne respirant que carnage rentra dans le Royaume de Judah; mais avant qu'il eût le tems de commettre la moindre hostilité, la meilleure partie de son Armée fut tuée en une nuit par un Ange, Josephe dit par la peste (b), enforte que cent quatre-vingt cinq mille hommes furent trouvés morts le lendemain. Ce terrible jugement effraya l'insolent Assyrien au point qu'il regagna en hâte, & dans le dernier desordre, sa Capitale, où il sut peu de tems après assassiné par deux de ses sils, laissant le trône à un troissème (c). Ainsi fut accomplie la prédiction d'Esaie contre ce Blasphémateur (d), & la destruction qui menaçoit le Royaume de Judah, changée en délivrance solemnelle. Pour ce qui est d'Ezéchias, quoiqu'on dût s'attendre que tant d'éclatantes bénédictions lui auroient inspiré les sentimens de la plus profonde reconnoissance, il parut bientôt avoir oublié tout ce que Dieu venoit de faire en sa faveur, & attira, par sa consiance en ses richesses & en son pouvoir. un grand nombre de maux à ses sujets, qui cependant n'en furent enveloppés qu'après sa mort, en considération de sa repentance (e). Ezéchias étoit un Prince pieux, mais il femble que la vanité ait été sa passion dominante; & par malheur pour lui, cette passion sut nourrie par les avantages qu'il remporta sur ses ennemis. Dieu se servit de la conjoncture suivante, pour lui faire sentir sa vanité, & l'en guérir en même tems. Ezéchias, un peu après sa guérison, avoit reçu une ambassade de Bérodac, ou, comme Esaie l'apelle, Mirodac-Baladan Roi de Babylone, pour le féliciter sur sa dernière victoire & fur son rétablissement, & pour être informé touchant le prodige opéré sur le Cadran Solaire (f). Comme la défaite des Assyriens, & particulièrement leurs dépouil-

<sup>(</sup>a) Usher. sub A. M. 3292. ex Esa. XVIII. XXXII. 1-22. Esa. XXVI, XXVII. (d) Efa. ibid. & XX.

<sup>(</sup>b) Antiq. L. X. c. 2. (e) 2 Chron. XXXII. 25, 26. (4) 2 Rois XIX. r. jusqu'à la fin. 2 Chron. (f) Ibid. vers. 32.

VIII.

pouilles, lui avoient donné occasion d'amasser de grandes richesses, il se sit un Section plaisir d'étaler aux yeux des Ambassadeurs son opulence, son pouvoir, & sa grandeur \*. Cette orgueilleuse imprudence sut cause qu'Esaie, après lui avoir Saiil prereproché sa foiblesse & son ostentation, lui annonça de la part de Dieu, que mier Roi ces mêmes Babyloniens, dont il avoit ébloui les yeux en leur faisant montre d'Ijraël. de ses richesses, dépouilleroient dans peu son Royaume, non seulement de tout ce qui s'y trouvoit de précieux, mais emmeneroient meme en captivité, & traiteroient honteusement quelques-uns de ses descendans: prédiction qui arracha à Ezéchias l'humble aveu de sa faute, & de l'indulgence dont Dieu ufoit à fon égard, puisqu'il lui permettoit de finir ses jours en paix (a). Entr'autres Ouvrages destinés à l'utilité publique, il fit faire un grand Etang & un Conduit, pour fournir Jerusalem d'eau: outre cela il favorisa l'Agriculture, fit cultiver différentes sortes de terres, & eut lui-même de nombreux troupeaux. Il mourut en paix dans la cinquante-quatrième année de son âge, qui fut la vingt-neuvième de son règne, & fut enterré dans le plus élevé de tous les sépulcres des fils de David.

Les obsèques qu'on lui sit, surent d'une grande magnificence, non seu- Année du lement dans la ville, mais aussi en plusieurs endroits du Royaume (b) †.

Manasse n'étoit âgé que de douze ans quand il succéda à Ezéchias; & 2306. soit qu'il fût naturellement vicieux, ou qu'il se laissat gouverner par de mau- J. C. 693. vais Conseillers, on peut dater la ruïne, tant du Royaume que de la Religion, du jour fatal qu'il monta sur le trône. Il semble que ce Prince se soit règne de efforcé, non seulement de surpasser tous ses Prédécesseurs en méchanceté, Manassé. en idolatrie, en tirannie & en sacrilège, mais même ait été animé de l'impie émulation de détruire tout ce que son pieux père avoit fait. Le prémier soin d'Ezéchias avoit été de bannir entièrement l'idolâtrie de son Rovaume, & de rendre au culte de Dieu, & au service du Temple, leur première splendeur. Manasse au contraire s'étudia à en bannir la Religion & Idolátries. la Vertu, à faire revivre d'anciennes superstitions, & à introduire de nouvelles Idolâtries & des Divinités inconnues. Baal devint l'objet favori de son culte; le Soleil, la Lune, les Planètes, & plusieurs autres Dieux du Paganisme. eurent des autels & des bôcages, tant en Judah qu'à Jérusalem. Le culte, qu'on avoit rendu à Moloch dans la Vallée de Hinnon, devint plus célèbre que jamais; l'impie Roi encourageant ses sujets à sacrisser leurs ensans à cette

(a) 2 Rois XX. 12. &c. Efa. XXXIX. (b) Comp. 2 Rois XX. 20. avec 2 Chron. XXXII. 32. &c.

\* Cette ambassade, à ce qu'il paroit, sut envoyée dans une année de Jubilé (1): solemnité qui attiroit un grand concours de Peuple à Jerusalem, & qui ne pouvoit que donner un nouveau lustre à la Cour, & au Temple, auquel les plus riches du Royaume faisoient de grands présens dans ces sortes d'occasions, & particulièrement après quelque délivrance considérable, comme cela sut pratiqué dans la circonstance en question (2).

† Outre les Prophètes Esaie & Michie, dont nous avons eu occasion de parler, Nabum prophétifa aussi du tems d'Ezéchias. Ce fut lui qui prédit la terrible destruction de Ninive qui arriva sous le règne de Josias. Il dépeint cette destruction avec les plus vives conleurs, la comparant à celle de No, ville puissante de la basse Egypte, que les Assyriens venoient de prendre, & dans laquelle ils avoient commis les plus affreuses cruautés (3).

(1) Usher. fub A. M. 3295. (2) 2 Chron. XXXII. 23. Sec.

(3) Nah. III. 8. &c.

VIII.

ares & Sa

Sa mist-

rable cap-

divité.

tirannie.

Section cruelle Divinité, comme avoit fait auparavant le Roi Achaz. Mais le comble de l'impiété & du facrilège, fut de souiller le Temple même de Dieu Saul pré des plus déteftables idolâtries, en faifant \* placer dans le Lieu très faint une Statue de fonte, qu'on honoroit par les plus impures cérémonies; comme s'il avoit eu dessein de chasser le Dieu d'Israël de sa demeure, & de rejetter Sacrilège, en une fois toutes ces grandes bénédictions, que Dieu avoit promises à David, à Salomon, & à tous ceux qui s'y rendroient pour lui payer le tribut de leurs hommages (a). Ces abominations lui attirérent plus d'une fois de fanglans reproches, & d'effrayantes prédictions que la main de Dieu alloit s'appesantir sur lui & sur son Royaume; que Jérusalem deviendroit comme une Ecuelle, qu'on torche & qu'on renverse ensuite sens-dessus dessous. Mais ces menaces ne firent que l'endurcir de plus en plus, en l'engageant à employer les moyens les plus violens, pour impofer filence non feulement aux Prophètes qui lui tenoient un si menaçant langage, mais aussi à tous Ses meur- ceux qui paroiffoient desaprouver ses impiétés. Jérusalem devint bientôt le théatre des plus horribles cruautés, commises par ordre de Manasse, indifféremment contre les Prophètes & les Prêtres, les Nobles & le Peuple, jusqu'à ce qu'il eut rempli cette Capitale, d'un bout jusqu'à l'autre, de sang & de carnage (b). A la fin Dieu lui ôta une puissance dont il faisoit un si affreux usage, en le livrant entre les mains de quelques-uns des principaux Chefs de l'Armée Assyrienne, qui vinrent si soudainement, qu'il n'eut le tems que de fe cacher dans des haliers. Cependant il ne tarda guères à être découvert, & fut chargé de chaînes, & emmené dans ce trifte état en Babylone, où il fut mis dans une noire prison par ordre d'Essar-Haddon, Roi d'Affyrie, qui, suivant le Canon de Ptolomée, s'étoit rendu maître de Babylone, environ six ans auparavant, & se trouvoit, au tems dont il s'agit, maître de l'un & l'autre Empire (c).

Le texte ne dit pas comment Manassé sut pris, si ce sut à la suite d'une guerre déclarée, ou par le moyen d'une subite invasion, ni en quelle année de fon règne il éprouva ce malheur. Les Juifs affurent que ce fut dans la vingt-deuxième année, & ce sentiment a été adopté par la plupart de nos Chronologistes. Quoi qu'il en soit, le Monarque captif ouvrit les yeux fur les affreux desordres de sa conduite, que sa prospérité l'avoit empêché d'appercevoir; & dans l'amertume de son ame poussa tant de soupirs au Ciel, fit un si humble aveu de ses crimes, & en demanda le pardon avec tant d'ardeur, qu'il obtint enfin cette grace, & celle de se voir libre & ré-

tabli

(a) 2 Sam. VII. 13. 1 Rots VIII. 29. IX. 3. (b) 2 Rois XXI. 1-16. 2 Chron. XXXIII. 1-10. & alib. (c) Usher. fub A. M. 3323.

<sup>\*</sup> Il y en a qui croient qu'il fit même ôter l'Arche du Lieu Très-Saint pour faire place à la Statue de fonte, à cause qu'il est dit dans les Chroniques, que Josias ordonna aux Livites de remettre l'Arche à sa place (1). Mais les mots suivans, elle ne sera plus un fardeau sur vos épaules, nous déterminent à croire que les Prêtres l'avoient tirée à tems du Sanctuaire, & gardée jusqu'au règne de Josias.

tabli sur le trône \*. L'Ecriture garde le plus prosond silence, & sur le tems Section que dura son emprisonnement f, & sur la manière dont il recouvra sa liberté; mais on y trouve qu'il se distingua autant par sa repentance ‡, qu'il Saul prés'étoit distingué auparavant par ses crimes, & que de Tiran sanguinaire il mier Roi devint un des meilleurs Monarques de la Terre, ensorte qu'après son retour il d'Israël. employa tout son tems à réparer le tort que l'impiété avoit causé à la Religion Il est re-& à ses Sujets. Un de ses prémiers soins fut de faire enlever du Sanctuaire & mis en lidu Parvis de la Maison de Dieu, les idoles qu'il y avoit fait mettre, & que berté. les Prêtres n'avoient eu ni le courage ni le pouvoir d'ôter durant son absence. & de rendre au service du Temple son ancienne splendeur. Il envoya après cela des Lettres circulaires par tout son Royaume, exhortant ses sujets à suivre son exemple, & à détruire tous les Bôcages, les Autels & les Idoles qu'il avoit fait ériger pendant la prémière partie de son règne, &

\* Ces remarquables circonstances ne sont pas rapportées dans le Livre des Rois, où il est dit simplement qu'il règna cinquante-cinq ans, sans faire mention de sa captivité, de sa repentance, ni de la réformation qu'il fit dans son Royaume. Toutes ces particularités ne se trouvent que dans les Chroniques (1).

L'Archêveque Usber infère (2) des derniers Chapitres du second Livre des Chroniques, que le Royaume d'Ijraël n'avoit pas été si fort dépouillé de ses habitans qu'il n'en restat encore un très grand nombre, dont la plupart furent emmenés captifs vers le même tems, & peut être par les mêmes troupes qui firent Manasse prisonnier. Cette dernière & presque totale captivité sut, suivant le Prélat que nous citons, prédite par Ejaie, environ soixantecinq ans auparavant, à Ifraël, sous le nom d'Ephraim (3). A la-vérité il est fait mention de quelques Tribus, qui furent invitées à célébrer la Pâque à Jérusalem sous un règne suivant; mais nous croyons que c'étoient celles qui s'étoient réfugiées dans le Royaume de . Judab durant le siège de Samarie, afin de n'être point transportées en captivité par les Affyriens, comme nous l'avons vu en parcourant le règne d'Ezéchias.

† Quelques Savans prétendent qu'il resta en prison auss longtems que vécut Esfar-Haddon, c'est à dire, suivant le calcul de nos Chronologistes, environ six ans (4). Josephe dit simplement que le Roi de Babylone lui rendit la liberté après quelque tems, sans marquer combien (5); mais selon l'opinion commune, il sut remis en liberté la même année qu'on le sit prisonnier. C'est aussi-là le sentiment des Talmudistes, qui datent son emprisonnement & sa repentance de la trente quatrième année de sa vie; & ce sentiment est le plus vraisemblable des deux, parce que l'Auteur du second Livre des Rois ne fait aucune mention de cette captivité, &, comme si rien de pareil n'étoit arrivé, marque qu'il règna cinquante-

† Nous avons parmi ses Livres Apocryphes du V. T. une Prière intitulée, La Prière de Manasse, Roi de Judab, quand il fut detenu captif en Babylone, dans laquelle, si tant est qu'il en soit l'Auteur, il exprime dans les termes les plus énergiques, ses fautes, sa repentance & sa mifère. A ce dernier égard, on y trouve qu'il étoit si accablé de chaînes de fer, qu'il ne pouvoit pas soulever la tête. Mais nous avons une meilleure preuve du triste état où il se trouvoit, qui est le changement que cet état produisit en lui, quoique nous ne veuillions point nier qu'il n'ait composé cette Prière durant son emprisonnement; car il y a dans le Livre des Chroniques (6) une expression, qui marque qu'il y a eu une pareille Prière de sa composition; & il n'est gueres possible d'en faire une, qui témoigne mieux son malheur & fon repentir, que celle dont nous parlons.

Ce fut vers ce même tems, ou peu après, qu'arriva le Siège de Rétbulie, durant lequel Holopherne fut tué en trahison par Judith; mais comme cette histoire est apocryphe, & que d'ailleurs elle n'a aucun rapport avec celle des Rois de Judah, nous n'en direns rien de plus ici.

<sup>(1) 2</sup> Chron. XXXIII. 11. &c; (2) Usher. Sub A. M. 3327. (3) Esa. VII. 8.

<sup>(4)</sup> Usher, whi Supra. Calmet. H. V. F. fob A. M. 33106

<sup>(5)</sup> Ant q. L. X. c 40 (6) : Chron. XXXIII. 19.

mier Roi d'Ifrael. Sa mort. Année ge 2356. Avant J. C. 643. I.lolatrie d'Ammon.

Bon regne

de jouas.

Section cette exhortation produifit tout l'effet qu'il pouvoit en attendre, à l'exception feulement des Hauts Lieux, auxquels le Peuple ne toucha point, & que le Suil pré-Roi, par manque de courage ou de zèle, laissa subsister. Manasse eut soin auffi de fortifier sa Capitale & plusieurs autres Places du Royaume, & après un règne tranquile de trente-trois ans, depuis son retour de Babylone, il mourut dans la cinquante-cinquième année de son règne, & la soixante-septiedu Délu- me de son âge. On l'enterra dans son jardin, probablement a cause qu'il l'avoit ordonné ainsi, ne se jugeant pas digne d'être mis dans le tombeau de ses ancêtres, & eut pour Successeur son fils Ammon (a).

Ammon n'étoit âgé que de vingt-deux ans quand il parvint à la Couronne, & par cela même ne pouvoit avoir remarqué dans l'exemple de fon père que vertu & que piété. Cependant il fut assez insensé pour n'imiter Manassé que du côté de ses égaremens & de ses crimes. Il commença même à donner de bonne heure des preuves, qu'il avoit dessein de surpasser son modèle; mais avant que d'avoir règné deux ans, quelques-uns de ses principaux Officiers conspirérent contre lui, & après l'avoir afsassiné dans son propre Palais, l'enterrérent dans le même jardin où son père avoit été déposé. Leur crime néanmoins ne resta pas longtems impuni. Les habitans de Jérusalem, qui n'avoient point trempé dans cette rebellion, prirent les armes, & avant vengé la mort de leur Roi par celle des Conspirateurs, placérent sur le trône son fils Josias, qui pouvoit avoir alors environ huit ans (b).

Il y a dequoi frémir quand on pense en combien peu de tems, durant le court règne d' Ammon, tout le Royaume fut infecté de corruption & d'idolàtrie, après la réformation générale & entière faite par son père à l'un & à l'autre de ces égards. Le desordre dans les mœurs & dans le culte étoit parvenu à un tel point quand Josias monta sur le trône, que le Prophète Sophonie, contemporain de ce Prince, fait le portrait le plus affreux des débordemens & de l'irreligion qui regnoient dans le Royaume. Les Juges & les Magistrats étoient coupables d'oppression, d'injustice, de cruauté, & de toutes sortes de débauches; l'orgueil, l'avarice, & le trafic honteux des Choses Saintes, caractérisoient particulièrement les Prêtres, pendant que l'ignorance & l'irreligion étoient le partage du Peuple. On vit par-tout des Autels érigés à Baal, à toute l'Armée des Cieux, & à tous les autres faux Dieux du Paganisme (c). Le Sanctuaire même sut souillé de nouveau par le retour de la Statue de fonte, & le Parvis servit de demeure à des Prostitués, & à des Femmes dont l'occupation étoit de faire des tentes, pour qu'on pût rendre à cette idole de honteux hommages sans être apperçu (d).

Tel étoit l'horrible état du Royaume, quand Josias parvint au trône. Un état si corrompu ne pouvoit guères être réformé sans une espèce de miracle. Mais un Prince qui scroit un pareil miracle, avoit déjà été promis depuis plus de trois cens ans par un Prophète, qui alla trouver exprès Jéroboam à

Béthel (e), pour lui dire qu'il naîtroit un jour quelqu'un qui produiroit la plus

<sup>(</sup>a) 2 Chron. XXXIII. 11-20. (b) Ibid. XXXIV. vers. or. jufqu'à la fin. 2 Rois XXI. 19. &c.

<sup>(</sup>c) Sophon. III. I. &c. (d) 2 Rois XXIII. 4, 6. &c. (c) V. huj. T. III. p. 73.

plus grande réformation dont on eût jamais vu d'exemple dans le Pays, puis- Section qu'elle devoit s'étendre à l'un & l'autre Royaume; & Jossas étoit celui que Dieu avoit destiné à remplir cette tâche glorieuse. Cependant, son extrê- Saul préme jeunesse ne lui permettoit pas encore de mettre la main à l'ouvrage, mier Roi, d'Ijraël. quoiqu'il y ait apparence que des-lors il déféroit aux avis de quelques Conseillers pieux. Il se maria étant âgé de quinze ans, & eut dans sa seizième année un fils & un successeur, auquel il donna le nom d'Eljakim \*; après quoi il s'apliqua à la réformation qu'il avoit projettée, avec un zèle, une diligence, & un courage, qui, eu égard à son âge & à la difficulté de l'en- tion génétreprise, ne pouvoient avoir que Dieu pour auteur. La promtitude avec rale dans laquelle il réussit dans son dessein, & la facilité qu'il eut à détruire, dans les les Royau-Royaumes de Judah & d'Israël, non seulement les Idoles, les Autels, les de Ju-Bôcages & autres Monumens d'idolatrie, mais aussi les Hauts Lieux, que plu- d'Israël. sieurs de ses Prédécesseurs avoient inutilement tenté d'abolir, montrent clairement que le même Etre, qui lui avoit inspiré un si pieux projet, l'aidoit à l'exécuter. A-là-vérité les cérémonies qui se pratiquoient sur les Hauts Lieux étoient exemtes d'idolatrie, puisqu'elles se rapportoient au Dieu d'Israël, auquel des Prêtres, fils d'Aron, offroient des facrifices sur les mêmes Autels qu'Abraham, Isac & Jacob avoient érigés autrefois: mais dans la suite ce culte sut expressément desendu par la Loi de Moyse, qui ordonna de la part de Dieu, que le Tabernacle & le Temple seroient les seuls endroits où l'on offriroit des sacrifices, à moins que, dans des occasions particulières, quelques Hommes inspirés ne prescrivissent eux-mêmes une exception à la règle, comme on l'a vu dans un autre endroit (a). Ainsi, pour guérir plus radicalement une maladie si obstinée, Josias sit parsemer tous ces Lieux d'os de morts, & ordonna que tous les Prêtres qui avoient prêté la main à ce culte illégitime, seroient exclus pour toujours, tant des sonctions Sacerdotales, que du privilège de manger de queiqu'une des choses Saintes. Il fit auffi bruler les Idoles, les Autels confacrés à des usages superstitieux, les Chariots & les Chevaux qui avoient été dédiés au Soleil †, les Vaisseaux où l'on

(a) V. Supr. T. II. p. 483. Note \*.

\* Apparemment dans un fentiment de confiance, que Dieu béniroit son dessein, שליקום Eljakim, signifiant Dieu établira, fera prospérer &c. Il est bien vrai que le texte ne fait pas mention du teins de sa naissance; mais on peut aisément inférer ce tems de l'age qu'avoit Eljakim quand il commença à règner (1), son père étant mort dans la trente-neuvième année de son règne (2), & ayant eu pour successeur Joachaz, qui étoit plus jeune de deux ans qu'Eljakim, que Pharac-Néco mit sur le trône environ trois mois après (3).

† Le texte dit (4) que ces Chariots & ces Chevaux étoient à l'entrée de la maison de l'Eternel, & c'est tout ce que nous pouvons dire avec certitude; à leur égard. Les anciens Perses consacroient au Soleil des Chevaux blancs & des Chariots, & en ornoient leurs Processions (5); en quoi ils furent imités dans la suite par d'autres Peuples (6). C'est ce qui fait que nous avons peine à comprendre pourquoi tant de savans Commentaseurs se sont une espèce de scrupule de supposer que les Juiss ayent pu adopter cette coutume superstitieuse, & ont mieux aimé croire que ces Chariots & ces Chevaux n'étoient

<sup>(1) 2</sup> Rois XXIII. 36. (2) Ibid. XXII. 1. (3) Ibid. XXIII. 3. &c. (4) Ibid. vers. 11.

<sup>(5)</sup> Herodot. L. VII. Xenoph. Q. Curt. al. &c Ovid. Poft L. I. Juftin. L. 1 6 to. Bochart Hier. p. 1. l. 2. c. 10.

<sup>(6)</sup> H' de Rel Vet. Pers. Kopping. Antiq. Rom.

### HIS TOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

VIII. d'Ifrael.

Section l'on conservoit un feu toujours allumé à l'honneur de cet Astre, & en général tout ce qui se trouva de combustible de cette nature dans le Temple, & Szül pré- en fit répandre les cendres sur les tombeaux des Idolàtres. Pour ce qui est des Monumens de superstition qui ne purent pas être consumés par le feu, ce Prince les fit jetter dans le Torrent de Cédron.

De Jérusalem il se rendit à la Montagne des Oliviers, qui étoit comme couverte d'Autels idolâtres, que Salomon & quelques-uns de ses Successeurs y avoient érigés; & eut soin qu'ils fussent tous démolis, & que l'endroit fût rendu tel qu'on ne pût plus le fréquenter. Il fit la même chofe à l'égard de la Vallée de Hinnon, lieu que les horribles cruautés qu'y pratiquoient les Adorateurs de Moloch avoient rendu infame; & se rendit de-là directement à Béthel, où Jérohoam, prémier Roi d'Israël, avoit érigé un de ses Veaux d'or. Fosias fit détruire cette Idole, & toutes les autres qui se trouvoient en cet endroit, auffi-bien que les Bôcages & les Autels confacrés à leur honneur; & donna ordre qu'on déterrat les corps des Prêtres idolatres, & qu'on les réduissit en cendres sur ces mêmes Autels sur lesquels ils avoient offert des facrifices. Ce fut à cette occasion que le Roi, ayant remarqué une inscription sur un des tombeaux, apprit que c'étoit celle du Prophète qui vint de Judab pour dénoncer à Jéroboam cette destruction de l'idolatrie, à laquelle il travailloit actuellement; sur quoi Josias ordonna qu'on ne remuât point de leur place ses os; ce qui procura le même repos à ceux du Prophète, qui avoit été la cause de sa desobéissance & de sa mort, & qui avoit commandé qu'on enterrât son corps près du sien. Le Roi fit ensuite un tour dans toutes les villes d'Israël, dont plusieurs étoient dans un triste état, & détruisit par-tout les Monumens d'idolâtrie que, soit les Israélites, soit les Colonies Affyriennes y avoient élevés, faisant mettre à mort tous les Prêtres idolâtres. Après avoir banni ainsi la superstition & l'erreur de l'un & de l'autre Royaume, il s'en retourna à Jérufalem, & s'appliqua à rétablir le culte du vrai Dieu, & le fervice ordinaire du Temple \*.

70 fins que des ouvrages de sculpture, ou simplement faits en bas-relief, & placés dans une Chapelle consacrée au Soleil, ou même seulement peints sur les parois de cette Chapelle; sur tout quand nous considérons que des avant le tems de Manassé, Amos, & ensuite St. Etienne (1), les accusent d'avoir porté le Tabernacle de Moloch, c'est-à-dire du Soleil, comme nous l'avons fait voir plus d'une fois, & l'Etoile de leur Dieu Remphan.

Outre cela, il est évident que c'étoient des Chariots réels, & des Chevaux qui tiroient quelque image du Soleil, puisque le texte porte expressément, non pas que Josias bruka les Chariots & les Chevaux, ce qu'il auroit fait si ç'avoient été des ouvrages de Sculpture ou de Peinture; mais qu'il ôta les Chevaux, & qu'il brula les Chariots (2). Ceux de nos Lecteurs, qui seroient curieux de voir ce que nous avons dit touchant ces sortes de Pro-

cessions idolatres, n'ont qu'à consulter l'endroit (3) que nous indiquons.

\* Il y a apparence que le Roi sut encouragé à cette bonne œuvre par le Prophète Jérémie, qui commença à prophétiser la treizième année de son règne (4). Jérémie étoit un Prophète distingué à plusieurs égards. Dieu l'avoit choisi pour rempsir cette charge dès le ventre de sa mère, & l'avoit appellé à l'exercer pendant qu'il n'étoit encore qu'un ensant. Il étoit fils de Hiskija, non pas de celui de ce nom qui étoit alors Souverain Sacrificateur, comme quelques uns l'ont cru, mais de celui qui étoit de la race d'Ithamar, & qui demeu-KOIL

<sup>(1)</sup> Amos V. 25. A&. VII. 43. (3) 2 Rois XXIII. 11.

<sup>(3)</sup> Supr. T. II. p. 277. (1) Jerem I I.

Josias avoit atteint la vingt-sixième année de son âge, & la dix-huitième Section de son règne, quand il donna les ordres nécessaires pour réparer le Temple. Dans cette vue, il fit ouvrir le grand coffre, où étoit l'argent destiné aux Saul préréparations dont il s'agit, & le fit distribuer à de fidèles Ouvriers, qui mi- mier Ros rent d'abord la main à l'œuvre, encouragés par la confiance que le Roi té-d'Ijraël. moignoit avoir en eux. Dans ces entrefaites, le Souverain Sacrificateur, qui Le Temprésidoit apparemment à l'ouvrage, envoya dire au Roi qu'il avoit trou- ple est révé le Livre de la Loi \*, qui fut apporté à ce Prince par le Sécrétaire du paré.

VIII.

roit à Hanatoth (1), endroit éloigné de deux ou trois milles de Jérusalem, & où un de ses ancêtres avoit fait son séjour (2); desorte qu'il n'est guères possible que Jérémie ait été inconnu à un Prince aussi pieux que Josias. C'est dequoi à la vérité nous ne trouvons aucune trace dans ses Ecrits; mais il faut se souvenir que ce Prophète ne communiqua d'abord ses révélations que de bouche, & ne commença à les mettre par écrit que vers la quatrième année du règne de fébojakim; cependant il dénonça de bonne heure les jugemens de Dieu aux Juifs, en les exhortant d'un autre côté à la repentance 3). Son ministère ayant duré jusqu'à la prise de Férusalem, & divers Rois l'ayant souvent consulté, nous aurons plus d'une fois occasion de parler de lui dans la suite. Sophonie prophétisa aussi sous le même règne, & dans le même but que férêmie. Ces deux Serviteurs de Dieu s'étant principalement attachés à reprendre les abominations qui se commettoient en Judab & dans Jérusalem (4), & ayant été probablement envoyés l'un & l'autre pour exhorter le Peuple à imiter le zèle & la piété du Roi, & à empêcher qu'on ne traversat la réformation qu'il avoit entreprise. \* Le sentiment généralement reçu est, que cet Exemplaire de la Loi étoit de la main de Monse, qui l'avoit fait déposer avec l'Arche dans le Lieu très saint (5), mais que quelque Pontife pieux avoit eu soin de cacher, sous le règne d'Achaz ou celui de Manasse, pour empêcher qu'il n'eût le même sort qu'avoient subi tant d'autres Copies de ce Livre sacré: car il paroit clairement par tout le récit de l'Historien Sacré, que c'étoit là le seul Exemplai-

Mais on n'est pas d'accord si c'étoit tout le Pentateuque, appellé par excellence התורה Hathorab, la Loi, ou bien le Deutéronome, ou bien même simplement les Chapitres XXVIII, XXIX, XXX & XXXI de ce Livre. Joséphe, en l'appellant les Livres Sacrés de Moyse, (7) semble adopter le prémier de ces sentimens: d'autres se sont déclarés pour le second (8), parce que le Livre du Deutéronome est une espèce de répétition ou d'abrégé de la Loi Mosaique: enfin, un Commentateur moderne, entr'autres, embrasse la dernière opinion (9), & croit qu'il n'est question ici que du sommaire abrégé qui se trouve dans le Chapitre XXVIII du Deutéronome, & dans les trois Chapitres suivans, & qui contient toutes les bénédictions, & toutes les malédictions qui allarmérent si fort le pieux Monarque. A-lavérité ce fut cette partie de la Loi que Moyse ordonna aux Rois à venir d'écrire, & d'en conserver une double Copie, pour servir de règle à leur conduite (10). Ce fut aussi celle que Josué éleva par son ordre sur Hébal (11), & il se pourroit fort bien que c'étoit à elle que se réduisoit ce que le même Législateur commanda qu'on lût au Peuple, chaque septième

année, à la Fête des Tabernacles (12), quoique désignée par le mot de Loi.

Mais si ce n'étoit que cet Abrégé, ou même le Deutéronome, que le Grand Sacrificateur trouva, quand retrouva-t-on le reste du Pentateuque? Si l'on dit qu'il pouvoit y avoir alors encore quelques Copies de ce dernier Ouvrage, alors cet Abrégé doit y avoir été: & seroitil concevable qu'on n'en auroit point apporté un seul Exemplaire à ce Roi pieux, qui venoit de donner de si grandes preuves de son zèle? Et si on lui en avoit donné un, il auroit falu qu'il en eût honteusement négligé la lecture; ou, s'il s'étoit acquité de son devoir à cet

(1) Jérém. I. 5, 6. (2) 1 Rois II. 26. (3) Jerem. VII. &cc. (4) Sophon. I. II. III. (5) Deut. XXXI. 24. &c. (6) It. Jud. ferè omn. V. Libr. Nitzachon.

re qu'il y eût alors, qui ne fût point défectueux (6).

(7) Antiq. L. X. c. s.

(8) Procop Gazen, & al. ap. Patrick in loc. (9) Calm in loc. & H V. T. 1. 5 c. 8. (10) V. Supr. T II. p. 292, in Not. \*. (11) Ibid. & alib.

(12) Ibid, p. 2941

Tome III.

VIII. d'Ifraël.

Section Temple. Josias se mit d'abord à y lire; & quand il eut vu quels terribles iugemens y étoient dénoncés à ces mêmes abominations, dont en montant Saul pré. fur le trône il avoit trouvé tout son Royaume coupable, il déchira ses vêtemens, & témoigna la plus vive douleur, ne doutant pas que lui & ses suiets n'éprouvassent bientôt les effets de ces menaces. Il y avoit en ce temslà, dans un des Collèges de Jérusalem, une célèbre Prophetesse nommée Hulda. Ce fut à elle que Josias envoya une députation, composée de quelquesuns de ses principaux Officiers, avec le Souverain Sacrificateur à leur tête, pour favoir quel seroit le fort tant du Roi que du Peuple, puisqu'ils avoient encouru les malédictions énoncées dans le Livre de la Loi. La Prophetesse répondit, que les sujets ingrats & infidèles de Josias éprouveroient les sévères châtimens dont l'idée épouvantoit ce Prince; mais que, pour ce qui le concernoit lui-même, fon zèle & l'inquiétude qu'il venoit de marquer, avoient suspendu les effets de la vengeance divine à ce point, qu'il seroit rasfemblé en paix avec ses ancêtres, avant que les jugemens de Dieu enveloppassent la Nation.

Cette même année, & probablement à l'occasion de la lecture du Livre de la Loi, Josias fut frappé de la négligence où l'on étoit tombé à l'égard de trois grandes Fètes prescrites par Moyse. Pour réparer cette faute, il ordonna que tous les Chefs du Peuple, tant de l'un que de l'autre Royaume, eussent à se rendre au Temple. Là se tenant debout dans une espèce de tribunal, il leur dit par quel bonheur un Exemplaire du Livre de la Loi avoit été trouvé, & leur en lut une partie; ensuite il leur déclara le dessein où il étoit d'expier les négligences dont on s'étoit rendu coupable, en s'en gardant soigneusement à l'avenir; & comme la Fête de Pàque, qu'il prétendoit célébrer de la manière

Célébration de la Paque.

égard, il n'est pas possible qu'il eût été si effrayé à la lecture de ce que le Grand Sacrificateur lui envoya. Pour toutes ces raisons, nous croyons avec la plupart des Juis & des Chrétiens (1), que ce fut tout le Pentateuque, & qu'il pouvoit y avoir eu divers endroits des Copies défectueuses, qui furent rectifiées par le moyen de ces Exemplaires. Si l'on demande comment le Roi pouvoit parcourir affez vite ces cinq Livres, pour arriver d'abord aux bénédictions & aux malédictions qui en font la clôture, on peut répondre que c'est par celamême; car comme les Juifs écrivoient sur des parchemins d'une considérable longueur qu'on rouloit, il a pu arriver que les derniers Chapitres étoient écrits en dehors, & que le Roi impatient de savoir le contenu de ce qu'on lui apportoit, lut ce qu'il voyoit écrit, avant que de se donner le tems de dérouler le parchemin. Cependant nous n'avons garde de rejetter l'idée des Juifs, qui croient qu'une direction particulière de la Providence lui fit trouver l'endroit qu'il lut (2). Le Nouveau Testament nous fournit un exemple à peu près semblable (3).

Ce qu'il y a de plus surprenant dans tout ceci, est que le grand nombre de Copies de l'Ecriture que le bon Roi Ezichias avoit fait répandre dans son Royaume (4), sut disparu au point que Josias ni le Souverain Sacrificateur n'en avoit vu aucune avant celle qu'on trouva. Cependant on peut répondre que Manasse, durant la prémière partie de son règne, s'étoit appliqué avec tant de soin à les détruire, qu'il n'en étoit resté qu'un petit nombre entre les mains de quelques Particuliers, qui avoient la précaution de les cacher. Les Juifs ajoutent, que ce Prince sit détruire, non seulement les Livres Sacrés, mais aussi tous ceux où se trou-

voit le nom de Dieu.

(1) Munft Grot. Jun Usher. Le Clerc. Patrick. Prideaux. & al. mult.

(2) Munft, in loc. Prid. Connect, Lib. 1.

(1) Act. VIII. 26. 8000 (4) Prov. XXV. 1.

GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. LIV. I. CH. VII. 131

nière la plus solemnelle, étoit prochaine, il les exhorta à suivre son exem- Secrion ple, & à se mettre en état de célébrer cette Solemnité, pendant que le Peuple étoit occupé à se purisier. Josias employa les Prêtres à faire les plus Saul préexactes recherches dans le Temple, afin d'en ôter & de détruire tout ce mier Roi qui pouvoit avoir le moindre rapport à l'idolàtrie, & à remettre dans leurs places l'Arche & tous les Utensiles facrés. Les Prêtres & le Peuple s'acquitérent avec un égal empressement de ces différens devoirs; après quoi l'Agneau Paschal sut tué dans le tems marqué par la Loi, & la Fête célébrée avec plus de magnificence qu'on n'avoit fait depuis le tems de Samuël. Le Roi fit ensuite un second voyage par tout son Royaume, qu'il vouloit purger de toutes les abominations qui avoient échappé à sa connoissance dans son prémier voyage. Il chassa du Pays tous les Sorciers, les Enchanteurs & les Diseurs de bonne avanture, & eut soin d'établir par-tout des Cours de Justice, avec ordre, tant aux Magistrats qu'aux Prêtres & aux Lévites, de faire ensorte que le Peuple fût instruit dans la Loi de Moyse, & en observat les Ordonnances (a).

Tels furent les moyens que ce pieux Monarque mit en œuvre pour rétablir le culte de Dieu en toute sa pureté dans ses Etats, afin, s'il étoit possible, de détourner les jugemens terribles dont ils étoient menacés. Nonobstant cela néanmoins, l'Ecriture remarque que la colère de Dieu contre le Peuple ne fut appaisée en aucune manière: & il n'y a pas sujet de s'en étonner, ce malheureux Peuple, comme il paroit par toute leur histoire, étant l'inconstance même en fait d'attachement à ses devoirs. A-la-vérité, buand il étoit gouverné par des Monarques pieux, il témoignoit du zèle pour Dieu, & de l'aversion pour l'Idolâtrie: mais ce qui prouve que toutes ces apparence n'avoient rien de fincère, est la promtitude avec laquelle il se replongeoit dans l'idolàtrie & dans le crime, dès-que quelque mauvais Roi venoit à monter sur le trône. Ainsi ces réformations forcées ne pouvoient que le rendre plus odieux aux yeux de Dieu, qui, après avoir dénoncé au Pays une destruction totale, par le Prophète Sophonie (b), & par la Prophetesse Hulda, se hâta de retirer à lui le pieux Josias, afin que, conformément à la promesse qu'il lui avoit faite, ses yeux ne vissent point les affreuses calamités qui alloient fondre sur ses sujets.

Josias avoit regné environ trente-un ans dans une prosonde paix, quand Josias est Pharao-Néco vint attaquer les Asserbers, ou plutôt les Babyloniens, & pénétra jusquent du la Carkémis, ville située sur l'Euphrate (c). On ne fauroit dire si Josias considé Méguid. déra cette expédition comme destinée en partie contre ses Etats †, ou, ce qui do.

(a) 2 Rois XXII. & XXIII. 2 Chron. XXXIV. (b) Sophon. I. 1. &c. & XXXV. (c) 2 Chron. XXXV. 20.

\* Esaie (1) nous apprend, que cette Place avoit appartenu à Sennacherib : elle étoit actuellement entre les mains des Babyloniens, qui avoient réduit l'Empire Assyrien sous leur puissance, comme nous l'avons observé dans une Note précédente.

† Cette Vallée étant dans la Tribu de Manasse (2), Josias pouvoit trouver mauvais qu'il y passat sans sa permission; mais croire aussi qu'il avoit dessein d'envahir ses Etats, maigré toutes ses protestations, & la prétendue commission qu'il avoit de la part de Dieu, de saire

(1) X. 9.

## HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

SECTION. VIII. Satil premier Roi d'Ifraël.

Année du Déluge SIO.

est plus apparent, si les Rois de Judab se trouvoient, depuis le rétablissement de Manasse, dans une sorte de dépendance à l'égard des Rois de Babylone. Dans cette dernière supposition, ç'auroit été une perfidie à Justas de permettre qu'un ennemi des Babyloniens passat sur ses terres pour les aller attaquer. Ou bien enfin, s'il y avoit quelque alliance entr'eux. Quoi qu'il en foit, Josias vint camper avec une puissante Armée dans la Vallée de Méguiddo. Envain Pharao tâcha-t-il de le dissuader de prendre part dans une vant J. C. guerre entre lui & les Babyloniens, lui déclarant par ses Ambassadeurs qu'il n'en vouloit aucunement à son Pays. Josias ne voulut pas être persuadé, mais s'étant déguisé alla directement à lui. Le texte semble même insinuer, que son principal dessein étoit d'en venir aux mains personnellement avec lui; mais avant que de le pouvoir attendre, il reçut un coup mortel; &, s'étant fait mettre dans un autre chariot, il fut porté hors du champ de bataille. Il mourut en arrivant à Jérusaiem (a), dans la trente-neuvième année de son âge, très regretté de tous ses bons sujets, & en particulier du Prophéte Férémie, qu on suppose avoir composé sur sa mort cette admirable Elégie. connue tous le nom de ses Lamentations (b), dans laquelle il exprime, de la manière la plus touchante & la plus énergique, le déplorable état où se trouvoit le Royaume. C'est la seule Pièce de Poësse de ce genre, tant par sa longueur que par la méthode qui y est observée, que nous trouvions dans l'Ecriture. C'est proprement une Acrostiche, dont chaque verset forme une sentence à part, & renserme quelque image d'une profonde affliction \*. Jamais, à la vérité, il n'y eut de tristesse plus légitime; puisque la Religion, le Bonheur & la Gloire de la Nation expirérent avec ce bon Roi.

(a) Comp. 2 Rois XXIII. 29. &c. avec (b) Hieron. Præf. in Thræn. Usher. & 2 Chron. XXXV. 20. &c. V. & Supr. T. I. al. p. 481.

la guerre au Roi de Babylone (1); véritablement cette dernière affertion, venant d'un Prince Egyptien, sans rien de plus pour la consirmer, ne devoit pas saire beaucoup d'impression fur Josias; & quand d'ailleurs l'ordre auroit été réel, il auroit pu être dicté par quelque faux

Dieu Egyptien. Quoi qu'il en soit, Josias étoit destiné à périr dans cette occasion; & Dieu, qu'il négligea de consulter, permit qu'il courût à sa perte.

\* Le texte dit à la vérité que firémie composa un Cantique de lamentations, qui sut chanté par des Musiciens & par des Musiciennes aux sunerailles de Josias, & qui dans la suite passa en coutume en pareilles occasions, & que ce Cantique se trouve dans les Lamentations (2). Et Joséphe (3) ajoute, que ces Lamentations existoient encore de son tems: ce qui semble donner lieu de croire, que cet Historien a eu en vue le même Livre que nous

connoissons sous ce nom.

Mais comme la mort de Josias sut soudaine, il n'y a aucune apparence qu'une aussi longue Elégie que celle ci, fut composée & mise en Musique pour la cérémonie des funerailles; & il est plus vrassemblable que celle qu'on chanta aux obsèques de ce Prince, sur plus courte; & telle que David en composa une sur la mort de Saül & de Jonathan (4); & que celle dont il est ici question, sut saite sous quelqu'un des règnes suivans, & peut-être à l'occasion de la captivité des Juiss (5). Ce sut à cette dernière occasion que le Prophète Eséchiel reçut ordre de composer une Elégie (6), qui cependant n'égale pas en beauté celle de Jérémie.

<sup>(1) 2</sup> Chron. XXXV. 20. (2) Ibid vers. 25

<sup>(3)</sup> Antiq. L. X. c. 6.

<sup>(4) 2</sup> Sam. I 17. &c. (5) V. int. al Lament. I. 3.

<sup>(6)</sup> Ezech. XIX. 1. &c.

Josias eut pour Successeur son fils Joachaz, que le Peuple plaça sur le Section trône dans la vingt-troisiéme année de son âge; non pas par droit de succession, car il étoit le plus jeune des fils de Josias \*, mais uniquement par Saul préesprit de faction. Ce jeune Roi commença à donner de bonne heure des mist Roi preuves qu'il seroit avec le tems aussi mauvais que quelques-uns de ses Pré- d'Israèl. décesseurs, mais l'occasion de faire autant de mal qu'eux lui fut bientôt ô- Court retée. Cependant Jérémie eut d'abord la commission de l'aller exhorter à imiter gne de la piété de son père, au-lieu de faire semblant de pleurer sa mort, ajou-Joachaz. tant que s'il ne déféroit pas à ce conseil, il devoit s'attendre à être emmené en captivité, & à mourir dans un Pays étranger (a). Conformément à cette prédiction, Pharao-Neco, au retour de son expédition contre les Asserviens, prit Jérusalem, & détrona Joachaz dans le troilième mois de son règne; après quoi, ayant mis sur le trône son frère ainé Eljakim, dont il changea le Il est denom en celui de Jéhojakim †, & imposé au nouveau Roi un tribut annuel tos. de cent talens d'argent & d'un talent d'or, ce Monarque fit charger 30achaz de chaînes à Ribla, & l'emmena ensuite en Egypte, où ce malheureux Emmenê Prince finit ses jours (b) ‡.

Un en Egypte.

#### (a) Jérém. XXII. 1. &c.

(b) 2 Rois XXIII. 31. &c. 2 Chron. XXXVI. 1, 2, 3, 4. Ezéch. XIX. 1, 2, 3, 4.

\* Il paroit par le prémier Livre des Chroniques (1), que Josias laissa quatre fils, dont le plus jeune est appellé dans ce Livre & par Jérémie, Shallum, mais qui cependant est le même que Jeachas (2). Il est certain outre cela qu'il étoit au moins de deux ans plus jeune que fon frère Eljakim, qui avoit vingt-cinq ans quand il lui succéda; ce qui arriva trois mois après que Joachaz fut monté sur le trône. L'Archevêque Usber, qui croit que le Peuple le choisit en hate pour n'être point surpris sans Chef par Pharac-Neco, suppose qu'on changea fon nom de Shallum qu'on tenoit pour malheureux (à cause que le seul Roi d'Iraël qui l'eut porté, avoit été tué le prémier mois de son règne) en celui de foachaz, qui paroissoit de

+ Le même Prélat suppose, que ce changement de nom sut fait par le Roi d'Egypse, dans le dessein de reconnoître, qu'il devoit au Dieu d'Israel la victoire qu'il venoit de remporter sur les Assyriens, ayant entrepris la guerre contr'eux par son ordre (4); car ces mots יהוה יקים 'fébovab fakim le Dieu d'Ifrael fera ou a fait prosperer, sont contenus en abrégé dans le nom de Johajakim. Mais comme c'étoit la coutume des Conquérans de donner de nouveaux noms aux Princes qui leur devenoient tributaires, il semble qu'il ne faille pas chercher

d'autre mistère dans le changement en question.

Don ignore ce qui peut avoir porté le Monarque Egyptien à montrer tant de prédilection à Eliakim, & à traiter si févèrement Joachaz. Ce seroit une supposition assez gratuite, que de dire que ce Prince vouloit punir foachaz de n'avoir pas respecté le droit d'ainesse en la personne de son frère. Le y a apparence que les Juiss ont une sois trouvé la véritable raison, sondée sur le caractère personnel de Joachaz, que le Prophète Exécules représente sous l'emblême d'un jeune Lion avide de proie. Le dernier trait par lequel il le dépeint est, Les Nations ont entendu parler de lui, elles l'ont surpris dans leurs pièges, & mené en Egypte chargé

Ils inférent de ce passage, qu'aussitôt qu'il eut réussi à se faire élire Roi, il se mit à la tête d'une Armée, résolu de venger la mort de son père; mais qu'il sut vaincu par le Monarque Egyptien. Mais si ce Prince vint le prendre dans Jérusalem, ou si Joachaz alla au devant de lui jusqu'à Carkemis, c'est sur quoi ils ne sont pas d'accord entr'eux. Quoi qu'il en soit, l'une ou l'autre de ces suppositions rend suffisamment raison pourquoi le Roi d'Egypte l'em-

mena prisonnier (6).

(1) III. 15. (2) Jérém. XXII. 11, 12. (3) Sub A. M. 3371.

(4) Sub A. M. 3394. p. \$2. (5) Ezéch. Chap. XIX. 2, 3, 4.

(6) Sanct. & Munft. in 2 Reg. XXIII, 33.

SECTION VIII. mier Roi d'Israël.

règne de Tohojakim.

mie.

à mort.

La Captivité de Babylone predice.

Un exemple si instructif sut également perdu pour Jéhojakim & pour son Peuple: c'est ce qui attira à Jérémie une nouvelle commission, par laquelle Saûl pré-Dieu le chargeoit d'aller dénoncer ses plus sévères jugemens au Prince & aux sujets. Le tems où Férémie s'acquita de cette commission, étoit celui de la Fête des Tabernacles, durant laquelle il y avoit un prodigieux concours Mauvais de Peuple de tous les endroits du Royaume; & le lieu, le Parvis même du Temple. Ce Prophète les menaça, entr'autres choses, de la destruction de la Ville & du Temple; & à cause de cette prédiction, sut saiss par les Prêtres & par le Peuple, & accusé d'être un séditieux, qui ne méritoit pas tion inten- moins que la mort. Cependant il fut absous & remis en liberté par queltée à Jéré- ques-uns des principaux Juges & des Anciens du Pays, qui étant convaincus qu'il avoit parlé par l'ordre de Dieu, firent fouvenir ses accusateurs, que d'autres Prophètes avoient autrefois dénoncé les mêmes jugemens, fans qu'on eût fongé à leur infliger le moindre châtiment (a). Jérémie ne fut pas le feul que son ministère exposat à de grands dangers. Urie, un autre Prophète, fut obligé de s'enfuir en Egypte, pour avoir ofé faire les mêmes prédictions contre Judab & Jérusalem; mais le Roi fut si irrité, qu'il envoya du monde après lui pour le prendre; & que, dès-qu'il l'eut en son pouvoir, il le Urie mis fit mettre à mort, & ordonna qu'on ne lui donnât de sépulture que parmi les gens du commun. Jérémie auroit surement subi le même sort, s'il n'avoit pas eu auprès du Roi un puissant protecteur, nommé Ahikam, fils de Shaphan, qui avoit été autrefois en grand crédit à la Cour de Fosias, & qui se trouvoit encore actuellement assez puissant pour le garantir de la fureur du Roi & du Peuple (b), quoiqu'il eût prédit tout nouvellement que Sédécias monteroit sur le trône de Judah, & Nébucadnezar sur celui de Babylone (c).

Environ quatre ans après, voyant que ses prédictions ne produisoient aucun effet sur le Roi & sur le Peuple, il annonça la destruction de Jérusalem & du Temple, & une captivité en Babylone durant l'espace de soixante dix années, laquelle feroit bientôt fuivie du renversement de la Monarchie & de la désolation totale du Pays (d) \*. Jérémie ayant été mis en prison cette même année, pour cette prédiction ou pour quelque autre, commanda à Baruc, qui étoit son Sécrétaire, d'écrire la menaçante prophétie que nous venons de marquer, & d'en aller faire la lecture au Peuple, qui étoit alors assemblé dans le Temple, apparemment à l'occasion de quelque

Jeûne

(a) Jérém. XXVI. 1—19. (b) 1bid. vers. 20. ad fin.

(c) Ibid. XXVII. 1-11. (d) Ibid. XXV. 1, 2. &c.

<sup>\*</sup> Cette même captivité fut aussi prédite, quoiqu'en termes moins clairs, par Esale (1), qui désigne en cette occasion Jérusalem par le nom de Tyr, comme aussi par Habacuc. Ce dernier, se plaignant à Dieu de l'endurcissement obstiné des Juifs, reçut pour réponse qu'ils seroient bientôt attaqués, & emmenés captifs par les Chaldens (2). Il prédit pareillement les succès prodigieux des armes de Nebucadnezar; & quand cela même, c'est-à-dire la prospérité de ce Tiran, cut excité ses plaintes, Dieu lui répondit que Nebucadnezar & son Peuple deviendroient à leur tour le jouët des autres Nations, & l'objet des conquêtes de ceux qu'ils avoient subjugués.

<sup>(1)</sup> XXIII. 15. &cc.

leune solemnel †. Baruc obéit; & quelques-uns des principaux Ministres, ayant su la chose, lui prirent le Rolle, & l'apporterent au Roi, qui étoit assis alors auprès du feu. A peine ce Prince en eut-il lu quelques chapitres, mier Roi qu'il coupa le Rolle en pieces, & le jetta au feu, malgré les efforts que d'Ijraël. ceux qui étoient présens, purent faire pour l'empécher. Jérémie, & celui Impiété qu'il avoit chargé d'une si dangereuse commission, auroient sans doute é- de Jéhojaprouvé les effets de sa fureur, si, par une espèce de miracle, on ne les kim. avoit pas soustraits à son pouvoir; mais son impiété reçut bientôt la punition qu'elle méritoit. Le Prophète eut ordre d'écrire de nouveau les mêmes prédictions (a), qui furent accomplies peu de tems après par la venue

du Roi de Babylone à la tête d'une puissante Armée.

L'idolâtrie & le mépris du culte de Dieu, n'étoient pas les seuls crimes Parit, qui rendissent infame le règne de Jéhojakim. Ce Roi y ajouta des actes horribles de tirannie: ses Palais étoient fondés sur le meurtre, & embellis de rapines: il supposoit des crimes à des innocens, pour avoir occasion de les dépouiller, & de les condamner à mort: & ce qui rendoit une si affreuse maladie incurable, il s'irritoit contre les Prophètes assez courageux pour lui en parler, & assez généreux pour lui prescrire des remèdes. Enfin Jérémie prononça cette terrible sentence, Qu'il seroit livré entre les mains de son plus redoutable ennemi, savoir de Nébuchadnezar; qu'il perdroit la vie sans être regretté, & que son corps pourriroit sur la surface de la Terre (b). Vers le tems dont il s'agit, deux prédictions singulières de Jérémie venoient d'être justifiées par l'évenement, & auroient du faire ouvrir les yeux à Jéhojakin sur le danger qui le menaçoit. Férémie l'avoit averti quelque tems auparavant de ne se point reposer sur le secours que pourroit lui donner le Roi d'Egypte, dont l'Armée étoit encore à Carkémis, puisqu'elle devoit être totalement défaite par les armes du jeune Nébucadnezar (c), Prince choisi par la Providence pour soumettre, entre plusieurs autres Nations, celle des Juifs. Cette prédiction, entant que relative au Roi d'Egypte, fut remplie la quatrième année du règne de Jéhojakim, quand Nebucadnezar, après avoir été affocié à l'Empire avec son père, & envoyé contre le Roi d'Egypte, défit entièrement ce Prince à Carkémis, prit cette place, fit passer toute la garnison au fil

(a) Jérem. XXXVI. 1. &c. XXII. vers. 13. ad fin. (b) Ibid. vers. 30, 31. comp. avec le Chap. (c) Ibid. XLVI. 1. &c.

<sup>\*</sup> Probablement celui du Jour d'Expiation, lequel, comme nous l'avons remarqué dans un autre endroit, étoit fixé au dixième jour du mois de Tifri, qui répond à la fin de notre mois de Septembre; car il est remarqué dans le texte, que c'étoit en hiver qu'on apporta le Rolle de Baruc au Roi; & il ne paroit pas que les Juifs ayent célébré quelqu'autre jeune avant la Captivité (1), ce Peuple n'étant pas assez sensible aux menaces des Prophètes, pour en détourner l'exécution par un Jeune proclamé exprès dans ce dessein. A-la-vérité il est dit que ce fut dans le neuvième mois que le Roi jetta le Livre au feu (2): mais on peut supposer que cet intervalle s'écoula avant que les principaux de la Nation eussent été informés de la chose, ou pussent trouver une occasion propre pour communiquer au Roi de si desagréables nouvelles.

<sup>(1)</sup> V. Supr. T. II. p. 413. &c. Usher, fub A. M. (2) Jerem. XXXVI. 22. 3397. P. 83.

VIII.

Section fil de l'épée, & obligea les troupes qui étoient accourues au secours, à prendre la fuite.

Sail prémier Roi d'I/raël.

Prise de Jerusa. lem.

Cette victoire fut le trifte prélude des plus grands malheurs pour le Royaume de Judah. Le Vainqueur marcha directement vers Jérusalem, & la prit \*; dépouilla le Temple de ses plus précieux ornemens; emmena les jeunes Princes à sa Cour, accomplissant à seur égard la prédiction faite par Esuie à Ezéchias (a); & envoya captifs en Babylone toute la fleur de la jeunefse, tant par la naissance, que par le favoir, l'esprit ou la beauté. Daniel & ses trois compagnons furent de ce nombre. Pour Jéhojakim, il sut d'abord chargé de chaînes, & destiné à être transporté en Babylone; mais s'étant engagé à payer un tribut annuel à Nébucadnezar, ce Monarque changea d'avis, & le laissa à Jérusalem en qualité de Viceroi. Mais pendant que Néhucadnezar étoit occupé à d'autres conquêtes, Jéhojakim, après une sujettion de trois ans, osa secouer le joug, & fut environ trois autres années fans payer de tribut. Sa rebellion lui couta cher; car le Roi de Babylone, au-lieu de venir en personne, envoya en Judée une Armée, composée de Syriens, de Chaldéens, d'Ammonites & de Moabites, qui ravagérent tout le Royaume, emmenérent 3023 prisonniers; parmi lesquels Joséphe compte Ezéchiel (b); (quoiqu'il foit plus vraisemblable que ce Prophète soit resté à Jérusalem jusqu'au règne suivant) prirent & tuérent l'infortuné Jéhojaxim, laissant son corps sans sépulture hors des portes de la ville, conformément à la prédiction de Jérémie. †.

Mort de Téhoja. kim.

Mauvais règne de Jéchonias. Année du Déluge 2400. Avant J. C. 599.

Il eut pour Successeur son fils Jéchonias, apellé par mépris Conias ‡, qui n'étoit

(a) Dan. I. 2. &c. 2 Chron. XXXVI. 7. (b) Antiq. L. X. c. 8.

\* Usher (1) prouve que Jérusalem sut prise dans le neuvième mois, par l'anniversaire du Jeune que les Juifs ont observé constamment depuis ce tems-là, en mémoire de cet évènement. Cette observation est d'autant plus importante, que l'époque en question doit servir

à déterminer la Captivité de 70 années prédite par le Prophète Jerémie.

† Ce n'est qu'en vertu de la prophétie dont il a été fait mention ci-dessus, qu'on a rapporté cette dernière circonstance de la mort du Roi; car ni le Livre des Rois, ni celui des Cbroniques, n'en font aucune mention; & il est même dit dans le prémier de ces Ouvrages, qu'il s'endormit avec ses pères (2), ce qui ne fignifie autre chose, sinon qu'il mourut comme eux. Joséphe, qui raconte l'histoire un peu autrement, & qui donne le tort aux Babyloniens, avoue néanmoins que son corps resta exposé hors de la ville (3). D'autres Juiss sont de sentiment, qu'il mourut sur la route de Jérusalem à Babylone, & qu'on laissa son corps sur le grand chemin, sans se mettre en peine de l'enterrer (4).

Il est dit dans l'endroit des Chroniques que nous avons cité en dernier lieu, que ses actions & ses abominations sont marquées dans le Livre des Rois d'Ifraël & de Julah. Par ces abominations on doit naturellement entendre ses idolátries & ses meurtres, ses actes de tirannie & sa rebellion: mais le Targum y ajoute de plus, qu'il avoit l'image de Baal sur son front: d'autres affirment qu'il portoit fur fon corps des charmes & des stigmates, & qu'il étoit ini-

tié aux noirs missères de la Magie (5).

‡ Il est désigné par ce dernier nom dans les Révêtations de Jérémie, qui sit contre lui la terrible prédiction (6), Qu'il feroit livré entre les mains du Roi des Chaldéens; que lui & fa mère siniroient leur vie dans un Pays étranger, souhaitant envain de revoir leur terre natale; ce qui arriva aussi peu de tems après.

<sup>(5)</sup> Vid Auft tradit. Hæbr. in Paralip Hieron i (1) Ubi fupr. (2) Comp. 2 Rois XXIV.6. avec 2 Chron XXXVI.8. in loc. Eupolem. ap. Euleb. Toftat. & al. (3) Antiq L X. c. 8. (6) XXII. 24. &c. (4) Abarban, ap. Patrick in 2 Reg. XXIV. 6.

n'étoit âgé alors que de dix-huit ans. Le texte sacré ne dit pas s'il Secrion s'empara de la couronne sans la permission de Nébucadnezar, ou s'il avoit tâché de secouer le joug des Babyloniens, mais remarque seulement Saul prequ'il fut aussi méchant que son père. Quoi qu'il en soit, ce Monarque vint mier Roi en armes contre lui, avant qu'il eût règné trois mois. Jéchonias alla à sa rencontre, accompagné de sa mère & de toute sa Cour, dans l'intention de le fléchir par des marques de foumission; mais ils le trouvérent tivité. inexorable, & furent tous envoyés captifs en Babylone, où ils moururent. suivant la prédiction du Prophète mentionnée dans la dernière Note. La Ville, le Palais, le Trésor & le Temple furent exposés une seconde sois au pillage; & tout, jusqu'à des Ornemens précieux & des Utensiles du Temple, qui y étoient depuis le tems de Salomon, fut emporté par l'ennemi, qui emmena aussi dix mille hommes, distingués par leur valeur & par leur sagesse; outre mille des meilleurs Ouvriers en or, en argent, & en autres matériaux: en un mot, Nébucadnezar ne laissa en Judée que la lie du peuple pour cultiver le Pays. Parmi les Captifs notables étoit le célèbre Mardochée, &, suivant l'opinion commune, le Prophète Ezéchiel. Avant que de s'en retourner dans son Pays, le Roi de Babylone mit Mathanias, fils de Josias, & oncle du malheureux Jéchonias, sur le trône, lui sit préter serment de fidélité, & changea son nom en celui de Sédécias (a).

Ce Prince parvint à la Couronne étant âgé de vingt-un ans, & fut aussi mauvais qu'aucun de ses Prédécesseurs; cependant il resta fidèle au Roi Sédécias. de Babylone quelques années, pendant lesquelles il reçut des ambassades de la part des Rois d'Ammon, de Moab, d'Edom, de Tyr & de Sidon, qui étoient tous soumis à Nébucadnezar comme lui, en apparence pour le féliciter sur son avenement à la Couronne, mais au fond pour former une ligue avec lui contre les Chaldéens (b). Le jeune Roi ne prêta que trop l'oreille à cette proposition: mais Jérémie, qui en sut averti, eut soin d'envover aux Ambassadeurs des chaînes & des jougs, pour les porter à leurs Maîtres respectifs, auxquels il conseilloit de la part de Dieu de se soumettre volontairement au Roi de Babylone, de peur qu'en ajoutant foi aux trompeuses promesses de quelques Prophètes séducteurs, ils ne lui donnassent occasion d'appesantir leurs chaînes (c). Il y avoit, en ce même tems, à Jérusa- ce Prince lem, plusieurs prétendus Prophètes, qui tachoient de persuader au trop cré- est trompé dule Roi, que, quoique Jérémie affirmat le contraire, la Captivité alloit par ses bientôt finir, & que tous les Vaisseaux sacrés qui avoient été emportés, se-faux Proroient restitués au Temple; à quoi Jérémie répondoit, que bien loin de-là: phètes. le peu qui en restoit, suivroit les autres. Ainsi durant quelques années, les faux Prophètes ne promettoient que victoire & délivrance, tandis que Jérémie ne parloit que de désolation & de ruïne. Cette conduite lui fit plusieurs ennemis, non seulement en Judée, mais même en Babylone: car ce Prophète, toutes les fois que Sédécias y envoyoit son tribut annuel, avoit profi-

porter

(a) 2 Chron. XXXVI. 13. Ezéch. XVII. (b V. Supr. T. I. p. 523. (c) Jérém, XXVII. 10. &c. Tome III.

té de l'occasion pour envoyer aux captifs des Lettres, où il les exhortoit à

SECTION VIII.

mier Rei d'Ifraël.

Il se ré. re Nebucadnezar.

porter patiemment leur joug, & à ne pas attendre de délivrance, que quand le terme de soixante & dix années seroit expiré: exhortation qui auroit du Said pré- leur inspirer des sentimens de reconnoissance, mais qui les porta à écrire des Lettres en Judie, pour demander qu'on s'assurât de lui, & qu'on le punît comme un ennemi de sa patrie, qui disoit ce qui lui étoit dicté, non par le Dieu d'Ifraël, mais par le Roi de Babylone (a).

Cette espèce de contestation dura quelques années, pendant lesquelles ses ennemis ellayérent inutilement de lui fermer la bouche, en le faisant saisir & mettre en prison. Enfin le Roi, séduit par les discours flatteurs de ses Prophètes, résolut de secouer le joug Babylonien, & cette téméraire entreprise acheva sa ruïne & celle de son Royaume, & hata la destruction totale de la Ville & du Temple. Il étoit dans la neuvième année de son règne, quand Nébucadnezar, à la tête d'une puissante Armée, vint ravager tout le Siège de Pays, se rendit maître des Forteresses, & mit le siège devant Jerusalem, a-Jérusalem. vant que Sédécias eût pris les précautions nécessaires, soit pour se défendre. foit pour se sauver (b). Ce fut alors, mais trop tard, que voyant son erreur, il envoya consulter secrettement Jérémie sur ce qu'il y avoit à faire; mais il n'eut d'autre réponse du Prophète, sinon que la destruction de la Ville & du Temple étoit infaillible, & que lui-même & tous ses sujets seroient emmenés en captivité \*: réponse qui irrita le Roi au point, qu'il ordonna qu'on le conduisit en prison sur le champ (c). Dans ces entrefaites Pharae-Hophra. ou Apriès, vint avec une Armée pour attaquer les assiégeans. Joséphe (d) dit, que Sédécias avoit fait une alliance avec lui, avant que d'avoir tenté de secouer le joug. Si cela est, ce Prince sut son seul Allié fidèle; car pour ce qui est de tous les autres Princes qui lui avoient envoyé des Ambassadeurs. il est très sûr que bien loin de le secourir, ils devinrent plutot ses ennemis & ses accusateurs. Quoi qu'il en soit, Nébucadnezar ne jugea pas à propos d'attendre les Egyptiens, mais leva le siège, & marcha directement à eux. Cette espèce de délivrance inspira aux Juifs une si solle constance, que dans la persuasion qu'ils n'avoient aucun danger à craindre, ils osérent forcer à rentrer dans leur service ces mêmes Serviteurs, que l'Année Sabbathique, dans laquelle ils étoient actuellement, les avoit engagés à relacher, moins à-la-vérité par déférence pour la Loi de Moyse, que par crainte qu'ils ne se déclarassent en faveur des Chaldens. Le Roi fut plus sage en cette occafion

> (c) Jér. XXXIV. 1. &c. (a) Jérém. XXVII. (d) Ubi fupr. (b) 2 Rois XXV. 1. &c. Jér. XXXIX. 1. Joseph. Antiq. L. X. c. 10.

<sup>\*</sup> Vers le même tems Ezéchiel faisoit dans les lieux où les Juis avoient été transportés (1), à peu près les mêmes prédictions que Jérémie à Jérusalem; avec cette seule différence apparente, que l'un disoit, que le Roi ne verroit jamais Babylone; au lieu que l'autre affirmoit expressément, qu'il y seroit emmené prisonnier, & qu'il y finiroit ses jours. Cette apparente contradiction empêcha, à ce que dit Josephe (2), que Sederas n'ajoutat foi à leurs prédictions. Mais une difficulté encore plus embarrassante, consiste à concilier Exéchiel avec lui-même, puisque ce Prophète ajoute qu'il devoit mourir en Babylene, & cependant ne la point voir: difficulté que Nebucadnezar leva, en faifant ôter la vue à ce Prince infortuné.

<sup>(1)</sup> Ezéch. XII. 33. XXIV. 1. &c.

<sup>(2)</sup> Antiq. L. X. C. 100

# GOUVERNEMENT MONARCHIQUE. Liv. I. Ch. VII. 139

sion que ses sujets: il sit prier Férémie d'adresser des prières à Dieu en sa Secrion? faveur, & en faveur de la Nation; & reçut pour réponse, que les Chaldens remettroient de nouveau le siège devant la ville, & que ses Alliés Egyptiens Saul tril'abandonneroient à leur merci, & s'en retourneroient dans leur Pays. Peu de mier Roi tems après le Prophète tâcha de se sauver, mais il sut pris & amené devant d'Ijraël. les principaux du Peuple, qui le firent battre & jetter dans un cachot.

Dans le même tems Nébucadnezar, après avoir défait les Egyptiens, reprit le siège, & le poussa avec tant de vigueur, que les habitans, faute d'alimens, se virent bientot réduits aux dernières extrémités. Durant ce dernier siège, le Roi sit interroger plus d'une sois Jérémie, dans l'espérance de recevoir, au moins une fois, quelque nouvelle consolante: mais, quelque affligé qu'il en sût lui-même, ses réponses revenoient toujours à ceci, qu'ils devoient tous être transportés en captivité. Heureux! s'ils avoient suivi son conseil, & essayé de fléchir à tems leur vainqueur par une humble soumission; mais au-lieu de prendre ce parti, le Roi, cherchant à se garantir de la captivité dont il étoit menacé, tâcha de se sauver à la faveur de la nuit, avec quelques Seigneurs de sa Cour & ses Gardes. Les Chaldeens, en ayant été informés, les poursuivirent, & les ramenérent aux piés de Nébucadnezar à Ribla. Ce Monarque irrité se vengea cruellement de l'infortuné Roi Misérable de Judab, en faisant massacrer ses ensans à ses yeux, qu'il sit arracher immé- sin de Sédiatement après, afin qu'aucun objet ne pût effacer le fouvenir de cette san- décias. glante scène. Ceci arriva vers la fin de l'année onzième de son règne. Peu après il fut envoyé en Babylone, chargé de chaînes, & mourut en prison.

Les Chaldeens, d'un autre côté, s'étant rendus maîtres de la Ville, pillé- Année du rent le Temple, les Palais & les Maisons des Grands. Nébuzar-Adan, qui Déluge les commandoit après le départ de Néhucadnezar, fit briser en pièces les 2417. Atleux Colomnes d'airain qui étoient dans le Parvis du Temple \*, & emporter hors du Temple même tout l'Or, tout l'Argent, & les Ornemens précieux qui y étoient, pendant que le reste de son Armée en faisoit autant à pillée. l'égard de la Ville; & le troissème jour après être entré dans Jérusalem, c'est-à-dire, le dixième jour du quatrième mois, ( qui répond au vingt-septième de notre mois d'Août (a) ) & qui étoit un jour de Sabbat, il ordonna qu'on réduisit en cendres le Temple, le Palais du Roi, & toute la Ville. Et rédui-On démolit ensuite les murailles, les tours, & les autres fortifications. Pour ce te en cenqui est des Juifs, on les emmena tous prisonniers à l'exception d'un petit nombre, de la plus vile forte, qui furent laisses pour cultiver le Pays (b). Férémie seul, en vertu d'un ordre que Nebucadnezar avoit donné à son Général concer-

(a) Usher. sub A. M. 3416. p. 91,

(b) 2 Rois XXV. 2 Chron. XXXVI. 11. &c. Jérém. XXXIX. Joseph. Antiq. L. X. c 11.

<sup>\*</sup> Les mêmes que Salemon avoit fait faire par le célèbre Hiram (1), & dont nous avons parlé dans la description du Temple. Ces Colomnes, & plusieurs autres Pièces qui étoient toutes des Chess-d'œuvre de l'Art en leur genre, avoient été jusqu'alors épargnées par d'autres Conquérans, mais devinrent en cette occasion la proie de l'avarice & de la fureur du Général Babylonien, qui les fit toutes emporter, avec un nombre prodigieux d'Utenfiles sacrés, de quelque métail qu'ils fussent.

SECTION VIII.

Saül pré mier Roi d'Ijraël.

nant ce Prophète, fut mis en liberté, & eut la permission de se retirer auprès de Gédalja\*, que ce Général laissa comme Gouverneur des misérables

Soul pré-restes, qu'il ne jugeoit pas dignes d'être emmenés.

Telle fut la déplorable fin de ce glorieux Royaume, & de la Monarchie d'Israël, après qu'elle eut subsisté quatre cens soixante-huit ans depuis que David commença à la gouverner, trois cens quatre-vingt-huit ans depuis que les dix Tribus s'en séparérent, & cent trente-quatre ans depuis la destruction de la République d'Israël (a). Cette Monarchie, ayant Dieu même pour Protecteur, ne pouvoit être détruite que par l'horrible ingratitude de ses Sujets, & par leur panchant indomptable à donner dans l'idolatrie & dans les sortilèges des autres Nations: crimes qui quoiqu'aussi abominables aux yeux de Dieu, que communs chez les Hommes, semblent cependant avoir eu une source pure: mais nous traiterons ce sujet plus au long dans un Appendix ajouté à ce Chapitre. On verra dans le Chapitre suivant ce qui arriva aux Juiss en Babylone. Tout ce qui nous reste à dire concernant les Juiss qui furent laissés dans le Pays de Canaan, est l'attentat perside commis sur la

personne de Gédalja par un des principaux de Judah.

Il s'apelloit Ismaël, & avoit échappé à la captivité, en se réfugiant à tems chez le Roi d'Ammon. Après le départ de Nébuzar-Adan, il remarqua que plusieurs des Juis dispersés alloient trouver Gédalja, qui leur fournissoit généreusement dequoi subsister, jusqu'à ce qu'ils eussent cultivé quelque terre qui leur donnât dequoi vivre. Une conduite si digne de louanges excita son envie; & comme il étoit outre cela animé par le Roi des Moabites, il vint a Mizpeh avec dix hommes résolus, dans l'intention d'assassiner Gédalia. Ce dernier fut averti de son dessein; mais bien loin d'en rien croire, il le reçut avec des marques d'amitié & de respect, & sournit parla occasion au perfide Ismaël de le massacrer, avec tous les braves Chaldeens qui étoient autour de lui. Deux jours après, rencontrant environ quatrevingts Israélites en habits de deuil, qui alloient arroser de leurs larmes les mazures de Jérusalem & du Temple, il fit ensorte de les attirer à Mizpeh, où, après les avoir inhumainement massacrés, il fit jetter leurs corps dans un puits. Après ces barbares exécutions, il reprit le chemin du Pays d'Ammon, emmenant un bon nombre de prisonniers, qu'il avoit faits à Mizpeh, parmi lesquels se trouvoient quelques Princesses de Judah, que le Général Babylonien avoit laissées avec Gédalja; mais il fut poursuivi par Johanan & par quelques autres Capitaines Hébreux, qui délivrérent tous les prisonniers, & le forcérent à chercher son salut dans la suite, accompagné feulement de huit de ses gens. Le

#### (a) Usher. ubi fupr.

<sup>\*</sup> Ce Gédalja étoit sils d'Abikan, homme si accrédité sous les derniers règnes, qu'il avoit eu le pouvoir de mettre le Prophète à couvert du ressentiment du Roi & de la sureur du Peuple: ce qui donne lieu de conjecturer que Jérémie, pour reconnoître les obligations qu'il avoit à son père, sollicita & obtint cette saveur pour lui de Nebuzar-Adan. Et il se pourroit très bien aussi, que c'eût été par ce motif qu'il aima mieux vivre avec lui en Judee, que d'aller en Babylono, quand ce Général lul en donna le choix, & tâcha même de le sporter par degrands avantages à prendre ce dernier parti.

Le crime commis par Ismael en la personne des Chaldéens, fit craindre Section aux Officiers Juifs, & au reste du Peuple, de se voir exposés au ressentiment de leur Monarque. Dejà ils songeoient à se retirer en Egypte; mais Saul pre. avant consulté sur ce sujet Jérémie, ce Prophète leur répondit dix jours a- mier Rui près de la part de Dieu, que s'ils restoient en Judée, ils n'auroient rien à d'Israël. craindre de la part des Chaldeens; mais que s'ils persistoient dans le dessein de chercher un azile en Egypte, ils y périroient infailliblement, & qu'ils partageroient les terribles calamités qui alloient envelopper ce Royaume, Ce discours néanmoins fit si peu d'impression sur eux, que soupçonnant qu'il avoit été inspiré à Jérémie, moins par l'Esprit de Dieu, que par Baruc, non seulement ils se mirent en chemin, mais contraignirent aussi Baruc & Férémie à les accompagner. A peine eurent-ils atteint la ville de Taphnès, que Férémie se mit à prédire la prise de cette Place, & la désolation du Royaume par Nébucadnezar (a): prédictions qui furent vérifiées par l'évènement peu de tems après, comme nous l'avons vu dans un autre endroit (b), & que nous aurons occasion de le dire dans le Chapitre suivant. On ignore ce que devint Jérémie. Les uns supposent qu'il sut lapidé par ses compatriotes: mais ce n'est qu'une simple conjecture, & la chose même est trop peu importante pour nous y arrêter.

# APPENDIX

Sur l'Origine & les Progrès de l'IDOLATRIE & de la MAGIE.

Nous espérons que nos Lecteurs ne nous sauront pas mauvais gré de terminer cette Histoire des Juifs par une courte discutsion sur l'origine & les progrès de ces deux maladies épidémiques, l'Idolâtrie & la Magie, dont le Monde a été si longtems & si généralement infecté, & qui surent cause de la destruction totale d'un des Royaumes des Israélites, & de la lon-

gue & terrible désolation de l'autre.

Notre dessein n'est pas de rapporter toutes les opinions des Savans sur cette matière, parce que nous croyons qu'ils ont souvent été chercher fort loin des explications, sans en appercevoir d'autres fort naturelles, & qu'ils avoient devant les yeux. Cependant, à l'égard du prémier de ces maux, nous sommes fort éloignés de rejetter l'opinion de quelques Ecrivains judicieux (c), qui en fondent Torigine sur la promesse faite à Adam touchant la Semence de la Femme, ou le Messie. Cam & Canaan, disent les Ecrivains que nous avons en vue, ayant été exclus du privilège d'être les ancêtres de ce Messie, il se pourroit très bien que Canaan eût tâché d'effacer le souvenir d'un châtiment si mortifiant, en altérant le sens de la prophétie; & au-lieu d'un Médiateur, qui dans la fuite des fiècles devoit naître dans la ligne de Sem, est tâché d'introduire le culte d'un grand nombre de Médiateurs d'une nature supérieure à celle des hommes. Ajoutons à cela, que comme il est

(a) 2 Rois XXV. 23. &c. 2 Chron. ubi fupr. (b) V. Supr. T. I. p. 485. à la fin. Jérém. XL. &c. (c) Voy. entr'autres Alix sur le Pentateuque.

## HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

d'Ijraël.

Section très probable que ce fut le Messie même qui apparut en dissérentes occafions a Adam & aux Patriarches, ou du moins que ce fut quelque Ange en-Siul pré vové de la part de Dieu & parlant en son nom (a), dans le tems que la mamier Roi Jédiction qui reposoit sur les descendans de Cam les privoit de cet avantage, il étoit très naturel que ce fils de Noé cherchât à l'emporter sur son rival, tant par le nombre que par l'excellence de ces Messagers Célestes, en élevant un grand nombre d'autels à leur honneur. Voilà pourquoi, par exemple, l'Egypte, ou Canaan, & peut-être Cam lui-même, fixa fa demeure, se distingua de si bonne heure par le nombre de ses Dieux; au-lieu que les Patriarches, qui n'offroient des sacrifices au vrai Dieu que sur les autels qu'ils avoient érigés aux endroits où il leur avoit apparu, n'ayant qu'un petit nombre d'autels, paroissoient ne pouvoir entrer en comparaison à cet égard avec les Egyptiens, au jugement du Vulgaire ignorant. Mais quoique cette supposition rende suffisamment raison de l'origine du Polythéisme, elle n'éclaircit pas néanmoins ce qui concerne le culte abfurde du Bois & de la Pierre, sous différentes figures de Planètes, autsi-bien que celui de quelques Plantes & de divers Animaux, ce qui est proprement le sujet que nous avons dessein de traiter; car nous ne voyons nullement quelle liaison il peut y avoir entre ce dernier culte & l'autre. Pour ce qui regarde ceux qui dérivent le culte en question, de la coutume de déifier les Héros, & de dresser à leur honneur des statues & d'autres monumens, que l'on a vénérés dans la suite par un abus affez naturel, nous ne faurions être de leur avis, à cause qu'il ne paroit pas que ces Apothéoses ayent commencé dans des tems aussi reculés que ceux dont nous parlons. Il femble plutôt que ce foit la notion du Polythéisme qui ait introduit les Apothéoses; aussi nous devons chercher ailleurs la fource de l'idolàtrie. Car pour ce qui regarde ce que nous avons dit fur cette matière dans l'Histoire d'Egypte (b), le Lecteur pourra se souvenir, que ce n'étoit pas notre sentiment particulier, mais la meilleure explication que les Prêtres Egyptiens purent donner de leurs différens cultes à Hérodote, ou la conjecture de cet Historien, & de quelques autres Auteurs, touchant la superstitieuse Mythologie de ces Prêtres.

Pour ce qui nous concerne, nous panchons à croire que le récit que Moyfe nous fait du départ de Jucob d'avec Laban (c), explique clairement l'origine & les progrès de l'Idolatrie. Nous avons vu que ces deux hommes, après une contestation assez vive, étant sur le point de partir, l'un pour la Méjopotamie, & l'autre pour le Pays de Canaan, s'engagérent eux-mêmes & leurs descendans par un serment solemnel à vivre ensemble en paix & en amitié. Pour ratifier cette alliance, & en perpétuer la mémoire, ils élevérent dans l'endroit où elle avoit été contractée, un Monceau de pierres: action qui paroit avoir été faite en conféquence d'une coutume établie, connue de I'un & de l'autre, mais seulement interprétée différemment, suivant leurs différentes Religious. Jacob, qui adoroit le vrai Dieu, nomme ce Monument Galeed, ou Gail-hed, un Monceau de témoignage, c'est-à-dire, un Monument autentique, qu'il avoit apellé à témoin le Maître du Monde,

de

<sup>(</sup>b) V. Supr. T. I. p. 302. &c. (a) V. Supr. T. II. p. 115. Not. \*. & (c) Gen. XXXI. 44. &c. p. 2.1. Not. \*.

de la fidélité avec laquelle il rempliroit l'engagement où il venoit d'entrer. Secrion Tel étoit le sens que Jacob attachoit à cette cérémonie, que Laban d'un autre côté interprète suivant la Théologie corrompue de son tems & de son pays, Saül préde la manière suivante: Que ce Monceau soit en même tems un Galeed, mier Roi ou Monument de nos promesses; והמצפה Vehammitzphaph, & aussi une Tour d'Israël. de laquelle les Dieux, c'est-à-dire, celui d'Abraham, & celui ou ceux de Nacor, puissent comtempler & punir l'aggresseur qui violera l'alliance que nous venons de contracter.

A-la-vérité les paroles de Laban seroient susceptibles d'un autre sens. si le cas extrême qu'il faisoit de ses faux Dieux (a), ne prouvoit pas qu'on ne doit y attacher qu'un sens de grossière idolatrie. C'est ce qui sit que Jacob, qui devoit être au fait de son intention, jura uniquement par la frayeur, c'est

à dire, par le Dieu de son père Isaac (b).

Cependant, pour ne pas attribuer à cet argument plus de force qu'il n'est nécessaire, on ne sauroit douter que la coutume d'ériger de pareils Monumens en mémoire de quelque Alliance solemnelle ayant été une sois introduite, le Peuple n'ait du naturellement s'imaginer, que la Divinité, ou plutôt quelque Dieu particulier, réfidoit dans les mêmes lieux où étoient ces Monumens, pour venger l'infraction de l'engagement contracté; & que dans un Monde ignorant & corrompu cette idée n'ait été poussée au point de remettre le soin de cette même vengeance, non seulement à des Oiseaux & à d'autres Animaux, mais aussi à des Morceaux de bois, à des Pierres, au Soleil, à la Lune & aux Étoiles: superstitions dont les gens d'esprit se moquoient, mais que des raisons de prudence ou d'intérêt les obligeoient à respecter.

Le passage de l'Idolâtrie à la Magie est facile à comprendre: & par-tout où il y aura des Prétres superstitieux, on ne manquera guères de trouver des Astrologues, des Enchanteurs, des Sorciers, des Faiseurs de Téraphims, des Gens qui ont commerce avec des Esprits samiliers, & des Diseurs de bonne avanture, qui rendent à ceux qui les consultent, les oracles qu'ils jugent à propos, quoique dans des choses de grande importance leurs réponses soient

dirigées par des Personnes constituées en autorité.

Il paroit par ce que nous venons de dire, que nous n'adoptons point l'opinion commune, qui taxe le Démon d'avoir engagé les Hommes à rendre un culte religieux à de simples créatures, & à rechercher les abominables fecrets de l'Art Magique; que si c'est avec raison qu'on l'accuse en cette occafion, tout ce que nous avons dit montre au moins qu'il n'a pas du avoir grand' peine à parvenir à fon but. Mais quoique l'Ecriture paroifie infinuer clairement, qu'il y a quelquefois une espèce de commerce entre quelques Hommes ou Femmes & certains Esprits, comme dans les cas and Magiciens d'Egypte & de la Magicienne d'Endor, nous ne trouvons sepondant en aucun endroit, qu'elle lui impute d'avoir porté les Hommes à l'Adelatrie ou à la Magie, quelque disposé qu'il puisse avoir été à les y encourager, après qu'ils y avoient donné. Nous faifons cette remarque à dessein, parce que l'hypothèse que nous combattons, attribue au Démon un pouvoir sou**T44** 

Satil pré. mier Roi d' Ifrael.

Section verainement injurieux à la bonté de Dieu, qui auroit laissé la plus grande partie du Genre Humain dans la triste nécessité d'être misérablement séduits par le Démon, sans avoir d'autre secours pour se garantir de ses pièges, que les foibles lumières de la Raison. Il y a certainement bien de la différence entre supposer que le Démon aveugla d'abord les Hommes, & les plongea ensuite dans toutes sortes d'excès; & entre dire, que les Hommes, après s'être plongés eux-mêmes dans les plus honteux dérèglemens, ont été, par un juste jugement de Dieu, abandonnés à eux-mêmes, & sont devenus enfin les esclaves du Démon.

Ajoutons de plus, que le Genre Humain, à l'exception des familles d'un petit nombre de Patriarches, ne portant point ses vues au-delà de cette vie présente, & recherchant par cela même, par dessus toutes choses, une profpérité actuelle, ou du moins la connoissance de celle que l'avenir pourroit renfermer dans son sein, devoit naturellement donner dans les différentes superstitions dont nous avons parlé. D'où il s'ensuit que le remède le plus efficace pour guérir les Israélites de ces dispositions, qu'ils n'avoient que trop de panchant à contracter, étoit de faire dépendre leur bonheur temporel du degré d'aversion ou d'attachement qu'ils témoignoient pour tout ce qui pou-

voit avoir quelque rapport avec l'Idolàtrie & la Magie.

C'est ainsi que la coutume ancienne & religieuse de ratifier par de certains Monumens des Contracts ou des Sermens, ce qui au fond n'étoit autre chose que faire intervenir Dieu comme témoin, dégénéra insensiblement dans une idolatrie absurde & grofsière. De-la tant de Dieux différens, Protecteurs de telle ou telle Maison, de certains Pays, Royaumes &c. De-là aussi l'usage de représenter chaque Dieu par quelque figure relative à l'idée qu'on s'en formoit; l'Art de prédire l'avenir par le prétendu commerce qu'on avoit avec ces Etres imaginaires; celui de lire les choses futures dans le Ciel; de faire des Téraphims, des Idoles, & des Charmes, tant offensis que défensifs, sous certaines constellations. En un mot de-là toutes les Superstitions Payennes, si sévèrement désendues par le Légissateur des Juifs.

Mais si ce que nous venons de dire, ne rend pas suffisamment raison de l'origine de la Magie, ce que nous allons ajouter touchant une de ses branches, à laquelle nous n'avons pas encore touché, le fera mieux peutêtre. L'article, que nous avons en vue, regarde le talent d'enchanter des Serpens: talent que des Nations entières ont prétendu posséder, & dont quelques Pères parlent avec autant d'admiration, que s'ils en avoient vu les effets de leurs propres yeux. L'Art prétendu d'enchanter des Serpens doit être, suivant nous, de très ancienne date; puisque le Psalmiste, parlant conformément à l'opinion vulgaire, compare les coups d'une mauvaise langue au poison de la Vipère, qui se bouche les oreilles, pour ne pas entendre la voix d'un habile Enchanteur (a). Quels efforts n'ont point faits quelques anciens Pères (b), & de nos jours le favant Bochart (c), pour trouver un Serpent semblable à celui que décrit le Psalmiste! L'embarras ne confifte

<sup>&</sup>amp; Scalig. de Animal. Lib. I. (a) Pf. LVIII. 4, 5. (b) Orig. Eufeb. in Pf. LIX. August. de (c) De Animal. Sacr. Lib. III. c. 6. Genes, 2d litt. Lib. IX. Resp. ad quæst. 44.

consiste pas à trouver des Serpens sourds; nous en avons en Angleterre de cette sorte, qui, quoique d'une couleur un peu dissérente de celle que leur attribue notre Auteur, paroissent n'avoir point d'ouse, & sail prédont la morsure passe pour mortelle. Mais David parie d'un Serpent qui bouche ses oreilles à la voix de l'Enchanteur; & ce trait a donné sieu à diverses conjectures, qu'on pourra voir dans l'Auteur même. Pour ce qui nous regarde, nous ne voyons pas pourquoi on prendroit ces paroles à la lettre, plus que s'il avoit comparé une mauvaise langue à la voix d'une Syrène, aux grisses d'une Harpie, aux yeux d'un Bassic, ou à quelque autre Monstre de la Fable. Nous croyons que dans aucun de ces cas, il n'est nécessaire de combattre la réalité de ces Monstres, ou de justifier l'allusion qu'y fait le Poëte Sacré. Tout ce que nous nous proposons ici, est de rechercher comment la notion de cet Art prétendu a pu entrer dans l'esprit humain, & être si généralement adoptée: question dont la solution ne peut, à ce qu'il nous semble, se trouver que dans l'Histoire de l'ancien Serpent qui séduisit

Eve (a).

- Il seroit inutile d'infister sur toutes les circonstances de cette Histoire: il suffit, pour ce que nous avons dessein de prouver, que la subtilité qui lui est attribuée dans les Versions ordinaires, que le choix que sit de lui le Démon comme d'un instrument très propre à tromper Eve, que la malédiction que Dieu prononça contre lui, & enfin que l'inimitié entre lui & la semence de la Femme, ont du naturellement saire naître l'idée de quelque qualité diabolique & très nuisible au Genre Humain, dont les Serpens étoient infectés. Ajoutons à cela, que quoique dans le récit que nous avons fait de la féduction (b) de nos prémiers Parens, nous ayons fuivi les Versions ordinaires, qui représentent le Serpent comme la plus subtile de toutes les Créatures : néanmoins le mot de ערום Harum, que Moyse emploie, fignifie tout autre chose dans son sens primitif, savoir nud: c'est ainsi que cet Ecrivain Sacré dit, que nos prémiers Parens étoient שרומים Harumim, nuds. D'où il s'ensuit que dans un sens figuré ce mot peut très bien fignifier une Créature simple & hors d'état de nuire. Il y a même apparence que Movse fait mention de cette circonstance, comme voulant indiquer une des raisons qui fit qu'Eve sut si aisement trompée : car quel Animal auroit été plus propre au dessein qu'avoit le Démon, qu'un Serpent, qui n'a ni griffes, ni cornes, ni même aucune partie qui puisse servir à sa désense? Si le Serpent avoit été le plus subtil de tous les Animaux, Adam l'auroit su, puisqu'il leur avoit donné lui-même des noms conformes à leur caractère; & en ce cas Eve ne pouvoit que s'en défier, ensorte que ç'auroit été le dernier des Animaux que le Demon auroit voulu employer pour la tenter. De tout cela nous croyons pouvoir inferer, que ce fut principalement cet extérieur nud & incapable de nuire, quoiqu'orné peut-etre de toutes les beautés qu'une figure bien faite, de brillantes couleurs & des ailes peuvent donner, comme nous l'avons dit dans un autre endroit (c), qui empécha qu'Eve ne conçût quelque défiance: & 2. que toutes les fois que le même terme est

(e) Ibid. p. 101.

<sup>(</sup>a) Gen. III. 1. (b) Supr. T. I. p. 97. Tome III.

# 146 HISTOIRE DES JUIFS, SOUS LEUR

Section VIII. Saül prémier Roi d'Ifraël.

employé dans la suite pour fignisser subtil, ce qui a lieu dans quelques endroits, le mot de Harum, nud ou simple, s'y prend dans un sens ironique. Ce sut ainsi qu'une Créature innocente, & par elle-même incapable de

nuire, fit plus de mal qu'aucune autre sans exception. Quel étrange phénomène! Un Animal qui paroit pouvoir faire tout au plus une légère piqure, cause une mort promte, douloureuse & inévitable. A quoi le Monde, dans un état d'enfance, pouvoit-il attribuer des effets si surprenans, sinon à quelque qualité occulte & mortelle, que le Démon avoit communiquée aux Serpens? Ou qu'y avoit-il qui fût plus propre à répandre cette idée, & peut-être même à la faire naître, que l'inimitié entre le Genre Humain & le Serpent, quand le sens prophétique de cette inimitié ne fut plus compris que par un petit nombre d'hommes. Pour guérir des maux qui fembloient avoir quelque chose de surnaturel, ne falloit-il pas des remèdes supérieurs aux forces de la Nature? ensorte que quoique nous ne soyions pas de sentiment que la morsure des Serpens ait engagé les hommes à avoir recours au Démon ou à des Enchantemens, il nous paroit néanmoins que ces mesures ont pu aisément porter ceux qui ont trouvé les prémiers contr'elles quelques remèdes, à s'attribuer une habileté surnaturelle, pour se faire confidérer & admirer davantage par le Peuple, & aussi pour empêcher qu'on n'examinât leurs secrets de trop près. Il est certain que ces prétendus Enchanteurs ont contribué à augmenter aux yeux du Vulgaire l'idée de quelque finesse diabolique, particulière aux Serpens, par les tours surprenans dont ils leur faisoient honneur (a). Un de ces tours, & qui même à beaucoup près n'est pas le plus extraordinaire, étoit de se boucher les oreilles. afin de pouvoir tenir bon contre tous les Enchantemens; & c'est cela-même que nous allons tâcher d'expliquer. On ne fauroit douter que les prétendus Enchanteurs ne se fussent familiarisés, autant qu'il leur étoit possible, avec les différentes espèces de Serpens; dont quelques-unes, comme celle de nos Serpens ordinaires, n'étant nuisibles en aucune façon, ont pu servir à leur concilier l'admiration des ignorans, en leur persuadant que c'étoit la force de leurs charmes qui empêchoit que ces Animaux ne leur fissent le moindre mal. D'autres, d'une forte plus dangereuse, comme la Vipère, mais qui ne mordent que quand on leur fait du mal, ou qu'on les provoque, pouvoient être apprivoifes peu à peu, ou mis hors d'état de nuire, en leur ôtant les deux dents par lesquelles ils dardent leur poison. En général, les Serpens de l'une & de l'autre de ces espèces étoient très propres à amuser les ignorans, & à les tromper en leur perfuadant que par la vertu de certains Enchantemens il y avoit moyen de leur ôter toute qualité nuisible. Mais comme leurs remèdes manquoient d'efficace dans plusieurs occasions, & ne guérissoient pas la morsure de certains Serpens, ces Magiciens charlatans ne pouvoient le tirer d'affaire, qu'en affurant que de pareils Serpens avoient une vertu particulière, qui les garantissoit de leurs charmes: & comme la piqure de l'espèce sourde est la moins susceptible de guérison, & même incurable, il étoit très naturel qu'ils affirmatient que leurs charmes confiftoient dans le son de certains nots, prononcés à la distance qu'il falloit pour être

<sup>(</sup>a) V. l'Auteur cité ci-dessus & Pomponace de Incant. Trithem Steganogr. Texir. Hist. Pers. Dehro Disquist. Magic. & plusieurs autres.

être entendus de ces Serpens, mais qui ne produisoient aucun effet sur eux, parce qu'ils avoient la finelle de se boucher les oreilles. De-la l'idée fabuleuse, que ces Serpens n'entendoient que d'une seule oreille, qu'ils bouchoient aussi-tôt qu'ils couroient risque d'être enchantés, soit avec le bout de leur mier Roi queue, soit en l'appliquant fortement contre terre; & plusieurs autres contes absurdes, inventés pour relever l'habileté du Serpent, & pour sauver l'honneur de l'Enchanteur.

SECTION VIII.

Saul pred'Ijraël.

Il paroit par ce que nous venons de dire, que l'histoire de Facob & de Laban rend tout au moins probable, que l'Idolatrie, quoiqu'accompagnée & suivie des plus détestables effets, a tiré son origine de l'idée primitive de la Toute-prélènce de Dieu: idée que l'ignorance & la grossièreté des hommes, incapables peut-être de comprendre la potlibilité d'un Etre existant partout, a changée en celle d'un nombre infini de Dieux de différentes fortes, fuivant les préjugés & les vices de ceux qui se les forgoient. Ajoutons à cela, que les descendans de Sem ne sont pas les seuls qui ayent conservé l'idée primitive d'un seul Dieu, puisque les habitans de la Thébattle, ou de la haute Egypte, comme nous l'avons observé dans un autre endroit (a), n'adoroient que la Divinité Suprême, ou le Cneph, pendant que les habitans de la basse Egypte étoient plongés dans la plus grossière idolàtrie. Une autre obfervation importante, est que la notion qu'il y a de bons & de mauvais Esprits étant très ancienne, a du naturellement enfanter la croyance que ces Esprits étoient, si l'on peut s'exprimer ainsi, les yeux & les mains de Dieu, en un mot, les instrumens de sa bonté & de sa justice. Cela étant, il étoit très aisé à des séducteurs d'en faire autant de Dieux, auxquels ils assignoient les fonctions qui convenoient à leurs intérêts. De là vraisemblablement, le culte des Crocodiles, de l'Oiseau Ibis, des Rats, des Oignons, & de tant d'autres choses parmi les Egyptiens; comme aussi des Corps Célestes, tant chez eux, que chez la plupart des autres Peuples (b).

Il est clair à présent, que cette variété infinie de Superstitions a été produite primitivement par le desir insatiable d'une prospérité temporelle, qu'on se flatoit de pouvoir obtenir de ces Dieux chimériques, qu'on en avoit fait les dispensateurs. Ensorte que les Israelites, s'ils avoient seulement su se préserver de toute idolàtrie, auroient pu ramener au Culte du vrai Dieu tous les autres Peuples, en leur mettant devant les yeux une Nation entière qui goûtoit les douceurs de la plus éclatante prospérité, non par la protection de ces Divinités imaginaires, que les autres Peuples adoroient, & qui bien loin de pouvoir leur faire quelque bien, n'étoient en état que de les rendre malheureux & dignes de mépris; mais par celle du Créateur des Cieux & de la Terre, source unique de tous les biens. Ainsi la double cause de leurs crimes & de leurs malheurs fut, qu'ils traversérent les desseins de la Providence, au-lieu de s'y prêter; & qu'en se plongeant honteusement dans l'Idolatrie, ils y enfoncérent de plus en plus ces mêmes Nations qu'ils étoient

destinés à en retirer.

Ce qui aggravoit encore leur impiété, étoit l'inhumaine cruauté qui accompagnoit le culte de certains Dieux, & la détestable impureté qui fouilloit

(a) Supr. T. I. p. 23.

mier Roi d'Ifrael.

Section celui de quelques autres. Tout cela doit naturellement avoir été inventé par des fourbes habiles, qui trouvoient leur compte à favoriser les passions des Suil pré- Hommes. Mais quand des Superstitions si criminelles eurent été adoptées par le Peuple même de Dieu, malgré les défenses expresses qui auroient du l'en empêcher, une pareille conduite fut marquée d'un nouveau degré d'atrocité, parce qu'elle exposoit le vrai Dieu au mépris des plus sages d'entre les Payens. Car comment pouvoient-ils croire, que le Dieu d'Israël sût l'Etre Supreme, & souffrît cependant que son Peuple commît de pareilles abominations? Et quelle idée les Israélites mêmes pouvoient-ils se former de lui, s'ils croyoient qu'il leur permettroit les mêmes impiétés, pour lesquelles il avoit si sévèrement puni les Nations dont le Pays leur servoit de demeure?

Au panchant des Juifs pour les plus folles Superstitions, on peut ajouter leur incrédulité obstinée, qui les rendoit insensibles aux plus pathétiques exhortations, & aux plus formidables menaces des Prophètes, que Dieu leur envoyoit à l'occasion de leurs rebellions, & qui ne furent jamais en plus grand nombre que vers le tems de la Captivite: remède dernier, mais efficace, qui les guérit parfaitement de leur goût pour l'idolàtrie. Nous ne faurions dire si ce sut la pesanteur du joug qu'ils surent obligés de porter, la monstrueuse variété des superstitions dont ils furent les témoins en Babylone, ou les exhortations continuelles d'Ezéchiel & de quelques autres Prophètes, qui produisirent en eux un changement si extraordinaire: mais il est certain que depuis leur retour de Babylone, ils ont témoigné la plus fincère horreur pour tout ce qui a le moindre rapport avec l'Idolâtrie & l'Incrédulité. Ce que nous avons eu occasion de remarquer plus d'une sois à leur égard, peut servir à prouver cette assertion. Par exemple, l'Idolàtrie, autrefois leur vice favori, excite à présent tant d'horreur en eux, qu'ils ne voudroient pas s'arrêter devant une Statue, quand ce ne seroit que pour se tirer une épine du pié (a): & ne sommes-nous pas en droit de supposer, qu'ils prétendent en quelque manière réparer leur incrédulité passée, en adoptant avec la dernière facilité un nombre infini de fables grossières, dont celles de leur Talmud, que nous avons citées, ne sont qu'un petit échantillon; & en préférant la prétendue Loi Orale, c'est-à-dire la Tradition, qui leur fournit une si ample matière pour exercer leur soi, à l'Ecriture Sainte? Aussi n'étoit-ce pas sans sondement que notre Sauveur taxoit les Juifs de son tems de couler le moucheron & d'engloutir le chameau (b): & un de leurs plus fages Rabbins leur conseille d'inserer dans leur Talmut le Décalogue, comme le seul moven d'empécher qu'ils n'en violent honteulement tous les préceptes. Cependant il faut qu'à ces égards ils foient pour nous des objets de compassion, puisque leur respect insense pour des I radicions I lumaines les a portés à faire fouffrir au Redempteur du Monde une mort honteuse, qui est la source de notre Liberté, & le sondement de nos Esperances par rapport à une Vie plus heureuse; sur-tout, puisque la haine of stiare qu'ils portent à l'Evangile jusqu'à ce jour, nous fournit un argument sans replique en saveur de l'autorité de l'Ancien Testament, & par cela meme en tayeur de la divinité du Nouveau, qu'ils embrafferont un jour (c). CHAPI-

· Lux depens di Arkstee et Merkus



SECTION. I. Histoire d'AlTyrie.

# CHAPITRE VIII.

#### L'HISTOIRE D'ASSYRIE.

## SECTION 1.

Description de l'Assyrie.

**7** Ous avons dit dans un autre endroit (a), que l'Assyrie dérivoit son. nom d'Ashur, qui s'y étoit établi le prémier après le Déluge; & avons observé de plus (b), que ce Pays avoit communiqué son nom vers l'Occident à tout le Pays d'Aram, c'est-à-dire, à la Syrie \*, qui comprend à présent la plus grande partie du Pays entre l'Euphrate & la Méditerranée. A l'Orient, au Midi, & au Septentrion, l'Assyrie doit avoir porté fon nom aussi loin, que les Princes qui ont gouverné cet Empire ont pousse leurs conquêtes †.

Si nous considérons l'Assyrie Géographiquement, il se trouvera que nous l'avons déja décrite en partie, dans ce que nous avons dit ci-dessus des diffé-

rens

(a) Supr. T. I. p. 313. (b) Ibid. T. II. p. 2.

\* Bechart (1) distingue deux sortes d'Assyriens; les uns proprement ainsi nommés, qui Babitoient au delà du Tigre, & qui descendoient d'Achur; & ceux de ce côté de l'Euphrate, qui tiroient leur nom de אוד, Sur, ou Tyr (2), précéde d'un article, comme dans ביצורים Hassurim. Mais quelque solidité qu'il puisse y avoir dans cette observation étimologique, elle ne sauroit nous être de grand usage. L'origine des deux Peuples est si dissérente, l'un descendant d'Asbur, & l'autre d'Aram, & la distance qui les sépare si grande, qu'un accident aussi léger qu'une particule ne nous semble pas rendre suffisamment raison pourquoi l'ancienne & puissante Nation des Syriens auroit été désignée par le nom d'Assyriens par tous les Peuples d'alentour; sur-tout si l'on fait attention à d'autres difficultés auxquelles

ce sentiment donne lieu, & que nous indiquerons dans la Note suivante.

† 11 y a apparence qu'à proportion que la Monarchie s'étendoit, son nom s'est étendu avec elle: c'est ainsi que l'Aram Nabaraim des Juifs porta le nom d'Affyrie (); de-même on a confidéré Babylone & la Chaldée comme formant une partie de ce Pays (4); & l'on pourroit, suivant nous, en dire autant du Pays soumis aux Rois de Ninive. C'est ce qui est confirmé par le témoignage de Trogue Pompée (5), qui affirme que les Assyriens ont été apellés syriens par abréviation. La prémière grande Monarchie a été celle d'Afffrie, dont le nom avec le tems est devenu respectable à ceux-là mêmes qui avoient ressenti autresois les tristes effets de son pouvoir: c'est ce qui a fait que par vanité ou par habitude les Peuples d'alentour ont pris le nom d'Affyriens, ou bien que ce nom feur a été donné par d'autres, ou enfin quils ont été obligés par les Affyriens victorieux à s'apeller comme eux. Quoi qu'il en foit à cet 'égard, il est certain qu'il n'y a pas moyen de déterminer exactement ce que les Grecs & les Latins ont entendu par Assyrie, les Auteurs dont il s'agit faifant cet Empire affez grand pour comprendre tout le Pays qu'il y a entre la Mediterrance à l'Occident & l'Inde à l'O-

(1) Phaleg L. IV. c. 34. (2) Supr. T. II. p 55.

(3) Asijan, Exped. Alexand, L. VII. p. 453

(4) Ammian. Marcell. L. XXIII. c. 20. (5) Jul. L. I. c. 2. & Supr. T. H. p. 1.

Section rens Pays dont nous avons fait l'histoire, & qui dans ce point de vue peuvent être considérés comme Provinces d'Assyrie; & que le reste de cette Histoire Description ne pourra être achevé, que quand nous aurons décrit divers aud'Assyrie. tres Pays, dont l'ordre que nous avons dessein de suivre dans cet Ouvrage, ne nous permet pas encore de faire mention. Ce même ordre nous oblige à nous borner ici à l'Assyrie proprement dite.

Sen etendue.

On ignore l'étendue de ce Pays, & ce seroit un travail assez inutile, que celui qu'on entreprendroit pour en déterminer les limites: mais en supposant que son étendue est la même que celle de la Province qu'on nomme aujourd'hui Curdestan, il se trouvera qu'il est situé à l'Orient du Tigre, & qu'il s'étend au Nord-Est & au Sud-Ouest des sources de ce Fleuve & du Lac Van jusqu'à la Province de Khuzestan en Perse; ou, suivant Ptolomée, l'Assirie est située le long des rives Orientales du Tigre, depuis le Mont Niphates jusqu'au Mont Zagros, & est bornée à l'Orient par le Mont Choatras. Telles font les limites & la situation touchant lesquelles les Géographes sont d'accord entr'eux. Pour ce qui est de l'étendue exacte de ce Pays, nous n'en dirons rien, faifant profession d'ignorance à cet égard. Ce Pays, après avoir abondé autrefois en peuple & en choses nécessaires à la vie \*, est tombé, depuis la chute de l'Émpire Assyrien, dans un état de disette à l'un & à l'autre de ces égards : malheur qui doit particulièrement être attribué à fa situation, qui l'a rendu en différens tems le théatre de plusieurs guerres entre de puissans Empires; & n'est plus à présent qu'un désert, à l'exception du terrein qu'on cultive encore aux environs de quelques villes peu confidérables, qu'il y a vers les frontières (a); si bien que nous n'avons presque rien à dire de ses qualités ou de ses productions. Dans un autre endroit de cet Ouvrage (b), nous avons eu occasion de dire ce que nous savions de l'état de ce Pays quelque tems après le Déluge, & de son ancienne ville Ninive: ainsi, après y avoir renvoyé nos Lecteurs, nous allons marquer la division qu'en ont faite les Grecs.

Ptolomée (c) partage l'Assyrie, en allant du Nord-Ouest au Sud-Est, en différentes Provinces, qui font, Arrapachitis, Adiabène †, Arbélitis, Calacine ou Cha-

(b) Supr. T. I. p. 224. (c) Lib. VI. c. I. (a' Rauwolf's Tray. c. 9. p. 11. \* Il est certain que ce doit avoir été un Pays d'abondance, sans que pourtant ce soit celui que l'Ecriture désigne comme (1) un Pays de froment & de bon vin, un Pays de pain & de vignes, un Pays d'oliviers & de miel, quoique Bochart (2) & Rauwolf (3) soient dans cette idée; car Rabsakeh, de qui sont les paroles que nous venons de citer (4), a probablement en vue quelques-unes des Provinces d'Affyrie nouvellement conquises, & non pas l'Assyrie proprement ainsi nommée; ensorte qu'on ne sauroit insérer la sertilité de ce dernier Pays, des paroles du Général Affyrien: quoique, pour dire vrai, elles ne laissent pas de former une puilsante présontion qu'il ne devoit guères être inférieur à celui dont Rabsakeb l'aisoit la description: car où est le Conquérant qui seroit habiter la partie la plus agréable de son Empire par des Captifs, & qui en garderoit une moins agréable pour

† Tout le Pays a été quelquesois désigné par le nom de cette seule partie. Pline fait la même remarque (5) touchant Adabène, qu'on apelloit autrefois Affyrie. Ammian Marcellin

<sup>(1) 2</sup> Rois XVIII. 32. (2) Phaleg I. IV. c. 19.

<sup>(1)</sup> In his travels c. 9. p. II.

<sup>(4) 2</sup> Rois ubi fupr. (5) Hilt. Nat. L. V. C. 12.

Chalachène, Apolloniatis, & Sittacène: mais il n'est pas possible de déterminer Section les bornes de chacune de ces Provinces, ni de leur affigner à chacune les villes respectives qui peuvent y avoir été autresois. Ce ne sont pas-la même toutes les Provinces d'Affyrie, dont les anciens Géographes font mention: d'Affyrie. nous trouvons dans leurs Ecrits les noms d'Aturie (a) ou d'Atyrie \*, pour marquer une partie de cet Empire, comme aussi ceux d'Atacene † & de Chalonitis (b) 1.

Le Tigre peut passer avec raison pour un des principaux Fleuves de l'Assyrie ‡, non seulement à cause qu'il baigne toutes les Frontières Occidentales

(a) Strab. L. XVI. incunt.

(b) Plin. L. VI. c. 26.

lin (1) en dit autant, & (2) dérive le nom d'Adiabène, de ceux de deux Rivières apellées Diaba ou Adiaba, rejettant l'opinion ordinaire, qui dérive ce nom du mot Gres, Aiasaivett transire, Διά τὸ είναι πλεική ποταμκή έν αυτή, και Δυσχερεστεραν ποιείν την Δίαβατιν, à cause du grand nombre de Rivières, qui font qu'on ne sauroit y voyager que difficilement (3). A cette même explication Suidas (4) ajoute une fable, savoir, que c'est dans l'endroit dont il s'agit que se trouve l'Avernus, dont il sort une vapeur si empessée, que tout Animal ou Oiseau qui en sent l'odeur perd la vie sur le champ; & que c'est de-là que tire son origine le nom d'Adiabène, ou d'endroit qu'on ne fauroit traverser. Nous passerons sous silence quelques autres difficultés étymologiques, dont le nom en question est susceptible (5). Bochart (6) lui donne une Origine Affyrienne ou Chaldaique, le dérivant de הדייב, ou הדייב, Hadjab ou Hadyab, comme l'apellent les Talmudistes & l'Interprète Chaldaique; ou bien de הדייביא Hadjaba ou Hadjava, d'où il déduit (7) l'Adiavena d'Ammian Marcellin (8). Nous verront bientôt pourquoi une partie de l'Assyrie a été désignée par ce nom.

\* Cette Province a aussi donné son nom à tout l'Empire, quoiqu'elle n'en ait été probablement qu'une très petite partie; & suivant Bochart (9), le nom étoit synonime à celui d'Assyrie, toute la différence consistant dans la dialecte, dont la prémière est conforme à la manière de prononcer des Hébreux, & l'autre à celle des Chaldeens: ces derniers changeant constamment le w Sin des Hebreux en n Tau. Quoi qu'il en foit à cet égard, il est certain que les Grees ne prenoient l'Aturie ou l'Atyrie que pour une simple Province de l'Assyrie. Strabon (10) dit que le Lycus séparoit l'Aturie de l'Arbélitis; d'ou il s'ensuit que les Grecs ne confi-

déroient l'Aturie que comme une partie de l'Assyrie.

† On croit que cette Province doit son nom à la ville d'Erech (11) ou d'Arec, c'est le sentiment de Scaliger & de Casaubon (12); & si cette étymologie est vraie, nous n'avons à présent rien à dire d'Artacène, puisqu'elle ne se trouvera plus en Assyrie, mais dans le Pays de Scinber (13) en-deçà du Tigre.

1 C'a été apparemment la même Frovince que Cala & Calacine: fur quoi nous renvoyons le Lecteur à ce qui a été dit dans un autre endroit (14), nous contentant de remarquer que la

Callonites de Polybe (15) pourroit fort bien avoir été le Pays en question.

‡ On prétend que ce nom lui a été donné à cause du grand nombre de Tigres qui se trouvent le long de ses bords. Ce qui semble donner quelque poids à cette conjecture, est que le Lyous & le Caprus (noms relatifs aux Loups & aux Chèvres (16)) font des Rivières du même Pays. D'autres dérivent ce nom d'un mot Persan, qui signisse une slèche, pour marquer la rapidité de son cours. Mais cette conjecture est combattue par Pierre de la Valle (17, qui atteste que ses eaux coulent bien plus lentement que celles de l'Euphrate; & (18) Tuevenet rend

(1) Wbi fupr.

(2) Ibid. (3) Bochart Phaleg. L. IV. c. 19.

(4) Ad vocem AdiaBrin.

(5) Cellarius Geogr. Antiq. Vol. II L. III. c. 17.

(6) Phaleg. ubi supr.

(7) 1bid. (8) Ubi supr.

(9) Phaleg. ubi faps,

(10) Lib. XVI. ingunt.

(11) Gen. X. 10. (12) Cellar. Geogr. Antiq. ubi supr.

(13) Gen ubi fupt.

(14) Supr. T. l. p. 229. in Not.

(16) L. V. c. 54. (16) Cellar ubi fupr. (17) Dans ses Voyages

(18) Dans ses Voyages Part. U. c. 13.

Section de ce Pays, mais aussi parce que c'est dans ce Fleuve que se jettent toutes les Rivières d'Assyrie, & que c'est sur lui qu'étoient situées les grandes villes Histoire de cet Empire (a), Ninive, Ctésiphon, & autres. Après le Tigre, on peut compd'Allyrie ter comme moins considérables, le Lycus, le Caprus, & le Gorgus \*, qui font à peu près à d'égales distances l'un de l'autre, & qu'on suppose avoir été tous entre les deux villes de Ninive & de Séleucie. Comme nous n'ayons rien d'important à dire concernant les raretés naturelles ou artificielles de ce Pays jadis si fameux, nous terminerons ici cette Section.

SEC-

#### (a) Cellar. Geogr. Antiq. T. II. L. III. c. 17.

rend une bonne raison pourquoi le cours du Tigre est si lent, savoir parce qu'il va extrêmement en serpentant, & que son lit est parsemé d'îles & de Bancs de pierre. Bochart dérive le nom de ce Fleuve de son ancien nom Hébreu Hiddékel; & les Arabes l'apellent encore aujourd'hui Dijlat. Ceux qui habitent aux environs le nomment Hiddékel jusqu'à ce jour

Le Lycus & le Caprus, suivant Bochart (2), sont les deux Rivières Diaba & Adiaba, ou Dava & Adiava. STT Diava, dit-il, fignifie un Loup; & le mot Chaldéen STT, Diva, a précisément la même fignification. De-là il dérive le mot Grec Lycus. Hadiaba, nom de l'autre Rivière, vient, à ce qu'il panche à croire, d'un mot Arabe, qui veut dire vite; mais comme cette étymologie n'est rien moins que claire, nous n'y insisterons pas davantage, nous contentant de remarquer qu'on croit communément que ces deux Rivières sont les mêmes que le grand Zab & le petit Zab d'à présent. Ce dernier nom, à ce que conjecture Bochart (3), est une abréviation de Diaba, ou dérivé du mot Hébreu 387 Zéab, qui n'en diffère qu'en dialecte. Thévenot (4) apelle ces Rivières Zarb, & parle comme s'il n'y en avoit qu'une qu'il a vu se jetter dans le Tigre, dont la largeur est double de la sienne: il ajoute que fon cours est fort rapide, que ses eaux sont blancheatres & très froides: phénomène qu'il explique en remarquant que ses eaux tombent des Montagnes de Curdistan, & consistent en neiges sondues. Ceci s'accorde très bien avec l'idée de Bochart touchant la plus petite des deux Rivières en question, savoir l'Adiaha, à laquelle il attribue un cours fort rapide; mais pour ce qui est de la grandeur, elle s'accorde mieux avec celle de l'autre. Le Voyageur, que nous venons de citer, éclaircit en quelque sorte un passage du Géographe Nubien (5), qui, dans la traduction que nous avons de fon Ouvrage, dit: les deux Zabs font de grandes Rivières, qui étant unies égalent en largeur plus de la moitié du Tigre, quoiqu'il affirme un peu auparavant, que leurs embouchures sont éloignées l'une de l'autre de trente six milles. On demande comment en ce cas ces deux Rivières peuvent s'unir; & si le véritable sens ne pourroit pas être, que les deux ensemble seroient un peu plus que la moitié du Tigre? The venet semble décider cette question, & y répondre affirmativement.

Bochard (6) paroit aussi être de sentiment, que le Gorgus & le Caprus sont dans Ptolomée les noms d'une seule & même Rivière, particulièrement à cause qu'il ne trouve leur nom en aucun autre endroit; mais fuivant les Cartes du Géographe de Liste il y en a trois, l'une au Nord des deux Zabs, qui est la plus Occidentale des trois; & en cela il différe de Ptolomee; qui fait la Rivière de Gorgus la plus Orientale. Le Lecleur pourra prendre sur ce sujet le parti qu'il jugera à propos. Hardouin prétend que cette Rivière est le Zerbin de Pline (7). Cellarius (8) ne fait bonnement qu'en dire, & se contente d'observer que l'opyos signifie rapide, ce qui pourroit avoir déterminé Bochart à croire que c'est la même Rivière que

l'Adiaha, à laquelle il cherche une étymologie propre à exprimer la vitesse.

(1) Rouwolf in his travels, part. 2. c 9.

(2) Phaleg nhi fupr.

(1) Ibid (4, In Hift. Trav. to the Levant c. 13, p. 2. (5) Clim. 4. part. 6.

(6) Ubi Supr

(7) Hift. Natur. L. VI. c. 26.

(8) Geogr. Apriq. Vol. II. L. III. c. 17.

#### SECTION II.

SECTION II.

Histoire d'Assyrie.

"Antiquité, Gouvernement, Loix, Religion, Coutumes, Arts, Sciences, & Commerce des Assyriens.

LE Royaume d'Assyrie occupe, par son antiquité, la prémière place dans les Historiens profanes, mais est précédé dans l'Ecriture par celui de Babel ou de Babylone. Cet Empire sut sondé par Asbur, & point par Nimrod, comme l'ont prétendu quelques Auteurs \*, qui embrassent le Système

\* Le texte (1) où la fondation de cet Empire est mentionnée la prémière sois, est susceptible de plus d'une interprétation: celle de nos Bibles, & quelques autres portent, Asshur sortie de ce Pays & bâtit Ninive: au-lieu que Vatable, Junius, Bochart, Coccejus, Schetanus, Heidegger, Spanbeim, & le Clerc, traduisent, il (c'est à-dire Nimrod) s'en alla en Asbur & bâtit Ninive. Toute la dispute roule sur (2) ceci, savoir, si le mot d'Assur dans le texte marque le sils de Sem, ou bien le Pays d'Assur ; car ce mot est employé en l'un & en l'autre de ces sens dans l'Ecriture. Ceux qui ont adopté la dernière de ces interprétations, semblent saire quelque violence au texte, étant obligés de suppléer la particule en, au lieu que les autres suivent sans aucune altération la construction des termes de l'Original. Mais sans nous arrêter à des vetilles Grammaticales, nous allons employer des argumens d'un autre genre, pour mettre cette matière dans tout son jour.

Personne ne conteste que le Pays d'Asbur ou l'Assur ne sire son nom d'Asbur, sils de Sem; & à en juger par ce qui est dit dans l'Ecriture (3), ce ne peut avoir été que parce qu'il sortit du Pays de Seinhar, où étoient tous les descendans de Noé au tems de la dispersion, pour aller prendre possention du Pays qu'i a porté dans la suite son nom. Or qu'y a t-il de plus naturel que de supposer, que le texte en question doit s'entendre de ce changement de Pays? Ninive & les autres villes ne peuvent naturellement avoir été bâties que par lui, à moins qu'on ne prétende que Nimrod ait fait la conquête de ce Pays avant qu'Asbur s'y soit établi. Si cette dernière supposition étoit vraie, il y a apparence que ce Pays auroit porté le nom de Nimrod plutôt que celui d'Asbur. Nous trouvons à-la vérité dans un autre endroit (4), qu'Asbur sonda Babel; mais il n'est dit nulle part que Nimrod alla en Assur & bâtit Ninive.

On objecte qu'il n'est pas apparent que Moyse ait voulu insérer un article relatif à la branche de Sem, dans un endroit où il n'étoit question que de celle de Cam. Mais peut on ignorer que de pareilles parenthèses sont très stéquentes dans l'Ecriture? Telles sont, par exemple, celles qui regardent Ish-bosheth (5), & la Flotte d'Hiram (6). Un Auteur moderne (7) affirme que l'Ecriture nomme expressément le Pays d'Assyrie le Pays de Nimrod. Si la chose, dont la prémière idée est due à Bochart, étoit vraie, il en résulteroit une difficulté embarassante, quoique le texte d'Éjaie, qui vient d'être cité, soit très propre à diminuer l'avantage qu'on prétend tirer de celui de Michée. Ce dernier Prophète s'exprime ainsi (8), ils ravageront le Pays d'Assyrie avec l'épée, & la Contrée de Nimrod à ses portes. Ces paroles semblent clairement distinguer le Pays de Nimrod d'avec celui d'Assyrie: ainsi il s'en faut beaucoup que ce texte prouve que ce soit un seul & même Pays. Divers Interprètes (9), tant Juis que Chretiens, entendent par ces deux Pays ceux d'Assyrie & de Babylone, qui étoient réunis sous la Monarchie Assyrienne du tems de la prophétie dont il s'agit; car Manasse, sils d'Ezéchias, sous le règne duquel Michée prophétis, su de Babylone, comme on le verra dans la suite de cette Histoire.

. .

<sup>(1)</sup> Gen. X. 11. (2) Perizonius Origin. Babylon, c. 4. p. 39. (3) Ubi Supr.

<sup>(4)</sup> Efa. XXIII. 13. (1) 2 Sam. IV. 6. Tome III.

<sup>(6) 1</sup> Rois X. (7) Bestord in his. Script. Chron, Demoults.

P. 772.
(8) Chap. V. 6.
(9) Perizopius ubi supr.

Histoire d'Affyrie.

Section de Ctésias; & étoit au commencement un Royaume distinct de celui de Babylone, quoique dans la fuite ils n'ayent formé ensemble qu'un seul Empire. Asbur quita le Pays de Scinbar (a) à l'occasion de l'aggrandissement de Nimrod, & batit Ninive & plufieurs autres villes, comme Réboboth, Cala & Réfen. Il y a apparence qu'il fit sa résidence à (b) Ninive, & qu'il érigea un nouveau Royaume, qui fut apellé d'après lui Albur, ou Albrie. La Chronologie que nous suivons, ne combat nullement la grande antiquité que Ctésias (c) & Syncellus (d) attribuent au Royaume d'Assyrie, quoique cette antiquité ne s'accorde point du tout avec le Calcul Hébreu. Pour nous, qui suivons le Calcul Samaritain, nous croyons que la Monarchie Asserienne, bien loin d'être moins ancienne qu'on ne prétend, peut s'arroger encore 358 ans; voici comment. Tout l'intervalle, suivant notre calcul, entre le Déluge & la Naissance de Jéfus-Christ est de 2997 ans: le commencement du règne de Cyrus a, selon la plupart des Chronologistes, précédé de 559 ou de 560 ans la Naissance du Sauveur : si l'on ajoute à ce nombre les 350 ans qu'a duré l'Empire des Mèdes suivant Ctésias, & 1300 ans pour la durée de la Monarchie Asserienne fuivant le même Historien & ceux qui se sont rangés à son opinion, la prémière année du règne de Ninus, qu'on prétend avoir été le prémier Monarque d'Allyrie, coincidera avec l'année 2209 avant Jésus-Christ, ou, ce qui revient au même, avec l'année 789 après le Déluge; au-lien que suivant nous Ashur batit Ninive & fonda l'Empire Assyrien environ l'an 431 après le Déluge, c'est-à-dire 358 ans plutôt; desorte que si nous voulions combattre l'autorité des Ecrivains prophanes qui ont parlé de l'origine de la Monarchie Affyrienne, ce ne feroit pas le trop, mais le trop peu d'antiquité qu'ils lui donnent, que nous leur objecterions : mais alors il faut distinguer avec foin entre cette simple Monarchie & le grand Empire du même nom qui se forma dans la suite; & cela pour des raisons qui seront marquées dans la Section suivante.

Son Gote-

Faute de lumières suffisantes, nous ne saurions rien dire de particulier touvernement. chant le Gouvernement des Assyriens, hormis le peu que nous pouvons inférer de ce que l'Histoire rapporte touchant la conduite de leurs Princes. Onne fauroit douter que l'Affirie n'ait été, pendant plusieurs siècles, un petit Royaume gouverné par des Chefs héréditaires d'une manière très simple, comme nous l'avons remarqué au sujet des Syriens (e) & des habitans de Melo-

(a) Gen. X. 102.

(d) Chron. p. 165. (e) Supr. T. II. p. 20.

(b) Ibid. vers. 11. (c) Apud Diod. Sicul.

L'Auteur (1), que nous venons de combattre, citant le texte d'Esar que nous croyons faire pour nous, savoir, voici le Pays des Chaldeens, ce Peuple-là n'etoit point avant que l'Assyrie le fondat pour ceux qui demeurent dans le désert, prend la liberté d'ajouter le nom de

Nimrod après le mot d'Allyrien, écrivant ce nom en Italique & mettant une virgule après, comme s'il faifoit partie du texte. Une pareille addition est inexcusable en lui, qui trouve très mauvais (2) que le Chevalier Neseton ait pris une liberté du même genre, mais pas à beaucoup près fi gran le (3). Il est vrai que le Chevalier Noveton se trouve lié par une hypothèfe; mais la même chofe n'a pas moins lieu à l'égard de notre Auteur, qui auroit du pardonner à Newton une licence, qu'il ne se faisoit aucun scrupule de prendre.

(1) Redford ubi fupr, Prafat. p. 3. (2) Ibid.

(3) In his Chronol. of anc. Kingd. Amended p. 68. & 217.

Mésopotamie (a) \*. Quand le Royaume des Assiriens devint dans la suite une Section puissante Monarchie, leur Gouvernement paroit avoir été entièrement Defpotique, & l'Empire même Héréditaire; & c'est tout ce que nous en sa- Histoire

d' Affyrie.

Ses Loix.

Nous n'avons rien de particulier à dire touchant leurs Loix. Probablement elles étoient vagues & en petit nombre, puisqu'elles dépendoient de la volonté arbitraire du Prince; car les Monarques Affyriens affectant de se faire rendre des honneurs divins, comme on le verra dans la fuite de cette Histoire, se mettant eux-mêmes au dessus les Dieux des Peuples qu'ils avoient vaincus (b), ordonnant quelquefois qu'on n'adorât qu'eux feuls (c). & même prétendant avoir une autorité souveraine sur tous les habitans de la Terre (d); on ne fauroit concevoir que les Affyriens ayent été foumis à quelque forme règlée de Gouvernement, à moins qu'on ne suppose que leurs Rois approchoient si fort de la nature de ces Dieux dont ils usurpoient le culte, qu'ils n'éprouvoient aucun changement, ce qui n'est rien moins que

Nous n'avons guères plus de lumières sur leur Religion que sur leurs Loix: Sa Relien général nous favons qu'ils étoient idolâtres, & qu'ils avoient divers Tem-gion. ples consacrés à différentes Idoles. Nifroch semble avoir été une de leurs principales Divinités, au moins pendant un tems; mais Selden déclare (e) que ce Dieu lui est totalement inconnu †. Nergal n'étoit pas proprement une Divinité

(a) Supr. T. II. p. 20. (b) 2 Rois XVIII. 33. &c.

(c) Judith III. 8.

(d) Ibid. II. 3.

(e) De Diis Syris Syntagm. II. c. 10.

\* Il s'offre ici une difficulté à résoudre concernant la Mésopotamie, qui paroit avoir été une Monarchie très ancienne, dont les conquêtes s'étendoient de toutes parts, dans le tems que Cushan-rishathaim passa l'Euphrate, & tint les Enfans d'Ifraël sous le joug durant huit ans (1). On ne sauroit dire avec certitude qui étoit ce Cushan rishathaim, & comment il acquit ce degré de puissance qu'il semble avoir possédé. Mais il paroit (2) par l'Ecriture, que quelque formidable que puisse avoir été d'abord la Monarchie Mesopotamienne, elle perdit bientôt une partie de sa puissance, & pourroit même fort bien avoir été détruite par les armes d'Othoniel (3). Le Clerc (4) observe, que dans la suite des Rois Assyriens que Ctésias a donnée. il n'est fait aucune mention de ce Cushan rishathaim, qui, suivant le calcul d'Eusèbe, doit avoir été contemporain de Bélochus, dix neuvième Roi Assyrien selon lui (5), & que quoique Jujephe (6) l'apelle Chusarth Roi d'Assyrie, trompé par l'Histoire de Ctésius, il ne voit pas que nous devions pour cela préférer une pareille autorité à celle de l'Ecriture, qui certainement n'auroit pas apellé Cushan-rishathain un Aramite de Mésopotamie s'il avoit été Assyrien. Tout ce qui nous reste à ajouter sur ce sujet, est que la Monarchie Mésopotamienne sut de peu de durée, & se vit bientôt divisée en un grand nombre de petits Royaumes, de quelques-uns desquels nous avons eu occasion de faire mention ci-dessus (7).

† Tout ce qu'on en peut dire, se réduit à de simples conjectures. Beyer (8), qui entre prend de suppléer ce qui manque à cet égard dans Selden, suppose que ce Dieu pourroit sort bien avoir été Saturne ou Bélus; ou, avec Kircher (9), qu'il étoit représenté sous la figure d'un Vaisseau, en mémoire de l'Arche: mais nous ferons voir dans la suite de cette Histoire, que la supposition dont il s'agit est une pure chimère. Les LXX l'apellent Mesarach

& Afarach.

(1) Supr. T. II. p. 612.

(2) Jug. III. (3) Ibid.

(4) Ibid. III. 8.

(5) V. la suite des Rois Affriens dans la Section

suivante.

(6) Antiq. Jud. L. V. c. 3. (7) T. II. p. 37. (8) In Additam. Seld. Syntagm. II. c. 10.

(9) In Pantheo.

Hi/toire

Section vinité Asserbier nous en parlerons dans l'article de l'ancienne Religion des Perses. Adramélech appartient davantage au Pays en question, & étoit, à ce qu'on prétend, représenté sous la figure d'une Mule ou d'un Paon (a) \*. Anamélech étoit pareillement, dit-on, représenté comme un Cheval ou Faifand, ou une Caille (b); mais ce ne font-la que des réveries de Rabbins. C'est à l'Ecriture Sainte, & aux Ecrits des Juifs que nous devons le peu que nous venons de marquer touchant leur Religion, & ce que nous aurons occasion d'ajouter en parlant de la Religion des Babyloniens, qui pourroit fort bien avoir été la même que celle des Affyriens. Le reste doit se trouver dans les Cérémonies superstitienses des Philistins, des Syriens & des Phéniciens. Dercéto t, qui suivant Ctésias (c) doit avoir été une Divinité Asserrienne, étoit à ce qu'on croit le Dagon des Philistins; mais c'est ce que nous avons nié (d), en marquant les raisons qui nous engageoient à rejetter cette supposition (e); & si nous l'avons apellée la Déesse d'Ascalon (f), ce n'a été qu'en confidérant ce Pays comme foumis alors aux Asseriers. Dercéto, comme les Grecs la nomment (nous ignorons quel peut avoir éte son nom Allyrien) étoit certainement une Déesse Assyrienne d'un ordre inférieur, sur-tout relativement à une Déesse que notre Auteur (g) apelle Vénus, qui pourroit fort bien avoir été la Déesse Syrienne à Hiérapolis (b), ou l'Astarté Phénicienne sur le Mont Aphac (i). C'est ce que nous conjecturons; mais nous parlerons plus au long de cette Vénus Allyrienne, quand nous ferons parvenus à l'Article de la Religion de Babylone, laquelle a été sans contredit la même que celle d'Assyrie, étant toutes deux dérivées de la même source, comme les deux Nations l'ont été suivant Ptolomée, qui, dans sa Table Astronomique, donne le nom d'Assiriens aux Rois de Babylone. Ainsi nous nous contenterons d'observer, que les Assyriens (k) & les Syriens (l) honoroient particulièrement des Poissons, en mémoire, à ce qu'on assure, de la Déeffe Dercéto d' Ascalon, qui avoit été métamorphosée entièrement, ou du moins en partie, dans un Animal de cette espèce (m). Outre cela, ils honoroient Sémiramis fous la forme d'un Pigeon; foit parce qu'elle en fut nourrie quand on l'eut exposée après sa naissance (n); ou à cause que ces animaux assistérent à fa mort, quand, fuivant la Fable, elle fut changée en un Qifeau de cette forte

(a) Selden, ibid. cap. 9-

(b) Idem ibid.

(c) Diod. Sicul. L. II.

(d) Supr. T. I. p. 606.

(e) Ibid. Note.

(f) Ibid. p. 607. (g) Diodor. Sicul. ubi supr.

(b) Supr. T. II. p. 22.

(i) Ibit. Note.

(k) Diodor. Sicul. ubi supr.

(1) Supr. T. II. p. 66.

(m) Diodor. Sicul. ubi fupr.

(n) Idem ibid.

<sup>\*</sup> Cette particularité a fait supposer qu'il y avoit quesque rapport entre ce Dicu & Junon (1).

Il y en a qui croient qu'Adramélech & Anamelech font le même Dieu que Moloch (2). L'Ectte Décife est aussi désignée par d'autres noms, comme d'Alergatis, d'Atargata, d'Arergatis, & aurres pareils; mais c'est dequoi nous ne parlerons, que quand il s'agira de la Venus Babylonienne.

<sup>(1)</sup> Beyer Additam. ubi fupr. c. 9:

<sup>(2)</sup> Solden. de Diis Syris Syntagm. II. c. 9. & Supr. T. I. p. 526.

forte (a): ce qui est tout ce que nous avons à dire de la Religion Assertion en cet endroit, à moins que nous ne repétions que Sémiramis étoit, à ce qu'on suppose (b), quelquesois représentée avec un pigeon sur la tête, & nom-Histoire mée le Signe; comme aussi qu'on la représentoit sans cette marque, & com- d'Allyvie. me montrant du doigt la grande Déesse (c), pour une raison marquée dans un autre endroit (d); & enfin, que Sardanapale fut déifié & représenté avec un habit qui avoit quelque chose de particulier (e): d'où il semble qu'on pourroit conclure, qu'ils déifioient en géneral tous leurs Rois, ce qui ne peut qu'avoir extrêmement étendu & varié leur idolàtrie.

Leurs Coutumes, leurs Arts, leurs Sciences, & leur Commerce, doivent Leurs' avoir été à peu près les mêmes que ceux des Babyloniens : ainsi nous attendrons Coutumes, à en parler, que nous soyons parvenus à l'Histoire de ce dernier Peuple. Largage Pour ce qui est de la Langue & des Lettres des Assyriens, nous avons déja & Alpha

dit (f) que c'étoient les mêmes que celles des Syriens.

### ECTION

De la Chronologie Assyrienne jusqu'à la chute de cet Empire.

ON ne fauroit nous blamer, si nos recherches touchant la Chronologie Afsyrienne ont une étendue qui pourroit paroître excessive: l'importance de la matière, par le rapport qu'elle a avec la Chronologie des plus anciens Royaumes, auffi-bien qu'avec la Chronologie de l'Ecriture qui diffère totalement de celle de plusieurs Ecrivains prophanes, nous servant d'apologie à cet égard. Mais avant que d'entrer dans cette discussion, nous croyons devoir observer, que les deux principales causes qui ont pu jetter dans l'er-qui sont reur les Historiens qui ont traité de l'antiquité des Nations, étoient pro-que l'anbablement l'ignorance & la vanité. Leur ignorance venoit principalement de cienne ce que les plus anciens Peuples ne faisoient point de Mémoires de ce qui les Histoire concernoit, ou de ce que ceux à qui ces Mémoires étoient transmis, a est si monvoient le malheur de les perdre. Le Monde ne fut peuplé que peu à peu, firueuse. & ce ne fut que par degrés que l'Opulence, le Pouvoir, & les Sciences des ment faus-Peuples allérent en augmentant: ces derniers sur-tout doivent avoir com- se dans ce mencé chez les Nations les plus anciennes, enforte que quelques Nations qui concerne les Asont eu des Mémoires avant que d'autres avent seulement existé.

Il y a eu des Peuples qui n'ont jamais fait de Mémoires de ce qui les re- &c. gardoit: ce qui pourroit fort bien avoir été le cas des Schytes, comme il paroit par leur dispute avec les Egyptiens sur le chapitre de leur antiquité (g); & ceux qui en ont fait, n'ont jamais pu les faire en une fois, ou d'abord, faute de Lettres ou d'autres moyens nécessaires; & quand meme ils auroient en en main de pareils moyens dès le commencement, il ne s'ensuit pas qu'il

leur

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul. ubi supre

<sup>(</sup>b) Supr. T. II. p. 23. (c; Ibid.

<sup>(</sup>d) Ibid.

Histoire

Section leur soit arrivé quelque chose qui valût la peine qu'on en conservât le souvenir. Les prémiers Siècles du Monde ont été employés à l'Agriculture, & à se pourvoir du nécessaire. Quand dans la suite le Genre-Humain vint à d'Afyrie. se multiplier, les Peuples doivent naturellement avoir passé un grand nombre d'années à s'entre-disputer les terres qu'ils occupoient. En un mot, il faut supposer que la Terre a joui d'un calme prosond, & que quelques Nations ont fait de grands progrès en fait de Science, avant que d'être en droit de supposer qu'on ait songé à former quelques Monumens Historiques : d'où il s'ensuit que les Traditions touchant l'origine du Monde & de plusieurs Nations, peuvent avoir été, ou fort altérées, ou entièrement perdues.

Mais en admettant même qu'outre les Juifs, d'autres Peuples avoient conservé leurs Traditions, ces Traditions peuvent avoir péri par diverses causes. Il se peut que ces Peuples ayent été comme éteints, & leurs Mémoires détruits par la malice, ou, ce qui revient au même, par le zèle de quelques Partis, foit dans la Religion, foit dans le Gouvernement Civil. On fait qu'il y a eu des Rois qui ont taché d'effacer la mémoire de leurs Prédécesseurs, afin de fixer sur eux-mêmes seuls l'admiration de la Postérité, semblables en cela à cet Empereur Chinois qui règnoit environ 200 ans avant la naissance de Jésus-Christ (a). Il se peut aussi que d'autres Rois avent eu dessein d'établir une Ere, comme Nabonassar (b), qui semble avoir eu l'ambition de paroître le plus grand des Rois de Babylone; quoique, pour le dire en passant, il n'ait pas eu cette espèce de soible, comme nous le ferons voir dans la suite de cette Historie.

Telles peuvent avoir été les causes qui ont empêché la production des Monumens Historiques, ou qui les ont détruits après leur naissance; quoique les guerres, étrangères ou domestiques, ayent été particulièrement fatales aux Archives de toutes les Nations en général. La plupart des Conquérans se sont fait un point de politique de les détruire; d'un coté, pour effacer la mémoire de ce que les Peuples vaincus étoient autrefois; & de l'autre, pour ôter à ces Peuples tous les Monumens dont la vue auroit été capable de les exciter à la révolte. D'autres Conquérans ont tenu la même conduite. par un principe d'ignorance ou de superstition, comme par exemple les Mahométans, par-tout ou ils ont porté leurs armes victorieuses. A-la-vérité, les Romains ont été très favorables à cet égard aux Grecs: mais ces derniers n'ont pas fait la même grace aux Peuples qu'ils ont subjugués, à l'exception pourtant des Egyptiens, qu'ils épargnérent pour les memes raisons qui avoient engagé les Romains à les épargner; savoir, parce qu'ils les considéroient comme leurs Maîtres en fait de Sciences.

Cela étant, si nous nous rapellons les nombreuses révolutions que chaque Nation a éprouvées, nous ne serons plus étonnés que les Antiquités des différens Pays de la Terre soient plongées dans une si profonde nuit, ou si défigurées par un monstrueux mêlange de fables.

Il est certain que les Babyloniens, ou les Chaldeens, ont eu une espèce d'His-

<sup>(</sup>a) Martin. Hist. Sinic. L. VI. p. 239. Coupl. (b) Syncell. p. 207. Tab. Chron, Sinic. p. 17.

d'I listoire depuis l'Origine des Choses; & il paroit par les fragmens qui nous Section en restent, que cette l'issoire s'accordoit avec ce qui se trouve dans les Ecrits de Alovje, qui pourroient fort bien avoir été puisés dans ceux des Chaldéens, dont les fuifs descendoient. Mais cette Histoire Babylonienne n'existe d'Assyrie. plus depuis longtems, & a été remplacée par d'absurdes Traditions & de ridicules Fables: perte que le témoignage de Josephe (a) doit nous faire regarder comme très considérable. Pour que nous eussions un récit passable de l'origine & de l'ancienne Histoire des Nations, il faudroit qu'elles se suffent communiqué leurs Mémoires dès le commencement, & que les Historiens de chaque Pays eufsent travaillé avec autant d'application à connoître les affaires des Royaumes voisins que celles de leur Patrie: & en ce cas, une ruïne générale auroit pu seule rendre raison des ténèbres qui couvrent l'Histoire des prémiers Peuples. Il n'est guères possible qu'une pareille supposition ait jamais en lieu, sur-tout en égard à la ridicule vanité qui a pris naissance avec le Monde, & qui apparemment ne finira qu'avec lui. Cette passion n'a jamais manqué de se produire dans un Pays, dès-que ce Pays commençoit à fe trouver dans un etat florissant, &, à mesure que la prospérité y augmentoit, à croître avec elle. De-là ce mépris que tant de Peuples ont eu pour leurs Voisins: mépris qui dans la suite étant devenu héréditaire, a été une des plus fécondes fources des malheurs du Genre-Humain. Que si l'on joint cette vanité à une parfaite ignorance du pasfé, on ne sera pas surpris de trouver dans la plupart des l'Listoriens de l'Antiquité, les faussetés palpables qu'on y rencontre.

Nous pourrions rapporter plufieurs exemples frappans des mauvais effets du défaut en question; mais nous n'indiquerons que les Grecs, auxquels nous devons la plus grande partie de l'ancienne Histoire prophane. En fait de vanité, les Grecs ont sans contredit, sinon surpassé toutes les Nations de la Terre, du moins égalé celles qui étoient le plus infectées de cette maladie. Ils méprisoient l'Histoire de tous les autres Peuples, & ne s'en mettoient en peine qu'autant qu'elle pouvoit avoir quelque rapport avec eux; & en ce cas-la même ils en rapportoient quelques particularités, moins pour en conserver le souvenir à la Postérité, que pour se faire honneur à eux-

mêmes...

Ce que nous venons de dire, paroit clairement par la conduite qu'ils ont tenue à l'égard des Archives du Royaume de Perse, dont ils n'ont paru faire aucun cas, & qu'ils ont même détruites, quand ils se sont rendus maîtres de cet Empire. Aucun de leurs Historiens, que nous fachions, n'a confulté ces Archives, pour donner une Histoire de Perse tant soit peu suivie. Il n'y avoit de Peuple, dont ils se souciassent, que les Egyptiens, qui affectoient un profond silence sur leurs affaires. Quelques Grecs à-lavérité, que le bon-sens avoit guéris de l'orgueil National & des préjugés de leurs Pays, tels qu'étoient, par exemple, Eratosthène, Hécatée d'Abdère, & Ménandre d'Ephèse, peuvent être cités comme des exceptions à ce que nous venons de dire; de-même que quelques Etrangers, tels que Bérnse & Mane-

shows ,.

Section thon, qui ont été engagés à écrire l'Histoire de leurs Pays respectifs pour l'usage des Grecs. Mais cela a servi à mettre dans un plus grand jour l'in-Histories juste vanité de ce Peuple, qui a fait si peu de cas des Historiens en quesd'Ajyrie. tion, qu'aucun d'eux n'est parvenu jusqu'à nous. S'il nous en reste quelques extraits, ce n'est pas même aux Grecs que nous en avons l'obligation, mais à Fosèphe, & aux Chronologistes Chrétiens, Africain, Eusèpe & Syncellus.

Il n'y a point de Nation policée fur la Terre, qui ait été aussi hardie que les Grecs à mêler enfemble la Fable & l'Histoire; & cependant il semble qu'ils ayent été dans l'idée, qu'il n'appartenoit qu'à eux d'écrire l'Histoire, non seulement de leur propre Pays, mais aussi celle des autres Peuples. Prétention ridicule, dont nous trouvons un exemple dans Diodore de Sicile, qui, dans tout ce qu'il dit des Egyptiens & des Chaldéens, ne cite jamais, ni Bérose, ni Manethon, préférant à leur autorité les chimères de sa façon. Demême, par rapport à l'Assyrie, au-lieu de puiser dans de bonnes sources, comme Polyhistor l'auroit été en plus d'une occasion, il ajoute soi à Ctésias, Auteur peu digne de croyance, comme nous le prouverons dans la fuite de cette Section. Mais comme il étoit Grec, l'orgueilleuse partialité de son compatriote le préféra à tout autre, & fon Histoire nous a été transmise, pendant que d'autres Histoires ont eu le sort que celle de Ctésias & de Diodore avoient mérité: fort qu'a subi celle de Trogue, qui n'est pas autrement à regretter, du moins à en juger par ce que son Abréviateur nous en a conservé. Les Ecrivains, dont nous venons de parler, ressemblent à plusieurs de nos modernes, qui dans ce qui concerne l'Histoire Mahométane, s'en rapportent aux Historiens Byzantins, ou bien, en adoptant les fausses Relations de quelques Voyageurs ignorans, donnent dans un grand nombre d'erreurs, qu'ils auroient pu éviter, s'ils avoient pris la peine de consulter les Traductions & les Extraits que de favans Hommes ont eu foin de leur

Pour revenir à notre sujet, nous disons qu'il y a eu de grandes & de puissantes Nations, qui ne subsistent plus depuis plusieurs siècles: de ce nombre étoient les Babyloniens, les Affyriens & les Lydiens, dont tous les Monumens Historiques font détruits depuis bien longtems. Les Grecs, par une orgueilleuse négligence & un mépris infolent, n'avoient sur leur sujet que peu ou point de lumières; & aucune autre Nation, hormis les Juifs, ne peut nous en dire quelque chose. Pour cette raison, & pour quelques autres que nous marquerons dans la fuite, nous ne faisons aucun cas des Histoires ordinaires de ces Peuples, & particulièrement des Allyriens. Nous entrons à présent dans une carrière difficile, qui a été un labyrinthe dont de très habiles Chronologistes n'ont pu fortir. Cependant nous n'entrerons dans aucun détail pour les résuter, notre dessein étant de prouver qu'ils se sont tous égarés à l'exception de Marsham, de Newton, de Cellarius, de Montfaucon, de Dupin, & de quelques autres.

# TABLE des Successeurs des Rois Assyriens, suivant Eusèbe & Syncellus.

SECTION III. Histoire d'Allyrie.

|     | Suivant Eufèl     | e.    |       | Suivant Syncellus.     |      |  |  |  |
|-----|-------------------|-------|-------|------------------------|------|--|--|--|
|     |                   | Anné  |       | Années.                |      |  |  |  |
|     | * * * * * *       | * * * |       | Belus règna            |      |  |  |  |
| I   | Ninus regna = -   |       | 52 2  | Ninus                  | - 52 |  |  |  |
| 2   | Sémiramis         |       | 42 3  | Semiramis              | - 42 |  |  |  |
| 3   | Zameis ou Ninyas  |       |       | Ninyas-ou Zames        |      |  |  |  |
| . 4 | Arius             |       | 30 5  | Arius                  | - 30 |  |  |  |
| -5  | Arius Aralius     |       | 40 6  | Arius                  | - 40 |  |  |  |
| 6   | Xerxes, ou Baleus |       | 30 7  | Xerxes                 | - 30 |  |  |  |
| 7   | Armamitres        |       | 38 8  | Xerxes                 | - 38 |  |  |  |
| 8   | Bel-ochus         |       |       | Belochus               |      |  |  |  |
|     | Bal-eus           |       | 52 10 | Balæus                 | - 52 |  |  |  |
|     | Altadas           |       |       |                        |      |  |  |  |
|     | Mamitus           |       | 30 12 | Sethos                 | - 30 |  |  |  |
| T2. | Manchaleus        |       | 32 13 | Aschalius              | - 28 |  |  |  |
|     | Spherus           |       | 20 14 | Sphærus                | - 22 |  |  |  |
| TA  | Mamitus           |       | 30 15 | Mamylus                | - 30 |  |  |  |
|     | Sparetus          |       |       | Sparthæus              |      |  |  |  |
|     | Astacadis         |       |       | Ascatades              |      |  |  |  |
|     | Amyntes           |       |       | Amyntes                |      |  |  |  |
| rQ  | Bel-ochus *       |       |       | Belochus               |      |  |  |  |
| 10  | 200-00/365        |       | 43 19 | Delochus               | - 25 |  |  |  |
| 70  | Bellepares        |       | 20 20 | Relatores              | 00   |  |  |  |
| 19. | Lamprides         |       | 30 20 | Belatores              | - 30 |  |  |  |
|     | Sofares           |       | 32 21 | Lamprides              | - 30 |  |  |  |
| 21  | Tambaras          |       | 20 22 | Sosares Lamphraës      | - 20 |  |  |  |
| 22  | Lampares          |       |       |                        | _    |  |  |  |
| 23  | Panyas            | 2     | 45 24 | Panyas                 | , -  |  |  |  |
|     | Sofarmus          |       | 19 25 | Sofarmus               | - 22 |  |  |  |
| 25  | Mitreus           | 3     |       | Mithraus               |      |  |  |  |
| 20  | Tautanes +        |       | 32 27 | Teutamus ou Tautanes ‡ |      |  |  |  |
| de  | 0 011 0 01        | 617   | ,     | a. 77 a . 78 at        | Sui- |  |  |  |

\* Ou Bolochus. Ce Prince eut une fille nommée Atossa, & aussi Sémiramis, qui occupa le

trône avec lui pendant l'espace de douze ans (1).

. TO CIT

† Bion & Alexandre Polyhistor (2) partagent cette suite de Rois en deux Dynasties, que nous avons séparées par cette marque †. Ce Belochus, qui termine la prémière Dynastie, est apellé par les mêmes Auteurs (3) Belleus le Dercétonien; & c'est en lui, disent ils, que s'éteignit la Race de Sémiramis, quand Belétaras, Bélétores, ou Bellepares, Jardinier du Roi, s'empara de l'Émpire d'une façon toute extraordinaire, & le transmit à ses Successeurs, jusqu'à la dissolution de la Monarchie sous Sardanapale. La prémière Dynastie de ces Rois, sinissant avec Bélochus, doit être apellée Dercétonienne, d'après Dercéto mère de Sémiramis (4).

1 Ce fut durant son règne que Troie suivant Eusèbe (5). ‡ Syncellus (6) transcrit d'Eusèbe ce que nous avons dit dans la Note précédente, & re-

marque que Troie fut prise l'An du Monde 4124.

<sup>(1)</sup> Euseb. Pamph. Chron. Lib. poster. p. 30. (4) Diod. Sicul. L. II. (2) Ap Agath. L. II. p. 63. (5) Supr. T. I. p. 150. (6) Chronograph. p. 151. Tome III.

SECTION
III.
Histoire
d'Assyrie

| N  |      | S        | uivai | nt E   | usèbe. |      |      | Suivant Syncellus. |    |               |          |        |    |       |       |
|----|------|----------|-------|--------|--------|------|------|--------------------|----|---------------|----------|--------|----|-------|-------|
|    |      |          |       |        | J      |      | Anné | es.                |    |               |          |        |    | Ann   | iées. |
| e  | 27   | Teuteus  |       |        |        | -    | -    | 40                 |    | Teutæus       |          |        | -  | -     | 44    |
| e. | - •  | * *      | *     | 唐      | *      | 非    | *    |                    |    | Arabelus      |          |        |    | -     | 42    |
| -  |      | * *      |       | *      | 391    | *    | 半    |                    |    | Chalaus       |          | •      |    | -     | 45    |
|    |      | * *      | *     | *      | 100    | *    | 妆    |                    | 31 | Anebus        |          |        |    | -     | 38    |
|    |      | * *      | *     | *      | 长      | *    | 海    |                    | 32 | Babios *      |          | -      |    |       | .37   |
|    | 28   | Thinaus  | -     |        |        | -    | -    | 30                 | 33 | * - 4         | * *      | *      | *  | *     |       |
|    |      | Dercilus |       | _      |        | 84   |      | 40                 | 34 | Dercylus      |          |        |    | -     | 40    |
|    |      | Eupales  |       |        |        | -    | -    | 38                 |    | Enpacmes      |          |        | -  |       | 48    |
|    | 21   | Laosthen | es    |        | , н.   | -    | -    | 45                 | 36 | Laosthene     | S -      |        | -  |       | 45    |
|    | 22   | Pyriatid | es    | as. 26 | -      | -    | -    | 30                 | 37 | Pertiades     |          | -      |    | •     | 30    |
|    | 23   | Ophrater | is .  |        |        |      | -    | 20                 |    | Opratæus      |          |        |    | m.    | 2 E   |
|    |      | Ophrater |       | _      |        | -    | -    | 50                 | 39 | Epheceres     |          | -      |    | -     | 52    |
|    |      | Ocrazap  |       |        | -      |      | -    | 42                 |    | Acragane      |          |        |    | ***   | 42    |
|    | 36   | Tonos Co | ncole | 105.   | par i  | les? |      | 00                 | 41 | Thonos C      | Concoler | os -   | -  | -     | 15    |
|    | 9    | Grecs,   | Sard  | anapa  | ile .  | 3    | -    | 20                 |    |               |          |        |    |       |       |
|    |      | ,        |       |        | ut '-  |      |      |                    |    |               | En       | tout . |    | - I   | 460   |
|    | E3C) | A TOT TO |       |        |        |      |      |                    | A  | TT D T D 31 ( | Gui      | 33 ant | PE | carit | 11000 |

TABLE des Successions des Rois Assyriens, suivant l'Ecriture, & selon l'ordre où ils sont dans cette Histoire.

|   |            | Su                    | ivant | l'Ec | ritur | D. | Suivant cette Histoire. |                                 |  |  |  |
|---|------------|-----------------------|-------|------|-------|----|-------------------------|---------------------------------|--|--|--|
| - | Pul<br>Tig | lat-pil               | ésar. |      |       |    |                         | 1 Pul.<br>2 Tiglat-pilésar.     |  |  |  |
| 3 | Sali       | nanaz                 | sar.  |      |       |    |                         | 3 Salmanazar.<br>4 Sennacherib. |  |  |  |
| 5 | All        | nacher<br>ar-had<br>* | ldon. | aju  | *     | 16 | *                       | 5 Assachucheus.                 |  |  |  |
|   | 握          | 米                     | *     | *    | *     | 86 | *                       | 7 Nébuchadnezar, ou Chyniladan: |  |  |  |
|   | *          | 18                    | #     | *    | 96-   | *  | *                       | 8 Sarac ou Sardanapale.         |  |  |  |

C'eff \* Quoique Syncellus paroisse s'accorder avec Eusèbe touchant le Prince qui occupoit le trône d'Assyrie quand Troie sut prise, il place néanmoins cet évenement sous le règne de Babios. Ce Roi, dit-il, (1) étoit apelle Tithon par les Grecs, & étoit père de ce Memnon, qui, étant envoyé contre les Grecs, mourut de la main d'Achille. Il raconte que la Copie d'une Lettre écrite à ce Prince par le Roi Priam existoit encore de son tems, & aussi qu'il s'apelloit Tauxanes Second. Cette histoire est tirée de Ctésias (2), qui nomme ce Roi Teutamus, comme Syncellus, en le distinguant néanmoins de Tithon père de Mennon. Cet Auteur pau digne de foi (Ctessas) rapporte qu'il envoya dix mille Ethiopiens, & autant de Susiens (Peuples très éloignés l'un de l'autre) avec deux cens chariots, au secours de Priam, qui lui étoit tributaire. Tithon, suivant le même Auteur, étoit en ce tems-là Gouverneur de la Perse, & en grande saveur auprès du Roi: son sils Monnon, qui commandoit ces troupes auxiliaires, étoit alors à la fleur de son âge, & avoit fait bâtir un Palais dans le Château de Suse, qui garda le nom de Memnonia jusqu'au tems des Perses: outre cela il sit paver un grand chemin, qui retint son nom pensant plusieurs siècles. Mais il semble 3) que les Ethiopiens voisins de l'Egypte ayent nié cette hilloire, prétendant que Memmon étoit leur compatriote, & se soient sait un honneur de montrer son Palais, qui du tems de notre Auteur portoit encore le nom de Memnonia. L'Hiltoire de Ciésias a essuyé bien d'autres contradictions, mais nous reviendrons à cet article.

(1) Idem ibid.

<sup>(1)</sup> Chronograph. p. 155. (2) D.od. cicul. Biblioth. Hill L. II. p. 77.

C'est une chose étonnante que tant d'habiles gens., Historiens & Chrono- Secrion logistes tant anciens que modernes, ayent adopté aveuglement les saussetés de la prémière Table. Pour concilier cette Table avec l'Ecriture, ils Histoire ont forgé des hypothèses qui ne s'accordent avec aucune Histoire sacrée d'Assyrie. ni profane, quoique rien ne fût plus aisé que de découvrir toute l'imposture, qui est trop grossière pour n'être point apperçue. Les deux suites, qui et Table. forment la prémière Table, sont tirées, nonobstant les variations qu'on y voit, d'une seule & même suite, sormée par Ciésias, qui termine son Histoire des Assyriens par une Liste de Rois depuis Ninus jusqu'à Artaxerxès (a). Castor, son Copiste, sut copié à son tour par Eusèbe (b), qui à l'exemple de Ctésias commence par Ninus, pendant que Syncellus d'un autre côté commence par Bélus, qu'il fait règner cinquante-cinq ans, quoique Caftor (c), qu'il suit à l'égard du prémier de ces articles, fasse profession d'ignorer la durée du règne de Bélus. Mais ce n'est point-là l'unique différence qu'il y ait entr'eux. Dans la suite de Syncellus il y a quatre Rois, qui manquent dans celle d'Eusèle, & qu'on ne trouve en aucun autre endroit. Aulieu de rechercher la cause de cette différence, \*, nous aimons mieux travailler, de concert avec plusieurs grands Hommes, à prouver la fausseté de l'une & de l'autre suite: mais avant que d'entreprendre cette tâche, nous observerons que Syncellus donne plus de durée qu'aucun autre à la Monarchie Affyrienne. St. Augustin (d) fait durer cette Monarchie 1305, Castor 1280, Eusebe 1240, Velleius 1070, & Syncellus 1460, excédant grandement son Auteur original Ctésias, & ses deux Copistes Diodore & Trogue, qui n'en mettent qu'environ 1300.

Tous ces calculs étant empruntés primitivement de Ctésias, & accourcis ou allongés au gré de ceux qui ont écrit après lui, il fera nécessaire de rechercher sur quel fondement Ctésias lui-même a bâti son édifice. Aristote, qui étoit presque son contemporain, le déclare indigne de croyance; & quiconque jettera les yeux sur son Histoire des Indes, conclura sur le champ qu'il n'avoit pas la moindre ombre de sincérité, & Aristote n'est pas le seul qui se soit déclaré contre lui, ni son Histoire des Indes la seule preuve que son témoignage est sujet à caution, comme il paroîtra dans la suite.

Quand Ctésias ne seroit pas aussi décrié qu'il l'est, sa Liste des Rois Assyriens ne formeroit cependant point de preuve que l'Empire en question eut duré autant qu'il dit, rien n'étant plus aisé que d'inventer des noms, & d'aiouter à chaque nom un règne d'un certain nombre d'années (e), sur-tout pour

(a) Phot. Biblioth. p. 134. Tmemat. 72. Diod. Sicul. L. XIV.

(b) Marsh. Can. Chron. Seculo 17. de Regib.

(c) Syncell. p. 206.

(d) De Civit. Dei. L. XVIII. c. 20.

(e) Du Pin Biblioth. des Hitt. p. 284.

<sup>\*</sup> Cette différence de quatre Rois, quoique difficile, & peut être impossible à expliquer, ne laisse pas de nous fournir un argument qui prouve qu'il n'y a aucun fonds à faire sur toute la suite. Les différences considérables qu'on remarque dans l'Histoire d'un période aussi reculé prouve l'incertitude de cette Histoire même, ou plutôt le tout n'étant qu'une fable, chaque Ecrivain s'est cru en droit de l'ajuster à sa façon: & c'est par cette supposition seule qu'on peut, à ce qu'il nous semble, rendre raison du peu d'accord qui se trouve entr'eux dans les choses les plus importantes. X 2

SECTION
III.
Histoire
d'Assyrie.

un homme qui prétend avoir vu dans les Indes des choses qui n'ont jamais été, & qui ne seront jamais. A cet égard, ne pourroit-on pas proposer cette question? Ctésias n'auroit-il pas forgé son Histoire Assyrienne, tout comme il a forgé les Monstres qu'il prétend avoir vu dans les Indes? Et ne sommes-nous pas autant en droit de révoquer en doute sa véracité, quand il dit avoir tiré son Histoire d'Assyrie des Archives de la Maison Royale, que quand il assure gravement avoir été témoin oculaire de ce qu'aucun mortel n'a jamais vu?

Cette question est d'autant plus sondée, que sa Relation des Indes & son Histoire des Assigniers, sont également merveilleuses & impossibles. Qui peut croire que Ninus ait été à la tête d'un million d'hommes, dans le tems que la Terre n'étoit encore gueres peuplée, & que le Genre-Humain devoit se trouver encore dans un état de simplicité? Ou qui peut admettre comme vrai ce qu'il raconte de Sémiramis; la valeur de cette Princesse & ses saits héroïques à l'âge de vingt ans; ses deux millions d'hommes employés à bâtir la Ville de Rabylone; ses trois cens mille peaux de Bœuss noirs agencées en sorme d'Eléphant, & autres choses pareilles? En un mot, son Histoire Assignier, telle qu'elle est dans la Section suivante,, n'a été saite que

pour étonner, & pour se jouer de la crédulité humaine.

Ce qui prouve particulièrement que sa Liste des Rois Asseriens doit être regardée comme une grossière fiction, est ce mélange de noms affectés aux Gress, aux Perses, & aux Egyptiens. Sphærus, Lamprides, Laosthenes, Dercylus, sont des noms Grecs très communs. Amyntas est le nom d'un Roi de Macédoine, & Arius celui d'un Roi de Sparte. Le nom de Piritiades semble avoir été formé de Pyritis, Herbe Médecinale que Ctéfias doit avoir connue, puisqu'il étoit Medecin. Xerxes, Armathrites, Mithræus, sont des noms Persiens. Sosarmus, suivant lui-même, est le nom d'un Roi des Mèdes; ce qui n'a rien d'étrange, l'Empire ayant passé des Assyriens aux Mèdes: mais on a plus de peine à concevoir, comment Sethos, nom d'un Roi Egyptien, a pu devenir le nom d'un Roi d'Assyrie. Ceux qui sont au fait de l'Histoire en général, & en particulier de celle qui est contenue dans l'Ecriture, savent quelle étrange différence il y a entre les noms Assyriens & Persiens, & la différence plus grande encore qui se trouve entre les noms Assyriens & les noms Grecs; ensorte que tout ce qu'on peut dire en sa faveur, est qu'il. a rendu le sens original de quelques-uns de ces noms, ce qui est absolument faux. Il étoit même, de l'aveu de tout le monde, ignorant à cet égard au. point de ne pas favoir comment les noms Assyriens se prononçoient, ainsi à plus forte raison ignoroit-il leur fignification: assertion que nous aurons bientôt occasion de justifier par un exemple,

Outre cela, on a observé que dans toutes les longues suites de Rois, les mêmes noms, ou des noms approchans, reviennent souvent; comme il paroit par les cinq noms des Rois d'Assirie mentionnés dans l'Ecriture, Pul ou Phul, Tiglato-pileser ou Tiglath-pul-assir, Salmanazar ou Salman-assir, Fsarradden ou Assirie leurs noms de ceux de leurs Dieux (a), ou de ceux des Dieux

de quelques Nations dont ils faisoient cas. Il semble que les Dieux en question avent été, Bel ou Pu.', Chaddon, Hadon, Adon ou Adonis, Melech ou Moloch, Atsur ou Assur, Nebo, Nergal, Meroduc: tous ces noms se trou- Histoire vent mêlés non seulement dans ceux des cinq Monarques que nous venons d'Assyrie. d'indiquer, mais aussi dans les noms des Rois suivans, Adra-Mélec, Sharastur Nabonassar ou Nebo-adon-assur, Bel-adon, Chyniladon ou Chen-el-adon, Nebo-pul-assur, Nebuchadnezar, Nabuchadonoser ou Nebo-chaddon-assur, Nebuzaradan ou Nebo-assur-adon, Evil-Mérodac ou Ilvoradamus, & dans plusieurs autres qu'on pourroit alléguer. Après cela, qui pourroit ne pas reietter les noms arbitraires qui se trouvent dans Ctéssus? qui pousse l'ignorance & la folie au point de supposer, que le nom du dernier Roi Aljyrien, savoir Sardanapale, étoit un nom Grec, quoique, à quelque léger changement près, ce nom soit Assur-adon-pul; prétendant d'un autre côté, que son nom Assyrien étoit Tonos Concoleros, nom qui n'a aucun rapport avec la Langue Assyrienne, & qui ne paroit avoir été composé que pour flater l'oreille.

Si dans fept noms Assyriens, rapportés dans l'Ecriture, savoir les noms de cinq Rois, & ceux des deux fils de Sennacherib, il y a tant de ressemblance & d'affinité, la même chose ne devroit-elle pas se trouver suivant toutes les apparences dans une longue suite de trente-six Rois suivant Eusebe, ou de quarante-un suivant Syncellus? Mais on n'y voit rien de pareil; tous les noms, à l'exception de deux, sont différens l'un de l'autre; &, ce qui mérite particulièrement d'être considéré, il ne s'y trouve aucun des noms des Rois Asserviers mentionnés dans l'Ecriture. Dira-t-on que les noms en question ont été inconnus aux Grecs? Mais ne seroit-ce pas supposer en même tems qu'ils n'étoient nullement au fait de ce qui concerne l'Assyrie? & par cela même Ctésus ne mériteroit pas la moindre croyance. Mais il est très certain que les Grecs, du moins les plus curieux d'entr'eux, étoient inîtruits des affaires d'Assyrie. De ce dernier nombre étoit Hérodote, qui, quoiqu'il ne fasse mention que d'un seul Roi d'Assyrie, le désigne par son vrai nom, à la seule terminaison près, savoir, Sennacherib; & il paroit par-la que s'il avoit, suivant sa promesse, donné l'Histoire d'Assyrie, les vrais noms des autres Rois Assyriens s'y seroient trouvés de-même : conséquence qui est d'autant plus légitime, que cet Historien s'accorde avec l'Ecriture dans les noms de plusieurs Rois Egyptiens. D'un autre côté Ctéssas semble s'écarter de l'Ecriture en tout: & cependant, par un travers inconcevable, les récits fabuleux de cet Auteur ont été adoptés avec empressement, pendant qu' Hérodote ne s'est attiré que des contradictions & du mépris : partialité monstrueuse, que l'ignorance & la stupidité peuvent seules excuser, & dont cependant de grands Hommes parmi nous se sont rendus coupables. Mais cet article est discuté plus au long dans la Préface; revenons à notre sujet.

Les noms qui se trouvent dans Ctésias, & leur nombre, ne sont pas les seules choses qui doivent nous le rendre suspect. La longueur des règnes nous fournit un autre argument contre lui, à moins qu'on ne dife que dans ces tems reculés & si voisins du Déluge on vivoit longtems. Mais cette réponse ne vaudroit rien pour les derniers trois quarts des Rois, qui doi& Allyrie.

Sucrion vent avoir vécu dans le tems que la vie humaine avoit déjà été réduite à la mesure où elle est à présent. Et ce caractère d'antiquité, dont sont marqués plusieurs évènemens que Ctésias rapporte, forme un préjugé contre lui. sur-tout quand son témoignage est en opposition avec celui de l'Ecriture. Nimis doit, suivant lui, avoir règné avant le tems d'Abraham, & avoir conquis la Perse, la Médie, l'Egypte, l'Assyrie & l'Asse: Pays auxquels sa femme Sémiramis, qui lui fuccéda immédiatement, ajouta la Lybie & l'Ethiopie. Mais trouve-t-on la moindre trace de tout ceci dans le Livre de la Genese? Les Cananéens étoient gouvernés par leurs Rois ou Patriarches, quelques siècles après Abraham. Les Moabites, les Ammonites, les Madianites, les Iduméens, les Hamalékites & les Philistins, étoient indépendans de tout pouvoir étranger, avant que d'avoir été attaqués par les Israélites. L'Egypte paroit avoir joui d'une profonde paix, jusqu'à ce que Sennasherib, desirant de reculer les frontières de son Empire, prit le chemin de l'Egypte, dans le dessein d'envahir ce Royaume. Pour se convaincre de la vérité de ce que nous venons d'avancer, on n'a qu'à parcourir l'Histoire que nous avons donnée ci-dessus, des différentes Nations dont il s'agit. Il est donc clair qu'il n'y a eu d'ennemi Assyrien dans les Contrées que nous venons de nommer, que plusieurs siècles après le tems que Ctésias assigne aux règnes de Ninus & de Sémiramis. On peut prouver de-même que la Syrie & la Mésopotamie n'étoient pas soumises aux Assyriens.

On ne fauroit nier que la Monarchie Syrienne ne fût plus ancienne que celle des Assyriens, '& ne s'étendît des deux côtés de l'Euphrate, sous Hadadezer Roi de Zobab. Cet Empire acquit le degré le plus éminent de son pouvoir durant les règnes de Ben-hadad & de Hazaël (a). Où étoient alors les Monarques Assyriens, & la domination étendue que leur donne Ctésias? Avant ce tems-là même David étoit maître d'une partie confidérable du Pays en-decà de l'Euphrate (b), fans qu'aucun Assyrien lui en disputât la possession. Les Phéniciens restérent dans l'indépendance jusqu'au tems de Salmanazar, que les Tyriens oférent défier (c) malgré la prospérité de ses armes, & de celles de quelques-uns de ses Prédécesseurs. Jettez les yeux sur l'Histoire de la Judée, de la Syrie & de la Phénicie, & vous n'y trouverez aucune ombre de Monarchie Assyrienne avant le tems de Pul, qui vivoit environ 2200 ans après le Déluge, suivant le Calcul Samaritain, que nous faisons profes-

fion de fuivre.

Nous avons avancé ci-dessus (d), comme une conjecture, que les Asseriens avoient obligé les Phéniciens & les Syriens à embrasser leur Religion; ce qui, en supposant cette conjecture fondée, prouveroit que la Monarchie Assyrienne est postérieure à l'ancien Empire de Syrie. Les prémiers Dieux des Spriens étoient Rimmon, Adad, & quelques autres Dieux d'origine mortelle, leurs plus fameux Rois (e): mais quand les Syriens se virent fous un joug étranger (f), d'autres Dieux furent introduits dans le Pays,

(a) Supr. T. II. p. 45, 46.

(d) Supr. T. II. p. 66. in Not.

(e) Ibid. p. 23.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 36. (c) Menan. apud Joseph. Antiq. Jud. L. IX. c. 14. (f) Ibid. p. 50.

comme c'étoit la coutume (a); & en conséquence de ce changement, les Section statues de Sémiramis & de Sardanapale furent érigées dans le Temple de la grande Déesse à Hiérapolis (b). Ces nouvelles Divinités, entant qu'Assirien- Histoire nes, doivent avoir été inconnues aux anciens habitans du Pays; & ce qui d'Assyrie. prouve que Sardanapale & Sémiramis ont vécu après les Rois de Damas, est que Sémiramis passe généralement pour avoir pris naissance dans le Pays des Philistins, près d'Ascalon, dans le tems que tout le Pays étoit soumis aux Rois d'Affyrie, &, à ce qu'il semble, sous le règne de Ninus (c). Qu'on juge s'il est possible que cette Princesse soit née avant que la Palestine proprement dite, & les Contrées voisines eussent été envahies par les Successeurs de Pul. L'Ecriture ne dit rien qui puisse le moins du monde servir de fondement même à une conjecture de ce genre, comme il paroit par l'Histoire des Philistins. On prétend que le père de Thammuz, ou Adenis, étoit Assirien (d); & que presque tout le Système des Superstitions Syriennes & Phéniciennes est venu des bords du Tigre (e); & comme ces deux assertions peuvent être appuyées par de puissans argumens, avons-nous tort de rejetter l'autorité de Ctésas, qui se trouve en opposition avec l'Ecriture, Hérodote, & d'autres Auteurs respectables? Après avoir prouvé que Ctésias, & par cela-même la prémière Table des Rois Assyriens, telle qu'elle est dans Eusebe & dans Syncellus, ne mérite aucune croyance, nous allons tàcher, par le moyen de la feconde Table, d'établir la Chronologie de l'Empire Affrien, du mieux qu'il nous sera possible. L'Histoire de Syrie & des Pays voisins, prouve que les Assiriens ne possédoient rien dans les Parties Occidentales de l'Asse avant le règne de Pul, qui n'envoya d'Armée de ce côté de l'Euphrate, que vers le déclin du Royaume de Damas. On ignore ce que les Assiriens pouvoient avoir fait dans l'Orient avant ce tems-là; mais il n'est pas possible de révoquer en doute que Pul, ou quelque Prédécesseur peu éloigné, n'ait été le Fondateur de la Monarchie. Nous avons dit dans un autre endroit (f), que le commencement de l'Empire Assirien doit être daté environ du tems de Ménahem; & c'est ce qu'on peut démontrer, non feulement par l'Ecriture, & par le Canon Astronomique de Ptolomie, mais aussi par divers Ecrivains prophanes très dignes de foi.

Hérodote, cet Historien si respectable, & si injustement décrié, observe que les Asseriens avoient possedé l'Asse Superioure pendant 520 ans, quand les Mèdes secouérent leur joug; & que l'Empire de ces derniers ne subsista que 150 ans, en y comprenant les 28 ans que les Schytes règnérent en Asie. Ces deux sommes, ajoutées ensemble, montent à 670 ans, & forment la durée des Monarchies des Affriens & des Mèdes. Or en ajoutant 670 ans au tems qui s'est écoulé entre Cyrus & Jésus-Christ, & qu'on estime ordinairement avoir été de 559 ans, on aura 1229 ans pour tout l'intervalle qui se trouve entre l'origine de la Monarchie Affrienne & la naissance de notre Sauveur; ce qui retranche environ 1000 ans des supputations de la plupart

<sup>(</sup>a) Supr. T. II. p. 50.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 23,24. (c) Ctef. apud Diod. Sicul. L. II. p. 65.

<sup>(</sup>d) Supr. T. II. p. 68. in Not.

<sup>(</sup>e) Sir Is. Newt. Chron. of Anc. Kingd. amended p. 27.

<sup>(</sup>f) Supr. T. I. p. 314. (g) Liv. I. c. 95.

d'Assyrie.

Section des Auteurs prophanes, quoiqu'excédant l'Ere de Nahonassar de près de 458 ans. Ainsi les nombres d'Hérodote sont certainement trop grands, quoique si Histoire courts en comparaison de ceux de Ctésias, & de ceux qui l'ont pris pour guide. Nous ajouterons en chemin faifant, que le calcul d'Hérodote n'est postérieur que d'environ 200 ans au tems de Chushan-rishathaim Roi de Mésopotamie, ou Aran-Naharaim, qui tint sous le joug, durant l'espace de huitans, les Enfans d'Israël, jusqu'à ce qu'Othoniel vint les en délivrer (a). Nous n'entreprenons point de déterminer en quel sens ce Chusban-rishathaim peut avoir été considéré comme Assyrien, & s'il étoit réellement tel ou non, nous déclarant simplement pour la négative (b), à cause que l'Ecriture (c) le dit Mésopotamien, & parce qu'on pourroit avec autant de raison apeller Cherdaloamer un Affrien, quoique le nom d'Elamite ou de Persien lui soit donné expressément. Au reste, le soin qu'ont eu nos Auteurs Sacrés de distinguer l'un de l'autre, ceux qui depuis le commencement ont fait des incursions dans les Pays en-deçà de l'Euphrate affirmant que le prémier étoit un Elamite, le second un Mésopotamien, & Pul un Assyrien, ne nous saisse aucun sujet de croire que les deux prémiers ayent été Rois d'Assprie. D'un autre côté, ceux qui considéreront avec attention ce qui a déjà été dit dans cette Section, ne seront point surpris que la date d'Hérodote soit un peu plus ancienne que ne l'exige l'exacte vérité.

Outre cela Hérodote rapporte (d), que Sémiramis, qui, suivant Diodore de Sicile (e), ou pour mieux dire suivant Ctésias, étoit femme de Ninus, n'a précéde que de cinq générations Nitocris, mère de Labynétus (Nabonadius) dernier Roi de Babylone. Or comme ces cinq générations ne peuvent emporter tout au plus que 200 ans (f), il y a apparence que Sémiramis a été femme d'un des Rois dont les noms se trouvent dans le Canon de Ptolomée, &

peut-être de Nabona/Jar lui-même.

Ces differentes raisons sont voir qu'Hérodote est digne de foi, & combien l'Histoire d'Assirie qu'il promet, & pour la composition de laquelle il avoit sans doute d'excellens matériaux, mérite d'être regrettée. Il voyagea dans le Pays, & conversa avec les Habitans. A-la-vérité un Auteur moderne (g), bien loin de faire quelque cas de ce dernier avantage, s'imagine au contraire que ces l'abitans pourroient fort bien avoir été trompés eux-mêmes. & par cela même l'avoir jetté dans l'erreur : cependant il faut avouer que la particularité en question fait beaucoup en faveur d'Hérodote, qui ne pouvoit pas mieux s'y prendre pour se mettre au fait de l'Histoire d'Assyrie, à moins qu'il n'eût été à même de consulter les Archives de la Nation.

Ce n'est pas tout; & si nous respectons le témoignage d'Hérodote, nous ne faisons qu'imiter en cela l'exemple que nous ont donné quelques Anciens distingués par leur habileté & par leurs lumières. Denys d'Halicarnasse observe (b), que l'ancienne Histoire des Asserviers est mélée de fables; que quoique la Monarchie eut duré un tems assez considérable, elle ne s'étendoit

(a) Jug. III. 8.

(e) Jug. XI. (d) Ubi fupr. c. 184. (e) L. II. p. 67.

(f) Marsh. Can. Chron. p. 522.

néan-

<sup>(</sup>b) V. huj. T. III. p. 155. in Not.

<sup>(</sup>g) Bedford in his Script. Chronol. p. 774. (b) L. I.

néanmoins que sur une partie peu considérable de l'Asie, & n'étoit pas aussi puissante que celle des Mèdes, qui s'éleva sur ses ruïnes. Appian (a) affirme que la durée des trois Empires, savoir, des Assignies, des Mèdes & des Perses, n'alloit qu'à 900 ans, qui étant ajoutés à 336, période qui s'est d'Assignie. écoulé depuis Alexandre jusqu'à Jésus-Christ, reculeront l'origine de la Monarchie Assignieme à la distance de 1236, c'est-à-dire, de sept ans de plus que ne donne la Chronologie d'Hérodote; & à cette occasion, nous ne pouvons que témoigner notre surprise, que St. Jérome (b), qui suit Ctésias, dise rondement que Ninus sut le prémier Monarque de toute l'Asie, & que, non seulement tous les Grecs, mais aussi les Barbares, étoient de ce sentiment.

Telles sont les idées des plus judicieux d'entre les I listoriens prophanes touchant la durée de la Monarchie Assprienne: idées confirmées en quelque manière par le silence d'Homère, qui, en faisant l'énumération des plus puissans Princes de la Terre au tems du Siège de Troye, ne fait pas la moindre mention d'aucun Monarque Assprien, quoique, suivant le compte de Ctésias,

le théatre même de la guerre appartînt aux Assyriens.

Ce que nous venons de dire contre la prémière Table des Rois Affriens, telle qu'elle se trouve dans Eusèbe & dans Syncellus, joint aux argumens que nous avons allégués en faveur de la seconde, telle que l'Ecriture & cette Histoire nous la fournissent, suffit pour convaincre tout Lecteur attentif, que la Monarchie Assyrienne n'est pas à beaucoup près aussi ancienne que l'ont cru plusieurs Savans, parmi lesquels il y en a de très distingués; comme aussi que les meilleurs Mémoires que nous ayons sur l'origine de l'Empire en question, se trouvent dans l'Ecriture. A quoi il est bon d'ajouter, que le Canon de Ptolomée montre clairement, qu'il n'y a pas eu en Assyrie de Rois sort considérables avant Nabonassar, qui pourroit avoir été un descendant de Pul, le prémier Monarque Assyrien mentionné dans l'Ecriture: article, dont la discussion appartient proprement à la Section qui traitera de la Chronologie des Babyloniens; quoique, pour le dire passant, stuvant l'usage ordinaire (v) de son tems.

On ne fauroit révoquer en doute l'autorité de ce fameux Canon, dans lequel l'Ere Affyrienne s'accorde, à peu de chose près, avec la Chronologie de l'Ecriture; car quoique Pul lui-même ne soit pas compris entre les limites de ce calcul, il s'en faut néanmoins si peu qu'il ne s'y trouve, que cela même peut servir, en quelque sorte, à prouver qu'il a été le prémier Monarque considérable dans les Pays en question: mais nous aurons occasion de reprendre cet article, auquel notre sujet ne nous permet pas de nous

arrêter à présent.

Nous n'oserions entreprendre de déterminer exactement l'Ere de la Monarchie Assirienne, à moins que ce ne sût relativement à nous-mêmes dans l'Occident; & alors notre Calcul devra commencer depuis l'année que Pul parut la prémière sois en-deçà de l'Euphrate, ce qui sut environ la seconde

(a) In Prof. p. 5. (b) In Holom. Time III. (c) Perizon. Antiq. Babylonic. p. 10.

Ш. Hi/toire

d'Allyrie.

Sicrion année de Ménahem, 23 ans avant l'Ere de Nabonassar, 2228 ans après le

Déluge, & 771 avant Jésus-Christ.

On peut, avec la restriction que nous avons indiquée, fixer aisément l'origine de cet Empire. Peut-être même ne seroit-il guères plus difficile d'endéterminer la fin, à moins que nous ne voulussions proposer comme une démonstation, ce que nous pourrions dire à cet égard. Le Texte Sacré, qui nous donne des lumières si distinctes touchant l'origine de l'Empire Assirien, & qui nous fait part de quelques actions remarquables de cinq de ses plus. puissans Princes, nous laisse tout-à-coup dans l'obscurité, ensorte que nousfommes obligés d'avoir recours aux Livres Apocryphes & au Canon de Ptolomée, pour démêler les Successeurs du grand Esarbaddon. Le Livre de Judith s'accorde si précisément avec Hérodote, dans ce que ce dernier dit de la guerre entre les Assiriens vers le déclin de leur Empire, & les Mèdes dans le tems que leur puissance alloit en augmentant, que nous avons cru devoir ajouter foi à ce double témoignage. Outre cela, comme le règne de Nébucadnezar répond dans le Canon à celui de Chyniladon, nous croyons que ce sont les noms d'un seul & même Roi, le second à compter depuis Esarhaddon, ou Assaraddin. Par rapport à Sarac, que nous empruntons de Polyhistor (a), & que nous apellons aussi Sardanapale, à cause de la conformité qu'il y a entre ce que cet Historien dit de lui, & ce que Ctésias rapporte: de Sardanapale, nous avouons ingénument en être très embarrassés, comme on le verra dans le corps même de notre Histoire d'Assirie: A-la-vérité, on peut nous objecter, que Polyhistor a suivi Ctésias, ce que nous n'avons garde de nier: mais nous répondons avec le Chevalier Newton (b), que pour le fond il peut y avoir quelque chose de vrai dans l'Histoire de Ctésias, ainsi que dans la plupart des Romans; comme que Ninive sut détruite par les Medes & les Babyloniens, que Sardanapale fut le dernier Monarque de l'Empire Assyrien, & qu'Astibares & Astyages ont été Rois des Mèdes. Nous ne rechercherons point ici pourquoi le nom de Sarac ne se trouve point dans le Canon Nabonassarien, le règne de ce Prince devant nous offrir dans la suite une occasion naturelle d'entrer dans cette discussion. Ainsi, n'ayant rien de certain à dire touchant ce dernier période de la Monarchie Assirenne, nous terminerons ici cette Section...

## ECTIONIV.

L'Histoire d'Assyrie, selon Ctésias de Gnidos, & ceux qui l'ont suivi.

Section O Uoique nous ayons rejetté comme faux ce qui va suivre, nous regardons cependant comme une obligation indispensable de l'insérer ici, non seulement à cause de l'air de confiance avec lequel les Fables qu'on va lire

(e) Apud Syncell,

(b) Chronolog. of anc. Kingd. amended P. 267.

ont été débitées, mais aussi parce que plusieurs sages Historiens & habiles Chronologistes les ont adoptées & admises dans le Corps de l'Histoire depuis tant de siècles. Ninus\*, Prince d'un caractère martial & d'une ambition sans bornes, forma le dessein de subjuguer les Peuples d'alentour. Pour cet effet il rassembla les jeunes gens les plus robustes de ses Etats. & les rendit propres au métier de la Guerre, en leur faisant apprendre à manier les armes. & en les accoutumant au travail & à la fatigue (a) †.

Se voyant en état d'exécuter son projet, mais craignant de trouver en son chemin les Arabes, qu'il redoutoit seuls comme un Peuple hardi & jaloux de sa Jiberté, il sit une alliance avec leur Roi Ariæus, dans l'intention de l'engager, sinon à lui sournir du secours, du moins à rester neutre ‡. Mais Ariæus joi-guit

## (a) Apud Diodor. Sicul. Bibliot. Hift. L. II.

\* Nous n'oserions pas affirmer qu'il n'y a jamais eu de Roi tel que Ninus, ni tel que son prétendu Successeur Belus. Mais il est certain qu'il y a toute l'apparence du monde, que ces noms ont été forgés par les Grecs, ou par d'autres, afin de pouvoir rendre une raison étymologique des noms de Ninive & de Babel ou Babylone. Quoi qu'il en soit, nous savons surement que Ninus ne sauroit avoir été le prémier Monarque Assyrien; parce qu'il est impossible qu'il ait été Nimrod, ou Asbur, les tems où ils ont vécu ne s'accordant en aucune manière (1). Nous ne demandons pas mieux que de concilier l'Ecriture avec l'Histoire prophane; & si nous accordions avec quelques Savans, que Nimrod peut avoir été le même que Bêlus & Ashur, le même que Ninus; ou, avec d'autres (2), que Ninrod étoit fils de Bêlus, (qui suivant eux étoit le même que Cus) & Ninus fils de Nimrod; du moins nous exigerions que les ouvrages & les exploits de ces Princes répondissent au tems où ils ont vécu. & ne fussent pas tels que les décrit Diodore de Sicile (3) ; que les villes qu'ils bâtissent, fussent sans art & sans magnificence; que leurs Cours fussent exemptes de faste; que les guerres qu'ils entreprennent se fissent dans leur voisinage, & non dans des Pays éloignés; avec quelques milliers d'hommes, & non avec des millions de foldats; avec des Troupes mal difciplinées, & non avec d'excellentes Armées.

† Il nous semble que toute l'Histoire de Ninus est, à quelques légères différences près, une copie de celle du grand Sésostris, Roi d'Egyte (4): & notre conjecture à cet égard est fondée en partie sur l'autorité d'un Ecrivain, qui ne fait de ces deux Princes qu'un seul & même Monarque. Cet Ecrivain est Tzetzès (5), qui désigne expressément Sésostris par le nom de Roi d'Assyrie, & qui remarque que Diodore de Sicile apelle ce Prince Sésosis (6), qu'il a occupé le trône d'Assyrie, que divers Pays ont été soumis à son empire, & qu'il a sait atteler des Rois à son char; en un mot il rapporte toute l'Histoire du Monarque Egyptien Sissiries, telle qu'on l'a vue ci-dessus (7), sans la moindre variation, hormis qu'il l'appelle Assyries.

pelle Assyrien.

Le parallèle est frappant. Aménophis forme au métier de la Guerre un grand nombre de jeunes gens, dans le dessein de s'en servir à faire sous son fils les conquêtes qui lui avoient été prédites (8), le monde ne connoissant pas encore les desordres de la guerre. Ninus fait ici la même chose, avec le même dessein, à l'exception qu'il vouloit commander lui-même son Armée.

‡ On objecte à Ctésias d'avoir introduit dans son Histoire d'Assyrie un Roi des Arabes, avant que les Arabes sussent un Peuple, notre Auteur (9) les supposant descendus d'Ismaël, sils d'Abrabam: mais cette supposition est sausse, l'Arabie ayant été peuplée auparavant par Foktan

(1) V. huj T. III. p. 153. (2) Petav. de Doctr. Tempor. (3) Biblioth. Histor. L. II.

\$6) Supr. T. I. p. 450. (7) Ibid.

(8) Ibid. p. 458.

<sup>(4)</sup> Supr T. I. p. 450.
(5) Chil. 3. v. 83. ad calc, edit. Gal. Herod. Hiftor, p. 286.
p. 676.

Section | gnit ses forces aux siennes, & se rendit avec lui dans le Pays des Babyloniens La ville de *Babylone*, fi fameufe depuis, n'exittoit pas encore alors, Histoire quoique le Pays même fût parsemé de villes dont les habitans, peu instruits d'Allyrie. dans l'art de se défendre t, furent subjugués sans peine par l'ambitieux Ni-

Joktan (1). Une objection plus forte, & à laquelle il n'y a rien de bon à répondre, est. comment ces anciens Arabes s'étoient si fort distingués du tems de Ninus par leur valeur & par leur amour pour la liberté? Comment Ninus pouvoit le favoir? Il est dit dans cette Histoire, que Ninus fut le prémier qui envahit les droits de ses Voisins, & il paroit per cela même que la tirannie & l'esclavage étoient jusqu'alors des choses inconnues: d'où il s'enfuit que si ces Arabes n'avoient jamais été attaqués, il n'étoit pas possible qu'ils se fussent distingués des autres Peuples par les qualités que Ctésias leur attribue. D'un autre côté, s'ils avoient été attaqués, il est clair que Ninus n'a pas été le prémier Guerrier. Nous lisons que Sésostris, Roi d'Egypte, subjugua les Arabes (2): & à cet égard notre parallèle entre Ninus & lui ne sauroit avoir lieu. Mais Sisostris est-il plus ancien que Ninus? Notre Auteur (3) insinue que non. Suivant quelques Auteurs prophanes, ils doivent avoir été à peu près contemporains. Or si Sésostris a subjugué les Arabes, c'est un signe qu'ils n'étoient pas invincibles. Nous ignorons quel autre Conquérant peut avoir été dans ces lieux avant les deux Princes que nous venons de nommer. Justin (4) les met au nombre des prémiers qui troublérent la paix du Monde en Asie. Si l'Asie n'avoit point essuyé de guerre jusqu'au tems de Ninus, & si ce Prince a été le prémier qui ait envahi les terres de ses Voisins, les Arabes n'ont du être guères plus habiles dans ce qui concerne la profession des Armes, que les autres Nations. D'un autre côté, si Ninus a été postérieur à Sesostris, & si ce dernier avoit actuel-lement soumis les Arabes, quest-ce que Ninus avoit à craindre d'eux au point de recher-cher leur alliance, & de s'imposer, comme il sit, de si grandes obligations à l'égard de leur Roi? La fiction est maniseste: & c'est une chose étonnante, que des mensonges si grossiers avent été embrasses comme la pure vérité, quoiqu'ils ne méritent pas même d'être considérés comme un bon Roman, qui doit être l'ombre de la vérité, ou du moins de la vraisemblance.

\* S'il est vrai que Ninus ait fait sa résidence dans le Pays que nous nommons à présent Assyrie, & qu'Ariæus, ce puissant Prince Arabe, ait règné dans le Pays connu de nos jours fous le nom d'Arabie, il devoit naturellement traverser le Royaume de Babylone pour joindre son Allié Affyrien. Cela étant, si les Babyloniens étoient alors aussi foibles qu'on les représente, notre vaillant Arabe auroit pu les subjuguer en chemin saisant, & offrir leur Pays comme un présent à Ninus en l'abordant: ce qui auroit été, non seulement glorieux pour

lui, mais auroit aussi épargné bien du tems & de la dépense.

† La cause de l'ignorance des Babyloniens en fait de Guerre, nous paroit aussi difficile à comprendre, que celle de la grande habileté des Arabes dans la profession des Armes. Si les Arabes avoient été tels qu'on les repréfente, les Babyloniens auroient du être sur leurs gardes contre de pareils Voisins Il est bon de remarquer ici, que suivant notre Auteur (5), les Arabes doivent avoir été de fameux Guerriers, avant que les Affyrions eux-mêmes se fussent dillingués à cet égar le moins du monde. Cela étant, il est naturel de supposer que les Babyloniens, qui étoient entre deux, se sont appliqués à la prosession des Armes avant les A spriens, & cela pour différentes raisons, dont une des principales étoit la crainte d'être attaqués par les Arabes. Mais quelque naturelle que foit cette supposition, Ctésias en admet une directement opposée Les Babylonieus, peu au fait du métier de la Guerre, furent affujettis sans peine. Il semble qu'ils ayent ignoré que les Arabes finsent un Peuple belliqueux, & que leur Voisin, le Roi d'A fyrie, ne les ait point allurmés par ses préparatifs de guerre, puisqu'ils ne songérent, ni à se mettre en campagne, ni à fortifier leurs villes Nous laissons à juger si tout ceci a le moindre air de vraisemblance, & ajouterons simplement, que le récit en question est combattu par deux passages de l'Ecriture relatifs au Royaume de Babylone, qui y est représ nté comme le prémier Pays dans lequel, après le Déluge, on a fongé à batir des villes & des édifices confidérables, comme

<sup>(1)</sup> Supr. T. I. p. 307. (2) loid. p. 459.

<sup>(3)</sup> Diodor. Sicul. L. II.

<sup>(4)</sup> Lib. I. c. 1.

<sup>(5)</sup> Ctes. apud Diod. Sicul. ubi supr.

nus, qui leur imposa un tribut annuel, emmenant avec lui leur Roi & tous

ses enfans, qu'il fit mourir dans la suite \*.

IV. Histoire

SECTION

Ce Prince attaqua après cela l'Arménie, détruisit les villes & tout ce qui se trouva sur sa route, & inspira une telle frayeur à tous les habitans de ce d'Assyrie. Royaume, que Barzanes, qui occupoit alors le trône, alla au devant de lui avec de riches présens, & le reconnut pour Mattre: démarche qui engagea Ninus à le remettre en possession de son Royaume, à condition qu'il le serviroit, en qualité de vassal, dans toutes ses guerres, lorsqu'il en seroit reouis †. Encouragé par un si heureux succès, Ninus attaqua la Médie, & vainquit Pharnus, Roi de ce Pays, quoiqu'à la tête d'une puissante Armée. La plupart des Mèdes, qui composoient cette Armée, perdirent la vie dans la bataille; le Roi lui-même fut fait prisonnier, avec sa semme & sept enfans, & crucifié (a) ‡.

Peu

#### (a) Diod. Sicul. ibid.

comme par exemple la Tour de Babel (1). D'un autre côté, les Pabyloniens sont dépeints comme une Nation guerrière & entreprenante dès le tems d'Abraham, un Roi (2) de Scinhar, ou Babylone, s'étant des-lors joint au Roi d'Elam pour faire des incursions sur les terres des Canancens (3. Ce Roi Babylonien étoit certainement un Prince guerrier; &, suivant le calcul ordinaire, ne pouvoit guères être postérieur à Ninus, si tant est qu'il l'ait été. La ville de Bastra étoit, suivant notre Auteur, fortiliée au point d'être en quelque sorte imprenable. Pour ce qui est de Babylone, elle n'existost pas encore; & toute la Province avec ses anciennes villes fut envahie, sans faire la moindre résistance. Il est clair que tout ceci ne sauroit en aucune façon être concilié avec l'Ecriture: mais nous aurons occasion dans la suite de faire sentir davantage cette même espèce d'opposition.

Nous avons tâché, dans la Note précédente, de mettre dans tout son jour l'absurdité de la supposition de Ctésias; mais quand même les Babyloniens auroient été moins guerriers que les Peuples dont ils étoient environnés, la raison de cette différence auroit du être, qu'ils n'avoient jamais su ce que c'étoit que la Guerre. En ce cas, il faut supposer que tous leurs Voifins, fans aucune exception, ayent été à cet égard aussi ignorans qu'eux. Une Nation

guerrière en rend toujours une autre telle, & ainsi de suite.

\* On ne fauroit guères deviner ce que ce Prince peut avoir fait pour être traité si cruellement, mais il est certain qu'il n'avoit nullement été en état d'offenser Ninus; sa foiblesse. & fon peu d'activité semblent avoir été les seules causes de sa désaite, & ne peuvent pas l'avoir rendu criminel aux yeux de son Vainqueur. En un mot, il semble que Ctélias ait forgé cette circonstance, parce qu'elle s'offrit à son imagination, ou bien pour varier son récit.

† Ce Roi d'Arménie fit d'abord, à ce qu'il paroit, quelque réfistance; mais ne se trouvant pas en état de tenir tête à fon ennemi, il consentit à devenir fon Vassal, & sauva sa vie à cette condition. Il femble donc qu'il résista au commencement, & qu'il se soumit ensuite à de certaines conditions. Cela étant nous ne faurions concevoir pourquoi il fut plus éparg né que le Roi de Babylone, qui avoit été vaincu avec la dernière facilité; & dont le supplice ne peut être supposé vrai sans couvrir Ninus de honte; ni faux, sans faire tort au jugement de l'Historien, qui se forge un Héros cruel & injuste; ensorte que Ninus ne joue pas même ici le rôle d'un Héros ordinaire de Roman, qu'on représente presque toujours comme équitable & magnanime.

‡ S'il y a quelque air de vraisemblance dans ce que nous avons rapporté jusqu'ici, il confiste dans la gradation de la résistance que sirent les trois Nations qui ont été nommées. Les Babyloniens, qui furent attaqués les prémiers, ne résistérent en aucune manière; les Arméniens parurent vouloir résister; & enfin les Medes, qui furent augqués les derniers, firent

<sup>(1)</sup> Supr. T. I. p. 257. (2) Ibid. p. 510. & T. II. p. 107.

Secrion Peu content de ces différentes conquêtes, il songea à se rendre maître de toute l'Asie, entre le Tanais & le Nil; & afin de pouvoir exécuter plus su-Histoire rement ce dessein, il confia le Gouvernement de la Médie à un de ses intid'Affyrie. mes Amis, pendant qu'il seroit occupé à soumettre les autres Provinces d'Asie, qu'il réduisit, dans l'espace de dix-sept ans, toutes sous son obéissance. à l'exception de la Bactriane. & des Indes. Aucun Auteur connu n'a fait l'énumération des Peuples que Ninus vainquit, ni décrit ou compté les batailles qu'il donna: mais s'il en faut croire Ctésias, on sait qu'il se rendit maître des Conquêtes Côtes maritimes, aussi-bien que de l'intérieur du Pays, & qu'il conquit l'Ede Ninus. gypte, la Phénicie, la Célé-Syrie, la Cylicie, la Pamphylie, la Lycie, la Carie, la Phrygie, la Mysie, la Lydie, la Troade & la Phrygie sur l'Hellespont, la Propontide, la Bythinie, la Cappadoce, avec les Nations barbares depuis la Mer Noire jusqu'au Tanais, les Caddusiens, les Tapyriens, les Hircaniens, les Daces. les Derhiciens, les Carmaniens, les Choramnéens, les Borchaniens, & les Parthes, même la Perse, la Susiane, & le Pays qu'on nommoit la Caspiane, dans laquelle il pénétra par certains détroits connus sous le nom de Portes Caspiennes \*. Ninus compta outre cela quelques autres Nations moins considérables. mais il lui fut impossible de remporter quelque avantage considérable sur les Bactriens, tant à cause de leur + valeur, que par la difficulté qu'il trouva à

> une résistance réelle. Ctésias leur donne une Armée régulière, qui en vient aux mains avec celle de Ninus. Si cela est, Pharnus devoit avoir fait de grands progrès dans l'Art Militaire, & auroit été un dangereux Vassal, ou un Voisin redoutable, s'il étoit resté en vie; & ce fut pour cette raison que Ninus le condamna à la mort avec toute sa famille. En général, comme ce Mède paroit avoir été autant trop puissant que l'Arménien & le Babylonien étoient

trop foibles, le tout a un air aussi sabuleux qu'on peut le souhaiter.

\* Telle étoit, suivant notre Auteur, l'étendue de cette nouvelle Monarchie. Ninus sit toutes ces conquêtes de suite; & ces différens Peuples, dont nous venons de faire l'énumération, auffi-bien que plufieurs autres, restérent dans la suite toujours soumis à la Monarchie Assyrienne, jusqu'à la dissolution de cet Empire: fausseté, démontrée par ce que nous favons de chacun de ces Peuples en particulier; car en accordant même qu'ils ayent été assujettis par quelque ancien Roi d'Assyrie, Ninus ou un autre, leur sujettion ne peut néan-moins avoir duré que pendant un tems. Les différens Peuples dont nous avons rapporté l'Histoire, ont été exempts du joug Assyrien, depuis le moment que nous avons commencé à les appercevoir jusqu'au tems de Pul; ce qui forme un intervalle de plusieurs siècles, durant lequel il n'y a point eu de Monarchie Assyrienne en deçà de l'Euphrate. D'où il s'ensuit que si une pareille Monarchie avoit subsisté, & que sa durée eût été telle que Ctessas & ses Copittes l'affirment, elle auroit du, tant suivant le Calcul Hebreu, que suivant le Calcul Samaritain, avoir commencé plusieurs siècles avant le Déluge, & avoir sini vers le tems que ces Peuples, & en particulier tous ceux qui étoient en-deçà de l'Euphrate, ont commencé à faire quelque figure, au moins à nos yeux; car depuis le tems d'Abrabam jusqu'à Pul, il n'y a point de vettige que l'Assyrie ait étendu sa puissance sur les parties Occidentales de l'Asse. Que faut-il de plus pour démontrer que la Monarchie Assyrienne sut sormée par Pul, le prémier Roi Assyrien suivant l'Ecriture? Après lui, les Peuples en question, ou du moins plusieurs d'entr'eux, & particulièrement ceux en-deçà de l'Euphrate, ont été certainement soumis aux Assyriens; ce qui n'avoit nullement eu lieu auparavant, au moins durant quelque espace de tems considérable. Ainsi on doit regarder comme une siction cette prétendue Monarchie Assyrienne depuis Abraham jusqu'à Pul, ce qui forme un intervalle d'environ 1150 ans, qui étant ajouté au tems qui s'est écoulé depuis le Déluge jusqu'à Abraham, rapprochera l'origine de la Monarchie Affyrienn: si sort de nous, en comparaison de ce que les Auteurs prophanes débitent sur ce sujet, qu'il faudra le considérer comme d'affez nouvelle date.

T Nous ne concevons gueres comment ces Badriens ont pu devenir de si vaillans guerriers. pénétrer dans leur Pays: ainsi il remit l'exécution de cette partie de son projet à une autre fois, espérant trouver dans la suite quelque occasion plus fa-

vorable pour les attaquer (a).

Après avoir ramené son Armée dans son Pays (désigné par le nom de d'Allyrie. Syrie) \*, il résolut de se rendre aussi sameux par sa magnificence dans l'intérieur de son Royaume, qu'il l'étoit déjà par ses exploits au dehors. Dans tourne en cette vue il choisit une étendue de terrein pour y batir une ville, qui, tant son Pays. à l'égard de la grandeur que de la beauté, non seulement surpassat toutes celles qui avoient été bâties jusqu'alors; mais qui sût aussi telle que les plus grands Princes, qui naîtroient dans la suite, ne pussent que difficilement faire quelque chose de pareil †. Ayant renvoyé le Roi Arabe, qui l'avoit accom- Et renvoie pagné dans ses guerres, après l'avoir comblé d'honneurs & de présens 1, il le Roi d'Arassembla un grand nombre d'Ouvriers, & amassa un trésor proportionné à rabie. la grandeur de l'entreprise qu'il avoit formée. La prodigieuse ville qu'il fit bâtir, étoit située sur les bords de l'Euphrate ;, & entourée de murail- Ninive les qui avoient 100 piés de hauteur, & de 1500 tours, chacune haute de bâtie & 200 piés. Sa figure étoit celle d'un quarré oblong, qui n'avoir pas moins décrite. de 480 stades en circonférence, c'est-à-dire, 74 milles d'Angleterre; & ses murailles étoient assez larges pour que trois chariots pussent y aller de front. Cette ville, qu'il honora de son nom, en l'apellant Ninive, sut donnée par

Histoire

### (s) Diod. Sicul. ibid.

riers, n'ayant pas fait une seule campagne avant que d'avoir été attaqués par l'ambitieux Ninus. Le même argument prouve que Ninus n'étoit pas plus au fait de leur valeur que de celle des Arabes, comme nous l'avons fait voir ci-deilus: car si nous supposons avec notre Auteur, & avec Trogue (1), que Ninus sut le prémier Conquérant, il ne sauroit y avoir eu, suivant nous, aucune Nation belliqueuse, qu'après ses conquêtes. A-la-vérité quelques Peuples ont pu se mettre en posture de défense, & rassembler une espèce d'Armée; mais Ninus ne pouvoit les connoître qu'après les avoir attaqués, & n'avoit aucun sujet de les appréhender, à moins qu'il ne jugeat d'eux par leur taille, & par la force apparente de leur corps: particularités à l'égard desquelles il doit naturellement y avoit une sorte de conformité entre ces Nations voisines. En un mot, eu égard à la supériorité que lui donnoient fes victoires, son expérience, & le nombre de ses soldats, il seroit ridicule de supposer que Ninus eût redouté quelqu'un de ces Peuples plus qu'un autre.

\* Nous avons déjà (2) remarqué, que les noms de Syrie & d'Affyrie se prennent indifféremment l'un pour l'autre, & que cela même cause plus d'un embarras en fait de Géogra-

phie (3).

† Ce trait convient exactement à Sésostris, puisque revenant de faire la conquête de l'Asie. il s'appliqua uniquement à des ouvrages prodigieux, capables d'immortaliser son nom, & de contribuer toujours à l'utilité publique (4).

1 Sélostris fit la même chose à l'égard de son Armée (5).

‡ Ceci est faux, Ninive n'ayant pas été située de cette manière (6). Cette faute que notre Auteur (7) répète plus d'une fois, a été remarquée par divers Géographes & autres; mais on ne sauroit dire si l'erreur en question est de sa façon, ou de celle de Crésias.

(1) Justin L I. c. 1:

(2) V. huj. T. III. p. 149. (3) Ibid. in Not.

(4) Supr. T. I. p. 463.

(s) Ibid!

(6) Ibid. p. 228. in Not.

(7) Dieder. Sicul, Biblioth, Hiftorg- L. II.

Section ce Monarque à des Seigneurs Assyriens \*, avec permission aux Etrangers de s'y venir établir, & enrichie d'un territoire considérable. (a).

Histoire d' A lyrie.

Ninus fait de nouveau la guerre aux Bactriens. Sémiramis. Sa nais. Sance.

Cet ouvrage étant achevé, sans qu'on ait eu la bonté de marquer en combien de tems, Ninus se remit en campagne contre les Bastriens, qu'il n'avoit pas encore pu venir à bout de domter. La Fortune seconda en cette occasion ses desseins: mais ce que l'expédition de Ninus contre les Bactriens eut de plus remarquable, fut son mariage avec Sémiramis, dont l'Histoire mérite de trouver place ici. Du côté de la naissance, elle étoit d'une condition supérieure à celle des Mortels; car sa mère étoit une Déesse, nommée Dercéto, à l'honneur de laquelle on avoit bâti un Temple près d'un Lac poiffonneux, dans le voisinage d'Ascalon en Syrie †. Cette Déesse fut représentée dans la fuite sous la figure d'une Femme par le haut du corps, & d'un Poisfon par le bas 1, à l'occasion suivante. Elle s'étoit attirée la colère de Vénus, qui, pour lui faire éprouver les marques de son ressentiment, la rendit amoureuse d'un jeune homme, qui étoit venu avec d'autres lui offrir des facrifices. Dercéto eut le malheur de devenir enceinte, & mit au monde une fille: mais honteuse de sa faute, & cherchant à la cacher elle ôta la vie au jeune homme, mit l'enfant entre les rochers d'un désert, & accablée de tristesse & de honte, se précipita dans le Lac, où elle sut changée en Poisson ‡. Pour ce qui est de l'enfant, il fut miraculeusement nourri par une volée de Pigeons I, qui le tinrent chaud en le couvrant de leurs ailes, & le nour-

(a) Diod. Sicul. ibid.

\* C'est encore une particularité de l'Histoire de Séjostris, qui assigna à chacun de ceux qui composoient son Armée, une certaine portion de terre dans une des plus fertiles contrees de l'Egyp-

† Cette ville dépendoit de la Palestine proprement dite, & appartenoit aux Philistins (2). Ainfi, comme nous l'avons observé dans un autre endroit 3), Sémiramis étoit née dans le Pays des Philistins, & par conséquent ne pouvoit avoir avec le Roi d'Assyrie aucune relation de dépendance, sa patrie n'ayant été soumise aux Successeurs de Pul que plusieurs siècles après.

L'est ce qui a donné lieu à conjecturer que Dirce, ou Derceto, étoit la même Divinité que le Dagon des Philistins, qu'on croit communément avoir été représenté sous la figure en question : mais nous avons déja eu occasion de combattre cette idée (4). Outre cela, Dagon n'étoit pas le Dieu particulier d'Ascalon, mais d'Asbded ou Azeth (5), & par conséquent ne sauroit être pris pour la Dercéto d'Ascalon.

‡ C'est de-là peut-être qu'a tiré son origine le Culte des Poissons à Hiérapolis en Syrie (6), ou, près du Temple de la grande Déesse de Syrie, il y avoit un Lac destiné à conserver des Poissons, auxquess on rendoit l'hommage de l'adoration (7). Mais il est incertain si la Fable en question est originaire d'Ascalon, de Hierapolis, ou de quelque autre endroit.

Il y a apparence que c'est à cause de cela qu'Ascalon étoit si remarquable par la quantité de Pigeons qu'on voyoit aux environs (8), non seulement dans les grands chemins & aux champs, mais aussi autour des maisons; le Peuple n'ofant pas en manger, à cause d'une ancienne Tradition qui en désendoit l'usage (9). Il y en a qui croient que Semiramis pourroit fort bien avoir emprunt' fon nom, comme l'infinue (10) Diedore de Sicile, d'un mot qui iignifie en Spijen une Chombe (11); mais d'autres (12) rejettent cette idée, comme étant sondée fur

- (1) Supr. T. I p. 460. (2) Ibid. p. 601.
- (3) Huj. T. III p. 167.
- (4) Supr. T. I. p. 606. (5) Ibid.
- (6, Stor. T. II. p. 24. (7) 1.nd.

- (8) Supr T. I. p. 602.
- (9) Philo agud Eufeb. Prapar. Evangel. L. VIII.
- (1.) Biblioth, Hift, L. II.
  - (11) Greget, in Poftham 5, 235.
  - (12) Joseph. Scalig. in Not. ad Tragm. p. 43.

nourrirent du lait qu'ils trouvoient dans des cabanes voifines. Quand la pe- Secrion tite fill fut agée d'un an, & eut besoin de quelque aliment plus solide, les Pigeons lui apportérent des morceaux de fromage. Les Bergers d'alentour Histoire ayant remarque que leurs fromages étoient entantes, en recherchérent la d'Allyrie. cause, & trouvérent à la fin un bel enfant, qu'ils emportérent chez eux, & qu'ils envoyérent ensuite au Chef des Bergers du Roi nommé Simma \* qu'in'ayant point d'enfans adopta celui-ci, & l'apella Sémiramis: nom Syrien qui fignifie Colombes, ou Pigeons †, que les habitans de Syrie adorérent dans la suite (a). La jeune Sémiramis surpassa bientôt toutes les personnes de son sexe en esprit & en beauté: ainsi il n'y a pas sujet de s'étonner qu'elle captivat le cœur d'un certain Ménon, qui étoit venu voir en quel état se trouvoient les troupeaux du Roi, quoiqu'il fût en ce même tems Chef du Conseil de son Maître & Gouverneur de toute la Sprie. Ménon vit la divine Sémiramis dans la maison de Simma, & lui proposa de l'épouser. Sémiramis y consentit, quoiqu'avec peine, partit avec lui pour Ninive, & ayant Ninive & été mariée avec Ménon dans cette ville, lui donna deux fils, nommés s'y marie.

Hyppa-

(a) Diod. Sicul. ibid.

fur un mot qu'ils soutiennent ne se pas trouver dans la Langue Syrienne, c'est au parti de ces derniers que nous croyons devoir nous ranger, malgré la supposition que le terme dont il s'agit a cessé avec le tems d'être en usage (1). Ce qu'on vient de lire joint à quelques autres conjectures, a donné occasion d'affirmer que les Armes d'Assyrie étoient un Pigeon (2). Ce n'est pas tout, & l'on a poussé la chose jusqu'à nous représenter l'Ecu d'Assyrie de la manière suivante, la Colombe Affyrienne étendant ses ailes en champ d'or (3). D'où il s'ensuivroit que l'invention des Armoiries & des Cimiers pourroit être attribuée à (4) Sémiramis. On suppose (5) que c'est à cause de cela même, qu'il y a dans la Vulgate (6), quia fasta est terra eorum in desolationem a facie iræ columbæ: passage où au-lieu de la fureur de la colombe. il y a dans notre Version Angloise, la fureur de l'Oppresseur; dans les L.XX. ἀπὸ πεσσαπε της μαχαίζας, la face de l'épée; & dans une très ancienne Version Saxonne, qui se trouve dans la Bibliothèque de l'Eglise de Christ (7) à Oxford, la face de l'épèc de la Colombe. La Colombe du Pays d'Assyrie, dont parle Ojée (8), prouve que cet Oiseau avoit une relation particulière avec les Assyriens. Enfin, le célèbre a Lapide & quelques autres, qui suivent la Version de St. Jérôme, remarquent que Dieu nomme Nubucadnezar un Pigeon (9). Quoi qu'il en foit, d'autres ont cru que la Colombe Syrienne étoit simplement hiéroglyphique (10), & destinée à marquer la lasciveté de cette Reine; & ce qui semble confirmer cette conjecture, est que dans le Temple de la grande Déesse Syrienne à Hierapolis, où elle étoit représentée avec une Colombe sur la tête (11), il n'y avoit pas de nom joint à sa figure. Tout ceci est très obscur.

\* Le nom de Simma a fait croire à quelques Ecrivains, que le personnage en question étoit le même que Sem, & par consequent que Semiramis doit avoir été la fille de ce fils de Noi (12). C'est à coup sûr faire cette Princesse assez ancienne, puisque, suivant cette supposition, elle doit être née avant aucun de ceux à qui quelque Historien que ce soit attribue d'avoir fondé le Royaume d'Assyrie, ou celui de Babylone.

† Cette pratique étoit particulièrement en usage dans la ville d'Ascalon, comme on peut l'inférer de ce qui a été dit dans quelqu'une des Notes précédentes, quoiqu'il soit certain que le même Culte avoit lieu plus ou moins chez tous les Assyriens.

(1) Gregor. ubi fupr. (2) Idem ibid. (3) Ibid. (4) Ibid. p. 236. (5) Ibid. (6) ]érém. XXV. 38.

Tome III. .

(7) Gregor. ubi supr. 18) Chap. XI. 2. (9) Gregor. ubi supr. (10) Pier. apud eund. (11) Supr. T. II. p. 24. (12) Gregor, Poth. p. 235. IV.

Histoire d'Affyrie.

Preparaordinaires de Ninus pour conquérir la Ces préparatifs n'ont rien d'incroyaple.

triane. Pays fort & peuple.

Section Hyppates & Hydaspes\*. Bientôt elle sut s'emparer de l'esprit de son époux. qui ne faisoit rien sans son avis, & devint fameule par sa sagesse (a).

Après ce que nous venons de dire par voie d'introduction à son histoire. laissons la pour quelque tems, & suivons Ninus dans son expédition contre les Bactriens. Ne pouvant douter qu'il n'eût entrepris une tache très difficitifs extra- le, il choisit les hommes les plus capables & les plus hardis qu'il put trouver dans ses Etats; & resolu de ne pas échouer pour le coup, il rassembla 1. 700, 000 Fantassins, plus de 210, 000 Cavaliers, & pas moins de 10, 600 chariots armés de faulx. Notre Auteur avoue que ces nombres pourront Bactriane. paroître incroyables; mais qu'on n'en portera plus ce jugement, si l'on fait attention à la prodigieuse étendue de l'Asse; & sur-tout, si l'on se rapelle les 800,000 Hommes que Darius mena contre les Schytes, & les nombreuses Armées qui suivirent Xerxès en Grèce: choses arrivées depuis peu, & que tout le

monde favoit de fon tems (b).

Après avoir tâché, tant par ces argumens que par quelques autres du mê-La Bac- me genre, de rendre cette partie de son histoire croyable, notre Auteur ajoute que Ninus, en entrant dans les défilés qui étoient sur les frontières de la Bactriane, fut obligé de partager son Armée en deux ou trois colonnes, & que ce fut de cette manière qu'il pénétra dans le Pays ennemi. (c). Mais avant que d'aller plus loin, il est bon de remarquer, que la Bactriane étoit en ce tems-là pourvue de plusieurs grandes villes; que la Capitale s'apelloit Bactra; qu'un certain Oxyartes, Roi du Pays, fit convoquer tous ses sujets en état de porter les armes, & rassembla par ce moyen une Armée de 400, 000 hommes. Il prit ensuite avec tout ce monde, le chemin des défilés qui bordoient son Royaume, où il laissa entrer une partie de l'Armée de Ninus : mais dès-qu'il s'apperçut que le nombre des troupes ennemies devenoit trop confidérable, il les attaqua dans la plaine, les défit, obligea les Affyriens à gagner les montagnes, & leur tua 100, 000 hommes. Ninus, après avoir essuyé cet échec, dest les Bactriens à son tour, dispersa leur Armée, & les contraignit à chercher une retraite dans leurs villes, qu'il réduisit toutes sans peine fous fon obéissance, à l'exception de la (d) Ville & du Château de Bastra, qui ne se rendirent pas avec la même facilité, & dont il ne se vit maître qu'après un fiège long & ennuyeux †.

Durant

(a) Died. Sicul. ibid. (b) Ibid.

(c) Ibid. (d) Ibid.

\* Ce sont là des noms Grecs, qui n'ont aucune ressemblance avec quelque nom Assyrien ou Babylonien. Hydaspes étoit, suivant les LXX, le nom d'une Rivière peu éloignée du Ti-

gre & de l'Euphrate (1).

t C'étoit ici, suivant notre Auteur, la prémière guerre où les Bastriens se trouvérent engagés; & cependant ne diroit-on pas qu'une longue expérience leur avoit appris le métier destructif des Armes? Leurs troupes étoient nombreuses, bien disciplinées, & conduites par un Roi sage & prudent. D'un autre côté, la Nature avoit non seulement fortissé leur Pays, mais l'Art avoit en quelque forte rendu leur Capitale imprenable. On voit que le but de l'Historien a été de relever la valeur & la prudence de Ninus: mais il auroit été fort embaraffé à répondre, si on lui avoit demandé comment il étoit possible que les Bactriens sussent si bien préparés à faire tête à Ninus.

Durant ce siège, l'époux de Sémiramis, qui avoit accompagné Ninus, im- Section patient de revoir sa femme, lui sit savoir de le venir trouver. Cet ordre fut reçu avec d'autant plus de plaisir, que Sémiramis n'avoit pas moins d'envie d'étaler ses charmes & la supériorité de son esprit, que son mari n'en avoit de se retrouver auprès d'elle. L'habit dont elle se revétit pour se rendre Sémiraau camp, étoit fait de manière à lui laisser la liberté de pouvoir agir, à con-misserend server sa beauté, & a cacher son sexe: habit qui avoit quelque chose de si au camp charmant, que les Mèdes, à ce qu'on assure, le prirent, quand ils parvin-devant rent à l'Empire: on a dit la même chose des Perses (a).

Histoire

Dès-que Sémiramis fut arrivée devant Bactra, elle fit attention à la manière dont on conduisoit le siège, & remarqua que les Assyriens s'amusoient à attaquer les endroits les plus foibles, & ne songeoient pas même à affaillir le Château ou quelque autre endroit fort; & que cela même étoit cause que les Assiégés négligeoient les postes difficiles à prendre. En conséquence de cette observation, elle se fit accompagner de quelques hommes qui avoient le talent particulier de grimper contre des rochers, & après des peines inexprimables elle s'empara avec eux d'une partie du Château; après quoi les cause de Assyriens, avertis par un signal qu'elle leur donna, attaquérent le même en- la prise de droit. & répandirent par-là une telle consternation parmi les habitans, que la ville. bientôt Ninus se vit maître du Château & de la Ville (b). \*.

Etonné d'une action aussi héroïque, ce Monarque commença par récom- Ninus penser Sémiramis d'une manière proportionnée au service qu'elle lui avoit devient .. rendu, mais ensuite ne tarda pas longtems à éprouver les effets de sa beau-moureux té. Pour contenter sa passion, il tâcha d'engager son époux par toutes sor-de Sémi-rainis. tes de moyens à lui céder Sémiramis. Un de ces moyens, entr'autres, consistoit à lui offrir sa fille Sosana en mariage: mais comme Ménon ne vouloit entendre à aucune proposition, Ninus changea de langage, & le menaça de lui faire arracher les yeux, ce qui mit le pauvre époux dans un tel deséfpoir, qu'il s'alla pendre sur le champ. Ce sut ainsi que Ninus devint posses-

(a) Diod. Sicul. ibid. (b) Ibid.

\* Quiconque considèrera Evec attention cette partie de l'histoire de Sémiramis que nous venons de rapporter, ne pourra s'empêcher de regarder Ctésias comme un menteur aliez grossier. Se peut il rien de plus romanesque que sa naissance extraordinaire, sa conservation merveilleuse par le moyen de quelques colombes, & sa conduite au siège de Bactra? Mais le conte n'auroit rien valu sans une semme. C'est ainsi que dans la Fable de Sésostris, Athyrte, fille de ce Prince, dirige ses exploits, l'assure que ses entreprises seront accompagnées d'un heureux fuccès (1), & a, pour ainsi dire, l'honneur de toutes ses conquêtes. Il en est de même de Sémiramis: elle réuffit, par fon habileté & par sa valeur, dans un siège dont Ninus ne seroit peut-être pas venu à bout. Quelle différence y a-t-il entre Athyrte & Sémiramis. L'une conseille, & l'autre exécute. Elles semblent être une seule & même personne sous deux différens points de vue. Après cela, il ne saut pas s'étonner que Tzetzès parle d'un sésostris Assyrien (2), ni être surpris en cas que quelqu'autre s'avisat de parler d'un Ninus Egyptien. Nous ajouterons ici, que le Roi Baltrien, que notre Auteur nomme Oxyartes, est apellé par (3) d'autres Zoroastre. Mais comme dans un autre endroit nous aurons bien des choses à dire touchant ce dernier, ou du moins touchant son nom, nous n'en dirons rien de plus pour le présent.

(1) Supr. T. I. p. 459. (2) Ibid. p. 458. in Not.

(3) Juft, L. I. C. 3.

IV. Hiftsire

d'Allyrie.

Tròne Impérial (a).

Section seur de l'incomparable Sémiramis \*, qui par ce moyen se vit élevée sur le

Ninus, maître de la Ractriane, s'en retourna avec un immense butin, particulièrement en Or & en Argent, & eut quelque tems après de Sémiramis un fils, nommé Ninyas, qu'il confia en mourant aux soins de son épouse, Aun fils à laquelle il remit la Régence de l'Empire †. Sémiramis fit enterrer son époux dans le Palais, & élever au-dessus de son corps une espèce de Montagne de terre, qui n'avoit pas moins de neuf stades en hauteur & dix en largeur ‡, & qu'on pouvoit appercevoir de très loin dans cette même plaine où Ninive étoit bâtie: monument, qui survécut à cette ville de plusieurs siècles, après la destruction de l'Empire (b).

Sémi-

(a) Diod. Sicul. ibid.

(b) Ibid.

\* Scaliger (1) prétend que Sémiramis avoit épousé Ashur, sils de Sem; & cela revient à peu près au même que s'il la faisoit fille de Sem, ce que quelques-uns prétendent qu'elle a été, comme nous l'avons dit dans une des Notes précédentes. La raison sur laquelle un Savant fonde son opinion, est (2) que le nom de son fils Ninyas s'accorde mieux avec la manière Hébraïque de lire le nom de Ninive, que celui de son prétendu époux Ninus : nom que, suivant lui, les Grecs ont donné au Patriarche Ashur, petit-fils de Noë (3). Selon cette idée Sem lui-même doit avoir été Bélus qu'on suppose avoir été père de Ninus, & pas Nimrod, qui étoit plus jeune de trois générations, & qui descendoit de Cam. L'absurdité de tout ceci, quoique notre Auteur paroisse fort content de lui-même (4), a déjà été démontrée

par tant d'argumens différens, que ce seroit peine perdue que de s'y arrêter davantage.

† Ce sut ainsi qu'elle devint Reine d'Assyrie: mais un autre (5) Auteur nous apprend, que quelque respectable qu'elle dût paroître aux yeux du Peuple, elle craignit qu'on ne sût que c'étoit elle qui gouvernoit l'Empire, quoiqu'au nom de son fils qui étoit mineur. Que pour déguiser son sexe elle s'habilla de manière à n'être point connue de son sils, en couvrant fon corps d'une longue robe, avec une espèce de thiare sur la tête; que pour qu'on ne s'apperçût pas de la supercherie, elle ordonna au Peuple de s'habiller de même, & que depuis ce tems-là ce fut une mode généralement reçue en Assyrie de porter un pareil habit. Ce récit touchant l'habillement dont elle introduisit la mode, suivant Diodore (6), est bien plus vraisemblable, que ce que (7) cet Ecrivain rapporte sur le même sujet; savoir, qu'elle prit l'habit en question pour conserver sa beauté, & pour être plus propre à l'action, ce qui demande plutôt un habit court, qu'un habit tel qu'on l'a porté dans la suite à Babylone & à Persepolis. Pour ce qui regarde la prémière de ces deux villes, nous renvoyons nos Lecteurs à Hérodote (8); & par rapport à la seconde, à quelques morceaux de Sculpture des ruïnes de Persepolis (9).

Le Chevalier Raleigh (10) a très bien réfuté le chimérique projet qu'on attribue à Semiramis, d'avoir voulu passer pour son fils Ninyas; car, suivant l'Historien, Ninyas n'étoit qu'un enfant, quand 'Ninus vint à mourir. Or cela étant, comment sa mère, qu'il faut suppofer avoir été d'une tuille avantageuse, auroit-elle pu réussir à être prise pour un enfant?

‡ Ou cinq quarts de mille, en supposant que huit stades sont un mille. Par la même supposition, la nauteur doit avoir été de huit neuvièmes de mille. Ceci paroit incroyable à Mr. Rollin, qui a adopté dans son Histoire toutes les absurdités des différens Auteurs prophanes, & rejetté presque toutes les découvertes saites de nos jours en Histoire & en Géographie. Suivant lui le stade n'étoit qu'un peu plus que la seizième partie d'un mille d'Angleterre, quir ze stades faifant un mille, suivant quelques Auteurs (11). Mais quand même on lui accorderoit cette supposition, ce monument sunebre ne laisseroit pas d'être en son genre la chofe la plus excellive qui ait jamais été faite.

(1) Not in Fragm. ad calc. Emend. Temp p. 43.

(2) Ibid. (3) Ibid.

(4) Ihid.

(9) Just L T. c 2. (6) Libliotin. Hist L. II. p. 67.

(7) Ibid. (8) L. I. c. 195. (9) Voyage de Chard. & le Bruyn.

(10) H.H. of the World. C 12 9 2. (11) Hift. of the Affyr, Vol. 11. p. s. in Not.

Sémiramis, comme il paroit par ce qui a été dit, étoit une semme d'un Secrion esprit élevé, & d'un caractère ambitieux. A peine eut-elle en main les rénes du Gouvernement, qu'elle songea à effacer la gloire de son époux \*, en Histoire faisant bâtir une superbe Ville dans la Province de Babylone: projet pour d'Affyris. l'exécution duquel cette Princesse rassembla, entr'autres préparatifs, deux Cuastère millions d'hommes. L'Euphrate passoit au milieu de la ville, qu'elle entoura de Sémid'une muraille, dont la circonsérence étoit de 360 stades †, & qui avoit as-ramis. sez d'épaisseur pour que six chariots pussent y aller de front. La hauteur Elle for-de cette muraille étoit aussi quelque chose de prodigieux, puisqu'elle alloit sein de bês-sein de prodigieux, puisqu'elle alloit sein de bêsà cinquante brasses: outre cela, elle contenoit, en guise d'ornement, 250 vir la ville petites tours: le tout formoit un ouvrage bien proportionné & solide, étant de Babyfait de briques cimentées ensemble avec du bitume. Entre cette muraille & lons. les maisons qu'on avoit bâties dans l'intérieur, étoit un espace vuide de 200 piés (a).

Pour que la ville fût achevée en aussi peu de tems que son impatience Comments pouvoit l'exiger, elle donna un stade de terrein au nombre de ses plus sidé-elles a pris les serviteurs, que requéroit la grandeur de la surface, & leur accorda outre pour que la cela tout ce qui étoit nécessaire pour achever l'entreprise, qu'elle eut la satisfaction de voir ponctuellement exécutée dans l'espace d'un an, qui étoit le
pou de terme fixé pour cela par elle même. Sémiramis fut très contente de l'ouvrage; & pour joindre ensemble les deux parties de la ville, elle fit construire un pont d'une extrême solidité, & d'une beauté supérieure à tout ce qui avoit été fait jusqu'alors en ce genre. Les pierres étoient sortement attachées

#### (a) Diod. Sicul. ibid.

\* Mr. Rollin suppose qu'elle avoit besoin de faire de grandes actions pour qu'on oubliat la bassesse de son extraction (1), c'est ainsi que son Traducteur s'énonce en Anglois; & faute d'a-· voir en main l'Original, nous sommes obligés de nous en rapporter à lui pour cette sois. Mais cette pensée paroit avoir quelque chose de trop rasiné pour un tems aussi reculé que celui où l'on suppose qu'elle a vécu. Outre cela, son Historien ne lui sournit (2) rien de pareil que nous fachions. L'ambition de cette Princesse nous repelle un conte qu'on faisoit d'elle; favoir, qu'elle étoit Syrienne de naissance, domestique d'un des serviteurs du Roi, & concubine de ce Monarque; qu'avec le tems elle prit un tel ascendant sur l'esprit de Ninus, que ce Prince lui accorda la permission de s'asseoir sur son trône, & d'avoir une autorité absolue durant tout un jour; & que s'appercevant qu'on exécutoit tous les ordres qu'elle donnoit, elle commanda ensin à ses Gardes de saissir Nonus lui-même, de le lier, & de le mettre à mort; & que ce fut par ce moyen qu'elle devint Reine d'Asie (3). D'autres racontent la même histoire, à quelque légère dissérence près. Si la prémière partie en est vraie, Sémiramis n'avoit pas tort d'être honteuse de son extraction; & si la dernière partie doit être regardée comme véritable, c'étoit un trait de politique à elle que de se désaire de son Prédécesseur, qui doit avoir été un Ninus tel que le représente Phanix Colophonius (4), c'est-à-dire, une espèce de Sardanapale, & peut être Sardanapale lui même; un caractère efféminé ne pouvant pas avoir été celui du grand Conquérant Ninus. Elle auroit pu faire mettre à mort un Prince timide & voluptueux, & rester maîtresse de l'Empire après sa mort. Mais il ne nous paroit pas qu'elle eût jamais pu venir à bout de faire mourir un Monarque aussi courageux qu'on nous représente Ninus, & de conserver l'autorité souveraine.

† Comme l'occasion de décrire cette ville s'offrira dans la suite, nous nous bornerons ici au récit vrai ou faux de Ctésias: récit, qui sera examiné dans l'Histoire du Royaume de Ba-

(1) Hist. of the Assyr. Vol. II. p. 9. in Not. (2) Diodor, Sicul. L. II. p. 95.

(3) Pluearch. Egwzinoc, p 75.

(4) Apud Athenz. Deipnosoph. L. XII. p. 530. Z 3

IV. Histoire d'Allyrie.

fer.

Section chées ensemble avec du fer, & le plancher étoit de bois de cèdre, de palmier & de cyprès; la largeur n'en étoit que de trente piés, ce qui ne paroissoit pas convenir avec la longueur qui étoit de cinq stades. Des deux côtés du Fleuve, Sémiramis fit faire un quai de la largeur des murailles & long de cent stades, & à chaque bout du pont un Palais, d'où elle vovoit & tenoit en respect les deux parties de la ville. Comme l'Euphrate passoit par le milieu de Babylone, en allant du Septentrion au Midi, les deux Palais, également magnifiques, étoient situés l'un à l'Orient & l'autre à l'Occident. Le Palais Occidental étoit entouré d'une haute muraille de briques. dont la circonférence alloit à 60 stades, & dans l'intérieur de laquelle il y avoit une seconde muraille, ornée de figures si bien faites, & dont les couleurs étoient si naturelles, qu'on étoit tenté de les croire animées. Cette magnifique muraille avoit 40 stades de tour, 300 briques d'épaisseur, 50 brasses de hauteur, & au dessus étoient construites des tours, dont la hauteur alloit à 70 brasses. Dans l'enceinte de cette seconde muraille il y en avoit une troisième, qui surpassoit beaucoup l'autre en hauteur & en largeur. Cette troisième muraille, & ses tours, étoient aussi ornées de figures d'Hommes & d'Animaux. On y voyoit, entr'autres choses, une grande Chasse de toutes fortes de Bêtes féroces, qui avoit chacune quelque chose de plus que quatre coudées de hauteur. On voyoit au milieu Sémiramis elle-même. à cheval, perçant un Léopard, & son époux Ninus tout près, combattant contre un Lion, qu'il perçoit de fa lance: cette muraille pouvoit avoir 30 stades. On entroit dans le Palais en question par trois portes, au dessous desquelles il y avoit des chambres d'airain, qui ne s'ouvroient que par un fecret méchanique, & qui étoient confacrées à la célébration de certaines Fêtes. (a). Ce Palais surpassoit de beaucoup celui qui étoit de l'autre côté du Fleuve, tant en grandeur qu'en magnificence; car la muraille extérieure de ce dernier n'avoit pas plus de circonférence que la muraille intérieure du prémier. & il n'y avoit non plus aucune comparaison pour les ornemens. Nous copions notre Auteur, qui pour le coup paroit se contredire lui-même, puisqu'il affirme dans le même tems, qu'outre les Statues d'airain de Ninus, de Simiramis, & celles de leurs principaux Officiers, & de Jupiter, que les Babyloniens nommoient Bélus, des Armées entières rangées en bataille, & diverses fortes de Chasses étoient représentées sur cette muraille; ce qui formoit le spectacle du monde le plus agréable (b).

Tout ceci étant achevé, Sémiramis fit creuser un Lac, qui paroîtra vaste. le sit creu- si l'on considère qu'il ne sut sait qu'à sorce de travail. Ce Lac (car il mérite bien ce nom ) étoit un quarré parfait, dont chaque côté avoit 300 stades de longueur, le tout revétu de briques cimentées avec du bitume. La prosondeur du Lac étoit au moins de 35 pies. Sémiramis l'avoit fait creuser dans le dessein d'y recevoir les eaux de l'Euphrate, qu'il falloit détourner dans le tems qu'elle faisoit construire au-dessous du lit de la Rivière une voute, pour pouvoir passer d'un des deux l'alais dans l'autre. La voute avoit 20 briques d'épaisseur, 12 pies de hauteur, & 15 de largeur; & tout l'ouvrage fut ache-

(b) Ibid.

vé dans l'espace de 260 jours; après quoi on laissa reprendre au Fleuve son Section prémier cours. Aux bouts de cette voute il y avoit des portes d'airain, qui ont subsisté, nous dit-on, jusqu'au tems que les Perses conquirent l'Assyrie, Histoire

Au milieu de la ville (on ne dit pas de quel côté) elle érigea un Temple d'Assyrie. à l'honneur de Jupiter Bélus: Edifice touchant lequel notre Auteur ne rap- Temple de porte aucune particularité, sinon qu'il étoit d'une excessive hauteur \*; que, Bélus. comme le reste de la ville, il étoit fait de briques & de bitume; & qu'au dessus de ce Temple Sémiramis avoit placé trois Statues d'or battu, savoir. celles de Jupiter, de Junon & de Rhée. La statue de Jupiter étoit debout. & ce Dieu sembloit marcher; elle avoit 40 piés de hauteur, & pesoit 1000 talens de Babylone. La statue de Rhée étoit du même poids. Cette Déesse, affise sur un trône d'or avoit un Lion à chaque genou, & à une petite distance de-là deux grands Serpens d'argent, qui pesoient chacun 30 talens. La statue de Junon étoit debout, comme celle de Jupiter, & pesoit 800 talens: elle saississit un Serpent par la tête de la main droite, & dans sa main gauche elle tenoit un Sceptre enrichi de pierres précieuses. Ces trois Divinités avoient en commun un Autel d'or battu, long de 40 piés, large de 15, & du poids de 500 talens. Sur cet Autel étoient deux Flacons qui pesoient 30. talens, deux Encensoirs dont chacun pesoit 300 talens, & outre cela encore trois Gobelets, dont celui qui étoit particulièrement confacré à Jupiter. pesoit 1200 talens de Babylone, & les autres deux 600 (a) †.

Tous ces ouvrages, & bien d'autres encore, dont il sera parlé dans la suite, ont été attribués à Sémiramis. La ville de Babylone ne fut pas la seule bâtir plus qu'elle fit bâtir: il y en eut plusieurs autres bâties par ses ordres sur les bords sieurs vildu Tigre & de l'Euphrate, tant pour faciliter le commerce avec les Provinces les. les plus éloignées de fon Empire, que pour donner un nouveau lustre à la Capitale, qu'elle embellit encore en y faisant mettre un Obélisque, taillé dans les Montagnes d'Arménie, de 125 piés de hauteur, & dont la largeur, égale à lisque. la profondeur, étoit de 5 piés. Sémiramis fit transporter cette terrible masse, à l'aide d'un grand nombre de bœufs & d'anes, depuis l'endroit où elle avoit été taillée jusqu'au Fleuve, & de-là à un endroit remarquable dans le voifinage de Babylone, où l'Obélisque sut érigé. Notre Auteur regarde cet Obélis-

que comme une des sept Merveilles du Monde (b).

Quand Sémiramis eut achevé cette entreprise, elle se mit à la tête d'une nombreuse Armée, & prit le chemin de la Médie, où, ayant fait camper la guerre son Armée près d'une Montagne nommée Bagistan, elle fit faire en ce mê- aux Meme endroit, qui étoit arrosé de plusieurs sources d'eaux, un agréable Jardin, qui des. avoit 12 stades en circonférence. Cette Montagne, consacrée à Jupiter, ou

Bélus.

(a) Diod. Sicul. ibid.

(b) Ibid.

\* Nous avons déterminé, le mieux qu'il nous a été possible, la hauteur de cet Edifice, qui fut construit longtems après le tems dont il s'agit, par ordre de Nébucadnezar: ainsi il ne nous reste qu'à renvoyer nos Lecteurs à ce que nous avons déjà eu occasion de dire sur ce fujet (1).

† Pline (2) nous apprend que le Gobelet de Sémiramis ne pesoit pas moins de quinze ta-

(I.) Supr. T. I. p. 262.

(2) Hift. Nat. L. XXXIV. c. 3. p. 584 Edit. Frobet.

IV. Histoire .

Section Bélus, avoit un précipice escarpé de 17 stades de hauteur, au sommet du quel Sémiramis, à ce qu'on assure, se rendit en passant par dessus les fardeaux que portoient les bêtes de charge qu'elle avoit à sa suite. Cette Prind'Assyrie. cesse sit tailler au bas de ce rocher sa statue, environnée de 100 de ses Gardes, tous hommes chois (a).

> De la elle se rendit à Chaon, ville des Mèdes, où, campée sur une éminence, elle apperçut un rocher très élevé, fur le fommet duquel elle fit aussi faire un bean Jardin, & élever de magnifiques Edifices, pour avoir la vue du Pays, de la Ville & de son Armée. On dit qu'elle perdit bien du tems en cet endroit, & qu'elle s'y abandonna fans réferve à la volupté \*; car, jalouse de son pouvoir, & ne voulant partager son autorité avec personne, cette Princesse avoit résolu de n'admettre dans son lit qui que ce fût à titre d'époux; ce qui néanmoins ne l'empêchoit pas d'accorder l'honneur de ses bonnes graces aux plus beaux hommes de son Armée: mais cet honneur leur étoit fatal, puisqu'il leur coutoit la vie immédiatement après l'avoir ob-

tenu (b) †.

De Chaon Sémiramis marcha vers Echatane, & en chemin faisant applanit le Mont Zarcaum, qui avoit plusieurs stades d'étendue, & qu'on ne pouvoit passer qu'avec bien de la peine, & en faisant de grands détours, à cause des précipices dont il étoit parsemé. Le but qu'elle se proposa dans cette entreprise, dont il n'y eut moven de venir à bout qu'à force de travail & de dépense, fut d'augmenter sa réputation, en facilitant le passage à tous ceux qui seroient obligés dans la suite de prendre cette route, qui porta depuis ce tems le nom de la route de Sémiramis ‡. Etant arrivée à Echatane, elle y fit bâtir un superbe Palais, & se surpassa elle-même en magnificence & en travaux. La ville en question avoit jusqu'alors souvent eu difette d'eau, à quoi elle remédia, à fon ordinaire, à force de peines & de dépenses (e). En quitant la Médie, Sémiramis traversa la Perse, & le reste des Provinces qu'elle possédoit en Asie; applanissant les rochers & les montagnes qui se trouvoient dans son chemin; & d'un autre côté, élevant des collines dans des plaines, tant pour embellir ces lieux trop unis, que pour fervir de monumens aux Chefs de son Armée. Quelquefois elle faisoit bâtir des bourgs & des villes; & sa coutume ordinaire étoit de faire élever une hauteur, sur laquelle on drefsoit son pavillon, pourqu'elle eût d'un coup d'œil la vue de toute son Armée. On prétend que plusieurs de ces Ouvrages ont subfissé en Asse longtems après sa mort, & qu'ils étoient connus sous le nom d'Ouvrages de Sémiramis (d).

Après avoir visité ses Etats en Asie, cette Princesse se rendit en Egypte. ar-

(a) Diod. Sicul. ibid.

(c) Ibid. (d) Ibid.

(b) Ibid.

\* Sa chasteté est un problème sur lequel les Auteurs ne sont pas d'accord, comme nous le verrons dans la suite.

† Ce trait a beaucoup de rapport au tour qu'elle joua à son mari, en lui ôtant la vie avec autant d'ingratitude que de cruauté.

‡ Plut irque, comme nous le remarquerons un peu plus bas, la compare avec Séfeftris en fait de valeur & de magnificence.

parcourut ce Royaume, & ajouta la plus grande partie de la Lybie à ce qu'el- Secritor le possédoit déjà: après quoi, s'étant transportée au Temple de Jupiter Ammon, & s'étant informée du tems qui lui restoit à vivre, elle eut pour ré-Histoire ponse, qu'elle disparoitroit aux yeux des hommes, & recevroit de queiques Pcu- d'Assyrie. ples d'Asie un honneur immortel, dans le tems que son fils Ninyas conspireroit contre sa vie. On ne dit pas quelle impression fit sur elle cet oracle; mais seulement qu'elle alla ensuite attaquer l'Ethiopie, & qu'après y avoir tout règlé, & vu les raretés de ce Pays fabuleux, elle s'en retourna en Alie, & vint se reposer à Bactra (a).

Ce fut dans cette ville que Sémiramis goûta pendant quelques années les Elle fore douceurs de la paix; mais à la fin, lasse de mener une vie si tranquille, elle me le desforma le dessein d'attaquer le Roi de l'Inde. Ce qu'elle avoit apris de la beau-sein d'enté du Pays, de son extrême fertilité, des richesses immenses, & des Eléphans qui s'y trouvoient, l'avoit déterminée à tenter la conquête de cette partie si considérable de l'ancien Monde. Mais comme d'un autre côté cette Princesse n'ignoroit pas la difficulté de l'entreprise, elle ordonna à tous les Gouverneurs dans ses Etats, de rassembler la sleur des jeunes gens de leurs Provinces, de fournir à chacun d'eux un habillement militaire complet, & d'avoir soin qu'ils se rendissent en moins de trois ans dans un certain endroit de la Bactriane. Elle fit venir des Charpentiers de Navire de Phénicie, de Syrie, de Chypre, & de quelques autres Ports de mer, & les employa à construire un bon nombre de Vaisseaux, qu'elle fit transporter par terre en pièces séparées, afin de s'en servir pour traverser le Fleuve Indus, dont les environs ne fournissoient point de bois (b).

Pour réparer le desavantage que lui causoit le manque d'Eléphans, dans Ses Eléle tems que Stabrobates, Roi de l'Inde, en avoit une quantité considérable, el phans conle eut recours à un stratagême d'autant plus propre à effrayer les Indiens, que trejuits. ces derniers étoient dans l'idée qu'il n'y avoit d'Eléphans que dans leur Pays. Elle fit tuer 300, 000 Bœufs noirs, & distribuer leur chair aux plus pauvres d'entre le Peuple, à condition qu'ils en dresseroient les peaux en forme d'Eléphans, au dedans de chacun d'ssauels devoit marcher un Chameau mené par un Conducteur, ni plus ni moins que si c'étoit un Eléphant réel. Ceux oui travailloient à cet ouvrage étoient renfermés dans un endroit où personne ne pouvoit, ni les appercevoir, ni être admis, & d'où aucun d'eux n'avoit la permission de sortir, afin de tenir la chose secrette, & d'empêcher que qui que ce fût n'en apportat la nouvelle au Roi Indien (c).

Ses Vaisseaux & ses Eléphans étant prets, le tout en moins de deux ans. elle rassembla ses troupes, la troissème année, dans le Royaume de Bactriane, & vit sous ses ordres trois millions de Fantassins, 200, 000 Chariots, & 100, 000 Hommes, qui étoient montés sur des Chameaux, & qui avoient des épées longues de quatre coudées. Ses Vaisseaux de transport étoient au nombre de 2000, & portés par des Chameaux \*, comme aussi ses Eléphans con-

(a) Diod. Sicul. ibid. (b) Ibid. (c) Ibid. \* Elle leva, suivant Suidas (1), ce grand nombre d'hommes, par le moyen de son Lieu-

> (1) Ad vecem Espigapis. Aa

Teme III.

SECTION IV.

Histoire & Allyrie.

Stabrobates Roi de l'Inde fait des préparatifs pour la recevoir.

trefaits, à la vue & aux mouvemens desquels les Cavaliers tâchérent d'accoutumer leurs Chevaux, afin d'être plus maîtres de ces derniers, quand il en faudroit venir aux mains avec l'Ennemi (a).

Stabrobates ayant su quel orage le menaçoit, fit les préparatifs nécessaires pour n'être point surpris. On construitit par ses ordres 4000 Barques de ces grands rofeaux (Bambouc) qui croissent dans les rivières & dans les marais de l'Inde; & il rassembla avec toute la diligence possible une Armée bien plus grande que celle de Sémiramis. Il augmenta outre cela le nombre de ses Eléphans, & n'oublia rien de tout ce qui pouvoit les rendre terribles à un Ennemi. Tout étant ainsi préparé, il envoya des Ambassadeurs à Sémiramis, qui étoit actuellement en marche, pour se plaindre de la guerre qu'elle lui faisoit sans qu'il lui en eût donné le moindre su-Ces mêmes Ambassadeurs étoient chargés d'une Lettre particulière. dans laquelle Stabrobates lui reprochoit l'infamie de sa conduite, & s'engageoit par serment à la faire mourir sur une croix, si elle tomboit entre ses mains. Sémiramis lut cette Lettre, se moqua du contenu, & répondit, Dans peu ma conduite & mes actions me feront mieux connoître de l'Indien (b).

Sémirafur les bords de l'Indus.

Quand Sémiramis fut arrivée sur les bords de l'Indus, elle vit la Flotte mis arrive ennemie rangée en bataille, & se mettant en mouvement pour attaquer la fienne. De son côté, elle donna les ordres nécessaires pour bien recevoir l'Ennemi, & disposa les choses de manière, que quoique ses Vaisseaux sufsent défendus par l'élite de son Armée, ceux qui étoient à terre pouvoient cependant aider leurs compagnons en cas de besoin. Le combat fut opiniâtre; mais à la fin Sémiramis remporta la victoire, coula à fond 1000 Barques Indiennes, & fit un grand nombre de prisonniers. Animée par ce succès, elle attaqua les Villes & les Iles du Fleuve, & fit 100, 000 prisonniers.

Feinte retraite de Stabrobates.

Stabrobates se retira avec son Armée, comme s'il avoit craint d'être poursuivi, mais réellement pour engager Sémiramis à passer le Fleuve. Cette Princesse.

(a) Diod. Sicul. ibid.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

tenant Dercentus, qui, à en juger par son nom, pourroit fort bien avoir été de ses parens. Le même Auteur (1) grossit encore ces nombres déjà si prodigieux par eux-mêmes, forgeant la Lettre suivante de Sémiramis à Dercetaus: "Allez, & préparez tout pour une expédition , en trois ans, commençant depuis l'Hellespont & la Lybie jusqu'à Battra: levez trois mil-, lions de Fantassins, un million de Cavaliers, 100,000 Chariots armés de faulx, & le mê-, me nombre d'Hommes pour combattre sur des chameaux, 200, 000 Chameaux pour d'autres usages; & qu'outre cela il y ait 300,000 Peaux de Bœuss préparées, & 3000 Vaisseaux , bâtis dans la Battriane avec des proues de cuivre, & dont l'Equipage soit composé de , Syriens, de Phéniciens, de Cypriots, de Ciliciens, & d'autres habitans des côtes de la Mer , jusqu'à l'Hellespont ". Cette Lettre renchérit sur l'Histoire de Ctésias, & en nous fournissant un exemple frappant de la crédulité ou de l'impudence de Suidas, nous autorise à dire. que les Historiens Grecs paroissent avoir été particulièrement épris du merveilleux, & s'être fait une sorte de mérite de présérer l'extraordinaire au naturel. Car on a observé (2) par rapport à l'Armée en question, qu'il n'y avoit aucun endroit sur la face de la Terre en ésat de nourir une pareille multitude, quand même tous les hommes & toutes les bêtes n'auroient mangé que de l'herbe.

<sup>(1)</sup> Ad vocem Esuspanis.

cesse, qui ne démêloit pas son dessein, voyant qu'il quitoit les bords du Sections: Fleuve, ordonna qu'on fît, pour pouvoir passer de l'autre côté, un large Pont de bateaux, qu'elle traversa avec son Armée, ne laissant que 60,000 Histoire hommes pour garder le pont, pendant qu'elle seroit occupée à poursuivre d'Assyrie. les Indiens. Ses Eléphans contrefaits marchoient à la tête de son Armée, pour tromper & intimider l'Ennemi : ce stratagême ne laissa pas de produire son effet; car les Espions Indiens les ayant pris pour des Eléphans réels, informérent l'Armée de Stabrobates de leur multitude, & par ce rapport jettérent l'effroi dans l'ame de leurs compatriotes, qui ne pouvoient comprendre d'où les Asseriens avoient eu ces terribles animaux. Mais leur frayeur ne fut pas de longue durée, une partie de l'Armée de Sémiramis ayant passé au camp Indien pour éviter le châtiment qu'elle avoit mérité en ne faisant pas son devoir, & ayant découvert la tromperie, que Stabrobates sit publier sur le champ dans toute son Armée (a).

Cependant Sémiramis s'avançoit toujours vers l'Armée Indienne. Ses Sémira-Eléphans contrefaits marchant toujours à la tête chargérent la Cavalerie & mis trales Chariots de l'Ennemi, qui avoient aussi l'avant-garde, & qui étoient à verje l'Inquelque distance du gros de l'Infanterie & des Eléphans. Les Chevaux dus. Indiens, accoutumés à la vue des Eléphans, bien loin de s'effrayer en voyant bataille au ceux de l'Armée de Sémiramis, allérent à eux avec fureur; mais dès-qu'ils Roi de n'en furent plus qu'à une petite distance, l'odeur de ces peaux de Bœufs, qui l'Inde. leur étoit nouvelle & desagréable, les mit dans un tel desordre, qu'ils jettérent à bas leurs Cavaliers, ou allérent donner avec eux au milieu des Assyriens. Sémiramis remarquant ce desordre, attaqua les Indiens avec un corps choisi, en désit une partie, & contraignit l'autre à regagner le gros de leur Armée. Stabrobates, piqué de cet échec, charge les Assyriens avec son Infanterie, soutenue de ses Eléphans. Ce Prince étoit monté sur un des plus beaux Eléphans de son Armée, & commandoit l'aile gauche, opposée à l'aile droite de l'Armée de Sémiramis. Le choc fut violent, & les Éléphans Indiens mirent bientôt les Assyriens en déroute. Les Eléphans de Sémiramis, bien loin d'être d'aucun usage, ne servirent plus qu'à embarrasser ses troupes, qui, lassés de combattre avec desavantage, prirent enfin la fuite. Au milieu de la bataille, Sémiramis & le Monarque Îndien combattirent ensemble. Ce Prince lui fit d'abord une blessure au bras avec une stèche, & Sa défaiensuite une autre à l'épaule avec un dard, dans l'instant qu'elle lui tournoit le te & sa dos pour s'enfuir avec le reste de son Armée. La vitesse de son cheval lui fuite. fauva la vie en cette occasion (b).

Quand les Assyriens arrivérent au pont, le nombre de ceux qui vouloient y passer sut tel, que plusieurs de ceux qui avoient échappé à l'épée de l'Ennemi, furent étouffés, ou écrasés sous les piés, ou poussés des bords du pont dans le Fleuve. Dès que l'Armée Assyrienne fut de l'autre côté, Sémiramis fit détruire le pont, dans le tems qu'il étoit chargé d'un grand nombre d'Indiens, dont plusieurs perirent par ce moyen. Il n'y avoit plus alors de danger à craindre pour elle, puisque le Fleuve étoit entre son Armée & l'Enne-

mi;

SECTION

Histoire d'Allyrie.

Sa fin.

mi; & qu'outre cela, le Monarque Indien fut averti par divers prodiges de modérer son ardeur, & de ne pas continuer sa poursuite. En un mot, après que de part & d'autre on eut échangé les prisonniers, Sémiramis s'en retourna à Bactra avec moins du tiers de l'Armée, avec laquelle elle s'étoit mise en campagne \* (a).

L'éclipse que sa gloire souffrit en cette occasion, précéda de près sa fin. Un Eunuque, dont son fils dénaturé employa le ministère †, tâcha de l'affassiner. Alors se rapellant la réponse qu'elle avoit reçue de Jupiter Animon, elle ne fongea plus à venger tout ce qui avoit été fait en quelque forte par une fatalité Divine, elle pardonna à son fils, lui remit tout entre les mains, & ordonna à tous ses sujets de l'honorer comme leur Roi: après quoi, conformément à la prédiction de l'Oracle, elle disparut aux regards des hommes. On conte qu'elle partit fous la forme d'une Colombe, avec une volée d'Oiseaux de cette espèce, qui étoit perchée en ce même tems sur son Palais; & l'on ajoute, que c'est de-là qu'est venu le culte rendu par les Assiriens à une Colombe ‡. Vers la fin de sa vie, cette Princesse sut Reine de toute I'Alie,

(a) Diod. Sicul. ibid.

\* Arrian (1) & Strabon (2) disent, qu'elle mourut au milieu de cette expédition, & qu'elle ne repassa jamais l'Indus; quoique suivant ce dernier Auteur (3), elle se fut sauvée avec vingt hommes, qui l'accompagnérent dans sa fuite. Mais le Chevalier Raleigh trouve ce nombre trop petit, en égard à la prodigieuse Armée des Assyriens.

† Après avoir accompagné cette fameuse Héroine dans un si grand nombre d'entreprises. incroyables, fur lesquelles nous n'avons fait aucune remarque, croyant en avoir aflez dit dans la prémière partie de cette Section pour disposer nos Lecteurs à ne pas ajouter foi à ce qui alloit suivre: peine assez inutile, si l'histoire en question n'avoit pas été adoptée par de grands Hommes dans tous les siècles. Il nous reste à examiner sa sin, & en particulier pourquoi fon fils Ninyas en voulut à sa vie. Justin (4) nous aprend, qu'elle voulut l'engager à commettre inceste avec elle, ce qui irrita son fils au point qu'il la sit tuer, comme étant indigne de vivre. Diodore, ou plutôt Ctesias, dit que Ninyas se servit d'un Eunuque pour l'expédier, mais qu'elle se déroba à ses coups & disparut. Nous avons vu dans le même Auteur, qu'elle se livroit aux plus honteuses voluptés dans les Plaines de Médie, & qu'ensuite elle faisoit inhumainement massacrer ses Amans; mais il n'est fait aucune mention qu'elle ait tenté de séduire son fils. Dans le cours de cette histoire il peut y avoir eu, à ce qu'il nous semble, deux causes qui ayent porté Ninyas à vouloir se désaire d'elle; l'une, la vie scandaleuse qu'elle menoit; & l'autre, le tort qu'elle lui faisoit en s'emparant de son autorité : injustice que naturellement il n'auroit pas du souffrir si longtems : mais nous aurons bientôt occasion de revenir à cet article. Conon (5); & ceci sert en partie d'éclaircissement au sujet en question, ne l'apelle point la femme, mais la mère de Ninus, & dit qu'ayant couché par hazard avec lui, elle le reconnut publiquement dans la suite pour son époux. Suivant cette leçon (6) Ninyas feroit l'époux en question ; mais le Chevalier Raleigh prétend, que ce n'est que le caractère envieux & menteur des Grees, qui a pu lui imputer des fautes de ce genre (7). Grégory (8) allègue comme un argument en faveur de sa chasteté, qu'elle fut, au rapport d'Ammian, la prémière qui se fit servir par des Eunuques dans sa chambre à coucher.

‡ Nous avons déjà parlé au long de la Colombe de Sémiramis (9), & nous aurons occasion de reprendre ce sujet, quand nous serons parvenus à l'article de la Religion des Babyloniens: Sémiramis avant probablement été plutôt une Babylonienne qu'une Assyrienne; car on sait

(1) In Lib. Rer. Indicare

(2) Geograph L. XV p 686, 722.
(3) Ibid. & Hift. of the World ubi supr.

(4) Just L. I c. 2.

(5) Apud Phot. Biblioth. p. 427.

(6) V. Gregor. Posthum. p. 214.

(7 Hift. of the World. c. 12. 9. 4. (8) In Posthum ubi supr-

(9) V. huj. T. III. p. 176. in Not.

l'Ase, à l'exception de l'Inde, & vécut 62 ans, dont elle en règna 42 (a). Section Ninvas \* succéda à sa mère Sémiramis. Ce Prince, d'un caractère tout dif-

férent Histoire d'Assyrie.

Ninyas.

(a) Diod. Sicul. ibid.

que les Historiens prennent souvent ces deux noms indifféremment l'un pour l'autre. Il est bien fûr qu'il y a eu une femme nommée Semiramis; mais à coup fûr il n'y en a jamais eu, ni de ce nom, ni d'aucun autre, qui ait fait ce qu'on attribue à cette Reine. Sa naissance, fon élevation, son règne & son trépas sont tout à fait extraordinaires ou impossibles, au moins suivant le récit de la plupart des Historiens. Ajoutons à cela son antiquité, qui exagérée comme elle l'est par Jojeph Scaliger (1) & par Renecius (2), paroltra d'une fausseté palpable à tous ceux qui feront attention à sa naissance & à son pays. Conon (3) la confond avec l'Atoffa, ou la Sémiramis, qui règna 12 ans avec son père Bélochus, dix huitième Roi d'Alfyrie, suivant Eusebe (4); & l'apelle, dans le même endroit, la fille, & point la semme de Ninus, quoiqu'il faille avouer que dans quelques copies il y a le mot de mère (5) au-lieu de celui de fille. Mais cette dernière leçon doit avoir la préférence, parce qu'elle s'accorde le mieux avec l'idée même de l'Auteur, qui fait de Sémiranis l'Atoffa de Belochus, & par cele même fa fille (6). Il faut donc que Bélochus ait été le Ninus de Ctésias; & Ninus, au lieu d'être le prémier ou le second Roi d'Assyrie, doit avoir été le dix-huitième Roi de cet Empire, suivant Eusèbe (7), ce qui diminue considérablement l'antiquité de l'un & de l'autre. Cependant nous nous rangeons d'autant plus volontiers au sentiment d'Eugèle, que cet Historien, comme nous le verrons dans la suite, s'accorde en ceia avec Herodete, & avec ce que nous savons d'ailleurs concernant la Monarchie des Affyriens. Enan, si cette Reine n'avoit fait que la moitié de ce qu'on raconte d'elle (8), ou même seulement la dixième partie, elle auroit mérité les plus grands éloges, & même des autels, suivant le génie de ces tems-là. Il est certain qu'elle doit avoir été une personne extraordinaire, & il n'y a aucun sujet de s'étonner, eu égard à l'esprit romanesque d'alors, qu'on lui ait attribué l'invention de l'usage des Métaux, qu'on ait fait d'elle la prémière Reine qui ait gouverné d'une manière tirannique, & en un mot qu'on lui ait donné le nom de la Déesse (1). On peut la comparer avec l'Isis des Egyptiens, & avec l'Astarté des Phéniciens, comme son époux Ninus peut l'être avec l'Ofiris Egyptien, Sejostris, & d'autres grands hommes de ce

\* Il est aussi apellé Zamès (10). Quelques Auteurs Allemans prétendent que ce Prince portoit le nom de Irébeta, & que c'est lui qui a bâti la ville de Trèves (11) Il est aussi désigné par les nome de Thourias (12), de Thouras (13), & d'Ares (Mars); & l'on prétend que c'est à son honneur que su fut érigée la prémière Statue qu'on man Baah Geor, Seigneur Dieu. Outre cela, il est dit avoir attaqué & désait le Tiran Caucasus de la Tribu de Jathet ou Fapetus, & avoir été déifié dans la Planète Mars (14). Quelle différence entre ce caractère & celui que lui donnent tant d'autres Auteurs? Se peut il mê.ne rien de plus opposé? Les Auteurs, que nous avons cités, le font Successeur de Ninus, sans dire un mot de Semi ramis qui ait quelque rapport avec ce que nous avons rapporté d'après Eusèbe dans une Note précédente, savoir qu'elle étoit Atossa, fille de Bélochus, & qu'elle règna, conjointement avec son père, seulement pendant l'espace de douze ans (15). Et ceci-paroit d'autant plus vraisemblable, qu'il n'est pas possible de concevoir, comme l'observe très bien le Chevalier Raleigh (16), qu'elle pût tenir en main les rênes du Gouvernement au préjudice de son fils, qui étoit le Souverain légitime. La feule manière de lever cette difficulté, & de supposer que, livré à ses plaisirs, Ninyas étoit charmé que sa mère le déchargeat des soins attachés à l'Empire (17). Mais on verra dans la Note suivante, que ce portrait ne lui ressembloit

en aucune manière.

(1) V. huj. T. III. p. 180 in Not:
(2) Apud Gregor. Posthum. V. & in hoc T. III.

noi supr in Not. (3) Apud Phot. Biblioth p. 427.

(4) Supr. huj. T. III. p. 161. in Not. (5) Gregor. Posthum. p. 234.

(6) Whi supr. in hoc T. III.

(8) Raleigh's Hist of the World. ubi supr. 6 4.

(9), Suid. 2d vocena. Z p. japis.

(10) In hoc T. III. ubi fupr. (11) Gregor. Posthum. p. 239.

(12) In Mff Gr. Anonym. apud Gregor. Posthume. p. 226, 239

- (13) Suidas ad vocem Oscas.

(14) Idem ibid. Vid. etiam Joan. Malel. p. 26; & Cedren p 15.

(15, In hoc T. III ubi supr. (16) Hist of the World chap. 12. 9. 20

(17) 1b.d.

Histoire d' Assyrie.

**q**ue.

Section férent de celui de son père & de sa mère, ne songea qu'à goûter les douceurs de la paix; &, pour dire le vrai, il ne pouvoit guères prendre d'autre parti si ses parens avoient fait tous les exploits qu'on leur attribue, puisqu'il auroit été obligé d'attaquer ses sujets ou (a) ses vassaux. A l'égard de l'Inde, qui étoit le seul Pays qui ne reconnoissoit point sa domination, l'expérience avoit fait voir, que vouloir conquérir ce Royaume étoit une chose difficile & dangereuse. Ainsi n'ayant rien à faire au dehors, Ninyas se renferma dans son Palais, ne se laissa voir qu'à ses Concubines & à ses Eunuques, & se rendit tellement esclave de la paresse & du vice, que sa mémoire en a été ternie jusqu'à présent. Cependant sa négligence n'alloit pas au point Sa politie d'oublier ce qui pouvoit contribuer à sa fureté. C'étoit une coutume qu'il observoit constamment chaque année, que de lever une Armée, en prenant un certain nombre d'hommes des différentes Provinces de son Empire, sur chacune desquelles il établissoit un Gouverneur à qui il pouvoit se fier. Cette Armée servoit un an dans la ville (& aux environs, à ce qu'on a lieu de supposer) & étoit ensuite remplacée par une autre levée de la même manière. Pour ceux qui composoient la prémière Armée, quand le tems de leur service étoit expiré, il leur étoit permis de s'en retourner chez eux, après lui avoir prété serment de fidélité. Le but de cette politique étoit de tenir ses sujets dans le devoir, & d'empêcher en même tems toute conspiration de la part de ses Officiers, qui ayant à peine le tems de se faire connoître de leurs foldats, ne pouvoient par cela même former aucune entreprise contre lui \*. Tels furent les moyens qu'il mit en œuvre pour prévenir des révoltes, pendant qu'il s'abondonnoit, dans l'intérieur de son Palais, aux plus honteuses voluptés: avilissant d'un côté par son exemple la Nature-

(a) Diod. Sicul. ibid.

\* Diodore, Athenée, Justin, & quelques autres le représentent comme un Prince lascif & pareffeux: ils disent qu'il se renfermoit dans son Palais, qu'il se déroboit aux yeux de ses fuiets, & qu'il n'avoit commerce avec eux que par des messages; qu'il avoit en quelque manière renoncé à son sexe, en ne conversant qu'avec des semmes; & cependant nous le voyons ici jouant le rôle d'un Tiran hardi, & d'un habile Politique; d'où nous sommes en droit d'inférer qu'il seroit devenu Conquérant, s'il y avoit eu quelque conquête à faire. En général, il est clair que suivant la manière dont il est dépeint ici, ce doit avoir été un Prince fier & prudent, qui probablement n'auroit pas souffert que sa mère gouvernât son Empire & lui même pendant l'espace de 42 ans. La vie retirée qu'il menoit, montre son orgeuil & sa politique; & l'ordre qu'il établit, en rassemblant & en licenciant ses Armées, prouve qu'il étoit jaloux de son pouvoir, & qu'il vouloit gouverner despotiquement. Si nous infistons fur cet article, c'est afin de faire voir qu'il ne sauroit avoir succédé à Semiramis de la manière que notre Historien le rapporte; ce qui paroit même par le caractère contradictoire que notre Auteur lui donne ici. Ajoutons à cela, que si la méthode qu'employoit Winyas pour empêcher qu'il ne s'élevât des troubles dans l'Empire, a été pratiquée par fes Succeffeurs, comme notre Auteur l'assirme, nous ne comprenons pas pourquoi nous n'en trouverions pas la moindre trace dans le long intervalle de 1200 ans qui s'est écoulé depuis Ninyas jusqu'à Sardanaple? Il n'y a aucune bonne réponse à faire à cette disficulté. Et nous ne faurions qu'être furpris ici, que le Chevalier Raleigh fe foit imaginé, que ce Ninyas, puissant Monarque Allyrien, ait peut-être été le petit Roi de Scinhar, nommé Amraphel dans le Livre de la Geneje (1), & se soit outre cela mis dans l'esprit, malgré le témoignage de tant d'Ecrivains prophanes, que déjà du tems d'Abrah un la Monarchie, qui ne faisoit que commencer, étoit tout-à coup tombée en décadence (2).

(1) Hift. of the World, L. II c. 1. 9. 9.

(2) Ibid.

humaine; tandis que de l'autre il se déroboit aux yeux des hommes, com- Secritor

me s'il avoit été quelque chose de plus qu'un simple Mortel (a).

Tous ses Successeurs en Assire imitérent la même conduite; ensorte que Histoire l'Histoire n'a rien à dire d'eux, sinon qu'ils vécurent & qu'ils moururent dans d'affyrie. leur Palais à Ninive \*: ainsi nous sommes obligés de passer tout-à-coup au dernier d'eux tous (b)...

Sardanapale † furpassa tous ses Prédécesseurs en paresse & en luxure. Son Caractère dérèglement, à cet égard, alla au point qu'il n'eut pas honte de s'habiller de Surdaen femme, de filer avec ses concubines, de se farder, de mettre les parures les plus recherchées, & de l'emporter même en lasciveté sur celles qui font l'infame métier de prostituées. Il contresit la voix d'une semme, & se plongea dans la fenfualité la plus excessive, sans égard pour la voix de la Nature, ni pour la dignité de son Sexe (c) 1.

Ce fut sous le règne de ce misérable (car ce titre convient à son portrait son règne. ‡) que la Monarchie Assyrienne atteignit le période de sa ruïne. Il devint odieux

(a) Diod. Sicul. ibid.

(b) Ibid.

(b) Ibid.

\* Cette longue inaction des Monarques Affyriens depuis Ninyas jusqu'à Sardanapale, pendant l'espace au moins de 1200 ans, est une des plus fortes preuves qu'on puille aliéguer du peu de croyance que les Auteurs prophanes méritent en cette occasion. Elt-il apparent que pendant si longtems aucun de ces Princes n'ait rien fait de remarquable, ou que durant une succession de tant de siècles il ne se soit élevé aucun homme qui ait eu assez d'ambition & de courage pour profiter de l'indolence de ces Rois de Ninive? Où étoient alors les autres Princes de la Terre, & particulièrement les Vassaux d'Assyrie? Se faisoient ils un honneur d'être tributaires & de porter des chaînes? Ou bien éprouvoient ils la même léthargie que leur Souverain? N'y avoit-il plus de Rois dans l'Inde ni dans la Bactriane pour les réveiller de leur fommeil? Ninus avoit-il exterminé le Genre-humain, si nombreux de son tems, au point que durant tant de siècles la Terre ne sut pas capable de fournir assez d'hommes pour se venger de ses Successeurs? On pourroit saire d'autres questions du même genre, que nous laisserons là comme superflues. Un si long terme, écoulé dans la plus profonde paix au dedans de l'Empire & au dehors, paroîtroit très peu vraisemblable aux gens même les plus crédules. Les Monarchies qui succédérent à la Monarchie Assyrienne, surent en comparaifon d'elle de très courte durée. Pourquoi l'Empire d'Affyrie auroit-il eu seul le privilege de subsister si longtems? En général, les grandes Monarchies ont toujours été des objets de haine ou d'envie, & exposées par cela même à ces subversions violentes & subites, que l'Empire Assyrien éprouva sans contredit:

† Ce n'est pas le seul nom par lequel on l'a désigné: on l'a apellé aussi Tonos Concoleros,

Concoleros, Majcocoleros (1)..

1 Dion Cassius (2) a pris bien de la peine pour nous informer jusqu'à quel degré Sardanapale portoit le desordre & la dissolution, & dit qu'il n'est pas possible d'exprimer ce qu'il faisoit & ce qu'il permettoit qu'on lui sît: réticence qui n'empêche pas l'Auteur que nous citons, d'entrer dans un détail qui fait de la peine; mais comme ce détail même pourroit fort bien n'être fondé que sur une simple tradition, nous le passerons sous silence. Nicolas de Damas (3) est plus modéré, & le taxe principalement d'avoir passé tout son tems avec ses femmes, de leur avoir disputé le prix de la parure, & s'exprime sur ce sujet dans les mêmes termes que Suidas (4). Trogue (5) s'énonce à peu près de la même manière. Duris (6) dit qu'il s'habilla, se farda, & fila comme une semme. Mais en voilà assez sur ce suiet.

‡ Il est certain que c'étoit un homme qui se livroit aux plaisirs, & il n'étoit guères possi-

(3) Ibid. p. 424.

(5) Jaftin. L. 2. c. 2.

<sup>(1)</sup> Georg. Syncel. & Euseb. Pamphe (2) In Except. Vales. p. 762.

<sup>(4)</sup> Ad vocem Σαρ λανάπαλος.

<sup>(6)</sup> Apud Athen. Deipnosoph. L. XII. p. 579.

Histoire d'Assyrie.

Section odieux à ses sujets, & particulièrement à Arbaces le Mède, & à Bélesis le Babylonien. Ce dernier étoit non feulement un Homme de guerre, mais auffi un Prêtre fameux & un grand Astrologue. On prétend, que fondé sur les règles de son Art, il déclara à Arbaces, qui étoit un homme brave & prudent, qu'il détrôneroit Sardanapale, & deviendroit maître de ses Etats. Arbaces prêta l'oreille à la prédiction de son ami, à qui il promit le Gouvernement de Babylone, en cas que l'évènement répondit à son attente. Pour contribuer de sa part à l'accomplissement de la prophétie, Arbaces forma des liaisons' particulières avec les Gouverneurs de Provinces qui se trouvoient alors à Ninive, & affecta d'être extrêmement populaire; ce qui lui réussit au-delà de son attente. Mais il tâcha particulièrement de voir l'Empereur, afin de connoître fa manière de vivre, & de pouvoir en informer ses amis. C'est de quoi il vint à bout par le moyen d'une Coupe d'or, dont il fit présent à un Eunuque, qui l'introduisit dans l'endroit où étoit Sardanapale. Arhaces vit ce Prince, & ayant conçu pour lui le plus profond mépris, n'en fut que plus porté à ajouter foi à la prédiction de Bélesis, & à mettre la main à l'œuvre. Dans cette vue il disposa les Mèdes & les Perses à se révolter : son ami en

> ble que la chose fût autrement, vu le genre de vie qu'il menoit, & dont le Grand-Seigneur à Constantinople nous fournit une espèce d'exemple. Cependant rien n'empêche que dans certains intervalles il ne se soit appliqué aux affaires; car on assure qu'il bâtit en un jour Tarse & Anchiale (1), comme il paroit par cette Inscription, qui fut gravée sur son tombeau. EAPAANAHAAO E ANAKINAAPAEEO AFXIAAHN EAEIME KAI TAPEON MIH HMEPH, AAAA NYN TEONHKEN: Sardanapale, fils d'Anacyndaraxe, bâtit Tarse & Anchiale en un jour, mais est mort à présent. L'Epitaphe est remarquable, & ne seroit pas deshonneur à un grand Prince; cependant on la trouve aussi avec quelque changement desavantageux au Monarque en question; car au-lieu des trois derniers mots Grecs, on lit ceux-ci, EΣΘΙΕ, ΠΙΝΕ, ΠΑΙΖΕ. ΩΣ Τ'ΑΛΛΑ ΤΟΥΤΟΥ ΟΥΚ ΑΞΙΑ: Mange bois, & sois jaloux, car tout le reste ne vaut pas un claquement de doigts: ce qui étoit marqué par sa statue, saisant des doigts l'action en question (2). On assure que le Tombeau & la Statue de ce Prince ont été dans le voisinage d'Anchiale. Un Auteur moderne (3) suppose que la même Statue, & l'Inscription avec le changement que nous venons de marquer, ont aussi été à Tarse, patrie de St. Paul, & que c'est à cela que cet Apôtre sait allusion, quand il dit, Mangeons & buvons, car demain nous mourrons. Cependant il y a si peu de liaison entre la prémière & la dernière partie de cette Inscription, que nous ne savons qu'en penser: il n'y a aucun rapport entre l'action qui vient d'être exprimée, & la réflexion qui suit. L'Inscription, telle que nous l'avons rapportée en prémier lieu, est propre à former à la vertu-& à l'humilité, en donnant à connoître qu'un Roi, affez puissant pour bâtir deux villes en un jour, n'étoit pas moins mortel que le reste des hommes : mais la réslexion dont il s'agit, ne semble avoir d'autre but que d'encourager à la paresse & au vice : mange, bois, & sois joyeux ; le reste ne mérite pas qu'on s'en mette en peine. Si une pareille Inscription a jamais été gravée sur son tombeau, ce ne peut avoir été que par une espèce de dérission après sa mort, & dans la supposition qu'il étoit tel qu'on le représente. Callisthène (4) dit qu'il y a eu deux Sardanapales, l'un hardi & l'autre esséminé. Nous aurons occasion d'observer que d'autres ont été dans la même idée. Saidas (5), qui rapporte l'Inscription conformément à la dernière des deux copies, croit qu'elle est relative au Sardanapale courageux. Nous examinerons cette con,ceture dans la suite,

(3) Gregor. in Posthum. p. :43. (4) Apud Suidam ad vocem Da, davarahos

<sup>(1)</sup> Athen Deipnosoph L. XII. p. 529. Georg. Syncell Chronograph, p. 165. Euseb. Pamph. Chron Can. p. 110.

<sup>(</sup>a) Aristobul. apud Athen abi fupr. p. 530.

<sup>(</sup>s) Ibid.

sit de-même à l'egard des Babylouiens; & le secret sut même communiqué au Secrion Roi d'Arabie (a).

L'annee pendant laquelle l'Armée qui gardoit la capitale devoit servir, Histoire étant expirée, de nouvelles troupes vinrent la relever; mais le dessein des d'Assyrie. Perses, des Mèdes, des Eabyloniens, aussi-bien que des Arabes!, étoit moins de servir de gardes à Sardanapale, que de renverser l'Empire. Leur nom- des, les bre montoit entemble à 400, 000; & comme ils formoient tous un seul & Babylomême camp, on délibera dans un Conseil de guerre sur ce qu'il y avoit de niens & meilleur à faire. Sardanapale, informé de cette révolte, résolut de l'étous-fer au plutôt. Pour cet esset il se mit à la tête des troupes des autres pro-tent. vinces de son Empire, & en étant venu aux mains avec les Confédérés, il les Sardanadéfit, & les poursuivit jusqu'à des montagnes éloignées de 70 stades de Ni- pale comnive. Les Rebelles ne perdirent point courage pour cela, mais vinrent de bat & de. nouveau se ranger en bataille devant l'Armée de l'Empereur, qui avant que fait les l'engagement commençat, fit publier une proclamation, par laquelle une récompense de 200 talens d'or étoit promise à celui qui tueroit Arhaces le Mède, & une somme double de celle là, avec le Gouvernement de la Médie, à celui qui le livreroit en vie. Une pareille proclamation fut faite touchant Les Ré-Bélesis le Babylonien; mais ni l'une ni l'autre ne produisirent aucun effet. On voltés peren vint bientôt aux mains, & la victoire se déclara de nouveau contre les dent une Rebelles, qui furent obligés encore une fois de se retirer vers les montagnes. feconde ba-Cette victoire auroit assuré la possession du trône à Sardanapale, si Bélesis ne s'étoit pas obstiné à soutenir qu'à la fin les Dieux jetteroient sur eux un regard favorable, & couronneroient leur persévérance: promesse qui rendit aux Confédérés un courage qu'ils avoient entièrement perdu, puisqu'ils venoient de résoudre dans un Conseil de guerre, que chacun se retireroit chez lui du mieux qu'il lui seroit possible. Sardanapale, vainqueur pour Troissème la troissème fois, chassa les Rebelles jusques dans les montagnes de Babylone, bataille ou quoiqu' Arbaces fît ce jour-là des prodiges de valeur, & ne se retirât qu'après les Rebelavoir été dangereusement blessé (b).

les sont dé-La guerre auroit naturellement du être terminée alors \*; mais Bélesis, qui faits.

avoit employé toute la nuit à consulter les Astres, sut persuader le lendemain Ils ne peraux Confédérés, de rester encore ensemble pendant cinq jours, leur promet- dent pas tant que dans cet espace de tems il leur viendroit un secours auquel ils ne encore cous'attendoient pas, mais que les Dieux lui avoient fait appercevoir en contem-

aux

plant les Astres. Ainsi il les exhorta à attendre cinq jours, & à ajouter soi (a) Diod. Sicul. ibid.

(b) Ibid.

\* Il faut avouer qu'il n'y a guères moyen de comprendre, qu'un Prince, tel que Sardanapale, se soit défendu avec tant d'habileté & de courage contre des Révoltés, tels que ceux qui avoient pris les armes contre lui. A en juger par le portrait que notre Auteur & d'autres font de lui, il devoit être très ignorant, tant en fait de guerre, qu'en tout ce qui convient à des hommes; & cependant, des qu'il est à la tête d'une Armée, il se désend comme auroit fait Ninus, ou Sémiramis même. C'est cette étrange dissérence entre Sardanapale & luimême, qui a produit apparemment les deux Sardanapales mentionnés par Callistbene dans une Note précédente, Sardanapale le guerrier, & Sardanapale la femine. Cependant nous ne don nons ceci que comme une conjecture.

Tome III.

SECTION IV.

Histoire. d'Affyrie.

Les Bactriens fe joignent aux Rswoltes.

Ils attaquent le Camp Impérial par furprise.

aux promesses des Dieux. Déjà le tems marqué étoit sur le point d'expirer. quand on reçut la nouvelle que les Bactriens venoient au secours du Roi avec une puissante Armée. Dans cette extrémité, Arbaces envoya ceux de son-Armée qu'il croyoit les plus braves & les plus propres à faire diligence, avec ordre d'engager les Bactriens à se joindre à eux de gré ou de force. La liberté étoit l'appat pour les attirer: appat, dont d'abord l'Officier, & ensuite le Soldat, furent si charmés, qu'on vit bientôt les Bactriens se joindre à Arbaces. Durant ces entrefaites, Sardanapale, croyant n'avoir rien à craindre, avoit repris son ancien train de vie \*, & se préparoit à offrir un sacrifice extraordinaire, & à donner une fête à son Armée victorieuse (a).

Arbaces, avant appris que la joie & le desordre regnoient dans le Camp Impérial, attaqua de nuit l'Armée de Sardanapale, & après en avoir tué une partie considérable, poursuivit le reste jusqu'aux portes de Ninive. Après cette défaite, le Roi confia la conduite de son Armée à son beau-frère Salémenus, résolu de désendre lui-même la ville. L'Armée sut désaite deux fois, la prémière fois à quelque distance de Ninive, & l'autre sous les murailles de cette capitale. Ce fut en cette dernière occasion que Saléménus perdit la vie, & que presque tout son monde sut tué, ou culbuté dans le Fleuve, dont les eaux furent durant un tems assez considérable teintes de fang (b).

Ils affiegent Sar. danapale dans Ninive.

Sardanapale, affiégé par ses sujets, eut le chagrin de voir d'autres Nations, charmées de recouvrer leur liberté, se joindre aux Confédérés. Dans cette extrémité, il envoya ses trois fils & deux filles avec un grand trésor en Paphlagonie †, dont un certain Cotta son ami particulier étoit Gouverneur, & dépecha des ordres par tout son Empire ; de venir à son secours, & de

(a) Diod. Sicul. ibid. (b) Ibid.

\* Il y a une espèce d'opposition entre cet article & celui qui suit; car il paroit par ce dernier, qu'il vouloit donner une fête à ses troupes, & leur témoigner qu'il étoit satisfait de leur valeur. Il feroit peu charitable de juger autrement de sa conduite dans le cas en ques-

† Nous ne prendrons pas la peine de rechercher la situation de cette Paphlagonie, & qui peut avoir été ce Cotta, dont le nom est si moderne, tout ceci ayant un air trop groffièrement fabuleux: mais nous ne faurions nous empêcher de demander comment ce Cotta étoit devenu fon ami particulier, dans le tems qu'aucun Gouverneur n'avoit pas sculement pu le voir, à l'exception d'Arbaces le Mède, comme il a été dit ci-dessus. Les différentes parties de l'Histoire de ce dernier Roi de Ninive tiennent mal ensemble, & l'on seroit fort embarrassé à expliquer de quelle manière il put envoyer à son ami sa famille & son trésor, l'apparence que l'ennemi avoit occupé tous les passages étant d'autant plus grande, que c'étoit principalement en cela que conflitoit en ces prémiers tems l'art de faire des sièges. Pour nous tirer de peine, un autre (1), qui fait mention de Ctifias comme s'il le citoit, nous dit que Sardanapale remarquant qu'il étoit perdu fans ressource, envoya trois de ses sils & deux de ses silles au Roi de Ninive avec 3000 talens d'or. Nous avouons ingénûment que nous ignorons quelle étoit cette ville de Ninive, Sardanapale se trouvant actuellement dans une ville de ce nom: tout ce qu'on pourroit avancer par voie de conjecture, est que les deux Ninives en question (que nous ne trouvons que dans cet endroit) ont peut-être produit les deux Sar-

‡ On a de la peine à concevoir comment, affiégé comme il étoit, il put envoyer cesordres, qui d'ailleurs paroîtront affez inutiles, fi l'on confidère ce qui fuit immédiatement

apres.

(a) Athen, Deipnosoph, L. XII. p. 129.

fe préparer à soutenir un siège \*. Mais quelque déplorable que dût paroître Secrion sa situation, il ne perdit pas courage, se soutenant par l'idée d'une présiction, Que Ninive ne seroit jamais prise, tant qu'elle n'auroit pas le fleuve pour Histoire ennemi. Or comme cela même étoit impossible suivant lui il se crut en sureté, d'assyrte.

quelque éminent que fût le danger qui le menaçoit (a).

Pendant que Sardanapale se repaissoit ainsi d'un chimérique espoir, les Confédérés, fiers de leurs exploits, se considéroient comme étant déjà maîtres nent la de la ville, quoique, faute de machines inventées dans la suite, ils sussent ville, hors d'état d'entamer les murailles. Sardanapale ayant eu soin que la ville fût pourvue de vivres pour longtems, les Alliés se trouvérent n'avoir presque rien avancé au bout de deux ans : mais la troisième année le Fleuve, grossi par des pluies extraordinaires, renversa un pan de muraille au moins de 20 stades. L'infortuné Sardanapale, frappé de l'accomplissement de ce qui avoit été prédit touchant l'inimitié du fleuve envers la ville, perdit toute espérance: ainsi, pour ne pas tomber entre les mains de ses ennemis, il sit élever dans une des cours de son Palais un prodigieux monceau de bois, au dessus duquel il mit tout son or, son argent, & ses Ornemens Impériaux: après quoi, ayant renfermé ses Eunuques & ses Concubines dans un appartement construit dans l'enceinte du monceau, il y mit lui-même le feu, & périt ainsi avec tout ce qu'il avoit de plus cher & de plus précieux †. Les Re-

(a) Diod. Sicul. ibid.

\* S'il étoit persuadé que la Place ne pouvoit pas être prise, pourquoi ces précautions tant à l'égard de lui-même, que de sa famille? Pourquoi, dans cette supposition, exposer à quelque risque ses ensans & son trésor? puisque dans son idée ils ne pouvoient nulle part être autant en sureté qu'à Ninive. Enfin, pourquoi exiger l'inutile secours de son Peuple, étant dans une ville imprenable, pourvue de tout, & qui n'avoit que les seules eaux du fleuve à

† Telle fut la fin du malheureux Sardanapale; mais les circonstances de sa mort ont été extrêmement exagérées par Athenée, qui paroit (1) emprunter ce qu'il dit de Ctéfias, en copiant cet Auteur, que Diodore pourroit fort bien n'avoir qu'abrégé. Il dit que Sardanapale dans l'intérieur de son Palais éleva un monceau de quatre acres d'étendue; qu'il mit au-dessus 150 lits d'or, & autant de tables du même métail; qu'il fit bâtir au milieu un appartement de 100 piés, où il y avoit des lits pour lui, pour ses semmes, & pour ses concubines; que cet appartement étoit garni en dehors de hautes poutres, qui empêchoient qu'on n'en pût sortir; qu'en dedans il y avoit un million de talens d'or, & dix millions de talens d'argent, sans compter d'autres richesses & des ornemens d'un prix inestimable; qu'il sit mettre le feu au monceau en question, qui brula quinze jours consécutifs; que ceux qui étoient dehors, trompés par la fumée, croyoient qu'on offroit quelque sacrifice, & que personne n'avoit été du fecret que ses seuls Eunuques. Suidas (2) semble insinuer, qu'il fut brulé accidentellement dans son Palais. Amyntas rapporte (3) qu'il y a eu une espèce de montagne élevée dans Ninive, qu'on assure par tradition avoir été un monument sépulcral de Sardanapale, apparemment le même que Sémiramis éleva à l'honneur de Ninus (4); & que sur des Colonnes de pierre étoit gravée en caractères Chaldaïques (pourquoi pas Affyriens?) l'Epitaphe suivante, que le Poete Charilus a rendu ainsi en Grec (5). ΕΓΩ ΔΕ ΕΒΑΣΙΛΕΥΣΑ, ΚΑΙ ΑΧΡΙ ΕΩΡΩΝ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΦΩΣ, ΕΠΙΟΝ, ΕΦΑΓΟΝ, ΗΦΡΟΔΙΣΙΑΣΑ, **ΕΙΔΩΣ ΤΟΝ ΤΕ ΧΡΟΝΟΝ ΟΝΤΑ ΒΡΑΧΊΝ, ΟΝ ΣΩΣΙΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ,** KAI NOAAAE EXONTA METABOAAE, KAI KAKONA ΘΙΑΕ, KAI ΩΝ ΑΝ KATA

<sup>(1)</sup> Athen. ubi supr.

<sup>(2)</sup> Ad voc. Σαρδανάποιλος, (1) Athen. ubi fupr.

<sup>(4)</sup> V. kuj. T. III. p. 410, (5) Athen. ubi fupr.

IV. Histoire A //yrie.

Section belles, en ayant été informés, entrérent dans la ville par la brèche, & devinrent ainsi maîtres de Ninive, qu'ils raserent juqu'aux sondemens; ce qui n'empêcha pas qu'ils ne traitassent les habitans avec beaucoup d'humanité. Ainsi fut détruit l'Empire d'Assyrie, par le moyen des Mèdes & des Babyloniens, après avoir subsisté, suivant Ctésias, durant l'espace d'environ 1400 ans (a).

Diod. Sicul. ibid.

### ECTION V.

L'Histoire d'Assyrie suivant l'Ecriture, & les Auteurs les plus dignes de foi.

V. Année du Déluge 2228. A-

Section N Ous voici parvenus à la véritable Histoire d'Assprie. Pul \*, qui semble v. avoir été le Fondateur de cette Monarchie, ne paroit dans l'Ecriture

ΚΑΤΑΛΙΠΩ ΑΓΑΘΩΝ, ΑΛΛΟΙ ΕΞΟΥΣΙ ΤΑΣ ΑΠΟΛΑΥΣΕΙΣ, ΔΙΟ ΚΑΓΩ vant J.C. HMEPAN OY DEMIAN SAPEAISON TOYTO HOLDN. J'ai règné, & pendant que j'ai joui de la lumière du Soleil, j'ai bu, j'ai mangé, & je me suis diverti avec les femmes; connoissant le peu de tems que l'homme a à vivre, les soucis continuels dont il est agité. & que les plaisirs que je laisse passent à d'autres; sachant ces choses, je n'ai point passe de jour sans me divertir. Cette Inscription, si tant y a qu'elle ait jamais existé, paroit avoir été la mère de celle que nous avons rapportée dans une des Notes précédentes, & qui se trouvoit aussi à Ninive (1): mais nous osons affirmer hardiment, que ni l'une ni l'autre n'ont jamais été gravées dans cette ville, qui a été totalement détruite, quoique quelque autre endroit puisse avoir été dans la suite désigné par le même nom. D'ailleurs, Sardanapale ayant été réduit en cendres, quel monument lui auroit-on érigé? & quelle apparence y a-t-il qu'on auroit fait de prodigieuses dépenses pour conserver sa mémoire dans un endroit où Ninive même n'étoit plus? Outre cela, la montagne dont il s'agit, est non seulement dite avoir été élevée à l'honneur d'un Roi plus ancien de quelques générations (2, , mais aussi avoir été détruite par Cyrus (3), qui n'a pas, du moins que nous fachions, détruit Ninive. En voilà assez pour nous rendre incrédules sur une si étrange manière d'immortaliser la honte d'un Prince si équivoque: nous disons équivoque, à cause que nous le trouvons déisié dans le Temple de Hiérapelis en Syrie (4, ce qui semble marquer qu'il n'a pas été aussi méprisable qu'on le représente. Peut-être tout son crime a-t-il été, que l'Empire d'Assyrie a sini de son tems; & cette conjecture n'est pas destituée de sondement, puisque nous trouvons que dépouillé de l'Empire de Syrie ou Assyrie il mourut avancé en âge (5). Ces différens rapports touchant la mort de ce Prince fameux, ou infame, suivant l'opinion ordinaire, nous fournissent une autre raison pourquoi on a cru qu'il y avoit eu deux Rois d'Assprie de ce même nom (6). Suidas parle d'un Sardanapale tué par un certain Perste (7), & fait mention encore d'un autre du même nom, sans pouvoir réussir à en saire deux personnages différens. Tout ce qui nous reste à dire fur cet article, est que tout ce que les Auteurs prophanes nous racontent touchant le règne de Sardanapale, & le reste de l'Histoire d'Assyrie, est trop grossier pour mériter même le nom de Roman, & ne sauroit non plus être apellé tradition, quoique fondé sur l'Histoire, comme nous tâcherons de le prouver dans la suite.

\* Il est aussi apellé Phul, & dans les LXX Phua, ce qui est une faute des Copistes, qui ont mis un Alpha à la place d'un Lambda, trompés par la ressemblance de ces deux Lettres, c'est-à-dire, vor A Phus, au-lieu de vor A Phul (8). C'est le prémier Roi d'Assirie,

<sup>(1)</sup> Suid. ad voc. Emedavarandos.

<sup>(</sup>a) V. huj. T. III. p. 180.

<sup>(3)</sup> Amynt. apud Athen ubi fupr. (4) V. huj. T. III. p. 167.

<sup>(5)</sup> Cleitarc. apud Athen. ubi supr.

<sup>(6)</sup> Supr T. III. p. 191 &c. in Note

<sup>(7)</sup> Ad voc. Σαρδανάπωλος.

<sup>(8)</sup> Cleric, in 2 Reg. cap. XV. vers, 194.

que sous le règne de Ménahem (a) Roi d'Israël, qui venoit de s'emparer du Secrion trône par le meurtre de Shallum (b). Son entrée dans le Pays causa un tel

effroi Histoire d'Allyrie.

(a) V. huj. T. III. p. 107.

(b) 2 Rois. XV.

dont il soit sait mention dans l'Ecriture, depuis le tems que ce Pays sut peuplé par Ashur, & il ne faut pas le confondre avec les Rois des Mèdes & des Babyloniens, comme on fait ordinairement (1). Le nom de Phul est un nom purement Affyrien, & point Chaldeen, ni Baby-Ionfen (2), comme l'ont cru quelques Savans (3), qui prennent Phul pour le Beiefis qui ditruisit l'Empire Assyrien conjointement avec Arbaces. La simplicité de son nom marque qu'il doit avoir été le prémier Roi d'Assyrie. Les noms des Assyriens sont composés la plupart de ceux de leurs Dieux (4); au-lieu que le nom du Roi en question est un nom primitif, si l'on peut s'exprimer ainsi, & qui se retrouve avec quelque addition dans les noms de quelques autres Monarques Assyriens, comme Tiglath-Pul, Assur, Nébo, Pul-Assur, & autres femblables. Cette circonstance, & l'affinité du nom même semblent avoir donné lieu de conclure, qu'il a été le Belus Affyrien, syrien ou Tyrien (5). Le nom de Pul se prononce aussi Pol & Pal (6), d'où l'on peut naturellement dériver le Bal, Bel, ou Belus des Grecs & des Latins. On ne sera pas surpris qu'il ait été le Bélus de Syrie, de Phénicie, & de quelques autres lieux, si l'on considère une chose qu'on verra dans cette Section, savoir, que les Assyriens contraignoient tous les Peuples qu'ils soumettoient, à embrasser leur Religion, & mettoient tous leurs Rois (7) au nombre des Dieux. Déjà longtems auparavant les anciens Syriens avoient la coutume de déifier leurs Rois (8): nous avons vu que leur Adad, Roi des Dieux, n'étoit que leur Roi décédé Ben-badad II. (9), ou peut-être son heureux Successeur Hazaël, qui, en qualité de Roi de Syrie, portoit aussi le nom de Hadad ou d'Adad (10). Nous avons déjà affirmé (11) qu'Adad, Cronus & Astarté, sont de nouvelle date, en comparaison de l'antiquité que la plupart des Savans leur attribuent; & nous en disons à présent autant de Bélus, qui est le même que le Pul dont il est ici question, & par conséquent plus moderne que les anciens Dieux de la Syrie proprement dite. Ce raisonnement est fondé sur toutes les circonstances, & l'on ne peut que l'admettre, à moins que de préférer au témoignage évident de l'Ecriture, les récits fabuleux des Auteurs prophanes, qui bien loin de nous servir de guides, ne servent qu'à nous égarer. Seroit-il raisonnable d'ajouter soi à des fables, & de ne pas admettre ce qu'on peut évidemment inférer du texte Sacré (12)? Ce (eroit donner dans un détail très ennuyeux, que d'insister sur les différentes opinions des Historiens & des Chronologistes concernant Pul; ainsi nous nous bornerons à cette seule observation, qu'en adoptant les mensonges de Ctésias, dans le dessein de les concilier avec l'Ecriture, aussi-bien qu'en admettant leurs hypothèses respectives, ils se sont jettés dans des embarras & des erreurs sans nombre. Cela étant, notre dessein est de prouver que le Prince en question a été le prémier Fondateur de la Monarchie Affyrienne; ce qui ayant été fait pour nous par un Chronologiite moderne (13), il ne nous restera d'autre peine que de rapporter ses argumens. Aux nombreux argumens par lesquels nous avons déjà prouvé qu'avant Pul il n'y a jamais eu ce qu'on sauroit apeller une Monarchie Assyrienne, on peut ajouter 1. Que Jonas prophétisa dans le tems qu'Israël étoit opprimé par le Roi de Syrie, environ 60 ans avant le règne de Pul (14). 2. Que Ninive, quoiqu'étant alors une ville de grande étendue, contenoit pluheurs paturages pour le bétail, & ne renfermoit en son sein qu'environ 120000 personnes (15). On en a fait des enfans, parce qu'il est dit qu'elles ne savoient point discerner leur main droite d'avec leur main gauche (16): mais nous ne voyons pas pourquoi ces paroles ne pourroient pas s'entendre de leur aveuglement & de leur ignorance dans un sens spirituel: d'où il s'ensuit

(1) Idem ibid.

(2) Scalig. de Emend. Temp. L. VI. p. 577. (3) Patrick. in 2 Reg. cap. XV. 19. (4) Scalig. ubi fupr. Selden de Diis Syris. (5) Newton Chron. of anc. Kingd. amend. p.

279. Et Supr T. II. p. 66. in Not. (6) Bern. Montfauc. apud du Pin Biblioth.

Univers. des. Hist. p. 285.
(7) Supr T. 111. p. 157.
(3) V. Supr. T. 11. p. 21.

(9) Ibid.

(10) loid. in Not.

(11) Ibid. p. 66. in Not. (12) Sit If. Newton Chronol, of Ans. Kingd.

amend. paff. (13) Idem ibid.

(14) Idem ibid. p. 270, (15) Idem ibid.

(16) Gregor. Posthum. p. 194.

771.

Tiglatbpilejar.

Section effroi à l'Usurpateur mal affermi sur le trône, qu'il lui donna 1000 talens d'argent pour l'engager à ne commettre aucune hostilité. Il semble que Pul Histoire ait prit alors le Royaume d'Israel sous sa protection \*, & en soit sorti avec d'Assyrie. son Armée (a). Il n'est fait mention en aucun endroit, que nous sachions, du détail des exploits de ce Prince †. Cependant nous nous croyons en droit du Déluge d'inférer de son expédition contre le Roi d'Israël, comme nous l'avons déjà 2228. A fait dans un autre endroit (b), qu'il se rendit maître, ou reçut un hommage vant J. C. volontaire de Syrie, & des autres Pays qu'il traversa, & qu'il se vit par-la Souverain d'un Empire très étendu.

Ce Prince eut pour Successeur Tiglath-Pilesar ‡, qu'on croit avoir été.

(b) Supr. T. H. p. 49. (a) 2 Rois XV.

qu'il y a autant pour que contre, que 120000 exprime le nombre total des habitans de Ninive. 3. Ninive n'étoit pas encore devenue affez puissante pour ne pas craindre d'être conquise par ses Voisins, & ruinée dans 40 jours (1). Son Roi ne portoit pas encore le nom de Roi d'Assyrie, mais simplement de Roi de Ninive, (Jonas III. 6, 7.) & la proclamation du Prophète, relativement au jeune, ne fut adressée, ni à divers Peuples, ni à tous les babitans d'Affyrie, mais seulement aux Ninivites, & peut-être à ceux des villages d'alentour (2). Mais quand Ninive ... domina sur toute l'Assyrie proprement ainsi nommée, & que cet Empire commença à faire la guerre aux Pays voisins, ses Rois ne s'appellerent plus Rois de Ninive, mais Rois d'Assyrie (3). Notre Auteur observe ensuite, qu'Amos, qui prophétisa peu de tems après que féroboam eut envahi les Rovaumes de Damas & de Hamath, environ 10 ou 20 ans avant le règne de Pul, ne nomme pas une seule sois les Assyriens. quoiqu'il prédise (VI. 13, 14.) qu'Israël seroit oppressé depuis l'entrée de Hamath jusqu'au torrent du Desert, entendant par-là les Assyriens, dont la Monarchie, devenue considérable dans la suite, est nommée dans un grand nombre d'occasions par les Prophètes Esaie, Férémie, Ezéchiel, Osée, Michée, Nahum, Sophonie & Zacharie, qui écrivirent après Amos (4). Ces argumens, & d'autres également démonstratifs, font employés par notre Auteur à prouver le sentiment qu'il avance, & en faveur duquel plusieurs habiles Chronologistes & Historiens que nous avons eu occasion de citer (5), se sont déclarés. Mais en voilà assez pour le but que nous nous proposens.

De tout ce que nous venons de dire, Newton conclut (6), que Pul a été le prémier Conquérant Affrien; qu'il a étendu le prémier ce Royaume en-deçà du Tigre; qu'il étoit un grand guerrier; qu'il pourroit fort bien avoir fondé ou aggrandi la ville de Babylone, & fait bâtir l'ancien Palais de cette capitale; que peut-être il a laissé cette ville, & la Province de Chaldée, à un de ses plus jeunes fils, qui semble avoir été Nabonassar, & avoir eu pour femme la fameuse Sémiramis (7). Mais nous aurons une occasion plus naturelle de discuter

ces articles, quand nous serons parvenus à l'Histoire de Babylone.

\* Nous voyons iei les prémiers progrès de cette Monarchie: elle étoit encore dans un état d'enfance, & plus propre à effrayer quelques Peuples en montrant son pouvoir, qu'à dompter toutes les Nations en les attaquant réellement. Ceci est bien plus naturel, que ce que nous lifons dans le même genre du prétendu Ninus. Pul femble plutôt avoir posé les fondemens de la Monarchie Affyrienne, que l'avoir portée à un degré éminent de puissance, Il a laissé ce dernier soin à ses Successeurs.

† Quelques Juifs sont dans l'idée, que ce fut lui qui commença à transporter les Enfant

d'Israel; mais cette opinion n'est fondée sur aucune raison solide (8).

‡ Il est aussi apelle Tiglath-pilnesar, Theglath-phalasar, Theglath-phellasor, Thilgamas (9), a ce qu'on suppose, & Ninus le jeune suivant Castor (10). Prideaux (11), par une inadvertance

(1) Sir If. Newton ubi fupr.

(2) Idem ibid. (3) Idem ibid.

(4) 1dem ibid. p. 271. (5) V. huj. T. III. p. 160. (6) Ubi Supr. p. 277.

(7) Idem ibid. p. 277, 479.

(2) V. Patrick's Comment. in 2 Reg. XV. 196 & in 1 Chron. V. 26.

(9) Elian. Hift Anim. L. XII. c. 25. (10) Apud Euseb. Chron. (11) Connect. of the Old and New Test, Book. Li part. 1. at the beginning.

fon fils, mais sans aucune raison valable \*. Nous ignorons quel mo- Section tif particulier peut l'avoir engagé à attaquer le Royaume d'Ilrail. prit Ijon, Abel-beth-mahaca, Janoah, Kédesh, Hazor, Galaad, la Ga-Histoire lilée, & tout le Pays de Nephthali, & transporta les habitans captifs en Af-d'Assyrie. syrie (a), problablement afin de mieux tenir par-là dans l'obeissance des Année du Pays aussi éloignés du centre de son Empire †. Car une pareille captivité Déluge

#### (a) 2 Rois XV.

tance inexcusable, le prend pour Arbaces le Mède. Il y en a (1) qui prétendent dériver la prémière partie de son nom de Diglito, qui est une des manières de prononcer le nom du Tigre (2); d'autres (3) déclarent qu'on ne peut rien dire sur ce sujet que par conjecture.

Quelques Savans sont si éloignés de croire que ce Prince étoit fils de Pul, qu'ils en sont un étranger, & même un Mêde; comme il a été dit dans une des Notes précédentes. Rollin, abusé par le grand & savant Archevêque Usber (4), fait de Pul le père de Sardanapale (5). La cause qui a jetté ce Prélat dans l'erreur, est le rapport qu'il a apperçu entre les noms de Pul & de Sardanapale ou Sardan-pul, ne faisant pas attention que par cette même raison Tiglath-puloffur auroit bien plus naturellement du être fon fils, sur-tout puisqu'il est le Roi d'Affyrie que l'Ecriture dit sui avoir succédé. En vertu du même raisonnement, qui l'a égaré en cette occasion, il auroit pu conclure que Tiglath-pul-assur & Sandan pul étoient une seule & même personne, & finir ainsi la Monarchie presque avant qu'elle eût commencé. La première & la seconde Monarchie, suivant le Système de l'Archevêque Usber (6), adopté par Prideaux & par Rollin, quoique directement contraire au témoignage de l'Histoire tant sacrée que prophane, peuvent servir à prouver l'impossibilité qu'il y a à concilier la dernière de ces Histoires avec l'autre en ce qui concerne l'Empire en question. Un Commentateur moderne (7) est si frappé de cette vérité, qu'il déclare, étant parvenu à l'endroit de l'Ecriture (8) où il est fait la prémière fois mention de Tiglath-tilesar, que si l'on ajoute soi aux Historiens prophanes, qui assurent que l'Orient a été assujetti successivement aux Babyloniens & aux Mèdes, il n'y a plus moyen d'entendre le sens des mots, ajoutant que les Savans conviennent présentement qu'il y a eu dans ces anciens tems plusieurs Royaumes indépendans l'un de l'autre, à l'Orient de l'Euphrate (Voy. ci-dessus T. II. p. 35.), & que tantôt l'un d'eux avoit la supériorité, & tantôt l'autre; que dans le tems dont il s'agit ici, les Assyriens étoient les plus puissans; qu'après avoir traversé le Tigre, & ensuite la Mesopotamie, ils avoient pasfe l'Euphrate, & pénétré dans la Syrie & dans la Palestine (9). En un mot, Tiglath-pilesar doit avoir été fils de Pul suivant Usber lui-même (10): il y a entre le tems où ces deux Monarques commencent à paroître, un espace d'environ 24 ans, ensorte que l'un doit paturel. lement avoir succédé à l'autre. Ainsi il y a quelque chose de choquant dans la distance que met entr'eux Rollin (11), qui pour dire le vrai auroit pu mieux profiter des lumières que lui fournissolent quelques Savans de nos jours: mais comme nous nous sommes gardés jusqu'ici de le blamer, nous observerons la même conduite à l'avenir, d'autant plus que son but n'est pas tant d'instruire ses Lecteurs de la vérité des faits, que de leur inspirer de bons sentimens-& de les former à la vertu.

† Tiglath-pilesar exécute ici ce que son père n'avoit que projetté. C'étoit la méthode la plus sure qu'il sût possible d'imaginer, pour s'assurer de la sidélité des Peuples nouvellement foumis, & probablement, pour cette même raison, la pratique constante de ses Successeurs, Cette pratique, envisagée dans tous ses rapports, a quelque chose de si frappant, & doit avoir effacé tellement la mémoire de quelques Nations qui habitoient les Pays dont il s'agit, que si Ctésias avoit été le moins du monde au fait de l'Histoire d'Assyrie, il n'auroit pas manqué d'en faire mention, en l'accompagnant de ses exagérations ordinaires ; ce qui ne paroit pas qu'il ait fait en aucun endroit.

(1) Patrick. ubi supr. vers. 29. (2) V. huj. T. III. p. 153. in Not. (3) Clericus ubi supr. Com. 29.

(4) Annal Vet. Test. Æt. Mund. Quint. p. 83. (5) Mist. of the Affyr, in the English transl. p. 25. (6) Whi fupr.

(7) Clesicus.
(8) 2 Reg. XV. 29.
(9) Clericus in a Rege ibide

(10) Ubi fupr. (11) Ubi fupr.

doit 2259. A-

vant J. C.

Histoire d'Affrie.

Section doit naturellement avoir affoibli les Israélites, & étoit tout-à-fait propre à empêcher que ceux qui étoient restés dans leur patrie, ne s'exposassent à avoir le même fort: pour ne rien dire de l'avantage immédiat que ce Monarque en retiroit, en peuplant une étendue confidérable de pays presque fous ses yeux. Mais quelles que puissent avoir été alors ses vues, il se crut obligé, peu de tems après, à faire quelque chose de plus dans le même genre. Car ayant reçu une ambassade de la part d'Achaz Roi de Judah, (a) qui offroit de lui rendre hommage, & joignoit à l'offre en question de magnifiques présens, pour qu'il le délivrât d'entre les mains de Rezin Roi de Damas, & de Pescah Roi d'Israël, qui s'étoient ligués contre lui. Tiglath-Pilésar se rendit à des motifs si pressans, marcha vers Damas, prît cette ville, en transporta les habitans à Kir \*, defit Rezin, & mit ainsi fin à l'ancien Royaume de Damas (b) †.

Salmana-Zar.

Il eut pour Successeur Salmanazar 1, qui semble avoir fait la guerre à Osée Roi d'Israël, en conséquence des engagemens où son Prédécesseur étoit entré avec Achaz Roi de Judah t. Tiglath-Pilésar n'avoit encore accordé à Achaz que la moitié de la grace que ce dernier lui avoit demandée: car au-lieu de le venger des Rois de Damas & d'Israël, le Monarque Assyrien semble n'en avoir voulu qu'au feul Roi de Damas. Cela même fervit apparemment de prétexte à Salmanazar pour attaquer le Royaume d'Israël, sous le règne d'Osée. Mais quel qu'ait pu avoir été le prétexte ou le motif de cette guerre, il prit Samarie, & se rendit Osée tributaire (c): dépendance où

Année du Déluge 2271. Avant J. C. 728.

(a) Supr. T. II. p. 50. (b) 2 Rois XVI. (c) 2 Rois XVII,

\* Il y a des Copies imprimées des LXX, dans lesquelles on ne trouve pas le nom de l'endroit ou les habitans de Damas furent transportés: en d'autres il y a le nom de Kuenn, ou Cyrène en Afrique, ce qui est apparemment une faute qui vient de la ressemblance des noms; car il est ridicule de supposer que le Roi d'Assyrie les ait envoyés à Cyrène, avant que d'être maître de l'Egypte (1). Joséphe (2) en fait une Place de la Médie supérieure. Bochart (3) examine la chose, mais n'en vient à aucune conclusion. Nous n'avons garde d'entreprendre de fixer la fituation de la ville dont il s'agit, non plus que celle de plusieurs autres, dont il fera simplement fait mention dans la suite.

Ainsi la race des anciens Syriens sut comme éteinte dans ce Pays; ce qui nous donne lieu d'aissimmer ce que nous n'avions encore avancé que comme une conjecture, favoir, que l'ancienne Religion des Syriens a éprouvé de grands changemens, quand les Affyriens se sont rendus maîtres de leur Pays (4). Elt-il concevable que des Etrangers, devenus maîtres du Pays, avent adopté des superstitions nouvelles pour eux? Ainsi il n'y a aucun lieu de douter qu'Adad n'ait cédé la place à Belus & à d'autres Dieux Alfyriens (5), inconnus jusqu'a-

lors en-deçà de l'Euphrate.

1 Son nom se trouve aussi écrit de différentes manières, comme Salmanésar, Salmanassar. Il est apellé Enémassar dans le Livre de Tobie (6), & l'on (7) croit qu'il est le Salman ou Shalman d'Osée (8). La plupart des Chronologistes le confondent avec Nabonassar (9); queltion dans la discussion de laquelle nous n'entrerons point ici.

‡ Nous n'avançons ceci que comme une conjecture; car entre la dernière expédition de Tiglath-pilésar dans ces Pays-là, & celle de Salmanésar, il y a une distance de douze ans, c'està dire, un tems affez long pour oublier l'engagement contracté avec Achaz.

(1) Clericus ubi fupr.

(2) Antiq jud. L. IX. c. 13. (3) Phaleg. L. IV. c. 32. (4) Supr. T. II. p. 21.

(s) Ibid.

(7) Newton Chron. of anc. Kingd. amend. p. 277.

(9) Gregor. Polihum. p. 246. & Georg. Syncel. Chron. p. 204.

Mais

vraisemblablement ses Prédécesseurs avoient été à l'égard des Assyriens, de- Section puis le règne de Ménahem. Quelques années après Salmanazar fut informé qu'Ose, songeant à secouer le joug Assyrien, avoit fait une ligue avec So, Histoire Roi d'Egypte; & ce qui donnoit un air de vraisemblance à la chose, étoit d'Assyrie. la négligence d'Ofee à lui envoyer le tribut annuel. Sans perdre de tems Sal- Année du manazar se met en marche, traverse tout le Pays, & arrive à la sin devant Déluge Samarie, qu'il tint affiégée durant l'espace de trois ans, résolu de détruire 2274. totalement le Royaume d'Ifrael. Au bout des trois ans, il se rendit maître de Avant cette Capitale, prit Osee en vie \*, le garda prisonnier (a), & transporta tous Année du les habitans captifs en Affyrie †, où ils furent dispersés en Halah, & en Ha- Déluge bor, près du Fleuve Gozan I, & dans les Villes de Médie. Pour les rempla-2278. Acer ce Monarque fit venir des étrangers de Babylone ‡, de Cuthah, d'Ava, vant J.C. de Hamath, & de Sépharvajim, & mit ainsi fin au Royaume d'Israël (b). 721. Mais il fut obligé de renvoyer un des Prêtres du Pays pour enseigner aux habitans le culte du vrai Dieu, leur ignorance à cet égard ayant été cause que des lions tuérent un grand nombre d'entr'eux (c) s.

(a) V. huj. T. III. p. 116.

(b) ibid. (c) 2 Rois XVII. 18.

\* Dans la prémière de ces expéditions il emporta avec lui le Veau d'Or, que Féroboam avoit fait ériger en Béthel (1); & il affujettit Moab (2), avant que de mettre le siège de-

† Il ne les transplanta pas tous, mais, comme nous le verrons dans la suite, il en lai la

quelques-uns, qui furent dispersés par Esar-baddon.

1 Ptolomée met (3) dans la Mesopotomie une vi.le nommée Chabor ou Habor, & un fleuve Chaboras ou Haboras. Outre cela, il place dans la même région un Pays, nommé Gauzonitis ou Gozan, entre deux rivières, dont la prémière portoit le nom de Chaberas, & l'autre celui de Saocoras, l'une desquelles pourroit fort bien aussi avoir été apellée la rivière de Gozan (4). Ainsi c'est en Mésopotamie qu'il faut chercher les deux endroits en question. Pour ce qui est de Holah, nous avons déjà dit, au commencement de cette Histoire, ce

que nous en favions.

‡ Ceux qui suivent le chemin battu, sont un peu embarrassés à rendre raison de la conduite que Salmanazar tient en cette occasion à l'égard des Babyloniens, qui dans la supposition ordinaire doivent avoir été un Peuple puissant & indépendant des Assyriens. Mais cette supposition même a telle la moindre apparence de vérité? Conçoit-on que les Rois d'Affyrie, comme Salmanazar & fes deux Prédécesseurs, eussent entrepris des conquêtes si éloignées, s'ils avoient eu près d'eux une proie aussi considérable que Babylone? N'est-il pas naturel que les Assyriens commençassent par attaquer leurs Vossins? Auroit-il été prudent de quiter son propre Pays, & de le laisser exposé à une puissance aussi redoutable que celle des Babyloniens. L'Empire d'Affyrie étoit dans sa prémière vigueur, & l'évènement dont il est ici question, nous prouve clairement que les Assyriens étoient maîtres de Babylone. Outre cela, ils possédoient aussi la Médie, puisque des Nations qui habitoient vers l'Occident, furent transplantées dans des villes de ce Pays par les trois prémiers Monarques Assyriens; & que dun autre côté les Mèdes, comme nous le verrons bientôt, se révoltèrent contre le Successeur de Salmanazar, & commencérent depuis ce tems-là à faire quelque figure dans le Monde. Ce que nous venons de dire touchant ces trois Empires, est fondé sur une autorité plus ancienne & plus respectable qu'aucune autre qu'on puisse y opposer, à moins qu'on ne veuille préférer un Roman prophane à une Histoire sacrée: préférence injuste, dont se sont rendus coupables quelques savans Chrétiens, qui par-là ont obscurci des faits, qui étoient plus clairs que le jour dans nos Auteurs Sacrés.

s Cette transplantation, cette plainte touchant le dégat causé par les lions, & l'envoi d'un Pretre,

(1) Seder Olam Rabba CXXII. (2) Supr. T I. p. 522. Tome III.

(3) Afix Tab. 4ta. (4) Supr. T. I. p. 229. in Not. Section V.

Histoire d' Affyrie.

2282. Avant J. C. 717.

Mais quelque éclat que la conquête de Samarie & du Pays d'alentour eût donné à ses armes, ce Prince eut la mortification qu'Ezéchias, Roi de Féru-

salem, se révolta contre lui, & cessa de lui payer tribut \*.

Ce ne furent pas seulement Samarie & son territoire, mais aussi la Syrie. la Phénicie, & Tyr, où régnoit alors (a) Elulæus, qui éprouvérent les effets du Déluge de fon pouvoir. D'abord il attaqua toute la Phénicie, dont il fortit en vertu d'un Traité de paix. Peu de tems après Sidon, Arce, Pale-tyr, & quelques autres villes, secouérent le joug des Tyriens, & reconnurent Salmanazar pour Souverain. L'orgueil des Tyriens †, qui osoient lui tenir tête, détermina ce Monarque à envoyer contr'eux une Flotte de 60 Voiles, & de 800 Rameurs, sous la conduite des Phéniciens; mais cette Flotte sut honteusement défaite par un petit nombre de (b) Vaisseaux Tyriens. Ainsi voyant qu'il disputeroit inutilement aux Tyriens la Souveraineté de la Mer, Salmanazar les assiégea par terre; & ayant détourné les eaux qui se rendoient dans la ville. ne douta nullement qu'il ne vînt à bout de réduire ce Peuple hautain: mais les Tyriens creusérent des puits dans la ville. & se défendirent si bien que les Allyriens perdirent cinq ans à faire ce siège (c) ‡.

Senna-

(a) Supr. T. II. p. 94. (b) Ibid.

(c) Menand. apud Joseph. Antiq. Jud. L. 1X.

Prêtre, n'arrivérent, suivant quesques-uns que du tems d'Ésarhaddon (1); à cause qu'ils trouvent dans le Canon de Ptolonée, que ce Prince occupoit le trône de Babylone austi-bien que celui de Ninive, & par conséquent étoit, à ce qu'ils s'imaginent, le seul Roi Assyrien de la seconde race qui put envoyer des gens de Babylone pour habiter le Pays d'Ifraël. Mais cette chimère a été susfisamment résutée dans la Note précédente. Tout ce qui est dit ici forme clairement une partie de l'Histoire de Salmanazar, & il n'est guères possible de tordre avec plus de violence le Texte Sacré, que de reculer cela même jusqu'au milieu du règne qui fut le troisième après celui ci. Tous ces subtersuges & ces inutiles détours, ne doivent leur origine qu'à l'opiniatre crédulité de quelques hommes, grands à d'autres égards, qui en voulant éclaircir des choses très claires, n'ont fait que les obscurcir.

\* Il semble que cette Monarchie, ou du moins sa puissance, n'étoit pas encore bien connue: elle n'avoit pas encore atteint un degré fort éminent en comparaison de celui auquel elle parvint dans la suite, avoit encore des difficultés à surmonter, & n'étoit pas telle qu'avec du courage on n'ofât la braver. Prideaux (2) croit que la guerre que Salmanazar vouloit faire aux Tyriens, empêcha ce Prince de faire éclater son ressentiment contre le Roi de Fu-

Les Tyriens n'avoient jamais été soumis au joug Assyrien, & siers de leurs richesses & de leur puissance, se crurent en état de faire tête à cette nouvelle Monarchie. Cependant on a de la peine à conceveir, comment de manière ou d'autre ils pouvoient ne pas être tributaires aur Apriess, qui étoient les maîtres, finon de leur disputer l'Empire de la Mer, du moins de traverser leur Commerce par terre. Leur situation (3) mettoit leurs personnes à couvert de l'esclavage, mais ne leur affuroit pas la tranquile possession de leurs richesses. En un mot, il ne leur étoit pas possible de trasiquer un peu avant dans cette partie du Continent, s'ins la permission da Roi d'Agrie; & ils auroient nécessairement été privés de tous les avantages que procurent les rivieres, s'ils n'avoient pas été dans une espèce d'alliance avec lui: ensorte que ce point d'Histoire ne laisse pas d'avoir quelque difficulté.

‡ Son Armé:, ou du moins une partie, continue le blocus durant tout ce tems. Pour ce qui est de lui, il se retura vraisemblablement au delà de l'Eughrate, lausant les affaires en de-

cà dans un affez mauvais état.

(1) V Prideaux's Connett. & Patrick's Comment. (3) Supr. T. II. 55.

(2) Ubi Supr. L. I p. 19.

Semacherib \*, Successeur de Salmanazar, forma le dessein d'obliger le Ro- Secrion vaume de Judah à payer au Trône Assyrien l'hommage & le tribut qui lui avoient été imposés en la personne d'Achaz (a). Pour cet effet il se mit à Histoire la tête d'une puissante Armée, & soumit tout ce qui se tronva sur sa route d'Assyrie. (b). A la fin il mit le siège devant Lakis, dans l'intention d'affiéger ensuite Jérusalem même. Pendant qu'il étoit encore devant la prémière de ces Pla- du Déluge ces, il recut un humble message de la part d'Ezéclias, qui lui demandoit par- 2286. Adon de sa faute, le priant de lui faire grace, & s'offrant à payer le tribut vant J. C. qu'il voudroit lui imposer. Sennacherib parut satisfait de cette démarche. & 713. ordonna à Ezéchias de lui envoyer sur le champ 300 talens d'argent & 30 talens d'or, comme si ce présent étoit tout ce qu'il exigeat pour se retirer. La somme en question lui fut envoyée, à ce qu'il semble, avec bien de la peine (c): mais Sennacherib, au-lieu d'accorder au Roi de Judah la paix qu'il demandoit, se conduitit à l'égard de ce Prince, comme s'il n'avoit rien fait pour se réconcilier avec lui; & cela probablement sans aucune raison (d). Ce Monarque au-lieu de retirer ses troupes, envoya trois de ses Officiers. Tartan, Rabsaris †, & Babsakeh 1, à la tête d'une grande Armée, pour investir Jérusalem, insulter Ezéchias, intimider son Peuple, &, pour tout dire en un mot, blasphémer contre Dieu. Rabsakeh, qui portoit la parole, fit des bravades aux Officiers qu'Ezéchias avoit envoyés pour traiter avec lui (e), & pour savoir ce que son Maître prétendoit de plus ; vanta le pouvoir de Sennacherib, l'apellant le grand Roi, le Roi d'Affyrie; parla avec mépris d'Ezéchias, comme aussi du Roi d'Egypte ;, dont Ezéchias avoit, à ce qu'il supposoit, fait l'objet de sa consiance, comme si ce Prince eût pu le défendre contre les Affyriens; & déclara de la part de son Maître, au nom de qui il parloit, qu'il étoit venu pour détruire la ville & pour désoler le Pays. Il enonça

(a) Supr. T. III. p. 113. (c) 2 Rois XVIII. Joseph. Antiq. Jud. (b) Supr. T. III. p. 117. 2 Rois XVIII. L. X. c. I. 2 Chron. XXXII. (d) 2 Rois ubi supr. Joseph. ubi supr. (e) Supr. T. III. p. 121.

\* Son nom Hébreu est Sanberib, & rarement ou jamais ce nom se trouve-t-il écrit avec un plus grand changement, à moins que par abréviation ce Monarque n'ait été apellé Jareb (1). † On croit que c'a été moins un nom propre, que celui de quelque charge, ce nom fignifiant le Chef des Eunuques (2).

La même remarque a lieu à l'égard de ce nom, qui veut dire le Chef des Echansons (3). La rage & le dépit paroissent avoir dicté ce discours, Sennacherib devant naturellement être très piqué d'avoir échoué dans son entreprise contre l'Egypte, comme on peut le voir dans Herodote (4). Mais quelque plaufible que cette conjecture paroisse à la prémière vue (5), elle est directement contraire au texte, qui le suppose occupé à faire le siège de Lakis. Ce Prince n'en étoit pas encore à fon expédition contre l'Egypte. Nous croyons pouvoir rendre une raison plus naturelle du mépris marqué ici contre le Monarque Egyptien; cette raison est prise du caractère de Sethon, qui occupoit alors le trône d'Egypte; & qui étant en même tems Prêtre & Roi , ne s'occupoit qu'aux fonctions de la prémière de ces charges, & haiffoit tous ceux qui s'attachoient à la profession des Armes (6). Cela étant, il n'est pas surprenant que Sennacherib, ou son Général, parle d'un pareil Prince avec mépris.

(1) Of. V. 13. (2) Clericus in loc. (3) Idem ibid.

<sup>(4)</sup> Supr. T. I. p. 475. (s) Clericus in loc. (6) Supr. T. I. p. 476.

Histoire

Section énonça ce discours avec véhémence en Langue Hébraique, afin que tout le monde pût l'entendre & en comprendre le sens. Les Députés d'Ezéchias le priérent de se modérer, & de s'exprimer en Langue Syriaque, qu'ils entendoient (a), à cause qu'en parlant Hébreu il décourageoit le Peuple, qui écoutoit de dessus les remparts: mais bien loin d'avoir cette espèce de complaifance, Rabsakeh éleva encore davantage sa voix, en adressant particulièrement la parole en Hébreu aux habitans de la ville, témoins de l'entrevue. Il leur dit que leur Roi Ezéchias les trompoit, & s'abusoit lui-même en plaçant sa confiance en l'Eternel. Il les exhorta ensuite à se soumettre, leur promettant une entière & libre jouissance de leurs biens, jusqu'à ce qu'il y eût occasion de les transplanter dans un Pays égal, sinon supérieur, en bonté au leur. Cette promesse fut suivie d'une nouvelle exhortation à ne se pas laisser séduire par un vain espoir, comme si leur Dieu les retireroit d'entre les mains de son Maître; & allégua comme exemples qui démontroient cette vérité, que les Dieux des Nations déjà assujetties, savoir les Dieux de Hamath & d'Arpad, les Dieux de Sepharvajim, de Henah \* &. d'Ivah, n'avoient pas été capables de se désendre contre la puissance des Assyriens, ou d'empêcher la prise de Samarie, & qu'il en seroit de-même de leur Dieu. Rabsakeh, après avoir donné un libre cours à ses orgueilleuses menaces, auxquelles personne ne répondit un seul mot, alla retrouver son Maître, qui avoit quité Lakis, & qui étoit actuellement occupé au siège de Lib-

#### (a) Supr. T. III. p.

\* Newton (1) allègue ces airs méprisans, tant à l'égard des Nations que de leurs Dieux, comme un argument qui prouve que la Monarchie Affyrienne étoit alors encore nouvelle; & remarque que Rabsakeh parle de la destruction de ces Nations comme d'une chose arrivée depuis peu, & propre à intimider les Juifs (2). Tous les Peuples qui venoient d'être nommés, avoient eu jusqu'alors leurs differens Dieux, & chacun d'eux regardoit son Dieu particulier comme le Défenseur de son Pays, contre les Dieux des Pays voisins, & particu rement contre les Dieux d'Assyrie: ainsi ils n'avoient pasété soumis autrefois à la Monarchie Assyrienne, puisque Sennacherib ne parle d'eux que comme ayant été domptes une seule fois; ce qui n'avoit pas été difficile, vu la petitesse des Royaumes en question en comparaijon de celui d'Assyrie. Ne savez-vous pas, dit Sennacherih aux Juijs (2 Chron. XXXII. 13. 15.) ce que moi & mes ancêtres avons fait à tous les Peuples des Pays ? Les Dieux des Nations des Pays ont-ils pu délivrer leurs Pays de ma main? A plus forte raifon votre Dieu pourroit il délivrer votre Pays de ma main. Ai ili lui & ses ancètres Pul, Tiglath-Pilesur & Salmanuzar étoient de grands Conquérans, & avoient depuis peu affujetti à leur Empire les Peuples voifins de l'Affyrie (3). Cette remarque prouve ce que nous avons déjà avancé, favoir, que la Monarchie Affyrienne n'est pas à beaucoup près aussi ancienne qu'on le croit ordinairement; & (4) que la Religion des Pheniciens & des Syriens, telle qu'elle étoit connue des Grees ou d'eux-mêmes, étoit d'origine Assyrienne; ce qui paroit non seulement par les Nations étrangères qui furent transplantées en Affyrie (5), mais auffi par l'idée généralement reçue alors, que le Dieu d'une Nation victorieuse étoit plus puissant que les Dieux des Peuples vaincus: argument qui, dans ces tems d'Idolatrie & de Superstition, étoir sans replique, quelque sophistique qu'il rui le nous paroître amourd'hui (6). Ainsi Belus ou Pul, Dieu Affyrien, l'ayant emporté sur Adad Dieu Syrien, ce dernier, comme de raison, céda la place à l'autre, & les syriens rendirent leurs hommages à Belus (7).

(a) Ibid. p. 274 (3) Ihid p. 276, 277.

<sup>(1)</sup> Chronel of anc. Kingd. amend p. 273, 276.

<sup>(4)</sup> Supr. T. II. p. 22, Et T. III p. 197. in Not.

<sup>(4)</sup> Supr. T. III. p 200. in Not.

<sup>(6)</sup> Clericus Comment. in loc. (7) Supr. T. II. p 21.

Pendant que Sennacherib étoit devant cette ville, il reçut avis que Tirhakah \*, Roi d'Ethiopie, venoit dans le dessein de lui livrer bataille. Allarmé de cette nouvelle il prit, à ce qu'il paroit, le chemin de l'Egipte † pour aller à sa rencontre, & renvoya Rabsakeh devant Jérusalem, pour bloquer cette ville, & empêcher qu'Ezéchias ne joignît ses amis. Rabsaich reprit son prémier poste devant Jérusalem, & auroit voulu, à ce qu'il paroit, in-

SECTION Histoire

d' Allyrie.

\* En suivant l'histoire d'Egypte, on trouvera que ce Tirbakab ne peut avoir été que le Sabbace d'Hérodote (1), qui étoit Ethiopien, & un grand Guerrier, qui avoit conquis quelque tems auparavant l'Egypte, qu'il tint sous son pouvoir durant 50 ans (2). Il quita l'Egypte au bout de ce terme (3), & s'en retourna en Ethiophie; & ce fut en conséquence de sa retraite que Séthon Prêtre de Vulcain, qui est le titre par lequel on le trouve désigné (4), devint Roi d'Egypte. Sethon étant bien plus Prêtre que Roi, & Tirbakah ou Sabbaco Guerrier comme il étoit, sachant que Sethon n'étoit pas en état de résister à un Conquérant aussi formidable que Semacherib, se mit à la tête de son Armée, pour garantir l'Egypte du danger auquel elle se trouvoit exposée, & pour couvrir en même tems l'Ethiopie. Sabbaco, quoiqu'Ethiopien, s'intéressoit au sort de l'Egypte, qu'il avoit gouvernée si longtems comme Roi, & qui étoit d'ailleurs une barrière pour son Pays. Il pouvoit être encore en vie quoiqu'agé; car il ne mourut pas sur le trône d'Egypte, mais le quita volontairement (5). Nous ne donnons pas ceci pour certain, mais simplement comme probable. Outre cela, ce qu'on vient de lire, s'accorde si exactement avec ce que nous trouvons de l'Histoire d'Egypte dans l'Ecriture, que ceux qui voudront comparer ces deux choses ensemble, ne pourront qu'être frappés de la vraisemblance de notre récit.

t L'histoire de cette guerre, relativement à l'Egypte, est un point très obscur : nous savons seulement en général, qu'il prit plusieurs villes, qui appartenoient au Roi de Judah, & peutêtre encore quelques autres; qu'il assiégea Lakis; qu'il donna une commission insultante par rapport à Jérusalem & à son Roi, après qu'il en eut accepté le tribut, & paru prendre l'hommage en bonne part; que Tirbakah, Roi d'Ethiophie, lui causa quelque inquiétude; & enfin, que le gros de son Armée sut détruit miraculeusement. Mais Prideaux (6), fondé sur la seule supposition qu'il étoit le Sargon d'Esare (7), dit, qu'il conquit l'Egypte, qu'il ravagea ce Royaume pendant trois ans, & qu'il emmena un grand nombre de captifs; comme aussi, qu'il prit Ashde' ou Azotus (8) par le moyen de son Général Tartan. Sargon n'étoit pas Sen. nacherib, mais on fils Asarhaddon; & si l'on prétend qu'il doit avoir été le prémier de ces Princes, à cause que son Général se nommoit Tartan, nous répondrons que Tartan a servi comme Général fous le père & fous le fils. Outre cela, Sevechus, fils de Sabbaco l'Ethiopien. n'étoit pas, comme (9 il l'assure, en ce tems là Roi d'Egypte; & de plus il n'y a aucune apparence que Sevechus & Sabbaco ayent été deux Princes différens, père & fils, leur nom étant le même à une légère différence près. Hérodote & Diodore ne font mention d'aucun Roi nommé Sevechus, ce qui suffit pour justifier notre affertion. Outre cela Sevechus ou Sethon, dont Prideaux (10) fait un seul & même homme, n'étoit pas le fils de Sabhaco Roi d'Ethiopie, comme il paroit par Hérodote, qui l'apelle Prêtre de Vulcain, & qui infinue clairement qu'il étoit Egyptien, étranger à la famille de Sabbaco, & élevé sur le trône d'Egypte, après quelques troubles dont ce Royaume sut agité (11). On pourroit demander ou étoit le terrible Tirbakab durant les trois années que Sennacherib ravageoit l'Egypte? & pourquoi il attendit que ce Royaume fût en quelque sorte ruiné avant que de venir à son secours? En un mot, il est clair que Semnacherib, non seulement ne conquit pas l'Egypte, mais aussi essuya quelque perte considérable, en voulant envahir ce Pays: entreprise contraire aux règles de la politique la plus commune, puisque la Syrie & la Palestine, qui auroient du être son prémier: ouvrage, n'étoient pas encore entièrement soumises.

<sup>(1)</sup> Supr. T. I. p. 475, 476.

<sup>(2)</sup> Ibid. (3) Ibid.

<sup>(4)</sup> Ibid. (5) Supr. T. II. p. 275, 276.

<sup>(6)</sup> Connect of she Old and New. Test. L. I.

Fart. I p. 22. Edit in 8.
(7) XX. 1. Prideaux Connect, ubi sups.

<sup>(3)</sup> Idem ibid. (9) Idem, ibid.

<sup>(10)</sup> Idem ibid.

<sup>(</sup>II) Idem ibid-

V. Histoire d'Allyrie.

Section sulter Exéchias en personne; mais ne pouvant réussir dans ce dessein, il lui envoya, de la part de Sennacherib, une Lettre remplie d'orgueilleuses menaces, pareilles à celles qu'il avoit déjà proférées, ajoutant aux Peuples déja mentionnés comme soumis par les Assyriens, Rézeph, & les enfans d'Eden. qui étoient en Thélasar (a) \*. L'insolence & les blasphêmes de son prémier message lui avoient déjà attiré cette terrible prédiction d'Esaie, Qu'il tomberoit par l'épée dans son propre pays (b): & le juste salaire de ce message nouyeau fut une autre prédiction du même Prophète, Qu'il n'entreroit point dans la ville, qu'il n'y jetteroit aucune flèche, qu'il ne se présenteroit point contr'elle avec le bouclier, & ne dresseroit point de terrasse contrelle (c). Paroles dont le sens paroit etre, qu'il reviendroit de l'expédition pour laquelle il étoit parti, dans un état de foiblesse qui ne lui permettroit, ni d'assiéger la ville en forme, ni même d'entreprendre la moindre attaque. C'est-là probablement le sens du Texte; & s'il est permis en cette occasion de citer Hérodote, qui fait expressément mention de son nom, quoique par abus il lui donne le nom de Roi d'Arabie † au-lieu d'Assyrie, il nous dira que dans le tems que Sennacherib affiégeoit Peluse, une quantité prodigieuse de rats & de souris de campagne rongea en une nuit toutes les courroies des boucliers, & les cordes des arcs de l'Armée Assyrienne (d). Sans examiner ce qu'il peut y avoir de vrai dans ce fait 1, il est bien certain qu'il a beaucoup de rapport avec la seconde prédiction. Mais sans insister là-dessus il paroit que ce Prince sut très malheureux ‡ dans cette expédition, & que l'éclat qui l'avoit environné alla tout-à-coup en diminuant. Son Armée fut frappée par un Ange de l'Eternel f, qui tua 185,000 Affyriens dans leur camp \*. Pour ce qui est de Senna-

(a) 2 Rois XIX. 8, 12.

(b) Ibid. vers. 7.

(c) Ibid. vers. 32.

(d) Herodot. L. II: c. 41.

\* L'opinion la plus probable est, que c'étoient quelques Places en Syrie. Il y a en Mésopo. tamie une ville nommée Résiph, près de l'embouchure du Fleuve Saacoras (1); & une autre ville nommée Résaph, dans la Palmyrène de Syrie. Nous ne décidons pas quelle des deux peut avoir été Rézeph; les autres villes ne sont pas si aisées à trouver.

Cette faute est peut être moins celle d'Hérodote, que de quelques Copistes.

Le fait n'est certainement pas vrai ; l'Evêque Patrick (2) l'apelle, avec quelque espèce de passion, un horrible mensonge; mais mensonge ou non, on peut le rapporter pour confirmer ce qui se trouve dans l'Ecriture touchant la destruction soudaine de l'Armée des Assyriens. Les Egyptiens attribuent l'honneur de cette délivrance à leur Dieu (3), ce qui est tout-à-fait naturel.

# Hérodote (4) & Josephs (5) attestent la même chose.

C'est une manière de parler figurée, fort en usage chez les Juifs. Il y en a qui supposent que cette destruction sut causée par une peste, ou par la foudre, ou par quelqu'un , de ces vents brulans, qui se sont quesquesois sentir dans les déserts voisins, ou plutôt par , Sethon & par Tirhakah, qui attaquérent les Assyriens à l'improvisse; car les Egyptiens, en " mémoire de cette action, érigérent une statue à Sethon, tenant en sa main une souris, symbole de destruction parmi les Egyptiens (6).

\* On ne fait pas bien où étoit alors son camp, à Libna, à Pélusa, ou à férusalem. Il est incertain de-même, si toute son Armée ne formoit alors qu'un seul corps, ou bien si elle

(1) Ptolom. Tab. As. Geograph. 1V.

(2) Comment. upon 2 Kings XIX.
(3) Supr T. I. p. 477.

(4) Ibid.

(5) Antiq. Jud. L. X. c. T.

(6) Newton Chron. of anc. Kingd. amend. p. 282 Prideaux Connect. of the Old and New Teil. Book I. Part. I. p. 24.

ćtoit

Sennacherib, il retourna en Assyrie, & choisit Ninive pour y faire son séjour Secrion (a). Dès qu'il fut dans cette ville, il s'apperçut bientôt que son Peuple n'avoit plus pour lui la même estime \*, ce qui le rendit chagrin & cruel envers Histoire tout le monde, & particulièrement envers les Captifs Hébreux qui étoient d'Auvrie. dans ses Etats; faifant mettre à mort plusieurs d'entr'eux (b), pour venger sur eux fa défaite, comme s'ils en avoient été les auteurs. En un mot fa conduite fut si tirannique, qu'il se rendit odieux à ses propres fils, deux desquels. Adrammélech & Sharazer +, le tuérent pendant qu'il faisoit ses dévotions dans le Temple de son Dieu Nifroch, peu de tems après son retour précipité de Judée. Quand ils l'eurent tué, ils s'en furent en Arménie, apparemment pour se dérober au châtiment qui auroit pu être la récompense de leur parricide 1. Ce fut ainsi que Sennacherib fut massacré dans le Temple de son Dieu sa vori t, & qu'Esar-baddon, son troissème fils, parvint au trône (c).

Esar-haddon & succeda, pour ainsi dire, aux ruïnes de la Monarchie Aj- Esar-hadsyrienne, fondée par Pul, & aggrandie aussi-bien qu'affermie par Tiglatg-Pi-don. lésar. Ce fut sous Sennacherib que cette Monarchie commença à aller en dé- Année cadence, par imprudence ou par malheur, ou peut-être par ces deux causes du Déluge réunies ensemble. Les Mèdes prositant vraisemblablement de sa longue absenvant J. C. ce & de son éloignement, ou peut-être enhardis par la nouvelle de la 710.

(a) 2 Rois XIX. 36.

(c) 2 Rois ubi supr. vers 37.

(b) Tobie I. 18.

étoit partagée, lui-même en commandant une partie, & Rabsakeh, que nous avons supposé devant Jérusalem (1), l'autre; & par consequent si c'étoit l'Armée à la tête de laquelle il se trouvoit, qui éprouva le malheur en question, ou celle de Rabsakeb; ou bien enfin, si toutes deux furent enveloppées de la même calamité. Après ce que nous avons dit fur ce sujet, il ne nous reste plus rien à ajouter pour résoudre ces questions.

\* Après une expédition si honteuse, son Peuple ne pouvoit que le mettre bien au dessous de ses Prédécesseurs; quoique, pour dire le vrai, son père Salmanazar n'eût pas été fort heureux vers la fin de sa vie. Nous avons vu sa Flotte honteusement battue par les Tyriens,

& son Armée assiégeant Tyr inutilement pendant cinq années.

† On suppose que dans le plus fort du danger auquel il s'étoit vu exposé, il avoit sait vœu de les sacrifier à son Dieu, & que pour sauver leur vie, ils profitérent de l'occasion qui s'offroit de lui ôter la sienne (2). Nous ignorons sur quel fondement cette assertion peut être appuyée. Jamais les Affyriens, que nous fachions, n'ont donné dans des superstitions si contraires à la Nature: mais c'est de quoi il sera tems de parler quand nous traiterons de la Religion des Babyleniens, dans laquelle celle des Assyriens étoit certainement contenue.

4 Si la supposition exprimée dans la Note précédente est vraie, ils avoient raison de fuir après le mourtre qu'ils venoient de commettre; mais si elle ne l'est pas, il nous semble qu'ils auroient pu se justifier devant le Peuple, qui ne pouvoit guères aimer Sennacherib, en alléguant ce qu'ils devoient à eux-mêmes: raison qui auroit paru forte, si quelque idée de Religion ou de Superstition ne l'avoit point assoiblie.

† Fosephe (3) nous apprend, que Nifrach ou Arascus, comme il l'apelle (4), étoit son Dieu favori. Tout ce que nous avons cru devoir dire touchant ce faux Dieu, se trouve

déjà dans un autre endroit de cette Histoire (5).

Il est aussi apelle Afar-baddon, Afordan par les LXX, Assaradin dans le Canon de Ptolomee, Sarchedon dans le Livre de Tobie (6), Sargon par Ejaie (7), & Asnappar par Esdris (8).

(1) Patrick ubi fupr. (2) Idem ibid.

(3) Antiq. Jud. L. I. c. 2. (4) lbid.

(s) V. huj. T. III. p. 155. (6) Tobie I. 21. (7) Efaïe IV. 20.

(3) Efar. IV. 10.,

Histoire d' A [Tyrie.

Année 681.

Année 2322. Avant I. C. 675.

\$68.

Section destruction subite & générale de son Armée, se révoltérent (a), & ne paroissent pas être jamais rentres sous le joug Asserien, quoiqu'Esar-baddon, dans tout le cours de son règne, semble avoir été un Prince vaillant, heureux, & sensible à l'ambition de conserver, & même d'étendre son Empire. Il étoit, suivant toutes les apparences, d'un caractère aimable & doux. particulièrement envers les Juifs, qui avoient été si cruellement traités par son père, après le retour précipité de ce Monarque à Vinive. Au commendu Déluge cement de son règne, il paroit n'être point forti de sa capitale, où il avoit 2318. A. peut-être assez d'affaires sans en chercher au dehors : mais queiques années après, la race des Rois Babyloniens, à laquelle il étoit apparenté, étant venue à s'éteindre, ou quelque autre cause avant produit un interrègne dans ce Royaume, il monta, par finesse ou par force, sur le trône (b) de Babylone \*, & rendit par-la au nom Assprien un lustre, que la défection des Mèdes avoit fort obscurci. Devenu puissant par cette union, il songea à afferdu Déluge mir son pouvoir sur les parties les plus éloignées de son Empire, & se mit en marche contre la Syrie, & contre les restes des Royaumes d'Israël & de Judah. Il transplanta les restes d'Israel, & probablement traita de-même ceux de Syrie, ensorte que les habitans de ces deux Royaumes cessérent de former des Nations, des étrangers étant venus occuper leur place †, conformément à la politique de ses Prédécesseurs. Après avoir ainsi effacé de la liste des Peuples, les habitans des Royaumes d'Israel & de Syrie, il se mit en devoir de réduire le Royaume de Judah à cet état de dépendance où il avoit éte du tems d'Achaz, prit le Roi Manasse, le fit lier de chaînes, & l'envoya captif en Babylone (c).

Année Enflé par de si heureux succès, & nullement effrayé par l'expédition du Déluge qui avoit si mal réussi à son père, il continue sa marche, résolu d'envahir 2331. Al'Egypte & l'Ethiopie 1. Il exécuta ce dessein, & transplanta les habitans de vant J. C. l'un & de l'autre de ces Empires ‡, & les tint sous son obéissance pendant trois

> (a) Tobie ubi supr. (b) Ptolom. Can. Astron.

(c) 2 Chron. XXXIII. 11.

\* Il n'est nullement vraisemblable qu'il soit devenu maître du Royaume de Babylone par violence; mais c'est ce que nous pourrons examiner, quand nous le considérerons comme

† Le nom de Roi de Babylone, qu'il portoit alors, a été cause que quelques Commentateurs ont reculé jusqu'à son tems la transplantation d'Ijraël mentionnée sous le règne de Sal-

manazar: article sur lequel nous avons déjà déclaré notre sentiment'(1).

4° Son expédition contre l'Egypre & l'Ethiopie devoit naturellement lui réuffir d'autant mieux, qu'il avoit eu soin, plus que n'avoit fait aucun de ses Prédécesseurs, de mettre la Syrie & la Palestine hors d'état de traverser ses desseins. Outre cela Tirbakab, ou Sabbaco, étoit mort apparemment; car, suivant l'Histoire d'Ezypte (2), ce Prince doit avoir été alors très agé. Ejarhaddon n'avoit ainsi rien à craindre de la part de ce redoutable Guerrier, & très peu de celle de sethon 3, qui n'avoit plus de support, & dont le Royaume, de la manière dont il nous est représenté, étoit en ce tems-là tel qu'il faloit pour être conquis.

‡ Tout ceci avoit été prédit par le Prophète Ejaïe (4). En ces jours-là il y aura un chemin bettu d'Egypte en Affur, & Affur viendra en Egypte & Egypte en Affur, & l'Egypte Jervira

(1) V. huj. T. III. p. 201. in Not. (2) Supr. T. I. p. 475,476.

(3) Ibid p. 476. (4) MIX. 23.

trois ans (a), ce qui fut peut-être tout le tems qu'il vécut encore. Durant Section! le cours de cette guerre, fon Général Tartan prit la ville d'Ashdod ou d'Azotus (b), que Psammétique eut tant de peine à retirer d'entre les mains de ses Histoire] Successeurs (c). Ce sut ainsi qu'il étendit les bornes de son Empire\*, & qu'il d'Assirie. répandit encore une fois par-tout la terreur du nom Affirien. Après un règne Anrée de plusieurs années, dont les dernières furent particulièrement glorieuses, il du Déluge

mou- 2331. Avant ]. C. 668.

(s) Efaile XX. (b) Ibid.

(c) Supr. T. I. p. 480.

fervire Affur. Ce fut dans cette guerre, qu'on croit (1) que la ville de Diospolis, de Noam. mon, ou de Thèbes, qui avoit été jusqu'alors dans un état florissant, sut comme détruite, & que ses habitans eurent le malheur d'être traînés en captivité, conformément à la prédiction du même Prophète, & à celle de Nabum: le prémier ajoutant (2) au passage que nous venons de citer, Ainsi le Roi d'Assur emmenera les prisonniers d'Egypte & les Ethiopiens captifs, les jeunes & les vieux, ceux qui jont nuds & ceux qui jont dechausses... à la bonte de l'Egypte. Et ils (les Juiss) seront effrayes & confus & cause de l'Ethiopie, leur attente, & de l'Egypte, leur gloire. L'autre Prophète (3), prédifant la destruction de Ninive, & parlant de la ruïne d'Egypte comme d'une chose de nouvelle date, dit, l'aux-tu mieux que No (Noammon) la nourricière située entre les sseuves, qui e les eaux autour de soi, & dont le rempart est la mer (4)? Tout ceci ne peut avoir été sait par aucun autre Roi d'Assyrie que le seul Asarbaddon, & il seroit inutile de le prouver à ceux de nos Lecteurs qui voudront parcourir cette partie de l'Histoire d'Egypte, qui est relative au teurs dont il s'agit. Car quoique les Egyptiens sussent trop vains pour être sincères en cette occasion, leur silence confirme assez ce qui a été dit: car après Setion, vers la fin du règne, ou immédiatement après la mort duquel l'invasion doit être arrivée, nous trouvons le Royaume en desordre, & gouverné par 12 hommes, c'est-à dire, la Monarchie changée en une espèce d'Aristocratie 5). Nous laissons au jugement de nos Lecteurs, si un parcil changement peut s'être fait dans un Royaume, dont la constitution étoit si sage, sans quelque cause semblable à celle que nous venons d'indiquer.

\* Il est très difficile de déterminer avec certitude l'étendue que pouvoit avoir alors son Empire, qui probablement doit avoir été plus grand que celui de ses Prédécesseurs. Voici néanmoins ce que dit à cet égard le Chevalier Newton. " Sous les règnes de Sennacheris & , d'Affarbaddon, l'Empire Affyrien atteignit, à ce qu'il paroit, les dernières bornes de sa , grandeur, puisqu'un seul & même Monarque gouvernoit l'Assyrie, la Médie, l'Apolloniavide, , la Susiane, la Chaldee, la Mésopotamie, la Cilicie, la Syrie, la Phénicie, l'Egypte, l'Ethiopie, , & une partie de l'Arabie, & vers l'Orient, l'Esymande & la Paracene, Province de Medie; que si Chalath & Chaber désignent la Colchide & l'Ibérie, comme quelques Savans le croient, fondés en partie sur ce que la Circoncision étoit en usage chez les habitans de ces Pays , jusqu'au tems d'Herodote, nous aurons encore à ajouter ces deux Provinces avec les deux , Arménies, le Pont & la Cappadoce jusqu'au Fleuve Halys; car Hérodote atteste, que , les habitans de Cappadoce jusqu'à ce fleuve étoient apellés Syriens par les Grecs. , tant avant qu'après le règne de Cyrus, & que ce même nom étoit aussi donné par ,, les Grecs aux Assyriens" (6). Il n'est pas clair que les Medes, quoique compris dans l'énumération qu'on vient de faire, ayent été sujets alors aux Assyriens. Ils avoient seconé le joug de Sennacherib, qui laissa l'Empire dans un état de soiblesse; quoiqu'on ne puisse guères s'empêcher de supposer qu'Ejarhaddon ne les remit sous son obéissance, avant que de passer l'Euphrate, pour s'assure de la Syrie & de la Palestine. Peut-être aussi les garda-t-il pour son dernier ouvrage, ne craignant rien de leur part durant son absence, à cause qu'il se voyoit maître de quelques-uns des plus forts endroits du Pays, qu'il n'eut pas le tems de conquérir tout entier, ayant été prévenu par la mort. Mais nous reprendrons cet article sous le règne de son petit-fils.

(1) Prideaux Connect. of the Old and New Test. Book I. Part. I. p. 22, in 8,
(2) Estate XX: 4,5.
(3) Nahum III. 8, 10.

Tome III.

(4) Ibid.

(5) Supr T. I. p 477. (6) Chronol. of Anc. Kingd. 2mend. p. 283.

V. Histoire

d'Allyrie.

Saosduchinus. Année 668.

Chyniladan. Année du Déluge 2351. Awant J. C. 548.

Section mourut, & laissa après lui une réputation égale aux grandes actions qu'il avoit faites durant sa vie. Ceci, joint à quelques autres raisons \*, nous persuade que ce Prince ne sauroit, à aucun égard, avoir été le Sardanapale de Ctéhas, ces deux Monarques n'ayant pas eu entr'eux le moindre trait de refsemblance. Son fils Saosduchinus (a) ou Saosducheus + succeda à l'Empire. Nous n'avons rien de particulier à dire concernant ce Prince, sinon qu'il règna vingt ans, que ce fut probablement sous son règne que Manasse fut rétabli sur du Déluge le trône 1, & que l'Egypte recouvra sa liberté ; qu'il paroit avoir eu l'envant J.C. tière possession des Etats qui lui furent laisses par son père, & qu'après sa mort fon fils Chyniladan fut fon Successeur.

On croit, & cette opinion n'est rien moins que destituée de fondement. que Chaniladan a été le Nébucadnezar de l'Ecriture &, Prince actif & vaillant,

(a) Ptolom. Can. Astron.

\* Il est apellé le grand & le glorieux Asnapper (1). Son portrait n'est en aucune manière celui d'un Prince paresseux & efféminé. Nous ne nions pas qu'il ne puisse avoir été connu des anciens Grecs fous le nom de Sardanapale, ou d'Affarhaddon Pul (2); mais en ce cas il doit avoir été le grand Sardanapale, qui nous est représenté comme un guerrier (3), qui bâtit Tarje & Anchiale en un jour, & qui mourut tranquillement dans son lit (4). Rien n'empêche qu'il n'ait été un des Princes nommés Sardanapale; car il y en a eu deux très différens l'un de l'autre, comme nous l'avons observé dans l'histoire du Sardanapale des Auteurs prophanes, dans la Section qui précéde celle-ci. Nous trouverons peut-être l'autre dans la suite.

† Prideaux (5) croit que ce Prince est le Nebucadnezar du Livre de Judith; mais pous fe-

rons voir bientôt qu'il s'abuse étrangement.

1 Le même Docteur, que nous avons cité dans la Note précédente, suppose (6) que non feulement il fut remis en liberté par Afarhaddon lui-même, mais que ce Monarque ajouta outre cela quelques Pays à son Royaume, afin de le mettre en état de résister à Pfammétique, qui se voyoit alors maître de toute l'Egypte, & qui commençoit à faire la guerre aux Assyriens dans la Palestine (7): mais il a prodigieusement embrouillé l'Histoire d'Assyrie, par l'inconcevable méprise de faire de Sargon & de Sennacherib un seul & même Prince.

‡ Il n'est pas naturel de supposer, que le rétablissement de Manasse eut lieu avant la mort d'Ascrbaddon. qui finit certainement ses jours vers le tems qu'il venoit d'achever la conquête

du Royaume en question.

Nous allons tacher de prouver, que Chyniladan, & aucun autre Roi du Canon de Ptolomée, a été le N. sucadnezar du Livre de fudith. Pour cet effet, il suffira d'établir quelques autres points, & particulièrement ceux qui sont les sujets des trois dernières remarques, & fur lesque's Prideaux a répandu une grande obscurité. Il y a vingt ans depuis la mort d'Assaddin jusqu'à la prémière année du règne de Chyniladan, & en tout trente-deux ans jusqu'à la douzième du même règne, dans laquelle il entreprit de subjuguer les Mèdes. Manaffé, Roi de Judah, fut sait prisonnier par Affaraddin dans la vingt-unième année de son règne, après quoi il regna trente-quatre ans. Son fils Ammon regna après lui sur Judah deux ans, qui ajoutés au nombre précédent en font trente-fix, lorsque Josias qui parvint au trone à l'age de nuit ans, commença à regner. Ainsi il paroit par le Canon, que Chyniladan monta sur le trone la quarante-unième année de Manasse, & qu'il entreprit la guerre contre les Médes la douzième année de son règne, suivant les nombres marqués dans la Vulgate, ou, suivant ceux de la Version de St. Joidne, la cinquante-troisième année du règne de Manassé. Chyniladan vécut après cela encore dix ans, c'ell à dire jusqu'à la sixième année du Roi Jossas; car Manasse règna cinquante-cinq ans complets, & fon fils Ammon n'en règna que deux; ensorte que Obmitadan doit avoir fini sa vie vers le commencement du règne de Josias. Ce Prince, com-

<sup>(1)</sup> Eldr. IV. 10.

<sup>(2)</sup> Supr. T. III. p. 192. in Not. (2) Ibid. T. III. p. 193.

<sup>(4)</sup> Ibid. T. III. p. 1950

<sup>(</sup>s) Connect. of the Old and New Test, Book &.

Part. I. p. 35. in 8. (6) Ibid. p 34. (7) Supr. T. I. p. 481.

lant, qui s'est particulièrement distingué par son expédition contre les Me- Secron des, qui s'étoient mis dans un état d'indépendance, comme nous le verrons dans leur Histoire. Pour dompter ce Peuple guerrier, il rassembla, en Histoire quelque forte, en un corps toutes les forces répandues dans les différens d'Assyrie. Etats de son Empire, faisant venir pour cet effet,, tous les habitans des Montagnes, & tous ceux qui demeuroient sur le Fleuve Euphrate, sur le , Tigre, & sur l'Hydaspe: outre cela, ceux du Pays d'Arioch Roi des Elv-, meens, & plusieurs de la Nation de Gélod se joignirent à lui". Dans le meme tems il fit dépêcher ses ordres aux Perses, à tous ceux des parties Occidentales de la Cilicie, de Damas, du Liban, & de l'Antiliban, & à tous les habitans des côtes de la Mer aufli-bien qu'à ceux de Carmel, de Galaad, de la haute Galilée, de la grande Campagne d'Esdraélon, de Samarie, de Férusalem, de Bethane, de Chellus, de Cadès, des bords du Fleuve d'Egypte, de Taphnès, de

me nous l'avons déjà remarqué, n'avoit que huit ans quand il parvint au trône, & ce doit avoir été sous son règne, ou jamais, que Béthule sut assiégée par Holopherne. Pour le Roi d'Allyrie, au moins il nous paroit que c'est avec raison que le Chevalier Newton place cet évènement dans le période en question (1). Supposer avec Prideaux (2) qu'Holopherne attaqua les Juifs du tems de Manassé, c'est tomber en contradiction avec lui-même; car il est dit que les Juifs étoient revenus depuis peu de captivité (3), ce qui ne peut s'entendre que de la captivité d'Assyrie, quand Manassé fut transporté en Babylone; & supposer que la guerre sous Holopherne fut entreprise après le retour de Manasse à Férusalem, c'est combattre ce qu'il avance lui-même touchant la bonté des Rois d'Assyrie envers les Rois de Jérujalem, & la parfaite intelligence qui règnoit entr'eux, jusqu'à ce que Josias perdit la vie au service de son Souverain Assyrien, comme il le dit abusivement (4). S'il suppose que les Juiss revinrent de captivité sans leur Roi, & qu'ils surent attaqués pendant que ce Prince étoit en prison, il saut qu'alors il dise aussi qu'Assarbaddon étoit le Nebucadnezar du Livre de Judith, puisque suivant lui Manasse fut mis en liberté par Assarbaddon; mais c'est ce qu'il ne dit pas. Si l'évènement en question est arrivé sous le règne de Saosduchinus, il s'ensuit, ou que Manassé ne fut point tiré de prison par ordre d'Assarbaddon, mais qu'il resta encore plusieurs années prisonnier à Babylone, pendant que Saosduchinus étoit sur le trône, ce qu'il nie (5); ou qu'il n'y a pas eu cette grande & constante harmonie entre les Rois à Ninive & leurs Vassaux à férusalem, comme il l'assure (6), jusqu'au jour que fossas perdit la vie dans une bataille contre Necho, Roi d'Egypte (7). Jossas règna trente-un ans, qui étant ajoutés à l'intervalle qui sépare la prémière année de son règne de celle de la captivité de son grand-père, c'est-à-dire ttente-six, font ensemble soixante-sept ans. Or il paroit par le Canon de Ptolomée, que Fosas fut tué la quatrième année de Nabocolassarus, ou du grand Nebucadnezar, le second Roi de Babylone, c'est-à-dire, après que Ninive eût été détruite, & qu'il n'y eut plus personne de l'ancienne race des Rois d'Affyrie. En un mot, il paroit par tout ce qui vient d'être dit, qu'Assarbaddon doit avoir fini ses jours vers le tems que Manasse fut transporté à Babylone, ou, tout au plus, deux ou trois ans après (car une parfaite précision dans des choses de ce genre est impossible); & qu'il est apparent que la liberté lui fut rendue par Sassduchisus plutôt que par Assarbaddon, qui ne pouvoit guères avoir eu le tems de songer beaucoup à luis car il faut que ç'ait été quelque chose d'extraordinaire qui lui ait procuré la liberté & la faveur de remonter sur le trône, pendant que les Rois d'Hraël & de Syrie éprouvérent un traitement tout différent. Outre cela il paroit qu'Assarhaddon mourut immédiatement après avoir quité l'Egypte, & que sa mort inspira aux principaux de ce Pays la hardiesse de lever la tête & de se choisir douze Rois (8); & enfin que Chyniladan, & aucun autre, étoit le Nebucadnezar du Livre de Judith.

<sup>(1)</sup> Chronol. of Auc. Kingd. amend. p. 290.

<sup>(2)</sup> Ubi supr. (3) Judith IV. 3. (4) Connects of the Old and New Tell. Book I. Patt. I. p. 35.

<sup>(</sup>s) Ibid. (6) Ibid.

<sup>(7)</sup> Supr. T. I. p. 481. (8) Supr. T. I. p. 477.

SECTION Ramasses, du Pays de Gésen au-dessus de Tanis & de Memphis, & en général à tous les habitans de l'Egypte jusqu'aux frontières de l'Ethiopie: tous Histoire ces Peuples reçurent ses Ambassideurs avec mépris, & refusérent d'obéir à d'Assyrie. ses ordres \*. Il est surprenant qu'après une désection si générale, il ait persisté dans son dessein d'artaquer les Medes, qui avoient osé désier quelquesuns de ses plus puissins Prédécesseurs: mais ayant des forces suffisantes, il paroit s'être mis aussi peu en peine de la desobéissance des Peuples que nous venons de nommer, que ces derniers ne s'étoient mis en peine de ses ordres: cependant il fit un vœu folemnel de se venger d'eux d'une manière éclatante, aussi-tôt qu'il auroit chàtié l'insolence & la rebellion des Mèdes (a).

Guerres contre les Mèdes. Année 2363. Avant J. C. 636.

Ce fut donc la douzième année de son règne qu'il alla avec son Armée à la rencontre d'Arphaxad Roi des Mèdes. La bataille se donna dans la grande Plaine de Ragau, où la Cavalerie & les Chariots d'Arphanad furent renversés. du Déluge & il fut lui-même obligé de se fauver dans les montagnes. Le Vainqueur prit toutes ses villes, & en particulier Echatane, la Capitale de Médie, ville magnifique. & appropriée pour être le siège de ce nouvel Empire. & la démolit sans miséricorde. Echatane étant détruite, il renferma Arphaxad dans les montagnes de Ragau, où ce Prince croyoit avoir trouvé un azile; & après en être venu aux mains avec lui & avec les fiens, il le perça de plufieurs flèches, & mit ainsi fin à sa vie, & en quelque sorte à son Royaume. Enflé d'un fuccès plus heureux qu'il ne pouvoit naturellement attendre, il retourna en triomphe à Ninive, avec ce monde de guerriers qu'il avoit amenés, & passa avec eux dans cette ville cent vingt jours en sestins, tant pour se reposer.

#### (a) Judith I.

\* C'est ce qui est confirmé par Hérodote, disant, que les Assyriens, je veux dire, ajoute-t-il (1), ceux qui demeuroient à Vinive, qui avoient été autrefois les principaux de tous, mais qui venoient d'être abandonnés par leurs Amis ou par leurs Vassaux, quoiqu'en état cependant de se désendre, surent attaqués par Phraortes le Mède. Ce Phraortes est l'Arphaxad en question, comme nous le verrons dans l'Histoire des Mèdes. Il paroit que Sausduchinus avoit pendant l'espace de vingt ans mené une vie tranquile, c'est-à-dire, durant tout le cours de son règne; & durant les douze prémières années du sien, Chyniladan en avoit sait autant: mais ensin il vit que les Medes avoient affujetti les Perses selon Lérodote, & comme il paroit par le texte du Livre de Judith, où il est dit que de tous les Peuples Orientaux les Perfes feuls refusérent d'obéir à ses ordres; & que peu contens d'y desobéir, ils se préparérent à attaquer l'Alyrie. Réveillé par cette nouvelle, & allarmé du danger auquel son Royaume se trouvoit exposé, il fait savoir en hâte à tous les Peuples qui dépendoient de l'Assyrie, de venir au plutôt à son secours. Il n'est guères possible que deux Pièces historiques, pour autant que celles-ci ont de rapport l'une à l'autre, s'entre-prêtent plus de lumière, que ne sont l'Histoire d'Hérodote & le Livre de Judith. Et, pour le dire en passant, nous trouvons une grande conformité entre l'embarras où se voit ici Nebucadnezar, & celui où étoit Sardanopale affiégé dans Ninive. Ce dernier Prince est dit avoir apellé tous les Peuples à son secours (2), quoique nous ayons observé à cette occasion, que cela même doit lui avoir été impossible (3), puisqu'il étoit étroitement assisté dans sa Capitale. Tout bien examiné, il y a lieu de croire, que la démarche que fait ici Nebuca Inexar a fourni occasion à Custas, qui no se piquoit ni d'exactitude, ni d'amour pour la vérité, d'attribuer une démarche semblable à Sakdanapale.

<sup>(1)</sup> L. I. C. 102. . (2) Supr. T. III. p. 1940'.

<sup>(</sup>a) Ibid, in Notis.

poser ensemble de leurs travaux, que pour célébrer les victoires qu'ils ve-

noient de remporter \* (a).

Rassassiés de bonne chère & de plaisir, & s'imaginant être invincibles †, Nebucadnezar & ses Serviteurs reprirent bientôt leur fureur martiale, & ne d'Assirie. parlérent que de se venger de toute la Terre, c'est-à-dire, de tous les Peuples qui avoient resusé avec mépris de se joindre à eux dans la guerre proiettée contre la Médie. Pour cet effet il convoqua les principaux de sa Cour & ses Officiers, avec qui cette matière fut agitée dans un Conseil privé, dont le résultat sut, que toute chair qui n'avoit pas obéi au commandement de sa bouche, devoit être exterminée. En conséquence de cette insolente résolution. Nébucadnezar fit venir Holopherne, Chef de son Armée, & lui commanda, comme Seigneur de toute la Terre, de prendre avec lui 120,000 l'antassins, tous gens d'élite, & 12,000 Archers à cheval. Tu marcheras, lui dit-il, contre les babitans du Pays d'Occident, parce qu'ils ont desobéi à ma parole; dornes à Es leur dénonceras qu'ils m'apprétent la terre & l'eau, parce que je sortirai sur eux Holoen ma colère, & couvrirai le dessus de la terre des piés de mon Armee, & les pheine, donnerai en proie à mes gens: tellement que les corps de ceux qui auront été tués. rempliront leurs vallees & leurs torrens, & feront deborder les rivières. Et je mènerai leurs captifs jusqu'au bout de la terre. Toi donc, en partant d'ici, tu prendras tout leur Pays devant moi. S'ils se rendent à toi, tu me les garderas jusqu'à ce que j'en dispose. Mais quant aux rebelles, ton ail ne les épargnera point, mais tu les mettras à mort; (car je jure par ma vie & par ma puissance, que ma main fera tout ce que je t'ai ordonné: toi, de ta part, accomplis mes ordres, & ne tarde pas à les exécuter (b) ‡.

Holopherne, chargé d'une si terrible commission, quita son Maître, & ayant Il se met rassemblé tous les Généraux, les Capitaines, & les Officiers de l'Armée en camd'Assyrie, il choisit le nombre de Cavaliers & de Fantassins que le Roi a- pagne.

(b) Ibid. II..

\* Cette guerre que Chyniladan, ou Nebucadnezar, fit aux Mèdes, est presque la même que celle que Ctéssas attribue à Sardanapale (1): c'est proprement le même fait, mais rapporté négligemment; & la fête dont il est ici question, est surement celle que Sardanapale est dit avoir donnée à son Armée victorieuse (2).

† Voici encore Sardanapale, ou plutôt Sardanapale est ici l'ombre de Chyniladan: nous avons

vu qu'il s'imaginoit que la ville de Ninive étoit imprenable (3).

\* Nous aurions de la peine à imaginer la raison d'une si étrange colère, sans le secours d'Hérodote, qui nous apprend (4), comme nous l'avons déjà remarqué, que les Mèdes ne se proposoient pas moins que d'envahir l'Affyrie; ce qui ne pouvoit qu'irriter violenment un Monarque du caractère de Chyniladan, en se voyant abandonné de ses Vassaux, qui regardoient d'un œil indifférent la rebellion d'un Peuple, qui depuis le tems de Sennacherib avoit été ennemi mortel des Assyriens, quoique cette indifférence les exposat au même danger dont l'Assyrie étoit menacée. Ces différentes considérations le déterminérent à déployer sur eux une vengeance telle que leur ingratitude & leur stupidité la méritoient. La Vulgate, suivant St. Jérôme, représente Nébucadnezar vainqueur des Mèdes, avant que d'apeller à son fecours les Peuples en question. Mais est il croyable qu'il les ait sommés de se rendre auprès de lui, lorsqu'il n'avoit plus besoin d'eux. La Version Grecque & la nôtre méritent certainement la préférence en cette occasion, quoiqu'elles soient très fautives à d'autres é. gards.

(3) Ibid. p. 195. (4) L. L. g. 102.

<sup>(1)</sup> Supr. T. III, p. 194. (2) Ibid.

Section
V.
Histoire
d'Assyrie.

voit marqué. Il fit marcher devant lui tout son bagage, où il y avoit une multitude innombrable de chameaux, avec toutes les provisions dont l'Armée pouvoit avoir besoin, & des troupeaux de bœus & de moutons qui étoient sans nombre. Il prit aussi de la maison du Roi des sommes immenses d'or & d'argent. Ce fut dans cet état qu'il partit de Ninive, ayant à sa suite, outre son Armée, un nombre prodigieux de Peuples différens, qui se joignirent à lui comme des nuées de sauterelles, ou comme le sablon de la mer; ensorte que sans donner dans une hyperbole excessive, on peut dire que ses Chariots, sa Cavalerie, & ses Fantassins, couvroient du côté de

l'Occident toute la face de la Terre (a).

Holopherne, en prenant sa route vers l'Occident, détruisit en chemin faifant Phud & Lud, & ravagea le Pays des enfans de Rassès, & des enfans d'Ismaël, vers le Désert au Midi du Pays des Chelliens. Il passa alors l'Euphrate, traversa la Mésopotamie, & ruïna toutes les hautes villes qui étoient sur le Fleuve Arbonai jusqu'à la mer. Il s'empara des frontières de la Cilicie. tua tout ce qui lui fit quelque résistance, & gagna les frontières de Japhet, au Midi, vis-à-vis de l'Arabie; après quoi ayant attaqué les enfans de Madian \*, il fit mettre le feu à leurs tentes, & jetter à bas leurs bergeries. Delà il passa dans la Plaine de Damas, où il arriva au tems de la moisson: il brula les blés, extermina les troupeaux, démolit les villes, défola le pays, & fit passer tous les jeunes gens au fil de l'épée; ce qui répandit une telle épouvante parmi tous les habitans des côtes de la mer, que ceux de Tyr, de Sidon, d'Azotus, d'Ascalon, & de quelques autres villes, demandérent grace. en envoyant au plus vite des Ambassadeurs, qui se prosternérent devant lui, s'avouérent les serviteurs du puissant Nébucadnezar son Maître, & offrirent. de la manière la plus humble, tout ce qu'ils avoient au monde, pour qu'il en disposat comme il le jugeroit à propos (b).

Holopherne descendit alors vers la côte de la Mer, & mit garnison dans les principales villes, dont il tira un certain nombre d'hommes choisis, pour remplacer ceux qu'il avoit détachés de son Armée. Tout ceci se faisoit au milieu des acclamations de ceux qui, quoique réduits en esclavage, recevoient par-tout le Général Asserie & son Armée avec des couronnes, des danses, & au son des tambours: reception qui n'empêcha pas la destruction de leurs villes, de leurs bôcages, & de leurs Dieux; car Holopherne avoit résolu de démolir les prémières, & de détruire tous les Dieux des Pays dont il feroit la conquête, afin que toutes les Nations sussent obligées d'adorer le seul Nébucadnezar, & que toutes Langues & toutes Tribus n'invoquassent comme Dieu que lui †. Après avoir fait en ce Pays, sans trouver la moin-

dre

(a) Judith II.

(b) Ibid. III.

\* Nous n'entrerons dans aucun détail touchant la situation particulière de ces Peuples. Ceux dont la situation nous sera connue, auront dans leurs Cartes respectives la place qui leur convient.

† Aucun de ses Prédécesseurs ne semble avoir porté ses prétentions jusques-là. Et ceci peut servir de preuve, que les Asserbes abolissoient les Religions des Peuples qu'ils domtoient, pour introdire à la place le culte de leurs Princes morts ou vivans, afin de tenir parlà ces Peuples plus en respect, & de relever davantage la majesté de leur Empire. Cette

dre opposition, tout ce qui lui avoit plu, il marcha vers la Plaine d'Esdraé- Secrice lon, & s'avançant du côté de la Judée, alla camper entre Géba & Scythopolis, où il s'arreta pendant un mois tout entier, pour y attendre son bagage, Histoire & les différens corps qui composoient son Armée (a).

d' Allyrie.

Ces préparatifs redoublérent la frayeur des Juifs, qui commencérent alors à prendre les mesures nécessaires pour occuper les passages, & se désendre. L'intention d'Holopherne étoit surement de les traiter comme il avoit sait tous les autres Peuples; & il n'y a pas lieu de douter qu'il ne fût très irrité, quand il apprit que les Juifs avoient résolu de se désendre jusqu'à la dernière extrémité. Dans le prémier transport de sa colère, il manda les principaux d'Ammon, de Moab, & des habitans de la côte de la Mer, & youlut favoir d'eux qui étoit ce Peuple qui prétendoit lui tenir tête; & comment il étoit possible que de toutes les Nations Occidentales, les Juifs seuls osassent resuter à la puissance des Assiriens. Le Chef des enfans d'Ammon, nommé Action, répondit à sa question, en lui racontant l'Histoire des Juifs depuis Abraham, & ajouta par voie de conclusion, que si Dieu étoit savorable aux Juifs, il lui seroit impossible de les assujettir, & que dans ce cas il ne pourroit guères fortir de l'entreprise qu'avec deshonneur; mais que s'ils avoient peché contre Dieu, il seroit aussi facile de les vaincre que quelque autre Peuple que ce fût. Ce conseil équivoque déplut à Holopherne, excita les murmures des principaux Phéniciens & Moabites qui étoient présens, & qui, pour faire leur cour, non seulement parlérent des Juifs avec mépris, mais demandérent aussi que l'infolence d'Achior fût punie de mort (b).

Quand cette espèce de tumulte eut cessé, Holopherne demanda en colère à Achior, de quel droit il se méloit de prophétiser contre lui, & par un horrible blasphême éleva Nébucadnezar au dessus de Dieu même: il lui ordonna ensuite de sortir de sa présence, & l'ayant condamné à la mort avec les Juifs qui devoient être exterminés dans peu, à ce qu'il se proposoit, il commanda à ses serviteurs de le garder dans une Place sorte appartenant aux Juifs, pour y attendre la décision de son sort. Le choix tomba sur la ville de Réthulie, où l'on mena Achior, qui, dès-qu'il y fut arrivé, informa les habitans

de tout ce qu'il savoit des desseins d'Holopherne (c).

Le lendemain Holopherne ordonna que tout le monde se préparât à investir Siège de Béthulie. Sa nombreuse Armée obéit, & alla camper depuis Dethaim just Béthulie. qu'à Belmain, & depuis Bethulie jusqu'à Cyamom vis-à-vis d'Esciraelon. Le jour d'après, Holopherne, à la tête de toute sa Cavalerie, & à la vue des habitans de Béthulie, visita les avenues de cette ville, & après avoir posté une bonne garde auprès des sources qui fournissoient de l'eau aux habitans, il rejoignit le gros de son Armée. Les Chefs des Iduméens lui conseillérent à son retour, de ne point donner d'assaut à la ville qui étoit très forte, mais d'empêcher plutôt, en gardant bien les fources, que les habitans n'eussent de l'eau; parce qu'alors ils périroient infailliblement de foif, sans que les

(a) Judith III. (b) Ibid. IV, V. (c) Ibid. VI.

remarque peut être ajoutée à celles du même genre que nous avons eu occasion de faire dans l'Histoire de ce même Peuple.

Section V.

Histoire

Judith.

Assignations, tranquiles dans leur camp, eussent seulement la peine de les tuer, & qu'ils expiéroient ainsi leur rebellion. Holopherne goûta ce conseil, & eut soin qu'en prêt les mesures pécessires pour en profiter (a)

Histoire soin qu'on prît les mesures nécessaires pour en profiter (a).

Avant resté dans cet état d'inaction environ trente-cinq jours, & attendu la mort des affiégés, qui faute d'eau étoient réduits aux dérnières extrémités, on vint lui dire qu'une belle femme de Béthulie étoit à l'entrée de sa tente. Holopherne se reposoit alors dans un lit couvert d'un pavillon tissu de pourpre, d'or, d'émeraudes, & de pierres précieuses. Dès-qu'il sut que Judith, ainsi s'appelloit cette femme, étoit-là, il fortit à l'entrée de son pavillon, en faisant porter devant lui des lampes d'argent. Judith se prosterna en terre devant lui: le Général Assyrien la releva, lui parla d'une manière obligeante, la conjura de ne rien craindre, n'ayant pas dessein de faire le moindre mal à ceux qui se soumettroient volontairement au grand Nébucadnezar; ajoutant d'autres assurances du même genre, relatives à elle-même & aux habitans de Béthulie. Quand il eut cessé de parler, Judith forgea une histoire propre à augmenter l'espérance qu'il avoit de se voir bientôt maître de la ville qu'il tenoit assiégée, le trompant par ses paroles, dans le tems qu'elle le charmoit par sa beauté. Durant quatre jours il n'attenta en aucune façon ni à son honneur ni à sa liberté, quoiqu'il ne fût pas difficile de s'appercevoir que son but étoit de lui ôter la vie. Au bout de ce terme, n'étant plus maître de sa passion, il ordonna au Chef de ses Eunuques, nommé Bagoas, de l'engager à répondre à ses desirs. Judith parut d'abord disposée à avoir cette espèce de complaisance, ce qui charma tellement Holopherne, que pour témoigner sa joie, il but plus de vin qu'il n'avoit jamais fait en un jour; après quoi Judith ayant été laissée seule avec lui, profita de l'obscurité de la nuit pour lui couper la tête avec sa propre épée, & pour porter ce présent aux Asfiégés (b) \*.

(a) Judith VI, VII.

(b) Ibid. VIII, IX, X, XI. &c.

Les

\* Cette histoire nous paroit peu digne de foi, & bien d'autres en auront la même idée; ce qui peut en quelque s'orte rendre tout le Livre suspect, & empêcher qu'on n'admette rien de ce qui s'y trouve. Une incrédulité si générale seroit outrée suivant nous, étant combattue par le témoignage d'Hérodote & de Ctésias, comme nous l'avons remarqué dans quelques endroits parallèles. Le caractère de Judith, héroine de la pièce, pourroit fort bien être controuvé, & destiné à inspirer l'amour de la patrie, & une promtitude héroïque à se sacrifier pour elle. Peutsêtre aussi a-t-on voulu relever par là l'honneur de la Nation Judaique, en supposant qu'elle a contribué à renverser les superbes tours de Ninive... Mais quelque but qu'on puisse s'être proposé en sorgeant l'histoire de Judith, la substance du Livre n'en est pas moins véritable pour cela, comme il paroit non seulement par le témoignage des Auteurs que nous avons nommés, mais aussi par le tems dans lequel ce Livre a été écrit, & avec lequel il s'accorde parsaitement. Une des plus grandes difficultés qu'il y ait à justifier cet Ouvrage Apocryphe, consiste en ce qu'il n'y est pas fait la moindre mention d'un Roi qui gouvernat le Pays; fur quoi Prideaux (1) remarque que la difficulté feroit levée, si l'on pouvoit reculer l'histoire en question jusqu'à la minorité de Manasse; car alors il seroie naurel de passer sous silence un Prince mineur encore, & de ne parler que du prémier Mitattre du Royaume. Il reconnoit à la-vérité qu'il est impossible de placer l'évènement dont il s'agit, au commencement du règne de Minafé; mais nous avons prouvé que si les années de ce règne, & du règne d'Amnon, fils de Mouffe, ont été bien déterminées. & qu'on

(1) Comment, of the Old and New Test, Book I. Patt, I. p. 41. in 2.

Les Asseriens, ne sachant pas ce qui s'étoit passé cette nuit dans l'intérieur Sacrient de la rente de leur Général, & remarquant le lendemain que les Affiégés étoient en mouvement comme s'ils méditoient une sortie, voulurent en faire Histoire avertir Holopherne, qui fut trouvé sans tète dans sa tente, à l'étonnement in- d'Assyrie. exprimable de ceux qui virent la chose, ou qui en surent informés. Cette terrible nouvelle fit perdre courage aux Assyriens, & leur causa tant de frayeur, qu'ils prirent tout-à-coup la fuite, comme si la mort tragique de leur Général eut présagé la leur. Ils abandonnérent leur bagage & leurs richesses. & furent poursuivis avec grande perte jusqu'à Chohai (a).

Telle fut la fin de cette insolente expédition, sans que nous puissions dire exactement, si la chose arriva de cette manière, ou d'une manière différente: mais il est bien certain que l'expédition dont il s'agit, doit avoir été très malheureuse, puisque peu d'années après on vit tomber en décadence l'Empire Assyrien. Nous ne savons rien de plus concernant Nébucadnezar, sinon qu'il eut pour Successeur, à ce qu'on assure, un Roi nommé Sarac \*.

Ce Prince, étant monté sur le trône, confia les forces, qu'il avoit en Chaldée, à Nabopallasar (b), qui se rebella contre lui, & s'empara du Rovaume de Babylone †, ensorte que, par rapport à ce dernier Royaume,

(a) Judith XV. (b) Polyhift. apud Syncell. Chron. p. 210. qu'on puisse se fier au Canon de Ptolomée, l'histoire dont nous parlons peut être arrivée durant les prémières années de Josias, qui étoit agé d'environ huit ans. Ainsi, suivant lui, il n'y a pas lieu d'être surpris qu'il ne soit pas fait mention d'un Roi si jeune dans tout le Livre de Judith. Ceux qui en voudront savoir davantage sur ce sujet, pourront consulter ce même (1) Ecrivain, qui à son ordinaire a' savamment traité cette matière, qui outre qu'elle est étrangère à notre dessein, nous jetteroit dans une excessive longueur.

\* Ce nom pourroit fort bien être une abréviation de celui de Sarchédon, comme ce dernier en est une d'Affarbaddon, d'Afferbaddon Pul, ou de Sardanapale (2). Ceci nous met sur les voies pour trouver les deux Sardanapales des Auteurs prophanes (3), & particulièrement ceux de Suidas (4), dont l'un est dépeint comme un vaillant guerrier, & l'autre comme le plus efféminé de tous les hommes (5). Le prémier étoit le grand Asserbaddon (6), & l'autre le Roi

dont il est ici question, qui, suivant nous, doit avoir été le second du nom.

† Ce Nabepaliajar doit avoir été un Assyrien, cu moins à en juger par son nom, qui est dérivé de Nebe-pul-assur. Polybistor (7) affirme la même chose, & l'apelle Sardanapale, sans que nous sachions en vertu de quoi. Ainsi il doit y avoir eu alors deux Sardenapales, qui ont vécu dans le même tems, l'un dans la prospérité, & l'autre malheureux. Ce doit avoir été quelque chose de pareil à ceci, qui ait produit une seconde ville de Ninive, à laquelle l'infortuné Sardanapale dépêcha des messagers dans sa détresse (8). Mais il étoit actuellement bloqué dans la Capitale, par les forces réunies des Mèdes & des Babyloniens; & le Prince en question étoit suivant notre Historien (9), le Babylonien qui s'étoit joint aux Mèdes pour détruire Winive; deforte que ces deux faits, tels qu'ils sont rapportés, ne s'accordent nullement ensemble. Voici probablement la manière dont Nabopallasar monta sur le trône de Babylone. Etant Affyrien, il peut avoir prétendu à la Couronne par droit de succession, comme étant de la branche cadette des Assyriens descendus du grand Nabonassar, qui paroit avoir reçu le Royaume de Babylone de son père, ou grand père Pul Assyrien. Pour ce qui est de l'Assyrie, ce Monarque la laissa à son fils ainé. Revenons à Nabopallasar, qui, voyant la fin malheureuse du règne de Chyniladan (10), doit naturellement, à la mort de cet Empereur, avoir été tenté de

(1) Comm. of the Old and New Test. Book I.

(3) Ibid. T. III. p. 191, 192 & 193, in Not. (4) Ad vocera Za, daramales.

Tome III.

(5) Supr. ibid. p. 191, 192 & 193. in Not.

(6) Supr. F. III. p. 207. (7) Apud Syncell. Chronogr. p. 210. (2) Supr. T. III. p. 194, in Not. (9) Alexand. Polyhid apud Syncell, ubi fupr.

(10) Supr. T. III. p. 217.

Part. I p. 41. 8.
(2) Newton Chronol. of Anc Kingd. amend. p. 293. & Supr. T. III. p. 207. in Not.

Haltoire d' Affyrie.

Szerion Nabopallafar doit être confidéré comme le Successeur immédiat de Chyniladan. ou de Nébucadnezar \*, conformément au Canon de Ptolomée. Les deux Rovaumes révoltés, favoir celui de Babylone, & celui des Mèdes, se liguérent ensemble contre l'Empereur, qui résidoit à Ninive. Pour mieux cumenter cette union, Nabopallasar fit demander à Astyages le Mède sa fille Amite ou Aroite en mariage pour son fils Nébucadnezar (a) †. Ces deux Maisons, étant ainfi alliées, firent la guerre à Sarac, qui, craignant les malheurs dont il étoit menacé, n'attendit pas l'évènement, mais se brula lui-même avec son Palais (b), ce qui donne lieu de conjecturer qu'il a été le Sardanapale. des Historiens prophanes ‡. Ainsi, ou à peu près de cette manière, tomba

(a) Polyhistor ubi supr.

(b) Ibid:

faire valoir ses droits sur la Couronne, ce qu'il n'auroit jamais osé entreprendre, si les affaires n'avoient pas été dans un aussi grand desordre. C'est à cause de cela, apparemment, que dans le Canon de Ptolomée il n'est fait aucune mention de Sarac, soit qu'il ait porté ce nom, ou

\* C'est ce que nous croyons avoir suffisamment prouvé dans la Note précédente. Les Medes étoient en guerre ouverte avec les Affyriens (1). Pour ce qui est des autres Peuples, ils étoient en partie disposés à secouer le joug que Chyniladan leur avoit imposé de nouveau (2), s'ils ne l'avoient pas déjà fecoué à l'occasion de la défaite de l'Armée commandée par Holopherne (3); & en partie se trouvoient dans un état d'indépendance, où ils s'étoient mis déjà du tems d'Afferhaddon, & peut-être plutôt (4). La perte du Royaume de Babyione doit avoir été un coup terrible pour la Monarchie Affyrienne: mais quand dans la suite les Rois des Mèdes & des Babyloniens vinrent à unir leurs forces contre l'Affyrie, il ne fut plus nossible à cet Empire, abaudonné de tous côtés, de se soutenir plus longtems. Aussi ne tarda-t-il

pas à tomber dans un état d'anéantissement, & ensuite dans l'oubli.

† Nous voyons ici le nouveau Roi de Babylone recherchant l'amitié du Roi des Mèdes, & contractant avec lui la plus intime alliance, dans le dessein de se soutenir mutuellement. Ces deux Princes font donc le Bélefis & l'Arbases de Gréfias (5) fous d'autres noms, mais bienplus propres à renverser l'Empire d'Affyrie. Ils s'unissent comme de grands Princes, las de rester plus longtems dans la dépendance, & nullement comme deux Rebelles qui forment une conspiration secrette à Ninive. Ce qui consirme notre Systême, est que Polybistor (6) nomme ce Babylonien, Nabopallesar, le père de Nebucadnezar, ou Nabucodonosor, le prémier Monarque Labylonien dont il soit sait mention dans l'Ecriture, & par là s'accorde si bien, dans tout le cours de l'Histoire Assyrienne & Babylonienne, avec ce qui se trouve dans l'Ecriture, que l'origine de l'Empire Babylonien, & la chute de la Monarchie Affyrienne, sont fixées à peu pres d'une manière incontestable. D'un autre côté, le Bélésis (7) de Ctésias doit avoir été notre Nahopalhafar, d'autant plus que Polybistor (8) dit qu'il n'étoit que Gouverneur de Chaldée ou de l'abyione, au-lieu qu'il nomme Afryages le Mède, son ami, Satrape ou Seigneur de Médie, & établit ainsi entre eux la même distinction de supériorité que sait Ctesias : d'où il s'ensuit que Cresias s'accorde au fond avec cet Auteur, quoiqu'il lui ait laissé des Mémoires fort imparfaits; apparemment pour avoir voulu embellir cette partie de l'Hittoire Ajjyrienne, en la métamorphosant en Roman, comme il a fait tout le reste.

† Peut-être craignoit-il la fureur de ses implacables ennemis, & particulièrement de (9) Chargere, les de Piragetes, qui avoit réfolu de venger la mort de fon père (10), qui doit avoir (té le même que l'Afryages de Polybiftor (11), & l'Arphaxad du Livre de Judith (12). Il se pourroit aufli que son orgueil lui rendoit insupportable la seule idée de captivité, ou d'é-

(1) Herodote L I. c. 162. (2) Supr T III p. 214. (4) Ibid. p. 215. &cc

(4) Ibid. p. 206. in Not. (5, Supr. T. III p. 401. (6) Apud Synoell, ubi supr.

(7) Supr. T. III. p 192. (8) Apud Syncell ubi fupr.

(9) Herodot. L. I. c. 102.

(10) Idem ibid. (11) Apud Syncell. ubi supre. (12) Judith I. 6.

l'Empire d'Assyrie \*, qui fut renversé par les Mèdes & les Babyloniens †,

SECTION

Hilleire

tre détrôné; & que plutôt que de subir un fort si humiliant, il aima mieux souffrit la mort d'Assyrie. la plus cruelle, en périssant au milieu des slammes. On a remarqué (1) comme une chose disficile à comprendre, que plusieurs personnes ont péri volontairement par le seu, dans le tems qu'elles avoient le choix d'un grand nombre de genres de mort infiniment plus doux. Pour ce qui regarde les Indiens, qui, sans y être forcés le moins du monde, se mettenr tranquillement fur un bucher pour être réduits en cendre, on fait qu'ils n'en agissent ainsi que par un principe de Supersition, dont le pouvoir peut tout faire entreprendre. Et à l'égard de Sardanapale & de quelques autres, qui craignoient de languir dans une cruelle prison, ou de perdre la vie par la main d'un ennemi impitoyable, il n'y a pas lieu de s'étonner qu'ils avent choisi le moyen le plus efficace de se détruire eux mêmes, & tout ce qui leur appartenoit, afin que l'ennemi ne pût, ni s'enrichir de leurs dépouilles, ni avoir le plaisir de voir couler leur sang. Le motif qui les animoit dans cette occasion, peut être considéré comme l'esprit de vengeance porté au plus haut point : l'action dont il s'agit, étant la seule ressource

pour tromper l'ennemi dans son attente, & lui causer de la perte.

\* Nous nous sommes déjà attachés, dans plus d'un endroit, à prouver qu'il y a deux Sardanapales dans les Historiens prophanes, & que ces Princes doivent avoir été le grand Asserbaidon & le dernier Roi d'Affyrie (2), qui a été le second du nom, comme on peut l'inférer de son nom, qui semble une abréviation de celui de Sardanapale. Les Ecrivains prophanes représentent le prémier comme ayant été un Prince grand & magnifique, qui bâtit en un jour les vile les de Tarse & d'Anchiale, & qui mourut tranquillement dans son lit (3); & l'autre comme un faineant, qui périt dans les flammes, qui consumérent son Palais, ses Serviteurs & ses Tréfors (4). Ainsi l'un doit avoir été le grand Asserbaddon ou Sardon-pul de l'Ecriture; & l'autre ce Prince obscur, apellé Saras, Sarchédon, ou Sardon-pul; car il est clair que l'Empire Assyrien n'est pas tombé sous le prémier de ces Monarques, & il n'est guères moins clair que cette chute doit être arrivée sous le dernier. Car suivant Hérodote (5' la puissance de cet Empire alla en diminuant depuis la mort du grand Afferhaddon, & fut dans un état de langueur fous le règne inactif de Saosducbinus, qui donna occasion aux Mèdes de se remettre des pertes que leur avoit causées son Prédécesseur, le plus grand des Monarques Assyriens sans contredit; c'est ce qui sit que Chyniladan, Successeur de Saosduchinus, tout vaillant & courageux qu'il étoit, eut bien de la peine à les soumettre (6); mais ce Prince étant venu à mourir dans quelque circonstance malheureuse, à ce qui paroit par son histoire, & son Successeur Sarac étant peut-être d'un caractère négligent & esseminé, la Monarchie Assyrienne se trouva plus abaissée que jamais; ceux qui lui avoient été soumis jusqu'alors, commencérent à l'abandonner, & même à se liguer contre elle: ainsi il est très naturel que cet Empire étant fur le point de cesser, nous ignorions les circonstances qui accompagnérent sa dissolution finale; d'autant plus que les Scythes firent, vers le tems en question, une irruption en Assyrie, qu'ils occupérent pendant l'espace de 28 ans. Le Monarque Assyrien devoit jouer alors un trifte personnage dans sa Capitale. Ce sont ces différentes raisons, réunies ensemble, qui font que Sarac, dernier Roi de Ninive, nous est si peu connu, & que nous ignorons in vraie époque de la chute de l'Empire Assyrien.

† Ce sut certainement de cette manière qu'arriva la destruction de l'Empire d'Assyrie; car pour ne rien dire de ce que Ctésias (7) & Polybistor (8) attestent sur ce sujet, Hérodote (9) luimême insinue que cet Empire sut renversé par les Mèdes & les Babyloniens, en disant que les Mèdes conquirent l'Affyrie entière, hormis une partie de la Province de Babylone. Par où cet Historien semble vouloir marquer que les Babyloniens étoient dans la dépendance des Mèdes, & ne méritoient pas d'être envisagés comme leurs Alliés. En ceci Hérodote s'accorde avec Ctésias & Polybistor; car le prémier représente les Babyloniens, moins comme des Confédérés, que comme des espèces de Vassaux des Mèdes (10); & le dernier nous apprend, que

<sup>(1)</sup> If. Casaub. in Not. ad Athen. L. XII. c. 7.

<sup>(2)</sup> Supr. T. III. p. 217. in Not. (3) Athen. Deipnof. L. XII. p. 529, (4) Supr. T. III. p. 295. (5) L. I. C. 102.

<sup>(6)</sup> Supr. T. III. p. 212.
(7) Ibid. T. III. p. 196.
(8) Apud Syncell. ubi supr.
(9) Ubi supr.

<sup>(10)</sup> Supr. T. III. p. 192.

Section conformément aux prédictions des Prophètes \*: .... Malheur à Affur, ver-V. ge de ma colère..... Je ferai rendre compte au Roi d'Affur du fruit de la gran-Histoire deur de son cœur, & de la gloire de la hautesse de ses yeux. Car il a dit, j'ai fait d'Affyrie. ceci par la force de ma main, & par ma sagesse, car je suis entendu: j'ai ôté les bornes des Peuples, je les ai dépouillés de leurs trésors, & comme un Conquérant j'ai arraché les Rois de leurs trones. Ma main a trouvé comme un nid les richefses des Peuples: & de-même qu'on rassemble les œufs qui sont luissés, ainsi ai-je rassemble toute la Terre, sans que quelqu'un ait remue l'aile, ou ait ouvert le bec, ou ait grommelé. La coignée se glorifiera-t-elle contre celui qui en coupe? ou la scie se magnificra-t-elle contre celui qui la remue? C'est comme si la verge se remuoit contre ceux qui la levent en haut, & que le bâton se levât en haut quoiqu'il ne soit que du bois. C'est pourquoi le Seigneur l'Eternel des Armées envoyera sa maigreur sur ses gras, & allumera un embrasement tel que l'embrasement d'un feu t. Et la lumière d'Israël sera un feu, & son saint sera une flamme, qui consu-

> le Roi de Babylone ne se sut pas plutôt sais de sa portion de l'Empire d'Assyrie, qu'il rechercha la protection du Roi des Mèdes, & tâcha de s'assurer à lui-même & à ses Descendans ses nouvelles conquêtes, en unissant ensemble les deux Maisons par le moyen d'un mariage (1). Cette différence de pouvoir, que nous prétendons avoir eu lieu entr'eux, paroit d'ailleurs par une prédiction d'Ejale, que nous ne manquerons pas d'examiner tout-à-l'heure. Après tout, quoique Ctésias doive être condamné pour avoir fait un Roman de l'Histoire d'Affyrie, & avoir entassé un grand nombre de faussetés sur ce sujet, il est certain pourtant qu'il doit avoir eu quelques lumières touchant la chute de l'Empire Assyrien. Nous avons déjà vu quelques passages de cet Ecrivain, qui sont parallèles à d'autres du Livre de Judith, & qui marquent la décadence de l'Empire en question (2); mais il se trompe en appliquant ce qu'il rapporte à Chyniladan ou Nebucadnezar, le pénultième Roi, au-lieu de l'appliquer à

Sarac, ou Sardanapale, le dernier de tous.

\* Il n'est pas impossible de marquer à peu près la véritable époque de cet évènement. Si Chyniladan, ou Nébucadnezar, est most la sixième année de Josias, comme nous croyons l'avoir prouvé (3); s'il s'ensuit que le même Josias, ayant été désait par Pharao Nece Roi d'Egypte, pendant qu'il y avoit encore un Roi d'Affyrie (4), la Monarchie Affyrienne doit avoir subsisté plusieurs années après la moit de Chy illadan; car Josias règna trente-un ans (5), & la dernière année de son règne peut coïncider avec la quatrième année de Nabecelaffar ou Nebucadnezar; desorte que son pere Nibopallaffar, qui s'empara du Royaume de Babylone immédiatement après la mort de Chyniladan ou Nebucadonosor, ne vécut pas assez longtems pour voir la destruction de Ninive, qui subsista quelques années après sa mort. Que si cette ville continua à subsister longtems après la jonction des Mèdes & des Babyloniens, la cause n'en doit être attribuée qu'aux Scythes (6), c'est-à-dire, aux Bastriens, dont il a été sait mention (7), qui attaquérent les Babyloniens & les Mèdes, dans le tems que ces derniers assiégnoient Ninive. Ces Scythes surent les Maîtres de l'Asse, comme s'exprime Hérodote (8), l'espace de vingt huit ans, durant lesquels les deux Princes confédérés, bien loin de pouvoir agir contre le Roi d'Affyrie, furent eux-mêmes, comme plusieurs autres Princes, dans une forte de dépendance à l'égard des Scythes. Ces derniers conservérent donc leur domination d'uns les Pays, dont il s'agit, fix ou fept ans après la mort de Nabapallaffer; & la destruction de la Monarchie Affrienne ne put être achevée que vers le commencement du règne de Jehojakim, Roi de Judici: mais nous laissons aux Lecteurs à déterminer si c'i été la seconde, la troissème, ou la qui trième année de son règne; il est à peu près démontré que ç'a été dans une de ces années que Ninive sut détruite.

† Il y en a qui pourront trouver dans ces mors une prédiction du genre de mort qu'a é-

prouvé Surduante faivant les Auteurs prophanes (9).

(1) Apud Syncell Chronopt. p. 210. (2) Supr. T. Ill. p. 213. & 216, in Not.

(3. Ibid. (4, Supr. T. I. p 481. (5) Supr. T. III. p. 129. (6, Herodot L. I. c 103.

(2) Supr. T. 111. p. 194. (8) He.odot. ubi lupa

(9) Supr. T. III. p. 195.

H: Stoire

mera ses ronces & ses épines en un jour: & il mettra à fin la gloire de la forêt Section Es de son champ fertile, tant à l'égard de l'ame que du corps, & il en sera comme quand le guidon est défait. Et les arbres de la forêt qui resteront, seront aisés à compter, tellement qu'un enfant pourroit en mettre le nombre par écrit (a)... d'affyrie. Je froisserai Assur en ma terre, & je le foulerai sur mes montagnes: & son joug sera dié de dessus eux, & son fardeau de dessus leurs épaules (b).... Attur qui frappoit avec un baton, sera defait par la parole de l'Eternel (c)..... Assur tombera par l'epée, qui ne sera point l'épée d'un puissant homme; & ce ne sera pas L'épée d'un homme d'une puissance ordinaire qui le dévorera \*, mais il s'enfuira de devant l'épée, & ses jeunes gens d'elite seront désaits: & de frayeur il passera dans ses forteresses †, & ses Capitaines seront effrayés à cause de la hanniere, dit l'Eternel, duquel le feu est dans Sion, & la fournaise dans Jérusalem (a)... Voici Assur a été comme un Cèdre au Liban, a ant de belles branches & des rameaux ombrageux, & d'une grande hauteur. Les eaux l'ont fait croître; l'abime l'a éleve par ses fleuves, qui ont coulé autour de ses racines; & il a envoyé ses ruisseaux à tous les arbres des champs : C'est pourquoi il a surpassé en hauteur tous les arbres du Pays; son bois a pousse fortement, & ses brunches je sont élevées à cause des grandes eaux qui l'arresoient. Tous les Oiseaux des Cieux ont niché dans ses branches, & toutes les Bêtes des champs ont fait leurs petits sous ses rameaux, & toutes les grandes Nations ont habité sous son ombrage. Il étoit parfaitement beau dans sa grandeur, & dans l'étendue de son bois, parce que sa racine etoit près de grandes eaux. Il n'y avoit point de Cèdres dans le Jardin de Dieu qui fugent plus hauts que celui-là; les Sapins ne l'égaloient point dans sa hauteur, ni les Planes dans l'étendue de ses branches. Il n'y avoit point d'arbre dans le Jardin de Dieu, qui resemblat à celui-là, ni qui lui fut comparable en beauté. Comme je l'avois fait si beau, & qu'il avoit pousse tant de branches & si épaisses, tous les arbres, qui étoient dans le Fardin de Dieu, lui portoient envie. C'est pourquoi, ainsi a dit l'Eternel, le Seigneur, parce que ce Cèdre s'est élevé dans sa hauteur, qu'il a pousse si haut la pointe de ses rameaux verds & touffus, & que son cœur s'est eleve dans sa grandeur, je l'ai livré entre les mains

(a) Esai. X. 5-20. (b) Ibid. XIV. 25(c) Ibid. XXX. 31. (4) Ibid. XXXI. 8, 0.

\* Ces deux homines de la manière dont ils sont représentés, semblent être les Rois des Mèles & de Babylone, tels que nous les avons dépeints dans une des Notes précédentes. † Les circonstances que Ctéssas, à qui nous sommes charmés de rendre justice en cette occasion, rapporte de la mort de Sardanapale (1), s'accordent parsaitement avec cette fuite de devant l'épée, cette défaite des jeunes gens, & cette retraite dans des forteresses par un principe de frayeur. La fuite fait peut-être allusion à sa suire quand il sut surpris dans son camp (2); la defaite de ses jeunes gens, à la défaite de son Armée sous Salmeneus (3); & fa retraite dans ses forteresses, à sa retraite dans Ninive (4). Nous laissons tout ceci au jugement de nos Lecteurs, & le principal but que nous nous sommes proposé dans ce que nous venons de dire, est de montrer que ce n'est point par un esprit de prévention ou d'hypothèse, que nous nous sommes déclarés contre Ctésias, & que nous l'aurions suivi comme tout autre s'il y avoit eu moyen. En un mot, la Monarchie Assyrienne, dont il parle, est celle dont il est fait mention dans l'Ecriture Sainte, mais que d'autres lui ont mal représentée, ou qu'il a lui-même honteusement déguisée de propos délibéré.

(1) Supr T. III, p. 195. (2) 1b.d. 194.

(a) Ibid. (4) 1bid. V.

Auftoire
d'Affyrie.

du plus fort d'entre les Peuples, qui le traitera comme il lui platra ; je l'ai chafsé comme son impiété le méritoit. Des étrangers & les plus cruels de tous les Peuples le couperont par le pié, & le jetteront sur les montagnes. Ses branches tomberont de toutes parts le long des vallées, & tous les Peuples du Monde se retireront de dessous son ombre & l'abandonneront; tous les Viseaux du Ciel habiteront dans ses ruïnes, & toutes les Bêtes de la Terre se retireront dans ses branches. C'est pourquoi tous les arbres plantés sur les eaux ne s'élèveront plus dans leur grandeur, parce qu'ils ont été livrés à la mort, & jettes parmi ceux qui descendent au fond de la fosse. Ainsi a dit le Seigneur. l'Eternel: Au jour qu'il est descendu au sepulcre j'ai fait mener deuil, j'ai détourné l'abîme de lui, j'ai arrêté les fleuves qui l'arrosoient, j'en ai retenu les grandes eaux. Le Liban s'est attristé de sa chute, & tous les arbres des champs ont tremblé de crainte. J'ai épouvanté les Nations par le bruit de sa chute, lorsque je le conduisois dans le sépulcre: & tous les arbres d'Heden les plus grands & les plus hauts du Liban, qui avoient été arrosés d'eau, ont été rendus contens au fond de la terre; car ils descendront aussi eux-mêmes dans le sepulcre parmi ceux qui ont été tués par l'epée; & chacun d'eux qui lui avoit servi de bras, sera assis sous son ombre au milieu des Nations (a).... Tes Pasteurs ont sommeillé, ô Roi d'Assyrie, tes Grands habiteront dans la poussière, ton Peuple est épars par les montagnes, & il n'y a personne qui le rassemble. Il n'y a point de remède à ta froissure, tous ceux qui entendront parler de toi battront des mains; car où est celui que ta méchanceté n'ait poursuivi sans relâche (b).

Ces Passages, qui marquent également la gloire de l'Empire Assyrien, & la grandeur de son abaissement, ne peuvent être entendus que de la Monarchie sondée par Pul, qui commença le prémier à inquiéter les Royaumes d'Israël & de Judah, & les Peuples d'alentour, & dont les Successeurs furent les prémiers qui entreprirent d'exterminer les grandes Nations en-deçà de l'Euphrate: Monarchie, dont le pouvoir s'étendit de tous côtés, & qui su anéantie en la personne d'Asserbaddon II, ou Sardanapa e (c). Les Assyriens ayant été détruits, & leurs Annales ne subsistant plus depuis longtems, on a eu recours à la fiction & au mensonge pour faire honneur à cette Nation, touchant laquelle la vérité gardoit une espèce de silence, & dont nous aurions eu peu de chose à dire sans le secours de l'Ecriture Sainte, & de l'in-

estimable Canon Astronomique de Ptolomée.

<sup>(</sup>a) Ezéch. XXXI. 3-17.

<sup>(</sup>b) Nahum III, 18, 19.

<sup>(6)</sup> Supr. T. III. p. 219 in Not.

# CHAPITREIX

### L'Histoire des BABYLONIENS.

## SECTION I.

Description du Pays de BABYLONE ou de la CHALDEE.

Ous avons déjà fait en partie la Description Géographique de ce Royaume, considéré particulièrement dans les tems qui suivirent immédiatement le Déluge (a). Son plus ancien nom étoit Scinhar, Histoire Sennaar, Senjaret & Singara (b). Nous avons déclaré dans un autre endroit (c), des Babye ne pas savoir si ce Royaume comprenoit précisément cette étendue de Pays loniens. qui forma dans la suite le Royaume de Babylone, quoique ce sentiment ne soit pas tout-à fait destitué de vraisemblance, le nom de Scinhar étant em- la Chalployé pour désigner le Royaume de Babylone dans son plus haut degré d'éle-dée. vation (d). On croit généralement que le nom de Babylone est dérivé de celui de la Ville & Tour de Babel, & celui de Chaldée des Chaldéens ou Chafdim (e).

Ces deux derniers noms, c'est-à-dire ceux de Babylone & de Chaldée, s'étendent quelquesois sur tout le Pays, & sont pris indifféremment l'un pour l'autre. D'autres fois ils ne désignent qu'une partie de l'Empire, le nom de Babylone marquant le Pays qui est entre le Tigre & l'Euphrate, & celui qui est autour de la ville même de Babylone. Pour ce qui est du nom de Chaldée, il défigne plus particulièrement les Contrées limitrophes de l'Arabie. & qui s'étendent au Sud-Est jusqu'aux bords du Golfe de Perse. Ces deux grands noms expriment aussi quelquesois des choses différentes, mais à un autre égard que celui dont il est ici question. Enfin, l'un & l'autre sont quelquefois compris fous le feul nom d'Affyrie (f).

Ce que nous venons de dire sert à expliquer comment ce Royaume vint Ses divià être divisé en deux parties principales, qui devoient probablement conte- sions. nir ensemble une grande étendue de pays, & renfermer une portion considérable de la Mésopotamie, & une autre portion non moins considérable de ce qu'on pourroit apeller proprement l'Arabie: ainsi l'on pourroit distinguer

ce Royaume en Mésopotamien & en Arabique.

Nous ignorons jusqu'où ce Pays s'étendoit vers le Nord, mais il est affez Son étenfacile d'en déterminer les limites du côté de l'Orient, du Midi & du Cou- due incerchant; car il étoit borné à l'Orient par le Tigre, qui le séparoit de l'Assyrie; taine.

SESTICE

(a) Supr. particulièrement dans les Notes

du T. I. p. 222, 223, 257.

(b) Supr. T. I. p. 222, 257.

(c) V. les deux citations précédentes.

(d) Dan. I. 2:

(e) Supr. T. I. p. 295.

(f) Strabo L. XVI. p. 736. Herodet. &c.

que Senjar tout au moins,

' Histoire des Babyloniens.

Section] au Midi par le Confluent des deux Fleuves & le Golfe de Perse; & à l'Occident par l'Arabie Déserte: une partie de la Mésopotamie, sans qu'il nous soit possible de favoir laquelle, doit lui avoir servi de borne du côté du Septentrion. C'est cette incertitude touchant l'endroit où étoit proprement cette borne, qui a été cause que quelques Géographes ont parlé de la Bahylonie & de la Mésopotamie comme ne formant qu'un seul & même Pays (a).

Cet Empire répondoit certainement par son étendue à la majesté de ses Rois; cependant il est certain qu'anciennement le nom de la Monarchie Babylonienne doit avoir eu plus d'étendue que cette Monarchie même \* ; & que la chose n'ait été portée encore plus loin, cela ne doit être attribué qu'à la puissance supérieure des Assyriens, que les Babyloniens respectoient au point de se faire une gloire d'être considérés comme étant d'origine Assyrienne, ainsi que nous le verrons bientôt. Dans la suite le Pays de Babylone, proprement ainsi nommé, étoit borné par les Parties Méridionales de la Mésopotamie, que nos Cartes représentent quelquefois comme une Presqu'ile, ou plutôt comme une grappe de plusieurs Iles différentes. Ce petit Pays, réuni avec la Chaldée proprement dite, passe à présent pour ce même Pays de Babylone, qui anciennement s'étendoit, à ce qu'il femble, aussi loin vers le Nord

(a) Cellar. Notit. Orb. Antiq. Vol. II. c. 16. p. 451.

Ce

\* Les bornes de l'Empire Babylonien étoient à peu près les mêmes, que celles de l'Empire d'Assyrie après la révolte des Mèdes. De là vient que le nom Babylonien s'étendoit aussi loin que le nom Assyrien même, & que souvent l'un d'eux a été pris pour l'autre, quoiqu'à dire le vrai, ce dernier nom paroisse l'emporter sur l'autre, comme étant le plus ancien & le plus grand. Bérose dit que Nébucadnezar sut maître de l'Egypte, de la Syrie, de la Phénicie & de l'Arabie. Strabon ajoute Arbèle au pays de Babylone; & après avoir dit que Babylone étoit autrefois la Capitale de l'Assyrie, il décrit ainsi les limites de l'Empire Assyrien (ou plutôt Babylonien). La Perse, dit-il (L. XVI.) & la Susiane bornent l'Assyrie; car c'est, ajoute-t-il, le nom qu'ils donnent à la Babylonie, & à la plus grande partie du pays d'alenour, dans lequel est l'Atturie, où se trouve Ninus (ou Ninive), & Apolloniais, & le Pays des Elyméens & des Parataces, & Chalonitis près du Mont Zagrus, & les Champs voisins de Ninus, & Dolomène, & Chalonène, & Chalonène, & Adiabène, & les Peuples de Mésopotamie près des Mont Sagrus, & les Champs voisins de Ninus, & Mundones très de Nishie intention de l'Assyriana sur l'Elymbrate. Monts Gordiens, & les Mygdones près de Nisibis jusqu'à Zeugma sur l'Euphrate, & une grande Région en deçà de l'Euphrate, babitée par les Arabes & par les Syriens, proprement ainst nommes, & qui s'etend jusqu'à la Cilicie, la Phonicie, la Lybie, la Mer d'Egypte, & le Sinus Issicus. 20 Ensuite décrivant l'étendue du Pays de Babylone, il lui donne pour " bornes au Septentrion l'Arménie & la Médie jusqu'au Mont Zagrus; à l'Orient Suse, Ely-" mais & Pararacène inclusivement; au Midi le Golfe de Perse & la Chaldée; & à l'Occident ,, les Arabes Scénites jusqu'à Adiabène & Gordiea". Après cela, parlant de la Susiane & de Sittacène, Région située entre Babylone & Suse, & de Paratacène, de Cossea, d'Elymais, & de Sagapène & Silacène, deux petites Provinces voisines, il conclut (L. XVI. p. 745.) que ,, ce sont-là les Peuples qui habitent la Babylonie du côté de l'Orient; la Médie & l'Ar-,, monie exclusivement foit au Nord; Adiabene & la Mejopotamie inclusivement sont à l'Oc-" cident: la plus grande partie de l'Adiabène & une partie de la Babylonie sont un Pays , uni: dans que que s endro ts ce Pays confine à l'Armonie, car il y a eu de fréquentes " guerres entre les Medes. Les Ar neviens & les B. byloniens (1)". Dans ces différens pa Tages nous voyons l'A fyrie & la Babylonie confondues, non seulement comme un même Empire, mais austi comme un même Pavs.

<sup>(1)</sup> Newton Chron. of anc Kingd. amend. p. 324, 325.

Ce Pays, étant situé sous le cinquième Climat Septentrional, jouit presque Secrios toujours d'un air tempéré & fain, mais qui devient dangereux au possible en certaines faisons de l'année. Les chaleurs y sont si prodigieuses, que les Histoire gens dormoient autrefois dans des espèces de citernes ou de bacquets rem- des Babyplis d'eau (a), & n'auroient pu vivre sans cette pernicieuse pratique, qui est loniens. encore actuellement en usage, à ce qu'attestent tous les Voyageurs qui ont Son Cliété dans le Pays dont il s'agit. Ce même Pays est exposé en certaines sai- mat, sa sons à des vents pestilens, dont les Voyageurs modernes sont si souvent men-fertilité. tion, & dont nous parlerons plus en détail dans l'article de la Géographie de Perse. Il y pleut rarement, ou jamais, hormis en certains mois de l'année: & c'est ce qui oblige presque tous les habitans, en particulier ceux des parties Septentrionales, à prendre bien de la peine pour arroser leurs terres. les machines & les roues dont ils se servent pour cet effet étant en si grand nombre le long des bords de l'Euphrate, qu'il n'y a presque pas moyen de naviger sur ce Fleuve (b). Cette sècheresse dure ordinairement huit mois de l'année (c), quelquesois même il n'est point tombé de pluye pendant deux ans & demi; & les habitans comptent que pourvu qu'il pleuve deux ou trois fois dans un an, cela suffit (d). Hérodote (e) dit sur ce sujet, qu'il pleut rarement dans le Pays des Assyriens, & que quoique ce Pays fût tout-à-fait comme l'Egypte, sa fertilité ne venoit pas, comme celle d'Egypte, des inondations de quelque Fleuve, mais étoit due aux pénibles travaux des habitans, qui arrosoient leurs terres de leurs propres mains, ou qui pour les rafraîchir & les rendre fécondes, creusoient des conduits & des canaux, ce que faisoient aussi les Egyptiens (f). Le terroir étant riche, le climat en général excellent, & l'industrie des habitans très grande, ce Pays ne cédoit en fertilité à aucun autre Pays de la Terre. Nous avons déjà vu qu'on l'a comparé à l'Egypte: fur-tout il y a un rapport très marqué entre la partie Méridionale & le Delta d'Egypte, l'une & l'autre de ces Contrées confistant en un grand nombre d'Iles, formées les unes par la Nature, & les autres par l'Art, & ayant outre cela la même latitude. L'autre partie du Pays, c'est-àdire la Chaldée proprement ainsi nommée, & située entre l'Euphrate & les Montagnes de Babylone, n'est guères moins arrosée par des Rivières, par des Canaux qui tirent leur eau de l'Euphrate, & par des Reservoirs ou des Lacs qui communiquent avec ce même Fleuve: c'est à ces différens égards qu'Hérodote (g) compare ce Pays avec l'Egypte. Ce même (h) Historien en exalte la fertilité au point, qu'il avoue que la chose lui paroîtroit incroyable s'il n'en avoit pas été témoin oculaire: difant, que pour l'abondance de ses productions, on comptoit que ce Pays valoit un tiers de l'Asie, c'est-à-dire de l'Empire de Perse, & que dans les bonnes années un grain en rendoit 300, & 200 dans les années ordinaires.

Comme ce Pays abondoit en eaux, étant presque par-tout bas & uni, il Ses pro-

(a) Plutarq. Sympos. L. III. p. 640.
(b) Leon. Rauwolf's Travels into the Eas-

(d) Rauwolf's ubi fupr. p. 152. Tome III.

(e) L. I. cap. 193. Strab. L. XV. p. 692.

(f) Supr. T. I. p. 326.

Ff

Rern Country, Part. 2- c. 6. p. 160.
(c) Purch. Pilgr. Vol. I. c. 12. p. 62.

<sup>(</sup>g) Ibid. (h) Ibid.

Histoire Joniens.

Section doit y avoir eu, entr'autres arbres, une grande quantité de Saules, ce qui lui fit donner le nom de la Vallée des Saules, suivant le sens que Bochart & Prideaux (a) attachent à un passage d'Esaïe (b). Hérodote (c) nous apprend que ce Pays étoit parsemé de Palmiers, & particulièrement de cette forte de Palmiers qui portent des dattes, & que ces arbres leur fournissoient, comme il s'exprime (d), à manger, du vin, & du miel, quoique cet heureux Pays ne pût pas, non plus que l'Egypte sa sœur, s'enorgueillir de ses Vignes, de ses Oliviers, & de ses Figuiers (e). Mais en fait de Grains il l'emportoit sur tous les autres Pays; le Millet & le Sésame égaloient les arbres en hauteur. & les feuilles de l'Avoine & du Froment étoient ordinairement larges de quatre bons doigts (f). Le Sésame leur fournissoit de l'huile, & le Palmier du vin (g). En un mot, en fait de Végétaux, ce Pays ne le cédoit point à l'Egypte; & en nous arrêtant plus longtems sur ce sujet, nous ne ferions que répéter ce que nous avons déjà dit touchant ce Royaume (b).

Ses Fiers-Des. Canaux Fc.

Une fertilité si prodigieuse étoit principalement due au Tigre & à l'Euphrate, qui s'enfloient d'ordinaire aux mois de Juin, de Juillet & d'Août, & mettoient ce Pays sous l'eau par leurs débordemens; ce qui venoit des neiges qui couvroient les Montagnes d'Arménie, & qui se fondoient pendant les mois que nous venons de marquer. Pour remédier à ces inondations, qui fouvent faisoient de grands ravages, les habitans creusérent un grand nombre de Canaux pour distribuer & conduire les eaux, & faciliter en même tems la communication d'un endroit à un autre. Quelques-uns de ces Canaux étoient asfez grands pour qu'on y pût naviger durant les mois d'hiver (i), & le principal de tous semble avoir été le Naharmalcha, ou la Rivière Royale (k). Ce fujet, & quelques autres de cette nature, sont encore très obscurs pour nous; car il n'y a qu'un petit nombre d'années que nous ne favions presque rien de ce Pays, foit par nos Voyageurs, foit par le secours des Géographes Orientaux, fans lesquels il est presque impossible de marquer rien de certain à cet égard dans les anciens Géographes Occidentaux. Nous craignons aussi de n'avoir pas encore de suffisantes lumières sur les singularités de ce Pays, dont la grandeur & la figure ne fauroient être bien déterminées qu'en le mefurant exactement, ce que nous ne faurions pas même espérer. Ainsi nous nous bornerons à observer que le Naharmalcha, que les Anciens représentent comme un ouvrage immense, peut à peine être distingué à présent des autres Canaux du Pays. On a quelque peine à concilier fur cet article les anciens Géographes, avec les meilleurs de nos Géographes modernes: les prémiers n'étant d'ailleurs pas fort d'accord à cet égard avec eux-mémes: c'est pourquoi nous ne nous arrêterons guères à un point aussi obscur, puisque tous les secours que nous pouvons avoir, ne nous mettent pas même en état de déterminer l'endroit de cette Rivière Royale, d'une manière qui contente

(a) Connect. of the Hist. of the Old and New Test. Book II. Part. I. p. 105. in 8.

(b) XV. 7.

(d) Ibid. (e) Ibid.

(c) Herodot, ubi fupr.

(f) Ibid. (g) Ibid.

(b) Supr. T. I. p. 332. (i) Herodot ubi supr.

(k) Supr. T. 1. p. 93.

nos Lecteurs ou nous-mêmes. Quelques Auteurs (a) supposent que le Nahar- Section malcha est la même chose que la Rivière de Cutha, apellée présentement Couti ou Cuti, qui semble avoir été une branche artificielle, allant depuis Histoire l'Euphrate jusques dans l'Arabie, où elle tombe dans quelques Lacs, apelles des Babyles Lacs de Rahéma, ou Al Batayeh dans les Cartes de De Liste, & forme a- loniens. vec quelques terres inondées, plus avant vers l'Orient dans la Chaldée proprement dite, les Paludes Babylonica des Anciens. On prétend que cette Rivière a été creusée par ordre de Cutha ou Cush, Roi de Babel, quoique la plupart des Ecrivains Orientaux attribuent cet Ouvrage à fon fils Nimrod (b). Ce Naharmalcha est apellé une branche de l'Euphrate, qui se jettoit dans les Lacs, passoit par dessus les terres inondées, partageoit le pays, baignoit les villes d'Irak, & portoit aussi le nom de Sud, de Rivière du Pays Noir, ou des Villes noires (c). D'où il s'ensuivroit que cette Rivière ne seroit autre chose qu'une branche artificielle de l'Euphrate, conduite dans l'Arabie à force d'art & de travail. La Rivière de Nobardée, ou la Rivière de connoissance, qu'on croit être la même que la Rivière de Naarda de Ptolomée, ne passoit qu'à 20. milles (d'Angleterre) de Sora; du moins l'Université de Néhardée, fameuse Académie des Juifs, n'étoit, à ce qu'on assure, qu'à cette distance de Sora, & étoit située sur le bord Oriental de l'Euphrate. Pour la Rivière de Naarda, elle couloit plusieurs milles au dessus de l'endroit d'où la Rivière Royale, ou Naharmalcha, étoit conduite vers le bord opposé: ce qui prouve que la Rivière en question avoit son cours à l'Occident ou au Midi de l'Euphrate, & que par conséquent elle ne pouvoit avoir aucune communication avec le Tigre, quoique tous les Anciens assurent unanimement que c'étoit un très large Canal, creusé dans le dessein de faire communiquer ensemble le Tigre & l'Euphrate, & de passer par eau d'un de ces Fleuves dans l'autre. Prolomée affirme, que non seulement cette Rivière avoit communication avec les deux Fleuves, mais se déchargeoit aussi dans les Paludes, ou marais & terres inondées: il ajoute, que c'étoit proprement du Tigre qu'elle fortoit, qu'elle baignoit les murs de Babylone, ou du moins qu'elle passoit tout près de cette ville, & que passant de-la dans l'Euphrate le Canal étoit immédiatement après continué jusqu'aux marais. Il y a beaucoup d'apparence que ce Naharmalcha fut creusé particulièrement pour l'usage de la ville de Babylone, qui par ce moyen profitoit à la fois de la commodité des deux grands Fleuves: aussi trouvons-nous dans les Cartes de De Liste un canal de communication entre le Tigre & l'Euphrate, tout près de ce qu'on nomme à présent les Ruines de Babylone, & exactement dans la même ligne que la Rivière de Cutha ou Cuti, comme on la nomme & représente à présent, laquelle avance aussi dans l'Arabie. Telle est, à ce qu'il semble, la vraie situation & l'étendue de cette Rivière, qui doit être la même que le Naharmalcha, puisque de notre tems on la nomme Almalec, le Roi, ou la Rovale. Dans les mêmes Cartes cette Rivière est représentée comme n'arrivant pas jusqu'à l'Euphrate: ainsi, quoiqu'autrefois branche de l'Euphrate, elle eit

de-

<sup>(</sup>a) Al Tabari in cap. de morte Saræ. (b) Ibid.

<sup>(</sup>c) Hyde de Rel. Vet. Pers. p. 40.

SECTION I.

Histoire des Babyloniens.

devenue proprement à présent une branche du Tigre, & il lui est arrivé de nos jours la même chose que du tems de Trajan (a), qui la fit remettre dans l'état où elle avoit été mife plusieurs siècles avant par ordre du grand Nébucadnezar (b). En comparant Ptolomée avec nos meilleurs Géographes modernes, nous croyons avoir trouvé le Canal de Naharmalcha, qui au commencement pourroit fort bien n'avoir été qu'un canal creusé d'un Fleuve à l'autre, quoique la Rivière de Cutha, qui étoit un ouvrage tout différent, ait été comprise dans la suite sous son nom. A quelque distance de Naharmalcha, vers l'Occident, étoit une autre Rivière, que Ptolomée apelle Maarfares, aulieu de Naarsares, ou Nabarsare, la Rivière puante. Cette Rivière est aussi une branche du Tigre, & se perd dans les Marais; mais nos meilleures Cartes ne marquent à présent rien de pareil dans le Pays en question; & il n'est pas possible de déterminer par ce moyen le lieu de la Néhardéa ou Naarda de Ptolomée. A-la-vérité ce Géographe n'en parle que comme d'une ville; mais cela n'empêche pas que le nom ne donne à connoître qu'il doit y avoir eu une Rivière apellée de-même, & Occidentale à l'égard de Naharfare, à ce qu'on assure (c). De quelques secours qu'on sût muni, ce seroit en vain qu'on entreprendroit de marquer toutes les branches, & tous les canaux qui arrofoient l'ancien Pays de Babylone. Plusieurs de ces canaux, considérables autrefois, ne sont peut-être plus; & d'autres, qui n'étoient pas, peuvent avoir été formés dans la suite; car un Pays arrosé de tant d'eaux, si bas, si. fujet à des inondations extraordinaires, causées par les débordemens du Tigre & de l'Euphrate, & outre cela si négligé durant plusieurs siècles, doit avoir éprouvé des changemens fréquens & confidérables depuis le tems de. Ptolomée. D'un autre côté, c'est une chose à peu près impossible, que de faire. une description exacte de ce Pays, dans le tems qu'il étoit le Siège de l'Empire, ou qu'il avoit assez de forces & de richesses pour avoir soin d'entretenir ses digues.

L'Euphrate.

Après avoir confidéré quelques branches de l'Euphrate, il est juste de parler de ce Fleuve même. Nous en avons déjà examiné le nom (d). Pour ce qui est de sa source, elle est dans les Montagnes d'Arménie, d'où il coule vers le Midi, baignant les bornes Orientales de la Syrie, & ensuite vers le Sud-Est, séparant l'Arabie de la Mésopotamie, jusqu'à ce qu'après s'être mêlé avec le Tigre, il va enfin se jetter dans le Golse de Perse. Ce grand Fleuve coule presque par-tout lentement (e), & n'est pas propre à la navigation, ayant dans quelques endroits peu de profondeur, & en d'autres des rochers. On assure que de grands Vaisseaux ne sauroient naviger sur ce Fleuve depuis Bir ou Beer en Mesopotamie, que jusqu'à un endroit nommé Rousvaine (f), ou, comme il y a dans quelques Cartes de De Liste, Rasaine; mais que de petites barques peuvent aller jusqu'à Balfora. Il semble qu'au-delà de Roufeaine il y ait des rochers, contre lesquels de grands Vait-Caux.

(a) Amm. Marcell, p. 498.

(c) Hyde ubi fupr. p. 71.

(d) Supr. T. I. p. 93. (e) Rauwolf ubi fupr. Part. II. c. 1. p. 126. (f) Thevenot Voy. au Lev. Part. 1. c. 9.

P. 46.

<sup>(</sup>b) Megasthen, ex Abyden, apud Euseb. Præpar. Evang. L. IX. c. 41. p. 456.

seaux pourroient s'aller briser (a); mais l'Auteur, que nous venons de citer, pa- Section roit s'être trompé dans cette occasion, Rouvaine ou Rasaine étant située dans les terres, & à une bonne distance des bords du Fleuve. Un Voyageur (b), des i abyqui a lui-même descendu l'Euphrate, & qui n'a supprimé aueun des dangers toniens. dont ce vovage pouvoit être accompagné, ne fait aucune mention de rochers, qu'après etre arrivé à un endroit qui est beaucoup plus bas, nommé Deer (c), & situé bien au-delà de Racka ou Racca, où ses compagnons & lui eurent besoin du secours de quelques pilotes (d). A Bir en Mesopotamie. qui étoit le lieu d'embarquement pour ceux des parties Occidentales du Pays, ce Fleuve, dans le tems même qu'il est fort bas, ne ressemble pas mal à la Tamise, telle qu'elle est à Londres (e). Généralement parlant, sa largeur doit être fort incertaine, & dépendre, comme celle des autres Fleuves, des faifons & du tems. En plusieurs endroits il se partage en différentes branches peu profondes, & forme diverses Iles (f). Sa largeur est ordinairement considérable, mais sa profondeur est à un endroit peu de chose, & un peu plus loin presque égale à celle d'une petite Mer (g). A tout prendre, ce Fleuve est beaucoup moins commode que le Tigre (h). Quoique, comme nous l'avons remarqué, l'Euplirate n'ait pas un cours fort rapide, son eau ne laisse pas d'être si trouble qu'il n'y a pas moyen d'en boire, qu'après l'avoir laissé reposer pendant quelque tems, ou fait passer par un tamis (i): movennant cette précaution cette eau est excellente, & plus légère qu'aucune autre, ce qui a fait donner à ce Fleuve par les habitans du Pays le nom d'Eau desirable (k). Le l'oisson de l'Euphrate passe aussi pour très bon dans sa forte: entr'autres il y en a un d'un gout exquis, qui ressemble à une Carpe, & qui pèse quelquesois jusqu'à 17 ou 18 livres (1); mais en voilà assez fur ce fujet.

Il y avoit quelque chose de singulier dans l'ancienne manière de naviger sur ce Fleuve. Les Vaisseaux dont les Babyloniens se servoient étoient ronds, sans distinction de proue & de poupe; &, à proprement parler, n'étoient que de grands bacs d'ofier recouverts de peaux, qu'on conduisoit avec des rames. Ces Vaisseaux étoient de différente grandeur, & quelques-uns pouvoient transporter une charge de Vin de Palme, ou d'autres marchandises, du poids de 5000 talens, &, à proportion de leur grandeur, avoient à bord un certain nombre d'anes en vie. Après avoir descendu ainsi le Fleuve jusqu'à Babylone, & déchargé leurs marchandises, ils vendoient leurs Vaissenux à la réserve des peaux, qu'ils faisoient porter à leurs ânes, en s'en retournant chez eux; car il leur auroit été impossible de remonter le Fleuve (m).

Ce Pays est particulièrement remarquable, pour avoir probablement renfermé dans son sein, sinon tout, du moins en grande parcie, le Paradis Ter- Naturelles

reltre & Artif. sielle:

- (a) Thevenot, ibid,
- (b) Rauwolf.
- (c) Ibid. p. 152. (d Ibid.
- (e) Maundr. Journ. from Alepp. to the River Luphr, p. 3. Thevenot ubi supr, (f) Rauwoif ubi fupr. p. 126.
- (g) Ibid. p. 162.
- (b) Ibid. & Thevenot ubi fupr. (i) Rauwolf ubi supr. p. 126.
- (k) Thevenot ubi fupr. (1) Rauwolf ubi füpr.
- (m) Herodor. L. I. c. 194.

I.

Histoire
des Babylouiens.

restre (a). Ce sut aussi dans ce même Pays qu'étoit la Plaine de Schinhar ou Senjar, où tout le Genre-humain se trouva rassemblé après le Déluge, & d'où il se dispersa sur toute la face de la Terre (b). Nous avons déjà parlé au long (c) du Bitume de ce Pays, & de l'endroit où l'on en trouve le plus (d). Nous parlerions ici des Ruïnes de Babylone, & de ce qu'on prétend être encore des restres de la Tour de Babel, si la chose n'avoit pas déjà été faite dans un autre endroit de cet Ouvrage (e).

#### SECTION II.

De l'Antiquité, du Gouvernement, des Loix, de la Religion, des Coutumes, des Arts, des Sciences, & du Commerce des Babyloniens.

II.

Antiquité
des Baby-

loniens.

BABEL est le prémier Royaume dont il soit fait mention dans l'Ecriture, & en fait d'origine est antérieur à celui d'Assyrie, quoiqu'il n'ait paru avec éclat dans le Monde qu'après l'autre. Nimrod en fut le Fondateur (f): cependant durant plusieurs siècles l'Empire de Babylone sut peu considérable. jusqu'à ce que les Assyriens lui frayérent le chemin à une Monarchie plus étendue. D'un autre côté, si l'on accorde que sous Nimrod même cet Empire ait atteint un degré éminent de pouvoir, on sera en droit d'en conclure. qu'il devint tout-à-coup moins puissant que ses Voisins, entre lesquels le prémier rang est du au fameux & ancien Royaume d'Elam ou de Perse; car dès le tems d'Abraham même nous trouvons un Roi de Sennaar, l'ancienne Babylone, dans l'Armée de Chedorloamer Roi d'Elam (g), en qualité de Vafsal, ou de Tributaire. Les argumens que nous avons employé pour détruire la prétendue antiquité de l'Assyrie (h), pourroient servir ici à combattre celle de l'Empire en question: mais pour ne pas tomber dans des répétitions d'autant plus inutiles, que l'Empire de Babylone s'est certainement élevé sur les ruïnes de celui d'Assyrie, nous nous contenterons d'observer, que l'Ecriture ne fait mention d'aucun Roi de Babylone, depuis le Roi de Schinhar dans l'Armée d'Elam, jusqu'au tems de Mérodac-Baladan contemporain d'Ezéchias (i); comme aussi qu'il paroit par les différentes Histoires des Nations dont il a été parlé dans cet Ouvrage, qu'aucune d'elles ne fut soumise aux Babyloniens, que plusieurs années après Mérodac-Baladan: desorte que quand nous demeurerions d'accord que ç'a été le plus ancien Royaume du Monde, son extrême puissance ne laisseroit pas d'être de fort nouvelle date, en comparaison de ce qui a été affirmé & cru à cet égard.

Les Babyloniens ou Chaldéens cependant s'attribuoient une grande antiquite, & ne prétendoient céder à cet égard, ni aux Egyptiens, ni à quelque autre

(a) Supr. T. I. p. 94. (b) Ibid. p. 256, 282.

(c) Ibid. p. 261. in Not.

(d) Ibid-(e) Ibid. p. 257. &c. (f) Ibid. p. 299. (g) Gen. XIV. 9.

(b) V. ici le chap. précéd.

(i) 2 Rois XX. 12.

#### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX. 241

autre Peuple que ce fût. Leurs Annales remontoient jusqu'à 150, 000 ans (a) Section suivant les uns, ou jusqu'à 473,000 suivant d'autres (b), & finissoient au tems d'Alexandre. sable monstrueuse, qu'ils vouloient fonder sur des Observations des Baby. Astronomiques, & qui peut donner lieu à faire des réflexions, quoiqu'indigne d'être réfutée \*.

Gouverleut gement des Babylaniens.

Le Gouvernement des Babyloniens, en cas que Nimrod, Fondateur de

(a) Syncell. Chronogr.

(b) Diodor. Sic. Bibl. Hift. L. II. p 81.

\* Ce desir extravagant de passer pour un Peuple ancien, a fait un tort infini à l'Histoire. & même suivant toutes les apparences à la Religion. Ce sut d'abord par vanité, comme nous l'avons sait voir (1), qu'on sorgea des Annales, pour réparer la perte qu'on en avoit saite, ou suppléer à celles qu'on n'avoit jamais eues. L'Antiquité étoit envisagée comme la distinction la plus glorieuse pour un Peuple. Dès-que les Babyloniens & les Egyptiens commencérent à devenir puissans, & à remarquer que d'autres Peuples, moins considérables qu'eux se faisoient valoir par leur antiquité, ils eurent honte de cette espèce d'infériorité, & reculérent leur origine au point de dater le règne de quelques-uns de leurs plus grands Princes, de plusieurs siècles avant la Création, & d'en faire même des Dieux. Nous avons donné un exemple frappant de cette prétention aussi vaine qu'orgueilleuse dans l'Histoire des Syriens, qui, suivant le témoignage de Joséphe, célébroient de son tems la mémoire de leurs Rois Hadad & Hazaël, en portant leurs statues en procession, & en vantant leur grande antiquité, qui n'alloit tout au plus qu'à 1100 ans. Mais il est visible que leur but en cela n'étoit que de relever la gloire des Dieux de leur propre Pays; car quoiqu'ils fussent d'abord étrangers en Syrie, où ils n'avoient été mis que pour remplacer les habitans naturels, qui avoient été emmenés en captivité, ils avoient déjà passé alors plusieurs siècles dans le Pays, & s'en regardoient comme les propriétaires primitifs, ni plus ni moins que les Irlandois de nos jours, qui, quoique descendus de quelques Colonies, même assez moder-nes, d'Anglois & d'Ecosois, desavouent ces deux Peuples, & se forgent une origine d'une antiquité fabuleuse & uniquement relative à leur Pays ; de-même les Syriens, du tems de Josephe, quoiqu'ils n'eussent pas le moindre rapport avec les anciens Rois de leur Pays, prétendoient, en exaltant leurs Dieux Hadad & Hazaël, faire rejaillir une sorte de deshonneur fur les Assyriens & les Babyloniens, dont ils savoient, par la Tradition ou par l'Histoire, que les Dieux étoient moins anciens: delà cette phrase, Adad, le prémier des Dieux (2).

Le manque de Monumens Historiques a, d'un côté, favorisé jusqu'à un certain point l'Idolâtrie, & donné de l'autre naiffance à la notion de l'Eternité du Monde. Quelques Philosophes, ne sachant comment expliquer l'Origine des Choses, faute de guides qui les dirigeassent dans cette recherche, ont eu recours à de faux principes, différens les uns des autres, comme il arrive d'ordinaire quand on ne suit que ses desirs ou sa fantaisse. Delà cette prodigieuse variété de sentimens au sujet de l'antiquité de différens Peuples, qui ont

tâché à l'envi de se surpasser les uns les autres à cet égard (3).

|                                                                   | Années. |
|-------------------------------------------------------------------|---------|
| Zoroastre a vécu avant la mort de Platon                          | 6000    |
| avant la Guerre de Troye.                                         | 5000    |
| Les Annales des Chaldéens vont à                                  | 470000  |
| Depuis le prémier Astronome Chaldéen jusqu'à Alexandre            | 43000   |
| La Ville de Sais en Egypte avoit des Annales depuis               | 8000    |
| Athène bâtie avant Sais                                           | 1000    |
| Depuis Vulcain jusqu'à Alexandre                                  | 48863   |
| Des Rois règnérent en Egypte avant Amasis, pendant                | 13000   |
| Depuis Osiris jusqu'à Alexandre.                                  | 10000   |
| Ou                                                                | 13000   |
| Après le règne des Dieux en Egypte les hommes y règnérent pendant | 15000   |

P. 233.

<sup>(1)</sup> V. huj. T. III. p. 157. (2) Supr. T. II. p. 66. in Not. (3) Ludov. Viv. in Not, ad August, de Civit.

Dei, XII. 10. Vid. & Append. to Whiston's Essay towards testoring the true text of Scripture.

'Histoire des Babyloniens.

Section leur Empire, ait été tel qu'on le représente ordinairement (a), doit avoir été despotique: mais il n'y a aucune apparence qu'il resta sur le même pié. à moins qu'on ne suppose que ce prémier Prince eut des Successeurs de fon caractère. Après la mort de Nimrod, son Royaume resta dans le même état de médiocrité où étoient pluileurs autres petits Royaumes d'alentour. jusqu'au tems que les Assyriens commencérent à sonder une Monarchie, qui prit fous les Babyloniens le titre superbe de Reine de l'Orient. Il est très vraifemblable pour ne pas dire certain, que les Monarques Bubyloniens, en fait de Gouvernement, marchérent sur les traces du prémier Fondateur de la Monarchie; étant eux-mêmes Allyriens d'origine, descendus de ce Pul, qui augmenta confidérablement la puissance de l'un & de l'autre Empire, comme nous le ferons voir dans la fuite. Ainfi le Gouvernement de Babylone, semblable à celui d'Assyrie (b), étoit despotique, & le Sceptre, à ce qu'il paroit, héréditaire. Toute l'Autorité étoit réunie en la personne du Roi, & tous les Edits venoient de lui (c). Et comment la chose auroit-elle pu être autrement, puisque les Monarques Babyloniens avoient coutume de se faire rendre des honneurs divins? Sur quoi nous remarquerons, en passant, que cette arrogance politique & impie, n'étoit que trop naturelle à des hommes, qui ne fe proposoient pas moins que de commander à tout le Genre-humain. Un des moyens les plus efficaces dont ils pouvoient faire usage dans cette vue, étoit de se faire considérer comme des Divinités, asin d'intimider les Peuples, qui ne reconnoissoient pas encore leur pouvoir, & d'empêcher les autres de jouir du droit d'être gouvernés par qui & de la manière qu'ils jugeroient à propos. Car fans une bride aufil forte que celle d'une frayeur superstitieuse. n'auroit pas été possible de contenir dans les bornes du devoir tant de Peuples éloignés du Siège Impérial; & il n'y a aucun sujet de douter que leur argument, Nous avons triomphé des Dieux des Nations, & ainsi sommes plus puissans qu'eux (d), ne portat coup, & pour le présent & pour l'avenir. C'est sous ce prétexte, ou sous quelque autre pareil, que les grands Conquérans de l'Orient ont toujours affecté de se dérober à la vue du commun des hommes, comme si ces derniers n'avoient pas été dignes de les contempler: arrogance, qui emporte une idée de supériorité presque semblable à celle que s'attribuoient les prémiers Monarques de la Race Affyrienne, tant sur le tròne de Ninive, que sur celui de Babylone; & qui est, comme nous l'avons remarqué, une des meilleures méthodes de tenir des Peuples de langages diftérens, & fouvent de mœurs oppofées, dans la dépendance d'un homme qu'aucun d'eux ne connoissoit. Ces superbes Potentats ne laissoient pas d'employer le ministère de divers Officiers, tant Civils que Militaires, qui nous paroissent avoir été divisés en trois Classes, & choisis parmi ce qu'il y avoit de plus distingué en naissance & en sagesse dans tout l'Empire (e). La première Clisse étoit chargée de tout ce qui avoit rapport aux Filles, leur mariage &c. & étoit établie Juge dans les cas d'adultère, & autres pareils. La

Officiers Civils & Militaires.

<sup>(</sup>a) Supr. T. I. p. 313. (b) V. huj. T. III. p. 155.

<sup>(</sup>c) Dan. III. 29. IV. 6.

<sup>(</sup>d) V. huj. T, III. p. 204.

<sup>(</sup>e) Strabo L. XVI. p. 745.

La seconde prenoit connoissance des larcins, & la troissème de tout le reste Section (a). Les différens Emplois étoient défignés par les titres de Princes, de Gouverneurs, de Juges, de Trésoriers, de Conseillers, & de Prévôts (b): ce Histoire qui fait voir que rien ne manquoit pour conserver la paix & le bon ordre des Raby. dans l'Empire, & que l'Economie, tant Civile que Militaire, etoit exactement loniens. règlée. Pour ce qui concerne la Religion & le Culte superstitieux des Ba-

byloniens, nous en parlerons dans un autre endroit.

La Maison de ce Roi des Rois (c) étoit d'une magnificence proportionnée à fon orgueil. Les principaux de ses Officiers semblent avoir été, le Capitai- du Roi. ne de ses Gardes, (d) le Chef de ses Eunuques (e), & son Prémier Ministre (f), qui représentoit particulièrement l'Empereur, comme le Prémier Vizir chez les Turcs. Le prémier de ces Officiers étoit chargé de faire exécuter ses ordres despotiques & fanguinaires (g); le s'econd avoit soin de l'éducation & de l'entretien des jeunes gens du Palais (b); & le dernier étoit aillis à la porte du Roi (i), pour écouter les plaintes & terminer les différends. Outre ceux que nous venons d'indiquer, il doit y avoir eu un Chef des Magiciens (k), toujours à portée de répondre aux questions que le Roi pourroit lui proposer au sujet de tout ce qu'on appelle Devinemens. L'honneur de le fervir n'étoit accordé qu'à ceux qui étoient distingués par la beauté de leur personne (1), ou par d'autres qualités excellentes \*; & le nombre de les Femmes & de ses Concubines, qui étoient certainement l'élite du Sexe, semble avoir été fort confidérable (m).

Cependant, quoique ces Rois fussent si prodigieusement élevés au dessus de leurs Sujets, & même des principaux Officiers de la Couronne, & ne fussent occupés que de leur propre gloire, nous lisons qu'ils s'abaissoient quelquefois jusqu'à donner des sestins aux Seigneurs de leur Cour, que Belfanzar régala un jour au nombre de mille (n). En abordant ces Monarques, en

(a) Strabo L. XVI. p. 745.

(b) Dan. III. 2, 3. (c) Ibid. II. 37.

(d) Ibid. vers. 14. (e) Ibid. I. 10.

(f) Ibid. II. 48,49. (g) Ibid. vers. 14.

(b) Ibid. I. 7, 8, 9, 10, &c.

(i) Ibid. IL 49. (k) Ibid. IV. 9.

(1) Ibid. I. 4-10-20.

(m) Ibid. V. 2, 3. (n) Ibid. vers. L.

\* Cette coutume a toujours été observée dans les Pays Orientaux, & esse l'est encore. Les jeunes gens destinés aux grands Emplois de l'Empire (en Turquie) ... doivent être bien faits, d'une physionomie aimable, & sans aucun défaut naturel; car on s'imagine qu'une ame corrompue ne fauroit guères loger dans un corps gracieux; & j'ai remarqué, " non seulement dans le Serrail, mais aussi dans les Palais des Grands, que ceux dont ils se faisoient accompagner ou servir, étoient de jeunes gens d'une figure charmante, & tou-, jours modestes & respectueux en présence de leur Maitre. Quand un Bacha ou un Aga est en voyage, il a toujours à sa suite un grand nombre de jeunes gens d'une figure revenante, " bien habillés & bien montés: desorte qu'on peut juger de la grandeur de cet Empire " par la magnificence & le nombre de ceux que les Grands ont à leur suite quand ils sont en voyage; au-lieu que dans les Pays Chrétiens où j'ai voyagé, je n'ai jamais remarqué (pas même à la suite des Princes) une pareille magnificence en fait de Serviteurs, qui font l'ornement & la vie d'une Cour (1)".

(1) Six Paul Ricant's Profent State of the Ottoman Empire, c. 5. p. 45. Tome III.

Histoire des Baby. loniens.

Section leur disoit ordinairement, O Roi, vis éternellement (a); & celui qui avoit, dans quelque occasion particulière, le bonheur de se concilier sa faveur, étoit habillé de pourpre & d'écarlate, gratifié d'une chaîne d'or pour mettre

autour du cou, & revétu de quelque Gouvernement (b).

Loix des Babylo. niens.

Les Loix de cet Empire doivent avoir été, comme nous l'avons déjà infinué. vagues & incertaines: il y en avoit néanmoins une, qui semble avoir été irrévocable, & destinée à augmenter le nombre des habitans, & à obliger tous les sujets, & particulièrement les gens de la lie du peuple, qui ne sont guères en état d'entretenir une famille, à se marier. En vertu de cette Loi, aucun Père ne pouvoit disposer de ses filles (c); le privilège de les marier n'appartenant qu'au Roi ou à ses Officiers, qui s'y prenoient comme nous le dirons dans la fuite.

Chatimens.

Les Loix n'ayant rien de fixe, les châtimens doivent aussi avoir été arbitraires. & probablement plus ou moins rigoureux suivant le degré de fureur dont le Monarque offense pouvoit se trouver agité. Les punitions, que nous favons avoir été infligées par ordre des Rois de Babylone, consistoient à faire couper la tête (d), à mettre en pièces (e), à raser les maisons des crimi-

nels (f), & a les jetter dans une fournaise ardente (g).

Religion des Babyloniens. Les Chaldéens leur Servoient

La Religion & le Savoir tant vanté des Babyloniens ont ensemble une si grande affinité, qu'on ne sait comment les séparer; car les Chaldeens, proprement ainsi nommés, étoient non seulement leurs Prêtres, mais aussi leurs Savans, & paroissent avoir eu pour principal but dans ce qu'ils leur enseignoient, de les rendre crédules & superstitieux. Ces Chaldéens, entant que de Prêtres. distingués des Babyloniens, étoient au dessus du Peuple, avec lequel ils étoient encore moins confondus que notre Clergé ne l'est avec nos Laïques. Ces Chaldeens étoient autant respectés dans leur Pays, que les Prêtres Egyptiens dans le leur, & jouissoient, à ce qu'on assure (h), des mêmes privileges. Ils ne s'appliquoient qu'à ce qui avoit rapport à leurs Superstitions, & se vantoient de pouvoir prédire l'Avenir, par le vol des Oiseaux & l'inspection des Entrailles des victimes. Ils expliquoient les Songes & les Accidens extraordinaires, interprétoient les Phénomènes de la Nature, relativement à quelques évènemens dont ils les faisoient les présages; & vouloient être envisagés comme pouvant par leurs enchantemens faire du bien ou du mal aux hommes (i). La fituation de leur Pays les avant mis de bonne heure dans le goût des Observations Astronomiques, aulieu de se former de justes idées de la Puissance souveraine du Créateur & du Moteur des Corps Célestes, & d'être confirmés par-là dans la croyance & dans la pratique de ce que Noé & ses fils leur avoient enseigné par tradi-

Sont les tion, ils tombérent dans l'impie erreur de regarder les Astres comme des Auteurs de Dieux, qui gouvernoient immédiatement le Monde, quoique subordonnés à la Religion à une Divinité, visible uniquement par ses ouvrages & par les effets de son

des Sabéens.

(a) Dan. II. 4. V. 10.

(b) Ihid. V. 7. (c) Herodot. L.I. c. 196. Strab. L. XVI.

(d) Dan. I. 10.

(e) Ibid. II. 5. (f) Ibid.

(g) Ibid. III. 19.

(h) Diodor, Sicul. Biblioth, Hift, L. II. c. 29.

pou-

(i) Ibid.

pouvoir (a). Ils concluoient donc que Dieu avoit créé les Etoiles & les autres Sacreon grands Luminaires pour gouverner le Monde; qu'il les avoit placés au Ciel, pour y être les Ministres de ses volontes; & qu'ainsi il étoit non seulement Histoire naturel de les louer & de les honorer, mais que Dieu vouloit aussi qu'on les des Babycraignît & qu'on les adorât, comme un Roi prétend être respecté en la personne de ses Serviteurs (b).

Dans cette idée ils commencérent à bâtir des Temples ou des Chapelles à l'honneur des Etoiles, à leur offrir des facrifices, & à se prosterner en degré d'Ileur présence, afin de se concilier la bienveillance de Dieu par leur moyen (c); doiture. ce qui fait qu'ils regardoient ces Astres comme des Médiateurs entre Dieu & eux. Car on a remarqué (d) que c'étoit une notion répandue parmi les hommes, dès le commencement, qu'il falloit qu'il y eût quelque Médiateur entre Dieu & l'Homme. Pénétrés du sentiment ,, de leur basselle & de leur ,, indignité, ils étoient incapables de concevoir comment il leur feroit possible ,, de former la moindre liaison avec un Etre aussi saint & aussi glorieux que , le Monarque du Monde. Ils le considéroient comme trop élevé & trop pur, & eux comme trop bas & trop souillés, pour qu'un pareil commerce pût avoir lieu; & inféroient de-là qu'il devoit y avoir un Médiateur, par le moven duquel ils pussent s'adresser à lui, & sans l'intercession duquel leurs demandes ne pouvoient que lui déplaîre. Mais comme Dieu n'avoit pas révélé encore au Monde le Médiateur qu'il destinoit au Genre-humain, ils entreprirent de se faire à eux-mêmes des Médiateurs; & conformément à leur idée, que le Soleil, la Lune & les Etoiles servoient de demeures à des Intelligences qui animoient & dirigeoient ces Corps Célestes, de-même que notre ame dirige & anime notre corps, & que ces Intelligences étoient d'une nature moyenne entre la Divinité & eux, ils les regardérent comme très propres à servir de Médiateurs entre Dieu & les Hommes. Or comme les Planètes étoient plus près de la Terre que les autres Corps Célestes, & qu'on les considère généralement comme ayant de grandes influences sur notre Globe, ils les choisirent pour en faire leurs prémiers Dieux Médiateurs, dont l'intercession devoit leur procurer les faveurs qu'ils demanderoient, & leur rendirent des hommages religieux: ce qui fut le prémier commencement de l'Idolatrie (e) ". Dans cette persuasion, ils recherchérent avec un empressement inquiet, les moyens les plus efficaces de rendre leur culte agréable à ces différens Dieux; & pour cet effet ils leur dédiérent des Temples, comme pour leur fervir de demeure. Mais comme dans des choses de ce genre il ne sauroit y avoir rien de fixe sans une révélation immédiate, & que des hommes, poussés par la crainte, l'avarice, l'ambition, ou quelque autre passion, sont en possession d'affirmer tout ce qu'ils croient convenir à leurs intérêts, il s'éleva dans la suite du tems des Imposteurs, qui assurérent que Dieu leur avoit ordonné de déclarer, que telle ou telle Étoile, ou bien degré d'I.

même dolâtrie.

(d) Prideaux & les Auteurs qu'il cite, Po-

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul. Biblioth. Hift. L. II. c. 29.

<sup>(</sup>b) Rab. Mos. Maim. in More Nevoch. (c) ibid.

cock, Golius, Hottinger, Hyde. (e) Prid. Connect. of the Hist, of the Old and New Test. Book III. Part. I. p. 177. in 8.

SECTION II. Hiltoire des Baby loniens.

même toutes les Etoiles ensemble, devoient être adorées de telle ou telle manière, & représentée sous telle ou telle forme; & que personne, de quelque age ou rang qu'il fût, ne pourroit s'exemter de leur rendre ce Culte. Cet ordre étant considéré comme une révélation Divine, engagea ceux à qui il étoit adresfé, à remplir les Sacella, Tabernacles ou Temples de différentes Images, & à. dreffer ces Images fous des Arbres, ou au fommet des Montagnes. Enfuite ils s'affemblérent pour payer à ces Divinités inférieures le tribut de leurs hommages, & commencérent à en espérer du bien, & à en craindre du mal (a); pendant que les Prêtres, charmés des avantages qui leur en revenoient, inventoient des formes de Culte propres à entretenir & à augmenter la crédulité du Peuple (b). D'autres Imposteurs, renchérissant sur les prémiers, prétendirent avoir reçu des instructions particulières de la part de certaines Etoiles touchant la vraie manière dont elles prétendoient être fervies, enforte qu'avec le tems la plus stupide Idolâtrie prit parmi les hommes la place de la Religion (c).

Tels furent, & le commencement, & les prémiers progrès de l'Idolâtrie: maladie étrange, quoique naturelle. La doctrine des Sabéens, après avoir pris racine parmi les Chaldéens, répandit ensuite ses branches assez loin, pour couvrir à-la-fois de fon ombre tous les Peuples de l'Orient. Car il n'y auroit pas moyen de concevoir que les hommes eussent pu donner dans une absurdité aussi grossière, que d'adorer de la Pierre, du Bois ou du Métail façonnés par leurs propres mains, si l'on ne suppose pas en même tems qu'ils ont cru que leurs Statues ou leurs Images étoient, de façon ou d'autre, douées de quelque vertu furnaturelle. Un Auteur moderne (d) croit qu'il est plus probable, que ne fachant comment s'adresser aux Planètes, quand elles étoient fous l'horizon, ils en firent des Images pour suppléer à leur absence: leur coutume étant, toutes les fois qu'ils leur rendoient des hommages religieux dans leurs Temples, de diriger leur culte vers la Planète, ce qu'ils regardoient peut-être comme inutile quand l'Astre en question étoit caché à leurs yeux. Nous ne disconvenons pas que la chose ne soit possible; mais il nous paroit auffi naturel de supposer, que les Prétres, observant les Etoiles comme leurs Dieux, faisant d'elles le grand objet de leurs études, & croyant chacune animée & gouvernée par quelque Intelligence, avoient soin de débiter de tems en tems au Peuple quelques relations de la part de ces Etres supérieurs, telles que leur suggéroit leur imagination ou leur interêt. Quoi qu'il en soit à cet égard, il est bien certain que ceux qui ont adoré les prémiers des Images, n'ont pas prétendu adorer simplement du Bois, de la Pierre ou du Métail, & que les Sabéens, en passant du culte d'une Planète à celui de l'Image qui la représentoit, prétendoient avoir infusé dans cette Image les vertus de la Planète même; ce qu'ils assuroient pouvoir effectuer par certaines formules de confécration, & par différens enchantemens, qui faifoient que la même Intelligence animoit l'Aftre & fon Image. De-la l'extravagante fuperitition des Talifmans (c), & un nombre prodigieux de Sortileges, qui sont tous sondes sur ce prétendu principe de communication de Vertus.

<sup>(</sup>a) Rab. Mos. Maimonid. ubi fupr.

<sup>(</sup>b) Ibid. (c) Ibid. 1

<sup>(</sup>d. Pi deaux ubi fapr.

<sup>(</sup>c) Ibin

Il est évident que c'a été-là le commencement du Culte des Images: Culre dont les Corps Célestes les plus brillans furent les prémiers objets, comme cela paroit par les Dieux du Paganisme qu'on respectoit le plus, savoir, Saturne, Jupiter, Mars, Apollon, Mercure, Venus, & Diane, c'est-à-dire, loniens, le Soleil, la Lune, & les cinq plus grands Luminaires après eux (a).

SECTION II. Histoire

Telle fut la Religion des Babyloniens, des Affyriens & des Melos etamiens avant le tems d'Abraham, & même du tems d'Enoch fils de Seth (b), dont les descendans furent les prémiers qui s'appliquérent à l'Altronomie & à l'Astrologie (c); les Sabéens prétendant tenir leur Religion de Seth. & leur nom de Sabius, fils de ce Patriarche, dont ils assuroient avoir un Li-

vre, qu'ils apelloient le Livre de Seth (d).

L'ancienne Religion des Babyloniens resta dans cet état jusqu'à ce qu'ils Traitione commençafient à deifier des I lommes mortels, comme ils avoient déifie des derre d I-Corps Célestes. Il y a apparence qu'à cet égard ils ne donn rent pas le pré-dolitrie. mier exemple, & que les Syriens, dont l'Empire étoit incontestablement plus ancien que celui d'Affyrie ou de Babylone, (e) leur frayérent le chemia. en déifiant leurs grands Rois Benhadad II & Hazaël (f). Un lavant Auteur moderne (g) panche à croire, que les premiers Sabeens, ou Idolatres, cherchant à avoir le plus de communication qu'il leur seroit pot ble avec le Dieu Suprême, s'imaginérent que les gens-de-bien pouvoient intercéder auprès de lui en leur faveur, & qu'ils deifierent un grand nombre de ceux qu'ils crurent propres à leur rendre ce fervice; ce qui augmenta confidérablement le nombre de leurs Dieux. Ce sentiment, qui leur est très favorable, a un rapport très marqué avec l'Eglife Romaine, qui enseigne la même doctrine, & qui permet la même pratique, & nous fait fouvenir combien de fois Rome semble êcre représentée sous le tipe de Balylone; peut-être même que la différence entre les deux Religions n'est pas si grande qu'on pourroit se l'imaginer. Mais en laissant cette discussion comme étrangère à notre sujet, nous sommes plus portés à croire qu'ils désfiérent leurs plus grands Hommes, & que quoique rien ne les empêchât de rendre le meme honneur à ceux cui se distinguoient par leur vertu, leurs Dieux, les plus sameux de cette espèce, étoient ou leurs plus grands Guerriers, ou leurs plus puissans Rois.

Conformément à cette idée; nous lisons, que (b) les Idoles furent introduites dans le Monde par la vaine gloire des Hommes... qu'une coutume criminelle fut observée avec le tems comme une Loi, & que des Images furent adorées par le commandement des Tirans. Que parce que les hommes ne les pouvoient bonorer en prejence, à cause qu'ils demourcient loin, ils ont contresait le vi-sage qui étoit win d'eux, & fait une image apparente du Roi, qu'ils bonoroient, afir qu'ils le flatassent par leur affection, absent comme présent. Ce fut surement ainsi qu'on deissa les Rois, qui n'auroient pas été contens si en

leur

<sup>(</sup>a) Prideaux ubi fupr.

<sup>46,</sup> Rab. Nos. Maimond ubi fupr.

<sup>(</sup>c Supr. T. I. p 133. (d) Prideaux ubi fupr.

<sup>(</sup>e) Ibid. paffim.

<sup>(</sup>f) Sapr. T. II. p. 21. in Not.

<sup>(</sup>g) Prideaux ubi fupr.

<sup>(</sup>b) Sages. XIV. 14, 16, 17.

Histoire des Baby. Ioniens.

Section leur avoit accordé moins qu'une Apothéofe. Le même Auteur (a) affigne à la même coutume deux autres causes, qui, jointes à celle que nous venons d'indiquer, doivent avoir eu une prodigieuse efficace : la prémière, la douleur d'un Père, ,, amèrement affligé de la mort de son fils qu'il a perdu ,, tout-à-coup, & dont il a, & honoré lui-même, & fait honorer l'image, ,, comme un Dieu, par ceux qui dépendoient de lui: ,, & la feconde, l'habileté (il y a ambition dans notre Version Françoise) de l'Ouvrier, laquel-,, le peut avoir grandement contribué à abuser les Ignorans; ear l'Ouvrier, , dans le dessein de plaîre au Prince, a fait ses efforts pour attrapper parfaitement sa ressemblance; & le Peuple, attiré par la beauté de l'ouvrage. , a incontinent donné de la majesté Divine à celui qu'il honoroit auparavant , comme uu homme. C'est ainsi que des hommes, asservis par la calamité, ou par la tirannie, ont imposé au Bois & à la Pierre le nom incommunicable de Dieu.

Telles furent les causes de la Déification des Hommes morts. La tirannie qui y forca, l'attachement excessif qui y consentit, & l'habileté des Ouvriers qui y invita. Que les Assyriens & les Babyloniens ayent été particulièrement exposés à la prémière de ces causes, est une chose démontrée par l'Histoire de leurs différens Rois, qui semblent avoir été de parfaits Tirans: & l'on ne fauroit douter qu'ils n'ayent donné dans le Culte superstitieux en question, si l'on consulte les Ecrivains tant sacrés que prophanes, la plupart de ces derniers affirmant que les Assyriens ont été le prémier Peuple qui en ait donné l'exemple aux autres; quoique cela même soit faux, comme nous l'avons vu dans l'Histoire des Syriens, qui déifiérent leurs Rois (b) avant eux.

Pul est le même que Bélus.

Cependant, c'étoit une opinion généralement répandue, que Ninus fut le prémier qui érigea des Images pour être adorées, en particulier celle de son père Bélus (c), & qu'il accorda des privilèges & des pardons à ceux qui adoreroient cette image. Ce Ninus ne peut avoir été que le Tiglath-pilesar, fils de Pul ou Belus, dont il est parlé dans l'Ecriture: ainsi ce doit avoir été Pul, & aucun autre, qui fut adoré le prémier comme Dieu (d) dans le Pays dont il s'agit: & comme c'est lui incontestablement qui fonda les Empires d'Assyrie & de Babylone, il faut qu'il ait été le fameux Bélus des Babyloniens, Phéniciens & autres, sur lesquels les descendans de sa famille étendirent une domination qu'il avoit fondée.

Temple de Bélus.

Ce Bélus avoit un Temple élevé à fon honneur dans la ville de Babylone, & étoit respecté comme le prémier Dieu du Pays, étant la prémière cause de la grandeur, tant de l'Empire d'Assyrie que de celui de Babylone; & celui à qui ses Successeurs, à Babylone & à Ninive, avoient l'obligation des hommages qu'ils recevoient. Ce fut à son intention qu'on bàtît la Tour que nous avons décrite, & qui a été si fameuse dans tous les siècles; quoiqu'il semble que l'honneur dont il s'agit, doive être partagé entre lui & le vrai Dieu. Cet Edifice, comme nous l'avons remarqué, consistoit en huit tours, élevées

<sup>(</sup>a) Sages. XIV. 15, 18, 19, 20, 21.

<sup>(</sup>b) Supr. T. II. p. 21.

<sup>(</sup>c) Ambr. in Epist. ad Rom. c. I.

<sup>(</sup>d) Supr. T. III. p. 197. in Not.

vées l'une sur l'autre, dans la plus haute desquelles il y avoit un Lit ma- Secrios enifique. & tout auprès une Table d'or mais fans aucune image (a). Personne n'avoit le privilège de passer la nuit dans cet endroit, hormis une Histoire Femnie à qui le Dieu accordoit cette préférence, à ce que disoient les Prê- des Baby.

II.

C'étoit-là, ajoutoient-ils, qu'il avoit coutume de se venir reposer (b). Bâti en D'où l'on pourroit en quelque sorte inférer, qu'ils le considéroient comme partie à le Dieu Suprême, subsistant par lui-même, qu'aucune image ne sauroit re- son honprésenter, & qui ne souffriroit pas qu'on le représentat. Au dessous de cette neur, & en partie à espèce de Temple, il y en avoit un autre, qui contenoit une image gigan. l'honneur tesque de Jupiter (Bélus) toute d'or, avec une Table du même métail de- du vrai vant lui; son trône, & quelques autres ornemens étoient aussi d'or; le tout Diens étant apprécié à 800 talens d'or (c). Ce n'étoit point-là l'unique Statue qui fût dans ce Temple; car il nous semble qu'un Auteur fait mention d'une autre Statue d'or (d) haute de douze coudées: mais il n'est pas clair si cet Auteur a voulu décrire deux Idoles différentes, en faisant mention du poids de l'une & des dimensions de l'autre; ou bien, si le poids & les dimensions,

dont nous venons de parler, appartiennent à une seule & même Statue. Quoi qu'il en foit, ce grand Jupiter, qui étoit certainement le même que le grand Pul ou Bélus, recevoit, par cela même qu'il se trouvoit placé immédiatement au dessous du Dieu Suprême, tout l'honneur dont il étoit sufceptible: car le rang en question signissoit probablement que Bélus ou Pul partageoit avec le vrai Dieu l'Empire de l'Univers; que celui-ci étoit le Dieu des Cieux, & Bélus celui de la Terre, qu'il gouvernoit avec un pouvoir absolu, comme Lieutenant du Monarque du Monde. C'est ce que nous crovons être en droit d'inférer de la construction de ce Temple à Babylone † d'autant plus que cela même s'accorde parfaitement avec le reste de leurs Superstitions, & avec le caractère guerrier & conquérant de leur fameux Belus.

Comme il y avoit deux Dieux dans ce Temple & dans cette Tour, il y Les deux avoit aussi deux Autels. Ils étoient hors des Temples, l'un d'or de grandeur Autels & médiocre, & l'autre beaucoup plus grand. On ne facrifioit sur l'Autel d'or les diffe-

que fices qu'on y imms. loit.

(a) Herodot. L. I. c. 180. (b) Ibid.

(c) Ibid. c. 183. (d) Ibid.

\* Il est clair que les Babyloniens doivent avoir attribué à ce Dieu invisible, ce que les Egyptiens attribuoient à leur Dieu Cneph (1).

† On pourroit soutenir, avec quelque espèce de raison, que les Babyloniens avoient plutôt en vue le Soleil que le Dieu Suprême. Les Syriens (2), de qui les Babylon ens empruntérent leur Religion, ne représentoient jamais le Soleil, à cause, disoient ils (3, qu'il est ridicule de représenter ce qui se montre avec tant d'éclat ; & nous avons supposé qu'ils adoroient quelquefois immédiatement le Soleil & la Lune (4); mais il n'est pas apparent que les Babyloniens ayent affirmé que le Soleil venoit se reposer au haut de la Tour, ou que le Peuple ait cru une pareille absurdité: desorte que s'il n'a point eu en vue le vrai Dieu, en ne mettant point d'images dans son Temple, il faut qu'ils ayent désigné l'Intelligence du Soleil, ce qui, chez eux, revenoit à peu près à la même chose.

(1) Supr. T. I. p. 373. (2) Supr. T. H. p. 23.

(3) Ibid. (4) Ibid, p. 694

II. Histoire des Babyloniens.

Section que des victimes qui suçoient encore (a); & sur l'autre, aucune victime qui n'eût toute sa taille (b). Sur quoi nous laissons à nos Lecteurs à faire leurs conjectures, nous contentant d'observer, que comme c'étoit à deux Dieux différens qu'ils sacrificient, l'Autel d'or semble avoir été consacré à la Divinité Suprême, & l'autre à son Lieutenant Jupiter; car en offrant des victimes qui suçoient encore, ils paroissent avoir voulu signifier, qu'elles appartenoient à Dieu, comme à celui qui entretient & nourrit toutes choses; au-lieu que celles qui ont atteint toute leur perfection, sont soumises au gouvernement de celui qui tient sur la Terre la place de la Divinité. Cependant, quoique dans les cas que nous venons de marquer, ils leur offrissent des sacrifices différens en d'autres occasions, ils paroissent leur en avoir immolé en commun; car les Prêtres comptoient que chaque année on bruloit sur le grand Autel pour 100, 000 talens de Libanotus (c), qui est un encens précieux; quoique, pour dire la vérité, on puisse supposer que Bélus même faisoit bruler cet encens à l'honneur de la Divinité Suprême. Tel étoit le rang que le Dieu Rélus occupoit parmi les Babyloniens, aussi bien que le Temple confacré à son honneur. Il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il ait été l'inventeur de l'Astronomie, ou de l'Astrologie, à ce que d'autres (d) prétendent, après ce qui a été dit de sa belle-fille Sémiramis, comme il a déjà paru (e), & comme il paroitra encore dans la fuite. Au reste, il ne faut pas confondre ce Bélus, ou Baal, avec d'autres dont il est parlé dans l'Ecriture avant la fondation de l'Empire Affirien, comme le Baal-péor des Moabites (f), le Baal ou Moloch des Ammonites g). Ce titre signifie Seigneur chez tous ccs Peuples, lesquels, & particulièrement ceux qui sont dits avoir fait passer leurs enfans par le feu, entendoient par-là le Soleil, dont la chaleur donne en quelque sorte la vie à toutes choses. Cette idée leur faisoit regarder la chaleur du seu comme quelque chose de sacré; & ce doit avoir apparemment été-là une des prémières doctrines des Sabéens en Chaldée \*, lesquels, comme nous l'avons remarqué, forgérent les prémiers ce Système, & en imburent peu à peu toutes les Nations d'alentour. C'est ce qui paroit par l'histoire d'Abraham, qui abandonna son Pays, situé au-delà de l'Eup! rate, à cause des idolatries qui y règnoient, (b) & vint dans le Pays de Canaan, où it trouva une Religion conforme aux idées que nous devons nous former de Dieu, & aux devoirs qu'il faut hi rendre; car Melchisedec vivoit alors en Canaan, & est apelle le Prêtre du Très-Haut (i); & le Peuple de ce Pays. généralement parlant, paroit avoir en un Système de Religion exemt d'erreur, ce qu'on peut appliquer aussi aux Peuples d'alentour (b). L'Egypte même semble en ce tems-la avoir été, ou très peu, ou point-du-tout infecté d'ido-

(a) Herodot. L. I. c. 180.

(b) Ibid. (c) Ibid.

(d) Plin. Hifl. Natur. L. Vl. c. 26.

(c) Supr. T. III. p. 189. in Not. (f) Supr. T. I. p. 512.

(g) Ibid. p. 526. (b) Ibid. p. 238. in Not. & T. II.p. 104.

(i) Supr. T. I. p. 582.

(k) Ibid. V. & Les Religions des Monbites, Ammonites, Madianites, Iduméens &c.

<sup>\*</sup> La Religion des Mages, qui adoroient le Feu, tire son origine de celle des Sablens. comme on le verra dans la suite de cette Scetion.

d'idolatrie: ainsi, nonobstant l'accusation intentée par les Grecs aux Egyp- Section tiens, d'avoir introduit la superstition & l'idolàtrie (a), le Livre de la Genèse les justifie à cet égard, en nous apprenant que pendant que le Pays audelà de l'Euphrate étoit souillé de toutes sortes d'abominations, les Pays en- des Babydecà de ce l'leuve en étoient tout-à-fait exempts. Ainsi il est de la dernière évidence, que tout ce que nous avons dit concernant la Religion des Moalites, des Ammonites, des Idumeens, des Amalekites, des Cananéens & des Philistins, n'est autre chose que l'ancienne Religion Sabienne des Chaldions; ainsi nous ne répèterons point ici, ce que nous avons dit au long dans l'Hiftoire de ces disférens Peuples.

Quand les Assyriens eurent bâti la ville de Bahylone, il semble que l'ancienne Religion, & particulièrement quelques-unes de ses branches moins confidérables, tombérent dans une espèce de mépris; & l'on ne fauroit guères révoquer en doute, que s'ils déifiérent quelques-uns de leurs Héros avant Pul. ce dernier néanmoins doit avoir été beaucoup plus respecté que tous les autres, qui ne pouvoient qu'improprement être apellés les Dieux des Babyloniens, avant que Babylone eût été batie: car tous les Ecrivains supposent que B. lus a été le Fondateur immédiat de la Monarchie Affyrienne, & déifié pour cette raison.

Nous trouvons dans l'Ecriture qui étoit ce Belus (b); & ce que nous y trouvons sur ce sujet, est confirmé par le Canon de Ptolomée: ainsi il n'est pas nécessaire de remonter jusqu'à Nimrod, ou à quelqu'autre, qui a vécu plus de mille ans après lui. Il s'ensuit de ce que nous venons de dire, que par Bel, ou Baal, les Babyloniens entendoient le Soleil, ou leur Fondateur Pul. Mais nous n'entreprendrons point de décider, s'ils envisagérent Pul comme transporté dans le Soleil, ou non; & s'ils ne confondirent jamais ensemble leur Culte Planétaire & le Culte qu'ils rendoient à leurs Héros, de peur de tenter l'impossible, ou de donner dans une excessive longueur.

La Divinité d'un rang immédiatement inférieur à celui des Dieux dont en vient de faire mention, semble avoir été la Déesse que nous connoissons sous Bénothest le nom de Vénus, & étoit incontestablement l'Astarté des Phéniciens, com- la Vénus me on en sera convaincu si l'on prend garde aux considérations suivantes. des Auy-Succoth-Bénoth étoit une Idole des Babyloniens (c), ou plutôt c'étoient les chasses d'une Idole, qui représentoit une Déesse telle que nous concevons Vénus; car les mots Succoth-Bénoth fignifient proprement les Tabernacles de Bénoth, ou les Tabernacles des Filles (d), quoiqu'il y en ait qui les rendent par les Tabernacle des Ailes (e), supposant que l'Idole même étoit représentée sous la forme d'une Poule qui couvre ses poussins de ses ailes, & désignoit la Constellation apellée vulgairement la Poule & les Poussins, mais plus savamment les Plétades. Mais tout cela ne nous paroit pas avoir le moindre fondement. Il est plus vraisemblable, que ces Tabernacles des Filles avoient rapport à cette Venus que les Babyloniens nommoient Mylitta (f), c'est-à-dire, Mère, ou Urania, suivant les Grecs; & que c'étoit à cette Déesse que les Filles ou les Fem-

Histoire

Hh

<sup>(</sup>a) Supr. T. I. p. 373. (b) Supr. T. III. p. 197 & 198. in Not. (c) 2 Rois XVII. 30. Tome III.

<sup>(</sup>d) Selden, de Diis Syris, Syntagm, 2. c. 7.

<sup>(</sup>e) Kimchi & Jarchi ap, eund. (f) Herodot. L. I. c. 131.

SECTION Histoire des Babyloniens.

Etymolode Vénus.

Femmes du Pays devoient, une fois en leur vie, faire un facrifice de leur modestie & de leur honneur: pratique que nous trouverons parmi les coutumes de ce Peuple. C'est en vertu de ce raisonnement, qu'un savant Auteur (a) conclut non seulement, que la Déesse en question étoit notre Venus. mais dérive aussi son nom de Beneth, en changeant le B en V, & le Théta en Sigma, ce qui fait Vénus \*. Ce qui semble en quelque sorte confirmer ce sengiedu nom timent, c'est que non seulement un Auteur paroit l'apeller Binos (b), mais surtout qu'il y a eu une ville en Afrique nommée Sicca Venerea (c), nom qui a tout l'air d'être venu-la de Phénicie, & qui est manifestement composé de Succoth, ou Succoth-Bénoth. Outre cela, il y avoit dans la ville en question un Temple, où les Femmes étoient obligées de gagner leur dot en se prostituant (d). Les Temples de cette Vénus semblent avoir été, non seulement dans la ville que nous venons de nommer, mais aussi à Aphac (e), à Babylone (f), & apparemment encore en d'autres endroits: cependant pour la commodité de ceux qui n'avoient point parmi eux de pareils Edifices, aussibien que pour leur intérêt particulier, les Prêtres semblent avoir porté sur leurs épaules de petits Tabernacles ou des modèles des différens Temples.

Vénus mâle & femelle.

On croit généralement que ce Dieu ou cette Déesse, (car on prétend que c'étoit en même tems Mars & Vénus) quoique dans un rang inférieur à Bélus, a pourtant vécu longtems avant ce Monarque: mais ce sentiment est fondé sur la supposition, que les Historiens prophanes, les Poëtes, & les Mythologistes ne se trompent pas dans leurs Supputations Chronologiques. Dans cette hypothèse, on allègue comme un argument un passage d'Eschyle (g), qui apelle la Phénicie le Pays d'Aphrodite ou de Vénus, à quoi le Scholiaste ajoute que ce Pays étoit apellé ainsi, parce qu'il lui étoit confacré à cause de Byblus & du Liban, où son Temple étoit à Aphac (b). Mais cet argument n'est rien moins que concluant; car les Assriens, dont les Phéniciens tenoient cette Vénus, ne sont pas aussi anciens qu'on le prétend, & par cela même cette Déesse n'a pas ce degré d'antiquité qu'on voudroit lui attribuer. A-la-vérité la date de cette Idole n'auroit pas autrement de rapport avec l'origine de l'Empire Assyrien ou Babylonien, s'ils ont voulu désigner par Venus la Planète de ce nom; car nous avons déjà remarqué que les Chaldéens, comme on les nomme, adoroient les Etoiles représentées par des Images, avant qu'ils déifiassent le Bélus Assyrien, ou peut-être même quelque autre Homme mortel: desorte qu'il faudroit rechercher si cette Idole représentoit quelque Astre, ou quelque Femme déifiée pour des raisons méritoires en ce tems-la; ou bien, si, comme dans le cas de Baal, une Planète & une Personne étoient représentées à-la-fois, entant que réciproquement identifiées ensemble. Nous

(a) Selden. de Diis Syris, ubi supr.

(b) Suidas ad voc. (c) Valer. Maxim. L. II. c. 6.

(d) Ibid.

(e) Supr. T. II. p. 66. in Not. (f) Herodat, L. I. c. 199.

(g) In Supplicib.

(b) Supr. T. II. p. 66. in Not.

(1) De Idololatria.

<sup>\*</sup> Vossius (1) est dans cette idée, que Beyer combat dans ses Additions à Selden, mais avec de foibles argumens.

Nous avons vu, par quelques circonstances parallèles, qu'elle étoit vrai- Secrion

semblablement la même que l'Astarté des Phéniciens, & nous confirmerons la même chose dans la suite par quelques autres circonstances. Pour commen- Histoire cer par cette Bénoth, de laquelle toutes les grandes Déesses semblent tirer leur des Babyorigine, elle est apellée la Céleste Venus. Les Assyriens furent les prémiers (a) qui lui rendirent des hommages religieux: car quoique par ces Assiriens. l'Auteur, que nous venons de citer, entende probablement les Syriens, nous prouverons clairement que ces derniers empruntérent des autres le culte en question. Cette Déesse étoit hermaphrodite, & de-la venoit la coutume de Rite dans l'adorer habillée tantôt en homme & tantôt en semme (b), les hommes & le culto de les femmes faifant mutuellement un échange d'habits (c), ce qu'on suppose avoir donné lieu à cette désense de Moyse (d), la semme ne portera pas ne ou Bace qui appartient à l'homme, & l'homme ne mettra point d'habit de femme. Con-bylonieuformément à cette idée, le culte de cette Planète, ou Idole, doit avoir été ne. de fort ancienne date. Maimonides (e) explique le texte qu'on vient de lire. du culte en question, & observe que dans le Livre de Magie composé par un certain Centir, comme il le nomme (f) abusivement, il est écrit qu'un homme devoit mettre les habits à fleurs d'une femme, quand il se tenoit devant l'Etoile nommée Vénus; & qu'une femme devoit revétir l'armure d'un homme, quand elle se tenoit devant l'Etoile nommée Mars (g). De-là cette inhabileté (b) des Prêtres Assyriens d'être employés au culte de la Déesse Venus, à moins qu'avec un habit de femme ils ne prissent la contenance & la mollesse de ce sexe. Un Auteur Grec (i), qui l'apelle la Lune, dit que les hommes lui sacrifioient en habit de femme, & les femmes en habit d'homme, à cause qu'elle étoit mâle & femelle; ce qui fait voir clairement, qu'il veut parler de cette Vénus Assyrienne, mais transportée en Grèce. On ne sauroit douter que la Vénus Céleste des Assyriens n'ait été la Lune, si l'on considère que le rang qu'elle occupoit étoit immédiatement au dessous de celuide Bel, ou du Soleil. C'est ce que nous allons démontrer, comme aussi qu'elle étoit des deux sexes. Pour cet effet prouvons d'abord qu'elle étoit la même que la Déesse de Svrie.

La Déesse de Syrie étoit, par la description que nous avons faite d'elle & de son culte, la même que la Vénus Céleste des Assyriens. On la nommoit même que Funon, & sa Statue avoit quelque chose de celles de Minerve, de Venus, de la granla Lune, de Rhée, de Diane, de Némesis, & des Destinées, comme si tou- de Deesse tes les qualités de ces Divinités étoient renfermées en elle seule : ce qui étoit Syrienne. réellement ainsi, comme de très grands hommes (k) l'ont fort bien prouvé. Elle étoit portée ou foutenue par des lions, avoit des rayons & une tour sur la tête, & pour ceinture le Cestus (1) de la Vénus Céleste. Comme elle étoit destinée à être la source de toute Idolâtrie, relativement à l'honneur du Beau

(a) Pausan. in Attic.

(b) Selden. de Diis Syris Syntag. 2. c. 4.

(c) Ibid.

(d) Deut. XXII. 5.

(e) In More Nevoch. Part. III. c. 38.

(f) Selden, ubi supr.

(g) Maimonid. ubi fupr. (b) Jul. Firmic. c. 4.

(i) Philochor. apud Macrob. Saturnal. c. 8. (k) Lil. Girald. de Diis Gent. Selden. de

Diis Syris. Voss. de Idololat.

(1) Supr. T. II. p. 23.

SECTION II.

Hifts're des baryloniens.

Sexe, nous trouvons fon culte établi parmi les Egiptiens, les Indiens, les Et biopiens, les Mèdes, les Arméniens, & les Babyloniens (a), qui se rendoient tous en peleringe au Temple que cette Déesse avoit dans la Sainte Ville. c'est-à-dire, à Hiérapolis, qui paroit avoir succède à cet égard à Bubylone, d'où elle avoit été chassée par les Perses. Ses Preures Eunuques, dont l'emploi & l'habillement ne différoient en rien de ceux des femmes (b), affurent qu'elle étoit la même que la Mylitta des Assyriens; & les Babyloniens, qui passent pour lui avoir payé de grandes contributions, donnent un nouveau poids à ce témoignage.

Elle elt la mi ne que l'Astarté des Phéniciens.

Que s'il est clair, d'un côté, que cette grande Déesse Syrienne étoit la Vénus Céleste des Asyriens, il ne l'est pas moins qu'elle doit avoir été l'Astarté des Phéniciens. Nous avons vu qu'elle étoit la Reine des Cieux (c), la Lune, Lucifer, Junon, Venus, Minerve & Io (d), & marice à un Asserier (e); qu'elle étoit la Déesse de la Volupté (f), & le Dieu de la Guerre (g); & qu'à cause de cela elle étoit représentée comme étant des deux sexes. Il seroit inutile après cela d'alléguer la conduite honteusement efféminée des hommes à Aphac (h), on l'impudente & mercenaire prostitution des femmes à Byblus (i), pour prouver que l'une de ces Déesses est une fidèle copie de l'autre. Car pour ce qui regarde en particulier la prostitution des semmes. il faut avouer qu'elle doit son origine à une infame coutume, qui étoit en usage parmi les Assyriens & les Babyloniens, & dont nous parlerons dans la fuite.

Elle eft la mins que la Dercéto d'Ascalon.

Tout bien examiné, il se trouvera que l'Atargatis ou Dercéto (k) de la Palestine proprement dite, ou d'Ascalon en particulier, étoit la même que la Venus des Babyloniens ou des Assyriens. Car quoiqu'on en ait fait une Déesse distincte de la grande Vénus, dont elle s'attira la colère, & par qui elle sert métamorphofée en Poisson (1); le culte qu'on rendoit à cet animal sous les yeux de la grande Déesse à Hiérapolis, donne à connostre qu'il n'y avoit qu'une simple différence de noms entre Dercéto & la Vénus des Babyloniens: Et ce n'est pas-là une simple conjecture, un Auteur très judicieux (m assurant qu'elle a été adorée à Hicrapolis, & faisant par cela même d'elle la Décise Syrienne. Au reste, il n'est pas le seul dans cette idée; d'autres (n) pensent de-même, & entr'autres un (o), qui l'apelle la Mère des Dieux, Astarré, la Déesse de Hiérapolis, & la Déesse Assirienne. En un mot, Atargatis étoit aussi Venus, & Junon, & Minerve, & la Déesse Syrienne (p), & par conséquent la Vénus Céleste des Aminens. Cela étant, elle doit nécessairement avoir été Astarté; ce qui est d'ailleurs confirmé par un Auteur (q) qui dit, que les Syrieus s'abtenoient de manger du Poisson en considération d'Astarté. Nous vovons dunc

(a) Supr. T. II. p. 25.

(b) Ibid.

(d' lhi l. p. 66. in Not.

(e, I'sit. (f) Isid. in Not.

(g Ibid.

(b) Ibid. p. 63. &c.

(i) Ibid. p. 70. (k) V. huj. T. III. p. 176.

(1) Ibid.

(m) Strabo L. XVI. p. 718. (n. Plin. Hult. Natur. L. V. c. 23.

(a) Macrob. in Suurn. 1. c. 23.

(p) Selden, ubi fupr.

(q) Attemidor, apud cund, ibid.

### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX. 245

donc ici la même Déesse, transportée des bords de l'Euphrate, où elle est Secrion dite s'être plongée, pour échapper à la fureur de (a) l'inexorable Typhon \*; & variée seulement autant qu'il le faut, pour que chaque Pays particulier pût se faire honneur de son origine. Les Spriens, qui semblent l'avoir reçue des Buly. les prémiers. & qui étoient le moins éloignés du lieu de sa naissance, l'adoptérent sans y rien changer. Les Ph. niciens, qui la reçurent ensuite, ne changérent que sa patrie, en faisant d'elle une Phénicienne. Et les Philipins, ou Ascalonites, qui étoient un peu plus éloignés, pour pouvoir le l'approprier, en firent un Monstre, dont la moitié supérieure étoit le corps d'une Femme, & la moitié inférieure celui d'un Poisson (b); & plutôt que de ne la point revendiquer, ils aimérent mieux avouer que quelque autre Déesse avoit eu le pouvoir de la chatier, & de lui saire perdre sa prémière for-

Il paroit donc que le culte rendu à une Déesse aussi variée, venoit originairement d'Assyrie & de Babylonie, & qu'il fut établi, dans tous les Pays que nous avons indiqués, par la puissance supérieure de ces deux Empires, qui subjuguérent ces Pays succetsivement, aussi long ems que les Empires en question furent dans un état florissant. Il y eut apparemment une exacte uniformité de Tradition & de Culte; mais ayant été abolis par les Perses, qui avoient en aversion la Religion des Sabéens, chacun d'eux, oubliant la fource de ses superstitions, les revendiqua comme lui appartenant en particu-

lier, & les altéra à fon gré:

C'est ici le lieu, à ce qu'il nous semble, d'examiner jusqu'à quel point la Et adorée Tradition touchant Sémiramis s'accorde avec ce que nous venons de dire comme Séconcernant cette Déesse; comme aussi, s'il n'y a pas moyen de prouver par miramis. cette recherche, que tant elle, que la Lune, la Terre, & quelque autre objet, ont reçu les mêmes hommages que la Venus Céleste, ou la Déesse de Syrie. Par cela même qu'on la trouvoit dans le Temple de Hiérapelis (d), on ne sauroit douter que son culte n'y eût été transporté de Babylone; & le degré inférieur (e) qu'elle y occupoit, ne conclut rien contre sa supériorité primitive, si l'on se rapelle que ce Temple sut rebati par Stratonice (f), l'épouse d'Antiochus Soter, dont par une envie qui n'est que trop naturelle. elle peut avoir cuerché à dégrader la mémoire; quoiqu'il se puille aussi que ce soit par une espèce de caprice, que cette Héroine Asserienne est représentée, en certaines occasions, comme inférieure à elle-même. Mais nous n'avons pas le loisir d'entrer dans de pareilles discussions. Ce qu'il y a de certain, c'est que la tradition concernant Sémiramis fournit assez de circonstances pour nous perfuader qu'elle étoit adorée comme la Déesse Suprême des Bury'aniens. Nous avons vu qu'elle étoit née à Ascalon (g) d'une Déesle.

(a) Manit. Attronom. IV.

(b) V. huj. T. III. p. 176. C. ibid. in Not.

(c) Ibid. (d) Supr. T. II. p. 22: (f) Ibid. p. 25. (g) V. huj. T. III. p. 176.

(e) Ibid.

Hh 3

<sup>\*</sup> Nous trouvons ici Typhon dans la Mythologie Babylonienne, quoiqu'il fut Egyptien: mais il paroit par quelques autre preonstances; que la différence entre les Religions des deux Peuples n'étoit pas fort grande.

SECTION Histoire des Baby - . loniens.

Déesse, que la honte de l'avoir conçue, porta à se plonger dans un Lac. où elle fut changée en Poisson (a). De-là, dit-on, le Culte des Poissons, qui à-la-vérité fut moins établi à l'honneur de Sémiramis, qu'à celui de sa mère Derceto ou Atargatis, qui éprouva la métamorphose en question. Nous avons vu qu'elle avoit été miraculeusement nourrie par des Colombes dans un Désert (b), & qu'à cause de cela cet Oiseau sut tenu pour sacré. Delà, aussi-bien que de quelques autres circonstances fabuleuses, est venue. à ce qu'il semble, la Colombe du Pays d'Assyrie (c). Nous avons vu la prédiction. qu'elle ne subiroit point la mort, mais qu'elle disparoîtroit aux yeux des hommes & obtiendroit des Honneurs Divins des Peuples de l'Afie (d). Nous avons vu qu'on prétendoit qu'elle étoit disparue sous la forme d'une Colombe, & qu'elle partit suivie d'une volée de ces Oiseaux (e); & c'est-là une seconde raison qu'on allègue pourquoi l'Oiseau en question devint sacré. Nous l'avons vue se prostituant (f) d'un côté, & de l'autre se distinguant par des exploits guerriers (g); ce qui peut avoir donné lieu à la représenter comme la Vénus Céleste adorée sous les deux Sexes, & l'Astarté des Phéniciens, tantôt peinte avec des Armes (h), & tantôt comme la Déesse de la Volupté, pour ne pas dire de la Débauche (i). Enfin, nous avons vu qu'elle fut la prémière qui introduisit la coutume (k) des Eunuques; ce qui peut servir à rendre raison de l'origine des Prêtres Eunuques, ou Galli, qui étoient employés au service de la Déesse de Syrie (1): explication plus naturelle que celle qu'on prétend tirer de l'histoire de Combabus & de Stratonice (m), laquelle, étant femme d'un des Séleucides, a vécu plusieurs siècles après Sémiramis, &, comme nous l'avons infinué, peut avoir tâché de s'élever au dessus de cette grande Reine de Babylone, à laquelle on attribue la construction du Temple de Hiérapolis (n). Or quoique cette dernière particularité soit fausse, elle ne laisse pas de prouver qu'il doit y avoir eu une Tradition, qui portoit qu'elle étoit la même que la Vénus Céleste, ou la Déesse de Syrie, & qui étoit confirmée par les noms de Rhée (0), de Némesis (p), & autres qu'on lui donnoit, & qui nous dispensent d'alléguer de nouveaux argumens.

En un mot, nous nous croyons en droit de conclure que la Vénus Céleste des Assivriens, l'Astarté des Phéniciens, la Dercéto ou l'Atargatis des Philistins, étoient toutes dérivées de Sémiramis, ou de la prémière Fondatrice de Babylone, quelque nom qu'elle ait pu avoir. Il femble que cette Princesse ait été transportée dans la Lune, Reine des Cieux brillante & sujette au changement, comme Bélus ou Pul, le prémier Monarque Assyrien, fut transporté dans le Soleil; & que quelque chose que puissent dire les Mythologistes pour donner au culte en question un sens allégorique, comme si l'Univers en

(a) V. huj. T. III. p. 176.

(b) Ibid. p. 177. (c) Ibid. in Not.

- (d) Ibid. p. 185. (e) Ibid. p. 183. (f) Ibid. p, 184.
- (g) Ibid. 179. (b) Supr. T. II. p. 66. in Not.

- (i) Ibid.
- (k) V. huj. T. III. p. 183. in Not.
- (1) Supr. T. II. p. 25. (m) Ibid.
- (n) Vost. de Idololatr. L. II. p. 308.
- (o) V. huj. T. III. p. 189.
- (p) Jos. Scalig. in Animadvers.

en général, ou la Nature, ou la Terre, ou quelque Elément, en avoient Section été les objets, (ce que nous n'avons garde de nier, ayant dessein de traiter ce sujet dans la Mythologie des Grecs, comme nous l'avons déjà fait en Histoire partie dans la Théologie des Egyptiens (a)), il ne laisse pas d'être vrai, que des Baiyloniens. tous les Jupiters & toutes les différentes Junons, aussi-bien que toutes les autres Divinités autrefois mortelles & habitantes de la Terre, viennent sans aucune exception de la même source, & que le fondement de tout le Polythéisme des Grecs étoit Assyrien ou Babylonien. Car les Grecs tenoient leur Religion en partie des Phéniciens, & en partie des Egyptiens, qui avoient reçu la leur des bords de l'Euphrate & du Tigre, comme il paroit assez clairement par la Religion que professoient les Peuples qui habitoient en-deçà & au-delà de l'Euphrate du tems d'Abraham, comme nous l'avons déjà indiqué. A-la-vérité les Egyptiens paroissent avoir avec le tems forgé un Système de Religion à leur mode, & néanmoins pas trop différent de celui des Babyloniens, comme on peut s'en convaincre en comparant ensemble les deux Systêmes. Les Phéniciens, qui avoient également commencé avec les deux Nations, semblent avoir fait un mêlange des deux Systèmes; & nous avons vu qu'ils se conformoient au Culte des Babyloniens, dont le pouvoir les obligeoit à cette servile complaisance. En un mot, Astarté, qui étoit la Vénus Céleste des Babyloniens, (ce que nous croyons avoir démontré par toutes les preuves dont un pareil sujet est susceptible) étoit aussi la Déesse Egyptienne Isis (b). Et véritablement il n'y avoit aucune différence essentielle entre les Religions de ces deux grandes & anciennes Nations, qui étant toujours rivales, & cherchant à se surpasser l'une l'autre, se piquérent à l'envi d'antiquité (c) & de sainteté en fait de Religion. Les Egyptiens sur-tout prétendoient l'emporter à ces deux égards sur les Babyloniens, quoiqu'il paroisse par l'Histoire de Moyse, que sur le dernier article les Babyloniens l'emportoient fur eux. Outre cela il n'y a presque aucune différence entre leurs Dieux favoris, hormis dans les noms qu'ils leur donnérent pour se les approprier. Rien n'est plus clair que la parfaite uniformité qu'il y avoit, en fait de principes fondamentaux de Religion, entre les Peuples qui habitoient des deux côtés de l'Euphrate. Cela étant, si l'on assigne un endroit où commença la différence des opinions à cet égard, & que nous croyons avoir trouvé, on aura un fil pour sortir de ce labyrinthe d'Idolâtrie Payenne. Faute de connoître un pareil endroit, & faute d'attention nécessaire pour suivre les progrès de l'Idolâtrie, mais sur-tout faute de donner à l'Ecriture, qui marque expressément quels Assyriens ou Babyloniens furent les prémiers déifiés, ce degré de supériorité qui lui appartient sur des Ouvrages prophanes, nos Mythologistes ont remonté jusqu'à Noé & Nimrod, & tous les Patriarches qui ont vécu après le Déluge, pour trouver en eux des hommes qui leur étoient postérieurs de plusieurs siècles; ce qui a répandu d'épaisses ténèbres fur cette partie de l'Histoire, déjà assez obscure sans cela, & qui doit généralement parlant être regardée comme fabuleuse, à quelques légères excep-

<sup>(</sup>a) Supr. T. I. p. 373. &c. (b) Supr. T. II. p. 67. in Not.

Histoire

Section ceptions près, jusqu'au tems de la Fondation de l'Empire Babylonien, sous le règne de Josias Roi de Judah. Car non seulement on n'avoit aucune méthode régulière d'écrire l'Histoire, à ce qu'il paroit, avant Hérodote, qui vides Baby- voit environ vers le milieu de l'Empire de Perse; mais outre cela, les Dieux de tous ces Peuples étant supposés avoir été autrefois des hommes, il ne restoit aucun autre moyen aux Pretres, ou à d'autres, pour leur concilier de la vénération, que de les faire très anciens & très fabuleux, afin de les faire ressembler aux hommes d'alors le moins qu'il étoit possible. Quand nous n'aurions d'autre exemple de ceci que l'H:stoire Phénicienne de Sanchoniathon (a), il suffiroit pour jultifier ce que nous venons d'avancer: cependant nous ne laisserons pas d'en ajouter encore un autre, tiré de la conduite des Siriens, qui, du tems de Josephe, vantoient l'antiquité de leur grand Dieu Adad, qui étoit un de leurs Rois (h) déifiés, antérieur à Jesus-Christ d'environ 901 ans (c). Nous croyons devoir relever, à cette occasion, une inexactitude où tombent même de très favans Hommes (d), qui, sans faire attention à l'ancienne Histoire de Syrie, supposent qu'Adad étoit un Dieu Assyrien, ou Babylonien, le nom d'Assirie comprenant sous lui la Syrie & les Pays d'alentour (e). Ainsi probablement Adad n'étoit point une Divinité Babylonienne, mais un Homme déifié par les anciens Syriens, &, à ce qu'il semble, resulcité après la destruction de l'Empire Babylonien, dont les nouveaux Dieux avoient dégradé celui-ci (f), non feulement à cause qu'il n'avoit pas été assez puissant pour leur résister, mais aussi entant qu'etranger par rapport au Peuple transplanté dans le Pays dont il s'agit (g), par les Successeurs de Pul, à la place des prémiers habitans. Cet Adad dégradé, & ensuite rétabli en quelque forte en honneur (b), étoit aussi le Soleil, aussi-bien que Bel, ou Baal, Oliris & d'autres. Voilà ce que nous avons cru devoir dire par voie de réflexions préliminaires à la Mythologie des Grecs, ayant renvoyé cette discussion à cet endroit, comme le plus convenable.

Por Tons Es Pigeons £401 35.

Pour revenir à notre Venus Céleste, ou Déesse Syrienne, ou Astarté, ou Dercéto, ou Simiramis, nous trouvons que les Poissons (i) & les Pigeons (k) lui étoient particulièrement confacrés; & nous avons déjà vu, que cette fuperstition devoit en partie son origine à la métamorphose de Dercéto (1), aussibien qu'à la naiffance, à l'éducation, & à l'apothéofe de Sémiramis (m). Comme ces Animaux étoient également révérés à Ascalon (n) & à Hiérapolis (o), le Peuple les considéroit probablement comme des Dieux; & il y a apparence qu'ils avoient une relation si intime avec la Déesse, qu'on auroit tort de les en féparer. A l'égard des Poissons en particulier, on assure qu'ils furent révérès par les Syriens, ou plutôt par les Affyriens, non seulement à cause de 12

(a) Supr. T. I. p. 141.

(b) Supr. T. II. p. 66. (c) Ibid. p. 38. en marge.

(e) V. huj. T. III. p. 149.

(E) Ibid. p. 197.

- (b) Ibid. p. 197. in Not.
- (i) Ibid. p. 156.
- (k) Ibid. (1) Ibid.

(m) Ibid. p. 188.

(n) Ibid. p. 177. in Not. (e) Supr. T. I!. p. 22.

<sup>(</sup>d) Lyl. Gyrald. Hist. Deor. Selden. de Dis Syris. Voil. de Idololat.

la métamorphose dont il a été fait mention (a); mais aussi parce qu'ils sau- Section vérent la vie à Dercé (Dercéto) fille de Vénus, qui eut le malheur de tomber dans la mer (b); ou parce qu'elle se réfugia parmi eux, étant poursuivie par Histoire Typhon (c). On raconte que Venus & Cupidon se trouvant en Syrie sur les bords des Babyde l'Euphrate, le Géant Typhon les surprit tout-à-coup, ce qui les obligea à loniens. se jetter dans le Fleuve, & à y prendre la forme de Poissons (d). Enfin. Venus & Cupidon sont dits avoir été transportés dans le Signe du Zodiaque. qu'on nomme les Poissons (e): & c'est pour ces différentes raisons, que non feulement les Babyloniens s'abstenoient de manger des Poissons, mats aussi qu'ils les adoroient. Par rapport aux Pigeons ou Colombes, il femble qu'ils les ayent honorés uniquement comme des symboles du caractère voluptueux de leur Déesse \*. Mais nous en avons déjà assez dit sur ce sujet (f).

Salambo (g) étoit aussi une Déesse des Assyriens ou des Babyloniens, & la Salambo; même qu'Astarté, ou quelqu'une des autres Déesses, qui ont été prouvées être les mêmes qu'Astarté: mais nous faisons particulièrement mention de cette dernière, parce que Salambo, ou Salambas, étoit une Déeffe qui promenoit par-tout sa tristesse, en pleurant son cher Adonis (b); & c'est tout ce

que nous avons à en dire.

Schach, Saca, ou Sheshach, est, à ce qu'on croit (i), encore un Dieu Sheshach. ou une Déesse des Babyloniens. On suppose que c'étoit la même Divinité que les Romains adorérent dans la suite sous le nom de Tellus & d'Ops (k): & si cela est ainsi, elle étoit en partie la même que Mylitta, ou la Déesse Syrienne, qui étoit aussi adorée sous le nom de Rhée, & de Mère des Dieux (1). Cependant il y a quelque lieu de douter, si elle n'a pas été plutôt une Déesse originaire de Perse (m) que de Babylone; quoique ce dernier sentiment paroisse fondé sur un passage (n) où le Pays de Babylone est apellé le Pays de Sheshach, avant que les Perses eussent acquis ce degré éminent de pouvoir où ils parvinrent dans la fuite, & dans un tems où les Babyloniens n'auroient certainement voulu rien recevoir de pareil des Perses. En mémoire de cette Déesse, les Babyloniens célébroient durant plusieurs jours une Fête, dont nous parlerons plus au long, quand nous ferons parvenus à l'article des Coutumes

(e) V. huj. T. III. p. 176.

(b) Theon. apud Gyrald. Hift. Deor. Syntagm. 1. p. 85.

(c) Manil. ubi supr.

(d) Diogenet. apud Hygin. in Astronom.

(e) Voss. de Idolol. L. Il. p. 254.

(f) V. huj. T. III. p. 157. & p. 177, 189. in Not.

(g) Hesych. apud Selden. & alios Etymol.

Magnos ad vocem. (b) Etymol. Magn. ibid.

(i) Vost. Selden. &c. (k) Willet upon Dan. I. 16.

(1) V. huj. T. III. p. 243. (m) Selden. de Diis Syris Syntagm. 2. c. 13. (n) Jérem. XXV. 26. & L. 41.

\* On dit que cette Déesse sortit d'un grand Oeuf, que les Poissons de l'Euphrate roulérent hors de l'eau, & qui sut ensuite couvé par une Colombe, qui se percha dessus (1). Ce doit avoir été-là l'Oeus primitif, mentionné par Helladius (2); & la Déesse en question seroit par conséquent le fabuleux Oannes (3), touchant lequel nous n'avons rien à ajouter; car nous n'avons garde de tenter une entreprise aussi inutile, que celle de vouloir trouver une entière conformité entre cet Osnnes & la grande Déesse des Syriens.

Tome III.

<sup>(1)</sup> Nigid. apud Voss. de Idolol. L. II. p. 254. (3) Ibid. (2) Supr. T. I. p. 149.

II.

Section tumes de ce Peuple, & à laquelle les Saturnales, qu'on célébroit à Rome. doivent incontestablement leur origine.

Histoire loniens.

Nébo.

Nobo, ou Nabo, étoit aussi une Divinité Assyrienne ou Babylonienne (a), des Baby- dont le nom entre très souvent dans la composition de ceux des Rois Asseriens ou Babyloniens (b): ce qui marque que Nébo étoit non seulement fort considéré, mais probablement aussi un de leurs plus anciens Dieux. On croit qu'il a été le Chemolh, ou le Baal-péor des Moabites : aussi avons-nous fait mention de lui dans l'article concernant la Religion de Moab (c), & dit tout ce que nous en favions. Nous ne laisserons pas d'ajouter ici, qu'un Prophète le réunit avec Bel (d), & que le sentiment commun est, qu'il étoit le même que le Soleil : d'où il s'ensuivroit qu'il seroit de plus ancienne date que Bel, que nous avons dit être Pul déifié, c'est-à-dire, le prémier Monarque Assyrien (e), qui peut être venu à sa place. D'autres néanmoins ne sont pas de ce sentiment, & croient devoir plutôt inférer de leur réunion. que Nébo est la Lune (f), Bel étant incontestablement le Soleil; car, ajoutent-ils, ce seroit une répétition fort inutile, que de donner à un même Dieu, dans un même endroit, deux noms différens; ensorte que, suivant ce raisonnement, bien loin de pouvoir supposer qu'il a été le même que Bel, il faudroit le considérer comme étant le même que la grande Déesse Mylitta. Mais cet argument ne paroîtra guères concluant à ceux qui prennent garde au panchant que ces Peuples avoient à faire plusieurs Dieux d'un seul & surtout aux différens degrés de crédit que le Sabéanisme, ou l'Idolâtrie, acquit auprès d'eux. & comment leur culte superstitieux commença par l'Armée des Cieux, & eut enfin pour objets des hommes mortels, & en particulier les Monarques Assyriens & Babyloniens, qui éclipsérent tous ceux qui avoient été avant eux (g). Ainsi nous avons été en droit de supposer que Nébo a été adoré comme le Soleil avant le règne de Pul, auquel il peut dans la fuite être devenu inférieur, suivant la bizarre Théologie de ce Peuple. Ce Nébo semble avoir été fameux en qualité d'Oracle, son nom fignifiant prédiction ou devinement (b): mais & ceci, & tout ce qu'on peut avancer sur son sujet, font des choses trop obscures, pour que nous puissions y insister. Tout ce que nous savons surement, est que Nebo étoit un des Dieux des Babyloniens. Cependant, s'il est vrai qu'il ait été le même que Chemosh, ou Baal-péor,

Sardana-

pale.

ou Phégor, & que les rites de ce Dieu ayent été aussi impurs qu'on le dit (i). nous pouvons affirmer avec vraifemblance, que le fameux, ou, suivant l'idée ordinaire, l'infame Sardanapale prit la place de cette honteuse Idole, vers le déclin de la famille Affyrienne; & que, suivant toutes les apparences, les Babyloniens le substituérent à ce Dieu, quand ils détruisirent la Ville de Ninive & l'Empire Allyrica. Car il est bien clair que c'étoit un Dieu de leur facon, puisqu'ils le mirent à Hiérapolis, la Ville Sainte, dans un même Temple avec la Venus Babylonienne (k). Nous l'y trouvons dans un habit & une

attitude

(a) Efai. XLVI. I.

(b) V. huj. T. III. p. 165.

(c) Supr. T. I. 512.

(d) E(ai. ubi fupr.

(e) V. huj. T. 111. p. 197. in Not.

(f) Vost. de Idololat.

(g) Supr. dans le Chapitre précédent. (b) Hieronym. in Esai. in cap. supr. cit.

(i) Supr. T 1. p. 512. (k) Supr. T. II. p. 22.

SECTION Histoire des Bain-

attitude qui avoient quelque chose de particulier (a). Mais que cette attitude ait été ou non la même que celle dont nous avons fait mention cidevant (b), il est certain que suivant le caractère que la Tradition lui donne (c) (tous les Rois Assertions, à l'exception d'un seul, ayant probablement été déifiés) il peut fort bien avoir été honoré comme le Dieu de la Débauche & de la Sensualité. La manière ordinaire d'épeller son nom, semble le taxer de ces sortes de vices; car dans la plupart des anciens Manuscrits, on trouve le nom de Sardanapale avec deux L (d), par allusion apparemment au mot *Phallus* ou *Pallus*, qui fignifie des parties que la pudeur défend de nommer: c'est ce qui a fait dire à Cicron (e), que son nom étoit aussi odieux que son caractère; & le Priape (f), qui étoit à côté de lui dans le Temple à Hiérapolis, y étoit certainement à son intention : car comme il y avoit dans ce Temple deux Statues de Sémiramis (g), la même chose peut aussi avoir eu lieu à l'égard de Sardanapalle, pour écrire une fois son nom de cette manière.

Les Babyloniens & les Assyriens avoient encore d'autres Dieux, comme Rachi Rach (b), qu'on croit avoir été le soleil, & qu'il faut par cela même mettre dans la même catégorie que Pul ou Bélus, qu'on adoroit aussi comme représentant cet Astre. Mais on peut demander ici, si ce Rach étoit quelque Homme déifié, ou bien quelque Intelligence, comme par exemple celle du Soleil. Si l'on admet cette dernière supposition, il faut nécessairement reculer fon origine, & le faire beaucoup plus ancien que Bélus. C'est tout ce que nous avons à dire sur ce sujet.

Négo & Nergal (k) étoient aussi des Dieux de ce Peuple, si tant est qu'ils Négo & n'ayent pas été un feul & même Dieu. Mais comme tous les Savans convien-Nergal. nent qu'ils ont été adorés comme symboles du Feu, nous renvoyons à parler d'eux, quand nous serons parvenus à l'article de la Religion des Mages.

Il y avoit un autre Dieu de Babylone nommé Mérodac (1), mais son nom Mérodac

est tout ce qu'on sait de lui.

En un mot, pour achever la liste de toutes les Idoles des Babyloniens, il faudroit faire l'énumération de tous les Dieux des Nations dont nous avons déjà fait l'Histoire; car ils sont tous originaires de Babylone; & de-là vient que Maimonides, en parlant de la mort de Thammuz, qui mourut Martyr de la Religion Sabéenne, raconte que toutes les Idoles du Monde se rendirent au grand Temple du Soleil à Babylone, & y pleurérent la mort de Thammuz (m); ainsi nous ne répèterons pas ce que nous avons déjà dit en d'autres endroits.

Nous avons vu que les Jupiters, & les autres Divinités d'origine mortelle, viennent des bords de l'Euphrate & du Tigre, & qu'au-lieu de cette grande

(a) Supr. T. II. p. 24. (b) V. huj. T. III. p. 192. in Not.

(c) Ibid. (d) Jos. Scalig. Animadv. ad Græc. Euseb.

p. 64. (e) De Republ. (f) Supr. T. II. p. 24. Synt. 2. c. 17. (i) Ibid.

(k) V. huj. T. III. p. 155. (1) Ibid. p. 155.

(b) Willet. ubi supr. Selden. de Diis Syrisi

(m) Supr. T. II. p. 71.

(g) Ibid. p. 23.

SECTION н. Histoire des Babyloniens.

l'époque de leur origine, parmi les Assyriens, doit être fixée à 771 ans avant

la naissance de Jésus-Christ.

Culte du Feu.

Les Sabiens, aussi-bien que les Mages, avoient une grande vénération pour le Feu; ainsi nous pourrions les envisager sous cette face, si nous ne réservions pas ce sujet pour la Section qui traitera de la Religion des Mages, dans l'Histoire des Perses. L'Histoire de Bel & du Dragon (a) devroit trouver sa place ici, si nous ne la tenions pas pour apocryphe. Ainsi nous nous bornerons à ajouter i, que par le Dragon en question nous entendons un Serpent ou un Aspic (b), que les Babyloniens considéroient comme un symbole de la Divinité, à cause que cet Animal, quoique destitué de tout moyen extérieur, avoit par sa construction interne le talent de se mouvoir non seulement avec vitesse (c), mais aussi de s'entortiller de plusieurs manières différentes; qu'il vivoit fort longtems, & renouvelloit sa vie chaque année en quelque sorte, en renouvellant sa peau; & que sa vue étoit si perçante, qu'elle pouvoit représenter la Providence Divine ou Dieu lui-même (d). Les Babyloniens & les Egyptiens alléguoient encore d'autres raisons pour justifier le culte qu'ils rendoient aux Serpens; mais nous les passerons sous silence, & remarquerons seulement, que le Reptile dont il s'agit, étoit aussi révéré par eux comme symbole de la Santé, de la Prudence, & de la Fraude (e).

Culte religieux rendu à une Chèwre.

La Religion des Babyloniens s'accordoit dans presque tous les articles, & en particulier dans l'adoration (f) des Poissons, avec celle des Egyptiens. Ils adoroient une Chèvre, aussi-bien que les Mendésiens (g) en Egypte, & par la même raison. Pour ce qui est des Oignons, quelque méprisable que cet objet puisse paroître, les deux Peuples lui rendoient pourtant des hommages religieux (h), & par une raison que nous avons déjà indiquée (i). Nous avons déjà parlé (k) de leur Dieu Thurras, Thourias ou Mars, & renvoyons nos Lecteurs touchant les Cérémonies Religieuses de ce Peuple, outre ce que nous avons dit ici sur ce sujet, & pourrons en dire dans la suite, à ce qui a été rapporté en parlant de la Religion des Moabites, des Ammonites, des Mudianites, des Cananéens, des Syriens, des Phéniciens, & des Assyriens.

Leurs Temples, leurs Idoles, & leurs Pretres.

La Lettre de Jérémie (1) nous donne une idée générale de leurs Temples, de leurs Idoles & de leurs Prêtres. Leurs Idoles étoient d'or, d'argent & de bois, & étoient portées en procession, & accompagnées alors d'une grande multitude qui les adoroit. Elles étoient couronnées, habillées de pourpre, & parfumées d'encens. Leurs Temples étoient pleins de poufsière, par le grand nombre de personnes qui s'y rendoient. Pour les Prêtres, ils avoient soin de leurs intérêts. Quelquesois ils s'approprioient l'or & l'argent offest à leurs Dieux, & ils le gardoient pour eux-mêmes, ou le donnoient à des pros-

(a) Dans les Livres Apocryphes.

(b) Supr. T. I. p. 383.

(c) Ibid. (d) Vost. de Idololat. L. IX. p, 233.

(e) Ibid.

(f) Supr. T. I. r. 373.

(g) Ibid. p. 381.

(b) Alexand. ab Alexand. L. VI.

(i) Supr. T. I. p. 387.

(k) V. huj. T. III. p. 189, in Not. (1) Baruc VI. paff.

# HISTOIRE DES BABYLONIENS. Lrv. I. Cu. IX. 253

prostituées, dont ils vouloient saire regarder les débauches comme des actes Section de Religion. Ils habilloient leurs femmes & leurs enfans des habits destinés à parer leurs Idoles. Leurs Images étoient éclairées d'un grand nombre de Histoire bougies, & eux-mêmes ils étoient assis dans leurs Temples, ayant la barbe des Babyrasée, la tête aussi rasée & découverte, les habits déchirés, & jettans de grands cris, comme pour regretter la perte de quelque personne décédée. Enfin, pour que leurs Dieux ne courussent aucun risque de la part des Voleurs, ils avoient soin de bien fermer leurs Temples. Telles étoient l'ignorance & la superstition de ce Peuple, dont les mœurs ne peuvent que s'être ressenties d'un si étrange aveuglement, comme nous le verrons dans la finite.

Comme ce sont les Babyloniens qui ont infecté les Nations voisines de Vittimes leurs idolàtries & de leurs superstitions, c'est à eux que nous devons impu- Humaines. ter l'horrible coutume d'immoler des Victimes Humaines, pour appaiser leurs Dieux, ou se concilier leur faveur. Nous avons déjà prouvé en quelque manière, que cette coutume étoit en usage chez tous ces Peuples; & I'on ne fauroit nier qu'elle ne doive son origine aux Babyloniens, qui ont infecté leurs Voisins de cette superstition & d'un grand nombre d'autres. Cette cruelle Cérémonie doit avoir été de bonne heure en usage en Mésopotamie · & dans le Pays de Babylone, comme on peut l'inférer en quelque forte de la disposition d'Abraham à sacrisser son fils (a); car quoique cette action sût en lui digne de louanges, il semble néanmoins que l'idée lui en étoit familière. Nous en trouvons une autre preuve dans l'Histoire de Jephté, qui suivant le sentiment ordinaire immola sa fille unique comme victime (b). Cependant cette coutume parut à la fin si révoltante, que les Prêtres ne purent plus en maintenir l'usage; ainsi elle cessa peu à peu d'être observée, & vers les derniers tems, au moins des Babyloniens, elle paroit avoir été restreinte à une Secte ou Tribu particulière. Car les Sépharvites sont dits, par voie de distinction d'avec les autres Babyloniens, avoir brulé leurs enfans au feu à l'honneur d'Adrammélech & d'Anammélech, les Dieux de Sépharvajim (c). Nous avons déjà vu quels étoient ces Dieux (d); & que les Sépharvites étoient des Babyloniens proprement ainsi nommés, seroit une chose prouvée, si l'on adoptoit la conjecture de quelques savans Géographes, qui prétendent que leur ville étoit la Sippara de Ptolomée. Quoi qu'il en soit, on trouve des traces de cette ancienne barbarie dans le culte & les rites de la Déesse Syrienne, ou plutôt Affyrienne, à Hiérapolis; les parens facrifiant fans remords à cette Déesse leurs enfans, en les jettant dans son Temple du haut d'une descente escarpée (e), après quoi il n'y a rien à ajouter. Nous avons déjà déclaré ci-dessus que nous n'entrerions pas dans le sens allégorique des différentes parties de ce culte, ayant déjà, dans l'Histoire des Egyptiens (f), fait part à nos Lecteurs de ce que nous favions touchant le sens Physique ou Naturel de l'idolàtrie de ce Peuple, & ne voulant pas donner dans d'inutiles répétitions.

<sup>(</sup>a) Supr. T. II. p. 118. (b) Ibid. p. 667.

<sup>(</sup>c) 2 Rois XVII. 31.

<sup>(</sup>d) Sup. T. I. p. 526. & huj. T. III. p. 156.

<sup>(</sup>e) Supr. T. II. p. 26. (f) Supr. T. I. p. 373.

Histoire des Babyloniens. tions. Nous nous bornerons à observer que si les Babyloniens, & d'autres après eux, faisoient des Dieux du Soleil, de la Lune, ou de quelque autre Luminaire, s'ils comprenoient en quelque façon toutes les Créatures dans le culte qu'ils rendoient à leurs grandes Divinités, & si par ces Divinités ils entendoient la Terre, l'Air, quelque autre Elément, ou en géneral quelque Etre créé, le tout doit être attribué à une sorte de reconnoissance mal entendue, qu'ils avoient pour tous les biensaits dont ils étoient \* comblés, laquelle dégénéra à la fin dans la plus stupide idolâtrie. En voilà affez sur ce suite.

\* Le Chevalier Maundevitle (1) a si judicieusement rapporté l'histoire & les progrès de l'Idolatrie, que quoique le passage soit un peu long, nous croyons en devoir faire part à nos Lecteurs. , Les uns, dit il en parlant d'un Peuple Indien, adorent le Soleil, d'autres la Lune, d'au-, tres le Feu, d'autres des Arbres, d'autres des Serpens, ou la prémière chose qu'ils rencontrent le matin; d'autres des Simulacres, & d'autres enfin des Idoles. Mais il y a une grande différence entre Simulacres & Idoles. Car les Simulacres sont des images faites à la ressemblance des Hommes, des Femmes, du Soleil, de la Lune, de quelque Animal, en un mot de quelque Etre corporel & récl: au-lieu que les Idoles représentent des Ouvrages de pure imagination, comme une image à quatre têtes, l'une d'un Homme, l'autre d'un Cheval, l'autre d'un Bœuf, & la quatrième de quelque autre Animal. Ceux qui adorent des Simulacres, ils les adorent relativement à quelque grand Homme qui a vécu autrefois, comme Hercus le, & plusieurs autres qui de leur tems ont fait plusieurs merveilles; car ils savent bien que ces Hommes ne sont pas des Dieux, puisqu'il n'y a qu'un seul Dieu qui a fait toutes choses, & qui habite dans les Cieux. Outre cela, ils font persuadés que de simples Hommes n'auroient pas été capables de faire de si grandes merveilles, si Dieu ne leur avoit pas accordé un fecours tout particulier comme à ses Favoris: ainsi c'est en qualité de Favoris de Dieu qu'ils les honorent : c'est ce qu'ils disent touchant le Soleil, qui change les saisons, donne de la chaleur, & nourrit la Terre; cet Astre ne pouvant pas être la cause de ces différens avantages, si la faculté ne lui en avoit pas été donnée de Dieu. C'est pour ces raisons, ajoutent-ils, qu'ils rendent leurs hommages au Soleil, aux Planètes, & au Feu qui est d'une si grande utilité au Genre-Humain. Par rapport aux Idoles qui représentent des Animaux, ils croient que le Bœuf est l'animal le plus saint de la Terre, étant " plus patient & plus utile qu'aucun autre; car il fait du bien & point de mal, ce qui n'auroit pas lieu fans une faveur particulière de Dieu. Leur Dieu a en partie la figure d'un Bœuf, & en partie celle d'un Homme; l'Homme étant la créature la plus noble qu'il y ait sur la Terre, & ayant domination sur les Animaux. En vertu des mêmes principes, ils adorent des Serpens, d'autres Bêtes, & plusieurs choses qui le matin s'offrent les prémies res à leurs regards, ou qui semblent présager quelque chose de bon. De même, quand dans un voyage ils font quelque heureuse rencontre, ils adorent l'objet qui se présente devant cux, disant que de pareilles rencontres sont des faveurs que Dieu leur accorde. C'est ce qui les engage à faire des images qui ressemblent aux choses qu'ils honorent, afin de les adorer le matin, ou bien jusqu'à ce qu'ils ayent rencontré quelques autres objets dignes d'être honorés. Ce sentiment touchant des objets qui présagent du bonheur ou du malheur, ne leur est point particulier; puisque quelques Chrétiens sont affez superstitieux pour s'imaginer, que la rencontre de certaines Bêtes de grand matin, est de bon ou de mauvais augure, ayant connu par expérience que la rencontre d'un Lièvre ou d'un Sanglier présage quelque malheur; & que quand un Epervier, ou quelque autre Oiseau de proie vient à failir l'animal qu'il poursuit, à la vue des gens de Guerre, c'est un ,, bon signe pour eux, & un mauvais signe, s'il vient à le manquer. Il y en a plusieurs,, qui n'ajoutent aucune soi à ces sortes de choses, & cela est naturel. Mais qui peut concevoir que des Chrétiens, instruits dans la Parole de Dieu, puissent donner dans de pareilles absurdités, par lesquelles cependant ils justifient jusqu'à un certain point des Pa-" yens, qui dans leur simplicité n'ont d'autre guide que la seule Nature (2)?

fuiet, quoique nous ne pussions guères en dire moins dans cet endroit, qui, Section en fait d'Idolatrie, est une Ere Chronologique dont nous pourrons faire usage dans la suite, en parlant de quelqu'un des Dieux que nous venons d'indiquer, ou de quelques autres Dieux qui doivent leur origine à ceux-ci.

Histoire des Babyloniens.

Il est tems de dire quelque chose des Coutumes des Assyriens & des Babyloniens, dont une des principales semble avoir été la manière de marier leurs Leurs filles. Aucun Père, à ce qu'il paroit, n'avoit le droit de disposer de ses fil- Coutumes. les; car des-que ces dernières étoient en âge d'être mariées, on les exposit Vente de dans quelque grande place, où on les vendoit une à une. Comme dans ces occasions il y avoit toujours un grand nombre d'acheteurs, les plus belles étoient enlevées d'abord, & délivrées au dernier enchérisseur, & ainsi de fuite. Quand toutes celles qui avoient des charmes étoient vendues, l'argent provenu de leur achat servoit à doter celles en faveur desquelles la Nature avoit été moins libérale en fait de dons extérieurs. On offroit alors celles qui manquoient d'agrémens, à ceux qui en vouloient, au meilleur marché; & les hommes les plus pauvres, qui faisoient plus de cas d'un peu d'argent que de toute la beauté du monde, n'étoient pas moins empressés à se prévenir, que les riches ne l'avoient été à enchérir les uns sur les autres. Par ce moyen toutes les jeunes filles étoient mariées; & toute l'obligation qu'on imposoit aux plus pauvres, avant que de leur remettre la fomme promife, étoit qu'ils donnassent caution d'épouser celles qui leur étoient tombées en partage (a).

Quand un Babylonien avoit couché avec sa semme, l'un & l'autre se parfumoient de quelques parfums chauds, & se lavoient de grand matin, dans tion. la persuasion qu'ils étoient impurs, & qu'il ne leur étoit pas permis de toucher la moindre chose, tant qu'ils ne se seroient point acquités de cette cérémonie (b).

Chaque Femme Babylonienne étoit obligée à se prostituer une sois en sa vie à quelque Etranger, dans le Temple de Venus. Plusieurs d'entr'elles, tion à ornées de couronnes & de guirlandes, se tenoient à la porte du Temple, pen-l'honneur dant que d'autres alloient & venoient: elles étoient rangées en file, de ma- de Vénus. nière que les hommes pouvoient passer entre deux, & choisir celles qui leur plaîroient. Il n'étoit point permis à une Femme qui s'étoit une fois placée devant le Temple, de s'en retourner chez elle, avant qu'un étranger eût jetté quelque argent dans son giron ou dans son sein, & ne l'eût tirée à part. Dans le tems que l'homme lui jettoit l'argent, il accompagnoit son action de ces mots, J'implore pour vous la Déesse Mylitta. L'argent, quelque peu considérable qu'il pût être, passoit pour sacré, & par cela même ne devoit point être refusé. D'un autre côté, il n'étoit permis à aucune Femme de se refuser aux caresses de l'homme qui l'accostoit dans la forme prescrite, mais elle devoit s'y prêter sans délai, après quoi, & après s'être acquitée de quelques autres cérémonies, elle regagnoit sa maison, sans que rien au monde fût capable de procurer à son nouvel Amant les faveurs qu'il venoit d'obtenir. Celles qui étoient jolies, n'attendoient pas longtems à être expédiées;

<sup>(</sup>a) Herodot. L. I. c. 196. Strabo L. XVI. (b) Herodot. L. I. c. 198. Strab. ibid. P. 745.

SECTION II.

au-lieu que les laides languissoient souvent deux ou trois ans, avant que d'avoir la satisfaction d'accomplir la Loi \*.

Histoire des Babyloniens.

Celles qui étoient riches. & qui auroient eu honte de se mêler avec les femmes du commun, se faisoient mener au Temple dans un char couvert. où elles se tenoient (a), pendant que leurs serviteurs attendoient leur retour à quelque distance de là.

Fête de Sacca.

Manière

de traiter

leurs Ma-

lades.

Ils célébroient chaque année, durant cinq jours d'un mois, une Fête nommée Sacca, pendant laquelle les Serviteurs commandoient à leurs Maîtres: un d'eux étant pour ce tems-là le chef de la maison, & portant une espèce d'habit royal, qu'ils appelloient Zoguna (b). Il y avoit quelque chose de fort fingulier dans leur manière de traiter leurs Malades. Comme ils n'avoient point de Médecins, leur coutume étoit de les exposer dans quelque endroit fort fréquenté, afin que tous les passans pussent les voir, & leur prescrire quelque remède, en cas que, foit par leur expérience, foit par celle des autres, ils en connussent quelqu'un qui fût propre à guérir la maladie: c'é-Leurs En. toit même un devoir aux passans d'en agir ainsi. Ils enterroient leurs Morts terremens. dans du miel & de la cire, & accompagnoient leurs funerailles de grands regrets, à la manière des Egyptiens (c).

Caractère des Babyloniens.

Les Babyloniens étoient excessivement crédules, superstitieux, & débauchés. Leur crédulité paroit par le cas qu'ils faisoient de leurs Chaldéens, qui les trompoient par des tours d'adresse; & ce que nous avons dit concernant leur Religion, prouve leur goût pour la Superstition. Ils étoient st portés à l'idolâtrie, que le grand Nébucadnezar même se prosterna un jour devant Daniel même pour l'adorer (d). La dépauche règnoit parmi eux, & étoit en quelque manière justifiée par l'exemple de leurs Princes, qui n'observoient aucune règle de décence ou de modération, comme il paroit par le festin que Belsazzar donnoit quand il vit la fatale inscription sur la muraille (e). Aux exemples de leurs Rois nous devons ajouter comme causes de leurs débordemens, leur Religion, les Cérémonies observées dans le culte de leur grande Déesse, & le respect qu'ils témoignoient à des Prostituées (f). Pour de l'argent, les Pères & les Epoux auroient facrisse l'honneur de leurs Enfans & de leurs Femmes. Ils se distinguoient particulièrement par leur ivrognerie, & ils admettoient leurs Femmes dans ces fortes de parties de débauche. D'abord les Femmes s'y montroient modestes & réservées. ensuite elles se deshabilloient pièce à pièce, jusqu'à ce qu'elles sussent toutes nues: & cette coutume étoit observée, non seulement par les Femmes ma-

(a) Herodot. L. I. c. 199. Strabo L. XVI.

(b) Beros. ap. Athen. Deipnosoph. L. XIV.

p. 639.

(c) Herodot. ubi supr. c. 198. Strab. ubi supr. (d) Daniel II. vers la fin.

(e) Ibid. V.; (f) V. huj. T. III. p. 252 & 253.

<sup>\*</sup> Nous trouvons dans le Livre de Baruc (1) cette Coutume embellie de quelques nouvelles circonstances. Les Femmes, dit-il, entourées de cordons, sont assisses par les chemins, & brulent un parfum de son. Et quand l'une d'elles, attirée par quelque passant, a couché avec lui, elle reproche à sa compagne, qu'elle n'a pas été trouvée digne, & que son cordon n'a point été rompu. On croit que ces cordons étoient de joncs, & par cela même faciles à rompre (2).

### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. 1. CH. IX. 257

riées, mais aussi par les Filles, qui croyoient que c'étoit la marque d'une Section bonne éducation, que d'étaler ainsi tous leurs charmes sans exception (a). Tel étoit le caractère des Babyloniens, qui répondoit parfaitement au génie de leur Religion, & qui encourageoit une impudence si honteuse & si générale. loniens. Cependant nous ne croyons pas que le desordre ait été porté à cet excès, au commencement de leur Empire.

Histoire

Il y avoit quelque chose de superbe & d'efféminé dans leur manière de Leur mas'habiller. Leur habit de dessous étoit une veste de lin, qui leur descendoit nière de jusqu'aux talons; par dessus cet habit ils en avoient un autre de laine, & un s'habiller.

manteau par dessus le tout. Ils portoient leurs propres cheveux; leurs têtes étoient ornées d'une mitre, & leurs corps oints par-tout (b) d'huile de Séfame (c). Chacun d'eux portoit au doigt un anneau garni d'un cachet, & à la main une espèce de bâton ou de sceptre, dont le haut étoit orné de quelque figure, comme d'une pomme, d'une rose, d'un lys, d'un aigle, ou de quelque autre chose, sans quoi il n'étoit pas permis de se montrer avec de pareils bâtons. Ils portoient aux piés une espèce de pantousles (d), dont on trouve encore la figure dans les ruïnes de Persépolis, comme nous le remarquerons dans la fuite.

Le Peuple étoit renommé pour son favoir: réputation qui étoit parti- Savoir culièrement due aux Chaldéens, qui étoient, comme nous l'avons dit, leurs des Baby-Philosophes, leurs Astronomes, leurs Astrologues, & leurs Diseurs de bon-loniens. ne avanture. Relativement à ce prétendu favoir & à ces connoissances furnaturelles, les Chaldéens doivent être diftingués des Babyloniens, & habitoient un Pays particulier près des Frontières de l'Arabie, & du Golphe de Perse (e), précisément où nous les avons mis. Ils étoient partagés en différentes Sectes, comme celles des Orchéniens, des Botspéniens, & avoient encore d'autres noms qui fervoient à les distinguer, & qui étoient empruntés, ou de quelques Endroits (f) où l'on enseignoit différentes doctrines sur les mêmes points, ou de quelques Docteurs qui avoient certains sentimens particuliers. Plusieurs de leurs Savans étoient fameux, & connus parmi les Grecs, comme Adéna, Naburien, Sudin, & plusieurs autres (g). Après avoir parlé des Chaldéens comme préposés pour avoir soin de tout ce qui concernoit les Dévotions superstitieuses des Babyloniens, nous allons les envisager simplement comme Philosophes, & la Doctrine qu'ils enseignoient comme tels, aussi-bien que leur manière d'enseigner.

Nous avons déjà vu la fable monftrueuse suivant laquelle ils devoient leurs Ils ne te connoissances à leur prémier Docteur Oannes (h), qui longtems avant le noient pas Déluge sortit de la mer, leur enseigna la Politique & la Religion, & leur Sciences expliqua la Géométrie & l'Astrologie; & avons remarqué que, suivant la des Egyptradition du Pays, cet Oannes étoit un Monstre en partie Homme & en tiens, partie Poisson, & que par cela même qu'il étoit forti de la mer, il devoit avoir été quelque Etranger; son nom pouvant assez facilement être dérivé

(a) Quint. Curt. L. V. c. 1. (b) Herodot. ubi supr. c. 195. (e) Strabo Geogr. L. XVI. p. 739.

<sup>(</sup>c) Strabo ubi fupr. p. 745. (d) Herodot. Strabo ibid.

Tome III.

<sup>(</sup>f) Ibid. (g) Ibid.

<sup>(</sup>b) Supr. T. I. p. 149.

Histoire des Baby-Joniens.

Section d'un mot Syriaque, qui signifie Etranger ou Voyageur (a); comme aussi, que quelques circonstances donnent à connoître, qu'il étoit le même que leur Mylitta, ou grande Vėnus (b): à quoi nous ajouterons ici, que, relativement aux utiles inventions dont il fit part aux hommes, il pourroit fort bien avoir été l'Iss ou l'Osiris des Egyptiens, & peut-être l'un & l'autre à-la-fois. Quoi qu'il en soit à cet égard, l'arrivée d'Oannes en Chaldée par mer, a donné naifce à l'opinion qu'Osiris & Oannes étoient au moins contemporains, & que les Babyloniens tenoient toutes leurs Sciences des Egyptiens, & cela peu de tems avant Ammon & Sésac ou Shishak, que notre Auteur (c) prétend avoir été le même que Sosostris, & qu'il ne fait guères plus ancien que David ou Salomon. Pour prouver sa thèse, il allègue l'autorité de divers Ecrivains anciens, dont l'un (d) dit, Que le Bélus Egyptien, fils de Neptune & de Libre. transporta des Colonies d'Egypte en Babylone, & que s'étant établi sur les bords de l'Euphrate, il y accorda aux Prêtres les mêmes privilèges dont ils. avoient joui en Egypte, une des fonctions de ces Prêtres, qui portoient le nom de Chaldens, étant d'observer les Etoiles à la manière des Egyptiens, Un autre (e) Auteur, qu'il cite, déclare que le Bélus Babylonien doit son nom à un Belus Egyptien, fils de Libye. En un mot, notre Auteur (f) conclut, que quand Sabacco l'Ethiopien envahit l'Egypte, plusieurs Egyptiens fugitifs se fauvérent en Chaldée, & y apportérent avec eux leur Astronomie, leur Astrologie, leur Architecture, & la forme de leur Année, qu'ils confervérent dans l'Ere de Nabonassar; & pour dernière preuve, il allègue la figure de la Tour ou Temple de Bélus à Babylone, qui ressembloit très fort à celle des Pyramides d'Eg)pte. On ne fauroit nier que toute cette hypothèse n'ait quelque chose de très plausible, mais par malheur elle est directement combattue par l'autorité de l'Ecriture.

Argumens. qui prossvent que les Chaldéens ne devoient pas leurs connoisTances aux E. gyptiens.

Il y a certainement de grands traits de conformité entre les deux Nations, tant par rapport à leurs Pays, qu'à d'autres égards; & il y auroit moyen de faire sur ce sujet un assez ample parallèle. Nous avons vu qu'elles étoient rivales en fait d'antiquité (g), & que la préférence est due à cet égard aux Babyloniens, fuivant l'Ecriture, qui les représente comme possesseurs du Pays, d'où le Genre-humain se répandit pour peupler la Terre après le Déluge. Or ils doivent naturellement avoir déjà été établis quelque tems dans ce Pays, avant que les autres Peuples, qui les laisséerent en Scinbar, allassent chercher de nouvelles demeures. Il n'en faut pas davantage pour être en droit de les confidérer comme le plus ancien des Peuples, quoique cet honneur leur foit difputé par les Egyptiens, qui, par cela même qu'ils ont tort dans cette occafion, pourroient sort bien avoir le même tort par rappott à d'autres Peu-

Ce qu'il y a de certain, c'est que les deux Pcuples aimoient à débiter des fables, & que par cux-mêmes ils ne méritoient guères d'être crus dans tout ce qui pouvoit flater leur vanité. Que si les Egyptiens sont préférés en quelque

(a) Supr. T. I. p. 149. in Not.

(h. V. huj. T. III. p. 249. in Not. (a) Newton Chron, of Anc. Kingd amend. p. 210, 211. &C.

(d) Diodor. Sicul. L. I. p. 17.

(e) Paufan. L. IV. c. 23. (f) Sir If. Newton ubi fupr.

(g) V. huj. T. III. p. 248.

# HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX. 250

que chose aux Babyloniens par les Grecs, il n'en faut chercher d'autre cause Secrion que la partialité & les préjugés de ces derniers en faveur de leurs Voitins; ou bien, si l'on veut, les liaisons plus particulières qu'ils avoient avec les Egyptiens, qui ne manquoient pas de tourner tout à leur avantage. Pour nous, il des Babynous semble qu'on peut alleguer des argumens, pour le moins aussi forts, en loniens. faveur des Babyloniens que des Egyptiens.

L'entreprise de bâtir la Tour de Babel dans le Pays même des Babyloniens, ne prouve-t-elle pas que dès-lors ils avoient des idées d'Architecture, & de quelques-uns des Arts qui y ont rapport? Et pour ce qui est des Sciences de l'un & de l'autre Peuple, elles ne paroissent pas avoir été de nature à s'en disputer l'invention: ces Sciences étant la plupart fondées sur des principes. qui faisoient plus de honte que d'honneur à la Raison humaine, & qui étoient plutôt destinés à égarer qu'à conduire, & à répandre des ténébres plutôt qu'à communiquer des lumières. D'un autre côté, nous avons de fortes présontions, que les Egyptiens surent instruits dans leurs Sciences par les Chaldéens, & en particulier par (a) Abraham, qui étoit venu de Chaldée. Ce sentiment est fondé sur une tradition des Juifs, des Arabes, & des Indiens, qui méritent, au sujet du Peuple en question, plus de croyance que les Egyptiens, qui étoient juges & parties, ou que les Grecs, qui étoient prévenus en faveur de ces derniers. Ces Traditions Orientales sont confirmées par d'autres Traditions de l'Occident, suivant lesquelles le Bélus Assertions rien, ou Babylonien, étoit l'Inventeur de la Science des Astres (h), & commandoit à un Peuple distingué par son antiquité & par son pouvoir, & conséquemment par ses connoissances en fait d'Arts & de Sciences. Ajoutons à cela, que comme ils datoient l'arrivée de leur Docteur Oannes des avant le Déluge (c), à ce qu'il semble, & qu'ils le supposoient sorti de l'Oeuf primitif, il est bien clair que quelque sens qu'on puisse donner à sa sortie du sein de la Mer, ou à l'étymologie de son nom, ils ne prétendoient avoir l'obligation de ce qu'ils savoient à aucun Peuple de la Terre; & il faut avouer, qu'en réunissant ensemble l'autorité de la plupart des Ecrivains tant facrés que prophanes, on pourra conclure que l'Auteur que nous combattons, a trop déséré en cette occasion à l'esprit d'Hypothèse. Voyons à présent en quoi consistoient ces Sciences, dont chacun de ces Peuples se prétendoit l'inventeur.

Ils n'apprenoient pas les Sciences comme les Grecs, mais par tradition de Leur mapère en fils. Comme aucun Emploi ne les détournoit de leurs études, ils n'a-nière d'envoient autre chose à faire qu'à écouter des instructions, qui n'étoient pas seigners dictées par la bouche mercenaire de quelque Maître intéressé. Ils recevoient comme facrée, toute Doctrine qui leur venoit de leurs ancêtres; & ce respect contribuoit à graver prosondément dans leur mémoire, ce qu'ils avoient appris (d).

Telles étoient, & leur manière d'apprendre, & leur opiniâtre fidélité à ne se départir jamais de ce qui leur avoit été enseigné: ce qui étant ainsi, prou-

(a) Supr. T. II. p. 126. in Not.

(c) Ibid. p. 149. (d) Diodor. Sicul. Bibl. Hist. L. II. c. 29. Kk 2

<sup>(</sup>b) Supr. T. I. p. 150.

SECTION
II.
Histoire
des Babyloniens.

Leur Doctrine touchant le Monde. prouve suffisamment qu'ils doivent avoir fait très peu de progrès dans sa Science dont ils saisoient particulièrement profession, comme nous le serons voir dans la suite.

Suivant eux le Monde étoit éternel, & ne devoit jamais finir. Ils reconnoissoirent cependant une Providence Divine, & avouoient que les mouvemens des Cieux ne se faisoient, ni d'eux-mémes, ni par un Hazard aveugle, mais par la direction de quelques Agens supérieurs, ou Dieux. On tombe généralement d'accord, qu'ils ont été les prémiers qui ayent cultivé l'Astronomie; & l'on prétend qu'ils ont fait dans cette Science des progrès assez grands, non seulement pour pouvoir découvrir avec précision les mouvemens des Corps Célestes, mais aussi pour pouvoir trouver les influences que ces Corps avoient sur les choses sublunaires, & être capables de prédire ce que l'Avenir rensermoit dans son sein (a).

Ils étoient plutôt Astrologues qu'Astronomes. Il paroit par-là, que quelques progrès qu'ils puissent avoir faits entant qu'Astronomes, ils étoient principalement recommandables, si j'ose parler ainsi, en qualité d'Astrologues. C'est en vertu de leur prétendue habileté à cet égard, qu'ils s'attribuoient le pouvoir de détourner les maux, & de procurer certains biens. De-là leur réputation d'Enchanteurs, &, comme on

peut les nommer, de Difeurs de bonne avanture (b).

Ils donnoient à leurs Planètes le nom d'Interprètes, & fondoient principalement leurs raisonnemens sur les influences de Saturne, à qui ils accordoient la présérence à cet égard: ensuite venoient celles du Soleil, de Mars, de Vênus, de Mercure, & de Jupiter; & c'étoient-là toutes les Planètes qu'ils connoissoient. Ils les apelloient Interprètes, & se méloient de prédire l'avenir par leurs mouvemens & leurs aspects. Quelquesois ils tiroient des conséquences de leur lever & de leur coucher, & quelquesois de leur couleur ou de leur plus ou moins de lumière. Munis de ces secours, ils prédisoient les tempêtes, les pluies excessives, les grandes sècheresses, les tems où quelque Comète seroit visible, les éclipses de Soleil & de Lune, & les tremblemens de terre; & expliquoient les dissérens présages qui annonçoient la bonne ou la mauvaise fortune, tant des Peuples en général, que des Rois, ou de quelques Personnages moins considérables en particulier (c).

Leur Systême d'Astrologie.

Ils rangeoient sous ces six Planètes trente Etoiles, qu'ils nommoient Dieux. Conseillers. La moitié de ces Dieux prenoit connoissance de ce qui se passoit sous la Terre, & l'autre moitié de ce qui se passoit parmi les Hommes ou dans le Ciel. Ils disoient qu'une fois en dix jours une des Etoiles supérieures descendoit vers les inférieures comme une espèce de messagère, & qu'à son tour une des Etoiles inférieures montoit vers les supérieures; & que cette correspondance réciproque leur étoit naturelle, & devoit durer toujours. Suivant eux, les principaux de ces Dieux Conseillers étoient au nombre de douze, à chacun desquels ils assignoient un Mois de l'Année & un Signe entier du Zodiaque (d).

Ils.

(a) Diodor. Sicul. Bibl. Hift. L. H. c. 29. (c) Ibid. (d) Ibid. (d) Ibid.

Ils prétendoient que toutes ces Étoiles influoient sur la naissance des Section Hommes, & marquoient tous les biens & tous les maux qui devoient leur tomber en partage. Outre cela, ils choisissoient dans le Zodiaque vingtdes Kabyquatre Etoiles, dont ils en plaçoient douze vers le pole du Midi. Celles qui loniens. se montroient sur notre horizon, ils les destinoient aux Vivans; & celles qui se déroboient à leurs regards, ils les nommoient les Etoiles on les Corstellations des Morts; & c'étoit ces dernières qu'ils apelloient les Juges de toutes choses. En un mot, les Chaldéens étoient de parfaits Astrologues, & prétendoient l'emporter à cet égard sur toutes les autres Nations (a).

L'Astronomie, qui à cause de sa dignité auroit du occuper chez eux la Imperfect prémière place, n'étoit guères cultivée que relativement à l'Astrologie; aussi tion de n'y étoient-ils guères habiles. Ils croyoient que la Terre avoit la figure d'un leurs Coni Bateau, & qu'elle étoit creuse en dedans, alléguant disférens argumens pour noujances Astronomie

établir cette doctrine (b).

Nous avons vu qu'ils partageoient le Zodiaque en douze Signes, dans lefquels les différentes Planètes, à ce qu'ils enseignoient, faisoient leurs révolutions: mais ils ne paroissent avoir eu aucune notion de la prodigieuse distance où quelques Planètes sont du Soleil, & rendoient raison du tems qu'elles employoient à faire leurs révolutions, uniquement par la lenteur relative de leurs mouvemens en comparaison de ceux des autres Corps Célestes, ce qui ne s'accordoit nullement avec leur Théorie de la Lune : car ils enseignoient que la Lune achevoit son cours plutôt qu'aucune autre Planète; non pas à cause de sa vitesse extraordinaire, mais parce que son orbite, comme on parle à présent, étoit moindre que l'orbite d'aucun autre Corps qui faisoit sa révolution dans le Ciel. Ils disoient que la lumière de cette Planète étoit une lumière étrangère, & que quand elle fouffroit une éclipse elle étoit plongée dans l'ombre de la Terre. Pour ce qui est des Eclipses du Soleil, ils n'y entendoient absolument rien, & étoient hors d'état d'en fixer le retour (c). En un mot, toute leur Philosophie & tout leur Savoir semblent avoir principalement consisté dans ce que nous nommons Astrologie Judiciaire: Science indigne de ce nom, & autant méprifée chez nous, qu'elle étoit autrefois estimée chez les Anciens.

Ces Sciences & cette Habileté tant vantées des Chaldéens, n'ont pas été Leurs seulement condamnées par les Modernes, mais aussi par les Anciens, com-Sciences me chimériques, & incompatibles avec la Liberté Humaine (d). Cependant condamc'étoit-là ce grand savoir par lequel les Chaldéens s'étoient rendus fameux, au ness, point d'être devenus par-la un Peuple distinct des Babyloniens. Le portrait que l'Ecriture fait d'eux, s'accorde avec ce que nous venons de dire: car Daniel (e), parlant d'eux, les partage en quatre classes, & les nomme Magiciens, Astrologues, Sorciers, & Chaldéens (e), ajoutant ensuite les Sages & les Devins (f). Et quoiqu'il y en ait qui supposent que les Chaldéens sont distingués ici de tous les autres, comme ayant été une Secte particulière,

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul. Bibl. Hist. L. II. c. 29. L. VI. c. 10. p. 273. & al. ap. eund. ibid. (b) Ibid. (e) II. 2.

<sup>(</sup>c) Ibid. (f) lbid. vers. 27. (d) Vid. Bardesan. ap. Euseb. Præp. Evang.

II.

Histoire
des Babyloniens.

dont les connoissances avoient quelque chose de plus folide & de plus profond (a), nous ne faurions cependant douter, qu'ils ne prétendiffent se donner pour Devins, & qu'ils n'eussent été apellés, comme tous les autres, pour découvrir ce qui étoit caché au reste des hommes. D'où nous pouvons inférer, que chacun dans son espèce se donnoit pour un Oracle, & que tous se proposoient la même fin, quoiqu'ils employassent des moyens différens pour y parvenir; desorte que ces Babyloniens semblent avoir partagé leur science entre eux, à peu près comme les Médecins Egyptiens partageoient la leur (b). Leur Science ne peut avoir consisté qu'en pratiques superstitieuses. ou en tours d'adresse; & s'ils ont su quelque chose de meilleur, à force d'allégories & d'expressions mistérieuses, ils en ont fait des énigmes pour les autres & pour eux-mêmes: car puisque, comme il a été dit, leur science se communiquoit par tradition de père en fils, il s'ensuit que ce qui est obscur pour le reste des hommes, ne pouvoit pas être clair pour eux, qui recevoient avec une foi implicite ce qui leur étoit enseigné. Ainsi ce n'est pas fans raifon que plusieurs (c) Auteurs modernes n'ont pas fait grand cas d'eux en qualité de Philosophes, & ont conclu qu'à cet égard les Grecs n'avoient presque eu aucune obligation, ni à eux, ni aux Egyptiens.

Arts des Babyloniens entant que distingués des Chaldéens.

Comme les Chaldeens étoient proprement les Savans de la Nation, les Babyloniens, d'un autre côté, s'appliquoient particulièrement aux Arts; quoique le titre de Savans fût plus applicable aux derniers, s'il est vrai que les autres avent fait leur unique étude de l'Astrologie. Car en ce cas les Babyloniens, entant que distingués des Chaldeens, doivent s'être appliqués aux Mathématiques & aux Méchaniques, & y avoir fait des progrès, comme il paroit par les Bâtimens immenses qu'ils élevérent, & qui ne fauroient avoir été construits sans une grande habileté dans différentes parties des Mathématiques & de la Géométrie. C'est ce que nous pouvons dire en général: mais il ne seroit pas tout-à-fait si facile de marquer jusqu'à quel point ils excelloient, ou non, dans la Perspective & la Proportion des Parties, quoigu'il soit certain qu'en fait d'Ornemens les Grecs l'ont emporté sur eux dans la suite. Pour s'en convaincre, on n'a qu'à jetter les yeux fur la représentation des ruïnes de Persepelis, dont les Edifices ont été surement construits à la manière des Babyloniens, très inférieure à celle des Grecs en fait de beauté & de proportion, comme nous le verrons quand nous ferons parvenus à l'article de l'Architecture des Grecs, & que nous la comparerons avec celle des Egyptiens & de ce Peuple, qui dans ses Bâtimens paroit s'être plus piqué de grandeur que de persection. Et de-là nous pouvons conclure, que leurs Peintures & leurs Statues, quoique riches & grandes, n'approchoient pas, en fait de vraie beauté, de celles qu'a produit la Grèce.

Leur Mu-

Ils étoient Musiciens, sans qu'il nous soit possible de déterminer jusqu'à quel point: d'ailleurs ce seroit une peine assez inutile, que celle qu'on employeroit à cette recherche. Nous savons qu'ils avoient divers Instrumens, comme le Clairon, la Harpe, le Cor, le Plaltérion, & toute sorte de Musique (a)

<sup>(</sup>a) Purch. Pilgr. L. I. c. 12. p. 63. (b) Supr. T. I. p. 399.

<sup>(</sup>c) Cal. Rhodog. Joseph. Scalig. Peucer.

### HISTOIRE DES BABYLONIENS. Liv. I. CH. IX. 263

(a). Personne ne sera jamais en état de marquer quels étoient proprement Secrion ces différens Instrumens: mais si nous jugeons de leur habileté en Musique, par leur habileté en Peinture & en Sculpture, ils se trouveront encore à Histoire

cet égard bien inférieurs aux Grecs.

Nous n'avons rien à dire de leur Poësse. Nos Lecteurs pourront en juger loniens. par celle des autres Peuples Orientaux, leurs voisins, tant anciens que mo- Leur Poëdernes. On ne sait pas qui des Chaldéens ou des Babyloniens s'attachoient se. particulièrement à la Poësse: mais comme de tout tems cet Art a été confacré à la Religion & à la Superfition, il y a apparence que les prémiers, en qualité de Prêtres, s'y étoient plus appliqués que les autres.

En parlant de la manière dont ils traitoient leurs Malades, nous avons dit Leur Meque la Médecine n'étoit pas une Science régulière parmi eux; mais elle de- decine. vint telle, & très renommée, dans la fuite, chez les Perfes leurs succes-

Nous avons déjà marqué qu'il n'y a pas plus de différence entre le Sy- Leur Lange riaque & le Chaldéen, qui étoit le langage de ce Peuple, qu'entre l'Ecossois gags. & l'Anglois (b). On trouvera leur Alphabet ordinaire dans l'endroit que nous indiquons (c). Et pour ce qui est du Caractère Mendéen, qui leur est particulier, on peut dire qu'il est non seulement en quelque sorte moderne, mais aussi tellement approchant de l'Estrangélo Syriaque (d), que nous avons cru inutile de l'inférer dans cette Histoire. Bochart (e) suppose qu'ils avoient un Caractère Sacré, aussi-bien que les Egyptiens: mais les raisons qu'il allègue, ne nous paroissent pas concluantes.

Les Babyloniens, proprement ainsi nommés, étoient grands Architectes, Leur Ar-& très habiles à fondre des Métaux: ils avoient aussi l'Esprit d'invention, chitecture. & étoient d'excellens Ouvriers, comme nous le ferons voir en parlant de Babylone, leur grande ville. Il paroîtra par ce que nous aurons occasion de dire en cet endroit, qu'en fait de travail & d'industrie, les Babyloniens ne le cédoient à aucun des Peuples de la Terre, auxquels ils ont en quelque for-

te fervi de guides dans l'Art dont il s'agit.

Ils n'étoient pas moins renommés pour leurs Manufactures, & particuliè- Leurs Mai rement pour leurs Ouvrages de broderie, leurs superbes Habits, magnifi- nufactures ques Tapis & Toiles de fin lin; au point que Caton vendit sur le champ un & Toiles manteau Babylonien, qui lui avoit été laissé par héritage, & qu'il n'osoit pas de fin lin. porter (f). Nous lisons dans un autre endroit (g), qu'on avoit payé à Rome pour une tapisserie Babylonienne dans une sale à manger, la somme de six mille quatre cens cinquante-huit livres sterling, six schelings & huit sols. Il feroit inutile de rapporter d'autres exemples d'une magnificence qui a tourné en proverbe, ou d'entrer dans le détail des productions de leur industrie: nous nous contenterons d'ajouter, que les Babyloniens avoient, aussi-bien que les

(a) Dan. III. 5—15.

(f) Plutarch. in vità Catonis.

<sup>(</sup>b) Supr. T. II. p. 30.

<sup>(</sup>c) Ibid. p. 575. (d) Ibid. p. 31.

<sup>(</sup>a) Canaan. c. 17. col. 773.

<sup>(</sup>g) Plin. Hist. Natur. L. VIII. c. 48. See Arbuth. of anc. Coins weights and Measures. P. 142.

Histoire des Babyloniens.

Section les Tyriens, leur Pourpre, dont ils faisoient un grand commerce dans l'Orient (a). Cette Pourpre leur venoit d'un Port nommé Apologus, sur l'Euphrate (b): mais comme les Savans ne sont pas d'accord, si l'Art de teindre en pourpre étoit de leur invention, & si au commencement ils n'en avoient pas fait venir de Tyr (c), nous ajouterons simplement, que leur Pays fournissoit d'excellens matériaux pour teindre, favoir de l'Alun, tant naturel qu'artificiel (d).

Tribus particulieres des Babyloniens.

Ce Peuple étoit non seulement partagé en deux grandes Tribus, les Babyloniens & les Chaldéens proprement dits; mais paroit outre cela avoir été divisé en plusieurs Sectes. Trois d'entre elles ne se nourrissoient que de poisfon (e), & violoient, a ce qu'il femble, une Loi facrée parmi les Babyloniens, qui s'abstenoient de manger du poisson, par respect pour leur grande Déesse. Nous avons vu que cette même bizarrerie avoit été un usage chez les Egiptiens: quelques-uns d'eux adorant les mêmes Poissons, que d'autres ne faisoient aucun scrupule de manger. Peut-être aussi n'étoit-ce que par pure (f) nécessité que ces Sectes, ou, si l'on veut, ces Tribus étoient dispensées de la Loi en question: car elles habitoient des lieux marécageux, où îl ne croissoit point de blé; & le seul moyen qu'elles eussent pour faire du pain (g), étoit de secher leur poisson au Soleil, & d'en faire ensuite une pâte. On raconte quelque chose de plus extraordinaire encore des habitans de Borsippa, qui faloient les chauvesouris, qui étoient plus grandes chez eux qu'ailleurs, pour leur fervir de nourriture (h). On ignore si cette pratique étoit fondée sur un principe de superstition ou de disette, la dernière de ces suppositions n'étant guères vraisemblable dans un Pays aussi abondant en choses nécessaires à la vie.

Leur Commerce.

Nous ne favons pas que quelque Auteur que ce soit ait traité à dessein du Commerce de cet ancien Peuple; mais il est bien certain qu'il doit avoir été très confidérable, fur-tout dans le tems que Babylone étoit dans son plus grand éclat; tout concourant alors à le faire fleurir, je veux dire, la splendeur de la Monarchie, & la situation commode, tant du Pays en général, que de la Capitale en particulier. Babylone étoit fituée en quelque forte au centre de l'ancien Monde, & par le moyen des deux grands Fleuves, l'Euphrate & le Tigre, avoit facilement communication avec les parties Occidentales & Septentrionales de l'Empire, comme aussi avec les parties Orientales par le moyen du Golphe de Perse. En un mot, elle pouvoit, soit par terre, foit par eau, avoir aisément commerce avec tous les Pays d'alentour; & comme elle étoit non seulement la Capitale d'une puissante Monarchie, mais qu'elle abondoit aussi en différentes Productions & en Manufactures, il faut nécessairement qu'elle ait fait un trafic aussi considérable qu'aucune autre Ville du Monde. Les Babyloniens doivent avoir bien entendu l'Art de la Navigation.

(a) Arrian. Peripl. Mar. Eryt. in Minor. Hidson Vol. II. p. 20,21.

(b) Ibid.

(d) Ibid.

(e) Herodot. L. I. c. 200.

(f) Strabo. L. XVL p. 746. (g) Herodot. ubi supr.

(b) Strabo ubi supr. p. 739.

<sup>(</sup>t) Bochart Phaleg. c. 7. Col. 28.

# HISTOIRE DES BABYLONIENS. LW. I. CH. IX. 265

tion, quoique nous ne puissions pas dire avec certitude s'ils ont été habiles Section à bâtir des Vaisseaux. Il y a apparence pourtant qu'ils ont eu cette espèce d'habileté: la chose étant assez clairement indiquée \*, & le nom de Ville d'Eaux ayant été donné à Babylone par un Prophète.

Histoire des Babyloniens.

### ECTION III.

Chronologie des Babyloniens, depuis le commencement de la Monarchie julqu'à sa dissolution.

Nous allons envisager ici les Babyloniens sous deux points de vue diffé- Secrion rens. Prémièrement comme formant un Royaume, petit à-la-vérité, mais formidable, immédiatement après le Déluge: Royaume dont nous avons déjà fixé la Chronologie, aussi exactement que la nature de la chose peut le permettre (a). Et secondement, comme Maîtres d'un Empire puisfant & étendu, fondé par leurs frères les Assyriens, ou du moins élevé sur leurs ruïnes (b); desorte que nous n'avons ici qu'à jetter les yeux sur les prémiers tems de la Monarchie Assyrienne, dont la Monarchie Babylonienne étoit une branche collatérale, & gouvernée, à ce qu'il semble, par des Princes du même sang que ceux qui occupoient le trône de Ninive. Nous renvoyons ceux de nos Lecteurs qui voudront se mettre au fait de la Chronologie de ce Peuple, à ce que nous avons dit dans la Chronologie des Assyriens; car les deux Empires ont eu pour Fondateur le même Monarque, savoir Pul, Roi d'Assyrie, & presque dans le même tems. Mais pour ne pas anticiper sur ce que nous aurons à dire dans un autre endroit de cette Section, nous distinguerons le Royaume de Babylone d'avec celui d'Assyrie, & donnerons, à notre ordinaire, une suite des Rois de Babylone, suivant différens Auteurs. TABLE

(a) Supr. T. I. p. 228.

(b) V. huj. T. III. p. 219.

\* Outre les preuves que les Ecrits des Prophètes pourroient nous fournir sur ce sujet, nous trouvons dans le Livre des Révélations de St. Jean (1), un passage remarquable, qui démontre que Babylone étoit une ville très marchande, & qui abondoit en vaisseaux. Babylone la grande est tombée ... Les Marchands de la Terre pleureront & meneront dueil à cause d'elle : car personne n'acbette plus leurs marchandises, des marchandises d'or & d'argent, de pierres précieuses, de perles, de crèpe, de pourpre, de soie, d'écarlate, de bois odoriférant, de vaisseaux d'ivoire, & de bois précieux, & d'airain, & de fer, & de marbre. Et de la canelle, & des senteurs, & des oignemens, & de l'encens, & du vin, & de l'huile, & de la fine farine, & du tlé, & des jumens, & des brebis, & des chevaux, & des chariots, & des esclaves, & des care d'houvers. & des ames d'hommes. Les Marchands de ces choses, qui sont devenus riches en es vendant se tiendront loin d'elle à cause de son tourment, pleurans & menans dueil & disans: Hélas! la grande cité, qui étoit revêtue de fin lin, de pourpre & d'écarlate; & qui étoit parée d'or & de pierves précieuses, & de perles.... Tout Patron de navire, & tous ceux qui fréquentent des vaisseaux, tous les Matelots, & tous ceux qui trafiquent par mer, se tiendront loin, & diront: Hélas! Hélas! la grande cité, dans laquelle ceux qui avoient des navires en mer, étoient devenus riches, a été désolée (2),

(1) XVIII. 2-19. Tome III.

(2) Ibid.

 $\mathbf{L}_{1}$ 

SECTION
III.

Histoire
des Babyloniens.

TABLE de la Succession des Rois Babyloniens, suivant le Canon-Astronomique de Ptolomée, & les Auteurs Ecclésiastiques.

| Suivant les meilleures Copie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | s du    | Suivant les Auteurs Ecclésiastiques dans Syncellus. |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| Canon de Ptolomée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Années. | Années.                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 Nabonassar règna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . I4    | I Nabonasar ou Salmanasar règna 25                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 Nadius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 2 Nabius 8                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 Chinzirus & Porus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | . 5     | 3 Chinzerus & Porus 5                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Jugaus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         | 4 Illulæus 5                                        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _       | 5 Mardocempadocus 12                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 Mardoc-Empadus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         | 6 Arconne                                           |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 Arkianus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | _       | 6 Arceanus                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 Inter-règne I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 7 Inter-règne I 2                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 Belibus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | 8 Belithus 3                                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 Apronadius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | . 6     | 9 Aporanadisus 6                                    |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 Rigebelus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | _       | 10 Iregiballus                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| II Mesessimordacus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 4     | 11 Messissimordacus 4                               |  |  |  |  |  |  |  |
| The state of the s | . 8     | 12 Inter-règne II 8                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47.11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . 13    | 7C                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 Alfar-Mauri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         | - C C L                                             |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 20    | 0. // 1                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | . 22    | 15 Cinéladan 14                                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . 21    | 16 Napobalasar 21                                   |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 Nabocolassar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | • 43    | 17 Nabuchadenofor fon fils 43                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 Ilvarodamus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 2     | 18 Ebidan Merodach 5                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 Nirica Jolassarus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | . 4     | 19 Niréglesar ou Baltasar 3                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 Nabonadius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         | 20' Nabonadius ou Astrages, ou)                     |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | /       | 70                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>,⊕</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         | Darius, ou Affuerus, ou 17                          |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | 21114.461.463                                       |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210     | 000                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 210     | 209                                                 |  |  |  |  |  |  |  |

Cette Table contient d'un côté une Copie exacte & correcte du Canon Astronomique de Ptolomée \*, & de l'autre, cette même Liste altérée. Nous n'examinerons pas ici les deux Listes, ni les libertés que Syncellus a prises en sorgeant la sienne: discussion dans laquelle nous pourrons entrer plus naturellement dans l'Histoire des Règnes de quelques-uns des Monarques Babyloniens. Ce meme Ecrivain a encore une autre Liste, dont Africain & Eusée sont les Auteurs (a). Ainsi nous sommes dispensés de prendre ici beaucoup de peine, puisque l'origine & la durée de l'Empire Babylonien ont été d'au-

(a) Can. Chron. Sæcul. XVII.

<sup>\*</sup> Ce Canon a été principalement rectifié sur un Manuscrit de la Bibliothèque Bodléienne à Oxford, & envoyé par le Dr. Overal, Doyen de l'Eglise de St. Paul, à Sethus Calvisius. Le Dr. Bambrige (1), Prosesseur en Mathématiques à Oxford (2), l'a publié le prémier.

<sup>(1)</sup> Gregor, Posthum, de Æra & Epoch, c. 7. (2) Marsh, Can. Chron. Szculi XVII. p. 149.

## HISTOIRE DES BABYLONIENS. Liv. I. Cit. IX.

d'autant mieux fixées par le Canon de Ptolomée, que ce Canon s'accorde Section exactement avec l'Histoire Sainte, & a produit la fameuse Ere de Nabonassar, sans laquelle l'Histoire des Babyloniens seroit encore bien plus obscure pour nous qu'elle n'est. On a de la peine à concevoir, qu'une Pièce de cet- des Babyte importance ait été si peu confrontée avec ce que nos Ecrivains Sacrés rapportent, puisque ç'auroit été-là un excellent moyen, tant pour les Historiens que pour les Chronologistes, de sortir du labyrinthe où ils se sont presque Nabonastous égarés, en suivant aveuglément un Auteur Grec, peu digne à tous é. sar. gards de leur servir de guide. Le Canon de Ptolomée commence environ 22 ans après que Pul parut pour la prémière fois en-deçà de l'Euphrate, c'est-àdire, vers l'an 2252 après le Déluge suivant notre calcul, & 747 ans avant 76sus-Christ: ce qui prouve que le Royaume de Babylone a été immédiatement d'origine Assyrienne, conformément à ce passage d'un Prophète (a): Voici le Pays des Chaldéens; ce Peuple n'étoit pas autrefois: Assur l'a fondé pour des gens de Marine; on a dressé ses forteresses, on a élevé ses palais. Le Royaume de Babylone a donc été fondé par les Assyriens. Cela est si évident, que ce seroit perdre du tems, que de vouloir mettre la chose dans un plus grand jour,

sur-tout après ce que nous avons dit dans la Chronologie d'Assyrie.

Il paroit que Ptolomée commence sa Liste par Nabonassar, parce qu'il ne connoissoit pas de plus ancien Roi de Babylone que lui. Pour ce qui est de l'Ecriture, elle ne fait mention d'aucun Roi d'Assyrie avant Pul, qui se sit voir sur les bords de l'Euphrate, environ 23 ans avant la prémière année où commence le Canon; & comme Nabonassar est un nom Assyrien, composé de Nébo-addon-assur, il est certain que ce Prince doit avoir été fils, ou petit-fils de Pul, qui avant sa mort partagea sa Monarchie entre ses ensans. Ce point, qu'on ne sauroit nous contester, sert à faire entendre le texte qui sans cela seroit très obscur, puisqu'on auroit bien de la peine à deviner comment les Asseriens fondérent l'Empire des Chaldiens. Cet Empire étant donc d'origine Assyrienne, & étant une espèce de branche de l'Empire Assyrien, nous n'avons rien à ajouter, finon que nous pouvons beaucoup mieux fixer la date de sa fondation, que celle de la fondation de la Monarchie Assirrienne, qui n'a commencé à paroître, au moins à nos yeux, qu'au tems que Pul parut pour la prémière fois dans l'Occident. Cette Monarchie commence donc, relativement à nous, la vingt-quatrième année après la venue de Pul à l'Occident de l'Euphrate, 2252 ans après le Déluge, & 747 ans avant Fésus-Christ. Cette même Monarchie finit 2462 ans après le Déluge, & 537 ans avant Jésus-Christ; ensorte qu'elle n'a subsisté en tout que 210 ans auxquels si nous ajoutons les 23 ou 24 ans de Pul avant la date du Canon de Ptolomée, nous aurons environ 234 ans pour la durée totale de la grande Famille Assyrienne, tant à Ninive qu'à Babylone. Au reste on ne sauroit révoquer en doute que ce nombre d'années ne convienne assez exactement à Ninive, qui est la plus ancienne des deux en fait de Siège de l'Empire en question, si l'on prend la peine de relire ce que nous avons dit sur ce sujet dans la troisième, la quatrieme, & la cinquième Section du Chapitre précédent. Alliur

Histoire

SECTION
III.
Histoire
des Babyloniens.

Assur (c'est-à-dire un Assurien) sut le Fondateur des Chaldéens, & il paroit, tant par l'Ecriture que par le Canon Astronomique de Ptolomée, que cet Assurien ne peut avoir été que Pul. Si quelqu'un est en état de prouver qu'il y a eu avant Pul quelque autre Conquérant Assurien, nous serons charmés de cette découverte. Le Canon même nous marque la date de la chute de l'Empire Babylonien, laquelle arriva la dix-huitième année de Nabonadius, quoique suivant le Canon ce Prince n'ait règné que 17 ans; car dans ce Canon le règne de chaque Roi commence par ce qui reste de la dernière année du règne de son Prédécesseur.

#### SECTION IV.

### Histoire des Babyloniens.

Section. IV. A Vant que de commencer l'Histoire des Babyloniens, comme formant une vaste Monarchie, il faut les considérer dans le tems qu'ils venoient de former un Royaume, qu'on affirme sans raison avoir existé avant le Déluge. Pour cet effet il suffira de se rapeller que nous avons dit, tant touchant les Princes qui suivant quelques Auteurs ont vécu dans ce Royaume avant le Déluge, que touchant Nimrod qui en a été le prémier Fondateur, tout ce que nous avons pu rassembler. Ainsi il ne nous reste à présent qu'à ajouter les noms de ceux qu'on prétend avoir été les Successeurs immédiats de Nimrod, & dont voici la liste.

#### TABLE des Rois de Babylone qui ont fuccédé immédiatement à Nimrod.

| Suivant Eufèbe.       |          |          |  |  |   |  |   |   |  |                                | Suivant Syncellus.         |                                                                     |   |     |  |  |   |  | nées. |
|-----------------------|----------|----------|--|--|---|--|---|---|--|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|---|-----|--|--|---|--|-------|
| 2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Nechobes | lus<br>• |  |  | • |  | • | • |  | 6<br>7<br>35<br>43<br>48<br>40 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | Evochoüs of Chosinaboli Porus . Nechubes Abius . Oniballes Zinzirus | ຜ | • • |  |  | • |  | 6     |

Il paroit que nos Auteurs s'accordent au sujet des Rois qui forment ce qu'on apelle la Dynastie des Chaldéens, & dans cette occasion Syncellus a sidèlement copié Eusèbe. Cette Dynastie, qui ne dura que 224 ans, n'eut pas plutôt pris sin, que les Arabes devinrent les maîtres, & donnérent six Rois à Babylone. Cette dernière Dynastie dura 216 ans, & les deux ensemble 440. Tout l'intervalle, comme nous l'avons prouvé, entre le commencement du règne de Nimrod & la vocation d'Abraham, est de 646 ans. Cet-

### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX.

te Dynastie Arabe doit donc avoir fini 206 ans avant la vocation d' Abraham, & fut suivie de la Dynastie Assyrienne, qui commença à Bélus & qui finit en la personne de Sardanapale, comme nous l'avons vu dans la Chronologie des Affyriens (a). Il faut donc que les Affyriens ayent érigé leur Monarchie longloniens. tems avant la vocation d'Abraham, & que cette Monarchie ait continué environ mille ans après sans aucune interruption, suivant le sentiment ordinaire, dont ce que nous venons de dire démontre seul la fausseté. Outre cela, on ne fauroit douter que suivant l'Ecriture ces Rois Arabes ne sussent du Pays d'Elam ou de Perse; car sous Chédorlamer, Roi d'Elam, nous trouvons Amraphel, Roi de Schinhar, c'est-à-dire de Babylonie, sailant ! guerre aux Rois des Cananéens: ainsi nous pouvons presque être surs que cette Dynastie Arabe, comme on l'apelle, subsista après la vocation d'Abroham, lorsque ce Patriarche délivra Let d'entre les mains d'Amraphel & des Alliés. D'où il s'ensuit, que si quelque Peuple peut s'attribuer la prérogative d'avoir formé la prémière Monarchie, cet honneur est certainement du aux Elamites ou Perses, comme nous l'observerons en son lieu.

Tout ce que nous favons de certain touchant ce Royaume depuis l'an 43 après le Déluge, ou depuis sa fondation, c'est qu'environ 600 ans après il prêmier y avoit un Roi nommé Amraphel, qui fit la guerre sous le Roi d'Elam (b). Royaume Nous pourrions en dire davantage; mais il faudroit pour cela adopter, ou de Babydu moins répéter les fables de Ctésias touchant Sémiramis, laquelle suivant sone sur fonde par

lui doit être apellée la Fondatrice de Babylone.

Cependant nous nous croyons obligés de remarquer, que la fuite des Rois phel. Asseriens, que nous avons donnée telle qu'elle est dans Eusèbe & dans Syncellus, est considérée comme la troisseme Dynastie des Chaldeens ou des Babyloniens, & nommée la Dynastie Assyrienne: mais à cet égard nous renvoyons le Lecteur à notre Chronologie des Affyriens, par laquelle, à ce que nous croyons, il sera convaincu qu'il y a peu de fond à faire sur toute cette succession de Dynasties.

Suivant cet arrangement, les Rois dans le Canon de Ptolomée devroient former la quatrième Dynastie des Orientaux, & être distingués par le titre de Babyloniens: mais c'est ce que l'on auroit tort de faire, sur-tout quand on établit une différence aussi marquée que nous l'établissons entre l'ancien

Royaume de Babylone, & la Monarchie ou Empire de ce nom.

Nous avons rapporté à présent l'histoire de ce Peuple, autant qu'elle nous étoit connue, à l'Ere de Nabonassar: mais avant que d'entamer l'histoire des Princes qui font les seuls Rois de Babylone que nous puissions reconnoître comme tels depuis Amraphel jusqu'à Nabonassar, il faut que nous fassions part à nos Lecteurs des fables que quelques Auteurs prophanes ont débitées touchant celui dont ils ont fait le prémier Roi de Babylone.

Les uns lui ont donné le nom de Bélesis (c), & les autres celui de Nany-Histoire brus (d); & affectent de rapporter de lui une histoire des plus extraordinai- de Bélesis res, & qui est à peu près tout ce qu'ils nous apprennent concernant l'Em- ou Nany.

pire Babylonien, durant tout le tems qu'il a subsissé.

(a) V. huj. T. III. p. 162, (c) V. huj. T. III. p. 193. (b) Supr. T. II. p. 107.

(d) Nicol, Damasc. in Excerpt. Vales. p. 424.

Amra-

SECTION

Histoire

Ce

IV.

Histoire
des Babyloniens.

Ce prémier Prince est représenté sous le nom de Bélesis, étant d'un caractère làche & rusé, & nullement comme un Héros. On conte qu'il fut assez perfide pour tromper Arbaces, son collègue & son ami, de la manière la plus honteuse, en prétextant un vœu fait à son Dieu Bélus au milieu de la guerre : favoir, que si le succès en étoit heureux, & que le Palais de Sardanapale fût brulé, comme il le fut en effet, il en feroit transporter toutes les cendres à Babylone, pour en former une montagne près du Temple de son Dieu, laquelle serviroit de monument à tous ceux qui navigeroient sur l'Euphrate, de la subversion de l'Empire Assyrien. Il semble que ce Prince ait été informé par un Eunuque, qu'il tenoit renfermé auprès de sa personne, de l'immense trésor qui avoit été consumé dans l'incendie du Palais Impérial de Ninive, & que fachant que la chose étoit ignorée d'Arbaces, il en prit occasion de prétexter le vœu en question. Sa demande lui fut accordée, & il eut permission de faire des cendres ce qu'il trouveroit à propos: Arbaces l'ayant outre cela établi Roi de Babylone, en l'exemtant de tout tribut. Par cet artifice Bélesis emporta avec lui à Babylone de prodigieux trésors; mais le secret sut découvert; & Bélesis apellé à rendre compte, & interrogé par les autres Chefs qui avoient aussi été à la guerre, se vit condamné à perdre la tête. Mais Arbaces, qui étoit un Prince magnifique & génére x, non seulement lui pardonna son crime, mais avec le trésor lui laissa le Gouvernement indépendant de Babylone, disant que sa faute étoit effacée par le bien qu'il avoit fait. Par-là il devint un Prince riche & puisfant (a).

Dans la suite, sous le Successeur d'Arbaces, il donna dans le luxe, & se rendit indigne du trône, en devenant d'un caractère efféminé. Nanybrus, car c'est le nom que nous devons donner à présent à Bélesis, ayant appris qu'un certain. Mède, extrêmement robuste, & nommé Parsondas, le regardoit avec le dernier mépris, & avoit follicité l'Empereur des Mèdes de le dépouiller de fon Royaume & de l'en revétir, promit une grande récompense à celui qui prendroit, Parsondas, & qui le lui amèneroit. Un jour que Parsondas étoit à la chasse avec le Roi des Mèdes, aux environs de Babylone, il s'égara, & rencontra à la fin quelques-uns des serviteurs de Nanybrus, qui en le voyant eurent envie de mériter la récompense promise. L'exercice violent qu'il avoit sait tout le jour l'ayant altéré, il demanda un coup à boire à ces serviteurs, qui étoient les pourvoyeurs du Roi de Babylone: ce qu'ils lui accordérent, en le priant outre cela de prendre un repas avec eux. Parsondas, qui étoit extrêmement fatigué, accepta leur offre; & après avoir envoyé à son Roi ce qu'il avoit pris à la chasse, ne se ménagea point en mangeant, & moins encore en buvant de quelques vins exquis, qu'on ne lui épargnoit pas dans le dessein de l'enivrer. Parsondas, pris du vin, demanda son cheval, en vue de se rendre auprès du Roi des Mèdes, dans l'endroit où ce Monarque étoit campé; mais au-lieu de son cheval on lui amena quelques belles Femmes, avec lesquelles il consentit sans peine à passer la nuit. Il n'en falloit pas tant pour tomber bientôt dans un profond sommeil. Quand ceux qui l'avoient

# HISTOIRE DES BABYLONIENS. Liv. I. CH. IX. 271

voient si bien régalé le virent endormi, ils se jettérent sur lui, le liérent, Secrient & le menérent dans cet état à Nanybrus, qui ne l'eut pas plutôt vu, qu'il commença à lui reprocher la tentative qu'il avoit faite pour le supplanter, Histoire commença à lui reprocher la maindre suiet. Parsondes répondit qu'il se cross des Babysans qu'il lui en eût donné le moindre sujet. Parsondas répondit qu'il se cro- des Bab voit plus digne du trône qu'un Prince efféminé comme lui: reproche que Nanybrus trouva d'autant moins fondé dans sa bouche, qu'il venoit lui-même de se laisser honteusement surprendre, & qui lui fit venir l'idée de rendre Parsondas aussi délicat & aussi efféminé que quelque autre que ce pût être (a).

IV.

Pour que rien ne le détournat de ce dessein, il jura par les Dieux Bélas & Molis (ou Mylitta à ce qu'il semble) qu'il l'exécuteroit. Pour cet effet il fit apeller l'Eunuque qui avoit la direction de ses Chanteuses, & lui ordonna de le raser, de le farder, & de l'habiller comme une Chanteuse; & ensuite de lui faire apprendre leur art, & de n'épargner ni soin ni peine pour le transformer en quelque sorte en une d'elles. La chose réussit au-delà de son attente, & bientôt Parsondas devint plus efféminé & plus délicat qu'une Femme, surpassant le Beau Sexe même dans l'art de chanter & d'amuser; car tous ceux qui le voyoient dans les Fêtes que le Roi donnoit, le prenoient non seulement pour une Femme, mais aussi pour la plus charmante de toutes les Dames de la Cour (b).

Le Roi des Mèdes, qui nous semble avoir eu le nom d'Artœus, avoit fait d'inutiles recherches pour trouver son Favori Parsondas, & promis en vain des récompenses à ceux qui le lui amèneroient vif ou mort, ou qui lui en apporteroient des nouvelles: ainsi il s'imagina que quelque bête sauvage l'auroit dévoré dans la dernière partie de chasse qu'il avoit faite avec lui. A la fin il arriva au bout de sept ans, qu'un Eunuque, ayant été cruellement fouëtté par ordre de Nanybrus, fut gagné par Parsondas, qui l'engagea par de grandes promesses, à se retirer auprès du Roi des Mèdes, & à informer ce Monarque de la métamorphose de son Favori. L'Eunuque partit, s'acquita de sa commission, & excita dans le cœur du Roi des Mèdes la plus haute indignation. D'abord ce Monarque dépêcha un Officier vers Nanybrus pour lui demander Parsondas; mais ce Prince fit semblant de ne connoître en aucune manière le personnage en question. Cette réponse avant été rapportée au Mède, il fit partir un Officier plus ferme & plus hardi que le prémier, avec des Lettres qui ordonnoient à Nanybrus de relâcher sans aucun délai l'homme qu'il avoit si indignement confiné parmi ses Eunuques & ses Chanteuses, ou de s'attendre à perdre la tête sur le champ; & commanda à l'Officier, en cas qu'il persistat dans son refus, de le lier de sa propre ceinture, & de faire à l'instant exécuter la sentence. Nanybrus, effrayé de cette résolution, & songeant à sa sureté, promit de rendre Parsondas, quoique, disoit-il, il se sît fort de pouvoir se justifier auprès du Roi des Mèdes. Ensuite il donna un festin à l'Officier. Quand on eut servi, 150 Femmes, parmi lesquelles étoit Parsondas, entrérent dans la fale, en chantant & en jouant de différens Instrumens. La plus belle de toutes étoit le Fa-

IV. Histoire des Babyloniens.

Section vori du Roi des Mèdes, de l'aveu même de l'Officier, à qui Nanybrus demanda laquelle de toutes lui plaîsoit le plus? Cet aveu fit éclater de rire le Prince Babylonien, & l'engagea à proposer au Mède s'il ne voudroit point passer la nuit avec cette Belle. L'autre ayant dit qu'oui, Nanybrus lui déclara que la chose n'étoit pas possible. Et pourquoi donc, répondit l'Officier, me l'offrez-vous? Nanybrus se tut pendant quelques instans, & dit ensuite: Celle avec qui vous voudriez passer la nuit, est le Parsondas que vous demandez. L'Officier étonné n'ofa en croire ses yeux, & ne fut convaincu qu'après que le Babylonien l'eut très férieusement assuré qu'il lui disoit la vérité, & qu'il étoit en état de justifier auprès du Roi des Mèdes la conduite qu'il avoit Quand Artaus vit l'étrange changement arrivé en la personne de Parsondas, il lui demanda comment il lui avoit été possible de vivre si longtems dans un état si humiliant & si infame? Parsondas allégua l'impossibilité de pouvoir faire autrement, l'envie qu'il avoit de le revoir, & l'espérance de venger un jour l'affront qu'il essuyoit. Il follicita particulièrement cette dernière grace, & reprit avec un habit d'homme des inclinations courageuses (a), sur-tout après avoir reçu des assurances que l'affront qu'on lui avoit fait ne resteroit pas impuni.

Artaux se rendit à Babylone, accompagné de Parsondas, qui ne cessoit de lui demander justice: mais Nanybrus, quand il parut devant le Roi, plaida sa cause avec beaucoup de hardiesse, alléguant que Parsondas, qu'il n'avoit jamais offensé le moins du monde, avoit employé de perfides moyens pour le faire mourir, afin de monter après lui sur le trône de Babylone. Le Roi des Mèdes lui dit, que cela même ne l'autorifoit pas à s'ériger en Juge dans sa propre cause, & à infliger des châtimens; que c'étoit à lui qu'il auroit du se plaindre; en un mot, il lui déclara que dans dix jours il prononceroit sa

fentence (b).

Nanybrus épouvanté eut recours à un Eunuque nommé Mitraphernes, qui étoit en grande faveur auprès du Roi des Mèdes, & lui promit 10 talens d'or, 100 talens d'argent, 10 coupes d'or, 200 d'argent, & une grande quantité de beaux habits, s'il vouloit être de ses amis. Pour ce qui est du Roi des Mèdes, il lui fit offrir par ce même Eunuque 100 talens d'or, 1000 talens d'argent, 100 coupes d'or & 300 coupes d'argent, un nombre innombrable de riches vêtemens, & d'autres magnifiques présens, s'il avoit la vie

fauve, & qu'il restat en possession du Royaume de Babylone (c).

L'Eunuque, gagné par de si grandes promesses, se rendit dans la chambre à coucher du Roi, & follicita fortement en faveur de Nanybrus, alléguant que ce Prince n'avoit rien fait qui méritat la mort; que la vengeance qu'il avoit prife de Parsondas n'étoit nullement cruelle; & qu'après tout elle pouvoit passer pour une espèce de badinage. Il ajouta ensuite, que si cependant Sa Majesté le jugeoit digne de mort, il suplioit qu'elle lui sît grace pour l'amour de lui, s'engageant en ce cas à faire ensorte que le Babylonien lui donnât des fommes immenses, & en particulier 100 talens d'argent à Parfondas. Le Monarque prêta à la fin l'oreille aux infinuations & aux argumens de

de cet Eunuque favori. Mais si d'un coté Nanybrus sut charmé de se tirer Secrioni d'un si mauvais pas par de l'argent, Parsondas de l'autre en sut souverainement indigné, & maudit celui qui inventa le prémier l'or, puisque ce métail Histoire étoit cause qu'il seroit toujours un objet de risée aux yeux d'un Babylonien ef- des Babyféminé. L'Eunuque, qui avoit interposé ainsi ses bons offices, apprenant loniens. que Parsondas étoit plus irrité que jamais, l'exhorta non seulement à se réconcilier avec Nanybrus, mais lui déclara de plus que cette réconciliation seroit très agréable au Roi. Mais Parsondas, sourd à des propositions de ce genre, ne perdit point de vue ses projets de vengeance, tant à l'égard de Nanybrus que de l'Eunuque son ami, & eut enfin cette double satisfaction (a).

Mais nous sommes déjà entrés dans un trop grand détail, en rapportant ce trait d'Histoire, notoirement fabuleux, de ce prémier Roi de Babylone,

sans nous étendre encore davantage pour le résuter.

Il y a dans la véritable Histoire des Babyloniens, à laquelle nous passons à présent, un vuide de plusieurs siècles, depuis le tems de Nimrod & d'Am-Histoire saphel, jusqu'à celui dont nous allons parler. Le prémier Roi Babylonien des Babyque nous trouvons après ceux que nous venons de nommer, & ceux que l'oniens. nous avons dit leur avoir succédé, est, tant dans l'Histoire sacrée que dans l'Histoire prophane, le Nabonasser par qui commence le Canon de Ptolomée. Nous ne savons rien de particulier touchant ce Roi, si fameux par l'Ere qui porte son nom: mais comme ce seroit une chose importante, que de savoir comment il devint Roi de Babylone, & comment il se peut faire que Ptolomée n'ait connu aucun Roi Babylonien antérieur à Nabonassar, qui est si moderne en comparaison de ce qu'on a généralement cru, nous suppléerons aux lumières qui nous manquent, par quelques probabilités & quelques conjectures, qui, ajoutées à ce que nous dit de la prémière origine. des progrès, & de la grande obscurité qui couvre l'ancien Royaume de Babylone, pourront convaincre nos Lecteurs qu'il n'y a guères de point historique sur lequel on se soit plus trompé, que sur l'origine du Royaume de Babylone, tant vanté par les Ecrivains prophanes.

Nous avons déjà exécuté en partie ce dessein: à quoi il est bon d'ajouter. que quoique nous distinguions entre Assyriens & Babyloniens, ce ne sont cependant que deux branches d'une seule & même famille. C'est ce qui se voit clairement dans l'Ecriture, où les Noms Babyloniens sont purement Afsyriens; & dans des Auteurs prophanes, qui avouent & déclarent que la ville de Babylone fut bâtie par les Asspriens; & de-la nous pouvons conclure que le Peuple, immédiatement foumis à Nimrod, n'a proprement rien à démêler avec le grand Royaume Babylonien qui s'éleva dans la fuite; mais que les sujets de ce Royaume étoient proprement ceux qui accompagérent Assuir ou Assur, & en retinrent dans la suite le nom. Si, après tout ce que nous avons dit, il pouvoit rester encore quelque doute sur ce sujet, nous aurions recours à Ctéstas lui-même, à Hérodote, & à un grand nombre d'autres Ecrivains, tant Grees que Latins: ainsi nous n'insisterons pas davantage là-def-

(a) Nicol. Damasc. ubi supr. M m

SECTION IV.

Histoire des Eabyloniens.

sus, nous contentant d'observer que les Rois de Bubylone sont apellés Asserviens dans le Canon de Ptolomée, & que dans ce même Canon les Rois de Perse sont apellés Rois des Mèdes, comme à l'honneur des deux Peuples, dont on devoit les considérer comme des branches; car, à proprement parler, l'Histoire de l'Empire de Babylone n'est qu'une continuation de l'Histoire de l'Empire Asserven, ce qui est précisément le cas de l'Empire des Perses relativement à celui des Mèdes; & de-là vient que dans le Canon en question il n'est fait mention que d'Assyriens & de Mèdes, quoiqu'on n'y trouve que des Rois de Babylone & de Perse, hormis les Princes qui suivent Alexandre le Grand.

Ayant établi ce point d'une manière, à ce que nous croyons, incontestable, nous tirons de la fituation respective des deux Pays, & de la nature même de la chose, une nouvelle preuve qui démontre que le Royaume de Babylone est à peu près de même date que celui d'Assyrie, & que ce sont, ou deux jumeaux, ou deux frères nés peu d'années l'un après l'autre. Pour en être convaincus, nos Lecteurs doivent se rapeller que Pul, le prémier Assyrien relativement à nous, ne parut comme Conquérant, à l'Occident de l'Euphrate, qu'environ 24 ans avant le commencement du règne de Nabonafsar, & que ce Prince doit naturellement avoir été alors à la fleur de son âge, & qu'après cela il vécut environ 24 ans: ce qui étant une fois accordé, nous fourniroit une excellente preuve qu'il partagea son Empire entre deux de fes fils; car suivant Ptolomée Babylone sut la portion de Nabonassar; & l'Assivrie celle de Tiglath-Piléser suivant l'Ecriture, dans laquelle il est représenté comme le Successeur immédiat de Pul: & nous voyons qu'environ sept ans après la mort de ce Monarque, il paroit en-deçà de l'Euphrate, & emmène avec lui un grand nombre de captifs de différentes Nations: enforte qu'il n'est pas possible que deux Chronologies s'accordent mieux ensemble que celle de l'Ecriture & celle du Canon dans l'article dont il s'agit: accord qui sert outre cela à dissiper une partie des ténèbres dont Ctéhas, & ceux qui l'ont suivi, ont enveloppé cette Histoire, comme nous le ferons voir dans la fuite. Revenons à notre sujet. La situation de ces Pays peut fervir à nous convaincre que la chofe est comme nous le prétendons; car les bords du Tigre étoient les limites communes de l'un & de l'autre; & la Bahylonie étoit si bien une barrière entre l'Assyrie & les parties Occidentales de cet Empire, que les Assyriens ne pouvoient gagner ces parties, qu'en traversant une partie du Pays de Babylone (a): & ce seroit une supposition bien absurde, que de s'imaginer que le Conquérant en question passa l'Euphrate avant que de s'être rendu maître de ce riche & fertile Pays. Cela est si vrai, que Ctésias même, quoiqu'en possession de ne guères respecter la vérité, déclare que ce fut-là la prémière conquête que les Asseriens entreprirent, quoiqu'il donne affez à connoître que son Ninus ne traversa jamais l'Euphrate; ajoutant que ce seroit une chose ridicule, qu'un homme qui s'étoit mis en tête de faire le conquérant, & d'étendre sa domination sur tous

tous les autres Pays, ne commençat pas par vaincre un aussi proche Voisin Section dont le Pays devoit plus qu'aucun autre tenter son ambition.

Comme nous avons vu les deux Royaumes fondés par un feul & même Histoire. homme, il ne seroit pas raisonnable de supposer qu'ils étoient subordonnés toniens. l'un à l'autre au commencement, mais bien que la chose eut lieu dans la fuite. Nabonassar étant le plus jeune, doit naturellement avoir été soumis Le Royauà son frère Tiglath-pilesar, qui est apelle le Roi d'Assyrie, & qui avoit pour me de Basiège de sa résidence Ninive: ville plus ancienne que Babylone, comme on bylone dans la dépeut l'inférer non seulement d'un passage de l'Ecriture, (a) mais aussi du té-pendance moignage d'un grand nombre d'Auteurs prophanes, qui attestent que Ninive de celui fut bâtie avant que les fondemens de Babylone eussent été posés.

Cela étant ainsi, la parfaite harmonie entre ces deux Royaumes est aussi naturelle que celle qui subsisteroit entre deux frères : l'ambition de l'un de ces Empires doit réciproquement avoir contribué à la grandeur & à la profpérité de l'autre; & il y a tout sujet de croire, que la branche cadette établie à Babylone a été dans une espèce d'infériorité à l'égard de la branche ainée établie à Ninive: si l'on n'admet pas cette supposition, on trouvera des difficultés infurmontables dans l'Histoire de Babylone & dans celle d'Assert rie. Nous favons que pendant un tems c'étoient des Royaumes collatéraux : car quand le grand Sennacherib avoit porté la guerre dans l'Occident. Mérodac Baladan, Roi de Babylone, envoya une ambassade à Ezéchias, pour ne rien dire des autres Rois, qui précédent ou qui suivent ce Monarque dans le Canon de Ptolomée. Or s'il n'y avoit pas eu une union étroite, & une subordination très naturelle entre les deux Royaumes au-delà de l'Euphrate, est-il concevable que quelqu'un des Rois d'Assirie eût passé ce Fleuve pour faire la guerre en Occident, étant féparé de fon Pays par un Royaume aussi formidable que celui de Babylone, & auquel il auroit été imprudent d'offrir une occasion aussi favorable d'envahir l'Assyrie. Les Babyloniens n'auroient-ils pas pu se réunir avec ceux qui habitoient en-deçà de l'Euphrate, & environner les Assyriens de tous côtés? Et feroit-il possible que l'une de ces deux choses ne fût pas arrivée, si les deux Royaumes n'avoient pas été unis ensemble de la manière la plus étroite? Les Babyloniens, qui durant tout le tems dont il s'agit formoient un puissant Royaume, auroientils été si tranquiles à l'égard d'un Voisin redoutable, contre lequel tous les Peuples Occidentaux se seroient volontiers réunis avec eux? Ce qui leur auroit été d'autant plus facile, que les Monarques Assyriens, en traversant fréquemment l'Euphrate, se mettoient chaque fois à leur discrétion. Nous pourrions rapporter d'autres argumens pour prouver notre thèse; mais nous les pasferons sous silence, croyant en avoir assez dit sur ce sujet.

Nous sommes en droit de conclure de ce qu'on vient de voir, que Na- Nabonasbonassar, ce prémier Roi de Babylone, paroit avoir plutôt été le Ninus de far est pro-Ctésias, que Tiglath-Pilésar; sur-tout s'il a été, comme il y a grande appa- le Ninus rence, l'époux de Sémiramis, qui suivant le sentiment commun étoit une des Au-Babylonienne, comme nous le dirons dans la fuite. Car quoique la construc- teurs pro-

tion phanes.

IV. Histoire des Babyloniens.

Secrion tion de Ninive foit attribuée par Ctésias à Ninus, cette seule différence n'empêche pas que plusieurs traits remarquables, qui conviennent à Ninus, ne conviennent pareillement à Nabonassar. Nous avons vu qu'il étoit furement fils de Pul, qui fuivant nous est le Bélus de Ctésias; & il est bien certain que ce Prince doit avoir été un grand guerrier, puisque la maison dont il fortoit, n'avoit encore qu'un Empire naiffant, acquis aux dépens de ses Voisins. Au reste on ne sera point surpris qu'il ait été exalté au-delà de ce que l'exacte vérité peut permettre, si l'on se rapelle que la branche cadette s'étant élevée sur les ruïnes de l'ainée, doit naturellement avoir pris un air de grandeur au-delà de ce qui lui appartenoit; & que cette grandeur. comme cela arrive ordinairement, a été encore augmentée par la tradition.

Jusques-là nous trouvons une exacte ressemblance entre Ninus & Nabonassar: les conquêtes du prémier sont bornées aux Régions au-delà de l'Euphrate, & il n'a jamais paru en-deçà de ce Fleuve (a), hormis dans la liste. romanesque de ses conquêtes. Et il y a apparence qu'il en a été de-même à l'égard de Nabonassar, qui peut avoir fait la guerre aux Mèdes, aux Bactriens, & autres Peuples voifins, pendant que l'Empereur son frère ainé travailloit à faire des conquêtes plus importantes, & fongeoit à se rendre maître de la Syrie, de la Phénicie & de la Palestine, pour se frayer par-là un chemin à la conquête de l'Egypte: Etats dont les grandes richesses doivent avoir

tenté des Princes ambitieux & avides.

Que s'il est possible, d'un côté que Nabonassar ait été le Ninus des Historiens prophanes, il implique contradiction qu'il ait été le Salmanazar de l'Ecriture, ou le Béless de Ctésias. Il ne sauroit avoir été Salmanazar; puisque, suivant le Canon, il étoit mort cinq ans avant que Salmanazar eût monté sur le trône: ni Bélesis; car si ce dernier est un des Princes du Canon, il ne peut avoir été que Nabopolassar, qui ne commença son règne à Babylone que 108 ans après la mort de Nabonassar. D'où il s'ensuit qu'il n'a

pas été Nanybrus, qui étoit certainement le même que Bélesis.

Sémiramis a été vraisemblablement la femme de Nabomassar.

Sans nous arrêter davantage aux erreurs dans lesquelles on a donné au sujet de ce prémier Roi de Babylone, nous remarquerons que la Sémiramis des Grecs doit avoir été sa femme, si tant est qu'il y ait jamais eu à Babylone une Reine de ce nom; ce qui servira à donner un nouveau degré de probabilité à l'hypothèse qu'il a été le même que Ninus. Nous avons vu dans l'histoire de Sémiramis, qu'elle étoit née à Ascalon en Syrie, qu'elle sut amenée de ce Pays par un Officier du Roi d'Assyrie, & que Ninus devint amoureux d'elle, quoique mariée à cet Officier, & partagea son trône avec elle (b). Suivant notre Chronologie de l'Assyrie & de la Babylonie, ce fut vers le milieu du règne de Nabonassar à Babylone, que Tiglath-pilésar, que nous croyons avoir été fon frère, passa l'Euphrate, & emmena en captivité quelques Peuples qui habitoient à l'Occident de ce Fleuve. Sémiramis le trouva apparemment du nombre, suivant l'Histoire de Ctésas: & comme ce doit avoir été une femme belle & spirituelle, il n'y a pas lieu d'être surpris que

que quelque Seigneur Assyrien l'ait épousée, & en ait même fait sa femme Section savorite. Il est très possible aussi qu'elle l'ait accompagné dans l'expédition contre les Bastriens (a), dont Nabonassar avoit la direction, suivant toutes les apparences. Ce qui confirme cette conjecture, c'est que Ninus ne vé- des Babycut pas longtems avec elle, & la laissa veuve avec un jeune enfant (b). Or Nabonassar ne règna en tout que quatorze ans (c), & ce fut la septième année de son règne que Tiglath-pilésar commença à étendre ses conquétes endecà de l'Euphrate. Ainsi en supposant, comme nous sommes en droit de le faire fondés sur l'Histoire, qu'elle vécut cinq ans avec son prémier époux, elle doit avoir épousé Nabonassar, en cas qu'elle ait jamais été sa femme, vers la fin de la douzième, ou au commencement de la treizième année de son règne, & par cela même ce Prince ne peut avoir vécu avec elle que deux ans, ce qui s'accorde avec le témoignage de Ctésias, qui, à ce qu'il nous semble, donne à connoître que le mariage en queltion fut de

peu de durée (d).

Il y auroit peut-être moyen de découvrir ici, comment il arriva que Sémiramis devint Reine de Babylone, & de prouver que son règne sut très court. Sémira-Car si l'on considère qu'elle avoit de grandes qualités personnelles, que son é- mis ae-vint Reine poux l'avoit adorée, & qu'elle étoit mère & nourrice d'un enfant qui devoit de Babyfuccéder à son père, on ne sauroit être surpris qu'elle ait pris en main les rênes lone. du Gouvernement, & que se servant de son pouvoir, elle ait travaillé à s'immortaliser par ses exploits au dehors. Cela étant, il est très possible qu'elle ait levé des Armées contre quelques-uns des Peuples mentionnés dans son Histoire; & quoiqu'elle n'ait point bâti la ville de Babylone, elle peut cependant l'avoir assez aggrandie & embellie, pour partager en quelque sorre avec Nébucadnezar l'honneur de l'avoir fondée. Une femme de fon caractère n'avoit garde de perdre une occasion si favorable de se faire un grand nom, & l'on prétend à cet égard que son exemple excita la même ambition dans une Reine qui vécut deux siècles après elle, & qui, à ce qu'il femble, tâcha de l'effacer (e). Cette Reine s'apelloit Nitocris, & l'on compte six générations entre elle & Sémiramis (f). Or comme, suivant la supputation ordinaire, le tems de cinq générations est égal à 150 ans, & que les Rois Babyloniens ont règné 210 ans, si l'on retranche de cette dernière fomme les 14 ans du règne de Nabonassar, & autant de celui de Nabonadius, qui étoit le dernier Roi, & fils de Nitocris (g), il restera 182 ans. Nous avouons que cela même est un argument contre nous, dans ce que nous voulons prouver touchant Sémiramis; car suivant ce calcul, Sémiramis devroit avoir au moins précédé Nitocris de six générations; d'où il s'ensuivroit qu'Hérodote se seroit trompé en cette occasion, ce qui est très possible dans un fait historique transmis par tradition. Si aucun Historien n'avoit fait de plus grande faute que celle-ci, nous ne nous serions pas trouvés si

IV.

Histoire

<sup>(</sup>a) V. huj. T. III. p. 178.

<sup>(</sup>b) Ibid. p. 180. (c) Ibid. in Can. p. 266.

<sup>(</sup>d) Ibid. p. 180.

<sup>(</sup>e) Herodot. L. I. c. 185.

<sup>(</sup>f) Ibid. (g.) Ibid.

Histoire des Babyloniens.

Son règne dure peu.

Section fouvent, dans le cours de cet Ouvrage, au milieu d'un labyrinthe dont il n'y avoit pas moyen de fortir.

Si nos conjectures sont fondées, cette Sémiramis, qui fut adorée comme une Divinité, ne règna que deux ans (a), car son fils ne vécut pas davantage, étant mort âgé de deux ou de trois ans; & l'on peut se rapeller que nous avons allégué comme une difficulté (b), qu'elle auroit eu si longtems en main l'Autorité Souveraine, dans le tems que son fils étoit déjà en âge de gouverner lui-même. Ainsi elle doit nécessairement avoir été semme de Nabonassar, que la tradition fait Fondatrice de Babylone, dont on assure qu'elle posa les prémiers fondemens. Mais cela même suppose qu'elle a été la prémière Reine de Babylone, ce qui est vrai dans un certain sens, comme nous l'avons remarqué (c); & par conséquent, qu'elle n'a pas été l'époufe de Ninus, mais de Nabonassar, & qu'elle n'a pas règné plus longtems

que son fils, qui ne vécut que deux ans.

Après avoir ainsi tiré quelque chose de vrai des sictions de Ctésias, vovons s'il y a moyen d'expliquer, à l'aide des particularités que nous avons rapportées, le Culte qui lui a été rendu dans la Palestine, en Syrie, & à Babylone. Car il y a apparence qu'elle est née dans le prémier de ces Pays. qu'elle a été transportée du second, & enfin déifiée dans le troisième: ce qui sert à rendre raison pourquoi les habitans de chacun de ces Pays, se sont attachés avec tant d'empressement à lui faire honneur. Tout ceci s'accorde avec le tems où nous supposons qu'elle a vécu, & avec aucun autre tems. Ou'elle ait été de basse extraction à Ascalon, d'une condition servile en Syrie ou dans quelque Pays voisin, & transportée de-là à Ninive ou à Babylone. est une chose prouvée, non seulement par ce que Ctésias dit d'elle, & par le nom d'esclave qui lui a été donné (d); mais aussi par la fable inventée pour cacher l'obscurité de sa naissance. En un mot les circonstances rapportées sur son sujet par les Auteurs prophanes, peuvent se déduire très naturellement de celles que nous trouvons dans l'Ecriture touchant la prémière origine de la Monarchie Assyrienne; & il est clair que les circonstances dont il s'agit, n'ont été que reculées de quelques siècles, pour donner à Sémiramis un air plus grand & plus vénérable. C'est pour la même raison que les Prêtres, ou d'autres plus intéressés à la faire valoir qu'à dire la vérité, ont angmenté fon règne de quarante ans, lui ont attribué mille choses qu'elle n'a point faites, & l'ont finalement déifiée; car tout ce qui pouvoit la relever dans l'esprit du Peuple, affermissoit par cela même le culte superstitieux établi à son honneur.

Particu. cernant cette Rei-

Après avoir vu que Sémiramis doit, suivant toutes les apparences, avoir larités con- été la femme de Nabonassar, prémier Roi de Babylone, & fils du grand Pul ou Bélus, nous allons rapporter, concernant cette Reine, quelques circonstances que nous avons omifes à dessein dans son histoire comme Reine d'Asfyrie. Elle est également sameuse, soit qu'on la considère comme Fondatrice

(c) Ibid. p. 169.

(d) Ibid. p. 181. in Not. & Plin. Hift. Natur. L. XXXV. c. 18. p. 694.

<sup>(</sup>a) Supr. in Canone. (b) V. huj. T. III. p. 189. in Not.

de Babylone, ou comme une Héroine, qui ne se proposoit pas moins que Section de faire la conquête de tout le Monde connu. Nous sommes tombés d'accord qu'elle peut avoir embelli ou aggrandi Babylone, & nous ne voulons Histoire pas nous inscrire en faux contre une Tradition si générale: nous ne vou- des Baby-drions pas non plus nier qu'elle ait été en guerre avec les Bastriens, & d'autres Peuples voisins (a): cela même, pour le dire en passant, servant à confirmer les travaux rudes & serviles, auxquels, comme il a été dit, elle étoit accoutumée. Pour ce qui est des embellissemens dont Babylone lui & été redevable, ils doivent avoir été peu de chose, en comparaison de ceux dont cette ville eut l'obligation au grand Nébucadnezar, comme nous le verrons dans la suite. Il suffira d'observer ici, que comme de son tems la Capitale dont il s'agit. n'étoit pas encore à beaucoup près parvenue à ce degré de grandeur & de beauté qu'elle eut dans la suite, & que Sémiramis ne règna que deux ans seule, & que quatre ans en tout, au milieu des guerres continuelles où les Assyriens étoient engagés, il n'y a pas la moindre apparence qu'elle ait pu beaucoup contribuer à rendre Rabylone grande & magnifique. Ajoutons à cela, que comme son règne sut très court, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait fait quelqu'une des choses qu'on lui attribue en qualité d'Héroïne; & que tous les exploits se réduisent à avoir terminé la guerre avec les Mèdes, ou avec les Bactriens, ou peut-être avec tous deux. comme porte la tradition; & qu'ainsi elle acheva ce que suivant notre supposition son époux Nabonassar avoit commencé, & presque mis à fin. Elle ne sauroit guères avoir fait davantage dans le court espace de son administration, soit du tems de son époux ou de son fils; & il y en avoit-la assez pour l'immortaliser, si dans le même tems, comme il y a apparence, elle a embelli la ville de Babylone de quelque ouvrage considérable: d'où il s'enfuit. qu'on n'a pas lieu d'être surpris qu'elle ait été si fort exaltée par les Auteurs prophanes, qui doivent leurs Mémoires aux Bab loniens, charmés de raconter des merveilles de leur prémière Reine. Toutes leurs fables ayant été adoptées avec avidité, même par les Ecrivains les plus judicieux, il n'est pas étonnant qu'elle ait été comparée à Sésostris (b), qui est un Héros fabuleux, & qu'elle ait équipé des Flottes, armé des Légions, bâti la Ville de Babylone, fait le tour de la Mer des Indes, & domté les Arabes & les Ethiopiens (c); ni que ses Autels ayent été mis à côté de ceux d'Hercule, de Liber Pater, & de quelques autres Dieux (d). C'est en conséquence des mêmes principes, qu'on l'a représentée comme ayant été d'un caractère tirannique & cruel (e); & qu'on lui attribue d'avoir eu tant de soin de tenir le Peuple sous le joug, qu'ayant appris un jour que les Babyloniens commençoient à se soulever, dans le tems qu'elle étoit occupée à se coëffer, elle ne se donna pas le tems d'achever, mais sortit de son appartement les cheveux épars, pour aller mettre les rebelles à la raison, ne voulant mettre ses cheveux en ordre, que quand elle auroit achevé ce dessein (f); & que c'est à caule

<sup>(</sup>a) V. huj. T. III. p. 185.

<sup>(</sup>b) Plutarch. Furainan agerai. p. 243. (c) Idem. Περί της Αλεξώνδευ τύχης ή αφετής

<sup>20705,</sup> B. p. 336.

<sup>(</sup>d) Plin. Hist. Natur. L. VI. c. 16. p. 314. (e) Excerpt. Chronol. ex African. Euseb. &

aliis p. 74. (f) Valer. Max. Lib, IX. c. 3.

SECTION IV.

Histoire. des Babyloniens.

cause de cela qu'elle a été représentée à Babylone par une Statue sans ornemens, & qui avoit les cheveux dérangés (a). C'est encore pour la même raison qu'on nous la dépeint comme un Monstre de volupté (b), & qu'on vante les expéditions militaires dont nous avons fait mention (c), & plusieurs autres trop fabuleuses pour que nous nous arrêtions à les rapporter. En un mot, on prétend qu'elle a été la prémière Reine d'Assyrie, qu'elle a entouré Ninive de murailles, & changé le nom de cette ville en celui de Babylone (d): absurdité qui ne mérite pas d'être relevée; & l'on finit (e) par nous dire, qu'elle est morte dans son lit (f).

Nadius.

Le fecond Roi des Babyloniens, nommé Nadius (g), ne règna que deux ans. Si les conjectures que nous avons faites au sujet du règne précédent, sont fondées, comme nous avons lieu de le croire, il faut que ce Nadius soit le Ninias de Ctésias, & de ceux qui l'ont copié, & soit mort environ à l'age de trois ans.

Chinzirus

Chinzirus (h) & Porus montérent enfuite fur le trône, & règnérent cinq & Porus. ans. Nous fommes dans la plus parfaite ignorance à leur égard. Les noms semblent être ceux de deux Princes, qui étoient apparemment frères, à moins qu'un seul & même homme n'ait eu les deux noms, qui ne paroissent avoir aucun rapport avec la Langue Caldéenne ou Assyrienne.

Jugeus.

Jugeus (i) fut leur Successeur. Nous ne savons absolument rien de lui. non plus que de ceux qui le précédérent immédiatement, ou qui le fuivirent jusqu'à Assar-addin, sinon qu'ils ne firent rien de remarquable, & qu'ils menérent une vie indolente & efféminée.

Mardoc-Empad.

Mardoc-Empad (k) est certainement le Mérodac-Baladan, qui suivant l'Ecriture envoya une ambassade à Ezéchias Roi de Judah. Il y a un parfait accord entre le tems où il a vécu felon le Canon, & le tems de Mérodac-Baladan felon l'Ecriture; & ce doit avoir été la septième ou la huitième année de fon règne qu'il envoya l'ambassade en question à Exichias. Le Prophète Esaïe (1) le nomme Mérodac-Baladan; mais dans le II. Livre des Rois il est apellé (m) Bérodac-balan, & fils de Baladan dans les deux endroits, ce qui sembleroit donner quelque droit de conclure, que Jugeus, qui paroit avoir été son père, devroit plutôt s'apeller Baladan. Si, comme on le suppose ordinairement, il envoya cette ambassade à *Jérusalem*, pour s'informer touchant la retrogadation de l'ombre au Cadran d'Achaz (n), il s'enfuivra qu'il doit avoir été un Prince curieux, qui s'appliquoit à l'Astronomie. ou du moins qui aimoit que d'autres s'y appliquassent; quoiqu'on puisse douter avec raison, que c'ait été-là le but de la députation, à cause qu'Exéchias fit voir à cette occasion aux Ambassadeurs ses Arsenaux & ses Trésors (0). Pro-

(a) Valer. Max. Lib. IX. c. 3.

(b) Plin. ubi fupr. (c) Voy. T. III. Sect. IV. de l'Histoire d'Affyrie.

(d) Suidas ad voc. Depigapus.

(e) Ibid. (f) Ibid.

(2) Vid. Canon. p. 266

(b) Ibid.

(i) Ibid. (k) Ibid.

(1) XXXIX. I.

(m) XX. 12.

(n) V. huj. T. III. p. 119.

(0) Efa. XXXIX. 2.

Probablement le Monarque Babylonien demandoit autre chose que la folution Secritor d'un problème d'Astronomie: car puisque Sennacherib vivoit encore, il n'y a pas lieu de présumer que son parent ou vassal Babylonien eût ofé prendre la liberté d'entretenir des liaisons avec un de ses ennemis par une ambassade des Babysolemnelle. C'est ici le prémier Roi de Babylone, que nous trouvons toniens. dans l'Ecriture avoir entamé quelque négociation avec les Rois de Férusalem; & il faut que ç'ait été un Prince plein de courage & d'ambition. si l'on suppose qu'il ait voulu engager Ezéchias à faire une alliance avec lui contre l'Empereur d'Assyrie. Il semble, tout bien examiné, que ceux qui étoient venus de Babylone n'avoient point le caractère d'Ambassadeurs, mais étoient plutôt des particuliers chargés de quelque négociation secrette. Il avoit peut-être appris que les Mèdes étoient sur le point de se révolter, comme ils firent en effet quelque tems après; & que d'autres Peuples, leurs voisins, étoient disposés à imiter cet exemple. Dans cette persuasion, il peut avoir tâché de faire une ligue avec les Juifs, & quelques autres Peuples endecà de l'Euphrate contre Sennacherth, afin de couvrir son propre Pays, ou de se mettre en état d'attaquer ceux de la part desquels il auroit quelque chose à craindre; mais nous n'entrerons pas plus avant dans cette discussion. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Assyrie commençoit à être menacée de quelque orage; & que Mérodac-Baladan, prévoyant la chose, a pu prendre quelques mesures pour mettre ses Etats à couvert. Ce Prince règna douze ans; & cut pour Successeur

Arkianus (a), dont nous ne savons rien, sinon qu'il ne règna que cinq ans, Arkianus; & qu'après sa mort il y eut un interrègne de deux années (b), qui est désigné par le nom de prémier Interrègne du Royaume de Babylone : d'où l'on peut conclure, que la Ligne de Nabonassar finit en la personne de ce dernier Roi, ou qu'elle fut écartée du trône, s'il n'est point plus naturel de supposer que le Royaume n'étoit pas héréditaire, ou tomboit en partage au fils ainé. Peut-être qu'il s'étoit élevé entre les fils des disputes touchant la Succession, ou que le Roi de Ninive, qui peut-être mettoit sur le trône de Babylone ceux qu'il jugeoit à propos, ne s'étoit pas encore déterminé à cet égard. Assar-haddon étoit alors Empereur d'Assyrie; & comme les Mêdes s'étoient révoltés cinq ou six ans auparavant, il se peut que ce Monarque n'ait pas bien su qui mettre sur le trône de Babylone, qui semble avoir été occupé par des Princes faineans depuis la mort de Nabonassar, ou de sa femme Sémiramis, s'il est vrai qu'elle ait été son épouse: car pendant que les Rois de Ninive étoient continuellement occupés à faire la guerre dans l'Occident, les Rois de Babylone peuvent fort bien avoir dégénéré, & être devenus aussi vicieux que les Ecrivains prophanes représentent les Successeurs de Sémiramis, ce qui doit naturellement avoir excité les Mèdes à secouer le joug.

Après l'interrègne Bélibus (c) monta sur le trône, sans que nous sachions Bélibus. comment, ni de quel droit. Peut-être fut-il établi par Assar-haddon. Son règne ne fut que de deux ans, ce qui pourroit faire croire qu'il fut détrôné.

 $\mathbf{I}$ 

(a) Vid. hic Canon. p. 266. Tome III.

(b) Ibid.

(c) Ibid.

Nn

SECTION IV.

Histoire des Babyloniens.

Apronabalus. Méfeffi Mordacus. Second inserrègne.

Il eut pour Successeur Apronadius (a), qui règna six ans, & qui sit place à (b) Régibalus, qui après un règne d'un an laissa le trône à Mésessi-Mordacus (c), qui ne gouverna le Royaume que deux ans, qui furent suivis d'un (d) interrègne de huit années. Ce vuide confirme la conjecture, que les Rois de Babylone étoient dans la dépendance du Roi d'Assyrie, qui les établissoit à son gré, quoiqu'ils ne fussent pas de la Maison des Rois de Babydius. Régi- lone. Le peu de durée des quatre règnes précédens, démontre que les Rois qui ont vécu entre les deux interrègnes, ne se succédoient pas immédiatement l'un à l'autre, comme un fils succède à son père; & la même réslexion est applicable aux Rois qui ont vécu entre Nabonassar & le prémier interrègne; ces Rois n'ayant probablement été que des Gouverneurs établis pour un certain tems; & la chose ne sauroit guères avoir été autrement. La branche ainée, qui règnoit à Ninive, doit s'être arrogé peu à peu une espèce de supériorité sur la branche cadette, qui régnoit à Babylone, & même avoir conçu une espèce de jalousse à l'égard de cette dernière: les effets naturels de cette conduite ont été surement d'irriter les Rois de Babylone, & de les porter à se liguer avec les Mèdes contre les Assyriens.

Affaraddin.

Les huit années du dernier interrègne étant écoulées, Assar-addin (e), qui est l'Essar-haddon de l'Ecriture, se rendit maître du Royaume de Babylone. Nous avons déjà dit tout ce que nous favions de ce Prince, en rapportant son Histoire en qualité de Roi d'Assyrie. C'est une chose remarquable, que ce Prince ait pu délibérer pendant huit ans, avant que de se charger en personne du Gouvernement de Babylone. Nous avons regardé comme une chose douteuse (f), s'il s'étoit mis en possession du Royaume de Babylene à force ouverte, ou par quelque stratagême: mais à en juger à présent par ce que nous favons des branches collatérales qui gouvernoient l'Assyrie & le Royaume de Babylone, il détrôna la branche Babylonienne, la jugeant trop dangereuse pour son Empire, qui doit s'être trouvé alors dans un état d'extrême foiblesse (g). Cette démarche politique semble avoir rétabli la Monarchie Assyrienne; & il est bon d'observer qu'il n'a point tâché d'étendre ses conquêtes dans l'Occident, avant que d'avoir annexé à son Empire le Royaume de Babylone (h). Il paroit par-là que le prémier partage du Royaume, quelque inégal qu'il fût, eut dans la suite de dangereuses conséquences: aussi à peine toute la Monarchie fut-elle réunie sous un même Chef, que la puisfance Assyrienne devint plus formidable que jamais, & se rendit maîtresse de l'Egypte (i). Le peu de pouvoir des Rois de Babylone entre Nabonassar & Assar-addin, a peut-être donné lieu à ce qu'on a dit de l'indolence & de l'inaction de tous les Rois qui se sont succédés depuis Sémiramis jusqu'à Sardanapale, que nous avons comme prouvé être le même qu'Affar-addin (k); quoique le nom de Sardanapale, ainsi que nous l'avons démontré en même tems, ait appartenu à deux Princes, l'un vaillant, & l'autre efféminé. Il faut donc que

<sup>(6)</sup> Vid. hic in Canon. p. 266.

<sup>(</sup>b) Ibid.

<sup>(</sup>c) Ibid. (d) Ibid.

<sup>(</sup>e) Ibid.

<sup>(</sup>f) V. huj. T. III. p. 208.

<sup>(</sup>g) Ibid. (b) Ibid.

<sup>(</sup>i) Ibid.

<sup>(</sup>k) Ibid. p. 210. in Not.

le Sardanapale dont il est ici question, ait été le Prince guerrier ; car son his- Szerren toire le représente tel. Il règna treize ans à Babylone, & eut pour Successeur

Soasducheus ou Soasduchinus (a), qui, aussi-bien que son Prédécesseur, étoit en même tems Roi de Ninive & de Babylone. Nous avons déjà dit ce loniens. que nous savions de lui entant que Roi d'Assyrie (b). Il règna vingt ans, & eut pour Successeur Chyniladan (c), qui doit avoir été le Nébucadnezar du Saosdu-Livre de Judith (d). Nous avons marqué dans l'endroit que nous venons shéus. d'indiquer, ce que nous favions de ce Prince, qui fut aussi Roi d'Assyrie & Chynide Babylone, & qui règna 22. ans. La longueur des trois derniers règnes, qui vont à 55 ans, c'est-à-dire, à deux ans de plus que la somme des neuf règnes & des deux interrègnes entre Nabonassar & Assar-addin, sert de preuve que les Rois de Babylone n'ont été autre chose, pendant tout ce tems, que des Gouverneurs, que les Rois d'Assyrie dépouilloient de leur charge quand ils le jugeoient à propos, & suivant qu'ils témoignoient plus ou moins d'attachement aux intérêts des Monarques Affyriens. Jusques-la le Royaume

de Babylone avoit été dépendant des Empereurs de Ninive. Mais enfin. Nabopalassar (e), Successeur de Chyniladan, arracha le Royaume de Ba- Nabopabylone aux Assyriens, & fut celui qui transporta à Babylone le siège de la lassar. Monarchie Affyrienne (f). Son nom marque qu'il étoit Affyrien, & qu'il descendoit de Pul & de son fils Nabonassar, ce nom étant distinctement composé de ceux de ces deux Princes: car de-même que Nabonassar vient de Nébo-addon-assur, dans le nom de Nabopalassar, Pul semble avoir été substitué à Addon. Ainsi son nom doit proprement avoir été Nébo-pul-assur, & il a probablement pris ce nom en secouant le joug de Sarac, Sarchédon, ou Sardanapale (g), & donné à connoître par-là qu'il descendoit de Pul par Nabo- du Déluge nassar; ce qui semble aussi lui avoir donné un droit sur le Royaume de Ba-vant J. C. bylone, que la branche Assyrienne avoit enlevé à sa famille. Si la chose 626. a été ainsi, il avoit une belle occasion de faire valoir ses prétentions: car ayant été établi sur la Chaldée, après la mort de Chiniladan, qui avoit laissé les affaires d'Assyrie dans un grand desordre, & dans un tems que les Mèdes se soulevoient déjà contre les Rois de Ninive (h), il profita de la circonstance, & s'étant mis en possession du Royaume de Babylone, il fit avec Astyages le Mède une alliance, dont il serra les nœuds en lui demandant sa fille Amyte en mariage pour son fils Nabocolassar (i). Après s'être étroitement uni avec ce Prince par ce double moyen, ils affoiblirent extrêmement le Royaume d'Assyrie, quoique, comme nous l'avons dit (k), il n'eut pas la satisfaction d'en voir la ruïne: l'invasion des Scythes ayant, comme il a été dit, arrêté les progrès des Alliés pendant 28 ans (1). Ce Monarque est apellé par abréviation Nabulassar (m), comme aussi par le me-

IV.

Histoire des Baby-

Année

(a) Vid. hie in Canon. p. 266.

(b) V. huj. T. III. p. 210. (c) Hic in Can. p. 266.

(d) V. huj. T. III. p. 210. &c. in Not.

(e) Hic in Can. p. 266. (f) V. huj. T. III. p. 217.

(g) Ibid. in Not.

(b) Ibid. p. 218.

(i) Alex. Polyhift. apud Syncell. p. 210. Euseb. in Chron.

(k) V. huj. T. III. p. 219, 220. in Not.

(m) Beros. apud Joseph. contr. Apion. L. I. & Antiq. Jud. L. X. c. 11.

Nn 2

IV.

Histoire des Baby-loniens.

me Ecrivain Nébuchadonofor (a), & par d'autres Nébuchadnezar (b), & , à cet égard on le distingue de son fils en l'apellant le prémier de ce nom (c). En un mot, lui & nul autre, doit avoir été le Bélesis de Ctésias (d), & le Nanibrus de Nicolas de Damas (e). Mais ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'il est aussi apelle Sardanapale, comme nous l'avons déjà observé (f). Ce Prince, outre ce qu'il avoit déjà souffert, ou ce qu'il avoit encore à craindre de la part des Scythes, qui s'étoient alors rendus redoutables en Asie (g), vit son Pays exposé à être envahi par les Egyptiens: car Pharao-Néco, en ce temslà Roi d'Egypte, ayant su que la jonction des Babyloniens avec les Mèdes avoit mis l'Assyrie hors d'état de se désendre, & que les deux Alliés ne se trouvoient pas en état de tenir tête aux Scythes, jugea l'occasion favorable. pour se venger des Peuples au-delà de l'Euphrate, qui, du tems du grand-Esar-haddon (h), s'étoient rendus maîtres de l'Egypte, & pour étendre son empire sur les Nations qui habitoient en-deçà de l'Euphrate, & qui avoient depuis quelque tems été assujetties aux Rois d'Assyrie. Son dessein eut tout le succès qu'il pouvoit en attendre, il se rendit maître de Carkémis, ville située sur l'Euphrate (i), & que Josephe apelle Carcabésa (k). On prétend que ce Monarque s'est trouvé dans les circonstances que nous venons de marquer; mais à tort, comme nous l'avons vu. Car fa mort doit avoir précédé de quelque tems l'invasion de Pharao-Néco (l), si l'on fait attention aux circonstances de la mort de Josias, qui perdit la vie à Méguiddo dans la guerre contre Néco. quand ce dernier se fut mis en chemin pour attaquer le Roi d'Assyrie (m), qui ne peut avoir été que Sarac (n). Car puisque Jossas a règné 31 ans complets (0), il doit, tant suivant l'Ecriture que suivant le Canon de Ptolomée, avoir survécu à Nabopalassar. Ainsi il n'y a aucun fonds à faire sur Bérose (p), quand il dit que Nabuchodonosor envoya son fils pour châtier le Gouverneur d'Egypte, de Phénicie & de Syrie, par où il désigne Pharao-Néco. Et Nabuchodonosor n'a fait l'exploit en question qu'après la mort de ce Monarque Egyptien, & après avoir détruit Ninive, tant par un effet de son bonheur, que par l'étroite alliance contractée avec Cyaxare le Mède son beaufrère (q). Il n'y a donc point eu de guerre entre les Royaumes de Babylone & d'Egypte, durant la vie de Nabopalassar: & d'un autre côté, les Asspriens n'avoient pas de son tems des Gouverneurs établis sur l'Egypte, la Phénicie & la Syrie. L'Egypte s'étoit déjà remife des coups qu'Esar-baddon (r) lui avoit portés, & pendant tout ce tems le Royaume de Judah avoit été gouverné par son propre Roi Josias (s). Outre cela il paroit, non seulement par l'histoire de Chiniladan

(a) Beros. apud. Joseph. contr. Apion. L. I. & Antiq. L. X. c. 11.

(b) In Lib. Juchasin. p. 36.

(c) David Gantz 11. Chron. L. XI. n. 285. (d) V. huj. T. III. p. 269 & 270.

(e) Ibid.

(f) Ibid. p. 217. in Not. (g) Ibid. p. 220. in Not.

(b) Ibid. p. 208.

(i) Supr. T. L. p. 481.

(k) Joseph. Antiq. L. X. cap. 7.

(1) Supr. T. I. p. 480. (m) V. huj. T. III. p. 132.

(n) Ibid. p. 217: (o) Ibid. p. 131.

- (p) Joseph. Antiq. L. X. c. 1x. & contre. Apion. L. I.
  - (q) Newt. Chronol. of anc Kingd. (r) V. huj. T. III. p. 210. in Not.

(s) Ibid. p. 126.

## HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. Cu. IX. 285

tadan (a), mais aussi par la peine qu'eut dans la suite le grand Nébucadnezar Secrion à ranger de nouveau sous l'obéissance des Babyloniens les Pays Occidentaux en-decà de l'Euphrate, que ces Pays avoient déjà secoué le joug Affirien. Il femble donc que Berose ait confondu ensemble le père & le fils, & ait mis des Babyla destruction de Ninive plutôt qu'il ne falloit: car il n'est nullement vrai- loniens. semblable qu'avant cette destruction, les Babyloniens eussent entrepris de paffer l'Euphrate. D'ailleurs nous voyons dans l'Ecriture, qu'il y avoit encore un Roi d'Assyrie dans le tems que Josias fut défait par Neco (b); & il paroit, en comparant l'Histoire Sacrée avec le Canon de Ptolomée (c), que Fossas survécut à Nabopalassar. Le nom de Satrape ou de Gouverneur d'Egypte & de Syrie, est donné ici par une espèce d'anticipation, à moins qu'on ne suppose qu'une pareille Charge eût été créée après les conquêtes d'Esurbaddon: mais en ce cas-la même, celui qui en auroit été revétu, n'auroit pas eu lieu de s'en glorifier infiniment, le tout se réduisant à peu près à un fimple titre. Ainsi les exploits particuliers de Nabopalassar ne nous sont pas trop connus: tout ce que nous favons de lui, c'est qu'il secoua le joug du Roi d'Assyrie, qu'il se ligua avec le Roi des Mèdes contre les Assyriens dens le dessein de renverser leur Empire, qu'il règna 21. ans, & qu'il eut pour Successeur son fils

IV.

Nabokolassar (d). Celui-ci est le grand Nébucadnezar de l'Ecriture, & le Naboko Nébuchodonosor des Grecs \*. Ce fut lui qui acheva ce que son père avoit lassar. commencé, & qui soumit au Royaume de Babylone, ce qui avoit été autrefois Année l'Empire Affyrien. Ce fut lui qui mérita le prémier de porter le nom de Modu Déluge
parque Bahylonien. On dit que son père affoibli par l'âge, lui remit en moin
2344. Anarque Babylonien. On dit que son père, affoibli par l'age, lui remit en main, vant J. C. quelques années avant sa mort, les rênes du Gouvernement, & que ce fut 605. en conféquence qu'il fit la guerre à Pharao-Néco, qui s'étoit emparé de toute la Syrie, pendant que les Mèdes & les Babyloniens étoient tenus en respect par les Scythes, ou occupés à se rendre maîtres de Ninive; & que dans cette guerre, il enleva non feulement à Pharao-Néco la puissante ville de Carkémis, ou Kirkésum, ou Kirkitium, sur l'Euphrate, du côté de la Mésopotamie; mais ausi tous les Pays en-deçà de l'Euphrate, que Néco avoit envahis, & l'Egypte même: où ayant appris que son pere étoit mort à Babylone, il concerta les mesures nécessaires pour s'assurer la possession de ses nouvelles conquêtes, & prit le plus court chemin par le Désert pour regagner sa ca-

(a) V. huj. T. III. p. 210 &c.

(b) 2 Rois XXIII. 29.

(c) V. huj. T. III. p. 220. in Not.

(d) Hic in Canon. p. 266.

(1) Daniel IL 35.

<sup>\*</sup> Le mot Assur, qui termine son nom, démontre clairement que son nom doit avoir été 'Affyrien. Nous en avons déjà marqué l'origine, & en en faisant encore mention ici notre but est simplement de rapeller à nos Lecteurs une vérité déjà consirmée en plus d'une occafion, favoir, que la Monarchie Babylonienne, quoique distincte de celle d'Assyrie, n'a été cependant qu'une seule & même Monarchie continuée. La chose est d'autant plus frappante ici, que ce Monarque a non seulement été le prémier Empereur, proprement ainsi nommé, de Babylone, (car ce titre ne convenoit pas à son père) mais aussi celui en la personne de qui la grandeur Affyrienne ou Babylonienne a été portée à son comble, comme il paroit par Daniel, qui, en faisant mention de cette grandeur, déclare que la tête d'or qu'il avoit vue, représentait ce Prince lui-même (1)

IV.

Hifteire des Babyloniens.

pitale (a). Nous avons démontré que cela même est une erreur, autant qu'il est possible de découvrir une erreur de cette nature \*. Il ne passa certainement

(a) Beros. apud Joseph. contr. Apion. L. I. & apud Euseb. Præpar. Evang. L. XI. c. 40. p. 455.

\* Nous avons déjà prouvé (1) la vérité de ce que nous avons avancé touchant le tems de la mort de Nabopalassar; mais comme c'est ici un point qui a une relation immédiate avec l'Histoire de cette branche de la Famille Assyrienne, nous espérons qu'on voudra bien nous permettre de démontrer la même chose d'une autre manière, & s'il se peut plus clairement encore. Il y a vingt ans entre la mort d'Affar-addin & la prémière année du règne de Chiniladan, & par conféquent trente deux ans jusqu'à la douzième année du règne de Chiniladan, dans laquelle il sit la guerre aux Mèdes. Manassé sut sait prisonnier par Assar addin la vingt-unième année de son règne, & probablement la neuvième ou dixième année du règne d'Assar-addin à Babylone. Nous disons la neuvième ou dixième année, parce qu'ayant fait Manaffé prisonnier peu de tems avant que de conquérir l'Egypte, n'étant resté maître de l'Egypte que trois ans (2) suivant un Prophète, & n'ayant règné en tout que treize ans à Babylone, nous ne saurions nous empêcher de croire qu'il ne fit la conquête de l'Egypte que vers la fin de son règne, & que puisque ce Royaume resta sous son obéissance durant tout le tems de sa vie, il doit être mort environ trois ou quatre ans après la captivité de Manasse. St l'on admet ceci, & que Manassé ait été fait prisonnier la neuvième ou la dixième année du règne d'Assar-addin à Babylone, il s'ensuivra que Manasse ayant vécu trente-quatre ans après sa délivrance, ce Prince doit être mort la dixième ou la onzième année du règne de Chiniladan, si l'on ajoute trois ou quatre ans aux trente-deux ans qu'il y a eu entre la guerre que Chiniladan fit aux Mèdes & la mort d'Affar-addin, pour trouver les treize années que ce dernier Monarque regna à Babylone. Outre cela, comme il n'y a eu entre la dernière année de Manasse & la prémière de Josias que l'espace de deux années, Josias doit avoir commencé son règne la douzième ou la treizième année du règne de Chiniladan. Ainsi il faut mettre depuis la douzième ou treizième année du règne de Chiniladan, jusqu'à la dernière année de son Successeur Nabopalassar, père de Nébucadnezar, trente ou trente un ans. Or Josias règna trente un ans, & doit conséquemment avoir survécu d'une année à Nabopalassar, ou être mort la même année que lui, en supposant que la vie & le règne de ce Babylenien avent fini en même tems, ce que nous devons naturellement supposer. Car quand même il auroit remis les rênes du Gouvernement entre les mains de fon fils, celui-ci néanmoins ne devroit être considéré que comme son Viceroi. Cela étant, il faut considérer que quand Josas sut désait, il y avoit encore un Roi d'Assyrie, & que ce ne sut pas contre les Mèdes & les Fabyloniens que Pharac-Néco prit les armes, comme Joséphe (3) l'a dit abusivement. Son but étoit probablement de conquérir une partie de l'Empire Assyrien, que les Mèdes & les Babylonsens se disposoient à partager entr'eux. Ainsi Nabopalassar n'étoit pas en droit de traiter le Roi d'Egypte comme un rebelle, puisque ce Prince ne s'étoit pas révolté contre lui: & il n'y a pas la moindre apparence qu'il ait envoyé son fils jusqu'en Egypte, pendant qu'il avoit tant d'affaires sur les bras chez lui: sa puissance réunie avec celle des Mèdes n'étant pas trop grande, eu égard au dessein qu'ils avoient de détruire la Monarchie Assy. rienne: pour ne rien dire des Scytbes, qui, s'ils ont jamais été redoutables en Asie, doivent l'avoir été dans le tems qui s'est écoulé entre la chute des Assyriens & l'élevation des Babylmiens & des Mèdes. Il semble donc que Bérose, dans ce qu'il dit de cette expédition, où Nahopalassar envoya son fils contre le prétendu Gouverneur de Syrie & d'Egypte, ait plutôt cherché à faire valoir fon héros, qu'à dire la vérité. Ni le Monarque en question, ni son fils, n'ont pu entreprendre une expédition en-deçà de l'Euphrate, avant la destruction de Ninive & la retraite des Scythes. Or Pharao-Neco vint précisément la dernière année de son règne, & lui enleva Carkémis, comme nous l'avons supposé ici, quoique cette invasion, & la prise de Carkémis, doivent, suivant le calcul fait ci-dessus (4), être arrivées quatre ans nées entières après la fin de son règne. Ainsi en accordant à Bérose tout ce qu'il pourroit demander, il ne laissera pas d'être démontré que cet Auteur a manqué de fincérité. Pharac-

<sup>(3)</sup> V. huj. T. III, p. 210. in Not. & p. 218. (3) Antiq. Judal. L. X. c. 6. (2) Ibid. p. 209. (4) V. huj. T. III. p. 211. in Not.

ment pas l'Euphrate, avant que d'avoir détruit Ninive, conjointement avec Section son beaufrère Cyaxare, & avoir pris les précautions nécessaires pour s'assu-

rer la possession des Pays qu'il avoit dans l'Orient.

Quand il eut pris ces mesures, il passa l'Euphrate \* pour reprendre des Babyce qui avoit autrefois appartenu à la Monarchie Assyrienne. Îl enleva Carkémis aux Egyptiens, & se rendit, à ce qu'on assure, maître de la Syrie: mais Il prend pour ce qui concerne l'Egypte, il ne fit d'entreprise contre elle que plusieurs Carkémis, années après, comme il paroit non seulement par l'Histoire d'Egypte même, mattre de telle que les Auteurs prophanes nous l'ont laissée, mais aussi par le témoi- la Syrie.

gnage de l'Ecriture Sainte.

Ayant détruit Ninive & pris Carkémis (a), il entreprit la conquête de la Swrie & des Pays voisins, & ravagea Samarie, la Galilée & Scythopolis (b), après quoi il vint avec une Armée, composée de différens Peuples (c), mettre le siège devant Jérusalem (d), dont il se rendit maître le 9. du mois de Kisleu, ou Novembre; jour dont les Juifs célèbrent encore l'anniversaire de notre tems (e). Il fit alors Jéhojakim prisonnier, & ordonna qu'on le chargeat de chaînes, dans l'intention de le mener à Babylone; mais il changes de sentiment, & touché de la conduite humble & soumise du Roi captif, il remit ce Prince en liberté, après que ce dernier lui eut prêté serment de sidélité comme son vassal & son tributaire; ce qui néanmoins ne l'empêcha

(a) Beros. ubi fupr. (b) Eupolem. apud Euseb. Præp. Evang. L. IX. c. 39. p. 454.

(c) Eupol. ubi fupr. & 2 Rois XXIV. 2.

Histoire

(d) 2 Rois XXIV. 11, 12. Dan. I. 1. (e) Uffer. Ann. ad an. Mundi 3398.

Meco, qui est le Satrape dont il parle, établi sur les Pays Occidentaux, doit avoir été un Prince plus redoutable que son prétendu Maître Nabopalassar; & il se pourroit très bien que par la même raison qui l'engage à diminuer la puissance du Monarque Egyptien, il eût étendu la vie du Babylonien au-delà de ses véritables bornes. Si Bérose a été aussi insidèle dans ses récits en plusieurs autres occasions, la perte de ses Ecrits mérite aussi peu d'être regrettée,

que celle de Trogue, & de quelques autres Historiens du même caractère.

Nous demandons permission ici, de corriger une saute qui nous est échappée ci-dessus (1), quand nous avons supposé que la ville de Ninive avoit déjà été détruite quelque tems, la quatrième année du règne de Nébucadnezar, laquelle, suivant notre calcul en cet endroit, répond à l'année que Josias sut désait par Neco, quoique suivant l'Ecriture il y ent alors un Roi d'Assyrie, & quoique nous ayons affirmé dans un autre endroits (2), que Ninive ne sut détruite que la seconde, la troissème ou la quatrième année de Jéhojakim: sentiment auquel nous croyons devoir nous tenir, comme à celui qui est le plus vraisemblable. Le calcul indiqué ci-dessus, montre que la quatrième année du règne de Nebucadnezar, Ninive avoit déjà été déstruite quelque tems; quoiqu'il y eût encore un Roi d'Assyrie, comme il y en a eu un réellement quand Josias sut tué à Méguiddo.

\* Eupolème (3) rapporte que Nébuchadonosor, Roi de Babylone, ayant appris que férémie avoit prédit ses victoires, demanda à Astibares, Roi de Médie, de l'aider dans son expédition contre la Syrie & la Palestine; & qu'en conséquence de cette union l'Armée des deux Princes sut composée de dix mille Chariots, de cent-huit mille Fantassins, & de centvingt mille Chevaux. Il paroit donc par cet Ecrivain, qu'ils avoient détruit la Monarchie Affyrienne, avant que de rien entreprendre contre la Syrie; ce qui, quoique la chose soit démontrée indépendamment de cette nouvelle preuve, peut cependant servir à confirmer ce

que nous avons tâché d'éclaireir dans la Remarque précédente.

<sup>(1)</sup> V. huj. T. III. p. 211. in Note (2) Ibid. p. 220, in Not.

<sup>(3)</sup> Apud Euseb. Prap. Evang. Lib. IX: c. 396

SECTION
IV.
Histoire
des Babyloniens.

pas de piller Jérusalem, & d'emporter les Vases du Temple pour les mettre dans le Temple de Bélus à Babylone (a). Ce Monarque prit aussi avec lui la sleur des jeunes gens du Pays, & les confia au Chef des Eunuques, nommé Aspenas, avec ordre de les faire instruire dans les Sciences (b) & dans la Langue des Chaldéons, & de les élever de manière qu'ils devinssent capables d'être employés à son service dans sa maison. Ceux de ces jeunes gens dont il est particulièrement sait mention, sont Daniel, & ses trois Amis, Hanania, Misjaël & Azaria (c).

Il s'en retourne à Babylone.

Ce fut ainsi que Nébucadnezar étendit son Empire dans l'Occident \*. Il revint ensuite à Babylone, & forma le dessein d'embellir & d'agrandir la capitale de son Empire, proportionellement à la puissance & à l'étendue de cet Empire même (d). Pendant qu'il s'occupoit de projets de ce genre, il lui arriva de faire un songe extraordinaire (e). Estrayé de la vision qu'il avoit eue, il sit venir ses Magiciens, ses Astrologues, & ses Chaldéens, & exigea d'eux non seulement qu'ils lui rapellassent un songe qui lui étoit échappé, mais aussi qu'ils lui en donnassent l'explication. Quand il eut remarqué que c'étoit inutilement qu'il les consultoit, transporté de colère il les condamna à la mort (f), & en donna l'ordre à Ariog, Officier de ses Gardes. Mais dans le tems que celui-ci alloit exécuter cette commission, Daniel le supplia d'accorder encore quelque désai aux Sages, & s'engagea à expliquer au Roi ce qu'il souhaitoit avec tant d'ardeur de savoir (g).

Songe de Nébucadnezar.

Immédiatement après Daniel sut admis en présence du Roi, qui sui accorda quelque tems pour se mettre en état de contenter sa curiosité; après quoi étant allé rejoindre ses amis, il sit avec eux à Dieu une prière qui sut exaucée, le secret ayant été révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit (h). Dès le lendemain il alla trouver Ariog, & le pria de dissérer l'exécution de la sentence prononcée contre les Sages, & de l'introduire auprès du Roi, dont il étoit en état de calmer l'inquiétude (i). Quand Nébucadnezar vit Daniel ou Beltsazar (c'étoit le nom qu'il portoit à Babylone) il lui demanda s'il se faisoit fort de lui rapporter son songe, & ce qu'il signissoit. A quoi Daniel, après une espèce d'exorde destiné à donner à ce superbe Monarque quelque idée de la grandeur & de la majesté de Dieu, répondit que son songe avoit consisté en ceci (k). Qu'il avoit vu une grande & magnisique

(a) Dan. I. 2. (b) Ibid. vers. 4. (c) Ibid. vers. 6. (d) Beros. ubi fupr. (e) Dan. II. (f) Ibid. vers 12. (g) Ibid. vers. 14, 15. (b) Ibid. vers. 19. (i) Ibid. vers. 24. (k) Ibid. vers. 30.

\* Il est bien clair que la chose doit être arrivée de cette manière. Après s'être rendu puissant dans l'Orient, il se proposa d'enlever à Pharao-Néco la Syrie, qui avoit autresois sait partie de la Monarchie Asyrienne. Il exécute ce projet, chasse les Egyptiens de Carkémis, d'où ces derniers pouvoient saire des courses dans son Pays, & reprend la Syrie & la Palestine jusqu'à l'Euphrate (1): ce qui intimida tellement le Roi d'Egypte, qu'il n'osa plus sortir de son Pays (2); ayant assez d'occupation à songer aux moyens de garantir son propre Pays du danger qui le menaçoit, comme ayant été réuni avec la Monarchie Assyrienne par Esar-addon (3).

(1) 2 Rois XXIV. 7. (2) Ibid. 3) V. huj. T. III. p. 208,

Histoire.

Statue, dont le regard étoit terrible; que la tête de cette Statue étoit d'or Section très fin, sa poitrine & ses bras d'argent, son ventre & ses hanches d'airain. ses jambes de fer. & ses piés en partie de fer & en partie de terre. Qu'une pierre fut coupée sans mains, laquelle frappa la Statue en ses piés de ser & des Baby-de terre, & les brisa; qu'ensuite le ser, la terre, l'airain, l'argent & l'or loniens. furent brises, & devinrent comme de la paille que le vent porte çà & la ; au-lieu que la pierre qui avoit frappé la Statue, fut changée en une grande montagne. qui remplit toute la Terre (a). Que pour ce qui concernoit l'explication d'un songe si extraordinaire, la tête d'or le représentoit lui-même, qui étoit un Roi des Rois. Qu'il s'élèveroit un autre Royaume moindre que le sien, & représenté pour cette cause par une poitrine & des bras d'argent. Qu'ensuite il y auroit un troisième Royaume, désigné par du cuivre, dont la domination s'étendroit fur toute la Terre. Qu'il s'élèveroit un quatrième Royaume fort comme du fer, qui détruiroit le Royaume précédent, & auroit cependant en lui-mê. me un principe de foiblesse, marqué par le mêlange de terre & de fer, dont les piés étoient formés. Qu'après cela Dieu érigeroit un Royaume qui dureroit éternellement, & qui étoit représenté par la pierre coupée & jettée sans mains, laquelle avoit réduit en poudre, emportée par le vent, l'or, l'argent, le cuivre, le fer & la terre dont la Statue étoit composée (b) \*.

Nébucadnezar, épouvanté de ce qu'il venoit d'entendre, tomba sur sa face, se prosternant devant Daniel, & commanda que l'on fit venir des victimes & de l'encens, & qu'on lui facrifiat (c). Ce Monarque éleva ensuite Daniel en dignité, lui fit des présens considérables, l'établit Gouverneur sur la Province de Babylone, & le mit au dessus de ceux qui avoient l'intendance fur les Sages; mais Daniel demanda comme une grace que le Gouvernement du Pays de Babylone fût accordé à ses trois amis, Sadrag, Mésag & Ahed-

(e) Dan. II. 31-35. (b) Ibid. vers. 35-45. (c) Ibid. vers. 46.

\* , La vision de cette Statue contient en substance la matière de toutes les prédictions de Daniel. Elle représente quatre grandes Nations, qui devoient l'une après l'autre règner fur la Terre, favoir, les Babyloniens, les Perses, les Grecs & les Romains. Par la pierre coupée sans mains, qui tomba sur les piés de la Statue, brisa les quatre métaux, devint une grande montagne, & remplit toute la Terre, il faut entendre un nouveau Royaume, qui succèderoit aux autres, & possèderoit une puissance qui seroit de très longue durée. " La tête, qui étoit d'or, représentoit les Babyloniens, qui devosent règner les prémiers, " comme Daniel l'explique lui-même en s'adressant à Nébucadnezar. Ce Peuple règna jus-, qu'au tems que Cyrus se rendit maître de Babylone: ainsi la poitrine & les bras d'argent ", représentoient les Perses. Le ventre & les hanches de la Statue étoient de cuivre, & dé-" signoient les Grecs, qui domtérent les Perses sous Alexandre le Grand. Les jambes, qui ", étoient de fer, marquoient les Romains, qui règnérent après les Grecs, & qui commencérent à s'assujettir ces derniers, la huitième année du règne d'Antiochus Epiphanès; car " ce fut cette année qu'ils vainquirent Persée, Roi de Macédoine, le rempart des Grecs; a-" près quoi leur puissance alla en augmentant, & resta très considérable jusqu'au tems de Théodose le Grand. Alors l'invasion de divers Peuples du Nord partagea leur Empire ,, en plusieurs petits Royaumes, représentés par les piés de la Statue, qui étoient en partie " de fer & en partie de terre (1).

Tome III.

<sup>(1)</sup> Sir If. Newton's Obser, on the Prophecy of Dan. Part. I. chap. 1. p. 25, 26. in Versione Latina Sufermanni. p. 17. & 18.

Histoire des Babyloniens.

guelques Peuples Dour barceler Jehojakim.

Secrion Abednégo (c'étoient leurs noms Babyloniens), & la chose lui sut accordée. Pour lui, il resta toujours dans le palais & près de la personne du Roi (a).

Pendant le séjour qu'il fit à Babylone, il reçut la nouvelle que Jéhojakim s'étoit révolté, & refusoit de continuer à lui payer tribut: mais ne voulant pas aller faire la guerre en personne à un Prince si éloigné, il ordonna aux Il envoie Chaldeens, aux Syriens, aux Moabites & aux Ammonites de faire des incursions dans la Fudée (b). Ces Peuples ravagérent ce Pays pendant l'espace de trois ans, après quoi, s'étant réunis ensemble, ils assiégérent Férusalem, tuérent Jéhojakim, & jettérent son corps sur le chemin (c). Josephe raconte cette guerre tout autrement (d). Suivant lui, Nébucadnezar assiégea Jérulalem en personne, prit cette ville, fit passer au fil de l'épée un grand nombre d'habitans, & emmena captifs avec lui trois mille des principaux Bourgeois.

Année

Mais pour revenir à l'Ecriture (e), ces Peuples réunis, quoiqu'ils eussent du Déluge défait ainsi le Roi de Judah, ne se rendirent cependant pas mastres de Jévant J. C. rusalem, mais continuérent à l'assiéger jusqu'à la venue de Nébucadnezar, qui arriva peu de mois après \*, & par un siège régulier obligea Jéchonias à se rendre, avec les circonstances rapportées ci-dessus(f). Déterminé à traiter les vaincus avec la dernière rigueur, & à contenter son avarice, il pilla la Ville & le Temple, fit mettre en pièces les vases d'or qui avoient été confacrés au service de Dieu, pour les emporter; & emmena avec lui tous les habitans distingués par leur valeur ou par leur habileté, ne laissant que la lie du peuple pour cultiver le Pays. Après avoir placé Mathanias, dont il changea le nom en celui de Sédécias, sur le trône de Judah (g), il s'en retourna en triomphe à Babylone, chargé des dépouilles des Juifs, & suivi d'un nombre infini de captifs, qui par leurs différens talens pouvoient lui être de grand usage, tant pour les ouvrages qu'il avoit commencés ou projettés, que pour les conquêtes qu'il se proposoit encore de faire. Telle sut la fin de la seconde guerre contre les Juifs.

A peine cette guerre fut-elle terminée, que férémie (b) commença à prédi-

(a) Dan. II. 48, 49. (b) 2 Rois XXIV. 1, 2. (c) V. huj. T. III. p. 136. (d) Antig. Jud. L. X.

(e) 2 Rois XXIV. 10-12. (f) V. huj. T. III. p. 137. (g) Ibid. p. 37, 38. (b) XLIX. 34—39.

\* Si l'on demande comment il put se faire que Nébucadnezar attendît trois ans avant que de se mettre à la tête de son Armée, on répond qu'on en ignore la véritable raison; mais que vraisemblablement ce Monarque étoit à Babylone, occupé à gouverner son Empire, & à former de nouveaux projets; que quoi qu'il en puisse être à cet égard, il avoit été choisi-Médiateur (1) entre les Mèdes & les Lydiens, lesquels, après une guerre de plusieurs années. se trouvant sur le point de donner une bataille décisive, en surent empêchés par une éclipse totale du Soleil (2), qui leur fit prendre la résolution de remettre la décission de leurs différends à deux Princes voifins, qu'ils choisiroient d'un commun aveu. On suppose que Nebucadnezar fut choisi par les Mèdes, & qu'il étoit occupé de cette médiation dans le tems que les Peuples en question saisoient la guerre au Royaume de Judah: mais comme Hérodote (3) dit expressement que Labinetus fut le Médiateur dont il s'agit, nous renvoyons au règne de ce Prince ce que nous aurions à dire sur ce sujet.

(1) Prideaux Connect, of Old and New Test. Pagt. I. Book I.

(2) Herodot. L. C. 740 (3) Ibid.

#### HISTOIRE DES BABYLONIENS. Liv. I. Cii. IX. 201

re l'aggrandissement de la Monarchie Babylonienne, & en particulier la con- Sacrione quête du Royaume d'Elam, situé le long du Fleuve d'Ulai, à l'Orient du Tigre \*. Ce Pays étoit la Susiane des Grecs, & doit avoir été situé à son égard de façon à ne lui donner guères de peine à remplir la prédiction de Fé- des Babyrémie. Aussi lisons-nous que dans la suite Suse, capitale de ce Pays, sut quelquefois honorée de la présence des Monarques Babyloniens.

Les heureux succès de Nébucadnezar, ce savori du Ciel, ou plutôt cette verge de la colère de Dieu destinée à châtier un grand nombre de Peuples, étoient toujours annoncés par Jérémie, ou par quelqu'un des autres Prophètes. Ce n'est pas tout: les révoltes mêmes qu'on machinoit, étoient représentées d'une manière emblématique, & découvertes par des Hommes inspirés de Dieu. Quand les Rois des Moabites, des Ammonites, de Tyr & de Sidon voulurent engager l'imprudent Sédécias, Roi de Jérusalem, à secouer le joug du Roi de Babylone, Jérémie (a) envoya à Jérusalem un présent de chaînes & de jougs, pour les porter à leurs Maîtres, avec cette explication: Que le Seigneur des Armées, le Dieu de toute la Terre, les avoit tous condamnés à servir Nébucadnezar, son fils & son petit-fils; que ceux qui tenteroient seulement de secouer son joug, seroient exterminés par la peste, la famine, ou l'épée; mais que ceux qui seroient soumis & fidèles au Roi de Babylone, resteroient en possession de leurs Pays (b). Telle devoit être infailliblement, ou leur punition, ou leur récompense, suivant la manière dont ils se conduiroient dans leur esclavage.

Sans doute qu'il n'est pas possible d'occuper sur la Terre un rang plus éminent que ne fait un Monarque qui représente Dieu lui-même immédiatement. Cependant, quelque redouté que puisse avoir été Nebucadnezzar, il ne le fut que pendant un tems, sur-tout par les Peuples de l'Occident, qui, malgré les avertissemens de Jérémie, oférent prendre des mesures pour se soustraire à l'obéisfance du Roi de Babylone. Nébucadnezar ayant appris que les Egyptiens, les Juifs, & quelques autres Peuples avoient formé ce dessein, & que Sédécias, qu'il avoit lui-même remis sur le trône, étoit excité par Pharao Hophra, ou Apriès, du Déluge Roi d'Egypte, à le braver, résolut de punir une pareille ingratitude (c) de la mavant J. C. nière la plus éclatante. Pour cet effet il se mit à la tête de son Armée, & s'a-599. vança jusqu'aux frontières de son Pays. Y étant arrivé, il resta quelque tems en suspens de quel côté il porteroit d'abord ses pas, & se tira enfin de cette incertitude, à la manière des Chaldeens, en interrogeant ses Idoles, en con-

IV.

Hi/toire

(a) XXVII. (b) Ibid.

(c) 2 Rois XXV. 1. 2 Chron. XXXVI. 17. Jérém. XXXII. 1.

\* Elam doit avoir été un Royaume grand & confidérable, à en juger par les termes de la prédiction. Voici, je m'en vai rompre l'arc de Hélam, la principale partie de sa force. Et je ferai venir contre Hélam les quatre vents, des quatre bouts des Cieux: & je disperserai ses habitans par tous ces vents-là, & il n'y aura point de Nation, à laquelle ceux qui seront chasses de Hélam ne viennent. Et je feroi que ceux de Hélam seront éperdus devant leurs ennemis, & je ferai venir du mal sur eux, savoir, l'ardeur de ma colère, & l'épée après eux, jusqu'à ce que je les aye consumés, a dit l'Eternel. Et je mettrai mon trône en Hélam, & j'en détruirai les Rois & les principaux, a dit l'Eternel (1).

> (1) Jérém. XLIX. 35-37. 00 2

IV.

Histoire des Babyloniens.

Secrion sultant les entrailles des victimes, & en tirant augure de quelques flèches Ces différens Oracles s'étant déclarés contre les Juifs (a), l'Armée Babylonienne prit la route de la Judée, & se rendit maîtresse de toutes les villes de ce Royaume, hormis Lakis, Azéka & Jérusalem (b). Cette dernière ville fut entourée, vers la fin du mois de Décembre de la même année, par toute l'Armée de Nébucadnezar, & eut ensuite un cruel siège à soutenir (c). Pendant qu'il étoit occupé à ce siège, il apprit que Pharao Hophra venoit au secours des affiégés. Cette nouvelle le détermina à retirer fon Armée de devant Férusalem, & à se mettre en chemin pour aller attaquer l'Egyptien (d). avant qu'il pût réunir ses forces avec celles de quelques-uns des Peuples révoltés: mais avant que de lever le siège, il envoya à Jérusalem, sous une fure escorte, tous les prisonniers Juiss qu'il avoit dans son Armée, & qui étoient au nombre de 832 (e). Après cela il alla à la rencontre des Egyptiens, qui n'osant pas l'attendre (f) se retirérent à mesure que Nébucadnezar avançoit, quoique d'autres (g) affirment qu'ils livrérent bataille à ce Prince, & qu'ils furent défaits.

Les Egyptiens ayant repris ainsi le chemin de leur Pays, il lui sut plus sacile d'exécuter ses projets de vengeance, en remettant le siège devant la ville de Jérusalem, autour de laquelle il fit construire des ouvrages, d'où son Armée incommodoit tellement les habitans, qu'ils n'osoient pas se montrer

(a) Ezéch. XXI. 19-24:

(e) Ibid. LII. 29.

(b) Jérém. XXXIV. 7. (c) 2 Rois XXV.1. Jérém. XXXIX.1. LII. 4. (f) Ibid. XXXVII. 7. (g) Joseph. Antiq. Jud. L. X. c. 10.

(d) Ibid. XXXVII. 5.

\* Cette manière de prédire l'avenir par le moyen de quelques flèches, a été en usage chez les Arabes, jusqu'à l'établissement de la Religion Mahométane, qui leur a défendu cette pratique superstitieuse (1), laquelle, à ce qu'il paroit, étoit observée par les Babyloniens du tems de Nebucadnezar. " Les flèches dont ils se servoient en semblable occasion, étoient pa-" reilles à celles avec lesquelles ils tiroient au fort, c'est-à dire, sans têtes ni plumes, & etoient gardées dans le Temple d'une Idole, en présence de laquelle on les consultoit. On ,, conserve sept de ces slèches dans le Temple de la Mèque, mais ils n'en consultoient que trois ,, à-la-fois. Il y avoit fur l'une, Mon Seigneur m'a ordonné, fur une autre, Mon Seigneur m'a de-, fendu, & sur la troisième rien du tout. Si l'on tiroit la prémière, ils se croyoient obligés à " exécuter l'entreprise sur laquelle ils délibéroient, & à s'en abstenir si l'on tiroit la seconde. " Enfin si la troisième étoit tirée, ils mêloient de nouveau les slèches , jusqu'à ce qu'ils eussent , une réponse décifive. Ils consultoient ordinairement ces flèches dans quelque occasion importante, comme quand ils avoient dessein de se marier, ou d'entreprendre quelque voyage. (Ebn. al Atir al zamakh. & al Beid. in Kor. c. 5. Al Mostatraf. &c... Vid. Poc. Specil. p. 327 &c... & d'Herbelot Bibl. Orient. Art. Acdah ). La même superstition étoit en usage chez les anciens Grees. (Vid. Pott. Antiq. ofgr. vol. I. p. 334) & chez d'autres Peuples; & il en est particulièrement sait mention dans l'Ecriture (Ezéch. XXI. 21.) où il est dit, Le Roi de Babylone s'est arrêté à la tête de deux chemins, il a poli ses stèches, ou (comme il y a dans la Vulgate, dont la Traduction nous semble devoir être préférée dans cette occasion) il a mélé ses slèches; il a interrogé ses idoles &c. L'explication que St. Jérôme donne au passage que nous venons de citer, s'accorde parsaitement avec ce qui a été dit de la pratique superstitieuse qui étoit en usage chez les anciens Arabes. Il se tiendra, dit-il, sur le chemin, & consultera l'Oracle à la manière de son Pays, en molant ensemble dans un carquois des flèches, fur chacune desquelles est trace le nom de quesque Peuple, asin de juger par la sièche qu'on tire la prémière, quel Peuple il faut attaquer le premier (2).

<sup>(1)</sup> Alcoran, c. 5. p. 94. of Mr. Sale's tranda. (2) Prelim. Difc. to the Same p. 126, 1274. dion.

für les remparts (a). Il semble néanmoins que ce siège ait duré assez long- Sections tems, pour que Nébucadnezar, perdant patience, se soit allé divertir à Ribla (b), à moins que ce ne soit plutôt quelque affaire, qu'une partie de plaisir, des Babyqui lui ait fait entreprendre ce voyage. Durant le séjour qu'il fit à Ribla, ses louiens, Généraux Nébuzaradan , Nebusjasban , Kabsaris , Nergal , Jarézer & Rabmag \* , restérent devant Jérusalem, qu'ils prirent d'assaut au milieu de la nuit (c), après du Déluge un siège de douze mois. D'abord ils manquérent Sédécias & sa famille, qui 2411. Atâchoient de se sauver par la suite, mais ils les atteignirent le lendemain. A vant J. C. peine ce malheureux Prince eut-il été amené à Ribla devant Nébucadnezar, 588. que ce Monarque irrité, après lui avoir reproché sa persidie, sit mettre à mort en sa présence ses enfans, & tous ses amis, qui avoient été faits prifonniers avec lui: ensuite il ordonna qu'on lui crevat les yeux, & que chargé de chaînes d'airain on le transportat à Babylone dans ce trifte état (d)...

Nébuzaradan, Capitaine de fes Gardes, eut la commission de raser les murailles de Jérusalem, & de consumer par le seu le Temple, le Palais Roval, en un mot, toute la Ville. Cet ordre fut exécuté avec la dernière rigueur; & pour achever la tragédie, tous les habitans du Pays furent transportés en captivité, à l'exception d'un petit nombre, que le Vainqueur laissa pour cultiver la terre. Tel fut le traitement que les Juifs éprouvérent de la part des Chaldéens sous Nébucadnezar: ces derniers ayant dépouillé le Temple de tous ses ornemens, & mis en pièces la Mer d'airain, aussi-bien que

les deux Colomnes du même métail (e).

Parmi les captifs que Nébuzaradan emmena avec lui à Ribla, se trouvérent Séraja le Grand Sacrificateur, Sophonie le fecond Sacrificateur, les trois Gardes des Vaisseaux, le Général de Sédécias, & cinq de ses Conseillers, avec son Sécrétaire. Nébucadnezar les fit tous décapiter. Cependant, quelque irrité qu'il fût, ce Prince comprit qu'il devoit demeurer quelqu'un pour gouverner le malheureux reste des habitans du Pays, & donna cette charge à un certain Guédalja (f). D'un autre côté, ce Monarque témoigna une extrême bienveillance au Prophète Jérémie, ordonnant à Nébuzaradan de laisser au choix de ce Saint Homme de rester dans sa patrie, ou de se rendre avec lui à Babylone, pour y vivre dans son palais. Après cela Nébucadnezar prit encore une fois, en triomphe, le chemin de sa capitale, qu'il fortifia, & qu'il embellit, tant par les nouveaux habitans qu'il y amena, que par les prodigieux trésors qu'il apporta avec lui.

On croit (g) que l'or qu'il avoit acquis dans cette expédition, fut employé à construire une monstrueuse Statue d'or, qu'il érigea à l'honneur de son Dieu Bel, en la plaine de Dicra, dans le Pays de Babylone. Cette Statue

(a) Joseph. Antiq. L. X. c. 10.

(b) 2 Rois XXV. 6.

(c) Ibid. vers. 4. (d) V. huj. T. III. p. 139: (e) Ibid.

(f) Ibid. p. 140. (g) Prideaux Connect. Part. I. Book. II.

avoit:

(1) Antiq. Jud. L. X. C. 119. 00 3

IV.

<sup>\*</sup> Josephe (1) le nomme Nergelear, Aremantus, Emagar, Nahasaris & Echarampsaris.

IV. Hiltoire des Babyloniens.

Section avoit foixante coudées de hauteur & fix de largeur, & étoit d'or massif. Après avoir fait convoquer tous les Princes, Gouverneurs, Généraux, Juges, Tréforiers & Conseillers de son Empire pour assister à la Consécration de son Idole. il fit proclamer que tous ceux, de quelque nation qu'ils fussent, aussi-tôt qu'ils entendroient le son de certains Instrumens de Musique, auroient d'abord à se prosterner, & à adorer la Statue d'or que Nébucadnezar avoit érigée. fous peine d'être jettés dans une fournaise ardente (a). Les Juifs seuls, & en particulier Sadrag, Mésag & Abednégo refusérent d'obéir à cet ordre \*. Quand on les eut ramenés devant le Roi, ce Prince, instruit du peu de cas qu'ils faisoient de ses ordres (mépris dont il ne pouvoit pas douter. puisqu'ils osoient le faire éclater à ses yeux) ordonna que le feu de la sournaife fût rendu sept fois plus ardent que de coutume, & qu'on les y (b) jettât. Cet ordre fut exécuté sur le champ. On lia les trois amis de Daniel. & on les jetta, vétus comme ils étoient, dans la fournaise, qui se trouva tellement embrafée, que la chaleur fit mourir ceux qui les y jettérent (c). Peu de tems après Nébucadnezar demanda si l'on n'avoit pas jetté trois hommes liés au milieu du feu. & eut à peine reçu pour réponfe, oui, qu'il s'écria, je vois quatre hommes qui marchent sans être liés au milieu du feu, qui sont incorruptibles dans les flammes, & dont le quatrième est semblable à un Fils des Dieux (d). Alors Nébucadnezar s'étant approché de la porte de la fournaise, conjura les trois hommes, comme Serviteurs du Dieu Très Haut, de sortir de la fournaise, & de venir à lui. Ils le firent, & causérent un étonnement inconcevable à ceux qui se trouvérent présens, quand ils virent qui ni eux-mêmes, ni leurs habits, n'avoient pas éprouvé le moindre changement (e). Nébucadnezar bénit le Dieu de Sadrag, de Mésag & d'Abednégo, & ordonna que tout homme, de quelque Peuple qu'il fût, qui auroit proféré quelque blasphême contre un Dieu aussi puissant, seroit puni de mort, & que sa maison seroit détruite (f).

Après cet évenement mémorable, Nebucadnezar fut obligé de passer encore une fois l'Euphrate, pour tenir en bride les Peuples en-deçà de ce Fleuve qui commençoient à remuer. Il avoit été prédit qu'il soumettroit l'Egypte +, & qu'il traiteroit ce Pays comme il avoit fait celui de Judah: le

même

(a) Dan. III. 20. (d) Ibid. vers. 24, 25. (b) Ibid. vers. 19, 20. (e) Ibid. vers. 26, 27. (f) Ibid. vers. 28, 29. (c) Ibid. vers. 21, 22.

† Voici les paroles du Prophète (3). Prononce à haute voix une complainte sur Pharao, Roi d'Egypte, & lui dis: Tu as été semblable à un Lionceau au milieu des Nations, & tel qu'une Raleine

<sup>\*</sup> On pourra trouver étrange que Daniel, qui n'aura surement point adoré la Statue, n'ait pas été accusé aussi-bien que ses amis. On répond à cette objection (1), qu'il doit avoir été absent; ou que s'il a été présent, il étoit trop grand Seigneur pour qu'on osat intenter quelque accusation contre lui. On remarque (2) que vraisemblablement il a été présent, à cause qu'il n'y a pas la moindre apparence que dans une convocation si solemnelle & si génénérale, un Homme d'un rang aussi distingué auroit pu s'absenter; mais que ses ennemis n'ont pas osé commencer par lui, & ont d'abord attaqué ses amis, dont la délivrance garantit Da. niel de tout danger.

<sup>(1)</sup> Prideaux Connect. Part, I. Book H. (3) Ezéch. XXXII. 2, 3, 11, 30, 31.

## HISTOIRE DES BABYLONIENS. Liv. I. Cii. IX. 295

même fort étant réservé à la ville de Tyr \*. Destiné à accomplir cette me- Section naçante prédiction, Nébucadnezar mit le siège devant Tyr, & au bout de treize ans que dura ce siège, il ne trouva pour toutes ses peines que des Histoire des baby. maisons vuides d'habitans & de biens (a). Car les Tyriens, convaincus qu'ils des bab tomberoient tôt ou tard entre ses mains, résolurent de se retirer dans l'Ile, qui étoit vis-à-vis d'eux, & éloignée du rivage à la distance d'environ Année un demi-mille (d'Angleterre), où ils batirent une nouvelle ville, dans laquelle ils transporterent toutes leurs richesses, abandonnant à la fureur de Névant J. C. bucadnezar les murailles de leur ancienne ville, que ce Conquerant irrité fit 585. raser jusqu'aux sondemens (b). Il semble néanmoins que durant le cours de ce siège, il ait soumis à son obéissance quelques Pays voisins de Ter, & ac-

compli

(a) Supr. T. II. p. 95.

(b) Ibid.

Baleine dans la Mer: tu te lançois dans tes Flewves, & tu troublois tes eaux de tes piés, & tu embourbois les Fleuves. Ainsi a dit le Seigneur, l'Eternel, j'étendrai sur toi mon rêts, & je t'en-trainerai dans mon filet..... Car voici ce que dit l'Eternel, l'épée du Roi de Babylone viendra sur toi ... L'à font tous les Princes du Septentrion, tous les Sidoniens, qui sont descendus avec les blesses à mort, étant tremblans & confus malgré leur force ; & ils sont morts incirconcis avec ceux qui ont péri par l'épée. Pharao les verra (c'est-à-dire, Pharao verra la défaite des Sidoniens & des Tyriens, Nébucadnezar ayant conquis la Phénicie avant l'Egypte) & se consolera de la perte de ses sujets tués par l'épée. On ne sauroit douter que cette Prophétie ne regarde Nebucadnezar, si l'on considère que dans plus d'un endroit de ce Chapitre ce Monarque est désigné par le nom d'Assur, d'Elam &c. Le même Prophète fait (1) ailleurs une mention encore plus circonstanciée de la désolation d'Egypte. Jérémie s'énonce plus clairement encore, & nomme Nebucadnezar par son nom (2). Ainsi a dit l'Eternel le Dieu d'Israël: Voici je vais envoyer, & je ferai venir Nébucadnezar, mon serviteur... Et il viendra, & frappera le Pays envoyer, & je fera venir Nebucadnezar, man jeroteur... Et il vienara, & frappera le Pays d'Egypte. Ceux qui sont destinés à la mort, iront à la mort; ceux qui sont destinés à l'épée, se ront livrés à l'épée. Et j'allumerai un feu dans les maisons des Dieux d'Egypte, & il les brulera, & emmènera ceux d'Egypte captifs, & sortira du Pays en paix. Il brulera aussi les statues de la maison du Soleil qui est en Egypte, & il brulera au feu les maisons dts Dieux d'Egypte. Il y a plusieurs endroits parallèles dans ce Prophète (3).

Fils de l'Homme, dit le Prophète (4), parce que Tyr a dit touchant Jérusalem, Hà! celle qui étoit la porte des Peuples a été rompue.... l'Eternel a dit, j'en ai à toi, d Tyr! Je ferai venir contre toi du Septentrion Nébucadnezar, Roi de Babylone, le Roi des Rois. Les filles de ton Pays seront mises par lui au fil de l'épée: il dressera des terrasses, & lèvera des boucliers contre toi: & il posera ses machines de guerre contre tes murailles, & il démolira tes tours avec ses marteaux. La multitude de ses chevaux te couvrira de poussière: tes murailles trembleront du bruit de ses gens de cheval & des chariots, quand il entrera par tes portes, comme en entre dans une ville où il y a une brèche. Le pavé de tes rues sera brisé par les piés de ses chevaux: il sera passer votre Peuple au trancbant de l'épée, & les trophées de ta force seront jettés par terre. Ils feront leur butin de vos richesses, & pilleront vos marchandises, (ce dernier trait ne paroit pas s'accorder avec ce qui est dit de la retraite des habitans, qui laissérent la ville vuide, quand Nébucadnezar s'en rendit maître; mais peut n'avoir été allégué que pour marquer la grandeur de la désolation de Tyr) & ruïneront tes murailles, & démoliront tes maisons de plaisance, & jetteront au milieu des eaux tes pierres, ton bois, & la poussière même de tes bâtimens... Je te rendrai semblable à une pierre lissée : tu deviendras un lieu à secher des filets, & ne seras plus rebâtie. Tous les Princes de la Mer descendront de leurs trônes, & rejetteront leurs babits super-bes: ils seront remplis de frayeur, ils se mettront à terre, & seront frappés d'étonnement à cause de toi. La même prédiction se trouve en d'autres endroits des Révélations de ce Prophète (5).

(4) Ezéch. XXVI. 2-16. (s) Ibid, XXVII. XXVIIL.

<sup>(1)</sup> Ezéch. XXIX. XXX. XXXI. (2) Jérém. XLIII. 10—13. (3) Ibid. XLII. XLIV. XLVA &cc.

SECTION IV.
Histoire des Baby-loniens.

Année du Déluge 2427. A. vant J. C. 572.

compli ainsi les différentes prédictions de Jérémie & d'Ezéchiel. Ce fut pendant ce même siège qu'il envoya en Judée Nébuzaradan, à la tête d'un Détachement, pour punir les Juifs du meurtre qu'ils avoient commis en la personne de Guédalja leur Gouverneur. Conformément à cet ordre, il emmena avec lui tous les habitans qu'il put trouver, & dont le nombre n'alla qu'à 745, ce qui acheva la désolation de la Judée. Nous avons dit ci-dessus (a) ce que Nébucadnezar doit probablement avoir fait à Tyr, avant que d'en partir. Mais si d'un côté cette ville sut pour lui une source de peines & de dépenses, il en fut de l'autre amplement dédommagé par la conquête de l'Egypte, suivant la prédiction d'un Prophète (b). Autant que la ville de Tyr étoit puissante en ce tems-la, autant l'Egypte étoit-elle foible. les forces de ce Royaume étant alors divifées par une guerre civile entre Apriès & Amasis (c). Nous ne savons rien concernant cette expédition de Nébucadnezar en Egypte, que ce que nous trouvons sur ce sujet dans les Révélations de Jérémie & d'Ezéchiel, par lesquelles il paroit que les Egyptiens éprouvérent plus de maux de sa part, que n'avoit fait jusqu'alors aucun autre Peuple \*. Il faut que ç'ait été environ ce même tems, que les Lybiens, les Ethiopiens, & quelques autres Peuples voisins, furent domtés par Nébucadnezar, conformément aux prédictions faites sur ce sujet †. Pour ce qui concerne l'Egypte, on ne fait en quel état, ni fous quelles conditions il abondonna ce Pays, & s'il y établit ou non Amasis, si fameux parmi les Egyptiens, en qualité de Viceroi (d). La prospérité & l'éclat du règne de ce Roi

(a) Supr. T. II. p. 95. (c) Ibib. (b) Supr. T. I. p. 485. &c. (d) Ibid.

\* Outre les témoignages déjà allégués, nous avons sur ce sujet celui (1) de Jérémie, qui adresse à ceux qui croyoient avoir trouvé une retraite en Egypte, les paroles suivantes. Ainsia dit l'Eternel, le Dieu des Armées: si vous dressez votre face, résolus d'aller en Egypte, & que vous y entriez pour y séjourner, il arrivera que l'epée que vous craignez vous attrappera au Pays d'Egypte, & la famine dont vous êtes en peine vous joindra en Egypte, tellement que vous y mourrez. Et il arrivera que tous les hommes qui auront dresse leur face pour aller en Egypte, & y sejourner, mourront par l'épée, & par la famine, & par la mortalité: nul d'eux ne restera, ni n'échappera au mal que je m'en vai faire venir sur eux. Car ainst a dit l'Eternel des Armées, le Dieu d'Israël, comme ma colère & ma fureur ont été répandues sur les habitans de Jérusalem, de-même ma fureur se répandra sur vous, quand vous serez entrés en Egypte; & vous serez en étonnement, & en malédistion, & en opprobre; & vous ne verrez plus ce lieu ci (2).

\*\* tonnement, & en malédition, & en opprebre; & vous ne verrez plus ce lieu-ci (2).

† " Fils de l'Homme (3) prophétife & dis: Ainfi a dit le Seigneur, l'Eternel, hurlez,
diant, Hà la malheureule journée! Car la journée de l'Eternel est près, qui est une journée de nuage: ce sera le tems des Nations. La frayeur faisira l'Ethiopie, lorsqu'ils tomberont dans l'Egypte percés de coups, lorsque la multitude du Peuple d'Egypte périra, &
qu'elle sera détruite jusqu'aux sondemens. L'Ethiopie & la Lybie (Put) & la Lydie (Lud),
tous les autres Peuples, & les Ensans de la Terre avec laquelle j'ai sait mon alliance, tomberont avec eux sous le tranchant de l'épée. Ainsi a dit l'Eternel, ceux qui soutiendront
l'Egypte tomberont, & l'orgueil de son Empire sera détruit: ils tomberont dans l'Egypte par l'épée depuis la tour de Syène, dit le Seigneur l'Eternel. Et ils seront désolés au milieu des Pays désolés, & ses villes seront au milieu des villes rendues désertes. Et ils sauront que je suis l'Eternel, quand j'aurai mis le seu en Egypte; & tous ceux qui la soutenoient seront réduits en poudre. En ce jour-là j'enverrai des messagers pour estrayer l'Ethiopie, & son tourment sera comme à la journée d'Egypte.... voici elle vient (4).

(1) Jérém. XLII. (2) Ibid. vers. 15-12. (1) Ezéch. XXX. (4) Ibid, vers. 2—9.



#### HISTOIRE DES BABYLONIENS. Lrv. I. Cn. IX. 207

Roi Egyptien (au moins à en juger par le portrait que nous en font les Egyp- Secrion tiens memes (a) ) ne doit pas nous faire supposer que ce Prince étoit quelque chose de plus qu'un simple Viceroi du Monarque de Babylone: un Pro- Histoire phète avant prédit en termes formels, que les Egyptiens servient désolés du- des Babyrant quarante ans (b), ce qui est à peu près le tems qu'a duré le règne d'A- loniens. masis (c), dont la révolte contribua autant qu'aucune autre cause à la haine que (d) Cambyses conçut contre lui, après que les Perses eurent ravagé le

Royaume de Babylone. Mais sans nous arrêter à des choses douteuses, nous ajouterons simplement, que Nebncadnezar, à ce qu'on assure, porta ses armes jusques dans le cœur de la Lybie & de l'Ibérie, & qu'il surpassa à cet égard Hercule même (e). Jusqu'ici nous n'avons considéré ce Prince que comme un Guerrier. fupérieur à tous ceux qui l'ont précédé; mais à préfent nous allons l'envisager comme ayant aggrandi & embelli Babylone: c'est ce qui nous a engages à renvoyer à cet endroit la description de cette ville, qui fut redevable à ce Monarque de sa beauté, de la magnificence de ses Temples, en un mot de la plupart des choses qui ont été attribuées à Sémiramis, si l'on en excepte qu'elle en fut la Fondatrice: & véritablement, puisque c'est sous lui, & en quelque forte sous lui seul en qualité de Roi de Rabylone, que le Pays s'est trouvé dans un état florissant, & a étendu, conjointement avec les Mèdes, son empire sur plusieurs Peuples, on doit naturellement en in-

à cette Reine de l'Orient. Pour donner une description exacte de Babylone, nous n'avons presque rien à faire qu'à copier celle qu'un favant Auteur moderne en a faite (f).

férer que la capitale en question a acquis son plus grand lustre durant son règne, & que ce qu'on peut y avoir fait dans la suite, étoit plutôt destiné à la défendre contre les attaques de ses Ennemis, que pour servir d'ornemens

La Ville de Babylone a été fondée par Sémiramis suivant quelques-uns (g), ou par Bélus suivant d'autres (h); mais soit que Bélus ou Pul, soit que son tion de fils Nabonassar, le prémier Roi Babylonien du Canon de Ptolomée, en ait été Babylone. le Fondateur, c'est Nébucadnezar qui en a fait une des Merveilles du Monde. Les plus fameux ouvrages, en dedans ou autour de la ville, étoient les Murs de Babylone, le Temple de Bélus, le Palais de Nébucadnezar, les Jardins en l'air, les Bords du Fleuve, & le Lac fait par art, avec les Canaux pour mettre le Fleuve à sec: ouvrages qui en fait de dépense & de magnificence, n'ont jamais été surpassés que par la seule Muraille de la Chi-Les murs dont la ville étoit entourée, étoient à tous égards quelque railless chose de prodigieux; car ils avoient 87 piés d'épaisseur, 350 de hauteur, & 480 stades (c'est-à-dire, 60 milles d'Angleterre) de tour (i). Telles sont les dimensions suivant Hérodote, qui sut lui-même à Babylone; & quoiqu'il y

(a) Supr. T. I. p. 487.

(b) Ibid. p. 485. (c) Ibid. p. 491.

(d) Ibid. p. 489. Evang. Lib. IX. p. 456. Beros. ap. Joseph.

Tome III. Pp

(f) Prideaux Connect. of the Old and New Test.

(g) V. huj. T. III. p. 181. (b) Abyden. ex Megasth. apud Euseb. Præp. (e) Abyden. ex Megasth. apud Euseb. Præp. Evang. L. IX. p. 457. Quint. Curt. L. V. c. 1. vang. Lib. IX. p. 456. Beros. ap. Joseph. (i) Herodot. Lib. I. c. 178.

Section IV.

Histoire des Babyloniens.

ait des Ecrivains qui ne s'accordent pas avec lui à cet égard, il est certain néanmoins que plusieurs autres (a) nous donnent, ou exactement ou à très peu de chose, près les mêmes dimensions que lui \*. Ces murs formoient un quarré parfait (b), dont chaque côté étoit long de 120 stades, ou de 15 milles d'Angleterre: les pierres en étoient jointes ensemble avec du bitume (c) qu'on trouvoit aux environs de la ville (d), & faisoit un meilleur ciment que la chaux. Ces murs étoient entourés en dehors d'un large fossé plein d'eau, la terre, qu'on avoit tirée de ce fossé en le creusant, ayant servi à faire les pierres dont la muraille étoit composée (e); ensorte qu'on peut juger de la grandeur du fossé, par celle de la muraille. Chaque côté de ce quarré avoit 25 portes, en tout 100, d'airain massif. Entre chacune de ces portes & la porte suivante il y avoit trois tours, quatre autres tours à chaque angle de ce grand quarré, & outre cela encore trois entre ces angles & les portes, qui de chaque côté en étoient le moins éloignées. Chacune de ces tours surpassoit le mur en hauteur de dix piés, ce qui cependant ne doit s'entendre que de ces parties du mur que les tours défendoient (f): car comme une partie de la ville étoit inaccessible à cause d'un marais, on avoit épargné en cet endroit la dépense & le travail. A-la-vérité la symétrie en fouffroit, mais l'œconomie y trouvoit fon compte; quoique cela même ait quelque chose de surprenant dans un Prince tel que Nébucadnezar, qui fembloit avoir formé le dessein de mettre la dernière main à Babylone, tant en fait d'ornemens que de grandeur. Ce fut, à ce qu'il paroit, l'œconomie dont il s'agit, qui obligea dans la suite une Femme à achever les murs de Babylone, ou du moins à faire construire des tours aux endroits où il en manquoit: discussion où nous pourrons entrer, quand nous parlerons d'elle. Le nombre de ces tours n'alloit donc qu'à 250, ce qui étoit trop peu pour que les règles de la proportion fussent observées tout autour. A chacune des 25 portes de chaque côté du mur, répondoit une rue qui aboutissoit à une des portes du mur opposé: ainsi la ville doit avoir eu 50 rues, chacune longue de 15 milles (d'Angleterre), & qui se coupoient toutes à angles

(a) Plin. Histor. Natur. Lib. VI. c. 26. c. 9. p. 69. Arrian. de Expedit. Alexand. Philost. Lib. 1. c. 18. Lib. VII. c. 17. p. 296.

(b) Herodot. L. l. c. 178. (c) Ibid. c. 179. Quint. Curt. L. V. c. 1. (d) Supr. T. I. p. 261. in Not. (e) Herodot. ubi supr. c. 179.

Strabo Lib. XVI. p. 743. Diodor. Sicul. L. II. (f) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 7. p. 68.

\* Diodore de Sicile diminue les dimensions de ces murs, comme nous l'avons vu (1), & retranche quelque chose de la hauteur qu'Hérodote leur donne, quoiqu'il paroisse en augmenter la largeur, en disant que six chariots pouvoient y aller de front, au-lieu qu'Hérodote assure qu'un seul chariot pouvoit y tourner. A quoi cet Historien ajoute qu'il y avoit audessus de la muraille, des deux côtés, des bâtimens hauts d'un étage (2), ce qui donne moyen de le concilier à cet égard avec Diodore de Sicile. On a observé (3) que ceux qui ne donnent que 50 coudées de hauteur à ces murailles, les représentent telles qu'elles étoient du tems de Darius Hystaspes, qui les avoit sait abattre jusqu'à cette hauteur. Mais nous n'aurions jamais sait, si nous voulions insister sur la dissérence des sentimens de tous les Ecrivains qui ont parlé de cette ville.

(1) V. huj T. III. p 181. (2) Herodot. L. I. c. 179. (3) Prideaux Connect. of Old and New Test, Part. J. Book II.

droits (a). A ces rues entières il en faut ajouter encore quatre autres, qui Section n'étoient proprement que des rangées de maisons, dont les portes étoient tournées vers la partie intérieure de la muraille. Ces quatre rues étoient Histoire larges chacune de 200 piés (b), au lieu que les rues entières n'avoient que loniens. 150 piés de largeur. On voit par la manière dont ces 50 rues s'entre-coupoient, que la ville doit avoir été partagée en 676 quarrés, dont chaque côté étoit de quatre stades & demie, c'est-à-dire, tout le tour de deux milles & un quart. Les maisons, dont ces quarrés étoient garnis, avoient chacune trois ou quatre étages, & étoient toutes extrêmement ornées (c). L'intérieur des quarrés étoit vuide, & embelli de parterres, de jardins, ou d'autres choses destinées à la commodité ou à l'agrément.

Un bras de l'Euphrate partageoit la ville en deux, & passoit tout au milieu du Septentrion au Midi \*. Il y avoit sur le Fleuve, au centre même de la ville, un pont long d'un stade (d) ou davantage, & même beaucoup dayantage, s'il en faut croire ceux qui prétendent qu'il étoit de cinq stades, quoiqu'il n'eût que 30 piés de largeur (e): controverse que nous ne serons jamais en état de terminer †. Quoi qu'il en soit à cet égard, on assure que ce pont étoit fait avec beaucoup d'art (f), & que sa construction remédioit à un défaut qu'il y avoit dans le lit même du Fleuve, qui étoit trop sablonneux en cet endroit. Aux deux bouts du pont étoient deux Palais (g), l'ancien Palais au côté Oriental, & le nouveau Palais au côté Occidental du Fleuve. Le prémier occupoit quatre des (h) quarrés dont il a été parlé, & l'autre neuf (i). Le Temple de Bélus, qui étoit à côté de l'ancien Palais, remplissoit un des guarrés. Toute la ville étoit située dans une belle plaine (k). La partie, qui étoit au côté Oriental du Fleuve, formoit l'ancienne ville, (1); & l'autre partie, qui étoit du côté Occidental, avoit été ajoutée par Nébucadnezar (m); l'une & l'autre étant renfermées dans le grand

(a) Herodot. Lib. I. c. 180.

(b) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 7. p. 68.

(c) Herodos. L. II. c. 180. Philost. L. I.

(d) Strabo ubi supr. p. 738. (e) V. huj. T. III. p. 182.

(f) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 8. p. 68. Herodot. Liv. I. c. 186. Quint. Curt. Lib. V. c. 1. Philostr. L. I. c. 18.

(g) Beros. apud Joseph. Antiq. L. X. c. 11.

Diod. Sicul. Lib. II. c. 8. p. 68. Quint. Curt. Lib. V. c. 1. Philostr. Lib. I. c. 18. V. huj. T. III. p. 182.

(b) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 8. p. 68.

(i) Ibid.

(k) Herodot. Lib. I. c. 178.

(1) Beros. apud Joseph. Antiq. Lib. X. c. 11.

(m) Ibid.

\* Il semble que c'ait plutôt été une branche (1) de l'Euphrate, que ce Fleuve même, qui partageoit la ville. Dans les Cartes de Ptolomée cette ville est située sur la Nabarmalka, ou Rivière Reyale.

† Il s'ensuivroit de la prémière mesure, que la ville n'étoit pas située sur l'Euphrate, mais fur une branche de ce Fleuve, ou sur quelque canal creusé exprès; & de la dernière, qu'elle étoit située sur le Fleuve même. Cependant, puisque les deux Auteurs s'accordent au sujet de la largeur du pont, nous panchons à croire que la prémière longueur est la véritable, l'autre n'ayant aucune proportion avec la largeur. Et il faudroit conclure de-là, que Babylone n'avoit pas d'abord été située sur l'Euphrate. On pourroit alléguer d'autres argumens sur ce sujet: mais la chose étant trop obscure, nous les passerons sous silence.

SECTION IV. Histoire des Babyloniens.

grand quarré des quatre murailles. La figure de Babylone semble être une imitation de celle de Ninive, dont le tour étoit aussi de 480 stades: mais quoiqu'à cet égard il y eût une parfaite égalité entre ces deux capitales. Ninive, dont la figure étoit un quarré oblong (a), étoit moins grande que Babylone, dont la figure formoit un quarré parfait. On croit que Nébucadnezar après avoir détruit Ninive, résolut de rendre la capitale de son Empire plus grande que n'avoit été cette ancienne capitale de l'Empire d'Assirie (b); & que ce fut dans le dessein de peupler Babylone à proportion de la grandeur qu'il alloit lui donner, qu'il y transporta un si grand nombre de captifs (c) des Pays qu'il avoit conquis; quoique cette dernière supposition puisse être combattue par la considération, que Nébucadnezar ne suivoit en cela qu'une coutume constante des Rois d'Assirie, qui regardoient la méthode en question comme le meilleur moyen de s'assurer à eux-mêmes, & à leurs Successeurs, les conquêtes qu'ils faisoient.

Cependant il paroit que cette ville ne fut jamais bien peuplée, & que même dans son plus grand éclat, elle a pu être comparée à une Fleur, qu'on admire un jour, mais qu'on ne retrouve plus le lendemain. Car elle n'à pas eu le tems, comme nous le verrons dans la suite de cet Ouvrage, d'attendre ce degré de grandeur que Nébucadnezar se proposoit de lui donner; à cause que peu de tems après, Cyrus transféra le siège de l'Empire à Suse, ce qui fit tomber Babylone en décadence. Ce qu'il y a de vrai néanmoins, c'est que jamais Pays n'auroit été plus propre à nourrir une si prodigieuse multitude que celle que Nébucadnezar vouloit y faire habiter, si le Roi des Rois avoit trouvé bon de faire réussir son dessein \*. Mais Nébucadnezar ne vécut

(e) Ibid. (a) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 3. p. 65. (b) Prideaux Connect. &c. Part. I. Book II.

\* On croit que ce dessein ne fut jamais exécuté: car Quinte-Curce rapporte (1), que ,, lorsqu' Alexandre arriva à Babylone, la ville n'étoit bitie que dans l'espace de 90 stades, ce qui ne peut être entendu qu'en longueur. Or supposant que la largeur égalât la longueur, qui " est tout ce qu'on peut accorder, il s'ensuivra qu'il n'y avoit de bâti que 8100 stades en 29 quarré. D'où il résulte que tout l'espace rensermé dans les murailles contenant 14400 stades en quarré, il y en avoit 6300 qui n'étoient point bâtis, & qui étoient labourés ou ensemencés, au rapport du même Historien. Les maisons outre cela n'étoient point contigues, ayant de chaque côté un vuide qui les séparoit les unes des autres: cette manière de bâtir leur ayant paru la plus sure, dit Quinte Curce. Voici ses propres termes, Ac ne totam quidem urbem testis occupaverunt, per XC stadia habitatur, nec omnia continua sunt, credo quia tutius visum est pturibus locis spargi. C'est-à-dire, toute la ville n'est pas bate; elle ne l'est que dans l'esface de 90 stades, encore les bâtimens ne sont-ils point contigus: apparemment parce qu'on a cru qu'il y avoit plus de sureté à habiter ainst dans des maisons séparées les , unes des autres. On rapporte d'ordinaire ce plus de sureté au danger du feu, mais il re-», garde proprement la conservation de la fanté. Car c'est par ce moyen qu'on évite dans ces Pays chauds ces suffocations & les autres inconvéniens où l'on s'expose infailliblement 22 lorsqu'on habite des maisons fermées & pressées. C'est pour cette raison qu'à Delhy, ca-" pitale des Indes, & dans les autres villes de ces climats brulans, les maisons sont isolées. , & séparées les unes des autres. L'ancienne Rome étoit construite de cette manière. Tout " cela joint ensemble fait voir que Bubylone étoit plus grande en apparence qu'en réalité. " Car à ce compte la plus grande partie de l'espace qu'elle contenoit, ne sut jamais ba-, tie; en quoi elle a été inférieure à Winive, qui n'ayant pas moins d'étendue qu'elle dans fon enceinte, n'avoit aucun endroit vuide, du moins que nous fachions. Une , preu-

(1) Brideaux. Connect. of the Old and New Test. Part. I. Book II.

# HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX.

pas affez longrems, & le Royaume même ne subsista pas autant qu'il falloit. pour que ce projet pût réussir.

SECTION IV.

Histoire loniens.

" preuve même qu'elle étoit remplie d'habitans, c'est que du tems de Jonas il s'y trouvoit des Baby-" 120, 000 enfans qui ne savoient point discerner leur main gauche de leur droite".

Nous observons sur ce passage, qu'on ne sauroit tirer aucune conséquence de ce que Ouinte-Curce rapporte dans un tems où la ville étoit en partie ruinée, & plusieurs maisons entièrement abandonnées. Les espaces peuvent fort bien avoir été mis en prairies ou en terres labourables; car quand Alexandre vint à Babylone, cette ville doit n'avoir été qu'un monceau de ruïnes, en comparaison de ce qu'elle étoit autresois. Ainsi en adoptant même le rapport de Quinte-Curce, il ne s'ensuit autre chose, sinon que Babylone étoit dans cet état quand Alexandre y vint, & nullement qu'elle avoit été telle lorsqu'elle étoit le siège de la Monarchie Babylonienne. Outre cela, ce qu'on allègue dans la citation qu'on vient de lire, pour confirmer le témoignage de Quinte-Curce touchant l'espace vuide qu'il y avoit entre les maisons, & l'exemple de la ville de Delby, & de quelques autres villes situées dans des Pays chauds, dans lesquelles il y a de grands vuides, ne prouvent rien contre nous, qui ne mettons dans une longueur ou largeur de 15 milles (d'Angleterre) que 25 rues, ou 26, en comptant pour une rue les deux rangées de maisons dont il a été parlé. Une ville, bâtie suivant cette proportion, doit avoir eu assez d'air, & chaque maison a certainement eu par derrière assez d'espace vuide pour prévenir toute insection. Ce qu'on dit de la ville de Delhy. & de quelques autres villes de l'Orient, dans lesquelles il y a souvent de grands vuides entre les bâtimens, n'empêche pas qu'il n'y ait d'autres villes, sous un climat pour le moins aussi chaud, dont les maisons sont fort près les unes des autres, & les rues si étroites qu'un de nos caroffes auroit peine à y paffer, comme Canton dans la Chine, & quelques autres villes dans

ce même Empire, & ailleurs.

Enfin, il est presque certain que Ninive n'a jamais été aussi grande que Babylone, malgré ce qu'on prétend inférer de 120, 000 enfans qui ne pouvoient pas distinguer leur main droite d'avec leur main gauche, ce qui, comme nous l'avons (1) observé ci dessus, peut s'entendre aussi bien de leur aveuglement en fait de Religion que de l'infirmité de l'enfance, & est une manière de parler métaphorique, qui répondoit exactement au but de la mission de Jonas, qui étoit d'ouvrir leurs yeux, afin qu'ils vissent le danger auquel ils se trouvoient exposés. Du tems de Jonas, Ninive étoit encore dans une sorte d'état d'enfance (2). Il n'y avoit point encore de Roi d'Assyrie, reconnu comme tel (3). D'où il senfuit qu'on ne fauroit supposer, avec la moindre vraisemblance, que du tems de Jones cette ville fut beaucoup plus considérable que Babylene même, quand cette dernière fut parvenue au plus haut point de sa grandeur. Il n'est même guères plus raisonnable de s'imaginer que la chose ait pu être, lorsque Ninive eut acquis toute sa grandeur: car il paroit par l'Histoire de tous les Rois Assyriens de Ninive, que leur Souveraineté sur les différentes parties de leur Empire, comme on l'apelle, n'a jamais été bien établie, mais qu'ils ont toujours eu des guerres étrangères sur les bras: desorte qu'ils subsikoient plutôt du butin qu'ils faisoient en pillant de tems en tems quelque Royaume voisin, que des revenus fixes que leur fournissoient les Peuples qu'ils avoient soumis, & qui n'attendoient que, la prémière occasion pour secouer leur joug. Esar-baddon étoit le plus puissant d'eux tous, puisqu'il étendoit son empire sur l'Egypte, avantage que n'avoit eu aucun de ses Prédécesseurs: & il avoit pris le vrai chemin de se former une Monarchie, que ses ancêtres avoient vainement tâché d'acquérir : mais étant venu à mourir au milieu de cette route, & ayant, à ce qu'il paroit, eu pour Successeur un Prince indolent, le Royaume alla de plus en plus en décadence. Nebucadnezar semble avoir été celui auquel la Famille Assyrienne a du son plus grand éclat. Et les heureux succès, aussi bien que la longueur de son règne, suffisent pour nous convaincre que ce Monarque éleva Babylone à un degré de grandeur & de magnificence que Ninive n'a jamais pu atteindre. Si l'on ajoute à cela l'ardeur avec laquelle il s'appliqua à embellir Babylone & à l'aggrandir, il ne sauroit plus nous rester aucun doute qu'elle ne l'ait emporté à ces deux égards sur Ninive, quoique néanmoins nous ayons de la peine à croire que la prémière de ces villes ait été d'une aussi prodigieuse étendue qu'on le prétend.

(3) Ibid.

<sup>(1)</sup> V. huj. T. III. p. 197. in Not. (2) Ibid.

SECTION IV.

Histoire des Babyloniens.

Le Temple de Bélus est le second ouvrage, fait à Babylone, qu'on attribue à Nébucadnezar (a). Nous avons déjà donné la description de ce Temple ou de cette Tour dans un autre endroit (b), en y joignant notre sentiment touchant celui qui en a été le prémier Fondateur (c): cependant, pour que le Lecteur en ait une idée plus claire, nous ajouterons ici quelques particularités. On y montoit par un escalier en dehors, le long des huit tours, qui ensemble n'en formoient qu'une, comme on peut le voir dans la Figure que nous en avons donnée. Nous avons déjà vu le but qu'on s'étoit proposé dans la construction de la plus haute de ces tours. La partie la plus élevée de cette tour semble avoir été un Observatoire (d), qui à ce qu'on assure a servi aux Babyloniens a acquérir leur prétendue habileté en Astronomie. On croit que le Temple de Bélus ne consista que dans cette seule tour jusqu'au tems de Nébucadnezar; mais que ce Prince, à l'exemple de ce qu'il avoit fait par rapport à d'autres anciens bâtimens de la ville (e), l'aggrandit (f), en faifant construire tout autour de nouveaux Edifices (g), qui occupoient un quarré. dont chaque côté étoit de deux stades, & qui avoit précisément un mille (d'Angleterre) de tour. Ce quarré avoit 1800 piés de plus que celui du Temple de Jérusalem (h). En dehors de ces Bâtimens il y avoit un mur, dans l'enceinte duquel ils étoient renfermés, & qui, à en juger par les règles de Symétrie suivant lesquelles la ville a été probablement bâtie, est supposée (i) avoir égalé en grandeur le quarré où le Temple en question étoit placé. & par cela même avoir eu en circonférence deux milles & demi (d'Angleterre). Il y avoit dans ce mur plusseurs portes, toutes de cuivre (k), par lesquelles on alloit au Temple, & qu'on croit (1) avoir été formées de la Mer d'airain. aussi-bien que des Colomnes & des Vaisseaux de ce même métal que Nébucadnezar avoit emportés de Jérusalem; car nous lisons qu'il confacra dans ce Temple les dépouilles du Temple de Jérusalem (m). On voyoit dans ce Temple plusieurs Idoles d'or massif, & une entr'autres (n) haute de 40 piés, & qu'on suppose (0) avoir été la même que Nébucadnezar avoit érigée à l'honneur de son Dieu dans la Plaine de Dura (p). On prétend que cette dernière avoit 60 coudées, ou 90 piés de hauteur. L'extrême différence qu'il y a entre ces deux mesures, a fait conjecturer (q) que la hauteur du pié-d'estal est comprise dans les 90 piés, & que les 40 piés marquent simplement la hauteur de la Statue \*. Comme cette Statue contenoit 1000 talens Baby-

(a) Beros. apud Joseph. Antiq. Lib. X. c. 11. (b) Supr. T. I. p. 261. &c.

(c) Ibid. p. 263.

(d) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 9. p. 69.

(e) Beros. ubi supera.

(f) Ibid. (g) Herodot. Lib. I. c. 181.

(b) Prideaux Connect. of Old and New Test.

(i) Ibid.

(k) Herodot. ubi fupr.
(l) Prideaux ubi fupr.

(18) Dan. I. 2. 2 Chron. XXXVI. 7.

(n) V. huj. T. III. p. 239.

(p) V. huj. T. III. p. 254.
(q) Prideaux ubi supr.

\* Cette énorme Statue d'or, avec son pié-d'estal, ou sans lui, doit avoir été quelque chose de merveilleux, principalement si le tout étoit d'or pur. Nous ne dirons rien des proportions qu'un savant Ecrivain a attribuées depuis peu(1) à cette Statue. Il se peut qu'elles soient justes,

#### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX. 303

Babyloniens d'or, la valeur en montoit à trois millions & demi de livres ster- Section ling (a'. En un mot, comme le poids des Idoles, dont Diodore fait particulièrement mention, ajouté à celui des Vases sacrés, contenoit plus de 5000 talens d'or, on aura (b), en ajoutant à cette somme les 1000 talens d'or de des Babyla grande Statue, la valeur de plus de vingt & un millions de livres sterling, & autant pour les Utensiles non spécifiés (c). Nous remettons la chose au jugement de nos Lecteurs, en nous contentant d'ajouter que notre Auteur suppose que le Trésor en question avoit été amasse durant l'espace de 2000 ans, & que comme il se trompe probablement dans cette supposition, il pourroit bien aussi s'abuser dans son calcul; le butin que sit Xerwes, lorsqu'il détruisit ce Temple, pouvant être considérablement diminué, & cependant avoir été un dédommagement suffisant des dépenses qu'il avoit saites dans son expédition contre la Grèce.

Près du Temple (d), & au même côté Oriental du Fleuve, étoit le vieux Les deux Palais des Rois de Babylone, qui avoit quatre milles (d'Angleterre) de cir- Palais.

(a) Prideaux ubi supr. (b) Ibid.

(c) Ibid.

(d) Strab. Lib. XVI. p. 737.

justes, quoique nous soyions aussi peu disposés à les admettre, qu'à adopter le sentiment qu'il prête à Diodore de Sicile, savoir, que cet Historien auroit cru que la (1) Statue dont il parle, étoit la même que celle que Nébucadnezar avoit érigée dans la Plaine de Dura. Il suffira d'observer que le même Ecrivain (2) croit que cette Statue, quelle que puisse avoir été sa grandeur, ne pesoit que 1000 talens Labyloniens, & ainsi ne valoit que trois millions & demi de livres sterling, suivant la valeur du talent Babylonien dans l'Onomasticon de Pollux. La Statue d'or dont parle Diodore, étoit dans le Temple de Belus (3), où Herodote met aussi expressement deux Statues d'or massif, l'une représentant Jupiter, ou Belus (4), assis sur un trône d'or, & ayant devant lui une table du même métail, le tout ensemble pesant 800 ta-lens Babyloniens. L'autre Statue étoit haute de 12 coudées, & toute d'or massif: ainsi, en cas que le poids en ait aussi été de 800 talens, il saut qu'elle ait été beaucoup plus grande que la prémière, qui ne pesoit que cela, avec la Table & le Trône d'or. Cependant Hérodote (5) trouve la somme prodigieuse, & ne la rapporte que sur la foi des Chaldeens. Quelle que puisse avoir été la différence entre les poids de ces deux Statues, il paroit clairement que Diedore, en ne mettant que 1000 talens pour sa Statue haute de 40 piés s'abuse étrangement, & par consequent que notre Auteur (6) n'auroit pas du admettre une pareille absurdité, ou avoir supposé que la Statue étoit creuse, & simplement recouverte d'une épaisse plaque d'or: mais bien loin de faire une semblable supposition, il dit en termes formels qu'elle étoit d'or massif (7).

Nous avons déclaré ci-dessus (8), que nous n'étions pas surs si Hérodote, en parlant en apparence de la grandeur d'une Idole & du poids d'une autre, n'a pas voulu parler d'une seule & même Statue. Une des raisons de cette incertitude entre autres, est qu'il ne marque pas qui la dernière Idole représentoit. Or est-il naturel de croire qu'un Historien aussi exact, en faisant la description du Temple de Babylone, ait oublié une circonstance aussi essentielle? C'est ce qui nous porte à croire que c'étoient deux Jupiters, & conséquemment la même Divinité, & peut être aussi la même Statue. Si la chose a été ainsi, il lui a paru superflu de répéter le même nom. Quoi qu'il en soit, comme la chose nous a paru douteuse (9) auparavant, nous avouons ingénument n'avoir pas encore assez de lumières pour discerner la

vérité dans cette occasion.

<sup>(1)</sup> V. huj. T. III. p. 183. (2) Prideaux ubi fupr. (3) V. huj. T. III. p. 183. (4) Ibid p. 239. (5) Libe I. C. 183.

<sup>(6)</sup> Prideaux ubi supr. (7) Ibid. (8) V. huj. T. III P. 239.

<sup>(9)</sup> Ibid.

IV.

Histoire des Baby-loniens.

cuit. Vis-à-vis, de l'autre côté du Fleuve (a), étoit le nouveau Palais bâti par Nébucadnezar: il étoit quatre fois aussi grand que l'autre, ayant huit milles de tour. Nous avons déjà profité des Monumens Historiques qui nous restent, pour faire la description de ces deux Palais (b); & tout ce qui nous reste à ajouter, est que le nouveau Palais, malgré son étonnante grandeur, a été achevé dans l'espace de quinze jours (c).

Les fardins susp.ndus.

Mais rien n'étoit plus propre à exciter l'admiration, que les Jardins suspendus que Nébucadnezar avoit faits pour plaîre à sa femme Amyte, ou Amytis (d), qui étoit originaire de Médie (e), & qui souhaitoit d'avoir à Babylone quelque chose de semblable aux Montagnes & aux Forêts de son Pays. Ces jardins contenoient, à ce qu'on assure, un quarré de quatre plethres (f), c'està-dire, de quatre cens piés de chaque côté. Ils formoient plusieurs larges terrasses, posées en amphithéatre, & dont la plus haute égaloit la hauteur des murs de la ville. On montoit d'une terrasse à l'autre par un escalier large de dix piés. La masse entière étoit soutenue par de grandes voutes bâties l'une fur l'autre, & fortifiée d'une muraille de vingt & deux piés d'épaisseur, qui l'entouroit de toutes parts. Sur le sommet de ces voutes on avoit posé de grandes pierres plattes de seize piés de long, & de quatre de large. On avoit mis par dessus une couche de roseaux, enduits d'une grande quantité de bitume, sur laquelle il y avoit deux rangs de brique liés fortement ensemble par du mortier. Tout cela étoit couvert de plaques de plomb, & sur cette dernière couche étoit posée la terre du jardin. Ces plattesormes avoient été ainsi construites, asin que l'humidité de la terre ne s'écoulât pas au travers des voutes. La terre qui y avoit été jettée étoit si profonde, que les plus grands Arbres pouvoient y prendre racine. Aussi les terrasses en étoient-elles couvertes, aussi-bien que de toutes sortes de Plantes & de Fleurs propres à réjouir la vue. Sur la plus haute terrasse il y avoit un aqueduc, par le moyen duquel on tiroit du Fleuve l'eau qu'il falloit pour arroser le jardin.

Digues, Canaux & Lac. Les autres ouvrages attribués à Nébucadnezar par Bérose (g) & par Mégasthène ou Abydène (b), sont les Digues de l'Euphrate, les Canaux artisciels, & le Lac qu'on prétend avoir été creusé par ordre de Sémiramis (i). Le principal de ces Canaux est connu sous le nom de Naharmalca, & est le Basilicos Potamos des Grecs (k). Le Lac étoit destiné à prévenir les débordemens du Tigre & de l'Euphrate, comme le Lac Mæris en Egypte l'étoit à distribuer les eaux du Nil (l). L'usage de l'un & de l'autre étoit précisément le même, savoir, d'arroser le Pays dans des tems de sècheresse, & d'empêcher le dommage que causent les débordemens (m). Ce Lac, s'il en saut croire les Historiens, étoit beaucoup plus grand que celui d'Egypte, puisqu'il avoit de circuit, suivant quelques-uns (n), 210 milles (d'Angleterre),

(s) Diodor. Sicul. L. II. c. 8. p. 69. Phyloft. Lib. I. c. 18.

(b) V. huj. T. III. p. 182.

(c) Beros. apud Joseph. Antiq. L. X. c. 11.

(d) Ibid.

(e) V. huj. T. III. p. 218.

(f) Diodor. Sicul. Lib. II. c. 10. p. 70.

(g) Beros. ubi supr.

(b) Apud Eufeb. Præpar. Evang, Lib. IX.

(i) V. huj. T. III. p. 182.

(k) Supr. T. I. p. 93. (l) Ibid. p. 356.

(m) Prideaux ubi fopr.

(n) Herodot. Lib. I. c. 185.

& suivant quelques autres (a), seulement 160, l'une & l'autre de ces mesu- Secrient res donnant un quarré (car c'en étoit la figure) bien plus grand que le Lac d'Egypte, qui cependant passoit pour un ouvrage trop considérable pour a- Histoire voir pu être fait par des hommes. Mais si ce dernier Lac étoit inférieur à des Babyl'autre en longueur & en largeur, il l'emportoit par sa prosondeur, qui étoit loniens. en quelques endroits de 50 brasses (b), au-lieu que celle du Lac Babylonien n'étoit que de 35 (c), ou tout au plus de 75 pies (d): variété dont on tâche de rendre raison, en supposant que l'un donne la mesure depuis la surface des côtés du Lac, & l'autre depuis le sommet des chaussées qu'on avoit élevées par dessus tout autour (e).

On prétend que ce Lac fut creusé pour contenir le Fleuve, qu'on avoit détourné, pendant qu'on construisoit, par ordre de Nébucadnezar (f), la grande muraille de brique & de bitume qui devoit servir de quai des deux côtés du Fleuve. Ces murailles contribuoient également à la fureté, à la commodité, & à l'agrément de la ville (g), & s'étendoient des deux côtés de l'Euphrate de toute la longueur de la ville (h), & même davantage, suivant quesques-uns (i), qui lui donnent 160 stades, ou 20 milles (d'Angleterre); d'où l'on infère (k) qu'elles doivent avoir commencé deux milles & demi au dessus de la ville, & fini deux milles & demi au dessous, toute la longueur de la ville n'avant été que de 15 milles, tels que ceux dont il est ici question. Ces murailles étoient de même épaisseur que celles qui entouroient la ville; & Nébucadnezar avoit fait construire dans chacune d'elles des portes d'airain (1), vis-à-vis de toutes les rues, qui coupoient le Fleuve, avec des descentes qui y conduisoient. Ces portes étoient ouvertes pendant le jour, mais la nuit on les tenoit fermées. Bérose, Mégasthène, & Abydène, font Nébucadnezar auteur de tous ces ouvrages: mais Hérodote attribue les deux quais du Fleuve & le Lac à une Reine nommée Nitoeris, qui règna après Nébucadnezar, & qui, pour avoir mis la dernière main aux ouvrages que ce Monarque avoit laissés imparfaits, a peut-être été envisagée par Hérodote comme avant le plus de droit à l'honneur de l'entreprise (m). Quand même les ouvrages, dont nous venons de parler, auroient été au dessous de ce que nous venons de voir, nous n'aurions pas fait un portrait trop flatté des Babyloniens, qui nous sont représentés comme un Peuple habile & laborieux (n). D'un autre côté, quand Nébucadnezar n'auroit simplement que commencé ces ouvrages, il faudroit cependant lui accorder la prémière place parmi ceux qui ont tâché de s'immortaliser par d'immenses & de magnifiques travaux: mais s'il les a achevés, il n'est guères possible d'outrer son éloge, au moins à cet égard.

(a) Megasth. apud Euseb. Lib. IX.

(b) Supr. T. I. p. 356. (c) Herodot. Lib. I. c. 185.

(d) Megasth. ubi supra.

(e) Prideaux Connect. of the Old and New Test.

(f) Abyden. apud Euseb. Præp. Evang. Lib. IX. Herodot. ubi supr, Diodor. L. II. c. 9. p. 69.

Tome III.

(g) Abyden. ubi fupr.

(b) Herodot. ubi supr.

(i) Beros. ap. Joseph. Antiq. L. X. c. 11. (k) Prideaux ubi supr.

Nous

(1) Comp. Beros. ubi supr. cum Herodot. ubi fupr.

(m) Prideaux ubi supr. (n) V. huj. T. III. p. 263.

SECTION IV. Histoire des Eaby-Joniens.

Nous venons de contempler ce prémier Monarque Babylonien, proprement ainsi nommé, dans tout l'éclat de sa majesté, tant au dedans de son Pays qu'au dehors: ce qui nous reste à dire de lui, sera d'une toute autre nature: car nous le verrons dans un état d'égarement d'esprit & d'anxiété. qui, suivant la manière dont on entend ordinairement le texte sacré, le mettoit au dessous des derniers des hommes: exemple redoutable pour tous les Monarques, qui, enslés d'orgueil, s'attribuent à eux-mêmes une puissance dont ils ne font que les dépositaires.

nezar.

Année

A peine fut-il de retour de la guerre qu'il avoit faite hors de son Pays dudu Deluge rant seize ou dix-sept ans, que, sier d'avoir conquis l'Egypte, l'Etiophie & 2429. A- la Lybie, & foumis presque toute la Syrie, il sit dans son Palais un songe. vant J. C. que nous exprimerons dans les propres termes qu'il employa en le racontant à Daniel (a)., Voici je voyois un arbre au milieu de la terre, qui étoit " excessivement haut. Cet arbre-là étoit devenu grand & fort, & son som-, met touchoit les Cieux, & il se faisoit voir jusqu'au bout de la Terre. Ses branches étoient belles, & il étoit chargé de fruits capables de nourrir toutes fortes d'animaux. Les bêtes des Champs se mettoient à l'ombre au desfous de lui, & les oiseaux du Ciel demeuroient sur ses branches; & tout ce qui avoit vie, y trouvoit dequoi se nourrir. J'eus cette vision étant sur mon lit. Alors celui qui veille & qui est faint, descendit du Ciel, & cria d'une voix forte: abattez l'arbre par le pié, coupez-en les branches, faites-en tomber les feuilles, & répandez-en les fruits; que les bêtes qui sont dessous s'ensuyent, & que les oiseaux s'envolent de dessus ses branches: laissez-en néanmoins en terre la tige avec ses racines; qu'elle foit liée avec des chaînes de fer & d'airain parmi les herbes des Champs; qu'elle foit mouillée de la rosée du Ciel, & qu'elle paisse avec les bêtes fauvages l'herbe de la terre. Que fon cœur d'homme foit changé, & qu'on lui donne un cœur de bête, & que sept tems se passent sur elle. C'est ce qui a été ordonné par ceux qui veillent; c'est la parole & la demande des saints; jusqu'à ce que les vivans connoissent que c'est le très-haut, qui a la domination sur les Royaumes. qui les donne à qui il lui plaît, & qui établit Roi, quand il veut, le dernier d'entre les hommes ".

Explique.

Après avoir inutilement communiqué ce fonge à fes Sages, à fes Aftrologues & à ses Chaldéons, Nébucadnezar en fit part enfin à Daniel, ou (b) Belsazzar. On a de la peine à comprendre pourquoi, après les preuves qu'il avoit de l'habileté de Daniel, & de la puissance de son Dieu, il ne commença pas par le confulter, à moins qu'on ne suppose qu'il y ait eu en lui quelque derangement d'esprit. Quoi qu'il en soit, quand il eut rapporté son songe à Daniel dans les termes qu'on vient de lire, ce dernier en fut consterné pendant une heure, & les pensées qui lui venoient jettoient le trouble dans son esprit (c). Revenu à lui-même, il souhaita que le malheur présagé n'eût jamais lieu, & demanda à être dispensé d'en donner l'explication. Nébucadne-

(c) Ibid. vers. 19-

281

(a) Dan. IV. 10-17.

(b) Ibid. vers. 9.

SECTION IV.

Histoire

zar lui commanda de parler sans déguisement ni crainte, & reçut de lui l'interprétation suivante. Que l'Arbre qu'il avoit vu, le désignoit sui-meme; que l'ordre de celui qui veille, & qui est saint, concernant l'Arbre, significit qu'il seroit chassé de la compagnie des hommes, & deviendroit une Béte des Babfauvage, & resteroit telle jusqu'à ce qu'il eut compris quelle étoit la puissance & l'autorité souveraine de Dieu; enfin, que la tige de l'Arbre qui avoit été laissée en terre, marquoit qu'il remonteroit sur le trône (a). Telle sut l'explication que donna Daniel, & qu'il termina en exhortant le Roi à se répandre en aumônes, & à se concilier la faveur de Dieu par des actes de Bénéficence (b). Une sentence si extraordinaire, prononcée par un Homme incapable de le tromper, ne paroit pas avoir fait sur lui une impression fort durable: ce qui vint apparemment, de ce que le malheur qui venoit de lui être dénoncé, n'arriva pas immédiatement après.

Vers la fin du douzième mois depuis le fonge que nous venons de rapporter. Nébucadnezar se promenant dans son palais, ou, à ce que d'autres (c) de Nébucroient, sur la plus haute terrasse de ses jardins suspendus, sut saisi d'un mou-cadnezar vement d'orgueil à la vue des magnifiques ouvrages qu'il avoit faits, & s'é- & sa mécria: N'est-ce pas ici Babylone la grande que j'ai bâtie pour être la demeure tamorphe. Royale par le pouvoir de ma force, & pour être la gloire de ma magnificence (d)? Mais ces paroles étoient encore dans sa bouche, qu'une voix se fit entendre à lui du Ciel, disant: Voici ce qui vous est annoncé, ô Roi Nébucadnezar! Votre Royaume passera en d'autres mains (e). En effet ce Prince ayant perdu auffitôt la raison, vécut dans les campagnes broutant l'herbe comme les bœufs; desorte qu'à la longue son poil crut comme les plumes des Aigles, & ses ongles devinrent comme les griffes des Oiseaux (f). Ce sont les propres paroles du texte, que quelques Savans entendent à la lettre, puisqu'ils supposent qu'ayant perdu l'usage de la raison, il vécut pendant sept années dans les champs & en plein air, comme les Animaux (g): mais il y a une grande diversité de sentimens, tant à l'égard de la métamorphose même, que de sa durée \*.

On

(a) Dan. IV. 20-26.

(b) Ibid. vers. 27. (c) Prideaux ubi supr. (d) Dan. IV. 30.

(e) Ibid. vers. 31. (f) Ibid. vers. 33. (g) Prideaux ubi fupr.

\*, Origène (1) a cru la métaporphose en question impossible, & l'a tournée en allégorie. Bodin (2) a cru que Nébucadnezar avoit été changé réellement en Taureau, & que même il n'avoit plus eu d'ame humaine. D'autres (3) soutiennent que ce changement ne se sit que dans le corps & dans la forme extérieure, mais non pas dans l'ame, ce Prince ayant con-, servé sa raison au milieu de son malheur, comme Apulée durant sa métamorphose en âne, & comme ces Hommes d'Italie, dont parle St. Augustin (4), lesquels après avoir goûté d'un fromage que leur donnoient des Magiciens de ce Pays-là, se trouvoient tout-à-coup changés en bête de somme, puis après un certain tems reprenoient leur prémière forme, & rentroient dans leur prémier état. D'autres (5) n'ont reconnu dans Nébucadnezar qu'une imagination blessée, & dans ses sujets une fascination dans les yeux, qui leur sit croi-

(1) Apud Hieron. in Dan. IV. (4) De Civit. Dei Lib. XVIII. c. 12. (5) Medin. de rectà in Denn Fide. c. 7. Vier. (2) Dzmonoleg. Lib. II. c. 6. (3) Maldon, in Dan. IV. & Tertul, de Poenitent. de Prakig. Damon, Lib. I. c. 24.

SECTION IV. Histoire des Baby-Zoniens.

Année 2437. Avant J. C. 562.

On affure que durant cet interrègne Evil-mérodac, fils de Nébucadnezar prit en main le rênes du Gouvernement (a), & que ce Prince s'en acquita si mal qu'il s'attira l'indignation de son père; car les sept ans étant expirés. il le fit mettre dans la même prison où Jéhojakim, Roi de Judah, avoit passé 37 ans. Ayant contenté ses sujets par ce châtiment exemplaire, & rendu à Dieu l'honneur qui lui appartenoit, en le reconnoissant pour suprême Modu Déluge narque d'une manière publique & solemnelle, il règna environ encore un an. & mourut après en avoir règné 43.

> L'Ecriture ne marque point les circonstances de sa mort. Mais on (b) raconte qu'immédiatement avant que de mourir il monta sur son palais, & que tout-à-coup inspiré du Ciel, il prononça la prophétie suivante. " Voici o Babyloniens! je vous prédis un malheur prochain, que ni le Destin ni notre Ancêtre Bélus, ni notre Reine Beltis, ne fauroient détourner. viendra un Mulet Persan, qui, par le secours de vos propres Dieux, vous imposera un joug cruel; & cette infortune vous arrivera par le

> , re, aux uns & aux autres, que Nébucadnezar avoit la figure d'un bœuf, quoique réelle-

(a) Hieronim. in Jesa. XIV. 19.

(b) Megasthen ex Abyden, apud Euseb. Præp. Evang. Lib. IX. c. 4. p. 456.

" ment il n'y cut rien de pareil. Mais l'opinion la plus suivie est, que ce Roi étant tombé. , par un effet de la puissance de Dieu, dans une noire mélancolie, s'imagina d'être devenu " bœuf; comme dans la maladie qu'on apelle Lycanthropie, un homme se persuade qu'il " est changé en Loup, en Chien, ou en Chat: changement qui ne subsiste que dans son " imagination bleffée, puique ceux qui l'environnent, n'apperçoivent de changement que , dans ses inclinations, dans ses mouvemens & dans ses manières; ensorte qu'il hurle com-" me un Loup, qu'il mord, qu'il mange des viandes crues, qu'il court dans les champs, , & qu'il fuit les hommes. Que Nébucadnezar devint bœuf de cette manière, & que ses ,, gens (1) étonnés de ce changement, le liérent comme on lie un furieux; mais que s'é-,, tant tiré de leurs mains, il se sauva dans les champs, & y vécut comme une bête. L'Auteur que nous venons de transcrire (2), croit que cette dernière hypothèse suffit pour expliquer l'évènement en question, & qu'il n'y a eu d'autre merveille en tout ceci, que la prédiction qui annonçoit tant le changement même que sa durée. Il y a aussi touchant la durée de cette métamorphose, une grande diversité de sentimens. "Theodoret (3) soutient , que les Perses distinguant leurs années en deux tems, l'Hiver & l'Eté, les sept années se réduisent à trois & demi. Dorothée (4) & le faux Epiphane (5) disent qu'à-la-vérité Dieu avoit condamné Nébucadnezar à demeurer sept ans avec les bêtes, mais qu'à la prière de Daniel ce tems fut réduit à sept mois. Le faux Epiphane ajoute que comme Daniel ne cessoit de prédire aux Grands de Chaldée que Nebucadnezar remonteroit sur le trône, ce Prophète obtint de Dieu que le tems sût abrégé, asin de convaincre les Courtisans qui se moquoient de ses prédictions. D'autres ne font durer la métamorphose que vingt-un mois: ils expliquent ces paroles, Donec septem tempora mutentur super eum, de sept espaces de trois mois; tempus, selon eux, est un quart d'année. Pierre le Mangeur ne lui donne que sept mois, qu'il partage ainsi: pendant les 40 prémiers jours Nebucadnezar resta dans la manie; pendant les 40 jours suivans il pleura ses offenses; & pendant les 40 derniers jours il fut rétabli de son incommodité. Il ne laissa pas, suivant le conseil de Da-" niel, de demeurer sept ans dans l'exercice de la pénitence, mangeant des légumes & des

herbes pour expier son orgueil". Mais notre Auteur (6) croit que Daniel n'ayant pas besoin d'interprête en cette occasion, il faut entendre un espace de sept années.

(2) Calmet Art, Nébucadnezar III,

(3) In Dan. 1V.

(4) In Synop.
(5) De vità & morte Proph.

(6) Calmer ubi lupr,

<sup>(1)</sup> Hieron, Theodoret, Maldon, Pereri. Cornel. Sanct in Dan. Vales, de Sacr. Philosophe c, 80. Barthol de Morbis Bibl. &c.

#### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX.

, moyen d'un Mède, Peuple que les Affyriens regardent comme leurs plus Section , fidèles amis. Ah! que n'a-t-il été, avant que de trahir ainsi mon Peuple. , englouti dans les abimes de la Mer, ou transporté dans quelque Désert inhabité, où, loin des hommes, il ne vît que des Oiseaux de proie & des Babydes Bêtes féroces! Heureux! si avant que ces calamités enveloppent mon Peuple je pouvois finir mes jours". En prononçant ces derniers mots, il disparut aux yeux des hommes, précisement comme avoit sait Sémiras-

IV. Histoire

mis (a).

Ce Monarque eut pour Successeur Evil-mérodac (b), Ilvoradam (c), Ebi- Evil-médan-mérodac (d). Evil-maluruch (e), &, ce qui est le plus vraisemblable, Bel-rodac. fazzar. Il y a beaucoup d'apparence que ce Prince a été, suivant Daniel, du Déluge le dernier Roi de Babylone. Mais avant que d'entrer dans cette discussion, 2437. Ail sera bon d'examiner ce qu'il peut avoir fait pendant le tems qu'il avoit pris vant J. C. en main les rênes du Gouvernement pour son père, qui lui attira dans la 562. suite l'indignation de Nébucadnezar, & sut peut-être la cause qui engagea les Mèdes & les Perses à envahir l'Assyrie. Dans le tems que son père étoit privé de l'usage de la raison, ce Prince, qui étoit sur le point d'épouser Nitocris (f), tant célébrée par Hérodote, eut envie de faire une partie de chasse vers les frontières de la Médie, où il y avoit une prodigieuse quantité de gibier, à cause que depuis quelque tems il y avoit eu paix entre les Mèdes & les Assyriens. Il se mit en chemin avec un petit nombre de gens de guerre, tant Cavalerie qu'Infanterie, armés à la légère, & apparemment équipés simplement comme des Chasseurs. Arrivé sur les frontières, il s'arrêta dans le voisinage de quelques Places, où il y avoit des troupes en garnison. Il passa la nuit dans cet endroit, résolu de prendre le divertissement de la chaffe le lendemain; mais quelques nouvelles troupes étant arrivées sur ces entrefaites pour relever celles des garnisons, il alla s'imaginer que ce monde, joint à celui qu'il avoit amené, suffiroit pour épouvanter les Mèdes: chose qu'il croyoit devoir lui faire bien plus d'honneur, que s'il s'amusoit à chasser. Il goûta cette folle idée, & se mit le lendemain, à la pointe du jour, en marche avec sa Cavalerie, vers quelques-unes des Places frontières des Mèdes, laissant son Infanterie pour garder les frontières de son propre Pays. Etant arrivé où il prétendoit aller, il s'arrêta, & ayant fait camper autour de lui l'élite de ses troupes, pour tenir mieux en bride les garnisons des Mèdes, & empêcher leurs sorties, il envoya le reste de son monde piller le Pays. Le Roi des Mèdes, informé de l'incursion que le fils du Roi d'Assyrie venoit de faire dans son Royaume, alla au devant de lui, avec les troupes dont il étoit ordinairement accompagné, jointes à celles que son fils put lui amener dans une occasion aussi imprévue: mais en chemin son Armée sut encore renforcée par un nouveau Corps, dans lequel se trouva Cyrus, qui pouvoit avoir alors seize ans, & qui commença

a) V. huj. T. III. p. 188.

<sup>(</sup>b) Jérém. LII. 31. (c) Vid. hic T. III. in Canon. p. 266.

<sup>(</sup>d) Ibid.

<sup>(</sup>e) Megasth. ubi supr. (f) Uffer, Annal, ad Ann. Mundi 3421.

Histoire des Baby-Laniens.

Section à se faire connoître dans cette expédition. Les partis qu'Evil-mérodac avoit détachés, eurent à soutenir la prémière attaque des Mèdes, qui défirent enfuite l'Armée même, & poursuivirent les Babyloniens sugitifs jusques sur leurs propres frontières (a). Telles furent les suites d'une entreprise aussi téméraire qu'injuste \*, qui doit avoir non seulement irrité son père contre lui, mais aussi avoir naturellement été cause de l'inimitié des Mèdes & des Perses, qui aboutit à la ruïne de Babylone, comme nous l'avons déjà observé. Il se peut d'un autre côté, que Nébucadnezar, prévoyant les conséquences de toute cette affaire, ait fait mettre son fils en prison, & pronon-

cé l'exclamation prophétique que nous avons rapportée.

Ce fils, qui, s'il a fait réellement ce qu'on lui attribue, méritoit à juste titre le nom de Méredac l'insensé, ayant très mal gouverné l'Empire durant l'aliénation d'esprit de son père, fut ensuite, comme nous l'avons dit, mis en prison. Là il conçut tant d'affection pour Jéhojakim Roi de Judah, qu'étant parvenu au trône après la mort de son père, non seulement il lui rendit la liberté, mais le traita même dans la fuite avec tous les égards dus au rang qu'il avoit occupé autrefois (b). Nous ne favons rien de plus de lui. du moins avec certitude, hormis que s'étant abandonné de plus en plus à sa paresse & à son mauvais naturel, il devint insupportable à ses sujets, & qu'après un règne très court il fut tué en trahison par Nériglissar mari de sa sœur.

Oue Nériglissar ait été Mède, & nommément Darius le Mède, est une du Déluge chose que nous tâcherons de démontrer, quand nous serons parvenus au rèvant J. C. gne de ce Prince. En admettant cette supposition, il faudroit imputer ce meurtre à l'aversion que les Mèdes, en général, avoient conçu contre un

Prince qui en avoit agi si follement à leur égard.

Evil-mérodac a probable. ment été Belfazzar.

Année

560.

Tout ce que nous avons à ajouter concernant ce Prince, est qu'il ressemble davantage au Belfazzar de Daniel, qu'à aucun des autres Rois du Canon de Ptolomée. Nous fondons cette conclusion sur le rapport qu'il y a sur ce sujet entre l'Ecriture & l'Histoire prophane. Bérose le représente (c) comme un Monarque débauché & mauvais. L'Ecriture fait le même portrait (d) de Belfazzar. Bérose atteste (e) qu'Evil-mérodac fut tué dans un festin par quelques-uns des Grands de sa Cour. L'Ecriture témoigne (f) que Belsazzar, dans un festin qu'il donnoit à mille Grands de sa Cour, sut tué, mais sans marquer par qui. Bérose & l'Ecriture le font fils de Nébucadnezar sous le nom d'Evil-mérodac (g), & l'Ecriture dit la même chose de Belsazzar. Si l'on objecte à cela, que l'Ecriture fait mention d'Evil-mérodac & de Belfazzar (b) comme de deux fils de Nébucadnezar, & que par conséquent ils ne sauroient avoir été un seul & même homme, nous répondons que dans l'Ecriture

(a) Xenoph. Kues Haidá.

(b) 2 Rois XXV. 27-30. Jérém. LII. 31-34. Joseph. & al.

(c) Beros apud Joseph. Antiq. L. X. c. 12.

(d) Dan, V.

(f) Dan. V. Jérém. LII. 31. (b) Ibid. & Dan. V. 2.

<sup>(</sup>e) Beros. ubi supr.

<sup>\*</sup> Si c'étoit Nitocris qu'il devoit épouser, & que cette Princesse ait été originaire de Médie, on ne comprend rien aux hostilités dont il s'agit, sur tout dans le teins que notre Auteur semble avoir en vue: mais nous aurons occasion de revenir à cet article.

IV. Histoire

ture il n'est jamais fait mention d'eux ensemble, ni dans un récit suivi, mais Section dans différens Livres, & dans des occasions qui n'ont aucun rapport l'une à l'autre. Que c'est une chose ordinaire aux Auteurs Sacrés, de donnerlen différens endroits des noms différens à un même Prince. Que, par exemple, Nébucadnezar est apellé en quelques endroits, & particulièrement par les Prophètes, Nébucadrezar. Pareillement, le même Monarque est nommé dans un endroit Abasuerus (a), dans un autre Artaxerxès (Arthasasta) (b) & dans un seul & même Chapitre Esar-haddon, le grand Assirien, est désigné par ce nom, & par celui d'Asnappar (c); preuve d'autant meilleure, qu'elle est tirée d'un Livre dont personne ne révoque en doute l'autenticité. Si l'on nous objecte, outre cela, qu'il est parlé dans l'Ecriture de la troissème année du règne de Belsazzar (d), & qu' Evil-mérodac n'a règné que deux ans (e), nous répondons que les Chronologistes ne prennent jamais des commencemens d'années pour des années entières; ce qui fait que Belsazzar, étant mort au commencement de la troissème année de son règne, n'est pourtant considéré que comme ayant règné deux ans: c'est dequoi nous avons un exemple dans le Canon de Ptolomée, ou Laborosoarchod, Successeur de Nériglissar, est ômis, à cause que son règne ne sut pas d'un an, quoiqu'il n'y manquât que trois mois. En voila assez pour le présent, nous aurons occasion de reprendre ce même sujet dans la suite.

Nériglissar, Nériglissoror, Nérikassolassarus (f), ou, suivant nous, Darius Nériglisle Mède, qui nous est représenté comme un des principaux Conjurés qui sar. en vouloient à la vie d'Evil-mérodac (g), s'empara du trône. Il est probable Année que ce fut lui (car le nom du Prince n'est point marqué) dont il est dit, du Deluge qu'il tâcha de se fortifier par des alliances, afin d'être en état de tenir tête vant J. C. aux Mèdes, qui commençoient à menacer Babylone. Ce Roi, à en juger par 560. la manière dont on le représente (h), doit avoir été un Conquérant, & s'être rendu maître de la Syrie, de l'Hircanie, & de l'Arabie. Outre cela, le même Auteur rapporte, qu'il étoit actuellement en guerre avec les Bactriens, quand Astrages le Mède vint à mourir, & qu'à cette occasion les Perses & les Mèdes commencérent à craindre qu'il ne tournat ses armes contre eux. Nériglissant, persuadé que s'il pouvoit domter les Mèdes, les autres Peuples ne tiendroient pas devant lui, envoya des Ambassadeurs à Crésus Roi de Lydie, en Cappadoce, en Phrygie, en Carie, en Paphlagonie, aux Indes & en Cilicie, pour en tirer du secours. Pour cet effet il tâcha de rendre les Princes de ces Pays jaloux de la puissance des Mèdes & des Perses, & fit valoir particulièrement les liaisons étroites qu'il y avoit entre leurs maisons. L'effet de ces différentes ambassades fut, que les uns se laissérent persuader par ses raisons, & les autres (i) par ses présens ou par ses promesses. Par ce que notre Auteur dit ici de ce Roi, & en particulier de ses conquêtes, on seroit presque tenté de croire qu'il a eu en vue Nabokolassar, ou Nébucadnezar,

(f) Ibid.

<sup>(</sup>a) Esdras IV. 6.

<sup>(</sup>b) Ibid. vers. 7. (c) Ibid. vers. 2. & 10.

<sup>(</sup>d) Dan. VIII. 1.

<sup>(</sup>e) Vid. hic T. III. in Canon. p. 266.

<sup>(</sup>g) Beros. ap. Joseph. Antiq. L. X. c. 12.

<sup>(</sup>b) Xenoph. Cyropoed. L. II.

<sup>(</sup>i) Ibid.

IV. Histoire des Babyloniens.

Armee

qu'il ras-

Jemble.

Section fur-tout puisqu'il le fait contemporain d'Astrages le Mède. Pour ce qui regarde la liaison étroite entre les Mèdes & les Perses, fondée sur des mariages, elle étoit aussi étroite par la même raison entre les Babyloniens & les Mèdes: car Nébucadnezar avoit épousé une femme originaire de Médie (a). & il est très apparent que Nériglissar, qui avoit épousé une fille de Nébucadnezar (b), ait été Mède aussi. En un mot, les Mèdes & les Babyloniens paroisfent avoir été aussi fortement alliés ensemble par des mariages, que deux autres Peuples qu'il y eût alors sur la Terre.

On ne fauroit disconvenir que notre Auteur (c) n'ait pas été exact, & il y a même quelque lieu de douter s'il a prétendu en cette occasion écrire un Roman ou bien une Histoire. Quoi qu'il en soit, ce qu'il dit ne laisse pas d'avoir quelque apparence de vérité, si l'on considère les circonstances où se trouvoit Nériglissar; puisqu'après avoir usurpé le trône, il étoit naturel qu'il se fortifiat par des alliances étrangères: précaution qui ne convient pas à un Conquérant au milieu de sa plus grande prospérité, comme notre Auteur le représente (d). Quoique Nériglissar fût du Sang Royal des Mèdes. il a pu douter que les Perses voulussent le laisser en possession de l'Empire Babylonien, & dans cette idée il a du naturellement prendre des mesures pour sa propre sureté.

Quoi qu'il en soit à cet égard, il est clair que quand ce Prince s'empara du trône de Babylone, l'Empire même étoit dans un état de décadence, & en grand danger de la part des Mèdes & des Perses: ainsi il lui falloit certainement quelque secours étranger. C'est ainsi que Nébucadnezar, quand il vit son Pays menacé d'une invasion de la part des Mèdes, ordonna à tous les Peuples de venir à son secours (e): conduite que Ctésas (f) attribue à son Sardanapale, & qui peut fervir d'éclaircissement à ce que nous trouvons ici touchant l'embarras où Nériglissar doit avoir été quand il fut monté sur le trône. Mais celui-ci n'ordonne pas comme les autres: il follicite du fecours,

& il emploie, pour l'obtenir, des promesses & des présens.

On prétend que l'Armée que Nériglissar trouva moyen de rassembler, étoit composée des troupes suivantes. Crésus, Roi de Lydie, vint avec 10000 hommes de Cavalerie, & plus de 40000 Fantassins. Artamas, Roi de la grande Phrygie, amena le même nombre de Fantassins la plupart armés de piques, & 8000 Cavaliers. Aribeus, Roi de Cappadoce, amena 6000 hommes de Cavalerie, & 30000 d'Infanterie, la plupart Archers. Maragdas, l'Arabe, vint avec 10000 Cavaliers, 200 Chariots, & un grand nombre de Frondeurs (g). Tels furent les Alliés de Nériglissar, & les secours que chacun d'eux fournit. Mais il ne faut pas trop se fier à l'exactitude de ces différens calculs: celui à qui nous les devons ne les ayant que par ouirdire, & dans une conversation entre Cyaxare & Cyrus.

Pour ce qui concerne Nériglissar, cet heureux Conquérant, comme notre Auteur le représente, l'Armée qu'il mit lui-même en campagne ne fut pas fort

(a) V. huj. T. III. p. 272.

(b) Ibid. p. 283. (6) Xenophon. Cyropæd. Lib. II. (d) Ibid.

(e) V. huj. T. III. p. 211. (f) Ibid. p. 194.

(g) Xenoph. ubi Supr.

fort considérable; car quoique la guerre le regardat personnellement, il n'a. Section mena que 20000 hommes de Cavalerie, 200 chariots, & de l'Infanterie à proportion (a). On ne sait pas si quelques autres troupes se joignirent Histoire à celles des Confédérés; mais il semble que les Cariens, les Ciliciens, les Pa-loniens. pblagoniens, & quelques autres s'en soient séparés. Quelque chose de pareil arriva à Chiniladan (b) l'Affyrien, par rapport aux différens Peuples qu'il appella à son secours, & qui l'abandonnérent au besoin. L'Armée des Mèdes & des Perses n'alloit qu'à un tiers de celle du Roi de Babylone, jusqu'à ce que Tigranes l'Arménien fût venu avec un renfort considérable. Au milieu de ces grands préparatifs de guerre, on vit arriver de l'Inde quelques Ambassadeurs, chargés de s'informer des causes de la rupture, & d'offrir leur médiation, avec ordre de déclarer, en cas qu'on la refusat, qu'ils prenoient le parti de celui qui auroit la justice de son côté (c).

On ignore quel fut le résultat de cette ambassade. Ce qu'il y a de certain, Guerre c'est que la guerre commença fort au desavantage de Nériglissar. Cyrus sou- de Néris mit les Chaldeens dans leur Pays de montagnes, d'où ils avoient coutume de glissar confaire des incursions dans l'Arménie (d). Ces Chaldéens, comme Xénophon les treles Mènomme, doivent avoir été les Assyriens proprement dits, qui pourroient fort Perses. bien avoir été autrefois désignés par ce nom. Car pour ce qui est des Chal- Chaldéens proprement ainsi nommés, ils étoient beaucoup trop éloignés de l'Ar- déens voiménie pour y faire des incursions (e). Nous ne saurions aire avec certitude, sins de si notre Auteur s'est trompé en cette occasion, mais il nous le semble. Quoi p'Armés nie. qu'il en soit, ces Chaldeens étoient suivant Xénophon un Peuple distingué par fa valeur; quoiqu'ils n'eussent pour toutes armes qu'un bouclier d'osser & deux javelots, & furent charmés de faire la guerre dans un Pays étranger. étant belliqueux & pauvres. Cependant Cyrus les domta, & les contraignit à faire la paix avec les Arméniens leurs voisins, de façon que les deux Peu-

ples n'en formérent plus qu'un seul dans la suite (f).

Les deux Armées étant en présence, les Babyloniens, commandés par Né- Bataille riglissar, occupérent un camp, où ils se retranchérent, pendant que les Mè-entre les des & les Perses ne se couvrirent que de quelques villages & collines. Ils Babylopassérent les uns & les autres quelques jours dans cette situation. Enfin les les Mèdes, Babyloniens abandonnérent les prémiers leurs retranchemens, & s'avancérent en ordre de bataille, animés par Nériglissar, qui les exhorta à se conduire en gens de cœur, dans une occasion dont dépendoient leur honneur & leur vie. Cependant ils furent honteusement défaits, & poursuivis jusqu'à leurs retranchemens, d'où ils n'eurent pas même le courage de tirer une seule flèche contre les Mèdes & les Perses, qui, conduits par Cyrus, les insultoient par de piquantes railleries, dans le tems qu'ils les mettoient en fuite. La frayeur des Babyloniens fut même telle, que ne se croyant pas en sureté dans leurs retranchemens, quand ils virent que les Vainqueurs paroissoient disposés à les attaquer, ils abandonnérent leurs femmes & leurs enfans,

<sup>(</sup>a) Xenoph. Cyropæd. Lib. II,

<sup>(</sup>b) V. huj. T. III. p. 212. (c) Xenoph. ubi supr.

Tome III.

<sup>· (</sup>d) Ibid.

<sup>(</sup>e) V. huj. T. III. p. 223.

<sup>(</sup>f) Xenoph. ubi fupr.

IV. Histoire des Babyloniens:

Mort de Nériglisfar.

Année 2443. Avant J. C. 556. far a été vraisem. blablement Darius le Mède.

Section fans, dont on peut se figurer la consternation & la douleur. Quand les Rois alliés eurent appris cette défaite, ils se hâtérent de repousser les Perfes avec l'élite du monde qui leur restoit; ce qui leur réussit au point que Cyrus fut obligé de se retirer, & d'aller camper à quelque distance de-là; mais Nériglissar ne vécut pas assez longrems pour voir les suites de cette guerre. Il fut tué dans la bataille, & laissa ses Alliés fort embarasses comment se tirer de ce mauvais pas. Enfin le réfultat des délibérations de Crésus, & des autres Chefs de l'Armée, fut de se retirer comme ils pourroient, & d'abandonner leur camp à Cyrus & à son Armée (a).

Telle fut la fin malheureuse de Nériglissar. Voici les raisons qui nous perdu Déluge suadent qu'il a été Darius le Mède. S'il se trouve dans le Canon de Ptolomée comme Roi de Babylone, Darius le Mède doit nécessairement avoir été Nériglissar. D'un autre côté, Darius le Mède, à ce qu'on assure, devint Roi de Nériglis- Babylone à l'âge de soixante-deux ans, ce qui, si nous ne supposons pas qu'il perdit la vie dans la bataille contre Cyrus, comme nous venons de le marquer, paroîtroit mieux convenir avec le règne de Nériglissar, qui ne fut que de quatre années, qu'avec le règne de Nabonadius, qui dura dix-sept D'où il s'ensuivroit, que ce dernier seroit mort à l'age de soixante & dix-neuf ans; &, pour le dire en passant, puisque le règne de Nabonadius ne finit point avec sa vie, il s'ensuivroit de la supposition que nous combattons, que Darius le Mède seroit encore devenu beaucoup plus vieux, ce qui n'est guères apparent. En troisième lieu, Nériglissar est dépeint comme un fage & digne Prince, ce que n'a été aucun de ses Successeurs, & ce qui est le vrai portrait de Darius le Mède. En quatrième lieu, quoique nous ne lisions pas que Nériglissar ait été Mède, la chose n'est cependant pas destituée de probabilité. On convient qu'il n'étoit pas de la Ligne Babylonienne, quoiqu'il eût épousé la fille de Nébucadnezar, & la sœur d'Evil-Mérodac. Ces fortes de mariages, comme nous l'avons observé, étoient fréquens entre la Maison Royale des Mèdes & celle des Babyloniens, jusqu'au tems qu'Evil-Mérodac, par une extravagance impardonnable, rompit toute amitié & toute confiance entre les deux Royaumes. En cinquième lieu, on est d'accord que Nériglissar fut le meurtrier & le Successeur d'Evil-Mérodac : trait applicable à Darius le Mède, qui tua Belfazzar, & s'empara du Royaume. Ala-vérité l'expression que l'Ecriture emploie en cette occasion, n'emporte pas toujours une succession immédiate; cependant rien n'empêche qu'on ne la prenne ici dans ce sens. En sixième lieu, on peut inférer que Nériglissar étoit Mède, de la haine mortelle qu'il avoit contre Evil-Mérodac, que nous croyons avoir été le même que Belfazzar: haine qu'on trouvera très naturelle, si l'on se rapelle ce que nous avons rapporté d'après Xénophon. En septième lieu, l'Ecriture ne dit pas qu'il étoit Roi des Mèdes, mais qu'il gouvernoit suivant leurs Loix, auxquelles il ajouta apparemment quelques-unes des Babyloniens, ce qui prouve que son autorité à leur égard n'étoit pas despotique. Enfin, quand il auroit été Mède, Cirus auroit pourtant bien pu lui faire la guerre; ce Prince n'ayant pas été trop scrupuleux pour détrôner son propre grand-

#### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX.

grand-père. Ainsi Darius auroit pu, non seulement avoir été Mède, mais Secrion même très proche parent de Cyrus, & cependant avoir perdu la vie dans une bataille contre lui; car quel frein seroit capable de retenir un Conquérant qui aspire à une Monarchie universelle? C'est ce que nous avons cru des Babydevoir dire en cet endroit.

Nériglissar eut pour Successeur son fils Laborosoarchod (a), Labassoarask (b), Laboroou Chabaelsoarach (c). Quelques Auteurs supposent que ce Prince a été le soarchod. même que Nahonadius ou Belsazzar, & le dernier Roi de Babylone: mais ce

sentiment est combattu par ce qui est dit expressément de lui, savoir, qu'il parvint au trône étant encore fort jeune, & qu'ayant fait paroître de bonne heure de très mauvaises inclinations, il fut massacré, comme n'étant pas digne de vivre, & moins encore de règner, ce qu'il ne fit que durant neuf

mois (d): d'où vient qu'on ne trouve pas son nom dans la liste.

On suppose (e) que le souvenir de quelques uns des crimes de ce Roi nous a été conservé par Xénophon (f), suivant lequel il en auroit agi à l'égard de Gobryas & de Gadates, deux Seigneurs Babyloniens, d'une manière si cruelle, que pour s'en venger ils contribuérent eux-mêmes à bouleverser l'Empire. Il fit tuer le prémier dans une partie de chasse où il l'avoit invité, pour nulle autre raison, si ce n'est que ce jeune homme avoit eu l'adresse de percer de fon dard une bête fauvage qu'il avoit lui-même manquée. Pour le second, il le fit mutiler, parce qu'une de ses concubines lui en avoit parlé comme d'un homme bien fait (g). De pareils actes de violence, commis envers des personnes de ce rang, les firent passer avec les Provinces qu'ils gouvernoient, dans le parti de Cyrus (b). Tel est le portrait qu'on nous fait de ce Roi, quoiqu'il puisse y avoir eu d'autres raisons qui le rendirent odieux à quelques Babyloniens, & en particulier à son Successeur & à ses Alliés.

Nabonadius, qui avoit été le principal auteur du meurtre de Laborosoarchod, étoit Babylonien, à ce qu'on prétend (i): ainsi il se pourroit fort bien que ce qu'on a débité touchant la prétendue indignité de ce malheureux Prince, eût été une pure calomnie. Son plus grand crime consistoit peut-être à être le fils d'un Etranger, qui avoit usurpé le trône; & comme il étoit probablement, ou encore enfant, ou peu en état de se désendre, on n'a pas eu grand'peine à se défaire de lui, & moins encore à trouver des prétextes pour justifier cette action. D'ailleurs cette cruauté n'a rien de fort étonnant dans un homme qui étoit fils d'Evil-Mérodac, & petit-fils du grand Nébucadnezar; & qui outre cela avoit des prétentions au trône, & pouvoit croire qu'il étoit de son devoir de profiter de cette occasion pour rendre son prémier lustre à sa Maison N'oublions pas qu'il doit avoir été le fils de la fameuse Nitocris, rivale de Sémiramis même en fait d'ambition. Si cela est ainsi, cette Princesse n'aura pas pu supporter un état de dépendance,

(a) Beros. apud Joseph. Antiq. L. X. c. 11. (e) Prideaux Connect. of the Old and New

(b) Abyden, apud Euseb. Præp. Evang. Lib. Test. IX. c. 41.

(f) Xenoph. Cyropæd. L. IV. & V. (g) Ibid.

(c) Ibid. (d) Ibid.

(b) Prideaux ubi supr.

<sup>(2)</sup> Abyde n. ubi supra.

SECTION 1V.

Histoire des Babyloniens.

Nabona-Année du Déluge vant J. C. 555.

dant que le fils d'un Usurpateur occupoit le trône au préjudice de fon propre fils. Telles furent les causes qui firent revenir le sceptre entre les mains

d'un Prince de l'ancienne Maison Assyrienne ou Babylonienne.

Ce Prince est aussi désigné par les noms de Nabondius (a), de Labynétus ou Labyntius (b), de Nabannidochus (c), de Naboandel (d), de Belfazzar, & de Darius le Mède (e); & n'a pas joui de l'Empire, à proprement parler : car il semble que dès le commencement de fon règne, Cyrus qui haissoit mortellement les Bar byloniens, & qui étoit dans le plus fort de sa prospérité, ait livré plus d'une fois bataille à lui & à ses Alliés. Mais comme nous ne trouvons en aucun endroit le détail même de ces batailles, nous nous bornerons à marquer dans la fuite le peu que nous en favons. Ce qu'il y a de fûr, c'est que Nabonadius semble avoir été le Prince le plus puissant de son tems; & que le Royaume de Babilone étoit alors tel, que Cyrus jugea à propos de se fortifier par la conquête de tous les Royaumes voisins, avant que d'entreprendre la destruc-

tion de l'Empire Babylonien.

On ne fauroit dire avec certitude quel étoit proprement le caractère de Nabonadius. L'administration des affaires fut, suivant quelques-uns (f), principalement entre les mains de sa mère. C'est à elle qu'on fait honneur de toutes les mesures qui furent prises pour désendre le Royaume. Son nom étoit Nitocris. Nitocris (g), Mède d'origine, à ce qu'on suppose (b), & veuve d'Evil-Mérodac. Comme c'étoit une femme courageuse & habile, elle prévit non seulement l'orage qui se formoit, mais songea aussi à le conjurer, & en particulier fortifia tellement la ville de Babylone, qu'elle fut à couvert de toute insulte. C'est dans ce sens que sous son règne, & par ses soins, Babylons fut entourée de murailles du côté du Fleuve (i); & il est bien évident, comme nous l'avons déjà remarqué, qu'elle acheva ce que Nébucadnezar avoit commencé. C'est ainsi qu'Hérodote lui attribue non seulement d'avoir fait construire des murailles le long des bords du Fleuve, pour empécher l'Ennemi d'aborder de l'un ou de l'autre côté; mais aussi d'avoir creusé le Lac, & fait d'autres ouvrages, dont Nébucadnezar passe pour être l'auteur; & en particulier, d'avoir bâti le pont qui avoit manqué à Babylone jusqu'alors (k).

Pendant que Nitocris s'occupoit ainsi à prendre les mesures nécessaires pour la sureté de la Capitale du Royaume, son fils Nabonadius, à ce qu'il paroit, insensible au péril qui le menaçoit, s'abandonnoit à la paresse & aux plaisirs. La mémoire de cette grande Reine a été conservée par cette singusière Inscription, gravée sur son tombeau, & qu'elle avoit elle-même composce. Si quelque Roi de Babylone se trouve un jour A-VOIR BESOIN D'ARGENT, IL N'A QU'A OUVRIR CE TOMBEAU, ET Y PRENDRE LA SOMME DONT IL AURA BESOIN. MAIS S'IL N'A

<sup>(</sup>a) Vld. hic T. III. in Can. p. 266.

<sup>(</sup>b) Herodot. Lib. I. c. 188. (c) Megasth. apud Euseb. Præp. Evang.

Lib. IX. c. 41.

<sup>(</sup>d) Joseph. Antiq. Lib. X. c. 12. (e) Vid. hic T. III. in Can. p. 266.

<sup>(</sup>f) Herodot. & ceux qui le suivent.

<sup>(</sup>g) Ibid. Lib. I. c. 185. (b) User. Annal. ad A. M. 3421.

<sup>(</sup>i) Beros. apud Euseb. Joseph. ubi supr. Herodot, ubi fupr.

<sup>(</sup>k) Herodot, Lib. I. c. 186.

PAS BESOIN D'ARGENT, QU'IL N'EN FASSE RIEN, OU BIEN IL SECTION S'EN REPENTIRA. On assure qu'il ne sut point touché au tombeau ni à l'inscription, qui étoient au haut d'une des principales portes de la ville, a- Histoire vant le règne de Darius, qui, considérant que la porte n'étoit d'aucun usa- des Babyge, parce que personne ne vouloit passer au dessous d'un corps mort, & se-loniens. duit par l'espérance de trouver quelque immense trésor, ouvrit le tombeau; mais au-lieu de ce qu'il cherchoit, il ne trouva qu'un cadavre, & cette autre inscription: SI TU N'AVOIS PAS ETE' D'UNE AVARICE INSATIA-BLE, ET AVIDE DU PLUS SALE GAIN, TU N'AUROIS JAMAIS VIO-LE' L'AZILE DES MORTS \*. En voilà assez touchant Nitocris (a). Il est tems de revenir à son fils, & de voir comment l'Empire Babylonien prit fin fous lui.

Si les circonstances de la destruction de Ninive sont obscures, celles de la ruine de Babylone ne le font guères moins à différens égards. Car tout ce qu'on sait de bien positif concernant cette dernière ville, est qu'elle fut détruite par Cyrus, ainsi nous nous bornerons, prémièrement, à rapporter ce que les Ecrivains prophanes racontent touchant Nabonadius; & seconde-

ment, à rechercher s'il a été le Belsazzar de Daniel, ou non.

S'il faut en croire Hérodote (b), Nabonadius, qu'il nomme Labinétus, doit Dessruc, avoir été un Prince assez puissant, que les Perses & les Mèdes n'avoient pas tion de encore attaqué, & qui étoit tellement considéré par ces derniers, qu'il fut Babylone choisi pour être arbitre entr'eux & les Lydiens, ce qui est visiblement opporodote. sé à ce que Xénophon rapporte; puisque suivant cet Historien, la guerre dura, sans aucun intervalle de paix, depuis le règne de Nériglissar jusqu'au dernier jour de la Monarchie Babylonienne. Cette circonstance bien pesée, a fait conclure que quoiqu'Hérodote paroisse faire mention de celui qui termina les différends des Mèdes & des Lydiens, comme étant le dernier Roi de Babylone, il ne peut cependant avoir eu en vue que le grand Nebucadnezar, le seul des Rois Babyloniens assez respectable pour être honoré de la médiation dont il s'agit.

Hérodote parle d'un certain Labinétus, qu'il nomme en deux endroit : Roi des Babyloniens, & d'un Labynitus, qu'il nomme Empereur d'Affyrie, & rapporte que son nom étoit dérivé de celui de son père. Ce sut, suivant lui, sous ce Labinitus que Rabylone sut prise sous Cyrus: par où il paroit, qu'il n'est nullement impossible qu'un Labinétus, Roi de Babylone, auroit fait la

(a) Herodot. Lib. II. c. 187.

(b) Ibid. c. 188.

<sup>\*</sup> Plutarque (1) fait mention du Tombeau & de l'Inscription, comme ayant rapport à Sémiramis. On raconte quelque chose de pareil de Xerxes, qui, ayant ouvert le sépulcre de Bel, n'y trouva qu'un vaisseau de verre, presque rempli d'huile, dans laquelle nageoit un corps mort. Tout auprès il y avoit sur une petite colomne une Inscription, qui marquoit que celui qui ouvriroit le sépulcre s'en repentiroit, s'il ne remplissoit pas le vaisseau d'huile. Xernès ayant essayé la chose, mais n'en pouvant venir à bout, se retira tout triste, & éprouva la vérité de la menace dans son expédition contre la Grèce. D'autres (2) ont dit, que quand Darius eut ouvert le tombeau de Sémiramis, il en sortit un air infecté, qui sit périr la troissème partie du Genre-humain. Fictions ridicules!

<sup>(1)</sup> In Anopleymar. p. 173.

<sup>(2)</sup> Vide Putch. Pilgr. part. I, c. 12. p. 63.

SECTION IV.

Histoire des Baby-Loniens.

paix entre les Mèdes & les Lydiens. Après avoir proposé ainsi ce que nous favons fur ce sujet, nous soumettons le tout au jugement du Lecteur.

Ce Labinitus étant informé que Cyrus étoit en chemin pour affiéger la ville de Babylone, alla avec une grande Armée à fa rencontre; mais fon Armée ayant été défaite, les Babyloniens s'en retournérent dans leur ville, où ils se crurent en parfaite sureté, tant à cause de sa force, que de la grande quantité de vivres dont elle étoit pourvue: mais un jour qu'ils célébroient une grande Fête, avec autant de joie & de tranquillité que s'ils n'avoient point eu d'ennemis à leurs portes, les Perses, après avoir fait écouler les eaux du Fleuve dans le Lac, montérent sur les ouvrages qui couvroient les quais de la ville, & se rendirent maîtres de Babylone (a).

Prise de Babylone *fuivant* Bérose & Mégasthène.

D'autres Ecrivains (b) attestent, que ce dernier Roi ne se retira pas en personne à Babylone, mais qu'il se rendit à Borsippa, où étant assiégé par Cyrus, il se rendit à ce Vainqueur, qui le traita avec beaucoup de bonté, & l'envoya, à ce qu'il femble, comme Viceroi en Caramanie, où il passa le reste de ses jours. Ainsi fut prise la ville de Babylone, & telle sut la destinée de son dernier Roi, après un règne de dix-sept ans suivant les Auteurs prophanes: mais leur témoignage, en cette occasion, s'accorde si

peu avec celui de l'Ecriture, que nous croyons devoir le rejetter.

Prise de Babylone Suivant Xénophon.

Mais quand même l'autorité de ces Ecrivains seroit plus respectable, elle se trouveroit en partie combattue par celle de Xénophon, qui nous apprend (c) que ce Prince perdit toutes les Places importantes de son Pays par une longue guerre qu'il eut avec Cyrus, malgré tout le secours étranger qu'il put obtenir des Egyptiens, des Grecs, des Thraces, & de plusieurs Peuples de l'Asse Mineure, sur les troupes auxiliaires desquels il établit Crésus Général, avec ordre d'envahir la Médie. Mais Créfus ayant été totalement défait. & tout le Pays ravagé ou fournis, il ne restoit plus que Babylone seule, qui fît tête au Vainqueur, mais qui enfin sut assiégée par Cyrus. Le Roi de Babylone alla au devant de ce Conquérant, pour lui livrer bataille; mais il fut défait, & obligé de se retirer dans sa capitale. La Place sembloit être imprenable, tant à cause des murs dont elle étoit entourée, que par le nombre prodigieux de ses désenseurs, pour ne rien dire des vivres, puisqu'il y en avoit pour soutenir un siège de vingt ans. Le siège n'en dura cependant que deux, au bout desquels on fit écouler le Fleuve dans le Lac, & garder par un bon corps de troupes, tant l'endroit où l'Euphrate entroit dans la ville, que celui où il en sortoit. Ces corps étoient commandés par les Babyloniens Gobrias & Gadates, qui, s'appercevant à minuit que l'Euphrate étoit à sec, entrérent dans le lit de ce Fleuve, & ayant trouvé ouvertes les portes qui donnoient sur l'eau, & qu'on fermoit toujours la nuit, hormis dans des tems de Fêtes, comme c'en étoit alors, prirent la route du Palais, & massacrérent ceux qui en avoient la garde. Quand on eut ouvert le Palais pour favoir la cause de ce desordre, ils y entrérent, & tuérent le Roi, qui mourut en combattant courageusement (d). H

(a) Herodot. L. I. c. 191.

(b) Beros. Megasth. Abyden, ubi supr.

(c) Xenoph. Cyropæd. L. VII.

(d) Ibid.

# HISTOIRE DES BABYLONIENS, Lw. I. CH. IX. 319

Il eut certainement une pareille fin, s'il a été le même que Belfazzar; car Secrion avant fait un festin à mille de ses Gentilshommes, & ayant prosané dans cette occasion les vases qui avoient été enlevés du Temple de Jérusalem, Histoire on vit les doigts d'une main tracer sur la muraille quelques caractères incon- des Babymus à tous ceux qui se trouvoient-là. Le Roi fut si épouvanté à cette vue, loniens. que ses genoux en heurtérent l'un contre l'autre (a). Il fit apeller ses Astrologues, ses Chaldeens & ses Devins, & promit que celui qui liroir ce qui Babylone venoit d'être écrit, & qui lui en donneroit l'explication, seroit vetu d'écar- telle que late, porteroit une chaîne d'or au cou, & seroit le troissème après lui dans Daniel late, porteroit une chaîne d'or au cou, de letoit le trometile après lui dans femble le Royaume (b). Mais aucun d'eux n'ayant pu en venir à bout \*, la Reine, décrire. qu'on suppose avoir été Nitocris (c), informa le Roi de l'habileté de Daniel. & du cas que son père avoit fait de lui. Daniel ayant été mandé, commenca par rapeller à Belfazzar ce que son père avoit été, & ce qui lui étoit arrivé: ensuite il lui reprocha son orgueil, & la profanation des vases sacrés, & lui déclara que les caractères tracés sur la muraille, étoient MENE MENE TEKEL UPHARSIN (d), Dieu a calculé ton règne, & l'a mis à fin: tu as été pesé dans la balunce, & tu as été trouvé léger: ton Royaume a été divisé. & a été donné aux Mèdes & aux Perses (e). Malgré la sévérité de cette sentence, Belsazzar tint à Daniel ce qu'il avoit promis à celui qui lui donneroit l'explication qu'il demandoit (f). Cette même nuit Bellazzar. Roi des Chaldeens, fut tué; & Darius le Mède, âgé d'environ foixantedeux ans, s'empara du Royaume (g).

Ce fut la prémière année du règne de Relsazzar que Daniel eut la vision des quatre Animaux (h) dont nous parlerons dans la suite, & la troissème année du même règne qu'il eut celle du Bélier & du Bouc (i). Sous le règne de Darius le Mède le même Daniel sut jetté dans la fosse des Lions (k): mais nous parlerons de ces évènemens dans un autre endroit, ne fachant pas

trop quelle place assigner aux deux règnes dont il s'agit.

Nous devons rechercher à présent, si ce Nabonadius a été Belsazzar ou Il n'est Darius le Mede; & à cet égard nous aimons mieux proposer nos doutes, pas appaque prononcer sur une matière aussi obscure que l'est toute l'Histoire de rent que Babylone, depuis la mort de Nébucadnezar jusqu'au tems que Cyrus se rendit Nabonamaître de cette ville. Le Chevalier Newton & le Docteur Prideaux croient dius ait été Belzaze. qu'il a été le même que Belfazzar, & fondent leur fentiment sur un grand zar ou Danombre de preuves (1) considérables, mais néanmoins pas entièrement con-rius le vaincantes. Si nous voulions éplucher les différens sentimens des Savans au Mède. ujet de la succession de ces Rois, nous nous engagerions dans un labyrinthe

(a) Dan. V. 1-6. (b) Prideaux ubi fupr.

(c) Dan. V. 25. (d) Ibid. vers. 26—28.

(e) Ibid. vers. 29. (f) Ibid. vers. 30. (g) Ibid. VI. 1. (b) Ibid. VII.

(i) Ibid. VIII. (k) Ibid. VI. (1) Newt. ad locum & Prideaux ubi fu-

<sup>\*</sup> On suppose que c'étoient des Caractères Samaritains, & par cela même inconnus aux Chaldeens (1).

<sup>(1)</sup> Prideaux ubi fupr.

Section IV.

Histoire

des Baby-

loniens.

dont nous aurions de la peine à fortir. Ainsi nous nous bornerons à renvoyer nos Lecteurs aux argumens par lesquels nous avons prouvé qu' EvilMérodac a été le Belsazzar de Daniel, & que Nériglissar a été Darius le Mède du même Prophète, s'ils se trouvent dans le Canon de Ptolomée: ce
qu'on ne sauroit guères révoquer en doute, sans s'inscrire en saux contre une
Pièce aussi autentique. Il est important de remarquer que si l'on peut ajouter quelque soi aux Auteurs prophanes, Nabonadius ne sauroit avoir été
Belsazzar, le prémier étant mort dans un Pays étranger, & l'autre ayant
été tué dans son Palais. Outre cela, il paroit que Daniel étoit inconnu à
Belsazzar, ce qu'il n'y auroit pas moyen de concilier avec un règne aussi
long que celui de Nabonadius. Tout au plus Belsazzar n'a règné que trois
ans à Babylone, au-lieu que le règne de Nabonadius a été de dix-sept années.

Ce Nabonadius a été surement le dernier Roi de Babylone; car suivant le Canon de Ptolomée, & les Historiens prophanes, il n'y a point eu de Roi entre lui & Cyrus. Outre cela, l'Ecriture qui met Darius le Mède avant Cyrus, ne dit pas que le prémier de ces Princes règna après le dernier Roi de la Famille Babylonienne, ou qu'il n'y ait point eu de Roi de Babylone entre Darius le Mède & Cyrus.

Cela étant, on peut prouver que le dernier Monarque de Babylone ne sauroit avoir été Darius le Mède, comme on le prétend (a; puisque des Ecrivains prophanes affirment que le Monarque en question étoit Babylonien, & même de la Famille Royale (b). Cette seule considération (c), jointe à ce qui a été dit auparavant, suffit pour démontrer qu'il n'a point été Darius le

Mede.

Nabonadius étoit certainement de la Famille Royale (d). Il y a toutes les raisons du monde de croire qu'il étoit un des descendans & même petit-fils du Nébucadnezar, principalement si la fameuse Nitocris, conformément à l'opinion commune, a été l'épouse d'Evil-Mérodac fils Nébucadnezar. Il est dit que tous les Peuples le serviroient lui & le fils de son fils (e). Ce fils de fon fils doit donc avoir été Nabonadius. Il est dit aussi que Dieu retrancheroit de Babylone le fils & le fils de son fils (f), & on conclut de-là que ce dernier Roi & Evil-Mérodac doivent avoir été tués. Mais cette supposition ne doit point être adoptée, à moins qu'on ne rejette le témoignage des Auteurs prophanes, qui doit être admis toutes les fois qu'il s'accorde avec l'Ecriture. Il paroit donc que la prédiction a été parfaitement accomplie: car nous lifons qu'Evil-Mérodac, qui étoit incontestablement fils de Nébucadnezar, fut massacré (g), & que son petit-fils par sa fille, qui avoit épousé Nériglissar, & qui s'apelloit Laborosoarched, fut masfacré aussi (b). Cela étant, si l'on suppose que Nabonadius a aussi été le petit-fils de Nebucadnezar par Evil-Mérodac, il n'est pas besoin de supposer qu'il

(c) Antiq. L. X. c. 12.

d, Ibid.

(g) V. huj. T. III. p. 310.

(b) Ibid. p. 315.

<sup>(</sup>a) Du Pin Biblioth. Univers. des Hist. p. 296.

<sup>(</sup>b) Megasth. Beros. Abyden. ubi supr.

<sup>(</sup>e) V. huj. T. III. p. 291. (f) Efa. XIV. 22.

### HISTOIRE DES BABYLONIENS. LIV. I. CH. IX. 321

ou'il ait été massacré. Les prédictions que tous les Peuples serviroient le Secrie fils & le fils du fils de Nébucadnezar, & que Dieu extermineroit son fils & le fils de fon fils, ont été visiblement accomplies. En un mot, Belsazzar, Histoire qui suivant toutes les apparences a été Evil-Mérodac, semble plutôt avoir des Eabypéri par le fer des Meurtriers que par celui des Ennemis. D'ailleurs il ne convient nullement au caractère qu'on nous donne de Nitocris, qu'elle auroit si honteusement laissé surprendre la ville. Il faut donc qu'elle ait déjà été morte, & point en vie comme Prideaux le prétend. Quoiqu'une prédiction portât, que l'Ennemi se rendroit maître de la ville durant une Fête, pendant que les Grands & les Sages du Royaume seroient plongés dans le vin, il ne s'ensuit point de-là que le Roi ait été tué dans cette occasion. Que la ville ait été prise au milieu d'une Fête, est une chose confirmée par un Historien dont l'autorité nous paroit très respectable. & qui a vecu peu de tems après les évenemens dont il s'agit (a): ce qui suffit pour soutenir l'honneur de la prédiction.

Puisque le témoignage des Ecrivains prophanes ne doit pas être rejetté, mais qu'il est au contraire souvent de grand poids, il est bon d'obser-tirées de ver qu'on peut inférer en quelque sorte ce que nous avons dit touchant la prédic-Belsazzar & Darius le Mède, de la prédiction de Nébucadnezar (b), qu'on tion de Nésuppose (c) lui avoir été communiquée par Daniel. Cette prédiction parle bucadnede la destruction de Babylone comme prochaine, & tellement prochaine que Nébucadnezar, quoique fort âgé, pouvoit en être le témoin. Aussi Belfazzar, que l'Ecriture apelle expressément son fils, fut-il tué deux ou trois ans après sa mort. L'auteur de ce meurtre sut un Mède, qui ne sauroit avoir été autre que Nériglissar, qui avoit épousé la propre fille de Nébucadnezar (d). Le Mulet Persan est surement Cyrus, qui en faisant la guerre à Nériglissar, sut le prémier qui ébranla les fondemens du Royaume, jusqu'à ce qu'il vînt enfin

à bout de le renverser.

Tout bien examiné, nous croyons devoir donner la préférence au sentiment suivant lequel Darius le Mède & Belsazzar, pourvu qu'ils se trouvent dans le Canon de Ptolomée (car comment supposer qu'ils ne s'y trouvent pas?) ont été Evil-Mérodac & Nériglissar. Le fils & le petit-fils de Nébucadnezar, qui devoient être exterminés, conformément à ce qui avoit été prédit d'eux, doivent avoir été Evil-Mérodac & Laborosoarchod, & son fils E petit-fils, que, par une hyperbole Orientale, tous les Peuples devoient servir, ne peuvent avoir été qu'Evil-Mérodac & Nabonadius, sous le règne duquel le Royaume de Babylone sut détruit, conformément aux prédictions des Prophètes... La charge de Babylone, qu'Esaie, fils d'Amos, a vue. Hurlez; car la journée de l'Eternel est près: elle viendra comme un dégat fait par le Tout-puissant... Voici je vai susciter contre eux les Mèdes.... Ainsi Babylone, la Noblesse des Royaumes, & le Chef-d'œuvre de l'orgueil des Chaldéens, sera comme quand Dieu subvertit Sodome & Gomorrhe. Elle ne sera babitée en aucun âge. L'Arabe n'y placera plus ses tentes, & les Bergers n'y

<sup>(</sup>s) Herodot. Lib. I. c. 191. (b) V. huj. T. III. p. 308. Tome III.

<sup>(</sup>c) Prideaux Connect. &c. (d) V. huj. T. III. p. 314.

Histoire des Baby-Joniens.

Section logeront plus; mais les Bêtes sauvages du Désert y auront leur repaire, & leurs maisons seront remplies de Dragons, les Autruches y viendront habiter. Et les Démons y feront leurs danses ; les Hiboux hurleront à l'envi l'un de l'autre dans leurs maisons, & les Dragons habiteront dans leurs Palais de delices.... Comment es-tu tombée des Cieux, Etoile du matin, Fille de l'auhe du jour? Toi, qui foulois les Nations, comment es-tu abattue jusqu'en terre.... Fe m'élèverai contre eux, a dit l'Éternel des Armées, & je retrancberai de Babylone le nom, & le reste qu'elle a, le fils & le petit-fils (a).... Et je la réduirai en la possession du Butor, & je la balayerai d'un balais de destruction (b). - Elle est tombée Babylone, & toutes les Images taillées de ses Dieux ont éte brisées (c) - Bel est tombé sur ses genoux, Nébo a été brisé: l'un & l'autre ont été brisés, & sont tombés sur leurs genoux. Ils n'ont pu éviter d'être chargés, & ont été d'eux-mêmes en captivité (d).... La parole que l'Eternel prononça contre Babylone, & contre le Pays des Chaldéens, par le moyen de Jérémie le Prophète .... Dites, Babylone a été prise, Bel a été rendu honteux, Mérodac est froissé, leurs Dieux de fiente ont été écrasés (e).... Ecoutez le conseil de l'Eternel, ses decrets contre Babylone, & ce qu'il à résolu contre le Pays des Chaldéens (f).... Voici je vai faire lever un vent de destruction contre ceux qui s'élèvent contre moi, & j'envoyerai contre Babylone des Vanneurs, qui la vanneront, & qui rendront son Pays vuide .... Fuyez hors de Babylone. E que chacun sauve sa vic, afin que vous ne soyez point exterminés dans son iniquité... Babylone est tombée en un instant; burlez sur elle, prenez du baumepour sa plaie, peut-être qu'elle guérira. Nous avons traité Babylone, & elle n'a point été guérie. Laissons-la là, & que chacun de nous s'en retourne en son Pays: car son procès est parvenu jusqu'aux Cieux, & s'est élevé jusqu'aux nues... Aiguifez vos flèches, & remplissez vos carquois: l'Eternel a suscité l'esprit du Roi des Mèdes: car il a dessein de détruire Babylone... Levez l'enseigne dans le Pays: faites sonner la trompette parmi les Peuples: préparez les Nations contre elle : convoquez contre elle les Royaumes d'Ararat, de Minni & d'Askenas. Ordonnez des Capitaines contre elle: faites venir les chevaux en foule comme des chenilles hérisses de toutes parts. Armez contre elle les Nations & les Rois de Médie... La Terre sera ébranlée, parce que le dessein de l'Eternel contre Babylone a été exécuté, & qu'elle aura été réduite en défolation.... Les couriers rencontreront les couriers, & les messagers se rencontreront l'un l'autre, pour aller dire au Roi de Babylone que sa ville a été prise d'un hout à l'autre \*... Ainsi a dit l'Eternel des Armées, le Dieu d'Ifraël est comme l'aire; le tems est venu qu'elle sera foulée comme le blé, & le tems d'y receuillir la moisson viendra bientot .... Babylone sera réduite en monceaux, en demeure de Dragons, en étonnement & en sissement, de ce que personne n'y habite... La mer est montée sur Babylone, elle a été couverte de la multitude de ses flots. Ses villes ont été en étonnement, une. terre

(a) Efa. XIII.

(b) Ibid. XIV. 12-23.

. (c) Ibid. XXI. 9.

(d) Ibid. XLVI. 1, 2:

(e) Jérém. LI. 1, 2. (f) Ibid. vers. 45.

<sup>\*</sup> Nous laissons au Lecteur à juger, si l'on peut insérer de-là, que le derpier Roi de Babylone ait été ou n'ait pas été dans la ville quand elle fut prife, & par conséquent si ce ders nier Roi a été ou non le Belfazzar de Daniel.

### HISTOIRE DES BABYLONIENS, Liv. I. Ch. IX.

terre sèche. & de landes: un pays dont les villes sont inhabitées, & où personne Section ne passe.... Les Cieux & la Terre, & tout ce qui y est se réjouiront avec chant de triomphe contre Babylone ... J'enivrerai ses Sages, ses Gouverneurs, ses Magistrats, & ses Hommes forts: ils dormiront d'un sommeil perpétuel, dit le des Baby-Seigneur, dont le nom est l'Eternel des Armées. Ces larges murailles de Babylone loniens. seront sapées par les fondemens: ses portes, si hautes, seront brulées; & les travaux de tant de Peuples seront réduits à néant, & périront, consumés par les flammes (a).

Telle fut & Babylone, & sa fin. Tout bien examiné, il paroit que la Monarchie Assyrienne, tant à Ninive au commencement, que dans la suite à Babylone, n'a jamais été longtems de suite fort étendue, & qu'elle a plutôt cherché à affermir son Empire, qu'elle n'a réussi à l'affermir en effet : car à l'exception de Nébucadnezar, aucun des Rois, depuis Pul jusqu'à Nabonadius, n'a pu se vanter d'avoir rien fait qui ressemblat aux conquêtes qu'on a attribuées à Sémiramis. Après ce Monarque, la seconde place appartient à Esar-haddon, tant en fait de conquêtes que de domination: mais il mourus dans le tems qu'il venoit de remporter de grands avantages dans l'Occident, Les autres Souverains de cet Empire ont été malheureux, les uns d'une manière & les autres d'une autre. Quelques-uns ont pris beaucoup de peine. & se sont exposés à de grands dangers, pour envahir les Pays de leurs Voisins, sans néanmoins en venir à bout. D'autres, par leur négligence, ont vu se révolter contre eux les Peuples que leurs ancêtres avoient tenus sous le joug; & d'autres enfin ont été vaincus par leurs Ennemis, faits prifonniers, ou tués. En un mot, le fort des Monarchies Assyrienne & Babylonienne a été celui que doivent éprouver tôt ou tard toutes les Monarchies qui ne sauroient gueres manquer d'avoir autant d'ennemis que de sujets.

(a) Jérém. Ll. 1-56.

# CHAPITRE X.

Histoire des M E D E S.

## SECTION I.

Description de la M E D I E.

I.
Histoire
des Mèdes.

Nom, stustion

A Médie, qui fut autrefois un puissant Empire, tire son nom de Madai, troissème fils de Japhet, comme il paroit par l'Ecriture, qui défigne constamment les Mèdes par le nom de Madai (a) \*. Suivant Ptolomée, elle étoit bornée au Septentrion par la Mer Caspienne; au Midi par la Perse proprement dite, par la Susiane & par l'Assyrie; à l'Orient par la Parthie & l'Hyrcanie; & à l'Occident par l'Arménie Majeure. Elle étoit anciennement divisée en plusieurs Provinces, savoir, la Tropatane, la Charomithrène, le Darites, la Marciane, l'Amariace, & la Syro-Médie. Toutes ces Provinces. furent dans la suite réduites à deux, dont l'une s'apelloit la Grande Médie & l'autre la Médie Atropatie, ou simplement Atropatène (b). L'Atropatène étoit située entre le Mont Taurus & la Mer Caspienne, & tiroit son nom, à ce qu'on suppose, d'un certain Atropatus, qui, étant Gouverneur de cette Province du tems de Darius le dernier Roi de Perse, refusa de se soumettre à Alexandre le Grand, &, à l'occasion de la chute de l'Empire Persien. s'empara de la Province qui étoit soumise à ses ordres, & la transmit à ses descendans, qui en furent les Souverains jusqu'au tems de Strabon (c).

L'Atropatène étoit un Pays froid & stérile; & ce sut pour cette raison que Salmanazar, après avoir fait la conquête du Royaume d'Israël, en transpor-

ta un grand nombre d'habitans dans la Province en question.

Les villes les plus considérables de cette partie de la Médie, étoient Gaza ou Gaza, la capitale de la Province, & située, suivant Pline, dans une grande plaine entre Echatane & Artaxate, & également éloignée de ces deux villes; Sanina située entre l'Araxe & le Cambyse; Fazina entre le Cambyse & le Cyrus; & Cyropolis entre le Cyrus & l'Amardus. Cette étendue de Pays étoit

(a) Dan. V. 28. VI. 8, 12, 15. VIII. 20. (b) Strab. L. II. p. 360. & 363. Efth. I. 3, 14, 18, 19. X. 2. (c) Ibid. p. 523.

(3) Ottel. ibid,

<sup>\*</sup> Parmi les Auteurs prophanes quelques-uns dérivent le nom de Médie d'un certain Midus, fils de Médie & de Jajon: d'autres prétendent que tout le Pays doit son nom à une de ses villes, apellée Médie (1). Sextus Rusus nous apprend que de son tems ce Pays étoit connu sons le nom de Médéna (2), & il s'en trouve qui (3) assurent qu'on l'apelloit aussi Aria. Mais vouloir rechercher l'oxigine de ces dissérens noms, seroit un travail aussi long qu'inutile.

<sup>(1)</sup> Strab. L. II. p. 526.
(2) Ottel, Thes. Geog. ad you Medical

étoit habitée par les Cadusiens & les Cassions, race barbare & inhumaine Section

descendue des Scythes.

La Grande Médie étoit bornée par la Perside, la Parthie, l'Hyrcanie, la Histoire Mer d'Hyrcanie, & l'Atropatène. Les villes les plus considérables de cette des Medespartie de la Médie étoient Echatane, Laodicée, Apamée, Ragnes, Arsacie, &c... Echatane, la capitale de toute la Medie, & le siège des Monarques tant Mèdes que Perses, fut bâtie par Déjoces, le prémier qui règna dans la Médie, après que les habitans eurent secoué le joug Assyrien (a). Les murs de cette ville sont célèbres dans les Ecrits des Anciens, & ont été particulièrement décrits par Hérodote (b). Il y en avoit sept, tous bâtis en rond, dont le second surpassoit le prémier de la hauteur de ses crenaux, & ainsi des autres. Le terrain, qui s'élevoit par degrés, aidoit à donner cette proportion aux murailles, & peut-être en avoit fait venir l'idée. Le Palais Royal & le Trésor étoient dans le cercle intérieur. Le prémier de ces murs avoit une circonférence égale à celle de la ville d'Athènes; ses crenaux étoient blancs, ceux du second noirs, ceux du troissème de couleur de pourpre, ceux du quatrième bleux, ceux du cinquième orangés; & enfin ceux des deux murs internes, comme contribuant plus particulierement à la fureté de la personne du Roi, argentés & dorés (c). Il faut avouer que cette Description d'Hérodote sent un peu le Roman; cependant on ne sauroit douter qu'Echatane n'ait été une grande & puissante ville, qui peut-être ne le cédoit à aucun égard à Ninive ou à Babylone. Nous lisons dans le Livre de Judith (d), que les murailles de cette superbe capitale étoient hautes de soixante & dix coudées, & larges de cinquante; que les tours, qui étoient aux portes, avoient cent coudées de hauteur, & soixante coudées de largeur à l'endroit des sondemens; & que les murailles étoient de pierres de taille, de six coudées de

long & trois de large. Les Anciens apellent constamment cette ville Echatane de Médie, pour la distinguer d'une autre ville en Syrie du même nom (e),

où mourut l'infortuné Cambyse, au rapport d'Hérodote (f) =

Lao-

(a) Herodot. L. I. c. 98.

(b) Ibid.

(c) Ibid. (d) Judith I. 2, 4. c. 23. Piin. L. VI. c. 27. Plutarch. in Alex. p. 704. Tacit. L. XV. c. 31. &c.

(f) Herodot. L. III.

<sup>\*</sup> Pline (1) affure qu'Echatane sut bâtie par Séleucus: méprise grossière, & dans laquelle il ne seroit certainement pas tombé, s'il avoit consulté Hérodote, ou Démostène (2), qui apelle cette ville la Résidence ordinaire des Monarques Persiens. D'un autre côté, Diodore de Sicile (3) recule la sondation de cette capitale jusqu'au tems sabuleux de Sémiramis, & parle de montagnes applanies, de vallées comblées, d'eaux conduites à travers de hauts rochers, & de quelques autres ouvrages étonnans, saits par son Héroine, tant pour l'embellissement de la ville, que pour la commodité des habitans. Cette capitale étoit située sur un terrain qui alloit en s'élevant, suivant Ptolomée & Diodore de Sicile, à la distance d'environ douze stades du Mont Orontes, & point au pié du Mont fasanius, vers les consins Méridionaux de la Médie & de la Perse, où Ammian Marcellin a jugé à propos de la placer (4). Ce sut dans cette ville que, suivant Joséphe, Daniel sit bâtir un superbe Palais, qui servit dans la suite de Mausolée aux Rois de Médie. Quelques-unes des poutres, dit cet Auteur, étoient

<sup>(1)</sup> Plin. L. VI. c. 14. (2) Demosth, Philip, 4. p. 100,

<sup>(3)</sup> Diodor Sicul. L. II. c. 12. (4) Ammian, Materil, L. XXIII. c. 23.

SECTION Risteire sis Medes.

Landicée, qu'il ne faut pas confondre avec d'autres villes de ce nom, apellée ainsi d'après la mère de Nicanor, ou d'après la femme d'Antiochus, est mise par Strabon (a) au nombre des villes de Médie, & placée vers les frontières de la Perse par Pline (b). Apamée est jointe quelquesois par le même Strabon à la Médie, & quelquefois au Pays des Parthes (c). Ragues étoit la plus grande ville de la Médie, suivant Isidore (d): elle sut réparée par Nicanor. qui la nomma Europus, & c'est sous ce nom qu'elle a été connue à Ptolomée; mais dans le Livre de Tobie elle garde son ancien nom. Dans la suite elle devint le siège des Rois Parthes, qui l'apellérent Arsace, comme nous le verrons dans l'Histoire de ce Peuple. Pline le Géographe, Etienne, Ammian Marcellin & Isidore font mention de plusieurs autres villes de Médie, comme de Zombis. de Patigran, de Gazaca, de Margasis &c... Mais toutes ces villes furent bâties longtems après par les Macédoniens, & pour cette raison sont apellées villes Grecques par Strabon (e). Cette partie de la Médie étoit habitée par les Carduques, les Marandiens, les Géliens, les Syro-Mèdes, les Margasiens &c....

gnes.

Les Montagnes de ce Pays, qui méritent qu'on en fasse mention, sont, suivant Ptolomée & Strabon (f), Choatra, qui sépare la Médie de l'Assyrie, & qui s'étend depuis les Monts Gordyens jusqu'aux confins de l'Assyrie & de l'Arménie. Le Zagrus, qui sépare la Médie de l'Assyrie, du côté de l'Orient, & dont la hauteur est de cent coudées, s'il en faut croire Polybe (2). Parachoatra, mise par Ptolomée vers les frontières du côté de la Perse, & par Strabon (b) sur les confins de la Médie, de l'Hyrcanie & de la Parthie. Telles sont les limites qui séparent la Médie d'avec les Pays adjacens, & qui par cela même appartiennent également à ceux-ci & à celle-la; mais l'Orontes, le Jansonius, & le Coronus, sont proprement des Montagnes de Médie, étant situées au cœur du Pays.

Les Rivières les plus confidérables sont, suivant Ptolomée, le Straton, l'A-Rivières. mardus.

(a) Strab. L. XI. p. 361.

(b) Plin. L. VI. c. 26. (c) Strab. L. XI. p. 354. & 361.

(d) Isidor. p. 361.

(e) Ibid.

(f) Ibid. p. 363. (g) Polyb. L. V. c. 44. (b) Strab. ubi fupr.

d'argent, & les autres de cèdre, mais couvertes de feuilles d'or. Il ne reste plus rien de ce magnifique Edifice, non plus que du superbe Palais où les Monarques d'Afte avoient coutume de passer l'Eté: ce qui n'a garde de paroître étrange à ceux qui considèreront que nos Voyageurs modernes ne sont pas même d'accord entr'eux sur l'endroit où Echatane même étoit autrefois. Le sentiment de Molet, qui a traduit & commenté Ptolomée, paroit le plus probable au Chevalier Chardin, savoir, que Tauris est l'ancienne & fameuse Echatane (1); & cette opinion est consirmée par Ortelius, Golnits, Teixera, André de la Valle, &c... Joséphe té-moigne (2) que le Palais bâti par ordre de Daniel, étoit encore entier de son tems; mais présentement on ne trouve pas même les ruïnes d'aucun Bâtiment magnifique, ni à Tauris, ni aux environs; car, comme le remarque très judicieusement Chardin (3), toutes les ruïnes qu'on voit dans la banlieue de Tauris, ne confistent qu'en briques, en terre, & en cailloux, qui sont des matériaux qu'on n'employoit pas anciennement en Médie à la Aructure des Palais des Grands. Quelques Ecrivains confondent Echatane avec Batana, qui est surement la Batina de Ptolomée, que ce Géographe met au Nord du Mont Orontes près des bords du Straton.

(1) Chardin Voy. en Petfe. Vol. I. p. 1811

(2) Joseph. Antiq. L. X.

(3) Chardin ubi supre

mardus, le Cyrus, & le Cambyso, Mais ces Rivières, par cela même qu'el- Secrion les se déchargent dans la Mer Caspienne, à l'endroit le plus Méridional de cette Mer, doivent avoir appartenu aux Provinces de Ghilan & de Mazan-des Modes daran, comme on les nomme à présent; & par consequent ne faisoient point partie de la Médie proprement dite, telle que les Anciens l'ont décrite:

Nous croyons devoir relever ici une faute considérable que plusieurs de ces derniers ont commise, en voulant marquer la situation des Portes Caspiennes, apellées par les Latins Portæ Caspiæ, Claustra Caspia, & Pylæ Caspiæ. Ptolomée, Strabon, Arrian, Isidore, Characène, & Denys Periegeta (a), les placent vers les confins de la Médie & de la Parthie, ou vers les frontières Orientales de la Médie: mais Pline, desapprouvant cette situation, les transporte d'un autre côté, & après avoir été quelque tems sans savoir où mettre un fardeau si pesant, il le laisse ensin tomber vers les bornes qui séparent l'Arménie de la Médie, c'est-à-dire, vers les frontières Occidentales de la Médie (b). Suétone (c) & Tacite (d) les confondent avec les Portes d'Ibérie, qui sont un passage étroit à travers les Montagnes qui séparent l'Ibérie de la Sarmatie. Quelques-uns de nos Géographes modernes les placent dans la Médie Atropatienne entre les Montagnes & la Mer Caspiennes. tes confondant avec ce que les habitans du Pays apellent présentement Demir-can, ou Porte de Fer, qui est un passage étroit de la Tartarie dans la Perse.

Les parties Septentrionales de la Médie, situées entre les Montagnes Caspiennes & la Mer, sont froides & stériles; les habitans sont leur pain d'amandes fèches, & leur boisson du jus de certaines herbes. Leurs montagnes font couvertes de neige durant neuf mois de l'année (e). Mais les parties Méridionales produifent toutes fortes de grains, & autres choses nécessaires à la vie; & font si belles, que le Pays aux environs de Tauris, qui est vraisemblablement l'ancienne Echatane, passe pour le jardin de la Perse. Il y a dans la Médie de vastes plaines, & entr'autres celle de Nyse, fameuse par les haras de chevaux qu'on y tenoit pour les Rois de Perse. Mais on a quelque peine à déterminer où étoit proprement cette Plaine de Nyse \*.

(b) Plin. L. VI. c. 15,

(d) Tacit. L. I. Hift, c. 6. (e) Chardin Voy, en Perse Vol. I. p. 524.

<sup>(</sup>a) Strab. L. XI. p. 361. Arrian. L. III. Indor. Characenus p. 6. Dionys. Perieget. versu 1039.

<sup>(</sup>c) Sueton. c. 19.

<sup>\*</sup> Les Anciens mettent la Plaine de Nyse dans la partie la plus Orientale de ce qu'ils apellent Medie, & bien au-delà des bornes du Pays qu'on défigne aujourd'hui par ce nom. Un célèbre Voyageur croit avoir vu cette plaine; & en ce cas elle n'est pas située comme ont dit les Anciens, mais se trouve plus près de nous de quelques degrés. Voici ses propres paroles. ,, (1) Nous continuâmes notre chemin (Tauris vers la Perse) par des plaines admi-" rablement belles, fertiles, & couvertes de villages. Ces plaines sont les plus excellens pa-" turages de la Médie, & j'ose dire du Monde. Les plus beaux chevaux de la Province y " étoient au vert. Je demandai à un jeune Seigneur avec qui j'allois, s'il y avoit en Médie ... d'autres plaines aussi belles & aussi grandes. Il me répondit qu'il en avoit vu d'aussi belles

SECTION des Mèdes.

Climat.

Le climat varie extrêmement ; car cette partie du Pays qui se trouve entre les Montagnes & la Mer, est très froide, & remplie de marécages, d'où Histoire | fortent d'innombrables essains d'Insectes venimeux \*; ce qui joint aux vapeurs qui s'élèvent de la Mer Caspienne, rend cette étendue de Pays inhabitable. Dans les Provinces qui sont plus éloignées de la Mer, on respire un air fort fain, quoiqu'on y ait souvent de grandes pluyes, & de violentes tempêtes, fur-tout au Printems & dans l'Automne (a). Outre le Bétail & toute forte de Gibier qu'on trouve en abondance dans les Provinces avancées dans les terres, quelques-unes de ces Provinces ont été fameuses depuis plusieurs siècles par les différentes sortes d'excellens Vins qu'elles produisent. fur-tout dans le voisinage de Tauris, où l'on peut trouver jusqu'à ce jour soixante différentes fortes de raisins, tous d'un goût exquis (b). Qu'on juge par cet échantillon des productions de ce Pays dans des tems plus heureux.

La Mar Caspiennc.

Nous ne faurions quiter ce sujet sans faire quelques remarques sur la Mer Caspienne, qui borne la Médie au Septentrion. Les Anciens donnoient à cette Mer le nom de Caspienne ou d'Hyrcanienne indifféremment, à cause que fes bords étoient habités tant par les Caspiens que par les Hyrcaniens (c). Cependant Pline (d) met quelque différence entre ces deux noms, assurant qu'elle porte le prémier non fur les Côtes Caspiennes, & le second sur celles d'Hyrcanie. Les Géographes anciens n'ont eu qu'une connoissance très imparfaite de la véritable situation, de l'étendue, des côtes, & des bayes de cette Mer; & si les Modernes ont quelque avantage sur eux à ces égards, ils le doivent aux découvertes faites en dernier lieu par un Homme habile dans la Navigation & dans la Géographie †. D'où il s'ensuit qu'on ne peut se fier à ce que d'autres disent sur ce sujet, qu'autant que leur témoignage s'accorde avec celui du Géographe que nous venons d'indiquer. Ptolomée, & même Hérodote, savoient que la Mer Caspienne étoit entourée de terre de tous côtés, & n'avoit aucune communication avec d'autres Mers; ce qui a fait juger à quelques Ecrivains, qu'il falloit plutôt lui donner le nom de

(a) Chardin ubi supra. (b) Ibid. p. 185.

(c) Strab. L. XI. p. 83. Diodor. L. VII. c. 75.

(d) Plin. L. VI. c. 13 & 16.

,, vers Derbent, mais pas si grandes. Ainsi l'on pourroit croire avec assez de sondement, , que ces plaines sont l'Hypopothon, dont parlent les anciens Auteurs, & où ils disent que " les Rois de Midie tenoient un haras de cinquante mille chevaux, & que c'est ici qu'il faut " chercher la plaine de Nyse, si célèbre par les chevaux Nysains. Le Géographe Etienne dit que " Nyse étoit dans le Pays des Mèdes. Je contai à ce Seigneur une particularité que Favorin rap-" porte de ces chevaux, savoir, que tous les chevaux Nysains étoient isabelles. Il me dit , qu'il ne l'avoit jamais lu ni entendu dire. Je m'en suis enquis aussi durant tout mon voyage " à plusieurs personnes d'érudition & de qualité, mais sans apprendre qu'il y eût aucun en-" droit en Médie ou en Perse où les chevaux naissent de couleur ijabelle.

\* Elien nous apprend (1) que cette partie de la Médie étoit fort insectée de Scorpions, & que dans le tems que le Roi de Perse se disposoit à venir en Médie, les habitans employé-

rent trois jours à nettoyer le Pays de ces insectes venimeux.

† Mr. van Verden, qui, par ordre du dernier Czar, a travaillé à une Carte exacte de la Mer Caspienne, en faisunt ses observations sur les lieux en 1710, 1721 & 1722. Ces Observations & la Carte ont été communiquées par ordre du Czar à l'Académie Royale des Sciences à Paris,

(1) Elian. de Animal. L. XV. c. 16.

Histoire

Lac que celui de Mer. Cependant Strabon (a), Pline (b), Pomponius Mela (c) & Arrian (d) assurent qu'elle communiquoit avec l'Océan Indien ou la Mer du Nord; mais nous savons surement qu'ils se sont trompés. Peut-être avoient-ils été induits en erreur par ceux qui avoient fait leurs observations des Médes. dans le tems que le Volga étoit débordé; parce que ce Fleuve ressemble alors à une Mer, couvrant de ses eaux une étendue de Pays de soixante milles, fuivant le témoignage d'un Voyageur moderne (e). Apparemment ou'ils ont pris cet amas d'eaux pour un Détroit, qui joignoit la Mer Caspienne avec l'Océan. Ptolomée, quoiqu'exemt d'erreur sur cet article, se trompoit lourdement par rapport à la grandeur de la Mer Caspienne, d'Orient en Occident, puisqu'il la sait de vingt-trois degrés & demi, quoiqu'elle n'ait, dans fa plus grande étendue, que trois degrés & quarante-deux minutes, & dans l'endroit où elle a le moins de largeur, qu'un degré & vingt-deux minutes. Ces fautes furent remarquées, & en quelque façon redressées, par Albuféda, Prince Arabe, & habile Géographe, qui découvrit en 1320 la vraie situation de la Mer Caspienne, & la trouva d'un tiers plus petite que Ptolomée ne l'avoit supposée. Par ce changement la longueur de la Mer en question n'alloit pas d'Orient en Occident, comme Ptolomée l'avoit cru, mais du Septentrion au Midi Les observations d'Albuféda ont été fort améliorées par Bourrous, Olearius & Jenkinson; mais les véritables dimensions de cette Mer n'ont été déterminées avec certitude, qu'en conféquence de quelques observations faites en dernier lieu, & par lesquelles il paroit qu'elle est située entre le trente-septième & le quarante-huitième degré de latitude Septentrionale. & qu'elle n'occupe en longitude tout au plus que trois degrés & quarante-deux minutes, ce qui lui donne une figure toute différente de celle qu'elle a dans les Cartes de Ptolomée, & dans les Ecrits de quelques autres anciens Géographes.

Les Persans apellent cette Mer Kulsum, ou la Mer d'Astracan; les Russiens la Mer de Gualenskoi; les Géorgiens Sewa; & les Arméniens Soof. Elle reçoit dans son sein le Volga, qui est comme une petite Mer, & près de deux cens autres Rivières, sans que pour cela ses eaux paroissent augmenter ou diminuer, ni avoir le moindre flux ou reflux. Ce phénomène a donné lieu à un grand nombre de spéculations, dont quelques-unes supposent qu'il doit y avoir nécessairement quelque communication souterraine entre la Mer Caspienne & la Mer Noire, quoiqu'éloignées l'une de l'autre de cent lieues; ou bien entre la prémière de ces Mers & le Golphe de Perse, qui en est environ à deux cens lieues. Le Père Avril, Voyageur moderne, semble adopter le dernier sentiment, & allègue entr'autres raisons, qu'il y a vis-à-vis de la Province de Xilan en Perse, deux prodigieux gouffres, qui engloutissent tout ce qui se trouve à une certaine distance d'eux avec une rapidité incroyable & un bruit affreux; ce qui prouve qu'il doit y avoir une cavité dans la terre. Il ajoute que ceux qui habitent le long des côtes du Golphe de

<sup>(</sup>a) Strab. L. X. p. 83. (b) Plin. L. VI. c. 13.

<sup>(</sup>c) Pompon. Mel. L. III. c. 5.

Tome III.

<sup>(</sup>d) Arrian, L. VII. p. 477. (e) Le Brun Voy. par la Moscovie T. III.

P. 465.

. . . .

Section Perse, voient chaque année, vers la fin de l'Automne, flotter sur l'eau une grande quantité de feuilles de Saule. Or comme cet arbre ne se trouve en Histoire aucun endroit aux environs du Golphe de Perse, & qu'au contraire il y en a des Mèdes. un grand nombre fur les côtes de la Mer Caspienne, vers la Province de Xîlan, il s'ensuit qu'il doit y avoir quelque communication souterraine entre ces deux Mers. Si la chose est vraie, la conséquence qu'on prétend en tirer est certainement fondée: mais comme l'opinion qui suppose une communication entre la Mer Caspienne & quelque autre Mer, n'a été principalement embrassée, que pour rendre raison de l'égalité constante qu'il y a dans la quantité d'eau de la Mer Caspienne, qui recevant dans son sein plusieurs Fleuves, devroit naturellement déborder, si une partie de ses eaux ne s'écouloit point par des conduits souterrains, nous examinerons dans une Note, comment il peut se faire que la Mer Caspienne, ou quelque autre Mer, vienne à perdre autant d'eau que la pluye ou des Fleuves: lui en fournissent \*. L'eau

> \* Il y a parmi les Philosophes deux hypothèses sur ce sujet. L'une est, que les eaux de la Mer coulent par des conduits souterrains jusqu'aux sources des Rivières, & qu'en traverfant les pores de la Terre, elles perdent leur sel. Et l'autre, que le Soleil élève de dessus la surface de la Mer la quantité de vapeurs qu'il faut pour expliquer le phénomène en question. Le prémier de ces sentimens n'a presque plus de partisans, à cause qu'il n'y a pas moyen d'expliquer comment l'eau de l'Océan étant plus basse que l'embouchure même des Fleuves, peut monter jusqu'aux sources, dont la plupart sont au sommet des Montagnes; difficulté

qui n'a point lieu dans la seconde hypothèse.

La quantité de vapeurs qui s'élève de la Mer a été calculée par le Dr. Halley, de la manière suivante (1). Il a trouvé par une expérience faite avec beaucoup de soin, que de l'eau impregnée de sel autant que l'eau de la Mer l'est ordinairement, & ayant le même degré de chaleur que l'air dans nos Etés les plus chauds, perd en deux heures l'épaisseur d'une soixantième partie de pouce. D'où il s'ensuit, qu'en douze heures un dixième de pouce d'eau s'élèvera en vapeurs. Enforte que si l'on connoit la surface de l'Océan, ou de quelqu'une de ses parties, on pourra savoir quelle quantité d'eau s'en élève chaque jour en vapeurs, dans la supposition que la chaleur de l'eau égale celle de notre air en Eté. Suivant le calcul que nous venons d'indiquer, une surface de dix pouces quarrés donne par jour un pouce cubique d'eau; un pié quarré, une demi-pinte; un quarré, dont chaque côté seroit de quatre piés,. un gallon; un mille en quarré, 6914 tonneaux; & un degré quarré (c'est-à-dire une étendue d'environ soixante-neuf milles d'Angleterre quarrée ) trente-trois millions de tonneaux. Le même Auteur suppose que la Mer Méditerranée a autour de quarante degrés de longueur, & quatre degrés de largeur, les endroits où cette largeur est plus grande servant de compensation à ceux où elle est moindre. D'où il s'ensuivroit que toute sa surface seroit de soixante elegrés, & que la Méditerranée entière perdroit en vapeurs dans un jour d'Eté, au moins 5280 millions de tonneaux. On ne sauroit soumettre au calcul la quantité d'eau que les vents emportent; mais nous oserions affurer que cette quantité excède quelquefois celle que la chaleur du Soleil fait monter en vapeurs.

En comparant la quantité d'eau que la Mer perd, avec celle qu'elle reçoit journellement, Halley observe que la Méditerranée, par exemple, reçoit ces neuf Fleuves considérables, l'Ebre, le Rhme, le Tibre, le Pô, le Danube, le Niester, le Don, le Borysthène & le Nil; tous les autres étant peu confidérables en comparaison de ceux qui viennent d'être nommés. Il suppose que chacun de ces Fleuves est dix sois plus grand que la Thamije, en compre-

nant dans ce calcul toutes les Rivières qui se jettent avec eux dans cette Mer.

Il suppose aussi qu'à Kingstonbridge, ou la marée monte rarement, la Thamise a environ. cent verges d'Angleterre de largeur, & trois de profondeur, & que l'eau y parcourt deux mil-

de la Mer Caspienne est salée comme celle des autres Mers, quoique les An- Sectron ciens avent cru le contraire. Sa fraîcheur dans quelques endroits près du rivage vient des Fleuves qui s'y déchargent. Sa couleur est comme celle des autres Mers, & on y pêche toutes sortes de Poissons au rapport d'Oléarius, des Mêdes. témoin oculaire: ce qui réfute l'opinion des Anciens, suivant lesquels elle étoit de couleur noiraire, & ne nourrissoit qu'une sorte de Poisson d'une sigure monstrueuse. Nous terminerons cette Section, en remarquant que l'ignorance des Anciens, relativement à cette Mer, ou à ce Lac, comme quelques-uns d'eux l'apellent, peut servir de preuve qu'ils ne connoissoient que très imparsaitement les parties Septentrionales de l'Empire de Perse; & être un avertissement pour nous de ne pas trop compter sur leur rapport, à moins qu'il ne soit confirmé par le témoignage des Voyageurs modernes, qui ont examiné avec plus de soin ces Pays éloignés.

I. Histoire

## E C T I O N II.

De l'Antiquité, du Gouvernement, des Loix, de la Religion, des Coutumes, des Arts, des Sciences & du Commerce des MEDES.

N Ous avons dit (a) que les Mèdes tiroient leur origine de Madai, troisie- Section me fils de Japhet, & par cela même nous les avons faits aussi anciens qu'aucun Peuple de la Terre \*. Dans la suite diverses Colonies venues des Leur ori-

Pays gine.

#### (a) Au commencement de cette Histoire.

les dans une heure. Cela étant, si l'on multiplie la largeur de l'eau, qui est de cent verges, par trois, nombre qui exprime la profondeur, & le produit trois cens verges quarrées, par quarante-huit milles ou 84480 verges, que l'eau parcourt chaque jour, le nouveau produit sera 25344000 verges cubiques d'eau, ou 20300000 tonneaux d'eau, qui entrent chaque jour dans la Mer,

Si donc chacun des neuf Fleuves que nous avons indiqués, dégorge dans la Mer dix plus fois d'eau que la Thamise, il s'ensuivra que chacun d'eux vuidera dans la Mer en un jour 203 millions de tonneaux, & tous ensemble 1827 millions de tonneaux par jour. Cependant cette quantité même n'est qu'un grand tiers de l'eau qui s'élève en vapeurs hors de la Méditerranée dans l'espace de douze heures. D'où il s'ensuit, que la Méditerranée, la Mer Caspienne, ou quelque autre Mer que ce soit, bien loin d'éprouver quelque débordement par les Fleuves qu'elles reçoivent dans leur sein, seroient au contraire bientôt à sec, si les vapeurs que le Soleil en tire, n'y retomboient en rosée ou en pluye. Scaliger & quelques autres sont dans l'idée, qu'il y a une communication souterraine entre la Mer Caspienne & le Pont Euxin; mais ce Savant n'allègue aucun argument pour prouver son opinion, en faveur de laquelle on pourroit dire que le Pont Euxin, comme l'a observé Mr. Dugdale (1), dégorge continuellement dans le Bosphore une quantité d'eau plus grande que celle qu'il reçoit des Fleuves: ainsi il se pourroit que ce surplus lui seroit fourni par la Mer Caspienne.

\* Quelques Savans font de Madai l'ancêtre des Macédoniens, & point des Mèdes, & fondent leur sentiment sur ces deux raisons. 1. Que dans l'Ecriture il n'est parlé que fort tard des Madai ou des Mèdes. 2. Que la situation dont il s'agit, écarte Madai trop loin de ses frères, & le fait sortir de la portion qui lui étoit assignée, savoir, les sles des Gentils, pour le mettre dans la portion de Sem. Mais on peut répondre à la prémière raison, que les Juiss

Histoire

Szerion Pays d'alentour s'établirent parmi eux, attirées par la fertilité du terroir; ce qui donna lieu à l'ancienne division de ce Peuple en différentes Tribus. Les Ecrivains Grecs font les Mides originaires de Perse (a); & Hérodote nous apprend qu'ils ont porté le nom d'Ariens jusqu'au tems de Medus, fils de Médée, d'après qui ils ont été apellés Mèdes. Mais notre étymologie est bien plus naturelle, & est confirmée d'ailleurs par tous les anciens Interprètes, qui conviennent unanimement que les Mèdes sont constamment désignés dans l'Ecriture par le nom de Madai (b).

Leur Gouverne. ment.

Leur Gouvernement étoit originairement Monarchique, comme celui des autres Nations primitives; & probablement ils ont été foumis, dès le commencement, à des Rois de leur propre Nation. Quelques Savans croient qu'un des quatre Rois qui du tems d'Abraham envahirent les côtes Méridionales de Canaan, règnoit en Médis. Lactance parle d'un certain Hydaspe, qui, à ce qu'il assure, règnoit en Médie longtems avant que les Mèdes furent subjugués par les Assyriens; & Diodore de Sicile nous apprend, que Pharnus, Roi des Mèdes, fut avec ses sept fils vaincu & fait prisonnier par Ninus, peu après la fondation de l'Empire Assyrien (c). Mais ce qu'il rapporte de ces anciens tems mérite d'autant moins de croyance, que l'Ecriture, & les plus judieux Chronologistes, tant anciens que modernes, ne datent le commencement de l'Empire Assyrien que du tems de Pul; au-lieu que Ctésias, & son Copiste Diodore, font cer Empire aussi ancien que le Déluge, & nous donnent les noms de tous les Rois Assyriens depuis Belus & son prétendu fils Ninus jusqu'à Sardanapale. Suivant leur manière de compter la durée des règnes de tous les Monarques Assyriens, leur Empire a subsisté environ 1360. ans, quoiqu'Hérodote, qui avec cela même outre encore l'antiquité de cet Empire, n'en mette que 500. Les Mèdes furent soumis aux Assyriens par Pul qui fonda cette Monarchie, ou du moins par Tiglath-Pileser, fon Successeur immédiat. Ils furent vraisemblablement jusqu'à ce tems-là gouvernés par leurs propres Rois, comme l'étoient les Peuples voilins, suivant

(b) Hieronym. in cap. XIII. Esai. & in Quæstion. Hebraïc. (a) Cedren. p. 18. (c) Diodor. Sicul. L. V. c. 5.

ont toujours désigné ce Peuple par le même nom, dont ils ont fait usage des qu'ils en ont eu l'occasion: & à la seconde, que suivant nous les Pays habités par les sils de Japhet, é-toient contigus; car la Médie Occidentale étoit bornée au Septentrion par le Fleuve Ros, ou Aras, jusqu'où, comme nous l'avons observé dans un autre endroit (1), s'étendoit le Pays de Magog : & il se pourroit bien aussi que ces mots, par ceux-là furent divisées les L les des Gentils (2) ont uniquement rapport à Javan & à ses sils, & point-du-tout à Gomer, ni à ses descendans: les passages de l'Ecriture, où il est fait mention de ces derniers, devant être expliqués de façon à leur faire habiter le continent. Un Auteur moderne (3) prouve très bien qu'il y a eu dans la Macédoine un Peuple nommé Médi, ou Madi, & qu'il y a eu, vers les frontières de la Paonie, une étendue de Pays apellée les Pays des Mèdes: mais touc ce qu'on peut inférer de-là, c'est que les Macédoniens ont été une Colonie postérieure de Madai. Dire que les Macédoniens descendent de Madai, parce que le mot de Macédonia est composé de Madai & de Cettim, c'est donner trop d'autorité à une étymologie forcée, qui ne vaut guères micux que celle qui fait descendre les Tartares d'une ancienne Tribu parmi: les Mèdes, nommée Tapuri, changeant ce dernier mot en Taturi, & celui-ci en Tartares (4)-

<sup>(1)</sup> Supr. T. L. p. 304.

<sup>(2)</sup> Gen. X. S.

<sup>(3)</sup> Mede's Works. (4) Beinece, Hift. Jul. Part, 2. p. 1.

vant l'Ecriture \*. Sous le règne de Sonnacherib ils secouérent le joug Asserzien. & tombérent dans une espèce d'Anarchie, qui dura jusqu'au règne de Déjoces, comme nous le verrons dans la Section suivante. Leurs Rois, depuis l'Anarchie dont nous venons de parler, gouvernérent de la manière la plus despotique, & prétendirent même partager les honneurs qu'on rendoit aux Dieux; l'usage d'adorer les Rois, qui fut dans la suite établi en Perse, venant originairement de la Médie (a).

SECTION Histoire des Mèdes.

Les Mèdes étoient autrefois un Peuple belliqueux, comme il paroîtra par Leurs leur Histoire; mais ils devinrent dans la suite aussi efféminés qu'aucun Peuple manières de l'Asie, sur-tout après qu'ils eurent été subjugués par Grus. Ils employoient en que les mêmes armes que les Perses à qui à co su'en en proposition de l'Asie, sur les messes que les perses à qui à co su'en en proposition de l'Asie de en guerre les mêmes armes que les Perses, à qui, à ce qu'on pretend, ils enseignérent le Métier de la guerre, & en particulier la manière de manier l'Arc avec dextérité. On affure austi que ce sut eux qui introduisirent en Perse le Luxe, qui fut la cause de la chute de cet Empire, comme il avoit été celle de la ruine de l'Empire des Mèdes (b). Bien loin qu'il y eût parmi eux une sorte de honte attachée à la Polygamie, ils étoient obligés par une Loi expresse à entretenir au moins sept femmes, & on regardoit avec mépris une semme qui avoit moins de cinq maris (c). En guerre ils empoisonnoient leur flèches avec une liqueur bitumineuse apellée Naptha, dont on trouvoit une grande quantité dans la Médie, la Perse & l'Assyrie. La flèche étant trempée dans cette liqueur, & ensuite tirée d'un arc foiblement tendu (car un mouvement violent diminuoit la force du poison) bruloit la chair avec tant de violence, que l'eau même augmentoit plutôt ce feu qu'elle ne le diminuoit. La poussière seule soulageoit jusqu'à un certain point la douleur inexprimable qu'on ressentoit. On raconte aussi d'eux, qu'ils nourrissoient de grands Chiens, à qui its jettoient les corps de leurs amis & de leurs parens quand ils étoient à l'agonie, regardant comme une chose honteuse de mourir dans son lit, ou d'être déposés en terre (d).

Quelques Ecrivains taxent les Mèdes d'avoir introduit les prémiers la coutume de faire des Eunuques (e). Mais d'autres imputent cette odieuse coutume aux Perses, & nomment même l'endroit où elle fut mise en pratique

(a) Ælian. Var. Hist. L. X. p. 525-(d) Bardefan, apud Eufeb. Præpar, Evang.

(b) Strab. L. XJ. Xenoph. Cyropeed. L. I. p. 7. L. VI. c. 8.

(c) Strab. L. XI. p. 526. (c) Athenaus, L. XII.

\* Du tems des Juges d'Ifraël la Mésopotamie avoit son propre Roi (r'. Le Roi de Zobab étendoit sa domination des deux côtés de l'Euphrate, jusqu'au tems où il sut soumis par David (2). Les Royaumes des Moabites, des Ammonites, des Idumeens, des Philistins, de Si. don, de Damas, & de Hamath la grande, étoient gouvernés par leurs propres Souverains, comme aussi ceux de Haram, de Sépharvajim en Mésopatamie, & de Calneh près de Bagdad. Il en a été de même de la Médie, jusqu'à ce qu'elle sut envahie par Pul, qui se rendit mattre de la plupart des petits Royaumes que nous venons de nommer. Il se peut que Nimrod, qui étoit un grand Conquérant, ait affujetti les Mèdes à son Empire: mais son Empire, s'il en fonda un, fut de peu de durée; les pères, dans ces prémiers tems, ayant coutume de partager entre leurs enfans les Pays qu'ils possédoient.

(1) Jug. III. 8.

(2) 2 Sam, VIII, & X.

Histoire

Section la prémière fois (a) \*. La coutume de confirmer les alliances avec le fang des Parties contractantes, que tous les Peuples Orientaux observoient, même du tems des Romains, venoit originairement des Mèdes (b). Quand ils des Mèdes. vouloient contracter une alliance, ils lioient ensemble les pouces de leur main droite, puis s'entrepiquoient le bout du doigt, & sucoient réciproquement le fang qui en fortoit. Une pareille alliance étoit la plus fainte & la plus auguste qui fût parmi ces Peuples, comme ayant été ratifiée par le sang des deux

Leurs Leix, & leur Religion &c.

Les Loix & la Religion des Mèdes étoient à peu près les mêmes que celles des Perses, c'est pourquoi nous attendrons à en parler que nous soyons parvenus à l'Histoire des Perses tirée des Auteurs Orientaux. Nous nous contenterons de remarquer ici, que dès-qu'une Loi étoit établie, il n'étoit plus au pouvoir du Roi de la révoquer, quand lui-même l'auroit faite; de-là vient que dans l'Ecriture les Loix des Mèdes sont apellées irrévocables (d). Un Ecrivain moderne prétend qu'on n'admettoit à la Couronne que ceux qui étoient distingués par leur force, ou par une taille majestueuse (e). Mais il est bien clair qu'il se trompe, puisque, sans égard à aucune qualité personnelle, un Roi avoit toujours son fils pour Successeur. Il se pourroit qu'une semblable Loi eût eu lieu parmi eux, avant qu'ils fussent subjugués par les Assyriens;

(a) Stephan. de Urbibus. (b) Herodot. L. I. c. 74.

(c) Tacit. Ann. 12.

(d) Dan. VI. 8.

(e) Alexand. ab Alex. L. IV. c. 23.

\* Le Géographe Etienne nous apprend, que cette coutume fut prémièrement mile en pratique dans une ville de Perse nominée Spada, d'où il dérive le mot Latin Spado, qui signifie un Eunuque. Mais cet Auteur, & tous ceux qui imputent l'introduction de cette coutume aux Mèdes, se trompent certainement; puisque nous la trouvons en usage parmi les Assyriens, & les Bubyloniens, longtems avant que la chose puisse être supposée avoir été connue des Medes ou des Perses. Suivant Josephe (1), Nebucadnezar donna ordre qu'on fit Eunuques les jeunes Juiss d'une figure aimable qu'il avoit emmenés en captivité, & St. Jérs-me est de sentiment que Daniel & ses trois Compagnons étoient Eunuques (2). Ammian Marcellin attribue à Sémiramis l'invention dont il s'agit (3). Le but qu'on se proposoit en cela, est exprimé dans ces vers de Pétrone:

> Perforum ritu male pubescentibus annis Subripuere viros, exsectaque viscera ferro In venerem fregere: atque ut fuga mobilis ævi Circumscripta mora, properantes differat annos (4).

Et de Claudien,

. Seu Persica ferro Luxuries vetuit nasci lanuginis umbram (5).

Les Eunuques ont toujours été en grande considération chez les Princes de l'Orient, & employés anciennement dans les affaires les plus importantes, les places de confiance n'étant en quelque sorte réservées que pour eux. Cétoient eux qui non seulement servoient de Gardes aux Rois de Perse (6), mais aussi étoient chargés de l'éducation de leurs Enfans, l'Héritier présontif de la Couronne leur étant remis entre les mains dès qu'il venoit au monde, & y restant jusqu'à l'âge de sept ans (7).

- (1) Joseph. Antiq. L. X. c. 16. (2) Hieron. in I. cap. Dan.
- (3) Am. Marc. L. XIV.

(4) Petr. Satyr.

- (5) Claud. in Euseb. L. I. (6) Cyropæd. L. VII.
- (7) Plato in Alcibiade 1.

mais l'état de la Médie dans ces tems reculés est enveloppé à nos yeux des Section

plus épaisses ténèbres.

Histoire

Le respect qu'ils témoignoient pour leurs Rois, alloit jusqu'à l'adoration; c'étoit un crime que de cracher ou de rire en leur présence (a). Ils donnoient des Mèdes: à leurs Souverains le titre superbe de Grand Roi, de Roi des Rois: stile qu'adoptérent dans la fuite les Monarques de Perse, & leurs orgueilleux Successeurs, les Rois Parthes; un de ces derniers s'étant encore arrogé le titre de Roi des Rois dans une Lettre qu'il écrivit à l'Empereur Constance, & qui commençoit par ces mots, Sapor, Roi des Rois, Allié aux Etoiles, Frère du Soleil & de la Lune, &c. (b). Quand ils paroissoient en public, ce qui arrivoit rarement, leur marche étoit toujours accompagnée de Musique, & ils étoient eux-mêmes entourés d'une Garde nombreuse, composée de la prémiere Noblesse, leurs femmes, leurs enfans, & leurs concubines formant une partie de leur suite, même lorsqu'ils étoient en campagne à la tête de leurs Armées. Pour ce qui regarde leurs Arts, leurs Sciences, & leur Commerce. nous n'en savons absolument rien. Leur Pays abondoit en plusieurs productions excellentes, tant pour l'usage des habitans que pour en faire commerce au dehors: mais nous ne trouvons en aucun endroit qu'ils en ayent fait ce dernier usage, ni à quels Arts ou à quelles Sciences ils s'appliquoient. Pendant la courte durée de la Monarchie, ils semblent ne s'être appliqués qu'au métier de la Guerre, & à tout ce qui pouvoit y avoir rapport, comme de dresser des Chevaux, & de manier l'Arc, en quoi ils excelloient par-dessus tous les autres Peuples: les Chevaux Mèdes étant célébrés dans les Ecrits des Anciens, autant que le furent dans la suite les Fantassins Perses (c). C'est. tout ce que nous avons cru devoir dire touchant les Mèdes & leur Pays: ce: qu'il faudra ajouter, fera la matière de quelques-unes des Sections du Chapitre suivant, qui serviront de continuation à celle-ci.

## ECTION III.

La Chronologie des MEDES jusqu'au tems où leur Empire fut transféré aux Perses.

rtésias & ses partisans ont mêlé dans la Chronologie des Assyriens, des Ba- Secriose byloniens & des Mèdes, de si étranges anachronismes, qu'il n'y a presque pas moyen de déterminer avec certitude le commencement ni la fin de ces puissantes Monarchies. Pour répandre quelque clarté sur un sujet si obscur, nous distinguerons dans la Chronologie des Mèdes trois Périodes remarquables, qui donneront lieu à autant d'Eres: savoir, le recouvrement de leur Liberté, après qu'ils eurent été subjugués par les Assyriens; le commencement de leur Royaume, après quelques années d'Anarchie; & l'origine de leur Empire, qui, de l'aveu de tout le monde, s'éleva sur les ruïnes de la Monarchie Assyrienne. Le prémier Roi des Assyriens, qui assujettit les Medes -

(a) Herodet. L. I. c. 99. (c) Xenoph, Cyropæd. L. I. c. 7. (b) Ammian. Marcellin. L. 17.

Histoire

Section des, étoit ou Pul, suivant nous, Fondateur de l'Empire Assyrien (a), ou son Successeur immédiat Tiglath-Piléser. Car ce Prince ayant, à la requisition d'Achaz, Roi de Judah, fait la guerre à Rezin, Roi de Damas, & pris cette ville, en transporta les habitans à Kir en Médie (b). D'où il s'ensuit que les Mèdes étoient alors soumis aux Assyriens, & par conséquent qu'ils doivent avoir été subjugués sous le règne de Pul, ou peu de tems après que Tiglath-Pileser fut parvenu à la couronne; car l'Empire Assyrien étoit déjà devenu puissant, & le Dieu d'Ifraël avoit excité l'esprit de Pul Roi d' Asfyrie, & l'esprit de Tiglath-Piléser Roi d'Assyrie (c), pour faire la guerre. Il n'est fait mention de Pul, dans l'Ecriture, que sous le règne de Menahem Roi d'Israël, l'an 2228 après le Déluge, & 771 avant l'Ere Chrétienne. Tiglath-Piléser, qu'on suppose avoir été fils de Pul, succéda à ce Monarque l'an 2250 après le Déluge, & 740 avant Jésus-Christ. Il paroit qu'il n'y avoit point d'Empire Assyrien avant le tems de Pul, tant par l'Ecriture \*. que par les Histoires particulières de chaque Royaume. D'où il s'ensuit que les Mèdes n'ont pu être subjugués par les Assyrien; avant le tems que nous avons marqué. Ils restérent dans la dépendance à leur égard jusqu'au règne de Sennacherib, qui monta sur le trône l'an 2286 après le Déluge, & l'an 713 avant J. C. dans le tems qu'Exéchias occupoit le trône de Judab †. Il ¥

(a) V. huj. T. III. p. 196. (b) 2 Rois XV. 37. & XVI. 5, 9. (c) I Chron. XXVI.

Peuple d'Ifrail devoit éprouver dans la fuite de la part des Assyriens, ne les désigne par leur nom, mais en parle simplement comme d'un Peuple que Dieu devoit susciter contre Israel. Par exemple, fonas, qui prophétisa environ 60 ans avant le règne de Pul, parle du Rovaume de Ninive, mais pas de celui d'Assyrie. La ville de Ninive avoit seconé depuis quelque tems le joug Egyptien, & étoit gouvernée par son propre Roi, dont le Pays avoit fort peu d'étendue (1), comme il paroit par le Livre de Jonas. Amos prophétisa environ 10 ou 20 ans avant que Pul commençat fes conquêtes, & prédit que Dieu susciteroit une Nation qui humilieroit la Maison d'Ifraël, sière en ce tems-là des avantages remportés sur Damas & sur Hamath, mais sans marquer le nom de cette Nation. Dans les Révélations d'Esaie, d'Eséchiel, d'Osée, de Michée, de Nahum, de Sophonie, & de Zacharie, qui ont été composées après que la Monarchie Affrienne sut devenue puissante, le nom Assyrien se trouve par-tout. D'où il s'ensuit que du tems de Jonas & d'Amos les Assyriens n'étoient encore guères redoutables, mais devoient être suscités contre Ijraël, & par consequent qu'ils s'élevérent sous le règne de Pul, qui accomplit le prémier la prédiction d'Amos, menaçant les habitans d'Ifraël & de Syrie d'une dure captivité. Outre cela, nous savons par l'Ecriture, que jusqu'au tems où Pul parut en-deçà de l'Euphrate, non seulement la Syrie & l'Egypte, mais aussi les Nations, étoient gouvernées par leurs propres Rois. S'ssac & Memnon étoient de grands Conquérans, qui envahirent la Chaldée, l'Assyrie, la Médie, la Perse, la Bettrisne &c. fans qu'il foit fait aucune mention de l'Empire Affyrien comme leur ayant fait le

\* Aucun des Prophètes, qui ont vécu avant Pul, & qui ont prédit les calamités que le

† Du tems de Salmanagar les Mèdes étoient soumis aux Assyriens, puisqu'il paroit par l'Ecriture que ce Monarque transporta les habitans de Samarie à Halab, à Habor, & dans les autres villes des Mèdes (3). Tobie fut transporté à cette occasion hors de Tisbe, sa ville natale,

moindre résistance, ou même existant alors. Hondre parle de Bacchus & de Mennien, Rois d'Egypte & de Perse, mais paroit n'avoir point connu d'Empire Allyrien (2). Ainsi il est clair que cet Empire, que Ctéfias fait aussi ancien que le Déluge, ne commença proprement que

fous le règne de Pul.

(1) 2 Rois XVII

<sup>(1)</sup> Jonas III 6, 7. (a) Newton's Chronol. of anc. Kingd. p. 265. &c.

y a apparence qu'ils profitérent de son éloignement & de son absence, ou Section bien de la défaite de son Armée sur les frontières d'Egypte pour secouer le joug des Assyriens, dont l'Empire commençoit à tomber en décadence. Ce furent-les troubles de cette révolte, qui empéchérent Tobie d'aller en Mé. des Mèdes. die, suivant sa coutume (a). Tout ceci doit être arrivé vers la fin du règne de Sennacherib, c'est-à-dire, vers l'an 2289 après le Déluge, & 710 ans avant J. C. Les Mèdes, après s'être ainsi affranchis de la domination Asserienne, tombérent, suivant le témoignage d'Hérodote (b), dans une espèce d'Anarchie, qui donna occasion à Esar-haidon, ou Assar-hadon, qui succéda à Sennacherib, & qui fut un Prince vaillant & heureux, de conquérir de nouveau, sinon toute la Médie, du moins une grande partie de ce Royaume. On ne fauroit marquer avec précision combien dura cette Anarchie. Quelques Auteurs comprennent les années de l'Anarchie sous les 53 ans que regna, à ce qu'on prétend, leur prémier Roi Dejoces. Ce qu'il y a de certain, c'est que l'Anarchie ne fautoit avoir duré plus de 20 ou de 30 ans; car Fhraorte, qui succéda à Dejoces, & qui règna, suivant Hérodote (c), 22 ans, fut tué par Chyniladan, ou Nébucadnezar, la douzième année de son règne. Nébucadnezar parvint au trône l'an 2851 après le Déluge, & 684 avant J. C. bienque Pbraorte fût tué 86 ans après que les Mèdes eurent secoué le joug Assyrien. Cela étant, en retranchant de ce nombre les 53 ans de Déjoces, & les 22 ans de Phraorte, il restera onze ans pour l'Anarchie. Mais il est évident que le règne de Déjuces, qui, au rapport d'Hérodote (d), avoit exercé pendant quelque tems la charge de Juge avant que d'etre élevé sur le trône, est trop long, & doit être abrégé de 15 ou de 20 ans, qu'il faut ajouter à l'Anarchie. Depuis le commencement du règne de Déjoces jusqu'à la destruction de Ninive, qui arriva la seconde année du règne de Jéhojakim \*, c'est-à-dire, 2390 ans après le Déluge, & 600 avant J. C. la Médie peut proprement être apellée un Royaume. Pour ce qui est de l'Empire des Mèdes, on peut le dater du tems de la destruction de Ninive; car Nébucadnezar & Cyaxare ayant partagé entr'eux l'Empire Assyrien, se trou-

(a) Tobie I. 15. (c) Ibid. (b) Herodot. L. I. c. 71. (d) Ibid.

natale, appartenant à la Tribu de Nephthali, avec sa semme & son sils Tobie, en Asserie; mais ses strères surent emmenés en Médie, où Gabael eut pour séjour la ville de Ragues, &

Raguel celle d'Echatane (1).

Sous le règne de Jossa, quand Sophonie prophétisoit, Ninive & le Royaume d'Assyrie substituent encore, puisque ce Prophète prédit leur ruïne (2). Peu de tems après Pharag-Néco mena son Armée sur les bords de l'Euphrate contre le Roi d'Assyrie, & en chemin sais sant désit Jossa (3); ce qui prouve qu'il y avoit encore un Roi d'Assyrie: mais dans la troissème & quatrième année de Jéhojakim Successeur de Jossa, nous trouvons Assurus Roi des Mèdes, & Nébucadnezar Roi de Babylone, qui mènent leurs Armées contre le Roi d'Esypte, & qui lui enlèvent ce qu'il venoit de prendre aux Assyriens: d'où nous insérons que Ninive étoit déjà soumise, & la conquête d'Assyrie achevée; & par cela même que nous ne pouvons nous tromper que de deux ans, en plaçant la destruction de Ninive & la chute de l'Empire Assyrien dans la seconde année de Jebojakim.

<sup>(1)</sup> Tobic chap. I. (2) Sophen. I. 2. & II. 13. Tome III.

<sup>(;) 2</sup> Rois XXIII. 29. 2 Chron. XXXV. 20.

Histoire

Section vérent l'un & l'autre assez puissans pour subjuguer la plupart des Peuples voifins, comme nous le verrons dans la suite de cette Histoire. Leur Empire dura jusqu'au tems de la prise de Babylone; car Xénophon (a) nous apprend des Mèdes. qu'après la prise de cette ville, Cyrus alla trouver le Roi des Mèdes à Echatane, & fut fon Successeur au trône, ce qui s'accorde parfaitement avec l'Ecriture. Babylone fut prise 73 ans après la destruction de Niniue: en ajoutant à ce nombre les deux ans que Darius le Mède règna sur cette ville, nous aurons pour la durée de l'Empire des Mèdes 75 ans, au bout desquels l'Empire des Perses commença en la personne de Cyrus. Au reste on ne sauroit révoquer en doute que Darius le Mède n'ait règné sur Babylone, l'Ecriture disant expressément (b) qu'il y introduisit les Loix immuables des Mèdes & des Perses. Sous son règne les Mèdes sont toujours mis devant les Perses (c). au-lieu que sous le règne de Cyrus & de ses Successeurs, les Perses sont toujours mis devant les Mèdes (d).

Avant que de passer à l'Histoire des Mèdes nous donnerons la suite de

leurs Rois, telle qu'elle se trouve en différens Auteurs.

# TABLE des Rois des MEDES, suivant HERODOTE, DIO DORE de SICILE, EUSEBE, & SYNCELLUS.

| Suiv. Hérodote. | Suiv. Diod.     | Suiv. Eufeb.                  | Suiv. Sync.                 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------|
| * * * * * *     | I Arbaces 28    | 1 Arbaces 28                  | 1 Arbaces 28'               |
| * * * * * *     | 2 Mandauces 50  | 2 Sofarmus 30                 | 2 Mandauces 20              |
| * * * * * *     | 3 Sosarmus 30   | 3 Medidus 40                  | 3 Sofarmus 30               |
| * * * * * *     | 4 Articas 50    | 4 Cardiccas 13<br>* * * * * * |                             |
| * * * * * * *   | 5 Arbacines 22  | * * * * * *                   | 4 Artycas 30<br>* * * * * * |
| * * * * * * * * | 6 Artæus 40     | * * * * * *                   | * * * * * *                 |
| ****            | 7 Artynes 22    | 5 Déjoces 54                  | 5 Diaces 54.                |
| I Déjoces 53    | 8 Antibarnes 40 | 6 Phraortes 24                | 6 Aphraartes 51             |
| 2 Phraortes 22  | 9 Astibares **  | 7 Cyaxares 32                 | 7 Cyaxares 32:              |
| 3 Cyaxares 40   | 10 Apandas ou   | 8 Astyas 38.                  |                             |
| 4 Astrages 35   | Astyages **     |                               | 8 Astyages 38.              |
|                 | -               | -                             | -                           |
| Total 150       | 282             | 259                           | 283.                        |

Cette Table contient deux Listes, qu'on peut apeller originales, celle d'Hérodote & celle de Diodore de Sicile, tirée de Ctésias. Les deux autres sont composées de l'une & de l'autre, avec une désérence à peu près égale pour toutes deux. Il paroit par ce que nous avons ci-dessus établi & confirmé par l'autorité de l'Ecriture, que les nombres d'Hérodote ne s'éloignent pas trop de la vérité. Ctésias compte dix Rois de Médie, qui ont d'autres noms que ceux dont Hérodote fait mention, à l'exception du dernier, qu'il apelle Astya.

<sup>(</sup>a) Xenoph. Cyropæd. L. VIII.

<sup>(</sup>b) Dan. VI. 8, 12, 15.

<sup>(</sup>c) Dan. ubi supr. & V. 28. VIII. 20.

<sup>(</sup>d) Esth. I. 3, 14, 18, 19. Dan. X. 1, 20. & XI. 2.

Astrages, & que Diodore nomme Apandas. Les règnes des huit prémiers Section. vont à 282 ans, & le tems qu'ont règné les deux derniers n'est point marqué; mais en empruntant d'Hérodote la durée de leurs règnes, le calcul reviendra à peu près à celui de Justin, qui suppose que les Rois des Mèdes des Mèdes. ont regné 350 ans. Eusebe & Syncellus diffèrent beaucoup de Ctessas, & autant l'un de l'autre, hormis dans le nom & le règne du prémier Roi Arbaces, & dans l'omission de deux de ses dix Rois. Ils paroissent avoir respecté davantage l'autorité d'Hérodote, puisqu'ils le copient plus exactement, du moins à l'égard des noms, quoiqu'il y ait souvent entre lui & eux des différences considérables par rapport à la durée des règnes. Pour ce qui concerne les variétés qu'on remarque entr'eux, ce seroit une peine assez inutilement employée, que celle qu'on mettroit à les examiner; surtout l'un & l'autre s'étant grossièrement trompés \*, comme il paroit par ce qui a été dit ci-dessus.

SEC-

\* Denys d'Halicarnasse & Appian ont suivi Hérodote, en marquant la durée de l'Empire tant des Assyriens que des Mèdes. Le prémier affirme (1) que l'Empire des Mèdes sut renversé à la quatrième génération; & le second (2), que les trois grands Empires des Assyriens riens, des Mèdes & des Perses jusqu'à Alexandre, n'ont pas duré 900 ans. L'Empire des Perses subsista 230 ans, c'est-à-dire, depuis la prémière année de la LV. Olympiade, jusqu'à la seconde année de la CXII. En ajoutant à ce nombre 670 ans, que durérent les deux Émpires des Assyriens & des Mèdes, suivant Hérodote, la somme totale ne sera que de 900 ans. Tels sont les sentimens des plus judicieux Historiens prophanes touchant la durée des Empires Assertien & Mède. Mais d'un autre côté, Céphaléon, Alexandre Polybistor, Diodore de Sicile, Caster, Trogue Pompée, son Abbréviateur Justin, & Vellejus Patereulus, ont suivi Ctésas dans la Liste qu'il a donnée des Rois Asserties. Parmi les Chronologistes Chrétiens. Africain, Eusèbe & Syncellus ont inséré dans leurs Listes les Rois des Assyriens & des Mêdes mentionnés par Ctésias; quoiqu'ils en ayent quelquesois augmenté & quelquesois diminué

le nombre, suivant les besoins de leur Calcul Chronologique.

Si l'Empire des Mèdes a subsisté 352 ans, comme le dit Ctéssas, & que nous ajoutions dans sa Liste le tems qu'ont règné les deux derniers Rois suivant Eusèbe & Syncellus, il saudra supposer qu'après que l'Empire Assyrien eut été détruit par Arbaces, il n'y eut plus de Rois Allyriens à Ninive ou à Babylone, & que les Mèdes furent feuls maîtres de l'Asie. Mais cette supposition est également combattue par les Historiens sacrés & prophanes. Si nous consultons l'Ecriture, nous trouverons que jamais l'Empire Assyrien ne fut plus puissant qu'après la prétendue destruction de Ninive. Le Prophète Jonas, qui vivoit sous les règnes d'Azarias Roi de Judah, & de Jéroboam Roi d'Israël, sut envoyé pour exhorter les Ninivites à la repentance, environ 80 ans après le prétendu règne d'Arbaces; & cependant Ninive étoit alors une grande ville gouvernée par son propre Roi, & dans laquelle il y avoit plus de 120000 Enfans (3). Est-il possible qu'une ville, qui so ans auparavant n'étoit qu'un monceau de ruïnes, soit devenue si considérable en si peu de tems? Car, à en juger par la manière dont le Prophète en parie, elle avoit atteint alors son plus haut point de splendeur. Ceux qui suivent Ctésias ont été obligés d'avouer que Ninive a été prise & détruite deux sois, savoir par Arbaces du tems du Roi Josaphat, & trois cens ans après sous le règne de Jossas. Mais l'Ecriture, Josephe, & tous les Ecrivains prophanes, ne parlent que d'une seule destruction de cette grande ville. Les derniers ne diffèrent que par rapport au tems où la chose est atrivée. Hérodote rapporte cet évènement à la fin du règne de Cyaxare, & Polyhistor ne s'éloi-gne pas trop de ce sentiment. Ctésias & ses Copistes prétendent que Ninive a été détruite par Arbaces, c'est à dire, 300 ans auparavant. Nous avons déjà prouvé par l'Ecriture, qu'ils se trompent. Ajoutons que le puissant Empire, fondé par Arbaces, doit être bientôt tombé

<sup>(1)</sup> Dionys. Halicarn L. I. Hift. Rom. (a) Appian, in Prafat,

IV.
Histoire

### SECTION IV.

# L'Histoire des MEDES.

Ous commencerons par ce qu'on peut apeller l'Histoire fabuleuse des Mèdes tirée de Ctésias, de son Copiste Diodore, & de leurs partisans. Suivant eux les Mèdes furent gouvernés par des Rois de leur Nation, dès avant le tems de Ninus, Fondateur prétendu de la Monarchie Affyrienne. Car quand Ninus envahit la Médie, le trône étoit occupé par un certain Pharnus, qui fut fait prisonnier par les Asserviens, & mis en croix avec sa semme & sept enfans (a). Ce fut ainsi que ce Royaume devint une Province de l'Empire Assyrien, & resta soumis aux Successeurs de Ninus jusqu'au tems de Sardanapale. Cependant ils firent quelques tentatives pour recouvrer leur liberté sous la régence de Sémiramis, & la minorité de son fils Ninyas; car il est dit que cette Reine envahit la Médie avec une puissante Armée, & qu'étant campée près d'une Montagne nommée Bagistan, elle fit faire un beau Jardin, qui avoit douze stades de tour. La Montagne étoit dédiée à Jupiter, & étoit bordée d'un côté de rochers escarpés, qui avoient dix-sept. stades de hauteur, & dont elle gagne le sommet sur le dos des bêtes de charge qui se trouvoient dans son Armée. Vers le bas elle fit tailler dans le roc sa Statue, entourée d'une centaine de ses Gardes. De-là elle se rendit à Chaon, ville de Médie, où elle fit faire un autre Jardin, & quelques Bâtimens magnifiques au haut d'un rocher fort élevé, ce qui lui donnoit la vue de tout le Pays & de son Armée campée dans la plaine. De Chaon cette Princesse se rendit à Echatune, & en chemin faisant sit applanir le Mont Zarcœum, qui étoit de plusieurs stades, combler plusieurs vallées, &, en dépit de la Nature, ouvrir jusqu'à Echatane un chemin uni, qui, du tems de notre Auteur, s'apelloit encore le chemin de Sémiramis (b). Ces merveilleux ouvrages, qui prouvoient en même tems que cette Reine avoit triomphé de la Nature & des Mèdes rebelles, contribuérent à tenir ce Peuple dans une servile dépendance jusqu'au règne de Sardanapale, c'est-à-dire, l'espace d'environ:

(a) Diodor. Sicul. L. II. c. 1.

(b) Ibid.

en décadence, ce qui ne s'accorde point avec le Systême de Ctésias & de se partisans. Suivant eux l'Empire Asservant doit s'être relevé, Ninive avoir été rebâtie, & d'un monceau de ruïnes devenir, dans l'espace de 70 ou 80 ans, une ville prodigicuse. Car après cette prétendue destruction de Ninive & de l'Empire Asservant, nous trouvons dans l'Ecriture une suite de Rois Asservant, & une puissante Monarchie, indépendante des Medes. Outre cela, si l'en compare la destruction de Ninive décrite par Ctésias, avec celle que nous trouvons dans l'Ecriture & dans Polyhistor, on verra que c'est la même description. Ctésias dit que Sar la napale brula lui-même ses concubines & ses trésors, Polyhistar en dit autant de Sarac. Ctésias raconte que les Mèdes détrussirent Ninive, conjointement avec les Babyloniens, & la chose est consirmée par Polyhistor & par l'Ecriture. Ctésias afsirme que les Ninivites surent dispersés & leur ville réduite en cendres, & ces mêmes circonstances sont rapportées par les Prophètes. Une si grande consormité de faits, jointe aux autres preuves que nous avons al-léguées, forme une parsaite démonstration que l'Empire Assyrien n'a été renversé qu'une sois, & que Ninive n'a éprouvé qu'une seule destruction.

viron 1400 ans \*, quand Arbaces Gouverneur de Médie, & Belesis Gou- Section verneur de Babylone, renverserent l'Empire Assyrien, comme nous l'avons dit dans l'Histoire d'Assyrie (a).

Histoire

Arbaces.

Arbaces, prémier Roi des Mèdes après leur révolte, doit avoir été un des Mèdes. Prince reconnoissant & généreux, du moins à en juger par sa conduite envers Belesis, qui lui avoit enlevé les immenses trésors cachés dans les cendres & dans les ruïnes du Palais de Sardanapale, comme nous l'avons vu dans un autre endroit (b). On assure qu'il conquit toute l'Asse, & qu'il règna 28 ans.

Il eut pour Successeur son fils Mandauces, qui règna so ans sans rien faire Mandaude remarquable. Ce Prince nous est représenté comme ayant des inclinations cass. pacifiques, qui s'accordoient parfaitement avec les desirs de ses sujets, charmés de goûter quelque repos, après les troubles dont leur Pays avoit été agité.

Sosarmus, nommé par quelques Auteurs Medidus, monta ensuite sur le Sosarmus.

trône, & règna 30 ans; c'est tout ce que nous savons de lui.

Artias, que quelques-uns nomment Arbycas, & d'autres Cardiceas, succéda à Sosarmus. Quelques Savans ont inféré de son nom, qu'il doit avoir été un grand Prince, le mot Arti, ou Arta, qui entre dans la composition de ce nom, marquant de la grandeur, comme dans celui d'Arraverse, suivant l'explication d'Hérodote. Tout ce que nous pouvons dire à cet égard, est que ses exploits, s'il en a faits, ont été depuis longtems ensevelis dans le plus profond oubli. Il y a une grande variété de sentimens parmi les Historiens, au sujet de la durée de son règne: car les uns veulent que ce Prince air occupe le trone 50 ans, d'autres 30, & d'autres enfin 13 feulement.

Après lui vint Arbianes. Ce fut sous son règne que la guerre s'alluma en- Arbianes. tre les Medes & les Caduliens, qu'un certain Parsodes excita à secouer le joug fous lequel ils avoient gémi pendant quelque tems. Parsodes étoit Perse d'origine, & prémier Ministre non seulement, mais aussi Favori d'Arbianes Roi de Médie. Après avoir servi son Mastre avec toute la fidélité possible, il eut le chagrin que ce Prince prononça contre lui un arrêt, qui l'irrita au point qu'il s'enfuit avec 3000 hommes d'Infanterie, & 1000 chevaux, chez les Calusiens, qu'il engagea à la révolte. Ces derniers, qui fouhaitoient avec ar leur de recouvrer leur liberté, mirent à la tête de leur Armée Parsodes, comme l'homme à tous égards le plus digne de la commander; mais avant que ce Général entrât en campagne, Arbianes mourut après un règne de 20 ans. Si ce Parsodes est le même que celui dont Nicolas de Damas

(a) V. huj. T. III. p. 195.

(b) Ibid. p. 270.

<sup>\*</sup> Tout ceci est dans le même goût que ce que cet Auteur raconte dans un autre endroit, favoir que l'Armée de Ninus étoit composée de deux millions J'hommes, dans un tems où la Terre n'étoit encore que médiocrement peuplée; que Sémiramis employa deux millions d'ouvriers à la construction de Babylone; qu'elle fit faire des figures d'Eléphans des peaux de 300000 bœuss noirs, & autres sables pareilles, forgées par Ctésias, & gravement rapportées par Diodore.

IV.

Section Damas fait mention, nous avons déjà rapporté ce qui le porta à se révolter contre son Maitre (a).

Histoire des Mèdes.

Arteus.

Artaus monta sur le trône dans le tems que les Cadusiens faisoient de prodigieux préparatifs pour envahir son Royaume. Dès qu'il eut appris que Parsolution fodes s'avançoit vers les frontières de son Pays à la tête d'une Armée de 200000 hommes, il crut ne devoir pas différer davantage à châtier l'insolence des rebelles. Pour cet effet il leva une Armée de 800000 combattans, avec laquelle il attaqua l'Ennemi; mais ses troupes furent honteusement défaites. & lui-même obligé à prendre la fuite, laissant 50000 des siens morts sur le champ de bataille. Après cette victoire, les Cadusiens reconnurent Parsodes pour leur Souverain; & ce dernier, en acceptant la couronne, ne perdit aucune occasion d'inspirer à ses nouveaux sujets une haine éternelle contre les Mèdes. On prétend même qu'étant dans son lit de mort, il conjura les Cadusiens de ne jamais faire de paix avec les Mèdes, & de ne jamais mettre bas les armes qu'après avoir exterminé cette odieuse Nation, chargeant des plus terribles imprécations celui de ses Successeurs, qui, à quelques conditions que ce fût, se réconciliéroit jamais avec eux. En conséquence de cette espèce de dernière volonté, les Cadusiens ne perdirent aucune occasion de harasser les Mèdes, & de leur faire tout le mal possible, jusqu'à ce que l'Empire des Mèdes fut transféré aux Perses (b).

Artynes.

Artibarnas.

Après Artaus, le trône fut rempli 22 ans par Artynes, qui ne fit rien qui

mérite d'être rapporté. Ce fut sous son Successeur Artibarnas, que les Parthes, s'étant révoltés, implorérent la protection des Saces, Peuple qui habite le Mont Hamod, qui fépare l'Inde de la Schitie. Cette protection ayant été accordée aux Parthes, donna occasion à une guerre de plusieurs années entre les Mèdes & les Saces, qui étoient gouvernés alors par une Reine nommée Zanare, que notre Auteur repréfente comme une parfaite beauté, & comme une héroine distinguée par son habileté & par fa valeur. Elle avoit, à ce qu'il assure, délivre son Pays de la tirannie de quelques Princes voifins, & outre cela civilifé & aguerri fes sujets. Après plufieurs années de guerre, la paix fut enfin faite aux conditions suivantes; que les Parthes seroient soumis aux Mèdes, & que ces derniers & les Saces refleroient paisibles possesseurs de ce qu'ils avoient eu au commencement de la guerre (c) \*.

Nous nous sommes arrêtés jusqu'ici à ce qu'on peut apeller l'Histoire fabuleuse des Mèdes; les Rois, qui viennent d'être nommés, ou du moins la plu-

(a) V. huj. T. III. p. 270. &c. (b) Diodor. Sicul. L. II. c. 3.

(c) Ibid.

<sup>\*</sup> Cette Reine étoit, suivant notre Auteur, une autre Sémiramis. Elle surpassoit en beauté toutes celles de son sexe, & n'étoit inférieure à aucun homme en sagesse & en valeur. Elle bâtit plufieurs villes, fit de grandes conquêtes, & rendit célèbre le nom inconnu des Saces. Pour lui témoigner leur reconnoissance de tous les avantages qu'elle leur avoit procurés, ses sujets érigérent à son honneur, après sa mort, un Monument, dont la largeur étoit de trois stades, &'dont le sommet étoit orné d'une pyramide qui avoit un stade en hauteur. Sa Statue d'or, de grandeur colossale, étoit au haut de la pyramide, où ses sujets l'adoroient comme une Déesse (1). (1) Diodor, Sicul. L. II, c. 3.

plupart d'entre eux, n'ayant, à ce qu'il femble, exifté que dans l'imagina-Section tion de Ctésias, très féconde en chimères. Il est tems que nous passions à la véritable Histoire de Médie, telle qu'elle se trouve dans des Auteurs d'un tout autre caractère.

IV. Histoire. des Mèdes.

Véritable

Après que les Mèdes eurent secoué le joug Assyrien sous le règne de Sennacherib, ils resterent quelque tems sans Roi; mais ils surent assujettis de Histoire nouveau au Gouvernement Monarchique par un de leurs compatriotes nom- des Mèmé Déjoces, qu'Hérodote représente comme un homme rusé & ambitieux. des. Voici comment il s'y prit pour parvenir à son but. Les Mèdes vivoient alors en différens cantons; & comme le defordre & la licence règnoient généralement par toute la Médie, Déjoces eut l'habileté de s'ériger en Juge de ceux de son District, & s'acquita de cet emploi avec tout le zèle & toute la fidélité possibles. L'autorité dont il étoit revétu, devint plus légitime dans la suite, par le consentement de ceux envers qui il l'avoit exercé avec tant de succès. Déjoces, qui aspiroit à la couronne, sut s'attirer de plus en plus l'approbation publique, & réussit ensin à se faire considérer comme le seul Juge impartial qu'il y eut dans tout le Pays: ce qui alla si loin, que tous ceux qui se croyoient lèsés par quelque sentence, en apelloient à lui, & qu'à la fin personne ne voulut plus avoir d'autre Juge. Quand il vit que l'empressement de ses compatriotes à le prendre pour arbitre de leurs différends étoit aussi grand qu'il pouvoit le souhaiter, il s'absenta tout-à-coup de la place où il avoit coutume d'administrer la justice, déclarant qu'il renonçoit à fa charge, & laissant à la décission de ses compatriotes mêmes s'il étoit raifonnable qu'il négligeat fes propres affaires pour s'occuper de celles du Public. L'effet de cette résolution ne tarda pas à se faire sentir, & l'on vit dans peu plus de defordres & de violences que jamais. Pour remédier à ces maux, les Mèdes convoquérent une Assemblée générale de toute la Nation Ceux qui étoient dans les intérêts de Déjoces dirent, que si l'on n'arrêtoit pas le cours des desordres qui avoient comme inondé le Pays, ils seroient obligés d'abandonner leur patrie à quelque ennemi étranger: qu'ainsi leur avis étoit qu'il falloit choisir un Roi parmi eux, & qu'il n'y avoit que ce seul moven de fauver l'Etat. Ce difcours fut reçu avec une approbation générale, Les Me. & l'on convint d'élire un Roi. On délibéra ensuite sur la personne qu'on des se derevêtiroit de cette éminente dignité, & le choix tomba sur Déjoces, dont terminent l'élection fut reçue par tous les Mèdes avec de grands applaudisse- à créer un mens (a).

Ce fut ainsi que Déjoces parvint au trône; mais à peine y sut-il monté, Déjoces qu'il commença à gouverner avec une sévérité tirannique; quoique, pour élu. dire le vrai, cette févérité même fut peut-être nécessaire, pour ranger à du Déluge fon devoir un Peuple accoutumé à l'Anarchie depuis quelques années. 2300. A-

La prémière chose qu'il sit, sut d'ordonner à ses nouveaux sujets de lui vant J. C. bâtir un Palais convenable à sa dignité, & de lui donner des Gardes pour la 699. sureté de sa personne. Il sur obéi, & pour lieu ordinaire de sa résidence, on lui éleva un superbe Palais dans l'endroit qu'il avoit indiqué pour cela.

IV. Hi/toire

Section lui permit en même tems de composer sa Garde de deux sujets en qui il auroit le plus de confiance. Affermi ainsi sur le trône, il réunit ensemble les différens Cantons dans lesquels les Mèdes avoient été partagés durant l'Ades Mèdes. narchie, & fongea à bâtir une ville forte, qui pût être la capitale de fon nouveau Royaume. La chose ayant été approuvée par le Peuple, Déjoces donna les ordres nécessaires pour l'exécution de son projet, & sit bâtir Echatane: ville qui devint très fameuse dans la suite \*.

Quand Déjoces se vit dans un magnifique palais, & au milieu d'une ville forte, il preserivit à ses sujets, de quelque rang qu'ils sussent, les Loix suivantes. Que personne ne seroit admis en sa présence, mais que ceux qui auroient quelque chose à lui dire, s'adresseroient à ses Ministres; que même le privilège de le voir ne seroit accordé qu'à ceux de sa maison; & que si quelqu'un osoit cracher ou rire en sa présence, il en scroit puni, comme ayant manqué de respect à son Souverain. Le but de ces Loix étoit d'ôter aux mécontens l'occasion d'attenter à sa personne, &, en se dérobant aux yeux de ses sujets, de leur persuader qu'il y avoit en lui quelque chose de supérieur à la Nature humaine. Quoiqu'il se tînt ainsi caché, il étoit cependant informé de ce qui se passoit dans l'étendue de ses Etats, par le moyen de plusieurs émissaires répandus dans les différentes Provinces du Royaume. De cette façon aucun crime n'échappoit à la connoissance du Prince, ni à la rigueur des Loix; & comme le châtiment suivoit de près l'offense, le cours de l'injustice & de la violence se trouva arrêté de la manière la plus efficace. Déjoces s'appliqua uniquement à civiliser ses sujets, & à faire de fages Loix, & ne s'engagea dans aucune entreprise contre ses Voisins, quoiqu'il ait occupé le trône de Médie pendant 53 ans (a).

Phraortes. Année du Déluge 2353. A-646.

Il eut pour Successeur son fils Phraortes. Ce Prince étant d'un caractère guerrier, envahit la Perse (b), & ajouta ce Royaume à celui que son père lui avoit laissé. Mais l'Auteur que nous venons de citer, paroit s'être trompé en cette occation; & suivant nous, ce ne sut point Phraurtes, mais son vant J. C. fils Cyaxare qui subjugua les Perses +. Il est certain néanmoins qu'il vainquit

(a) Herodot, L. I. c. 96. &c.

(b) Idem L. I. c. 102.

\* Echatane est apellée dans l'Ecriture (1) Achmète, par Ctéfias & par Etienne le Géographe Agbatane. Dans le Livre de Judith la construction de cette ville est attribuée à Arpaxad, Roi des Mèdes. Nous examinerons dans la suite, si Arpanad & Déjoces ne sont pas deux noms d'une seule & même personne. Le Dr. Prideaux (2) affirme, sans que nous fachions en vertu de quoi, qu'Echatane ne fut qu'aggrandie & embellie par Déjoces. Peut-être croitil qu'Arbaces, qu'il confond avec Tiglath-Piléser, en sut le Fondateur. Josephe (3) nous apprend que le Decret de Cyrus, en vertu duquel le Temple de Jérusalem sut rebâti, sut trouvé à Echatane : ce qui prouve que cette ville est la même que l'Achmète de l'Ecriture, où, suivant Ejdras (4), le Decret en question sut trouvé.

† Il paroit clairement par l'Ecriture, que les Perses ne surent subjugués par les Mèdes, qu'après que Ninive ent été prise par les sorces réunies de Cyaxare & de Nébucadnezar. La quatrième année du règne de Jébojakim, c'est-à-dire, suivant les Juifs, la prémière année de Nebucadnezar, Dieu déclara par son Prophète (5), qu'il rassembleroit toutes les familles du

<sup>(1)</sup> Efdr. VI. 2. (4) Effir ut i fupr. (2) Connect. of the Old & New Test. p. 26. \_ (s) Jer. XXV. (3) Joseph. Antiq. L. XI. c. 4.

muit divers Peuples voisins, qu'il attaqua l'un après l'autre, jusqu'à ce qu'il Szerron de fût rendu maître de presque toute cette partie de l'Asie qui est située centre le Mont Taurus & le Fleuve Halys. Enflé d'un si heureux succès, il attaqua enfin l'Assirie, qui se trouvoit dans un état de décadence, causé par des Mèdes. la révolte de plusieurs Nations, qui, à l'exemple des Mèdes, venoient aussi de secouer le joug des Assyriens. Nébucadnezar, ou Chyniladan, en ce temslà Roi d'Allirie, leva une puissante Armée pour aller au devant des Mèdes. & invita quelques Peuples de l'Orient à venir à fon secours. Mais ses Ambassadeurs furent reçus par-tout avec mépris, & plusieurs des Nations soumises à son Empire, resusérent de lui envoyer des troupes auxiliaires. Cependant Nébucadnezar entra en campagne avec ce qu'il put rassembler de monde, & ayant livré bataille à Phraortes dans la grande plaine de Ragau, renversa sa Cavalerie & tous ses Chariots, prit ce Prince même prisonnier, & le sit mettre à mort. Après cette victoire il entra en Médie, se rendit, sans trouver de réfistance, maître de plusieurs Places fortes, & prit d'assaut la fameuse ville d'Echatane, & la fit raser jusqu'aux fondemens. Enivré d'un fuccès plus heureux peut-être qu'il ne l'avoit espéré, il s'en retourna à Ninive, où il passa 120 jours en divertissemens & en festins avec ceux qui l'avoient accompagné dans cette expédition. (a) Phraortes règna 22 ans, & fut tué vers le commencement du règne de Josia: la guerre en question ayant été entreprise, après que la Phinicie, & les Pays de Moah, d'Ammon, & d'Egipte, eurent été conquis par Assarbaddon, & immédiatement après la fin de la captivité de Babylone, comme il paroit par le Livre de Judith

Après

(4) Judith. I. 13. &c. Herodot. L. I. c. 102. (b) Judith. I. 7, 8, 9.

Septentrion, & qu'il les feroit venir avec Nébucadnezar contre la Judée, & contre toutes les Nations d'alenteur; qu'il détruiroit ces Nitions, les mettroit en étonnement, & qu'il leur feroit boire du vin dans la coupe de sa fureur. Le même Prophète nomme en particulier les Rois de Judab & d'Egypte, & ceux d'Edom, de Moab, d'Ammon, de Tyr, d'Elam, & tous les Rois des Mèdes, &c... Il est bon d'observer ici, que dans l'énumération des Peuples qui devoient être subjugués, il n'est point fait mention des Assyriens, ce qui prouve qu'ils étoient déjà assujettis; & que d'un autre côté les Rois d'Elam ou de Perse y sont distingués de ceux des Mèdes, ce qui fait voir que les Perses n'étoient pas encore affujettis aux Mèdes. Au commencement du règne de Sedecias, c'est à dire, la neuvième année du règne de Nébucadnezar, le même Prophète prédit la conquête de Perse par les Mèdes & leurs Alliés. Je serai venir contre Hélam les quatre vents des quatre bouts des Cieux — & il n'y aura point de Nation à laquelle ceux de Hélam ne viennent — Je mettrai mon trône en Hélam, & J'en détruirai les Rois, a dit l'Eternel. Mais il arrivera aux derniers jours (tous le règne de Cyrus) que je ferai retourner les Captifs de Hélam, a dit l'Eternel (1).

Ce passage démontre, que sous le règne de Nébucadnezar, & même après la destruction de Ninive, les Perses étoient gouvernés par des Rois de leur Nation, & par conséquent n'avoient pas été subjugués par Phraortes, qui sut tué avant que Nébucadnezar parvint à la Couronne

de Babylone (2).

(b) \*.

\* Comme il est dit dans le I. Chapitre de Judith (3), qu'Arpaxad sut tué par Nélucadnezar, & que ce fut lui qui bâtit Echatane, la plupart des Auteurs en insèrent que Déjoces, Fondateur d'Echatane, fut celui qui perdit la vie dans les Montagnes de Ragau, & point

<sup>(1)</sup> Jer. XLIX. 35. &c. (2) Newt. Chron. p. 3430 &c.

.. SECTION IV. Histoire des Mèdes. 2375. A. 624.

Après la mort de Phraortes, Cyaxare son fils monta sur le trône. Ce Prince étoit tel qu'il falloit pour garantir les Mèdes de l'esclavage dont ils étoient menacés, la plus grande partie du Royaume étant déjà entre les mains des Assyriens. Dès qu'il se vit affermi sur le trône, & qu'il eut bien disci-Cyaxare I. pliné ses troupes \*, il reprit en peu de tems ce que les Affyriens avoient acquis après la bataille donnée dans les plaines de Ragau. Ce Prince songea endu Déluge suite à venger la mort de son père. Pour cet effet, ayant rassemblé toutes ses forces, il prit le chemin de Ninive, résolu de traiter cette ville, comme son père avoit traité la capitale de la Médie. Les Assyriens vinrent au devant de lui avec les restes de leur grande Armée, qui avoit été défaite devant Béthulie; & ayant été mis en fuite, se retirérent dans Ninive. Cyaxare. poursuivant sa victoire, mit le siège devant cette ville; mais il se vit bientôt obligé de renoncer à cette entreprise, & d'employer ses troupes à la désense de son propre Royaume (a).

Une formidable Armée de Scythes, après avoir chassé les Cimbres de l'Europe, s'avançoit vers la Médie. Ces Peuples venoient des environs du Palus Méotide, & avoient à leur tête le Roi Madyes, fils de Protothyas. Ce Madres doit avoir été Indathyrse le Scithe, qui, au rapport de Strabon (b), envahit l'Asie, & s'avança jusqu'aux frontières de l'Egypte. Dès que Cyaxare fut informé de leur venue, il leva le siège de Ninive, & alla à leur rencontre. Les deux Armées en vinrent aux mains, & les Mèdes, quoiqu'animés par l'exemple de leur Roi, qui donna en cette occasion des preuves de la plus haute valeur, furent totalement défaits. Les Vainqueurs, ne trouvant plus de résistance, ravagérent non seulement toute la Médie, mais aussi la plus grande partie de l'Asie supérieure †. De-là ils étendirent leurs conquê-

(a) Herodot. ubi supra.

(b) Strab. L. I. prope initium.

tes:

Phraortes (1). Ce passage de Judith, qu'Arpaxad bâtit une ville forte, & la nomma Echatane, leur a fait conclure qu'Arpaxad est le même que Déjoces, qui fonda Echatane sans contredit. Mais le texte Grec de Judith, que la Vulgate a rendu par le mot ædificavit, il bå tit, emporte seulement, qu'Arpaxad ajouta de nouveaux bâtimens à Echatane, Επωκοδόμησε επι Εκδατανοις. Et n'est-il pas naturel que le sils achève un si grand ouvrage, auquel le père n'avoit pas eu le tems de mettre la dernière main?

\* Il fut le prémier, suivant Hérodote (2), qui rangea les troupes de l'Asie en différens corps militaires, au lieu qu'auparavant la Cavalerie, & ceux qui combattoient avec la pique ou avec l'arc, étoient tous mêlés ensemble. Mais nous avons de la peine à croire que les Peuples en question ayent été si ignorans, ayant déjà eu plusieurs guerres à soutenir.

† Eusèbe affirme que Cyanare prit la ville de Ninive, avant que les Scythes eussent envahi la Médie. Mais comme Hérodote, & tous les Historiens prophanes sans exception, attestent unanimement que les Scythes envahirent la Médie dans le tems que Cyaxare affiégeoit Ninive, & qu'ils obligérent ce Prince à employer ses troupes à la désense de son Royaume, nous avons préféré leur fentiment à celui d'Eufèbe, qui ne nomme pas fes garants. Nous lifons dans Hérodote concernant l'expédition des Scythes, que les Cimbres, étant chassés par les Scythes, ravagérent une partie de l'Asie; & que les Scythes, peu contens de les avoir contraints à quiter leurs demeures, les suivirent, sans que nous puissions deviner pourquoi, dans des Pays si éloignés, & tombérent comme par hazard sur la Médie, pendant que les Cimbres avoient pris le chemin de la Lydie. Les Cimbres, les Soythes, & les Sarmates n'ayant proprement été qu'un seul & même Peuple, comme Goropius Becanus le prouve très bien dans

(1) Uffer. ad An. 3347.

(2) Herodot. L. I. 6. 103.

Histoire

tes dans la Syrie jusqu'aux confins de l'Egypte. Mais Psammétique, Roi de Section ce Pavs, allant en personne à leur rencontre, obtint de ces Barbares, par des sollicitations soutenues de présens, qu'ils n'iroient pas plus loin, & garantit par ce moyen son Royaume de l'oppression qui accabloit ses Voisins des Mèdes. (a). Dans cette expédition les Soythes s'emparérent de Betshéam, ville appartenant à la Tribu de Manassé en deçà du Jordain, & en restérent les maîtres durant tout le séjour qu'ils firent en Asie; ce qui fit donner à cette ville le nom de Scythopolis, ou ville des Scythes (b). A leur retour d'Egypte, quelques soldats débandés de leur Armée, en passant par le Pays des Philistins, pillérent à Ascalon le Temple de Venus, qui passoit pour le plus ancien qui eût été confacré à l'honneur de cette Déesse. On prétend que pour venger ce sacrilège. Venus affligea d'hémorroïdes ceux qui l'avoient commis, & leur posté-

(a) Herodot. L. I. c. 104. L. II. c. 1. & L. VII. c. 20. (b) Syncell. p. 214.

ses Amazonica, nous croyons que cette prétendue expulsion des Cimbres n'étoit autre chose que l'envoi d'une Peuplade en Asie, avec une Armée de Seytbes, pour aider la nouvelle Colonie à s'établir quelque part. Car quoique les Cimbres, les Seythes, & les Sarmates ne formassent qu'un seul Peuple, il y avoit cependant quelque distinction entr'eux, tant de Nom, que de Tribu, de Profession, & peut être de Dialecte. Le même Peuple entreprit une ex-pédition semblable quelques siècles après, & sur vaincu par les Romains. Car il venoit aussi des environs du Palus Mértide, & l'Armée, qui suivant Plutarque (1) pouvoit aller à 300000 combattans, sans les semmes & les enfans, étoit composée en partie de Scythes: ils traversérent divers Pays, ravageant tout ce qui se trouvoit sur leur passage. Enfin ils songérent à s'établir dans l'Italie, &, pour faciliter leur entrée dans ce Pays, se partagérent en différens corps; mais ils furent tous défaits en trois batailles par les Consuls Romains. La nécessité étoit la seule cause qui portat ces Peuples à attaquer ainsi leurs Voisins, & à s'exposer eux-mêmes à de si grands dangers. Comme leur Pays abondoit plus en hommes qu'en vivres, & que d'ailleurs le froid y étoit presque insupportable, ils surent obligés d'envoyer des Peuplades du côté du Midi, & de chasser ceux dont le Pays leur plassoit assez pour s'y établir. Les Nations dont il s'agit étant belliqueuses & propres à supporter toutes fortes de fatigues, réussissient ordinairement dans leurs expéditions ; leurs plus proches Voisins leur laissant un libre passage, afin d'en être plutôt défaits; & d'autres leur sournissant des provisions & des guides pour les mener plus loin. Le prémier corps de ces Peuples, dont Hérodote ait fait mention, prit la route du Pont Euxin, qui étoit à leur gauche, le Mont Caucase étant à leur droite. Ils traversérent la Colchide & le Pont, & étant arrivés en Paphlagonie, ils fortifiérent le promontoire, ou Synope sut bâtie dans la suite par les Grees. Ils laissérent en cet endroit, sous une bonne garde, ceux qui se trouvoient hors d'état de servir, & une grande partie de leur bagage, & continuérent leur route vers la Phrygie, la Lydie, & l'Jonie, n'ayant plus, ni Montagnes, ni Rivières profondes à passer, puisqu'ils se trouvoient déjà au-delà de l'Iris & du Halys. Nous parlerons de leurs guerres avec les Lydiens, dans l'Histoire de Lydie. Nous avons vu les Cimbres dirigeant leur marche vers l'Occident en côtoyant le Pont Euxin. Pour les Soythes, ils prirent l'autre route, & ayant la Mer Caspienne à leur gauche, passérent entre cette Mer & le Caucase, en traversant l'Albanie, la Colchène, & les Pays de quelques Peuples peu connus, jusqu'à ce qu'ils arrivassent en Médie, où ils défirent l'Armée de Cyavare, comme nous l'avons dit. C'est à cette victoire remportée sur Cyanare, que Junius & Tremellius rapportent une prédiction de Nabun: il (c'est-à-dire, Cyanare asségeant Ninive) n'oubliera point ses braves gens; ils trebucheront en chemin faifant (c'est-à-dire les Scythes traverseront l'Asie, sans, à proprement parler, y former d'établissement; puisque dans l'espace de 28 ans ils inonderont, subjugueront & perdront la Médie, l'Assyrie, & toute l'Asse supérieure); ils se dépécheront de prevenir à ses murailles, & la defense en sera préparée. C'est-à-dire, ils prendront en hate la route de Ninive, comme s'ils vou!oient obliger les Mèdes à en lever le siè-

(1) Plutarch. in Mario.

Szerion postérité: ce qui fait voir, que les Philistins conservoient encore la mémoire de ce qu'ils avoient souffert autrefois à l'occasion de l'Arche: car il sem-Histoire ble que depuis ce tems-là, ils avent regardé l'incommodité en question comdes Mèdes, me un châtiment céleste, particulièrement destiné à punir des prophanes; & qu'en taxant les Scythes de Sacrilège, ils n'ayent pas oublié ce que leurs. ancêtres avoient fouffert pour un crime de même nature (a). Les Scythes furent pendant 28 ans maîtres de l'Asse supérieure, savoir, des deux Arménies, de la Cappadoce, du Pont, de la Colchide, de l'Ibérie, & d'une grande. partie de la Lydie. Cyaxare, ne pouvant se défaire de ces hôtes incommodes à force ouverte, eut recours à un stratagême. Il invita les principaux d'entr'eux à une grande fête, pour avoir occasion de les enivrer, & de les faire massacrer. La même chose ayant été faite dans le même tems par les principaux de ses sujets, le Royaume se trouva tout-à-coup affranchi d'un long & cruel esclavage \*. Les Mèdes rentrérent alors en possession des Provinces qu'ils avoient perdues, & reculérent encore une fois les frontières de leur Empire jusqu'aux bords du Halys, qui formoit leur ancienne limite à l'Occident (b).

Cyaxare, ayant ainsi délivré son Pays de l'oppression des Scythes, entra peu de tems après en guerre avec les Lydiens: voici ce qu'Hérodote rapporte concernant le sujet de cette guerre (c). A l'occasion d'une révolte arrivéeparmi les Scythes Nomades, plufieurs d'entr'eux se sauvérent en Médie, où ils furent non feulement reçus par Cyaxare avec beaucoup d'humanité, mais auffi chargés d'enseigner à quelques jeunes gens leur langage, & à tirer de l'arc. Ces Etrangers alloient souvent à la chasse, & n'en revenoient jamais à vuide. Cependant la chose arriva un jour; & Cyaxare, à qui ils avoient jusqu'alors offert chaque jour quelque pièce de gibier, leur parla à cette occafion d'une manière si méprisante, que, pour lui en témoigner leur resien-

(c) Ibid. L. I. c. 73, 74.

(a) Herodot. L. I. c. 105. (b) Ibid. L. l. c. 106.

\* Nous ne trouvons en aucun endroit que les Scythes, qui rechappérent de cette sanglante sête, ayent causé le moindre trouble dans la Medie, ou essayé de venger un traitement si perside. C'est ce qu'on a d'autant plus de peine à concevoir, que suivant Herodote (1), l'Armée des Scythes, quand ils quitérent la Médie, étoit forte & nombreuse, & trouva plus d'opposition pour rentrer dans son propre Pays, que quand elle avoit été envahir de nouvelles demeures. C'est ce qui nous détermine à croire, que le stratagême de Cyaxare ne fut pas si meurtrier qu'on le suppose ordinairement. Car il se peut, que les Chefs des Scythes ayant été tués, les autres ayent confenti à se retirer, sans faire trop les difficiles. D'ailleurs il y a beaucoup de vraisemblance que, durant l'espace de 28 ans, plusieurs s'ancrérent tellement dans le Pays, qu'ils consentirent à vivre sous la domination de Cyaxare, à condition de posséder tranquillement ce qu'ils avoient acquis; plusieurs autres qui s'étoient enrichis des dépouilles de l'Asie, souhaitoient d'aller retrouver leurs familles; & ceux ensin qui ne vouloient prendre aucun de ces deux partis, pouvoient aller joindre leurs compagnons en Lydie & en Parthie, ou chercher fortune en d'autres Pays. Nous lisons dans l'Ecriture, que toutes les Familles du Nord étoient avec Nébucadnesar; ce qui convient assez à ces Peuples Septentrionaux, qui s'établirent dans ses Etats, après avoir été chasses de Médie & de Lydie. Il est certain qu'après cette expussion des Seytbes, les Babyloniens, qui n'avoient jamais pu tenir tête aux Egyptiens, les vainquirent toujours dans la suite; ce qui ne peut être attribué qu'à la nouvelle augmentation de force dont il s'agit.

(1) Heredot, L. III. c. J.

sentiment, ils convinrent de tuer un de ceux dont l'éducation avoit été com- Section mise à leurs soins, & d'en servir la chair, préparée comme de la venaison. à Cyaxare & à ses convives. Après avoir exécuté leur dessein, ils s'enfuirent à Sardes, & implorerent la protection d'Alysttes, Roi de Lydie. Cyanare des Medes. dépêcha d'abord des Ambassadeurs à ce Prince, pour que les scythes fugitifs fussent remis entre ses mains: mais cette demande ayant été rejettée, les deux Rois commencérent une guerre, qui dura cinq ans, avec différens succès . La bataille, donnée la sixième année de cette guerre, fut remarquable par une Eclipse totale du Soleil qui arriva pendant l'action, & qui avoit été prédite par Thalès de Milet †. Les Mèdes & les Lydiens, qui étoient alors au plus fort de l'engagement, également effrayés d'un phénomène si peu attendu, qu'ils regardoient comme une marque de la colère des Dieux, se retirérent dans l'instant, & firent peu de tems après la paix, par la médiation de Labynétus, c'est-à-dire, de Nébucadnezar Roi de Babylone, & de Syennesis Roi de Cilicie. Pour rendre cette paix plus durable, Astyages, fils ainé de Cyaxare, épousa Aryénis, fille d'Halyattes; & ce sut de ce mariage que naquit l'année suivante ce Cyaxare, qui dans le Livre de Daniel est apellé Darius le Mède (a).

Le prémier soin de Cyaxare, quand il n'eut plus rien à craindre des Lydiens, fut de remettre le siège devant Ninive, qu'il avoit été obligé d'abandonner à cause de l'irruption des Scythes. Pour cet effet il contracta une é-

#### (a) Herodot. ubi sup.

\* Telle est la cause qu'Hérodote assigne à la guerre entre les Mèdes & les Lydiens, Cyangse exigeant qu'on lui rendit les fugitifs, & Alyattes refufant de livrer ceux qui s'étoient mis sous sa protection. Pour nous, il nous semble qu'il n'y a pas la moindre apparence que les Scythes ayent voulu vivre sous la domination d'aucun de ces deux Princes, leur nom devant avoir été alors également odieux dans l'un & l'autre Royaume. Sur-tout ils devoient 'se défier de Cyaxare, qui avoit traité leurs compatriotes de la manière la plus perfide & la plus cruelle. Quelques Auteurs sont de sentiment, que les Soythes qui se retirérent en Lydie, étoient ceux-là même qui avoient échappé au massacre de Médie, & nullement une nouvelle Colonie, ce qui est fort apparent; car après ce qui venoit d'arriver, quel Seythe auroit voulu venir s'établir dans des lieux encore teints du sang de ses compatriotes?

† Eudemus, dans son Histoire Astronomique, confirme que l'Eclipse en question arriva dans le tems que Cyaxares père d'Astyages, & Halyattes père de Crassus, étoient engagés dans une bataille. Pline (1), en parlant des Eclipses, nous apprend que Thalès de Milet fut le prémier qui prédit une Eclipse de Soleil; & ajoute que l'Eclipse en question arriva la quatrième année de la XLVIII. Olympiade, sous le règne d'Halyattes (& point d'Astyages, comme il y a dans quelques Copies modernes) 170 ans après la fondation de Rome. Clemene Alexandrin (2) met cette Bataille & l'Eclipse du Soleil dans la L. Olympiade, en quoi il s'éloigne du sentiment d'Eudemus, qu'il cite comme son garant. Le tems assigné, tant par lui que par Pline, ne répond pas au règne de Cyaxare, mais à celui d'Astyages son successeur. Les Tables des Mouvemens du Soleil & de la Lune, dresses par Ptolomee, & qui sont les mêmes que celles d'Hipparque, placent l'Eclipse dont il s'agit dans la 4 année de la XI.IV. Olympiade, le 4. jour du mois Egyptien Pacon (ou un Dimanche, 20. de Septembre suivant le Calendrier Fulien) 3. heures & 35. minutes avant midi. Mais suivant Newton elle arriva le 28. de Mai, l'An 163 de l'Ere de Nabonassar, 47 ans avant la prise de Babylone (3) & 585. avant J. C.

<sup>(1)</sup> Plin. L. I. c. 12. 1 (2) Clem, Alex, Strom, L. I.

<sup>(3)</sup> Newt. Chron. p. 3164

IV.

Section troite alliance avec Nébucadnezar Roi de Babylone, à qui il donna en mariage fa fille Amytis \*, & revint avec les Babyloniens devant Ninive, prit cette ville, & la fit raser jusqu'aux fondemens. Sarac, Roi de Ninive, perdes Medes. dit la vie en cette occasion; & cette superbe capitale de l'Empire Assyrien fut réduite en cendres, conformément aux prédictions faites sur ce sujet plus d'un siècle auparavant. Malheur sur la ville sanguinaire, qui est toute pleine de mensonge & de larcin. Celui qui fait voler tout en pièces, est monté contre ta face. Le Seigneur va punir l'insolence avec laquelle les Ennemis de Jacob & d'Israël les ont traités. J'entens déjà les fouets qui retentissent de loin, les roues qui se précipitent avec un grand bruit; les chevaux qui hennissent, & les chariots qui courent comme la tempête. Je vois les épées qui brillent, & les lances qui étincellent. Le bouclier de ses braves jette des flammes, ses gens d'armes sont couverts de pourpre. Les yeux des soldats semblent des lampes ardentes, & leurs visages semblent lancer des foudres. Le Seigneur est un Dieu jaloux, & un Dieu vengeur. Il ébranle les montagnes, & désole les collines. Qui pourra soutenir sa colère? & qui lui résistera lorsqu'il sera dans sa fureur? Je vous dépouillerai de tous vos ornemens. Pillez l'argent, pillez l'or; ses richesses sont infinies, ses vases & ses meubles précieux sont sans nombre. Elle est vuide & désolée, Ninive est détruite & renversée. Les portes du Fleuve seront ouvertes, & son Palais sera détruit. Tous ses gens de guerre seront pris, ses filles seront emmenées captives, gémifsant comme des colombes, & dévorant leurs plaintes au fond de leur cœur. Ou est maintenant cette caverne de Lions? où sont ces pâturages de Lionceaux? Cette caverne où le Lion se retiroit avec ses petits sans que personne les y vint troubler; où le Lion apportoit les bêtes qu'il avoit égorgées, pour en nourrir ses Lionnes & ses Lionceaux, remplissant son antre de proie, & ses cavernes de rapines (a)? Le Seigneur étendra sa main contre l'Aquilon: il détruira Assur, il dépeuplera la ville, qui étoit si belle, & la changera en un désert. Elle servira de retraite

#### (a) Nahum pass.

\* Quelques Auteurs prétendent qu'Amytis étoit fille d'Astyages & petite-fille de Cyanare; mais il n'est pas possible qu'Astyages eut en ce tems là une fille en age d'être mariée; & Nébucadnezar, s'il l'avoit épousée, auroit vécu au moins jusqu'à l'age de 85 ans, & Astyages seroit devenu bien plus vieux encore. Dans le Livre de Tobie la destruction de Ninive est attribuée à Abaquerus, Roi de Médie, & à Nebucadnezar Roi de Babylone. Cet Abasuerus ne peut avoir été que Cyaxare, qui, comme le prouve très bien le Chevalier Neuton, s'appelloit Achsuérus Assuérus, Oxyares, Axeres, Prince Axeres ou Cy-Axeres: le mot Cy signifiant un Prince dans le langage des Mèdes (1). Par Nabuchodonosor il faut entendre le grand Nebucadnezar, les Babyloniens ayant coutume de désigner leurs Rois par l'un & l'autre de ces noms, comme les Egyptiens appelloient leurs Monarques Pharao. Il paroit clairement par les Livres des Rabbins & par Josephe, que Nabspallassar, père de Nebucadnezar, a porté les deux noms dont il s'agit. R. Juchasin appelle Nebucadnezar sils de Nebucadnezar (2); & David Ganz appelle le père Nebucadnezar prémier, & le sils Nebucadnezar second (3). Fosephe en parlant de Nabopallassar, le nomine tantôt Nabuchodonosor (4), tantôt Nabulassar (5), qui est une abréviation de Nabopallassar. Il n'y a surement pas moyen de concilier les Livres de Tobie & de Judith avec aucun autre Ouvrage facré ou prophane relatif au tems en question, à moins qu'on ne suppose que le nom de Nébuchodonosor ait été communément donné aux Rois de Babylone.

<sup>(1)</sup> Newt. ubi fupe p. 509.

<sup>(2)</sup> Juchas fol. 136. (3) David Ganz ad An. 3285.

<sup>(4)</sup> Joseph. Antiq. L. X. c. II. (5) Idem Cont. Apion. L. I.

traite aux Bêtes sauvages, & les Chat-huans y habiteront. Voilà cette ville or- Section queilleuse, qui disoit en son cœur, je suis l'unique, & après moi il n'y en a point d'autre. Tous ceux qui passeront à travers d'elle, lui insulteront avec des sifflemens des Mèdes. & des gestes pleins de mépris (a) \*.

Cette victoire, suivie de la destruction de Ninive, est attribuée par les Juifs aux Chaldéens, par les Grecs aux Mèdes, & par Tobie, Polybistor, Josephe, Ctésas, aux uns & aux autres. Elle facilita les grandes conquêtes que Nebucadnezar & Cyaxare firent dans la suite, & servit de fondement aux deux Empires collatéraux, si l'on peut les nommer ainsi, des Mèdes & des Baby-

loniens, qui s'élevérent sur les ruïnes de la Monarchie Asserienne.

Après la réduction de Ninive, les deux Vainqueurs poursuivant leur victoire, menérent leur Armée contre Pharas-Néco Roi d'Egypte, qui quelque tems auparavant avoit défait le Roi d'Assyrie & pris Carkémis. Pharao les rencontra près de l'Euphrate, fut defait à son tour, & obligé d'abandonner tout ce qu'il avoit autrefois enlevé aux Assyriens (b). Car tout ce qui avoit appartenu à ces derniers, étoit considéré par Cyaxare & Nébucadnezar comme appartenant à eux par droit de conquête †. Après cette victoire, ils se rendirent maîtres de Carkémis, subjuguérent la Calé-Syrie & la Phénicie, avec une Armée de Babyloniens, de Mèdes, de Syriens, de Moabites & d'Ammonites, forte en tout de 10000 Chariots, de 180000 Fantassins, & de 120000 Chevaux: ils ravagérent la Galilée, Samarie, Scythopolis &c. & mirent enfin le siège devant Jérusalem, qu'ils prirent, & où ils firent Jehojakim

(a) Sophon. II. 13, 14, 15.

(b) 2 Rois XXIV. 7. Jérém. XLVI. 2. Eupol. ap. Euseb. Præp. Evang. L. IX. c. 35.

\* On éleva sur les ruïnes de l'ancienne Ninive une autre ville, qui porta longtems le même nom, mais qui n'atteignit jamais le même degré de grandeur ni de gloire. On la nomme présentement Mosal (1), & elle est située sur le bord Occidental du Tigre, où il n'y avoit autrefois qu'une partie des fauxbourgs de l'ancienne Mnive; car la ville même étoit de l'autre côté du Fleuve. Ninive avoit, suivant Diedore de Sicile (2), 480 stades de tour, c'est-à-dire, 60 milles d'Angleterre. C'est ce qui sit dire à Jonas, qu'elle avoit trois jours de chemin (3), c'est-à-dire, qu'on avoit besoin de trois jours pour en faire le tour, 20 milles étant à peu près le chemin qu'un homme peut faire en un jour. Strabon (4) affirme que Ninive étoit beaucoup plus grande que Babylone, à laquelle il ne donne que 385 stades, c'est-

à-dire, 48 milles de circuit. Nous avons déjà marqué l'époque de sa destruction.

† C'est de ce tems que les fuifs commencent à compter les années du règne de Nébucad. nezar, c'est-à-dire, depuis la sin de la troissème année du règne de Jéhojakim. Ainsi la quatrième année de ce dernier règne, quand Nébucadnezar fut affocié à l'Empire par son père, est suivant les Juifs (5) la prémière du règne de Nébucadnezar; mais suivant le Calcul Babylonien le règne de ce Monarque ne commença qu'à la mort de son père, c'est-à-dire, deux ans plus tard. Comme l'une & l'autre de ces manières de compter se trouvent dans PEcriture, nous avons cru devoir indiquer cette solution. Il saut observer de plus, que comme les Astronomes Chaldéens employoient dans la supputation des règnes de leurs Rois les années de Nabonassar, dont Theth étoit le prémier mois, les Juifs se servoient dans le même Calcul des années de Moyse, dont le prémier mois est celui de Nisan: ensorte que si quelque Roi montoit sur le trône quelques jours avant le commencement de ce mois, ce peu de jours passoit pour un an, & la seconde année commençoit au prémier jour du mois de Nijan (6).

(1) Thevenot. Part. II. L. I. e. II. p. 50. (2) Diodor. Sicul. L. II. p. 65.

(3) Jon. III. 3.

(4) Strab. L. XVI. p. 737.

<sup>(5)</sup> Jérém. XXV. 1. (6) Newt, ubi supr. p. 29%

Histoire des Mèdes.

Section kim prisonnier (a). Enrichis des dépouilles de tant de Peuples différens, îls partagérent leurs forces. Nébucadnezar poursuivit ses conquetes du côté de l'Occident, & Cyaxare se rendit mastre de l'Armenie, du Pont, & de la Cappadoce, exterminant tout ce qui se trouvoit sur sa route. Après cela ils réunirent leurs forces encore une fois, & ayant subjugué la Perse proprement dite \* & la Susiane, ils achevérent la conquête de l'Empire Assirien.

Le Prophète Ezéchiel (b) fait l'énumération des principaux Peuples qui furent subjugués & en partie exterminés par Cyaxare & Nebucadnezar. Assure est-là avec tout son peuple, savoir, en Hadès, ou les endroits les plus bas de la Terre, où sont ensévelis les corps morts; ses sépulcres sont autour de lui; ils ont tous été tués; ceux qui avoient autrefois repandu la terreur sur la Terre. ont péri par l'épée. Là est Elam, & tout son peuple autour de son sépulcre: tous ces morts, qui ont été passés au fil de l'épée, sont descendus incirconcis aux lieux les plus bas de la Terre; ceux qui avoient répandu la terreur parmi les vivans, ont porté leur ignominie avec ceux qui descendent au fond de la fosse. Là est Méfech & Tubal, & tout son peuple, (favoir les Scythes) & ses sépulcres sont autour de lui: tous ceux-là sont des incirconcis, qui ont péri par l'épée, quoiqu'ils eussent répandu la terreur parmi les vivans - Là est Edom, ses Rois Et tous ses Chefs, qui ont été détruits avec leur Armée. Là sont tous les Princes de l'Aquilon, & tous les Sidoniens qui ont partagé le sort des blessés à mort, malgré la terreur qu'ils avoient causee. Par les Princes de l'Aauilon il faut entendre ceux dont le Pays étoit au Nord de la Judée, savoir les Princes d'Arménie & de Cappadoce, Provinces que Cyaxare subjugua après la destruction de Ninive.

Cyaxare ayant fait ainsi du Royaume de Médie un puissant Empire, & partagé ses conquêtes avec son Allié Babylonien, mourut la quarantième an-

née de son règne (c), & eut pour Successeur son fils

Astynges. Année 584

Altyages, que l'Ecriture nomme Ahafuerus (d). Ce Prince avoit en d'Aryénis fille d'Halyattes, Roi de Lydie, Cyanare II. apellé dans l'Ecriture du Déluge Darius le Mède, qui étoit âgé de 62 ans quand Babylone fut prise (e). La vant J. C. même année que Cyaxare vint au monde, Astyages donna sa fille Mandane. qu'il avoit eue d'une autre femme, en mariage à un Persan nommé Cambyle; & ce fut de ce mariage que nâquit Cyrus, le Fondateur de la Monarchie des Perses, & celui qui accorda aux Juis le privilège de s'en retourner dans leur Pays, & de rebatir leur Temple. Il vint au monde un an après fan

(a) 2 Rois XXIV. 2, 7. Daniel I, 1. &

(c) Herodot. ubi supr.

2 Chron. XXXXVI. 6. (b) Ezéch. XXXII. (d) Dan. IX. t. (e) Ibid V. 30, 31.

<sup>\*</sup> Dans le tems que Ninive étoit la capitale de l'Empire Assyrien, la Perse étoit partagée en distérens Royaumes. Il y avoit entr'autres un Royaume d'Elam, qui subsista durant les règnes d'Ezéchias, de Manasse, de Josias & de Jehojakim, & qui sut détruit du tems de Sedecias, 1). Ce Royaume doit avoir été très puissant, puisqu'il tint tête assez longtems au Roi de Touran ou de Scythie, au dela du Fleuve Oxus. Enfin, il fut envahi par les Mèdes & par les Fabytoniens; ce qui confirme ce que nous avons dit, favoir que les Perfes ne furent pas subjugués par Phraortes, comme Herodote le prétend, mais par Cyanare & les Fabyloniens.

Histoire . des Mèdes.

son oncle Cyaxare, & par conséquent étoit âgé de 61. ans lors de la Secrior prise de Babylone. Nous examinerons dans la suite, si son père Cambyse étoit Roi de Perse, comme Xénophon (a) l'assure, ou simplement un Seigneur Per/an, comme le prétend Hérodote (b). Quoique le règne d'Astrages ait été très long, puisqu'il fut de 35. ans (c), l'Histoire ne rapporte de lui aucun exploit, hormis qu'il repoussa les Babyloniens, qui, sous la conduite d'Evilmérodac fils de Nébucadnezar, avoient fait une invasion dans son Pays, comme nous l'avons dit dans un autre endroit (d). La victoire, remportée en cette occasion, étoit due en partie à la valeur & à la conduite de Cyrus, qui accompagna son grand-père dans cette expédition, & qui, quoiqu'il n'eût encore que 16 ans, se distingua extrêmement (e), & chassa honteusement devant lui les Babyloniens. Cette téméraire & probablement injuste entreprise d'Evil-Mérodae fut la prémière cause de la grande animosité qu'il y eut entre les Mèles & les Babyloniens, & qui finit par la ruïne de Babylone. D'où nous croyons pouvoir inférer, que Nébucadnezar n'avoit pas eu Evil-Mérodac d'Amytis, fille de Cyavare, ou, à ce que d'autres prétendent, d'Astvages, mais de quelque autre femme; parce qu'il n'est pas apparent qu'Evil-Merodac eut fait l'invasion dont il s'agit, s'il y avoit eu entre Astyages & lui un si proche degré de parenté. Il est moins vraisemblable encore que ce même Prince ait commis de pareilles hostilités, étant sur le point, comme l'assirent quelques Ecrivains, d'épouser Nitocris, qui étoit Mède d'origine.

Altyages, après avoir règné 35. ans, eut pour Successeur son sils Cyaxare, Cyaxaoncle de Cyrus. A peine ce nouveau Monarque fut-il monté sur le trône, qu'il re II. eut une fanglante guerre à foutenir contre Nériglissur, meurtrier d'Evil-Méro-du Déluge dac, & usurpateur de sa couronne. Cette guerre couta bien du sang de part 3450. A-& d'autre, durant les règnes de l'Usurpateur Nériglissar, de son fils Laboro- vant J. C. foarchod, & de Nabonadius, fils d'Evil-Mérodac, & petit-fils de Nébucadnezar, 549. fous le règne duquel Babylone fut prise, & l'Empire Babylonien détruit. Mais comme la guerre en question, qui dura 20 ans, sut ménagée par Cyrus, nous attendrons à en rapporter les évènemens, que nous soyions parvenus au règne de ce grand Prince, c'est-à-dire, à l'Histoire de Perse, dont il fonda la Monarchie. Pour ce qui est de Cyaxare, l'Ecriture dit qu'il prit le Royaume après la réduction de Babylone & la mort de Belsazzar (f). Car Cyrus aussi longtems que son oncle vecut, partagea simplement l'Empire avec lui, quoiqu'il l'eût entièrement acquis par sa valeur. Il porta même la complaisance au point de lui laisser toujours le prémier rang. Mais pour ce qui est du commandement des Armées, & de ce qui avoit rapport aux Affaires Militaires, toute l'autorité étoit réunie en sa personne. De-là vient que dans le Canon de Ptolomée il n'est fait aucune mention de Cyaxare, mais que le nom de Cyrus s'y trouve immédiatement après celui de Nabonadius. Cependant il paroit clairement, tant par le témoignage de Xénophon, (g) que par l'Ecriture, qu'un Mède règna à Babylone après la mort de Nabonadius, ou, comme Héra-

<sup>(</sup>a) Xenoph. Cyropæd. L. I.

<sup>(</sup>b) Herodot. L. I. c. 107. (c) Idem. L. I. c. 130.

<sup>(</sup>d) V. huj. T. III. p. 309. Tome III.

<sup>(</sup>e) Xenoph. Cyropæd. L. I.

<sup>(</sup>f) Dan. V. 31.

<sup>(</sup>g) Xenoph. Cyropæd L. VIH

IV.

Section Hérodote l'apelle, Labynétus, le dernier Roi Babylonien du Canon. Kénophone affirme qu'après la prise de Babylone, Cyrus alla trouver le Roi des Mèdes à Babylone, & fut fon Successeur à la couronne; & nous lisons dans l'Ecriture, que Babylone fut détruite par les Mèdes (a), par les Rois de Médie, ses Capitaines, & tout le Pays de sa domination (b); que le Royaume de Babylone avoit été donné aux Mèdes & aux Perses (c), prémièrement aux Mèdes sous Darius, & ensuite aux Perses sous Cyrus: car Darius gouverna les Babyloniens, comme un Conquérant, sans aucun égard pour leurs Loix, à la placedesquelles il introduisit celles des Mèdes & des Perses (d). Sous son règne, comme nous l'avons déjà observé, les Mèdes sont mis constamment devant les Perses (e), au-lieu que sous le règne de Cyrus & de ses Successeurs les Perses sont toujours mis devant les Mèdes (f); ce qui fait voir que, suivant l'Ecriture, un Mède règnoit à Babylone entre le dernier Roi Babylonien du Canon de Ptolomée & Cyrus. Ce Roi ne peut avoir été que Cyaxare, comme Xénophon le nomme (g); ou Darius le Mède, comme il est apellé dans les Révélations de Daniel. L'Ecriture attribue principalement à Cyaxare la destruction de Babylone, de quoi St. Jérôme rend trois raisons (b). 1. Parce que Darius ou Cyaxare étoit le plus âgé des deux. 2. Parce qu'en ce tems-là les Mèdes étoient plus fameux que les Perses. Et enfin, parce que le titre d'oncle a quelque chose de plus respectable que celui de neveu. D'un autre côté, il y a très peu d'Ecrivains Grecs qui fassent mention de Cyaxare, ce qui n'est pas difficile à expliquer. Les Perses, charmés d'élever Cyrus leur compatriote, lui attribuoient toute la gloire de cette grande conquête, & c'est d'eux que les Grecs ont emprunté leurs relations. Outre cela, Cyrus seul fut employé au siège de Babylone, Darius étant alors absent, & ce fut sous ses ordres que l'Armée attaqua la ville, & mit fin à l'Empire de Babylone. On peut ajouter, que comme Darius ne règna pas deux ans entiers à Babylone, Cyrus, avant que le bruit de cette grande conquête se fût répandu dans les Pays éloignés, étoit déjà en possession de l'Empire Babylonien, ce qui le fit considérer comme le seul auteur des exploits dont il s'agit. Joséphe (i), dont le témoignage est ici de poids, dit que Darius & son Allié Cyrus détruisirent le Royaume de Babylone. Le même Auteur ajoute, que ce Darius étoit fils d'Astrages, & qu'il étoit connu des Grecs sous un autre nom. Que si nous demandons aux Grecs le nom de ce fils d'Astyages, Xénophon (k) nous apprendra qu'il s'appelloit Cyaxare. Pour ce qui est du nom de Darius, il a été conservé: sur les Stateres Darici, ces fameuses Pièces d'or qui ont été en si grande estime chez tous les Peuples de l'Orient pendant quelques siècles; car on assure (1) que ces Pieces n'ont pas été frappées par ordre du père de Xerxès, mais par un Darius plus ancien, & le prémier Roi des Mèdes & des Perses qui ait fait battre de la monnoie d'or. Mais il n'y a point de Durius plus ancien.

(a) Efai. XIII. 17, 19.

(b) Jérém.Ll. 28. (c) Dan. V. 28.

<sup>(</sup>d) Ibid. VI. 8, 12, 15.
(e) Ibid. & V. 28. VIII. 20.

<sup>(</sup>g) Xenoph. Cyropæd. L. I. c. 19. (b) Comment. in Dan. V.

<sup>(</sup>i) Joseph. Antiq. L. XII. c. 13.

<sup>(</sup>k) Xenoph. ubi fupr.

<sup>(</sup>e) 1bi 1. & V. 28. VIII. 20.
(f) Eth. I. 3, 14, 18, 19. Dan. X, 1—20. Scholiaft, in Ariftoph. Eccles. p. 741, 742e.

que le père de Xerxès, à l'exception de celui que l'Ecriture nomme Darius le Mède.

IV.
Histoire

Après la réduction de Babylone, Cyaxare, de concert avec Cyrus, règla les affaires de leur nouvel Empire, qu'ils partagérent en 120 Provinces (a), dont les Gouverneurs furent choisis parmi ceux qui s'étoient distingués pendant la guerre. Ces Gouverneurs avoient au-dessus d'eux trois Présidens, qui résidoient toujours à la Cour, pour être à portée de faire rapport au Roi des informations qu'ils recevoient des différentes Provinces, & de dépécher enfuite les ordres nécessaires, ensorte que ces trois Ministres étoient chargés des plus importantes affaires de l'Empire. Daniel fut établi leur chef: honneur qu'il méritoit, non seulement par sa grande sagesse, mais aussi à cause de son expérience & de son âge, ayant servi les Rois de Babylone 65. ans en qualité de prémier Ministre. Cet emploi qui lui donnoit une autorité immédiatement au-dessous de celle du Roi, excita contre lui la jalousie des autres Courtisans, & les porta à tramer sa perte, qui auroit été inévitable, si cette Providence, qui veille à la confervation des Justes, n'avoit pas interposé son pouvoir. Son attachement inviolable à la Loi de Dieu étant le feul moyen de le rendre odieux au Roi, ils engagérent Darius à faire publier une proclamation, par laquelle il étoit défendu à tous les sujets de faire, durant l'espace de 30. jours, aucune prière à qui que ce fût hormis au Roi, sous peine aux contrevenans d'être jettés dans la Fosse des Lions. Comme Daniel avoit coutume de faire ses prières à Dieu la face tournée vers Jérusalem, il sut bientôt surpris dans cet exercice, accusé, &, les Loix des Mèdes étant irrévocables. condamné à être dévoré par les Lions: mais ayant été miraculeusement délivré de leurs griffes, la trame, que ses ennemis avoient ourdie, leur sut satale, & ne fit, comme on ne peut s'empêcher de le supposer, qu'augmenter le crédit de Daniel auprès de Darius & de Cyrus (b). L'évènement que nous venons de rapporter, arriva probablement durant le séjour que Cyrus fit en Syrie; car ce Prince, après avoir règlé ses affaires à Babylone, & fourni les différentes Places de l'Empire du nombre de troupes qu'il falloit pour les défendre, mena le reste en Syrie, qu'il subjugua, étendant ses conquêtes jusqu'à la Mer Rouge, & aux frontières de l'Ethiopie. Durant cet intervalle, Darius resta à Babylone, administrant les Affaires Civiles de l'Empire, & Daniel fut jetté dans la Fosse des Lions. Les Stateres Darici furent peut-être faits vers le même tems, de l'or trouvé parmi les dépouilles des Lydiens \*. Ouand nous serons parvenus au règne de Cyrus, nous aurons occasion de marquer diverses autres particularités relatives à ses deux Prédécesseurs Cyaxare & Astyages. Jusqu'ici nous avons supposé que le prémier des deux a été Darius le Mède de Daniel, & que Nabonadius a été le Belsazzar du même Prophète: mais comme l'une & l'autre de ces affertions sont combattues par des

(a) Dan. VI. 2.

(b) Ibid. vers. 4, 5, 6. &c.

<sup>\*</sup> Cette Pièce, suivant le Dr. Bernard (1), pesoit deux grains plus qu'une Guinée; mais comme l'or en étoit fort pur, elle pouvoit, suivant la proportion qu'il y a présentement entre l'or & l'argent, valoir 25. Shelings.

IV.

Histoire
des Mèdes.

des Ecrivains de réputation, nous demandons qu'il nous soit permis, avant que de terminer l'Histoire des Mèdes, de désendre notre supposition, aprèsavoir exposé les sentimens de nos Antagonistes, & produit leurs argumens \*.

\* Toute l'Histoire de Babylone, depuis la mort de Nébucadnezar jusqu'à la prise de cette ville par Cyrus, se trouvant enveloppée des plus épaisses ténèbres, les Savans ont eu bien de la peine à trouver parmi les derniers Monarques qui ont règué à Babylone, le Belsazar de Daniel, & son Darius le Mède, qui eut Cyrus pour Successeur. Pour traiter avec ordra un sujet si embarrasse de difficultés, nous rapporterons; 1. Ce qui se trouve dans les Révélations de Daniel touchant les derniers Rois de Babylone; 2. Ce qui est admis par tout le monde comme certain, & consirmé par le témoignage de tous les Historiens prophanes; & ensin, les différens sentimens des Ecrivains modernes, avec les argumens qu'ils allègnent

pour les soutenir.

Le Prophète Daniel, après avoir fait mention de ce qui étoit arrivé sous le règne de Nebucadnezar, parle des visions qu'il eut la prémière & la troisième année de Belsazzar, & rapporte la fin tragique de ce Prince de la manière suivante (1). Belfazzar ayant fait un grand festin, commanda qu'on apportat les vases d'or & d'argent que son père Nébucadnezar avoit emportés du Temple de Jérusalem. Il but dans ces vases avec ses femmes, ses concubines & les Seigneurs de sa Cour. Au même moment on vit paroître comme la main d'un housme qui écrivoit près du chandelier sur la muraille de la salle. Le Roi, qui vit le mouvement de la main, fut effrayé, & ordonna qu'on sît venir ses Sages & ses Augures : mais aucun d'eux n'ayant pu expliquer l'écriture en question, Daniel sut mandé sur le champ par le Conseil de la Reine, que le prodige, qui venoit d'arriver, avoit attirée dans la falle du festin. Le Prophète, après avoir reproché au Roi le crime qu'il commettoit en prophanant des vases sacrés, lut ce qui étoit écrit, & ajouta que les mots tracés sur la muraille, étoient Méné Méné, Tékel Upharsin, qu'il interpréta ainsi: Méné, Dieu a calculé ton règne & v a mis fin: Tékel, vous avez été pesé dans des balances, & vous avez été trouvé trop léger: Pérès, ton Royaume a été divisé & donné aux Mèdes & aux Perses. Le Prophète rapporte que dans cette même nuit, Belfazzar, Roi des Chaldeens, fut tué, & que Darius le Mede, agé d'environ 62. ans, lui succéda.

Le même Prophète nous apprend ensuite (2), quel ordre Darius établit dans le Royaume, & rapporte les visions qu'il eut la prémière année de Darius, & la troisième de Cyrus. Il est évident que Daniel parle ici de trois Rois de Babylone consécutifs, savoir, Belfazzar, Darius le Mède, & Cyrus. Le dernier est très connu: mais on demande qui ont été les deux autres. Question qu'il faut résoudre, si l'on veut concilier Daniel avec les

Historiens Prophanes.

La plupart des Historiens conviennent, que Nébucadnezar, après un règne de 43. ans (ou 45. si l'on y ajoute les deux années qu'il règna conjointement avec son père) eut pour Successeur son sils Evil-Mérodac, qui règna deux ans complets, & qui sut massacré au commencement du troissème par Nériglissar. Ce dernier occupa le trône quatre ans, & eut pour Successeur son sils Laborosoarchod, qui sut tué après un règne de neus mois. Nabonadius parvint ensuite à la couronne, & la porta pendant 17. ans. Ce sut de son tems que Cyrus se rendit maître de la Ville & de l'Empire de Eabylone.

Il est maniseste que Belsazzar a été un des quatre derniers Rois de Babylone, & qu'il étoit de la famille de Nébucadnezar, puisque l'Ecriture, en plus d'un endroit, l'apelle son sils. Mais la difficulté est de savoir, qui des quatre est désigné par ce nom dans les Révé-

lations de Daniel.

Le Chevalier Marsham croît que Belfazzar a été Evil Mérodac, fils de Nébucadnezar, & fonde son opinion sur l'Ecriture, dans laquelle Nébucadnezar est souvent apellé le père de Belfazzar, & Belfazzar le fils de Nébucadnezar. Plusieurs autres circonstances concourent à établir qu'Evil-Mérodac & Belfazzar ont été un seul & même homme. Bérose (3) représente Belfazzar comme un Prince dissolu & mauvais; & l'Ecriture le dépeint des mêmes couleurs. Bérose rapporte qu'Evil-Mérodac sut tué dans un festin par quelques Seigneurs de sa

(1) Dan. V. (2) Lbid. YA

(3) Beros, agud Joseph, Antiq. L. X. C. 18.

IV. Histoire des Medes.

Cour (1). L'Ecriture dit que Belfazzar fut maffac. é dans un grand festin, qu'il donnoit à Secrion 1000 Grands de son Royaume. Quelque consormité qu'il puisse y avoir entre ces rapports, il paroîtra cependant, par l'Ecriture nième, qu'Evil-Mérodac & Beljazzar ont été deux Rois différens. Le Prophète Daniel, après avoir raconté ce qui étoit arrivé à Beljazzar zar dans son festin, ajoute que cette nuit là même Belsazzar, Roi des Chaldens, fut tué, & que Darius le Méde prit le Royaume : ce qui démontre qu'immédiatement après la mort de Bellazzar, le Royaume fut donné aux Medes & aux Perses (2). Mais ceci n'arriva pas à la mort d'Evil-Mérodac, qui, suivant Beraje, Megasto, ne (3), & le Chevalier Marsham sui même, ent pour Successeur Nériglissar, époux de sa sœur, qui étoit le Chef de la conspiration formée contre Evil Merodac. Cette objection a paru si forte au Chevalier Marsbam, que pour l'éluder, & défendre son assertion, il a été obligé de supposer que Nériglis l' étoit le même que Darius le Mède, & que l'Empire des Mèdes & des Ferses a commence en lui: supposition que nous aurons soin de résuter, quand nous surons parvenus à l'article de Darius le Mèle. À la preuve que Daniel nous a fournie contre le système de notre favant Auteur, nous en ajouterons une autre, aussi convaincante, tirée des Révélations de Jérémie, qui prédit (4) que tous les Peuples serviroient Nébucadnezar, & jon fils & le fils de son fils. Si le Royaume a été transferé de son fils aux Mèdes & aux Perfes, comme le Chevalier Marsham le croit, il est certain que la prédiction n'a jamais été remplie. Ce que notre Auteur allèque pour défendre son opinion, favoir, que suivant l'Ecriture Behazzar sut fils de Nebucadnezar, n'est vrai que dans un sens étendu, dans lequel un descendant quelconque est apellé fils, & un ancêtre quelconque défigns par le nom de père. Ceit-là constamment le stile de l'Ecriture, comme il seroit facile de le prouver.

Evil-Merodac eut, comme nous l'avons dit ci-dessus, pour Successeur N.riglissar, qui 2. voit épousé la fille de Nebucadnezar. Nous ne connoissons aucun Auteur qui ait fait de Neriglissar le Belsazzar de Daniel. Ce Prince regna quatre ans, & laissa un file, nommé Laborosoarchod suivant Bérose, ou Labassoarase, comme il plait à Mégasthène de l'appeller (5,. Ce fils de Nérighissar parvint très jeune à la couronne, fit paroître de très mauvaises inclinations, & fut tué par ses propres sujets après un règne de neuf mois (6): c'est ce qui est cause que son nom ne se trouve point dans le Canon de Ptolomée, où l'année entière est donnée au Roi qui la commence, quand il viendroit à mourir peu de tems après. Si un Roi mouroit peu de jours après le commencement du mois Tooth, il étoit censé avoir règné toute cette année: & si un autre règnoit entre deux, sans atteindre ce même mois de l'année suivante, son nom étoit omis dans le Canon, ce qui sut le cas de Laborosoarchod.

Mais pour revenir à notre sujet, Joseph Scaliger (7) prétend que Laborosoarchod a été le Belfazzar de Daniel, & fonde son opinion sur les argumens suivans; savoir, qu'il étoit le dernier de la Maison de Nebucadnezar; qu'il sut tué par des conjurés; & que le trône sut occupé par Nabonadius on Labynitus, qui suivant Mégastbène (8) n'étoit pas de la Famille de Nébucadnezar. Il ajoute une particularité tirée du Livre de Daniel, & qui lui semble très importante. La Reine vint conseiller à Belsazzar de consulter Daniel. Cette Reine, dit il, ne pouvoit pas être l'épouse du Roi, dont les semmes & les concubines étoient déjà actuellement présentes au festin. C'étoit donc la Reine Mère, ce qui s'accorde très bien avec le caractère de Régente du Royaume, dont cette Princesse, fille de Nébucadnezar, étoit revetue. Si on lui objecte que Laborosoarchod ne regna que neuf mois, & que, suivant Daniel, le règne de Belsazzar fut de quelques années, il répond que l'Ecriture donne à Laborosoarchod ou Belsazzur les quatre a mées que le Canon donne à Nérigiissar, ou à Néricassolassar, comme Ptolonée l'apelle, Nériglissar n'ayant regné qu'en qualité de son Gouverneur. De là vient qu'il est fait mention dans Daniel de la prémière & de la troisième année de Belsazzar (9), quoique Laborosoarchod n'ait règné en tout que neuf mois.

Cette opinion donne lieu à deux difficultés infurmontables, qui font. 1. Qu'elle suppose que Nabonadius est le même que Darius le Mède: supposition, dont la fausseté peut être démon-

<sup>(1)</sup> Beros. ubi supr.

<sup>(2)</sup> Dan V. 28, 30, 31. (3) Beros. & Magasth. ubi supr. & apud Eufeb. Przp. Evang. L. IX.

<sup>(4)</sup> Jérém. XXVII. 7. (5) Beros. apud Joseph. cont. Apion. Lib. I. Megasth, ubi supr.

<sup>(6)</sup> Beros, ubi sipr. (7) Scalig. in Not. ad Fragm. Vet. Grzcor, Select de Emend. Temp. L. VI. c. de Regib. Babylon.

<sup>(8)</sup> Magasth. ubi supr.

<sup>(9)</sup> Dan. VII. 1. VIII. 1.

SECTION IV. Histoire des Mèdes.

montrée par l'Ecriture. 2. Qu'elle est directement contraire à la prédiction de férèmie, qui promet l'Empire de Nebucadnezar au fils & au fils du fils de ce Prince ; au-lieu que Laborojoarchod n'étoit que le fils de sa tille. Scaliger semble n'avoir point senti cette difficulté, puisqu'il n'en fait aucune mention en résolvant les objections qu'on peut opposer à son senti-

Si, ni Evil-Mérodac, ni Nérigliffar, ni Laborofoarchod, ne peuvent avoir été le Belfazza de Daniel, il faut nécessairement que Nabonadius ait été désigné par le nom dont il s'agit. C'est ce qui paroîtra plus clairement si l'on considère. 1. Que personne ne nie que le Prince en question n'ait été le dernier des Rois de Babylone; ce qui convient à celui que l'Ecriture nomme Beisazzar, & dont elle dit, qu'après sa mort le Royaume sut donné aux Mèdes & aux Perses (1). 2. Qu'il étoit de la Maison de Nébucadnezar, puisque Daniel le nomme plus d'une fois son fils, & qu'il est dit dans les Chroniques (2), que Nébucadnezar & ses descendans règnérent à Babylone jusqu'au tems de la Monarchie des Perses. 3. Que les Peuples de l'Orient devoient servir Nébucadnezar, & son fils, & le fils de son fils, suivant la prédiction de Jérémie (3). D'où il s'ensuit, que la couronne de Babylone doit avoir été portée après lui par son fils, & après ce dernier par le fils de son fils. Evil-Mérodac étoit son fils, & de tous les Rois qui ont occupé le trône après lui, il n'y a que Beljazzar qui puisse avoir été fils de son fils. Car Nériglissar n'étoit que l'époux de sa fille, mère de Laborosourchod. 4. Hérodote nous apprend que le dernier Roi de Babylone étoit fils de la fameuse Reine Nitocris; & il est clair que c'étoit d'Evil-Mérodac seul qu'elle pouvoit avoir un fils, qui fût fils du fils de Nébucadnezar. Cette opinion nous paroit convenir plus qu'aucune autre. tant avec l'Ecriture, qu'avec le témoignage des Historiens prophanes; & c'est ce qui nous détermine à l'embrasser présérablement à celle du Chevalier Marsham, que nous avions a-

doptée dans notre Histoire de Babylone.

Les Savans ne sont pas moins partagés sur Darius le Mède, dont parle Daniel, que sur son Belfazzar. Marsham (4), comme nous l'avons indiqué ci-deffus, croit que c'a été Nériglissar, & que c'est en sa personne qu'a commencé l'Empire des Mèdes & des Perses. Il suppose que Nériglissar étoit Mède d'origine, pour aucune autre raison, que parce qu'il épousa la sœur d'Evil-Mérodac, dont la mère étoit Mède. Sans nous arrêter à combattre cette supposition, ou plutôt conjecture, nous avouons ne pas comprendre, quand même nous admettrions ce qu'il avance si gratuitement, comment, à la mort de Belfazzar, c'est-à-dire, suivant lui, d'Evil-Mérodac, le Royaume de Babylone fut divisé & donné aux Mèdes & aux Perses. Il est certain que Belfazzar a été tué, & il ne l'est pas moins que son Royaume a été donné aux Mèdes & aux Perfes; ce qui arriva immédiatement après sa mort, à ce que le texte semble clairement l'infinuer: ton Royaume a été divisé, & donné aux Mèdes & aux Perses - Cette même meit Belsazzar, Roi des Chaldeens, fut tué, & Darius le Mède prit le Royaume (5). Outre cela, il paroit clairement par tout le Chapitre VI. de Daniel, que Darius le Mède étoit Roi de Medie. Il introduisit les Loix des Mèdes & des Perses, ce qui auroit été une grande imprudence, s'il avoit usurpé la couronne, sans avoir ni amis ni troupes pour se soutenir, hormis les Babyloniens, dont il avoit abrogé les Loix. Ce que nous venons de dire convient exactement à Neriglissar, puisqu'il auroit introduit les Loix des Mèdes & des Perses, étant en guerre avec ces deux Peuples, & ne pouvant avoir d'autres amis que ses sujets, qui devoient naturellement le hair, comme étranger, comme ufurpateur, & comme meurtrier de leur légitime Souverain. Ajoutons à cela, que si l'Empire des Mèdes & des Perses commença en la personne de Nériglissar, Cyrus ne détruisit pas l'Empire Babylonien, mais l'Empire des Mèdes & des Perses, ce qu'aucun Auteur n'a jamais dit. Mais la plus forte preuve, à notre avis, qu'on produise contre cette hypothèse, & contre celle de Scaliger, qui prend Nabonadius pour Darius le Mede, ett la division que Darius fit de son Empire en 120 Provinces (6), ce qui ne doit point être entendu de l'Empire Babylonien, qui ne fut jamais fi grand, mais de celui de Perse. Ce dernier Empire fut encore aggrandi de fept Provinces, quand Cambyle eut conquis l'Egypte, & que Darius Hystaspes se fut rendu maître de la Thrace & de l'Inde. De là vient que du tems d'Efther, l'Empire en question contenoit

<sup>(1)</sup> Dan. V. 28, 30, 31. (2) 2 Chron. XXXVI, 29.

<sup>(3)</sup> létém. XXVIL 7.

<sup>(4)</sup> Can. Cron. Sxc. IVIII. (5) Dan. V. 28, 30, 31. (6) Dan. VI. 1.

renoit 127 Provinces. Si telle étoit la division de l'Empire de Perse de son tems, l'autre division Section doit nécessairement avoir eu rapport au même Empire. Car si cet l'empire, depuis l'Inde jusqu'à IV. l'Ethiopie, n'étoit composé que de 127 Provinces, l'En pire de Babylone seul, qui étoit à peine la septième partie de l'autre, 'n'en pouvoit pas content 120. Ainsi il est clair que Dariats le Mede étoit Monarque de l'Empire Labylonien & de celui de Perse, ce qui ne convient ni à

Nerigliffar ni à Nabonadius. Scaliger (1) soutient que Navonailius est le Darius de Daniel, & ajoute qu'il étoit Mède d'origine, & nullement apparenté à Nebucadnezar, mais librement élu Roi par les mêmes Seigneurs Bahyloniens qui mirent Laborosoarchod à mort. Pour prouver la liberté de son élection, il cite ces mots de Daniel, il prit le Royaume : & pour démontrer qu'il étoit Mede, il allègue une prédiction que Mégaftbene (2) affure avoir été prononcée par Nébucadnezar peu de tems avant sa mort, & par laquelle ce Prince annonçoit aux Babyloniens, qu'une grande calamité, que ni Bélus ni la Reine Beltis ne pourroient détourner, alloit les envelopper; qu'un Mulet Persan subjugueroit les Babyloniens, par le secours d'un Mède. Le Mulet Perjan est Cyrus, qui étoit Perse & Mede, eu égard à son père & à sa mère: le Mède qui l'aida dans son expédition, étoit Nabonadius. Si nous demandons à Scaliger, comment on peut dire que Nabonadius aida Cyrus à détruire la Ville & le Royaume de Babylone, puisqu'il perdit la vie en les défendant, sa reponse est, que Nabonadius, par cela même qu'il fut defait & tué, hâta la ruine de Babylone, & que dans ce sens (en cas qu'il y en ait dans ce raisonnement) il contribua avec Cyrus à renverser la Monarchie de Babylone. Enoncer un pareil argument, c'est le résuter. Aussi Ijaac Volsius observe-t-il (3) que les raisons alléguées par Scaliger, pour soutenir le sentiment en question, sont indignes de lui. Pour ce qui regarde son autre preuve, savoir, que Darius prit le Royaume, nous avouons que les termes du texte n'empoitent aucune violence de la part de Darius, qui prit tranquillement possession d'un Empire que Cyrus avoit conquis par la force des armes. Il n'y a pas la moindre apparence, que les Seigneurs Babyloniens, après avoir massacré leur Roi, eussent voulu placer un Mède sur le trône, dans le tems qu'ils étoient actuellement en guerre avec ce Peuple. D'un autre côté, la division du Royaume de Babylone entre les Mèdes & les Perses, prédite par Daniel, ne sauroit s'entendre d'un Roi. qui quoique Mède d'origine, seroit élu par les Babyloniens. & resteroit paisible possesseur du trône, jusqu'à ce que les Perjes l'en vintsent chasser. La division dont il s'agit, doit avoir été faite après que l'Empire sut détruit, & la ville prise. En un mot, ce système est non seulement contraire à la prédiction de Daniel touchant la division de l'Empire entre les Perses & les Mèlles; mais auffi à celle de eremie, où il est dit que tous les Peuples serviroient Nel ucadnezar, & son fils, Es le fils de son fils. Si Nabonadius a été Darius, quel de tous les Rois de Babylone a été fils du fils de Nébucadnezar? Comme il auroit été impossible à Scaliger de répondre à cette question, il a très bien fait de la passer sous silence, en répondant, le mieux qu'il lui étoit possible, à différentes difficultés que d'autres avoient proposées contre son hypothèse. Il adopte ordinairement les sentimens de Bérose, cependant il s'en écarte en cette occasion; car Bérose dit (4) que Nabonadius étoit Babylonien. A-la-vérité il paroit se repentir dans la suite, d'avoir manqué de respect à son grand Guide, & est tenté de saire de Nabonadius un Babylonien. Mais comment concilier ceci avec l'Ecriture, qui le nomme toujours Darius le Mède? A cela il répond, que le mot de Mède n'est pas un nom National, comme tous les Chronologistes & les Interpretes, qui n'y entendoient pas finesse, l'ont cru, mais un surnom de Darius Cette solution seroit bonne, si par malheur Daniel ne commençoit pas le IX. Chapitre de ses Révélations par ces mots, La prémière année de Darius, fils d'Affuerus, de la race des Mèdes, qui règne dans l'Empire des Chaldeens. Ainsi il étoit Mède. & même fils d'un Roi de Médie. Mais notre Auteur paroit s'être plus attaché à consulter les Fragmens désectueux de Bérose, que les Livres des Prophètes, dont l'autorité est infaillible; & mérite, par cela même, les complimens ironiques qu'il fait à ceux qui refusent d'adopter ses notions bizarres. Mais il faut lui pardonner, les manières insultantes étoient essentielles à son caractère; & si, dans la plupart des choses, il n'avoit pas été bizarre & décisif, il n'auroit été, ni un Scaliger, ni un fils de Jules.

Les difficultés que nous venons de faire contre les deux opinions précédentes, ont déterminé quelques Savans à chercher Darius le Mède ailleurs. Ils supposent qu'il y avoit un Darius Mède, & Roi de Perse, avant Cambyse, père de Cyrus, qui, suivant Xénophon, étoit aussi Roi de Perse. Cette conjecture est fortissée par un passage d'Ejohyle (5), dans lequel ce Poëte suppose clairement que le prémier Roi de Perse dont il fasse mention, étoit un Mède, qui prit suse avec une

<sup>(1)</sup> Scalig. de Emend. Temp. L. VI.

<sup>(2)</sup> Apud Euleb. Prap. Evang. L. IX. (3) Isaac, Voss. Chronol. Sacr. p. 144.

<sup>(4)</sup> Beros. apud Joseph. Antiq. L. X. c. 11.

<sup>(5)</sup> Æichyl. Perfx. V. 761.

IV. Histoire des Mèdes.

Section puissante Armée. Il parle ensuite de son fils, qu'il ne nomme point; & assigne la troissème place & Cyrus, qu'il apelle un Prince heureux. Ce Darius, qui prit Suse, & qui fit la guerre aux Babyloniens, est suivant eux Darius le Mède, fils d'Assuerus. Ce sentiment est exposé à une terrible objection, savoir, que Darius, grand-père de Cyrus, ne pouvoit pas être en vie quand Bs-Lyione fut prise, Cyrus étant alors agé de 61. ans, comme tout le monde en convient. &

comme nous le prouverons dans l'Histoire de Perse.

D'autres Ecrivains, qui suivent Xenophon, soutiennent que Cyaxare, fils d'Astrages & oncle de Cyrus, a été Darius le Mêde. Il fut le Successeur d'Astyages au trône de Médie, comme Cyrus le fut de Cambyse à celui de Perse. Ces deux Rois, ayant réuni leurs forces, envahirent le Royaume de Babylone, & prirent la ville. Cyaxare règna deux ans à Babylone, & à sa mort Cyrus devint maître de tout l'Empire. Cette hypothèse s'accorde parsaitement avec l'Ecriture, & est exemte de ces terribles difficultés qui accompagnent les autres systèmes. La seule objection que puissent alléguer ceux qui refusent de l'admettre, est qu'Hérodote, Bérofe & Mégasthène, ne font aucune mention de ce Darius ou Cyaxare II, & que suivant le prémier de ces Historiens, Cyrus succèda à son grand père Afrages, ce qui est confirmé par les témoignages de Diodore de Sicile, de Julin. de Strabon, de Polienus, d'Africain, de Clement Alexandrin, de Justin Martir, de Lastance, d'Eusebe, de St. J. rôme, de St. Augustin, &c. Mais tous ces témoignages n'ajoutent aucun poids à celui d'Hérodote, puisqu'ils n'en sont que de simples copies. Il est bien vrai que les Auteurs que nous venons de nommer, donnent Cyrus pour Successeur immédiat à Afryages; mais Xenophon (1), & Josephe (2), qui en cette occasion abandonne Bérose, son guide ordinaire quand l'Ecriture lui permet de le suivre, n'en font pas de-même. Xénophon apelle le Successeur d'Astyages Cyaxare, & Jesephe lui donne le nom de Darius, ajoutant qu'il détruisit le Royaume de Babylone, & que son neveu Cyrus l'aida dans cette entreprise (3), ce qui s'accorde avec l'Ecriture Sainte & avec la Chronologie: au-lieu que le fentiment opposé ne fauroit être concilié avec la Chronologie, quoiqu'il foit peut être compatible avec l'Ecriture. Car si nous supposons qu'Astyages eut pour Succesfeur immédiat Cyrus, il faut nécessairement qu'il ait vécu plus d'un siècle. Car il donna sa fille en mariage à Nébucadnezar, à ce que les partifans trop zèlés d'Hérodote affurent, avant le siège de Ninive, c'est à dire, 73 ans avant la prise de Babylone. Ce Monarque doit avoir eu alors au moins 30 ans, auxquels il faut ajouter les 2 ans qu'il regna à Babylone. S'il y avoit moyen de supposer qu'Astyages eût vécu si longtems, nous serions charmés de suivre Hérodote, que nous respections comme un Historien vénérable, & à qui on ne rend pas affez justice. Son système n'est contraire en rien à l'Ecritu. re, où tout ce qui est dit de Darius le Mède, convient aussi-bien à Astyages lui-même qu'à son fils.

Un Auteur moderne (4), prévenu en faveur d'Hérodote au point d'adopter tout ce qu'il affirme, tache de prouver que Cyrus fut Successeur immédiat d'Astyages, par le verset 65. du Chapitre XIII. de Daniel, où il est dit, Et le Roi Astyages sut rassemblé avec ses pères, & Cyrus de Perse. recut le Royaume. La citation est juste suivant la Vulgate, qui est admise par ceux de la Communion de Rene; mais dans nos Ribles, ces mots se trouvent dans l'Histoire Apocryphe de Bel & du Dragon, vi ils pourquoi infifter là deflus? pui que l'Auteur de la difficulté prend lui-même soin de la résoudre. Car quelques lignes plus bas, il fait de grands éloges du Père Tournemine, pour avoir trouve que les noms de Cyaxare, d'Astyages, & d'Assures, étoient communs à tous les Rois de Mélie (5). Mais n'est ce pas une chose étrange, que celui-là même qui a donné le nom d'Astyago: au grand-père de Cyrus, adopte immédiatement après le sentiment d'un autre, qui prétend que le nom en question a été commun à tous les Rois qui ont règné en Médie? Si la découverte du l'ere Tournemine est vraie, comme elle pourroit bien l'être, nous voudrions savoir pourquoi le fils d'Afgages n'auroit pas pu porter le même nom aussi-bien que son père? Et s'il a pu être apellé Afty zges, comment prouvera-t-on que le passage qui vient d'être cité, a rapport au père, & point au h's? Notre Auteur se fait un scrupule de ne pas adopter le même nombre de Rois que morque Heredote; & d'un autre côté, il n'est nullement d'accord avec cet Historien au sujet de la durée de leurs règnes, faisant règner Cyaxare 64. ans, au lieu qu'Herodote n'en marque que 40: en quoi il ne s'accorde pas mieux avec lui-même, eu égard à la parfaite différence qu'il témoigne ailleurs pour l'autorité d'Hérodote. C'est ce que nous avons cru devoir dire fur ce su,et, qui à causé des disputes sans sin parmi les Savans; & nous espérons qu'on ne se plaindra pas que nous ayons été trop diffus, puisque nous avons mis dans une Note, ce qui

a fervi de matière à pluficurs volumes.

CHA.

<sup>(2)</sup> Xenoph. Cyropæd L. I. c. 19. (2) Juiet h Antiq Li X. c. 13.

<sup>( )</sup> Joieph. nes luge.

<sup>(4)</sup> Langlet Methode pour étudier l'Ilistoire T I. p. 322a (5) Tournemine Differtat X. ad calcem Menochia,

MER DES

BENGALE

GOLFE

Painte de Taprobane





# CHAPITRE XI. HISTOIRE DE PERSE.

# SECTION I.

Description de la PERSE.

E Pays, comme bien d'autres, a été en différens tems désigné par Secrion différens noms, dont l'énumération pourra paroître ennuyeuse, mais est cependant nécessaire pour l'intelligence de divers endroits de Histoire l'Histoire suivante. Le plus ancien nom de la Perse est celui par de Perse. lequel Moise la désigne (a), savoir Elam, ou Ælam suivant d'autres, d'après Elam fils de Sem, & père des prémiers habitans de ce Pays. Hérodote (b) Ses difféen apelle les habitans Céphènes, & l'on assure que dans un tems très reculé, ils portoient le nom (c) d'Artei, & leur Contrée celui d'Artéa. Dans les Livres de Daniel (d), d'Esdras (e) &c. elle est apellée Paras, nom qui ne ressemble pas mal à celui de Pars ou Phars, que la Perse proprement dite porte encore de notre tems. On l'apelloit aussi autrefois (f) Achamenie, & Arsace, d'après ses anciens Rois. Quelques Ecrivains Orientaux (g) nomment la Perse Agjem, Iran, & Shalustan, c'est-à-dire, l'Empire du Shah. Il est bien vrai, qu'à parler exactement, l'Achaménie & l'Iran ne sont pas les noms de la Perse en général, mais simplement ceux de quelques-unes de ses parties: cependant comme plusieurs Auteurs s'en servent pour marquer la Contrée que nous apellons Perse, il a fallu les insérer dans cette liste de noms \*.

L'éten-

(a) Genès. X. 22. XIV. 1. Jérém. XXV. 25. Joseph. Antiq. L. I. c. 7.

(b) Herodot. L. VII. c. 61.

(c) Hyde Rel. Vet. Perf. p. 413.

(d) Dan. VI. 29.

(e) III. Eidr. VII. 4. (f) Horat. L. III. Ode I. Ovid. De Arte Amandi L. I. v. 226.

(g) Hyde ubi supr. Chardin T. III. p. 2, 3.

\* Les meilleurs Commentateurs conviennent, que les Elamites, ancêtres des Perses, descendaient d'Elam, fils de Sem. C'est ce que nous avons prouvé ci-dessus (1), du moins autant que la nature même de la chose pouvoit le permettre. On convient aussi que les plus anciens d'entre les Auteurs inspirés entendent la Perfe, quand ils parlent du Royaume d'Elam, ou d'Elam simplement. Ainsi, pour ne pas fatiguer nos Lecteurs de Citations inutiles, quand le Prophète Jerémie (2), après avoir dénoncé aux Juifs les plus terribles jugemens, ajoute ces mots, mais il arrivera aux derniers jours que je ranenerai les Captifs d'Elam, a dit l'Eternel, tous les Commentateurs avouent, qu'il a voulu parler du rétablissement du Royaume de Perje par le moyen de Cyrus, qui subjugua les Babyloniens, comme ceux-ci avoient subjugué autresois les Perses (3). A l'égard du mot de Paras, les Savans nesont d'ac-

(1),T. I. p. 294v (2) XLIX. 39. Tome III.

(3) Poli Synops Lowth on Jérém. XLIX. 39.

Section I.

Histoire de Perse.

Son éten-

Ses bornes.

due.

L'étendue de Perse n'a pas moins varié que ses noms. Voici comment Ptolomée (a) la borne: elle a la Médie au Septentrion, la Caramanie à l'Orient, la Susiane au Couchant, & au Midi le Golphe de Perse; mais ce Géographe ne la considère que comme une Province. Nous envisageons ce Pays dans un autre point de vue, & pour qu'on puisse s'en former une idée précise, nous commencerons par assigner les bornes les plus reculées de l'Empire de Perse, telles qu'elles étoient autresois; ensuite nous déterminerons les limites actuelles de ce même Empire; & ensin nous verrons de quelles Provinces les anciens Auteurs ont fait mention, & à mesure que nous avancerons dans cette recherche, nous dirons un mot de l'état où ces mêmes Provinces se trouvent à présent.

A l'égard de (b) l'ancien Empire de Perse, il s'étendoit en longueur depuis l'Hellespont jusqu'à l'embouchure de l'Indus, c'est-à-dire, environ 2800 milles d'Angleterre, & en largeur depuis le Pont jusqu'à l'embouchure du Gol-

phe d'Arabie, ce qui fait environ 2000 milles.

La Perse moderne (c), c'est-à dire, tout ce que la Couronne de Perse possede de Pays, s'étend depuis l'embouchure de l'Araxe jusqu'à celle de l'Indus, ce qui fait autour de 1840 milles d'Angleterre; & va depuis l'Oxus jusqu'au Golphe de Perse, ce qui lui donne environ 1080 milles de largeur. Cet. Empire est borné au Septentrion par la Mer Caspienne, le Fleuve Oxus, & le Mont

(a) Geogr. L. VI. c. 4. (b) Cluver. Geogr. L. V. c. 131 (c) Cluver. ubi fupr.

cord, ni touchant son étymologie, ni touchant sa signification: quelques-uns d'eux le dérivant du mot Arabe Pharis, 'qui signifie un Cheval. Il y a des Historiens Persans qui prétendent, que Phars est un nom propre, & que celui qui l'a porté, étoit fils d'Arsham, c'est-à-dire d'Arpaxad, fils de Sem: d'autres font ce Phars fils de Japhet &c: & d'autres enfin, qui parois-fent avoir le mieux deviné, disent qu'il étoit fils d'Elam, le fils de Sem (1). Quoi qu'il en foit, il est certain que le mot Grec Persis, & le terme Latin Persia, sont dérivés du nom Oriental du Pays en question, & ne tirent point leur origine de Persée, considéré comme Conquérant de ce Pays. On croit que le nom d'Artæi vient du mot Persan Ard ou Art, qui signifie fort, vaillant, magnanime, & par lequel sont désignées les dispositions des habitans du Pays (2). L'Achamenie, suivant Etienne de Byzance (3), n'étoit qu'une partie de la Perse. Strabon (4) dit à peu près la même chose; ce qui n'empêche pas que ce nom ne signific quelquefois la Perse en général, comme dans Hérodote (5), qui introduit Cambyse faisant une harangue, dans laquelle il apelle fon Peuple Achamenides. J'ai déjà dit que dans la Langue Arménienne la Perse est apellée Schahistan, c'est à dire, le Pays du Shah (6). Les Arabes nommoient la Perse Agemessam, à cause que dans seur langage Agem veut dire un Etranger ou plutôt un Barbare, titre qu'ils donnent à tous les Peuples hormis à eux mêmes. De là cette distinction d'Arak Arab & d'Arak-Agem, c'est-à dire, de Villes des Arabes & de Villes des Barbares. Les P. nans eux mêmes apellent en général leur Pays Iron & Iran, à cause, difent-ils, que fous le règne du Roi Effrasiab, leur Empire contenoit tous les Pays qui font entre la Mer Cassienne & la Cirine. Ce Prince partagea son Empire en deux parties, apellant Touran celle qui étoit au delà du Fleuve Oxus, & Iran la partie en deçà. De la vient que dans les anciennes Ilusoires de Perfe, Key-Iran & Key-Touran fignifient le Roi de Perfe. & le Roi de Tartarie, & qu'actuellement encore le Monarque de Perse est apellé Padcha Iran, & son prémier Visir Iran-Midary, ou Pole de Perse (7).

- (1) Hyde Rel. vet. Pers. c. XXXV. p. 418, 419.
- (2) Idem p 443.
  (3) Idem ubi fupre
- (4) L. XV. p. 500.

- (5) Clio p. 195.
- (6) Hyde p. 413. (7) Chardin Voy. Vol. III. p. 3.

La

Mont Caucase; à l'Orient, par le Fleuve Indus & le Pays du Grand-Mogol, Secrion comme on l'apelle ordinairement; au Midi, par le Golphe de Perse & la Mer des Indes; & à l'Occident, par l'Empire du Grand-Seigneur\*.

Histoire

En parlant des Provinces qui formoient l'ancien Empire de Perse, nous de Perse. commencerons par la Gédrosie, dont Pline, Strabon, & quelques autres Ecrivains font mention. Elle est bornée à l'Occident par la Caramanie; au Nord drosse. par la Drangiane & l'Arachosie; à l'Orient par Guzurate, Province dans la terre-ferme de l'Inde; & au Midi par la Mer des Indes. On la nomme présentement Makran, & elle étoit autrefois habitée par les Arbita, les Parsira, les Musarnai, & les Rhamna. Ses principales villes étoient Pasis, Arbis & Cuni. Ptolomée y met une fameuse ville de Commerce, nommée Port des Femmes. Les principales villes modernes de cette Province sont Firhk, Chalak, & le Port de Guadal t-

(a) Vid. Not. C.

(b) Voy. Tavernier L. IV. c. 1.

\* Ad rapport du Chevalier Chardin ,, La Perse est le plus grand Empire du Monde, à en ju-; ger par les Descriptions Géographiques des Persans, qui la représentent comme ayant été anciennement bornée par la Mer Noire, la Mer Rouge, la Mer Caspienne, & le Golphe de Perse, & outre cela par l'Euphrate, l'Araxe, le Tigre, le Phase, l'Oxus & l'Indus. Il est presque impossible de déterminer exactement les limites de ce vaste Royaume, qui ne ressemble pas à ces petits Etats, dont une Rivière ou quelque Colomne marque les frontières. La Perse a de tous côtés un espace de trois journées de chemin entièrement in-" habité, quoique le terroir en soit excellent dans quelques endroits. Les Persans envisagent ,, comme une marque de véritable grandeur, qu'il y ait un si grand vuide entre leur Empire & le reste de la Terre. C'est une forte barrière, disent-ils; & d'ailleurs on n'a point de ", dispute sur les limites. Il s'en faut beaucoup que les Mers & les Fleuves, dont nous " venons de faire l'énumération, servent à présent de bornes à la Perse. Cependant les Per-" fans affectent dans leurs Ecrits d'assigner les bornes en question à leur Pays, & disent qu'il , ne leur manque qu'un Roi aussi vaillant que le grand Abas, pour rendre à la Perse sa vraie ", grandeur. La Perse, dans l'état où je la vis, à compter depuis la Géorgie, c'est à dire, , depuis le 45. degré de latitude jusqu'au 80. & depuis l'Indus jusqu'aux Montagnes d'A-" rarat, c'est-à dire, depuis le 77. jusqu'au 112. degré de longitude, comptent en longueur " environ 550 lieues de Perse, ce qui fait 750 lieues de France, & en largeur environ 400" (1). Nous avons cru devoir présérer le témoignage de ce Voyageur à tout autre, à cause de la peine qu'il semble avoir prise pour donner une description exacte de ce Pays. D'ailleurs, à qui se sier, si l'on ne s'en rapporte pas à un homme qui a fait un long séjour dans le Pays qu'il décrit, & qui a eu toutes les occasions nécessaires & toutes les qualités requises pour le connoître parfaitement?

† Pour ne pas trop groffer ce Chapitre, en insérant dans le texte tout ce qui concerne chaque Province de Perse en particulier, & pour éviter en même tems l'obscurité où nous jetteroit une description trop abrégée, nous avons cru devoir mettre dans les Notes, ce qu'il faudroit pour donner à nos Lecteurs une idée suffisante de la situation, de l'étendue, & des

productions de chaque Province.

Nous disons donc, en suivant l'ordre indiqué dans le texte, que quoique la Gédrosse soit apellée ainsi par Strabon & par Ptolomée, cependant (2) Diodore de Sicile, (3) Suidas, & quelques Manuscrits (4) d'Ammian Marcellin, la nomment Cédrosse. Il n'est pas aisé de déterminer l'étendue de cette Province, à cause que ses bornes, quoique très bien marquées, sont relatives à des lieux qui ne sont plus guères soumis. Le Mont Becius, ou plutôt une chaîne de Montagnes, coupe cette Province en deux parties égales, & c'est de ces Montagnes que ti-

(1) Chardin Voy. T. III. p. 2. . , (2) Lib. XVIII. c. 6.

(3) In verb. Kedewoid. (4) la Edit. Valelii. p. 369: SECTION . I.

Hiltoire

de Perse. La Caramanie.

La Caramanie est divisée en Désert de Caramanie & en Caramanie proprement dite (a) Le Désert de Caramanie est borné au Nord par la Parthie, au Couchant par la Perside, à l'Orient par la Drangiane, & au Midi par la (b) Caramanie proprement dite. Cette dernière a au Midi la Mer des Indes, à l'Occident la Perside & le Golphe de Perse, à l'Orient la Gédrosse, & au Septentrion le Désert de Caramanie: elle contient présentement les Provinces de-Kerman & d'Ormus, & a été habitée autrefois par les Isaticha, les Zuthi, les Gadanopydres, les Camélobosei, les Agdonites, les Rhudiana, les Ares, les Charadea, les Pasargada & les Armozai. Ses anciennes villes étoient Carmana, à présent Kerman, célèbre encore par les sabres qu'on y fait; Alexandrie. bâtie par Alexandre le Grand; Armuze, qui a donné son nom à l'Île d'Ormus. Les principales villes modernes sont Kerman (c), Bermazir, le Port de Kuhastek, & le Cap de Jasques \*...

La:

(a) Ptol. L. VI. c. 6. (b) Idem L. VI. c. 8. (c) Tayernier L. IV. c. 1.

re sa source le fameux Fleuve Arbis ou Arabis, qui après avoir parcouru une petite étendue de Pays se jette dans la Mer des Indes, & à l'embouchure duquel étoit le Πιναιν ώνλιμών, dont parle Ptolomee (1), & qu'Arrian, dans son Histoire des Indes, assure avoir porté ce nom, à cause qu'une Femme en étoit la Souveraine (2). Le terrain de cette Province est sablonneux & aride; & l'air y est si chaud, que l'Armée d'Alexandre y souffrit beaucoup, quoique les foldats y eussent bâti des cabanes de bois aromatique, qui s'y trouvoit en grande abondance (3). Ptolomée fait mention de deux lles qui dépendoient de cette Province, savoir Astée & Cedane (4); & Arrian, parlant du voyage de Néarque, assure qu'il en observa plusieurs autres 5).

\* Quoique d'autres Auteurs ne parlent de la Cargnanie qu'en général, Ptolomée néanmoins fait non seulement la division que nous venons d'indiquer, mais place aussi la description de l'Arabie heureuse entre la Caramanie déserte, & la Caramanie proprement dite. A l'égard de la prémière, c'est avec raison qu'il l'apelle déserte (6), puisqu'on y trouve à peine quelque miférable village, & presque point d'eau; que le terrain n'est qu'un sable tout pur, & que l'air y est brulant & mal sain (7). La Caramanie proprement dite est un tout autre Pays, étant arrosée de plusieurs Rivières, & en particulier de l'Andamis, dont Pline (8) & Ptolomee (9) font mention: cependant ce Pays est parsemé de Montagnes, dont la plupart contiennent des Mines de Cuivre ou de Fer. Le Peuple y vivoit autrefois misérablement, s'il en faut croire Pomponius Mela ,, Les Caramaniens, dit-il, manquent de Fruits, de Vêtemens, de Mai-" fons, & de Bétail; & n'ont presque d'autre nourriture que du Poisson, dont la peau leur " fert d'habits; tout leur corps est couvert de poil (10) ". Il y a apparence que Pomponius Mela confond les Caramaniens avec un autre Peuple, qui habitoit le long de la Mer, & qu'on nommoit Ichthyophages. Strabon (11) & Arrian (12) en font mention, & l'on assure que non seulement ce Peuple vivoit de Poisson, mais en emploient aussi les arrêtes à se faire des cabanes. Ammian Marcellin (13) nous donne une idée plus avantageuse de la Caramanie. Cette Province fournit présentement la plus belle Laine du monde: les Moutons qui la portent, ont ce-ci de particulier, que lorsqu'ils ont mangé de l'herbe nouvelle, depuis Janvier jusqu'en Mai, la toison entière s'enlève comme d'elle-même, & laisse la bête nue. Cette laine étant battue, le gros s'en va, & le plus fin de la toison demeure. Les Gaures ont tout le Négoce

(1) Lib. VI. c. 216

(2) Chap. XXII.
(3) Strab.

(4) Ubi fupr. (5) Hift. Indic. p. 366, (6) Lib. VI. c. 6, (7) Lib, VI. c. 8.

(8) Lib. VI. c. 23.

(9) Ubi supr. (10) De Situ Orbis Lib. III. C. S.

15,4 4

(11) Lib. XV.

(12) Hist. Indic. c. 29. (13) Lib. XXIII.

La Drangiane est bornée au Midi par la Gédrosse, à l'Orient par l'Aracho- Section se, au Nord par l'Arie à l'Occident par la Caramanie déserte (a). Elle tire son nom, à ce qu'on prétend, du Fleuve Drangius, est apellée Sigistan par Histoire tes Persans modernes, & étoit autrefois peuplée par les Darandæ & les Batrii, de Perse. Ptolomée compte dans cette Province dix villes, dont les plus considérables La Dranétoient Ariaspe & Prophthasie. Les plus grandes villes qu'il y ait à présent giane. dans ce Pays, font Chalak, Kets & Sistan (b), que quelques Auteurs supposent être la même ville que l'ancienne Prophthasic. On raconte (c) qu'il v a dans la Province en queltion une Vallée apellée Mulebet, dont un Prince, nommé Aladin, avoit fait une espèce de Paradis, quoique dans de très mauvailes intentions \*.

L'Arachosse, bornée à l'Occident par la Drangiane, au Nord par la Paro- L'Arapamiss, à l'Orient par l'Indus, & au Midi par la Godrosie. Les Voyageurs chose.

(a) Ptolom. L. VI. c. 19. (b) Tavernier ubi supr.

(c) Vid. Not. E.

de ces Laines, & les travaillent. Ils en font des Ceintures, qu'on recherche par tout l'Orient, & une sorte de Serges, aussi douces & aussi lustrées, que si elles étoient de soie (1). La petite mais fameuse lle d'Ormus dépend de cette Province : elle a environ 20 milles d'Angleterre de circuit, est pierreuse, sterile, & ne produit presque rien que du Sel, qui y est en si grande abondance & si dur, qu'on s'en sert pour batir des maisons. Le terroir est composé d'un sable blanc, qu'on transportoit autrefois en Europe. On n'y trouve point d'autre eau, que celle qu'on recueille dans des citernes; desorte que cette Ile, dans le tems même que son Commerce la rendoit très fameuse, tiroit non seulement ses vivres, mais aussi de l'eau douce du Continent; l'air y étant outre cela si brulant en Eté, que les habitans n'y pouvoient vivre que dans des grottes & dans l'eau (2). A présent on n'y voit plus qu'un port. Nous patlerons dans un autre endroit de l'ancien Royaume d'Ormus, & des différentes

révolutions qu'il a éprouvées.

\* Strabon (3), Proiomée (4), & Pline (5), s'accordent à donner à cette Province le nom de Drangiane; Diodore de Sicile l'apelle Drangine, & les Habitans Drangi (6). Une chaîne de Montagnes, dont la principale se nomme Bagous, traverse ce Pays; ce qui a donné occasion de dire, qu'un Fleuve, nominé Drangius, & qui a donné son nom à la Deangiane, traverse cette Province, mais le tout sans aucune certitude. La Drangiane a fort peu de largeur, & est proprement un Pays de Montagnes, qui n'a jamais abondé en productions nécessaires I la vie. La seule chose qui lui a donné quelque réputation, c'est d'avoir été la patrie de Rustan, Héros célèbre dans tous les Romans Orientaux. Pour ce qui regarde la Vallée de Mulebet, ou le Paradis du Sultan Aladin, voici ce qu'on en raconte. Un petit Prince, nomme Aladin, fit embellir la vallée en question, & la rendit l'endroit du monde le plus délicieux: on y trouvoit des retraîtes agréables, des femmes d'une beauté ravillante, des bois-fons exquiles, & les mets les plus délicats. Il ferma ensuite l'entrée du vallon d'une Forteresse, & à chaque entreprise dangereuse qu'il vouloit saire exécuter, il choisissoit quelque jeune homme d'une force extraordinaire, & après avoir eu soin de le faire enivrer jusqu'à perdre connoissance, il le faisoit transporter en cet état dans son Paradis, où le ieune homme passoit deux ou trois jours: au bout de ce terme, on l'enivroit comme la prémière sois, pour avoir occasion de le transporter chez lui sans qu'il s'en apperçût. Quand ensuite Aladin vouloit employer cet homme à quelque coup terrible & dangereux, il l'y engageoit par la promesse de le faire toujours habiter dans ce Paradis, dont il avoit déjà goûté les délices (7).

<sup>(1)</sup> Tavernier Voy. de Perse Liv. I. chap: 8. (2) Mandelsi's Travels in Harrif's Collection. Vol. II. p. 118. Travernier Voy, de Perle Liv. V. Chap. 23.

<sup>(3)</sup> Lib, IV. p. 497.

<sup>(4)</sup> Lib. VI. c. 19. (5) Lib. VI. c. 23.

<sup>(6)</sup> Lib. XVII. (7, Paul. Venet. ap, Purchaf's Pilgrimage, Bi IV. chap. 6. p. 3179

Section
I.

Histoire
de Perse.

ne sont pas d'accord sur le nom moderne de cette Province. Elle étoit habitée autresois par les Arimaspi, qui surent apellés dans la suite Margyeta, & après cela Euergeta, les Sydri, les Ropluta & les Eorta. Ptolomée compte dans cette Province treize villes, dont nous n'en indiquerons que trois. Arachotus, que la fameuse Sémiramis sit bâtir dans un Lac du même nom, mais à laquelle cette Princesse donna, à ce qu'on prétend, le nom de Cophes. Alexandrie, bâtie par Alexandre le Grand, & que quelques Ecrivains supposent être la même ville qu'on nomme présentement Cabul. (a). Arbaca, qu'on assure devoir son nom à un Roi des Parthes, nommé Arbaces. A l'égard des villes modernes tant soit peu considérables, nous n'en connoissons point dans cette Province \*.

Le Paropamisus. La Province de Paropamisus est bornée à l'Occident par l'Arie, au Nord par la Bastriane, à l'Orient par le Pays du Grand Mogol, & au Midi par l'Arachosie. Elle est connue à présent sous le nom de Sablestan (b), & contient le Royaume de Candahar. Ses anciens habitans étoient les Bolitæ, les Aristophili, les Ambantæ, les Panetæ & les Parsü; & ses principales villes Ortospamin & Naulibis. Elle a encore présentement plusieurs villes

(a) Vid. Not. P.

(b) Tavernier ubi supr.

\* C'est sur l'autorité de Tavernier, que nous avons dit qu'il n'y avoit à présent pas de villes considérables dans cette Province (1), par où nous entendons qu'il n'y a point de pareilles villes entre les limites de l'ancienne Arachosie. Cependant, comme d'autres Ecrivains plus modernes prétendent que l'ancienne ville d'Arachotus, ou plutôt (le nom étant Grec) d'Arachotos, étoit située dans le même endroit où est présentement la ville de Cabul (2), nous profiterons de cette occasion pour insérer ici une description de cette ville, qui sera plus utile, & surement plus agréable à nos Lecteurs, que toutes les conjectures des Géographes au sujet de l'Arachosie. " Caboul est une grande ville, capitale de la Province de Caboulistan ou " Caboul. Elle a deux Châteaux bien fortifiés, & renferme dans son enceinte plusieurs Palais. , qui ont servi de demeures à différens Rois & Princes du Pays. Elle a 33. degrés de lati-" tude Septentrionale. Les montagnes qui l'environnent, produisent un grande quantité de Mirobolans, que les Orientaux à cause de cela apellent Cabuly; plusieurs sortes de Dro-" gues, & quelques Epiceries; & outre cela abondent en Mines de Fer, qui apportent un ", grand profit aux habitans. Cette ville fait un commerce considérable avec la Tartarie, le ,, Pays des Usbecs & les Indes. Les Usbecs seuls y vendent annuellement plus de 60000 Che-" vaux, & les Persans y amènent une prodigieuse quantité de Moutons & d'autre Bétail. " On peut y avoir du vin à bon marché, quoique le Pays, tout-à-l'entour, soit froid & sté-, rile, horinis dans quelques endroits, que les Montagnes garantissent du froid, & qui font " arrosés par deux Rivières, qui ont leurs sources dans ces Montagnes. C'est particuliè-, rement dans la Province de Caboul que croissent les grandes Cannes, dont les habitans ,, font des lances & des hallebardes. La plupart de ces habitans sont idolatres; c'est ce qui fait ,, que tout le Pays est rempli de Pagodes. Leurs mois sont Lunaires, & ils célèbrent avec, une extrême dévotion la Fête nommée Houly, qui dure deux jours, & qui est sixée à la , pleine Lune de Ferrier. Durant cette Fête leurs habits sont d'un rouge soncé: quand ils , ont fait leurs prières & leurs, offrandes dans le Temple, ils passent le reste du tems à danser ,, par troupes dans les rues, à fonner de la trompette, à visiter leurs amis, & à s'entre-ré-,, galer, chacun dans sa Tribu. Le Grand Mogol tire annuellement de ce Pays 4. ou 5. millions (3). ". Cependant, à dire le vrai, il n'est rien moins que certain que la ville de Cabul foit située dans l'ancienne Province d'Arachosie, puisque le Caboulistan est au-delà de Candahar. & fait partie des Etats du Mogol.

(1) Liv. IV. c. 1. p. 412. (2) Heylins Comography, B. III. p. 146. (3) Tayern. in Harrif's Coll. Vol. II. p. 3556

les confidérables, comme Beeke sabat, Asbe, Bust (a), fortifiée d'un des plus Section beaux Châteaux qu'il y ait en Perse, & embellie de plusieurs magnifiques

Histoire.

Caravansérais \*. La Battriane (b), qui porte à présent le nom de Chorassan, étoit ha- de Perse. bitée autrefois par les Salatara, les Zariaspa, les Chomatri, les Comi, les La Bac-Acinaca, les Tambyzi, les Thoraca Peuple puissant, & plusieurs autres triane. Nations moins considérables. Dès les prémiers Siècles du Monde, la Bactriane a été un Royaume fameux; & longtems après elle a cu, à ce qu'on prétend, jusqu'à mille villes, dont les principales étoient Ractra & Ebusmi, que Prolomée apelle l'une & l'autre Villes Royales, Marasanda & Charracharta. Cette Province a encore actuellement diverses villes considérables, mais dont nous ne ferons point mention ici, à cause que nous serons obligés dans

la fuite de parler plus en détail de ce même Pays.

La Margiane a l'Hyrcanie à l'Occident, la Tartarie au Septentrion, l'Arie La May au Midi, & la Bactriane, nommée à présent Estasabad, à l'Orient. Elle est giane. séparée de la Tartarie par le Fleuve Oxus, que les Persans modernes apellent (c) Ruth-Khane-Kurkan, & étoit habitée autrefois par les Derbica, les Massagètes, qui étoient venus de Scythie, les Parni, les Daæ & les Tapurni (d). On peut compter parmi les villes considérables de cette Province, Alexandrie, une des six villes de ce nom en Perse, mais qui a porté dans la suite le nom d'Antioche; Séleucie, Nigæa ou plutôt Nysæa, dont Ptolomée fait mention. Les plus modernes sont Estarabod, Anul & Damkan †.

L'Hyr-

(a) Tavernier T. I. L. III. p. 393: (b) Ptol. L. VI. C. IE !-

(c) Tavernier Voy. L. IV. c. 1. (d) Cluv. ubi fupr.

\* Le nom de cette Province s'écrit de différentes manières, mais ordinairement Paropamisus, & quelquesois Parapamisis, ou Paropamisis (1). La Montagne de Paropamisus a donne son nom à toute la Province. Cette Montagne, qui fait partie du Mont Taurus, sut apellée Caucase, pour flatter la vanité d'Alexandre le Grand, afin qu'on pût dire qu'il avoit passé par dessus cette fameuse chaîne de Montagnes: adulation ridicule, qu'on auroit peine à croire, si elle n'étoit attestée par des Auteurs dignes de foi (2). La grande quantité de Montagnes dont le Pays est parsemé, fait que le terroir n'en est guères fertile. Nous avons obfervé ci-dessus que le Royaume de Candahar se trouve dans l'ancienne Province de Parapamisus. Ce petit Royaume a pour capitale une ville du même nom, qui passe pour la Place la mieux fortissée de toute cette partie de l'Asse. Les Caravanes y passent toujours, soit en allant aux Indes, soit quand elles en reviennent, & en sont une ville riche & de commerce. Tavernier en donne une ample description à la fin du V. Livre de ses Voyages. Pour ce qui regarde l'Histoire de ses Princes, & les différens changemens qu'elle a éprouvés, nous en parlerons quand, dans l'Histoire de Perse, nous serons parvenus à l'érection de ce petit Royaume.

† Plusieurs anciens Auteurs font l'éloge de cette Province, qui entourée de hautes Montagnes, & arrosée de différentes Rivières, dont la principale est l'Oxus si fameux dans les Ecrits des Grees & des Latins. Elle est aussi célèbre par ses vignes, qui sont d'une grosseur si prodigieuse que deux hommes peuvent à peine en embrasser le tronc, & qui portent des grapes dont quelques-unes ont jusqu'à deux coudées de longueur. Antiochus Soter étoit si charmé de ce Pays, que non seulement il y sit bâtir une superbe ville, mais renserma aussi toute la plaine arrosée par l'Arias & la Margne, d'une muraille qui avoit 1500. stades de circuit (3). Estarabad, qui est à présent la Capitale du Pays, n'est considérable. que par la finesse de ses Droguets, & par quelques autres Manusactures de Laine (4).

<sup>(1)</sup> Cellar: Geogr. Antiq. Vol. II. c. 23. p. 719. (3) Strab. L. XI. p. 516. (4) Strab. L. XI. p. 348. Attian, Exp. Al. L. Y. G. 3. (4) Taystnict Vol. I. p. 376.

SECTION I. Histoire

de Perse. L'Hyrcamie.

L'Arie.

L'Hyrcanie (a) est bornée au Nord par la Mer Caspienne, qu'on nomme quelquefois Mer d'Hyrcanie, à cause qu'elle lave les bords de cette Province: à l'Occident par la Médie; au Midi par le Pays des Parthes; & à l'Orient par la Margiane, connue présentement sous le nom de Mazandran, & dans laquelle est comprise la Province de Kylan. L'Hyrcanie a été habitée anciennement par les Maxeræ, les Astabeni, & les Chrindi. La capitale s'apelloit aussi Hyrcanie, & son nom present, qui est Hyrcan, n'a pas fort change depuis ce tems-là. Tambrace étoit une ville forte quand Arfaces commença à jetter les fondemens de son Empire. Les villes modernes de quelque considération dans cette Province sont (b) Ferb-ahad, qui a un Port situé sur un bras de la Mer Caspienne, & très fréquenté par les Russiens, qui peuvent s'y rendre d'Astracan par cau, dans l'espace de quinze jours; Giru, Talarapesot. Ciarman & Escref \*.

L'Arie (c) est bornée au Septentrion par la Margiane & la Bactriane, à l'Occident par la Parthie & la Caramanie déserte, au Midi par la Drangiane, & à l'Orient par la Province de Parapamiss. Elle est comprise à présent sons la Province de Chorasan, & étoit habitée autrefois par les Nisai, les Astaveni. les Musdorani, les Cassirotæ, les Obares, les Elymandri, & les Borgi. Ses anciennes villes étoient Arie, fituée sur la Rivière Arias, dont Pline fait mention, & qu'on croit avoir été la célèbre ville de Héri ou de Hérat, rebatic & embellie par le Sultan Houssein Mirza; Alexandrie, dont Alexandre qui y établit une Colonie de Macédoniens fut le Fondateur; Artacanda, que (d) Stra-

bon apelle Artacana, & Bitaxa t.

La

CC.

(a) Ptolom. L. VI. c. 9. (c) Ptolom. VI. c. 17. (b) Sir Thomas Herbert's Trav. in Harr. (d) Geogr. L. XV. Coll. Vol. I. p. 434.

\* Tous les anciens Auteurs représentent l'Hyrcanie comme un Pays abondant en Vin, ce Froment, en Figues, & en d'autres sortes de fruits, quoiqu'entremêlé de Pôturages; &, ce qui n'est pas si agréable, de grands Bois, qui servent de retraite à tant d'espèces de Bêtes sauvages, que la chose a tourné en proverbe. Par rapport à sa condition présente, rien n'est plus étrange que la différence des tableaux que des Voyageurs, également dignes de foi, & tous témoins oculaires, nous tracent de ce Pays. Nos Lecteurs seront frappés de cette différence, s'ils comparent le passage suivant, tiré des Voyages des Ambassadeurs du Duc de Holstein, avec ce que le Chevalier Chardin dit de l'air de la Perfe, dans un endroit que nous rapporterons dans la fuite. Tous ceux qui ont voyagé dans la Province de Kilan, doivent avouer que c'est un Paradis Terrestre, qui abonde en Soie, en Huile, en Vin, en Ris, en Tabac, en Limons, en Oranges, en Pommes de grenade, & en toutes sortes d'autres fruits: les Vignes, (qui s'entortillent autour des arbres) sont austi épaisses qu'un homme au milieu du corps. La Mer Caspienne, & les Rivières dont cette Province est arrosée, sournissent une prodigieuse quantité de Poisson aux habitans, qui ont outre cela d'excellens Paturages pour seur bétail, & des Bois pleins de Gibier & d'Oiseaux sauvages. C'est ce qui sait que je ne saurois comprendre comment Jean de Laat, qui a copié en ceci Jean de P rse, a pu dire que le Messanderem (partie de la Province de Ruan) est sous un climat il froid, que les fruits y meurissent rarement; ce qui est très saux, puisque tous ceux qui connoissent le Pays en question, demourent d'accord que de toutes les Provinces de Perfe, il ny en a point dont l'air foit plus tempéré que celui de Meffanderan, & dont les fruits foient meilleurs. Siba Abas en étoit si convaineu, qu'il sit bâtir, pour y rétider, dans la Province dont il s'agit, la ville de Ferabath, où il mourut (1).

\* On ne sauroit dire avec centitude, si Arie & Arriane sont une seule & même Provin-

La Parthie (a) est bornée à l'Occident par la Médie, au Nord par l'Hyr- Section canie, à l'Orient par l'Arie, & au Midi par la Caramanie déserte. Elle est entourée de montagnes qui lui servent de limites de tous côtés, & est a- Histoire pellée présentement Erak ou Arak: mais comme ce même nom d'Erak a été de Perse. donné à la Chaldée, on distingue cette dernière de l'autre, en la nommant Erak Agami. On prétend (b) que les anciens Parthes étoient Schytes d'ori-thie. gine, & qu'ayant été bannis de leur patrie, ils s'établirent dans le Pays dont nous parlons, & y prirent le nom de Parthes, qui signifie Exilés dans leur Langue. Ptolomée compte 25 grandes villes dans cette Province, qui doit certainement avoir été fort peuplée, puisque des tremblemens de terre ont détruit un grand nombre de villes & 2000 villages. La ville capitale s'apelloit Hécatompyle, à cause de ses cent portes. C'est une ville magnifique, qu'on assure être encore la capitale de la Perse, sous le nom d'Ispahan, ou de Sphanhawn. Les villes modernes les plus considérables sont (c) Touchercan; Hamadan fameuse par la grande quantité de Bétail qu'il y a aux environs de cette ville, & par le commerce de Beurre, de Fromage & de Peaux qui s'y fait; Chackan, Com, Cajbin, &c. \*.

La

(a) Ptolom. Lib. VI. c. 5. (b) Cluv. ubi fupr

(c) Tayernier Voy. L. IV. c. 1.

ce, ou, en cas de négative, en quoi elles différent. Si nous entreprenions ici de réfoudre cette question, qui a paru aux meilleurs Géographes avoir d'insurmontables difficultés, nous nous rendrions en même tems coupables d'imprudence & de vanité. Ainsi nous nous contenterons de renvoyer nos Lecteurs aux Ecrivains cités au bas de la page (1). La description que nous avons donnée dans le texte, est empruntée de Ptolomée, qui nous a paru être, dans cette occasion, le incilleur de tous les guides, quoique nous ne comprenions pas bien ce qu'il dit des Fontaines qui forment l'Arius, & du Lac que forme à son tour cette Rivière (2). Des 35. villes dont il parle, nous n'en trouvons que cinq ou fix dans d'autres anciens Ecrivains, & la plupart de ces dernières sont marquées dans un seul paragraphe d'Anamian Marcellin (3). C'étoit autrefois un Pays fort peuplé, quoique parsemé près des Montagnes de bruyères & de bois. La chaleur du Soleil est excessive en certains endroits, mais dans ceux où elle est supportable, il y crost des grapes dont le vin a assez de corps pour ne rien perdre de sa force ou de sa couleur en cent ans. L'ancienne ville d'Arie est encore grande & peuplée. Le Chevalier Harbert dit qu'elle avoit un Gouverneur quand il y fut, & ajoute que le Pays d'alentour produit des Roses, dont on fait une Eau bien plus forte que celle qu'on fait en Europe. Un autre Voyageur assure qu'on sait d'admirablement beaux Tapis dans le voisinage de cette ville; & que ces tapis surpassent non seulement ceux qu'on sabrique en Europe, mais aussi ceux de tous les autres Métiers de Perse (4).

\* La haute réputation que les Rois des Parthes ont acquise par leurs vertus militaires, nous engagera à entrer touchant cette Province dans un détail plus particulier, que cette description générale de l'Empire de Perse n'a pu le permettre. Ce que nous avons avancé touchant l'origine des Parthes, est fondé sur le témoignage d'un Auteur, dont nous allons rapporter les propres paroles "Les Parthes, dit-il, descendent auffi des Scythes: car ils étoient exilés de " la Scytbie, comme cela est marqué par leur nom, le mot de Parthes fignifiant dans leur , lang ige des hommes bannis. Par un trait de conformité avec les Bactriens, des guerres ci-, viles les ayant obligés à quiter leur patrie, ils commencérent par chercher une retraite ", dans le Pays limitrophe de l'Hyrcenie, & acquirent ensuite à main armée un séjour plus " étendu (5)". Quoique la Parthie ait enfin étendu sa domination sur tous les Pays voisins.

(1) Cellar. Geogr. Antiq. L. III. c. 22. p. 731. Cafaub. in trab. L. XV. p. 720. (2) L. Vl. c. 17. Tome III.

Aaa

<sup>(3)</sup> L. XXII. (4) Harrif's Collect. Vol I. p. 4850 (5) Isidor. Origin. IK. c. 2.

SECTION I, Hiltoire de Perfe.

La Perside a la Médie au Septentrion, la Sustane à l'Occident, la Caramanie à l'Orient, & au Midi le Golphe de Perse. On la nomme présentement

La Perside.

& ait partagé avec Rome l'Empire du Monde, elle formoit néanmoins, sous les Rois de Perse, & même sous les Monarques Macédoniens, un Etat si peu considérable, que le nom de Province ne lui étoit pas même donné, à moins qu'on n'y ajoutât l'Hyrcanie. L'origine de la capitale de Parthie n'est pas facile à déterminer. Polybe dit qu'on la nommoit anciennement Hécatompyles, à cause que tous les chemins qui traversoient le Pays des Parthes. y venoient aboutir comme à leur centre (1). Quinte-Curce assure qu'elle sut bâtie par les Grecs, mais sans ajouter en quel tems, & par qui (2). Il semble qu'Hécatompylos soit plutôt une interprétation Grecque du vrai nom de cette ville, que le nom même. Que si l'on demande quel étoit donc ce nom dans la Langue des Parthes, nous avouerons ingénument no-

tre parfaite ignorance à cet égard.

Nous avons observé dans le texte, que quelques Ecrivains assuroient qu'Ispahan avoit été fondée sur les ruïnes de l'ancienne Hécatompylos: cependant, quoique ces Ecrivains soient en assez bon nombre, leur opinion ne me paroit guères bien prouvée (3). Tous les Géographes conviennent que la ville d'Ispahan n'est rien moins qu'ancienne, & que les deux parties dans lesquelles elle est partagée, confervent le nom de deux villes contigues, dont la jonction a servi à la former. Ces villes s'apelloient Heider & Néamet-Olabi. Les habitans de ces villes, nonobstant la proximité des lieux, s'entre-haissoient mortellement, & ont transmis à leurs descendans cette même haine, qui éclate toutes les fois qu'elle en trouve l'occasion. Il y en a qui attribuent l'inimitié, dont il s'agit, à une autre cause. Suivant eux, Heider & Neamet-Olahi sont les noms de deux Princes, qui règnoient autrefois en Perse, & dont les querelles furent cause que leurs sujets se divisérent en deux partis, qu'on prétend avoir subsisté depuis ce tems-là, non seulement dans Ispaban, mais aussi dans toutes les autres villes de Perse. Cependant ceux-là mêmes, dont nous venons de rapporter l'opinion, avouent qu'Isahan est composée de deux villes, qu'ils nomment Deredechte & Joubare. On auroit lieu d'être surpris que le Magistrat de chaque ville n'ait pas eu soin d'arrêter le cours de ces sortes d'animosités, si l'avantage que les desordres en question apportent à ceux qui devroient y remédier, ne fournissoit pas une solution à cette difficulté (4). On ne sait pas bien quand les deux villes, dont il a été fait mention, ont été réunies enfemble, ou quand Ispahan a été désignée par ce nom. Les uns disent, que ce sut avant le règne du sameux Timur-Bec, nommé abufivement Tamerlan, qui la détruisit deux fois. Ce qu'il y a de certain, c'est que la ville d'Ispaban doit sa grandeur & son éclat au grand Scha Abas, qui, après avoir conquis les Royaumes de Laar & d'Ormus, fut si charmé de la situation de cette ville, qu'il en fit la capitale de son Empire entre l'an 1620 & 1628. Il n'y a peut-être point de ville au Monde, dont le nom s'écrive de tant de manières différentes, que celui de cette capitale de Perse (5). Les Européens l'apellent Hispaban, ou Ispaban; d'autres Spaha, Spachea, Aspaban, Ispaan & Spabon: le Géographe de Nubie l'apelle Asbabaun, & les Persans eux mêmes la nomment Spanbawn, & c'est par ce nom, que, vu la diversité des sentimens qu'il y a sur ce sujet entre les meilleurs Auteurs, nous prendrons la liberté de la désigner dans la suite de cet Ouvrage. Tavernier & le Chevalier Chardin évrivent Ispahan, Careri Spabon, & le Brun Spaban, mais tombent tous d'accord que les habitans prononcent le mot, dont il s'agit, de la manière que nous venons de marquer. L'étymologie de ce nom n'est pas plus facile à prouver que la façon de l'écrire. On prétend qu'avant le tems de Tamerian elle étoit apellée sipahan, à cause du nombre prodigieux de ses habitans: Sipe dans l'ancien langage des Persiens, & des Usbecs, signifiant une Armée, & Sipahan, qui en este le pluriel, des Armées. On dérive le même nom d'un mot Arabe, qui fignifie un Bataillon (6). Mais il est tems que cette discussion fasse place à quelque chose de plus intéressant, &

(1) Lib. X. c. 250 (2) Lib. VI. c 11.

Chardin T. II p. 6. Carreri ubi fupr. Le Brun Voy. T. J. p. 197.

(5) Holstein Ambassad. Trav. Tavernier ubi fupr. Carreii ubi supr. p. 86. (6) Holstein Ambassad, Travels ubi supr.

<sup>(3)</sup> Hercert's Travels in Harrif's Coll. Vol. 1. p. 431 Holden Amb. flad. Trav. ibid. Vol. 11. p. 79 Carreri Voy Tom. II. p. 35. (4) Tavernier Voy. T. L. L. IV. 6 5. p. 414.

ment Pars, ou Fars. Ses anciens habitans étoient les Mesabate, les Rap. Secrions si, les Hippophagi, les Suzai, les Mégores, & les Stabai. Les villes an-

ciennes Histoire de Porfe.

que nous donnions la description de Spanhawn, ce qui nous sera d'autant plus facile, que les Chevaliers Herbert & Chardin, les Ambassadeurs de Holftein, Tavernier, Gemelli Careri, le Brun, & quelques autres nous ont fourni sur ce sujet d'excellens matériaux; les descriptions que Chardin & le Brun en ont faites, sont accompagnées de Figures, par le moyen, desquelles on peut s'en former une idée aussi exacte que de Londres ou de Paris. Tous ceux qui ont vu Spanbauwn, conviennent unanimement que la situation de cette ville est la plus. belle chose du Monde : elle est dans une plaine grande, sertile, & entourée de montagnes, qui . la garantissent de la chaleur excessive de l'Eté, & des vents perçans qui souffient en Hiver: cette plaine est arrosée de plusieurs Rivières, qui servent en même tems à l'embellissement. de la ville & à l'utilité des habitans. La prémière de ces Rivières, sur laquelle il y a trois, beaux ponts, se nomme Zendereud, & a sa source dans les Montagnes de Jayabat, à trois journées de la ville. Cette Rivière avoit peu d'eau; mais Abas le Grand fit creuser un Canal, par le moyen duquel le Zenderoud est aussi large à Spanbawn au Printems, que la Seine l'est à Paris en Hiver. Les eaux en font agréables & faines, ce qu'on peut dire en général de toutes les sources qu'on trouve dans les jardins des maisons de Spanhawn. La Rivière qu'Abas sit entrer dans le Zenderoud, s'apelle Mahmoud, & nous aurons occasion dans la suite de parler de l'une & de l'autre. Outre ces Rivières, il y en a encore deux autres comprises sous le même nom d'Abcorrenge. Une de ces Rivières est très considérable par la quantité, presque toujours égale, de ses caux. On a tenté plus d'une sois de la faire entrer dans le Zenderoud; & le Roi Tabmas fit dans le XVI. Siècle de prodigieuses dépenses pour l'exécution de ce projet, sans pouvoir en venir à bout. Abas le Grand tenta la même entreprise inutilement, & Abas Second en sit malgré cela l'essai jusqu'à deux sois: mais la chose ayant manqué, on la regarde à présent comme impraticable (1). La ville de Spanhawn est très grande, & ses murs ont environ vingt mille pas de tour. Ils sont de terre, assez mal entretenus, & tellement couverts par les maisons & par les jardins qui y touchent, que dans plusieurs endroits il faut les chercher pour les appercevoir. C'est la même chose dans les autres villes du Royaume; de là vient que plusieurs Voyageurs rapportent que la plupart des villes de Perse n'ont point de murailles. Les Persans eux-mêmes disent ordinairement que Nispe-gehon, c'est à dire, Spanhawn, est la moitié du Monde. Tous les Voyageurs conviennent que c'est une très grande ville, mais il y a une étrange diversité de sentimens concernant le nombre de ses habitans. Le Chevalier Herbert prétend que de son tems il y en avoit 200000 (2). Le Chevalier Chardin assure que quelques personnes en mettent jusqu'à 1100000 (3), mais il croit qu'elle n'est pas plus peuplée que Londres. A une certaine distance spanhawn a tout l'air d'un bois, plusieurs rues étant embellies de hauts platanes, & chaque maison ayant son jardin. Les rues, généralement parlant, sont étroites. & mal unies: elles ont particulièrement trois grandes incommodités. L'une que les rues étant voutées, à cause des canaux souterrains, il y arrive quelquesois des éboulemens, où les gens qui vont à cheval courent risque de se rompre le cou. L'autre, qu'il y a dans les rues des puits à fleur de terre, où l'on court le même risque, si l'on ne regarde pas devant soi: la troisième incommodité, qui est fort desagréable, c'est que les égouts des maisons font tous dans les rues, où l'on jette toutes les ordures du logis : cependant les rues n'en sont point empuanties, comme il semble qu'il devroit arriver; soit que la sècheresse de l'air l'empêche, soit parce que les Paysans emportent d'abord ces ordures pour en tumer leurs jardins. Spanbawn a huit portes, dont quatre regardent l'Orient & le Midi, savoir celle de Hassen-Abad, celle de foubare qu'on nomme aussi la porte d'Abas, celle de Kherron, & celle de Seidahmedion; dont quatre font face à l'Occident & au Septentrion, la porte Impériale, ou Dervaze Deulet, la porte de Lombon, la porte de Tokchi, & la porte de Deredechte. Il y a encore six fausses portes, suivant Chardin. D'autres ne comptent que dix portes en tout. Quoi qu'il en soit, on peut toujours entrer dans la ville, tant

<sup>(1)</sup> Chardin T. II. p. 2, 3. (2) Uhi fupt.

Section ciennes les plus considérables sont Persépolis, fameuse capitale de l'ancient L. Empire de Perse; Axima; Marasum, nommée présentement Marazu; Tea-Histoire ce, capitale d'un district du même nom; & Parsagada, bâtie par Cyrus, de Perse. & honorée du Tombeau de ce Prince (a). Les principales des villes modernes

(a) Tavernier Voy. Tom. I. L. IV. c. 1. p. 412.

de nuit que de jour. Ceux qui voudront se former une juste idée des rues de Spanhawn, & des principaux batimens de cette ville, n'ont qu'à parcourir avec attention l'exacte & belle description que le Chevalier Chardin en a donnée, mais dont l'abrégé même groffiroit trop cette note. C'est pourquoi nous nous bornerons à quelques-unes des principales choses rapportées par cet Auteur & par le Brun. Le Palais Royal a trois quarts de lieue de circuit, & fix portes dont la prémière s'apelle Ali Capi, c'est à dire, la porte d'Ali; la seconde Haram Capesi, ou la porte du Serrail; la troisième Moerbag Capesi, la porte de la Cuisine; la quatrieine Gandag Capest, ou la porte du Jardin, par laquelle le Roi seul, & les Eunuques auxquels la garde des femmes de ce Prince est consiée, ont le droit de passer; la cinquième Chajatganna Capest, ou la porte des Tailleurs, à cause que ceux de Sa Majesté demeurent près de-là; la sixième Ghanna Capest, ou la porte de la Sécrétairie. Les Grands du Royaume, quand ils viennent faire leur cour au Roi, entrent ordinairement par une des deux prémières portes. Le Maidan est un des principaux ornemens de cette grande ville. C'est une Place Royale, dont la longueur, d'Orient en Occident, est de 710 pas, & la largeur, du Septentrion au Midi, de 210. Au côté Méridional de cette place est le Palais du Roi, & visà vis la Nakare khone, c'est-à-dire, la Maison des Instrumens de Musique. Un troisième côté du Maidan est embelli d'une Mosquée nommée sjig-lots-olla, d'après un Docteur que les Persans regardent comme un Saint. Le dôme de cette Mosquée est fait de pierres vertes & bleues, encrustées d'or, & se termine en une pyramide, au haut de laquelle sont placées trois boules du même métail. Ensin, le côté Occidental du Maidan est embelli par la Mosquée Royale, qui est de la dernière magnificence. On voit à quelque distance de-là la porce Ali Capi, & l'espace entre deux est occupé par une rangée de superbes bâtimens, & par des portiques garnis de boutiques. Le milieu est rempli en grande partie d'Estaux portatifs, où l'on vend toutes fortes de marchandises; mais le soir on ôte ces Estaux pour faire place aux gardes, qui y veillent toute la nuit avec de grands chiens. C'est dans ce même endroit que les Charlatans dreffent leurs théatres, & amusent le peuple en débitant leurs drogues. Au centre de la place il y a un Pilier, au dessus duquel on met le prix des Tournois. Ce prix est ordinairement une coupe d'or, ou quelque chose de même valeur, & il n'y a que des gens de la prémière distinction qui puissent y prétendre. A chaque renouvellement d'année, on ôte tous les Estaux, & la place sert à un Carrousel, que le Roi, assis sur un théatre mas gnifique devant la porte d'Ali, honore de sa présence. Un des principaux ornemens de Spanhawn, après la place dont nous venons de parler, est une rue nommée Chiaerbaeg, c'est-à dire, les quatre jardins : les boutiques qu'on y voit sont magnifiques, & rangées dans un très bel ordre. Près de-là est le Pont d'Allawerdie Chan sur le Zenderoud. Ce pont a 540 pas de longueur & 17 de largeur : les pierres dont il est bâti sont fort larges, & l'eau passe par 33 arches, dont quelques unes sont fondées sur le sable, qui est très ferme en cet endroit. Il y a 93 niches sur ce pont, les unes sermées & les autres ouvertes; & chaque coin est garni d'une tour. Ce même pont est revétu d'une espèce de parapet de briques, où il y a de distance en distance des ouvertures, qui donnent les plus belles vues du monde. Tout près de là font plusieurs Maifons de plaifance du Roi, & des Jardins fournis d'arbres fruitiers, & de tout ce qui peut contribuer à en faire des endroits délicieux. Il y a encore quelques autres Ponts, Mosquées, & Bâtimens publics, qui devroient trouver place dans cette note, si elle n'étoit pas déjà trop longue. Ainsi nous la terminerons en observant, que la Citadelle, que les Persans apellent Tabaroek, est, à tous égards, dans un pauvre état: les remparts à-la-vérité sont garnis de quelques Pièces de canon, dont on ne se sert jamais, de peur qu'en les déchargeant les remparts ne viennent 1. s'ébouler (1).

<sup>(1)</sup> Le Brun. Tom. I. p. 191. &c, Chardin Tom. II. c. 1. Carreri Tom. II. L. L. c. 5 . 6.

373

dernes sont Chiras, Benaron, Laar, Bender-Abassi, & Bender-Congo \*.

La Susiane est bornée au Nord (a) par l'Assirie, à l'Occident par la Chal-

SECTION

ChalI.

dée Histoire
de Perse.

(a) Ptolom. L. VI. c. 5.

La Sufia-

\* Les anciens Auteurs font souvent mention de la Perside; ainsi il ne nous sera pas disficile de donner une description passablement exacte de l'état, tant passé que présent, de ne. cette Province (1). La partie Septentrionale de la Perfide, est un Pays de montagnes, qui ne produit pas la quantité de blé ou d'autres denrées qu'il faudroit pour nourrir les habitans: on y trouve quelques Emeraudes, mais de peu de valeur. Le terroir, vers la côte du Golphe de Perse, est aussi mauvais, quoique d'une autre nature; car il est chaud & inblonneux, & ne produit presque que des Palmiers. Mais entre cette côte, & la partie Septentrionale dont nous venons de parler, il y a une étendue de Pays qui abonde en Ble, en Fruits & en Bétail; étant mieux arrose, quoique par de petites Rivières, qu'aucune autre Province de la Perse. L'entrée de ce Pays, qui est étroite & dissicile, sut disputée autrefois à Alexandre le Grand par Ariobarzanes, qui arrêta ce Conquérant, & inmorta-lisa son nom par cet exploit. Pour ce qui est de Persépolis, autrefois capitale de la Perside, aussi-bien que de l'ancien Empire de Perse, Diodore de Sicile nous apprend, que c'étoit la plus riche Ville du Monde, dans le tems qu'elle fut prise d'assaut par les Soldats d'Alexandre, qui, après avoir passé tous les hommes au sil de l'épée, trouvérent dans les maisons une immense quantité d'or & d'argent, Alexandre ne s'étant réservé que les trésors, accumulés dans la citadelle depuis le tems de Cyrus, Fondateur de l'Empire de Perse. Si le calcul de l'Auteur que nous citons est juste, ce Monarque emporta en cette occasion cent & vingt mille talens d'or; en un mot, le butin sut si prodigieux, que les Provinces voisines furent obligées de fournir des mulets & d'autres bêtes de somme, sans compter trois mille chaineaux pour porter le tout. La haine qu'Alexandre avoit conçue contre les habitans de cette ville, le détermina à n'y rien laisser qui fût de quelque prix; & par-là, comme l'obierve le même Auteur, Persepolis, si fameuse autrefois par sa magnificence, devist célèbre par sa pauvreté (2). Parmi les villes modernes il n'y en a aucune qui soit plus remarquable que Chiras, dont voici la description, telle qu'elle se trouve dans un célèbre Voyageur. " De là, c'est à-dire, de Tobel Minar jusqu'à Chiras, la journée est forte, prin-" cipalement quand les neiges viennent à fondre; car alors c'est comme une petite Mer. " La ville de Chiras, que plusieurs Ecrivains prétendent être l'ancienne Cyropolis, est à , 78. degr. 15. min. de longitude, & a 29. derg. 36 min. de latitude. Elle est située dans " une plaine, qui s'étend environ quatre lieues du Nord au Sud, & du Couchant au Le-" vant près de cinq lieues. Du côté du Sud il y a un Lac d'eau falée, qui n'a guères " moins de quatre lieues de tour. Le terroir de Chiras est bon & fertile, mais particulièrement. " renommé par ses vins, qui sont les meilleurs de la Perse. La ville même n'a rien de " beau, & paroit à moitié ruïnée: elle n'a plus de murailles, & les maisons ne sont que de terre sechée au Soleil, & revêtue de chaux: quand il tombe de la pluye, cette terre se détrempe, & les maisons tombent en ruïne. Il n'y a que le Collège, que sit bâtir Iman-" Couli Kan, & quelques Mosquées, qui sont de brique; & la plus passable de ces Mosquées. , est celle qu'on apelle Cha Chiraque: on l'entretient un peu mieux que les autres, sans " que pourtant il y ait rien qui mérite d'arrêter la vue. Au Nord-Est il y a une haute " Montagne couverte de toutes fortes d'Arbres fruitiers, & au pié de laquelle on trouve , un pont de pierre où aboutit une rue qui traverse toute la ville. Des deux côtés de " cette rue il y a une muraille, & d'espace en espace de grandes portes, au dessus des-., quelles il y a trois ou quatre chambres percées à jour pour avoir la vue des jardins em-" bellis d'allées de Cyprès. Les rues de Chiras sont généralement étroites; cependant il ,, y en a de belles, dont le milieu est embelli de canaux ou de bassins d'eau. On trouve , dans Chiras plusieurs Bazars, bien bâtis, & pourvus de toutes sortes de Marchandises, ,, tant de Turquie que des Indes. Il y a dans la même ville un Collège, où des Professeurs , enseignent la Théologie, la Philosophie, & la Médecine, à des Etudians, dont le nombre " monte

S(1) Strab. Lib. XV. p. 501. Pline L. VI. c. 26. (2) Diodor. Sical. Lib. XVII. c, 68. Rerodot. c. 125.

I. Histoire

Secrion dée, à l'Orient par la Perside, & au Midi par le Golphe de Perse. On la nommé présentement Chusistan, & quelques Auteurs sont dans l'idée que c'est le même Pays que celui de Havilah. Ses anciens habitans étoient les Elymai & les Cossai; & ses principales villes, Suse, capitale du Pays que l'Ecriture nomme Susan (a), & Tariane, ou Tarsane suivant Ammian (b). Les villes modernes les plus considérables sont (c) Ahawas, Scabar, & Ramhormus \*.

(a) Dan. VIII. 2. Néhém. I. 1. Esth. I. 2.

(6) Tavernier ubi supr.

Н

(b) Apud Cellar. Geogr. Antiq. L. III. c. 19. p. 684.

" monte quelquefois jusqu'à 500. Cette ville est aussi renommée par trois ou quatre Verreries, où il se fait quantité de Bouteilles grandes & petites. qui servent à transporter des Eaux de senteur. On y fait aussi plusieurs sortes de Vases, pour mettre des Fruits au vinaigre, que l'on transporte aux Indes, à Sumatra, à Batavia, & ailleurs. Le Verre de Chiras, qui est aussi beau que celui d'aucun autre Pays du Monde, est fait d'une pierre. blanche, dure comme du marbre, qui se trouve aux environs d'une Montagne à quatre journées de Chiras. C'est quelque chose de merveilleux, que la manière dont ils font. leurs grandes Bouteilles nommées Caraba, qui sont épaisses d'un doigt, & qui tiennent ,, près de 30 pintes de Paris. Il n'y a aucune autre Manufacture à Chiras que de quelques Toiles peintes peu estimées, & qui ne sont portées que par des gens de la lie du peuple. Au Nord-Ouest de la ville est un Jardin Royal nommé Bay-Scha, qui est rempli d'Arbres fruitiers, de Rosiers & de Jasmins: mais faute de symétrie le tout a l'air d'une Forêt. Depuis ce Jardin jusqu'à la Montagne il y a un Vignoble appartenant à différentes perfonnes, qui a deux lieues de longueur & une de largeur, & qui est arrosé par la Rivière de Bendemir, dont les eaux tarissent quelquesois en Eté, parce qu'il ne pleut jamais à Chiras qu'au Printems & en Automne. On a ici les meilleurs Vins de toute la Perse. mais en petite quantité, à cause qu'on sèche la plus grande partie des raisins, ou qu'on les confit au vinaigre. Le Vin de Chiras est non seulement excellent, mais outre cela st fort, qu'il peut porter aisément deux tiers d'eau. Les habitans vendent leurs vins au poids & point par mesure, & annuellement en envoient dans des caisses à Spanhawn & aux Indes. C'est un peuple très spirituel que celui de Chiras, & cette ville a produit les meilleurs Poëtes de la Perse. Scheich-Sadi, le plus fameux de tous, & que les Persans honorent comme un Saint, est enterré ici dans une vieille Mosquée. Le terroir autour de la ville abonde en toutes fortes de productions. Les habitans cultivent une grande " quantité de Rosiers, & fournissent d'Eau-rose presque toutes les Indes. Ils ont beaucoup ,, de blé, mais ils en laissent manger une bonne partie en herbe à leurs chevaux, à cause, " disent-ils, qu'il ne viendroit pas à maturité faute d'eau. On fait beaucoup d'Opium à , Chiras, les champs qui sont autour de cette ville n'étant remplis que de pavots blancs. " Les Capres, que les habitans envoient de tous côtés, sont aussi une des branches de , leur Commerce (1).

\* Ptolomée comprend l'Elymaide dans la Susiane (2), dont, suivant Pline, elle n'étoit séparée que par le Fleuve Eulaus (3). Le nom de Susiane est dérivé de celui de Suse, capita. le de la Province, & autrefois le lieu de la résidence des Rois de Perse, au moins pendant une partie de l'année, ces Princes passant le reste de l'année à Echatane. Pline dit qu'elle sut fondée par Darius, fils d'Hystaspes (4). Mais ceci ne doit pas se prendre à la lettre, puisqu'il est certain que le Darius, dont il parle, peut tout au plus l'avoir réparée ou embellie: car Strabon affirme positivement, qu'elle sut bâtie par Tithonus père de Memnon (5); & Hèredote nomme expressément sufe la ville de Memnon (6). Cette ville étoit également distinguée par son agréable situation, sa magnificence, & sa force. Les Auteurs sacrés & prophanes conviennent qu'elle étoit sur le Fleuve Ulai ou Eulæus, qu'on nomme aussi Choaspes; ou plutôt dans

(1) Tavernier in Harrif's Collett. Vol II. p. 344.

(2) Cellar. Geogr. Antiq. L. III. c. 19. 0. 2. p. 682.

(4) Ubi supr. (s) Geogr. Lih. XV. p. 500.

(3) Hift. Nat. Lib. VI. c. 27.

(6) Terplich. c. 54.

Il y a dans l'Empire de Perfe deux autres Provinces, que nous ne décri- Section rons point, parce qu'il en a déjà été fait mention ailleurs. Ces Provinces font le Curdistan (a) qui contient l'ancienne Assyrie, & le (b) Chirwan ou l'ancienne Médie. Un célèbre Voyageur moderne (c) assure qu'il y a en Perse de Perse. plus de 500. Places considérables, Villes entourées de murailles ou Forteresfes, environ 60000. Villages, & quarante millions d'Ames.

Pour ce qui est du climat de cet Empire, il n'est pas possible qu'il soit le Chirpar-tout le même, eu égard à l'étendue prodigieuse du Pays, dont une partie est glacée dans le même tems que telle autre partie essuye les plus grandes chaleurs. L'air est sec dans les endroits où il fait froid, & quelquesois humide dans ceux où il fait chaud. Pour donner à nos Lecteurs une juste idée de ceci, il faut remarquer que tout le long des côtes du Golphe de Perse, d'Occident en Orient jusqu'à l'embouchure de l'Indus, durant quatre mois la chaleur est si excessive, que ceux mêmes qui sont nés dans le Pays, ne pouvant la supporter, quitent leurs maisons, & se retirent dans les montagnes; ce qui est cause que ceux qui voyagent dans cette partie de la Perse durant cette saison, ne rencontrent dans les villages que quelques miséra. bles qui gardent les maisons des riches aux dépens de leur santé. Et si la chaleur rend l'air mal-fain pour les habitans, c'est bien pis encore pour les Etrangers, qui meurent presque tous, quand ils ont le malheur de tomber malades. Les Provinces Orientales de Perse, depuis l'Indus jusqu'aux frontières de la Tartarie, quoique sujettes aussi à d'excessives chaleurs, ne sont pas tout-à-fait aussi mal-saines que les côtes de la Mer des Indes & du golphe de Perse. Dans les Provinces Septentrionales de cet Empire, vers les bords de la mer, l'air est plus humide, mais ni moins chaud, ni moins mal-sain depuis le mois d'Ostobre jusqu'au mois de Mai. Il n'y a point de Pays au Monde plus agréable que celui dont nous parlons: cependant le teint jaunâtre des habitans & leur abattement, donnent à connoître les malignes influences qu'ont sur eux les chaleurs de l'Eté, contre lesquelles néanmoins ils se précautionnent en gagnant, vers la fin d'Avril, des montagnes éloignées de 25. à 30. lieues de la mer. En un mot, l'air y est si mauwais. que quand le Roi donne à quelqu'un le Gouvernement de Guilan, le Peuple de Spanhawn considère ce Gouverneur comme disgracié, & demande s'il a commis quelque vol, ou quelque meurtre, pour être chargé d'une pareille

(a) Cluver Geogr. L. V. c. 14. Tavernier (b) Cluver. ubi supr. Tavernier ubi supr. ubi supr. Et hic supr. p. 150. Et hic supr. p. 324.
(e) Chardin Voy. T. III. p. 4.

dans l'endroit où ces deux Fleuves n'en forment qu'un seul, qui, après cette jonction est apellé par les uns Choaspes, & Eulæus par d'autres. Pour ce qui est de sa beauté, Diodore de Sicile affirme que quand Alexandre se rendit maître du Palais, ce Prince devint possesseur du plus bel endroit de la Terre. C'étoit dans ce Palais qu'on gardoit les Annales de Perse, & les Trésors du Royaume. Alexandre y trouva 9000, talens d'or monnoyé, & 40000, autres talens d'or & d'argent en lingots (1). Le nom moderne de cette sameuse ville a quelque espèce de ressemblance avec son ancien nom: la ville de Shustern ayant, suivant quelques Voyageurs, été bâtie près de l'endroit où étoit autrefois la ville de Suse (2).

Histoire

Le Curdistan & Climat,

<sup>(1)</sup> Diodor. Sicul. L. EVIII. c. 66.

<sup>(2)</sup> Tavernier Voyages, Tom. I. Liv. IV. c. B.

Histoire de Perfe.

Section reille commission. Mais cette humidité si mal-saine n'a lieu que dans les Provinces en question, le reste de la Perse jouissant d'un air sec, & d'un ciel si serein, qu'il est très rare d'y voir le moindre petit nuage. C'est à la pureté de l'air que les habitans doivent la beauté de leur teint, & une santé constante. Il pleut rarement en Perse, sans que pour cela les chaleurs foient excessives; car quoique l'air soit déchargé de tout nuage en Eté, il se lève le soir des vents qui rafraîchissent l'air, & qui durent jusqu'à une heure de Soleil levé, & qui d'ordinaire sont si frais durant la nuit, qu'on peut porter une groffe robe sans en être incommodé. Voici l'ordre des Saisons à l'égard des Provinces qui font vers le centre du Royaume. L'Hiver commence en Novembre, & dure jusqu'en Mars rude & violent avec des glaces & des neiges, qui tombent à gros flocons sur les montagnes, mais qui ne tombent pas tant au Pays plain & uni. Il y a des montagnes à trois journées de Spanhawn, du côté de l'Occident, où la neige dure huit mois de l'année. On dit qu'il fe trouve dans la neige des vers blancs, gros comme le petit doigt, & qui, si on les écrase, sont encore plus froids que la neige. Depuis le mois de Mars jusqu'à celui de Mai, il règne des vents forts: de Mai en Septembre l'air est serein & rafraschi par les vents qui souffient la nuit, le foir, & le matin; & de Septembre à Novembre il fait des vents comme au Printems. Il faut observer ici qu'en Eté, dans le Pays dont nous parlons, les nuits font d'environ dix heures, & qu'il y a peu de crépuscule; ce qui joint à la fraîcheur constante des nuits, modère tellement la grande chaleur, qu'on peut passer l'Eté à Spanhawn aussi-bien qu'à Paris. La grande fècheresse de l'air de Perse exemte ce Pays de foudres & de tremblemens de terre. Il s'y forme des grèles durant le Printems seulement; & comme dès lors les moissons sont fort avancées, ces orages font un grand dégat. Il est très rare de voir un Arc-en-ciel dans ce Pays, à cause que la matière aqueuse n'y est pas affez abondante; mais on voit la nuit, durant l'Eté, comme des rayons, qui percent l'obscurité, & qui semblent laisser après elles une espèce de sumée.

Les Vents en Perse sont rarement tempétueux; mais d'un autre part il y en a de mortels le long du Golphe de Perse, au rapport de tous les Voyageurs \*.

\* Dans ce que nous venons de dire de l'Air & du Climat de Perfe, nous avons principalement déféré au témoignage du Chevalier Chardin, en comparant cependant toujours cet excellent Auteur avec d'autres Voyageurs dignes de foi. Tavernier est d'accord avec lui au sujet de la question qu'on fait à Spanhawn touchant ceux qu'on envoie en Guilan, savoir, s'ils font coupables de vol ou de meurtre (1)? Ce qu'il y a d'étrange, c'est que d'autres Voyageurs, qui ont aussi été sur les lieux, disent précisément le contraire, comme nous l'avons remarqué dans une Note précédente. Pour concilier ensemble des rapports si opposés, il faut observer qu'il y a quelques mois de l'année, durant lesquels ce qu'Olearius rapponte est exactement vrai, & que ce fut dans la plus belle saison que les Ambassadeurs de Holstein, & leur suite, traversérent ce Pays, qu'ils ont pu représenter comme un Paradis, ne soupçonnant pas que le séjour en sût insupportable la plus grande partie de l'année. Tous les Voyageurs conviennent que les chaleurs qui règnent à Comron, font incroyables; & Mr. Tavernier assure que le Vent du Midi est quelquesois si brulant, qu'il tue dans un instant ceux qui

portons

Il n'y a peut-être au Monde point de Pays qui, généralement parlant, Secrion ait lautant de Montagnes que la Perfe; mais les habitans n'en retirent pas de grands avantages, plusieurs d'entre elles ne fournissant ni Sources ni Mé- Histoire taux, & le nombre de celles qui portent des Arbres étant très petit. A- de Perfe. la-vérité plusieurs de ces Montagnes sont situées vers les frontières, & ser- Montavent comme de remparts à ce vaste Empire; sans compter que toutes en gnes. général contribuent probablement à rendre le Pays sain & habitable par la fraîcheur de leurs Vallées. On trouve sur quelques-unes de ces Montagnes une espèce de Sel minéral, qui se vend très bien (a). Pour ce qui est des Montagnes particulières, nous avons déjà fait mention, dans notre description des Provinces de Perse, de celles qui méritent qu'on en parle.

Nous avons déjà observé, qu'à l'exception de l'Araxe, il n'y a dans tout Rivières. ce Pays pas une seule Rivière navigable. On trouve à-la-vérité, dans la plupart des Provinces, de petites Rivières, dont le cours a peu d'étendue, à cause que les habitans en détournent les eaux dans de petits canaux pour humecter leurs terres. Un célèbre Voyageur assure que la chose étoit beaucoup plus en usage autrefois qu'à présent, & rend raison par cette remarque, de la différence prodigieuse entre les Productions de sa Perse ancienne & celles de la Perse moderne. Il ajoute qu'un Seigneur Persan, qui étoit fort au fait, lui avoit dit que dans le seul Territoire de Tauris plus de 80. canaux avoient été bouchés dans l'espace de 24 ans (b). A l'égard des Mers, les Provinces Septentrionales de l'Empire de Perse confinent à la Mer Caspienne, dont nous avons déjà donné une ample description. La Mer des Indes baigne une partie de la Côte Méridionale de la Perse, dont l'autre partie est arrosée par le Golphe de Balsora, qui sort de la Mer des Indes près de l'Île d'Ormus, & s'étend jusqu'à l'ancienne Chaldée, où il reçoit l'Euphrate & le Tigre réunis, sans compter quelques autres Fleuves moins considérables. Il sera bon d'observer ici, que le Golphe en question est quelquesois apellé la Mer Rouge, aussi-bien que le Go'phe d'Aden \*.

Après (a) Tavernier Voy. T. I. L. IV. p. 416. (b) Tavernier Voy. ubi supr.

y sont exposés (1). Mr. Le Brun dit, qu'il en avoit été extrêmement incommodé, & que le Peuple du Pays affirmoit que la chaleur alloit quelquesois jusqu'à sondre la cire dont on cachette les Lettres. Les habitans n'ont alors d'autre ressource que de se retirer dans quelque endroit caché, & de s'y faire arroser d'eau. L'Interpréte de Mr. Le Brun avoit un puits où il paffoit une partie du jour. Un terrible inconvénient attaché au mauvais air qu'on respire dans ce Pays, est qu'il s'engendre dans les bras & dans les jambes un ver long & mince, qu'il est difficile d'en tirer, & qui cause une mortification s'il en reste la moindre par-tie. L'Auteur que nous venons de citer, ajoute avec raison, que ce seroit se venger cruel-Iement d'un ennemi, que de l'envoyer dans un pareil endroit; & remarque néanmoins que l'avidité de s'enrichir y attire bien des gens, qui vivent rarement affez longtems pour jouir des richesses qu'ils ont acquises (2).

· Comme nous avons observé qu'il n'y 2 en Perse qu'un seul Fleuve navigable, nos Lecteurs n'auront pas lieu d'être surpris que nous ne nous étendions pas davantage sur les Eaux qui arrosent la Perse. Dans l'article des Raretés naturelles, nous aurons occasion de parler d'une des Rivières, & ne ferons mention ici que de l'Araxe, à cause des erreurs où quelques Auteurs sont tombés au sujet de ce Fleuve. Voici ce qu'en dit Olearius, dont nous rap-

(1) Tavernier T. I. L. V. C. 23. p. 764. (2) Le Brun Voy. T. II p. 322. Tome III. Bbb

Section Après ce que nous venons de dire de la grande quantité de Montagnes I. qu'il

Histoire de Perse.

Terroir.

portons les propres termes. ,, Le 17. nous passames le fameux Fleuve d'Aras (Araxe) sur , un pont de bateaux près de Tzawat. Quinte-Curce fait mention de ce Fleuve dans deux ", passages, qui n'ont pas médiocrement embarrassé les Historiens & les Géographes, qui, " en cherchant le Fleuve en question dans la même Province, ne savent pas bien comment ", en déterminer le cours: car Quinte-Curce, dans son V. Livre, met l'Araxe en Perside, & " dit que fon cours est dirigé vers le Midi; au-lieu que dans son VII. Livre il assure que , ce Fleuve traverse la Médie & se jette dans la Mer Caspienne. Strabon n'est guères plus " d'accord avec lui-même; & Raderus, voulant résoudre la difficulté en affirmant que le , Médus, avant que d'entrer dans l'Araxe, dirige son cours vers le Midi, & se décharge , ensuite dans la Mer Caspienne, se trompe grossièrement: car comment est-il possible que , ce Fleuve passe au travers du Mont Taurus, qui a tant de lieues de largeur, & qui parta-, ge, non seulement la Perse, mais l'Asie même, & va ainsi de Persépolis jusqu'à la Mer-, Caspienne. La cause de la méprise, est qu'il y a en Perse deux Fleuves qui portent le nom ,, d'Araxe, l'un en Médie & l'autre dans la Perside. Quinte-Curce a laisse au dernier de ces Fleu-, ves, qui lave les murs de Persépolis, ( présentement Chiras) son vrai nom d'Araxe; mais s'est émancipé à donner le nom de Tanais au Jaxarte, qui traverse la Scythie, en vertu ,, du même privilège qui l'a autorisé à donner le nom de Cauease à la partie Orientale du Mont Taurus. Le Fleuve, qui passe par la Perside, est apellé par les Persans Bend Emir ,, à l'occasion d'un miracle d'Ali, & se jette dans le Golphe de Perse. Ce Fleuve garde son ,, ancien nom, & a sa source dans les Montagnes d'Arménie, derrière le Mont Ararat; & ,, après avoir été groffi par plusieurs Rivières, dont les principales sont Karasu, Senki, Kerni & Arpa, il prend fon cours vers Karafu, & tombe ensuite près d'Ordabat, avec , un bruit qu'on entend à la distance de deux lieues, dans la Plaine de Mokan. Son cours ,, est très lent dans cette plaine: mais environ à douze lieues au-dessus de Tzawat le Fleu-,, ve en question reçoit dans son sein le Cyrus (Rivière qui l'égale en grandeur, & qui vient de la Géorgie) & se décharge ensuite dans la Mer Caspienne. Ce qu'on vient de lire suffit pour résuter Ptolomée & ses Copistes, qui sont tomber l'Araxe & le Cyrus dans la Mer Caspienne par deux embouchures différentes; & qui, outre cela, affurent que la " ville de Cyropolis étoit celle qu'on apelle aujourd'hui Scamachie. C'est ce que Maginus in-,, fère des degrés de latitude que Ptolomée donne. Mais si cela étoit, il faudroit mettre ces , deux Rivières, non pas au-dessus, mais au-dessous de cette ville vers le Midi, parce que , nous avons trouvé leur confluent à 39. degrés 54. minutes, & la ville de Scamachie à " 40 degrés 50. minutes, c'est-à-dire, à 13 lieues de là & sous un autre Méridien: auss " n'y a-t-il point d'autre Rivière, affez belle, ni affez grande, à neuf ou dix journées près " de Scamachie, tant deçà que delà, à qui l'on puisse donner ce nom (1)". Nous n'aurions pas copié un fi long passage, s'il ne devoit pas servir, comme on le verra dans la suite, à: rectifier des fautes commises par de très habiles Ecrivains; & Le Brun donne à cet égard un nouveau degré de force au témoignage d'Olearius (2). A l'égard du Golphe de Perse, il est certain que les Anciens donnoient à ce Golphe, aussi bien qu'à celui d'Arabie, le nom de Mer Rouge. On y pêche présentement des Perles en plusieurs endroits, mais principalement autour de l'Ile de Baharin. Cette Pêche est très abondante, & rend, suivant le Chevalier Chardin, pour plus d'un million de Perles par an: les plus grandes pèsent ordinairement de-puis dix jusqu'à douze grains; & les Pêcheurs sont obligés sous de rudes peines, de donner au Roi celles qui sont au dessus de ce poids; mais c'est à quoi ils ne satisfont jamais de bonne foi (3). La pêche en question se fait par des Plongeurs, qu'un poids, attaché à leurs orteils, aide à descendre jusqu'au fond de la mer, où ils ramassent & mettent, le plus vite qu'il leur est possible, dans un petit panier toutes les écailles qu'ils trouvent, après quoi ils remontent au-dessus de l'eau pour respirer, & sumer une pipe de tabac. Ceux qui sont dans le bateau, tirent les paniers de l'eau. Les Plongeurs ne pêchent que depuis la sin de Juin. jusqu'à la fin de Septembre. Outre les Huitres à perles, on en trouve dans cette Mer d'autrestrès bonnes à manger (4).

(2) Yoy. Tom, IL. P. 158.

(3) Chardin T. III. P 31.

<sup>(1)</sup> Ambassad. of Holstein's Travels in Harnis's Collect, Vol. II p. 184.

<sup>(4)</sup> Tavernier in Hatril's Collect. T. II. p, 1140

Histoire

qu'il y a en Perse, & du petit nombre de Rivières qui arrosent ce Pays, nos Section Lecteurs n'auront point de peine à comprendre, que le terroir ne sauroit, généralement parlant, être fort bon: cependant il y a par-ci par-la entre les Montagnes, des Vallons fertiles & agréables. Le terroir est sablonneux & de Perse. pierreux en des endroits, en d'autres il est pesant & dur: mais soit aux uns, soit aux autres, il est si sec que si l'on n'arrosoit pas les terres, elles ne produiroient rien, pas même de l'herbe. Ce n'est pas tout-à-fait manque de pluye; mais c'est qu'il n'y en a pas assez, pour que les terres puissent, sans quelque nouveau secours, produire du Blé ou des Fruits: l'hiver même le Soleil est si chaud & si dessechant, qu'il faut arroser la terre de tems en tems: mais par-tout où les terres sont arrosées, elles produisent abondam-Si l'on demande comment cette description s'accorde avec ce que d'anciens Historiens nous disent du luxe & de la mollesse des Perses, nous répondrons que la Perse n'est pas à beaucoup près aussi peuplée qu'elle l'étoit autrefois: d'où il s'ensuit que le nombre de ceux qui s'attachoient à l'Agriculture est extrêmement diminué, ce qui doit jusqu'à un certain point rendre stérile un Pays qui ne produit rien qu'à force de travail. Une autre cause vient de la différence de la Religion & de celle du Gouvernement. Les anciens Rois de Perse traitoient leurs sujets avec douceur, au-lieu que les Princes Mahométans ont toujours été fiers & cruels. Suivant les Guèbres, c'étoit une action méritoire que de défricher un champ & faire produire quelque fruit à une terre stérile; au-lieu que la Philosophie des Mahométans tend seulement à jouir des choses du Monde pendant qu'on y est, sans se mettre en peine de travailler pour la Postérité. Ils envisagent la vie comme un grand chemin, où il ne faut demander que ce qui se trouve sur la route. Or comme ils réduisent ces maximes en pratique, il n'y a pas lieu d'être surpris que les Voyageurs modernes fassent de la Perse un tout autre tableau que Quinte-Curce, Ammian Marcellin, & plusieurs autres. C'est ce qui a fait conclure au Chevalier Chardin (a), que si la Perse étoit habitée par des Turcs, elle deviendroit encore plus stérile qu'elle n'est; & qu'au contraire si elle étoit entre les mains des Arméniens ou des Guèbres, on y verroit bientôt reparoître l'ancienne splendeur. Malgré tous ces défauts, le terroir de Perse ne laisse pas en plusieurs endroits d'être aussi bon que tout autre, comme par exemple, en Médie, en Ibérie, en Hircanie, & dans la Bactriane: mais, d'un autre côté, les bords du Sein Persique sont plus stériles, le Bétail y est plus rare, & tout coute plus de peine à faire venir. Avant que de quiter ce sujet, nous croyons devoir remarquer, que les Persans sont tellement persuadés que la neige contribue à rendre leurs terres fécondes, qu'ils examinent curieusement jusqu'à quelle hauteur il en tombe chaque année. Pour cet effet, ils ont au haut d'une montagne, à une lieue de Spanbawn, une pierre de deux ou trois piés de haut; & s'il arrive que la neige s'accumule à cette hauteur, le prémier Paysan qui en porte la nouvelle à la Cour, reçoit pour sa peine un présent considérable (b). Mais il est tems de parler un peu plus en détail des Productions de la Perse.

<sup>(</sup>a) Voyag. Tom. III. p. 11.

<sup>(</sup>b) Tavernier Voy. Tom. I. L, IV. c. 1, p. 414. Bbb 2

Histoire de Perse.

Arbres.

SECTION

Les Arbres les plus communs en Perfe sont le Platane, le Saule, le Sapin, & le Cornouillier, que les Arabes apellent Séder, & les Persans Conar. d'où est apparemment venu le mot Latin Cornus. Les Persans tiennent que le Platane a une vertu naturelle contre la peste, & contre toute autre infection de l'air: & ils assurent qu'il n'y a plus eu de contagion à Spanhawn, depuis qu'on y a planté par-tout des Platanes, dans les rues & dans les jardins. L'Arbre qui porte la Noix de galle est commun en plusieurs endroits de la Perse, mais particulièrement dans la Province de Coureston. Les Arbres qui produisent les Gonunes, les Mastics & l'Encens, se trouvent en grande quantité en plusieurs endroits du Pays. L'Arbre de l'Encens, qui ressemble à un grand. Poirier, croît particulièrement dans la Caramanie déserte. On trouve aufsi dans plusieurs Provinces de la Perse, l'Arbre de Thérébinthe, l'Amandier & le Châtaignier fauvage. L'Arbre qui porte la Manne est aussi très commun. Il y a plusieurs sortes de Manne en Perse. La meilleure est jaunâtre, à gros grain, & vient de Nichapour, Contree de la Bastriane. Il y en a une autre qu'on apelle Manne de Tamarisc, parce qu'elle distille d'un Arbre de ce nom. Les différentes fortes de Manne sont toutes employées comme remède, & pour la même fin.

Herbes & Drogues.

Les Herbages viennent fort bien en Perse, particulièrement ceux que nous apellons Herbes fines. Les Racines, les Légumes, & les Laitues Romaines y croissent plus larges, plus blanches & plus douces qu'en Pays du Monde: on les mange crues, fans y trouver aucune acreté. Les Légumes de nos Pays viennent à merveille en Perse; & les Persans en auroient certainement en plus grand nombre, si leur Religion leur défendoit de manger de la chair une bonne partie de l'année. La Perse est un vrai Pays de Drogues Médécinales. Outre la Manne, il y croît de la Casse, du Sené, & de la Noix vomique. La Gomme Ammoniac, que les Persans apellent Ouscioc, abonde sur les confins de la Parthide au Midi. La Rhubarbe croît dans le Corasson, qui est l'ancienne Sogdiane. La meilleure vient du Pays des Tartares Orientaux, qui sont entre la Mer Caspienne & la chine; & c'est pour cette raison que ceux qui la vendent, apellent l'une & l'autre Revend tchini. Rhubarbe de la Chine. On mange la Rhubarbe en Corasson, comme nous faisons les Bèteraves. Bienqu'il croisse des Pavots en beaucoup d'autres Pays, néanmoins ils ne rendent nulle part autant de fuc qu'en Perse, ni si fort. Les Persans apellent ce suc Afioun, d'où est venu notre mot d'Opium. Le meilleur du Royaume se fait dans le Canton de Linjan, à six lieues de Spanhawn. Il y a des gens qui estiment davantage l'Afroun de Cazeron, qui est vers le Sein Persique, à cause qu'il engendre moins de crudités que celui de Spanhawn. Il croît du Tabac par toute la Perfe, & particulièrement dans la Sustane à Hamadan, qui est l'ancienne Suse, & aux environs de Courefton vers le Sein Perfique, où l'on cueille le meilleur. Les Persans, qui sont grands sumeurs, donnent la préférence à ce qu'ils apellent Tambacou Inglési, ou Tabac Anglois: mais Chardin observe que les Persans, ayant trouvé trop cher ce Tabac, qui n'est autre que du Tabac de Bresil, ne s'en servent plus. On cultive du Saffran dans plusieurs Provinces; mais on estime par-dessus tous celui qui crost le long de la Mer Cuspienne, & celui

lui de Hamadan. On trouve aussi en Perse de l'Assa fatida: elle découle Secrion d'une Plante qu'on apelle Hiltit, qu'on croit être le Lazerpithium ou Silphium de Dioscoride, & croît en divers endroits de la Perse, mais particulièrement dans la Sogdiane. Il y en a de deux fortes, l'une bianche & l'autre noire. Le suc qui sort de la blanche est moins sort, & par cela même moins estimé. Les Orientaux apellent l'Assa fatida Hing, & les Indiens en font une grande conformation, ils en mettent dans tous leurs ragolits. C'est une Drogue dont l'odeur est d'une force extraordinaire, puisqu'elle demeure dans une chambre des années entières. Les Vaisseaux qui la transportent aux Indes en sont si fort imbus, qu'on ne peut plus y jamais rien mettre qui n'en foit altéré, quelque soin qu'on prenne de le bien envelopper. On trouve en Perse deux fortes de Mumie: l'une, qui vient des corps embaumés, & enterrés dans le sable aride: l'autre Mumie est une Gomme précieuse, qui distille de la roche. Il y en a deux Mines ou Sources en Perse: l'une dans la Caramanie déserte, au Pays de Sar, & c'est la meilleure; car on assure que quelque moulu, brisé ou fracasse qu'un corps humain puisse être, une demie dragme de cette Mumie le rétablit en vingt-quatre heures: l'autre Mine est au Pavs de Corasson. Les Roches dont la vraie Mumie distille, appartiennent au Roi, & tout ce qui en distille est pour lui. Elles sont sermées de cinq seaux des principaux Officiers de la Province. On n'ouvre la Mine qu'une fois l'an en présence de ces Officiers, & tout ce qui se trouve de ce precieux Mastic, ou la plus grande partie, s'envoie au trésor du Roi. Le mot de Munie est Persan, venant de Moum, qui signifie Onguent. Les Hebreux & les Arabes se servent de ce nom dans la même signification. & les Persans disent que le Prophète Daniel leur a enseigné l'usage & la préparation de la Mumie.

Le Cotton crost dans toute la Perse, où l'on trouve aussi un Arbrisseau tout-à-fait rare, qui donne un Duvet de soie qu'on emploie à divers usages. Outre les Drogues Médécinales que nous venons d'indiquer, il y a encore en Perse le Galbanum, l'Alkali végétable, & plusieurs autres Drogues

que nous passerons sous filence (a).

En parlant des Fruits de Perse, il faut commencer par les Melons, dont on y compte plus de vingt espèces. Les prémiers sont apellés Guermec, comme qui diroit des échauffés. Ils sont ronds & petits: c'est un fruit du printems affez insipide. On mange alors, pendant quinze jours ou trois semaines, douze ou treize livres de ces melons chaque jour. Un Auteur digne de foi, & Médecin, assure même qu'il y a des gens qui dans un repas en mangent jusqu'à trente livres, sans en être incommodés. Les Melons pendant la faison ordinaire, qui dure quatre mois entiers, sont la nourriture du pauvre Peuple; & le Chevalier Ghardin atteste qu'on en mange à Spanhawn en un jour autant que dans toute la France en un mois. Les meilleurs du Royaume croissent en Corasson, près de la petite Tartarie dans un bourg nommé Graguerde. On les apporte de-la à Spanhawn pour le Roi, quoiqu'il y ait plus de trente journées de chemin. En général, les Persans

<sup>(</sup>a) Tavernier Voy. T. I. L. IV, c. 2. p. 418. Chardin T. III. p. 12. Carreri T. II. p. 209. B b b 3

Section aiment tant les melons, qu'ils les gardent dans des caves durant les derniers mois de l'année, & même jusqu'au retour des Guermec.

Mistoire de Perse.

Après les Melons, un des plus excellens fruits de la Perse est le Raisin. dont il y a douze ou quatorze espèces. Les Raisins les plus estimés sont violets, rouges & noirs, & ont des grains si gros qu'un seul fait une bouchée. On garde en Perse le raisin tout l'hiver, en ensermant chaque grape dans un sac de papier, pour empêcher les Oiseaux d'y toucher. Au Pays de Kourdeston, & vers Sultanie, où il y a beaucoup de Violettes, on en mêle les feuilles avec le raisin sec, ce qui le rend plus sain & de meilleur goût. Le meilleur raisin qu'on mange aux environs de Spanhawn, est celui que les Guèbres ou anciens Payens Persans cultivent, parce que leur Religion leur permet de boire du vin, au-lieu que l'usage de cette liqueur est défendu aux Mahométans.

Pour les Dattes, elles ne sont nulle part si bonnes qu'en Perse, leur sirop étant plus agréable & plus fucré que le Miel vierge. Les plus excellentes Dattes du Royaume se recueillent en Coureston, en Siston, à Persépolis, sur le bord du Golphe de Perse, & particulièrement à Jaron, bourg sur la route de Chiras à Lar. Il faut pourtant user modérément de ce fruit, quand on n'est pas habitué à en manger: car lorsqu'on en mange trop, elles échauffent le sang, jusqu'à faire venir des ulcères, ce qui n'arrive point aux habitans du Pays. Les Dattes croissent par grapes au haut du Palmier, qui est le plus haut de tous les Arbres fruitiers, & qui n'a de branches qu'à la cime. Cet Arbre ne commence à porter qu'à quinze ans, mais continue

ensuite jusqu'à deux cens ans.

Il y a en Perse toutes les mêmes fortes de Fruits que nous avons en Europe, des Abricots excellens de différentes sortes, & des Pêches chacune de seize à dix-huit onces. Leurs Abricots s'ouvrent aisément, & ce qu'il y a de remarquable, c'est que le noyau, qui renferme une amande d'un goût exquis, s'ouvre en même tems. On trouve dans ce même Pays des Grenades de diverses couleurs, & dont quelques-unes pèsent jusqu'à une livre. Les meilleures Pommes & Poires viennent de l'Ibérie; les Dattes, de Caramanie; les Grenades, de Chiras; les Oranges, de l'Hyrcanie; & toutes fortes de Fruits excellens, de la Bactriane, Province particulièrement renommée pour ses Oignons qui sont gros & doux comme des Pommes, ses Pistaches, ses Amandes, ses Noisettes, ses Avelines & ses Figues: & le Chevalier Chardin rapporte avoir été à des repas à Spanhawn, où l'on avoit servi plus de cinquante sortes de fruits (a).

Le Grain le plus ordinaire en Perse est le Froment, qu'on y a très beau & très pur. On y a aussi de l'Orge, du Ris & du Millet, dont les habitans sont du pain en quelques endroits, comme en Courdestan, lorsqu'il arrive que leur grain est fini avant la récolte. Ils ne cultivent point l'Avoine ni le Seigle, excepté où il y a des Arméniens, qui mangent du seigle en Carême. Le Ris est l'aliment le plus ordinaire du Pays. Ce grain vient en trois mois de tems, quoiqu'on le transplante après qu'il est monté en herbe: car d'a-

bord

<sup>(</sup>a) Chardin Tom. III. p. 23. Tavernier ubi supr. Carreri ubi supr.

bord on le sème comme les autres grains, puis on le transplante épi à épi dans Section une terre bien humectée, faute de quoi il ne meuriroit pas, & les habitans perdroient une nourriture délicieuse. Peut-être que la coutume qu'ils ont Histoire de frotter leur ris, quand il est battu, avec de la farine & du sel mêlés de Parse. ensemble, contribue en Perse à rendre le goût de ce grain si excellent (a).

Il v a en Perse toutes les sortes de Fleurs qu'on trouve en Europe, mais Fleurs. il n'y en a pas dans toutes les Provinces également : car il y a moins de sortes de Fleurs, & en moindre quantité, dans les parties Méridionales du Royaume, que dans les autres, la chaleur excessive étant aussi contraire à la plupart des Fleurs, que le grand froid: ce qui fait qu'il n'y a pas aux Indes tant de fortes de Fleurs qu'en Perfe, où d'ailleurs les Fleurs ont les couleurs plus vives qu'en Europe ou dans les Indes. L'Hyrcanie est un Pays admirable pour les Fleurs; car il y a des Forêts toutes d'Orangers, le Jasmin simple & double, toutes les Fleurs que nous avons en Europe, & diverses autres que nous n'y avons pas. La partie la plus Orientale de ce Pays, qu'on apelle Mazendéran, n'est qu'un Parterre depuis Septembre jusqu'à la fin d'Avril, & c'est aussi le meilleur tems pour les Fruits: comme au contraire dans les autres mois on n'y peut durer, à cause de la chaleur excessive & de la malignité de l'air. Vers la Médie, & aux frontières Septentrionales de l'Arabie, les Campagnes produisent d'elles-mêmes des Tulipes, des Anémones, & des Renoncules du plus beau rouge. En d'autres lieux, comme à Spanhawn, les Jonquilles croissent d'ellesmêmes, & on y a des fleurs tout l'hiver. Nous nous écarterions du but de cette Histoire, si nous rapportions tout ce que ceux qui ont voyagé en Perse disent sur ce sujet: ainsi il suffira d'ajouter qu'il y a en Perse des Rosiers, chargés dans une même branche de roses de trois couleurs, de jaune, de jaune & blanc, & de jaune & rouge. Piétro della Valle, qui rapporte que les Persans ont l'art de teindre les racines de certains arbrisseaux, afin que les fleurs en soient colorées à leur gré, est résuté par le Chevalier Chardin, qui affirme au contraire que leurs Jardiniers sont très ignorans, & que les Seigneurs Persans sont si peu curieux de ces sortes de choses, qu'ils ne se promènent pas même dans leurs jardins, quelque beaux qu'ils puissent être, mais se contentent d'y sumer & d'en respirer l'air \* (b).

La Perse est pleine de Métaux & de Minéraux, dont la découverte est Métaux due principalement au grand Abas. Les Métaux les plus ordinaires sont le & Miné-Fer, raux.

<sup>(</sup>a) Chardin Tom. HI. p. 101. L. IV. c. 2. p. 420. Carreri T. II. p. 3.

<sup>(</sup>b) Chardin T. III. p. 26. Tavernier T. I. Le Brun T. I. p. 227.

<sup>\*</sup> Quoiqu'il n'y ait en Perse presque aucune Province qui ne produise du Vin, il s'en faut néanmoins beaucoup que ces différens Vins ayent le même degré de bonté. Celui de Chiras est généralement reconnu pour le meilleur de la Perse, ce qui donne lieu à un proverbe ordinaire, que pour vivre heureux, il faut manger du pain de Yezd, & boire du Vin de Chiras. Les Persans ne conservent pas leurs vins dans des sutailles comme nous, mais dans des pots bien vernissés. On voit dans les caves quantité de ces pots rangés en ordre, & au milieu des caves un petit étang, afin de rendre l'endroit plus agréable pour ceux qui y viennent boire (1).

de Perse.

Section Fer, l'Acier, le Cuivre & le Plomb On n'y trouve ni Or, ni Argent : apparemment par la paresse des habitans, car il doit y en avoir suivant toutes les apparences. La principale Mine d'Argent où l'on a travaillé jusqu'ici. est à Kervan, dans la Contrée de Guendamon, à quatre lieues de Spanbawn: mais comme le bois est fort rare dans cette dernière ville, la dépense a toujours excédé le profit : d'où vient que, par manière de proverbe, on dit des entreprises infructueuses, c'est la Mine de Kervan: on y dépense dix pour trouver neuf. Il y a aussi des Mines d'Argent à Kirman & en Mazendéran; mais on n'y travaille plus, pour la même raison. Il y a des Mines de Fer dans l'Hyrcanie, dans la Médie Septentrionale, au Pays des Parthes, & dans la Bactriane; mais il n'est pas si doux que celui de quelques Pays de l'Europe. Les Mines d'Acier se trouvent dans les mêmes Provinces, & y produiient beaucoup; puisque, suivant le Chevalier Chardin, l'Acier n'y vaut que sept sols la livre. Cet Acier est si plein de souffre, qu'en jettant la limaille sur le feu, elle petille comme de la poudre à canon. Il est fin, ce qui le rend naturellement dur comme le diamant. Mais d'un autre côté, il est auffi cassant que du verre; & comme les Artisans Persans ne lui savent pas bien donner la trempe, les ouvrages qu'ils en font ne sont pas autrement délicats. Cet Acier est d'une autre nature que le Fer: car si on lui donne le feu trop chaud, il se brule & devient comme un charbon. Les Per/ans apellent, tant cet Acier que celui des Indes, Acier de Damas, pour le distinguer de celui d'Europe.

Le Cuivre se prend principalement à Sary, dans les Montagnes de Mazendéran: il y en a aussi en Bastriane & vers Cashin: il est aigre, & pour l'adoucir ils l'allient avec du Cuivre de Suède ou du Japon. Les Mines de

Plomb font vers Kirman & Yezd.

Les Minéraux se trouvent aussi abondamment dans toute la Perse. Le Souffre & le Salpêtre se tirent de la Montagne de Damavend, qui sépare l'Hyrcanie de la Parthide. Le Sel se fait par la Nature toute seule & sans aucun Art. Le Souffre & l'Alun se sont de-même. Il y a deux sortes de Sel dans le Pays, celui des Terres, & celui des Mines ou de Roche. Il n'y a rien de plus commun en Perse que de trouver des Plaines longues de dix lieues, toutes couvertes de Souffre & d'Alun. Dans la Médic & à Spanhawn le Sel se tire des Mines, & on le transporte par gros quartiers comme la Pierre de taille: dans la Caramanie déserte il est si dur, qu'on s'en sert pour batir des maisons. Le Marbre, la Pierre de taille, & l'Ardoise, se tirent particulièrement du Pays d'Hamadan. Le Marbre est de quatre couleurs, du blanc, du noir, du rouge, & du marbré de blanc & de rouge: le meilleur de tous est celui qui vient des environs de Tauris: il est transparent presque comme le Cristal de roche. Ce Marbre est blanc, mélé de verd: il est si tendre, que bien des gens croient que ce n'est pas une pierre. Dans la même Contrée on trouve de l'Azur, mais qui n'est pas si bon que celui de la Tartarie.

En Hyrcarnie, dans la partie qu'on nomme Mazendéran, on trouve le Petrolium ou Napthe, noir & blanc. Mais la plus riche Mine de Perfe est celle des Turquoises. On en a en deux endroits, à Nichapour en Carasson,

& dans une Montagne qui est entre l'Hyrcanie & la Parthide, à quatre Section journées de la Mer Caspienne, nommée Phirous-cou, ou Mont de Phirous, qui étoit un des anciens Rois de Perse, qui subjugua ce Pays, & durant le Histoire règne duquel la Mine en question sut découverte. La Pierre fine qu'on en de Perse. tire, a pris aussi son nom de ce Prince; car ce que nous apellons Turquoise, à cause que le Pays d'où elle vient est l'ancienne & véritable Turquie, s'apelle dans tout l'Orient Firouze. On a depuis découvert une autre Mine de ces fortes de Pierres, mais qui ne font pas si belles ni si vives. On les apelle Turquoises de la nouvelle roche, pour les distinguer des autres, qu'on apelle Turquoises vieilles. On garde tout ce qui vient de la vieille roche pour le Roi, qui, après en avoir tiré le plus beau, vend le reste (a).

Les Chevaux de Per/e sont les plus beaux de l'Orient, quoique moins recherchés que ceux d'Arabie. Ils sont plus hauts que les Chevaux de selle An-domestiglois, & admirablement bien proportionnés. Les Chevaux sont fort chers ques & en Perfe, & les plus beaux valent jusqu'à mille écus. Le grand transport sauvages: qui s'en fait en Turquie, & particulièrement aux Indes, est ce qui les rend

fi chers.

La Monture la plus commune après le Cheval est la Mule, & l'on en a de fort bonnes en Perse. On y a aussi deux sortes d'Anes, les Anes qui font lents & pesans, & une race d'Anes d'Arabie qui sont d'une docilité & d'une légèreté admirables. On ne s'en sert que pour montures; & comme leur allure est très douce, on en voit souvent dont les harnois sont magnifiques. Les Ecclésiastiques, qui ne sont pas encore dans les grands Bénéfices, affectent d'aller montés sur ces Anes d'Arabie, ce qui fait qu'à Spanhawn on ne fauroit en avoir un passablement bon à moins de 25 pistoles.

Le Chameau est un animal si estimé chez les Persans, qu'ils l'apellent Kechty-kroug-konion, c'est-à-dire, Navire de terre-ferme, à cause de la grande charge qu'il porte. La description de cet Animal seroit déplacée ici, avant plus de rapport avec l'Arabie qu'avec la Perse: ainsi nous nous bornerons à observer, que les Persans ont trois sortes de Chameaux; une petite sorte, une grande, & une troisième qui sert à la course. Les grands Chameaux portent jusqu'à douze ou treize cens. Ceux qui sont pour la course, s'apellent Revahie, c'est-à-dire, allant. Ils vont au grand trot, & si vite, qu'un Cheval ne les peut suivre qu'au galop. Il y a encore une chose à remarquer sur les Chameaux, c'est qu'on leur apprend à marcher, & qu'on les mène à la voix avec une manière de chant. Ces Animaux règlent leur pas à cette cadence, & vont lentement, ou vite, suivant le ton de voix.

On mange peu de Bœuf en Perse, & il n'y sert que pour la charge ou pour le labourage. Il n'y a de Cochons en Perse qu'en deux Provinces, qui confinent à la Mer Caspienne. Pour les Moutons & les Chèvres ils y sont en grande abondance, & le Chevalier Chardin affure avoir vu des Troupeaux

de Moutons qui couvroient quatre à cinq lieues de pays.

Pour les Bêtes de Chasse, il n'y en a pas en si grand nombre en Perse que dans nos Pays, parce que la Perse est en général un Pays découvert.

(a) Chard. T. III. p. 28, Tavernier T. I. L. IV. c. 2, p. 221. Carreri T. II. p. 212. Tome III.

Histoire de Perse.

Section Les Pays de bois, comme l'Hyrcanie, ont abondance de Cerfs & de Gazelles. La Gazelle est un animal fort commun dans tout l'Orient, & il y en a tant par-tout en Europe, qu'il feroit superflu de le dépeindre. Les Bêtes féroces ne font pas en grand nombre en Perse, par la raison indiquée en parlant des Bêtes de Chasse; mais par-tout où il y a des bois, comme en Hyrcanie, il y a des Lions, des Ours, des Tigres, des Léopards &c.; ce qui fait voir que les Anciens ont eu raison d'apeller l'Hyrcanie le Pays des Bêtes fauvages. Cependant il n'y a guères de Loups, ni en Hyrcanie, ni dans les autres Provinces; mais il se trouve par-tout un Animal dont le cri est esfroyable, que les Persans apellent Chakal, & qui pourroit fort bien être l'Hyenne, car il en veut particulièrement aux corps morts, qu'il déterre si l'on ne fait la garde sur la fosse.

Il n'y a guères d'Infectes dans ce Pays, ce qu'il faut attribuer à la sècheresse de l'air: cependant il y a des Provinces où le nombre des Sauterelles eft quelquefois fi grand, qu'elles obscurcissent l'air. Il y a dans quelques parties du Royaume des Scorpions gros & noirs, si venimeux que ceux qui en sont piqués meurent en peu d'heures; & en d'autres des Lézards horribles par leur longueur, qui est d'une aune, & par leur grosseur, semblable à celle d'un gros Crapaut. Ils ont la peau rude & dure comme le Chien marin. On dit qu'ils attaquent quelquefois les hommes, & qu'ils les tuent; mais il y a lieu d'en douter. Entre les Infectes reptiles il y a un long Ver, que les habitans apellent Hazar-pay, ou Mille-piés, parce que tout fon corps est hérissé de piés, sur lesquels il va aussi fort vite. Il est plus long & plus menu qu'une Chenille, & sa morsure est dangereuse & même mortelle, quand ils entrent dans les oreilles (a).

Oiseaux.

Le même Volatile que nous avons en Europe se trouve en Perse, mais non pas en si grande quantité, parce qu'il n'y a presque que les Arméniens qui en ayent foin: on trouve chez ces derniers des Chapons si gras, qu'il faut

les tuer pour leur graisse.

On a en Perse des Pigeons, tant domestiques que sauvages: & comme la fiente de Pigeon est le meilleur fumier pour les Melons, on élève un grand nombre de Pigeons par-tout le Royaume. Les Colombiers, dont le nombre est prodigieux, & qui sont six fois plus grands que les nôtres, sont bâtis de brique, & revétus par-dessus de plâtre & de chaux. On compte plus de 3000 Colombiers autour de Spanhawn, faits principalement pour avoir le fumier, dont les douze livres se vendent autour de quatre sols. Les Persans apellent ce sumier thalgous, c'est-à-dire animant. C'est un des plaifirs de la canaille de prendre des Pigeons à la campagne, & même dans la ville, quoique cela foit défendu. Ils les prennent par le moyen des Pigeons aprivoifés, qu'ils font voler en troupe tout le long du jour après les Pigeons fauvages: & tous ceux qu'ils trouvent ils les mettent dans leur troupe, & les amènent ainsi au Colombier. On apelle ces Chasseurs de Pigeons Kefter-perron, c'est-a-dire, Voleurs de Pigeons: métier deshonorant, mais qui cependant plast si fort à ceux qui s'y adonnent, qu'ils y passent quel-

(a) Chardin T. III. p. 32. Tavernier T. I. L. IV. c. 3. p. 423. Carreri T. II. p. 215.

quefois des jours entiers, sans que même la rigueur de l'hiver les en dé- Section

Les Perdrix de Perse surpassent celles des autres Pays en grosseur, & sont Histoire d'un goût excellent. On en trouve ordinairement de grosses comme des de Perse. Poulets. Pour les Oiseaux de Rivière & de Marais, la Perse a des Oies. des Canards, des Grues, des Hérons, & plusieurs autres sortes, mais en plus grande abondance dans les Provinces Septentrionales que dans celles qui sont plus vers le Midi.

Les Oiseaux qui chantent, sont de même espèce en Perse que ceux que nous avons en Europe. Le Rossignol chante en toutes saisons, mais plus fort en celle du printems que dans les autres. Le Martinet y apprend à dire tout ce qu'on veut; & l'on y trouve aussi une autre sorte d'Oiseau. que les Persans apellent Noura, qui babille continuellement, & qui répète

plaisamment ce qu'il entend dire.

Parmi les grands Oiseaux, le plus admirable est le Pélican, que les Persans apellent Tacab, c'est-à-dire, Porteur d'eau, & aussi Mi/c, c'est-à-dire, Brebis, parce qu'il est gros en Perse comme un Mouton. Son plumage est blanc & doux comme celui d'un Oison. Sa tête est très petite en comparaison de son corps, & son bec à 18 ou 20 pouces de longueur, & est gros comme le bras. Sous son bec pend une peau qu'il replie, & qui tient un seau d'eau. Il porte d'ordinaire son bec étendu sur son dos, où il le fait reposer. Cet Oiseau vit de pêche, & il a un art merveilleux à prendre le poisson, l'attendant sous des courans, & le prenant en son bec comme dans un rets. Quand il ouvre ce bec, un Agneau y passeroit. Le nom de Porteur d'Eau, que les Persans lui donnent, vient de ce qu'en Arabie, & en d'autres lieux arides, il fait son nid loin des eaux, afin d'y être plus en sureté. On raconte que pour donner à boire à ses petits, il va leur chercher de l'eau quelquefois jusqu'à deux journées de chemin, & qu'il la leur apporte dans la poche de son bec: ce qui pourroit fort bien avoir donné lieu à la Fable des Anciens, que le Pélican s'ouvre la poitrine pour nourrir ses petits. Il y a en Perse plusieurs sortes d'Oiseaux de proie, dont les plus beaux & les plus grands se prennent à 15 ou 20 lieues de Chiras. On n'épargne aucune peine pour les dresser, & il y en a toujours 800 entretenus à la Vénerie du Roi, chacun avec son Officier. Tous les grands Seigneurs en entretiennent aussi bon nombre pour la chasse, à quoi les Persans sont fort adonnés, les gens du commun même ayant la liberté de chasser à l'Oiseau, au Fusil & aux Chiens (a).

Il y a en Perse des Poissons de Mer & d'Eau douce: ce dernier n'est pas Poissons. fort abondant, parce qu'il n'y a guères de Fleuves en Perse. Le Poisson d'Eau douce y est de trois sortes: celui des Lacs, celui de Rivière, & celui des Kérifes ou Canaux souterrains. Celui des Lacs consiste principalement en Carpes & en Alozes. Le Poisson de Rivière le plus commun est le Barbet, qui est aussi la sorte de Poisson des Canaux. Il y en a de fort gros, mais il n'est pas bon, & les œufs sur-tout en sont dangereux: ce qui vient, ou

<sup>(</sup>a) Chardin T. III. p. 38. Tavernier T. I. L. IV. c. 2. p. 205. Carreri T. H. p. 214. Ccc 2

Histoire de Perfe.

Section de ce que ce Poisson ne voit jamais le Soleil, ou de ce qu'il s'engendre dans des eaux crues. Il y a beaucoup de Cancres à Spanhawn dans la Rivière. Elles montent aux arbres, & vivent entre les branches nuit & jour, où l'on va les prendre, parce que c'est un manger fort délicat. A l'égard du Poisson de Mer, il n'y a point de Pays qui en soit mieux pourvu; la Mer Caspienne est fort poissonneuse, & outre cela le Golphe de Perse nourrit peutêtre dans son sein plus de Poissons qu'aucune autre Mer. On pêche deux fois le jour, & ce que les Pêcheurs n'ont pas vendu à dix heures du matin, ou au coucher du Soleil, ils le rejettent dans la Mer. On prend sur les côtes du Golphe en question un Poisson, qui chez les Persans n'a point de nomparticulier: la chair en est rouge & le goût exquis, & il pese quelquesois jusqu'à deux ou trois cens livres: on le sale comme le Bœuf; mais il n'y a pas moyen de le garder longtems, parce que le fel de ce lieu-là est corrosif. C'est ce qui fait qu'on sèche seulement au Soleil, ou à la sumée, le poisfon ou la chair qu'on veut garder (a).

Ravetes mocurelles.

Après avoir parlé des Productions de l'Air, du Terroir & des Eaux de Perse, il est juste que nous dissons un mot des Raretés naturelles qui se trouvent dans ce vaste Empire. La prémière que nous indiquerons, est une Plante que les Arabes apellent Chark, & les Persans Gulbad-Samour, c'està-dire, Fleur qui empoisonne le vent. Elle porte des manières de lambruches, pleines d'un lait acre & piquant, aussi épais que de la crême. On assure que dans les endroits où il y a beaucoup de ces Plantes, le vent, durant la plus grande chaleur, passant par dessus, prend une qualité mortelle, & qui tue ceux qui le respirent (b). Il y a encore dans ce même Pays un Arbrisseau apellé Kerzebré, c'est-à-dire, Poison d'ane, parce que les Anes qui mangent. de ce que cet Arbrisseau porte, en meurent en peu de tems. On dit que l'eau qui en lave le tronc, est aussi mortelle. Il a le tronc gros comme la jambe, & s'élève quelquefois jusqu'à la hauteur de six piés. L'écorce, qui est assez épaisse, est verdâtre, ses feuilles sont plutôt rondes qu'ovales, avec une pointe au bout. Cet Arbre porte des fleurs presque semblables aux roses simples, qui sont de couleur de chair, ce qui pourroit fort bien être la raison pourquoi les Grecs ont donné à cet Arbre le nom de Rhododendron. Les Arabes l'apellent comme les Persans, Fiel ou Poison d'ane. On dit que c'estle Nerium des Herboristes, qu'on apelle Rosage en François (c).

Le Bézoar, si estimé en Médecine, se trouve dans le corps des Boucs & des Chèvres fauvages & domestiques, le long du Golphe Persique, dans la Province de Corasson, & est incomparablement meilleur que celui qu'on a aux. Indes dans le Royaume de Golconde, & dans les Pays plus reculés. Les Naturalistes Persans disent, que plus l'Animal qui donne le Bézoar paît en des Pays arides, plus le Bézoar est falutaire & efficace. Le Corasson & les bords du Golphe Persique sont de ces Pays secs & arides s'il y en a au Monde. On. trouve toujours au cœur de ces Pierres quelque morceau de ronce ou d'autre, bois, autour duquel se coagule l'humeur qui compose cette Pierre. objer-

<sup>(</sup>a) Chardin T. III. p. 44. Tavernier T. II. L.IV. c. 11. p. 424, Carreri T. Il. p. 210.

<sup>(</sup>b) Chardin T. III. p. 13. (c) Chardin ubi fupr,

observer qu'aux Indes ce sont les Chèvres qui portent le Bézoar, & qu'en Section.

Perse ce sont les Moutons & les Boucs.

Les Orientaux tiennent que le Bézoar est un Contre-poison, & l'ont apellé pour cette raison Bézoar, comme qui diroit Vainqueur de Poison. Les
Charlatans l'élèvent jusqu'au Ciel; & à dire le vrai, les vertus de ce remède sont plus sondées en opinion qu'en expérience: mais le nombre des gens
crédules n'ayant jamais été petit, il n'y a pas lieu d'être surpris que cette Drogue ait été si fort recherchée: cependant elle a commencé à perdre de son
estime dans l'Orient, aussi-bien qu'en Europe, n'étant principalement considérée à présent que comme un sudorisique, & à cet égard pas même
des meilleurs.

La manière de l'employer en Perse est d'en grater avec une pointe de canif, ou de le mettre en poudre: & la dose ordinaire est de deux ou trois grains dans une cueillerée d'Eau-rose. Dans le tems que le Bézoar étoit cher, on le falssission souvent, & la matière la plus commune dont les Falssiscateurs se servent, est de la Résine & de la Cire d'Espagne. Il ne saut pas oublier que la belle polissure de cette Pierre est artissicielle; sa peau, quand on la tire du corps de l'Animal, étant rude & verdâtre, comme le dedans (a).

L'Abmèlec, c'est-à-dire, l'Eau de Sauterelle, est un Oiseau qui mérite d'être décrit plus qu'aucun de ceux dont les Voyageurs sont mention, ce qu'on rapporte de lui étant en même tems étonnant & digne de soi. Les Oiseaux en question vivent de Sauterelles. Ils sont gros comme un Poulet, ont le plumage noir, l'aile large & la chair grise, & vont par bandes comme les Etourneaux. Mais ce qu'il y a proprement d'étonnant, est qu'ils aiment tant l'eau qui sort d'une Fontaine dans la Bastriane, qu'ils la suivent par-tout où on la transporte. Les Prêtres Arméniens, qui connoissent la vertu de cette eau, s'en servent pour attirer les Oiseaux dont nous parlons, & détruisent par ce moyen les Sauterelles, quand il y en a dans les champs (b) \*.

Le Mabmoudker, qui signifie Mabmoud le Sourd, est un Fleuve qu'on peut

(a) Chardin T. III. p. 19. (b) Chardin T. III. p. 40. Tavernier T. I.-L. IV. c. 3 p. 426.

<sup>\*</sup> Le Chevalier Chardin cite, dans sa Description de Perse, un passage remarquable, relatif à l'Oiseau dont il s'agit. " En Cypre, au tems que les Fromens sont prêts à cue" lir, la terre produit tant de Sauterelles, qu'elles obscurcissent quelquesois le Soleil. Et
" par-tout où elles passent, elles brulent & gâtent tout, sans qu'on y puisse remédier; car
" plus on en tue, plus la terre en produit. Dieu leur avoit suscité un moyen pour les faire
" mourir, qui est tel. Au Pays de Perse, joignant la cité de Cuereb, est une Fontaine dont
" l'eau a la propriété de faire mourir ces Sauterelles, pourvu qu'elle soit apportée dans un
" flacon, sans passer sous qui l'emportent de la fontaine. Ces Oiseaux sont roux
" & noirs, & vont par bandes comme les Etourneaux. Les Turcs & les Persans les apel" lent Musulmans. Ces Oiseaux ne furent pas plutôt venus en Cypre, qu'ils détruissrent
" toutes les Sauterelles dont cette Ile étoit insessée: mais si l'eau se perd ou se gâte, ils
" disparoissent aussi-tôt, comme il arriva quand les Turcs prirent l'Ile; car un d'eux montant au haut de la Cathédrale de Famagousse, trouva le flacon de cette eau & le cassa,
" croyant qu'il y avoit quelque chose de précieux. Depuis ce tems les habitans de l'Ile ont.
" toujours été tourmentés de Sauterelles (1).

Histoire de Perse.

Section bien mettre au nombre des Raretés naturelles. A quelque distance de Spanhawn, il y a une Chaîne de Montagnes assez égales & assez unies, entr-ouvertes cà & là par des soupiraux où les vents passent, & qui ressemblent aux ouvertures qu'on voit aux murs des bastions dans quelques Pays. Le Fleuve en question coule au travers de ces Montagnes, & tombe dans un grand bassin & fort profond, fait dans le roc, soit par la chute de l'eau même, soit par artifice. En montant au-dessus de la Montagne, à l'endroit de cette grande ouverture, on voit par un soupirail qu'a formé la Nature, l'eau dans le sein de la Montagne, semblable à un Lac dormant, qui n'a point de fond; car en y jettant des pierres on entend le retentissement du son réfléchi dans les concavités avec un fort grand bruit. Ce qui a fait donner à ce Fleuve le surnom de Sourd, est qu'on ne s'entend point près de l'endroit où l'eau tombe le long du rocher, pour se rendre dans la plaine, & de-la dans le Zenderoud. On tient que ce n'est pas Eau de source, mais Eau de neige, qui en fondant distille à travers des rochers dans le Lac enfermé; & on le juge ainsi par son acrimonie, qu'elle perd cependant en se mêlant dans le Fleuve de Zenderoud (a).

Sous une Montagne, apellée Tagte-Rustan, à cause qu'on trouve au sommet les restes d'un bâtiment qu'on suppose avoir été construit par le Géant Rustan, il y a une Grotte qui mérite d'avoir place parmi les Raretés de Perse. Il distille, du haut de la voute de cette Grotte, au travers de la Montagne, en deux ou trois endroits, de l'eau douce, qui tombe dans de certains receptaeles, & forme ensuite deux ou trois ruisseaux, qui arrosent la plaine. Vers le commencement d'Avril, plusieurs Indiens se rendent dans cette Grotte, pour y célébrer une Fête à l'honneur d'un de leurs Saints, qui y passa une bonne partie de ses jours; & la Grotte même est pleine de haillons, laissés par ceux qui ont trouvé quelque soulagement aux

maux dont ils y étoient venus chercher la guérison.

Tout près de-là il y a une Montagne, d'où les Persans tirent une sorte de Pierres bleues, dures & luifantes, qu'ils emploient à embellir leurs Mos-

quées, leurs Tombeaux, & autres Edifices publics.

Nous pourrions ajouter bien d'autres articles de même nature, si cette description de Perse n'étoit pas déjà d'une raisonnable grandeur, quoique nous ayons tâché de n'y rien mettre qui ne fût instructif & agréable. Ve-

nons à présent aux Raretés artificielles de la Perse.

Raretes artificielbes.

Nous commencerons par l'ancienne Persépolis, dont les Ruïnes démontrent encore la vérité de ce que quelques anciens Ecrivains ont affirmé, savoir, que cette ville avoit été autrefois sans contredit une des plus belles du Monde. Ajoutons que tout bien considéré, si l'on compare ensemble les différentes Descriptions des Voyageurs, & qu'on examine ce qui reste des plus fameuses Villes de la Terre, on sera obligé d'avouer que l'Empire de Perse, dans son plus grand éclat, n'a rien eu de plus superbe, ni de plus capable d'étonner la postérité, que les Ruïnes memes de cette ville. Si nous donnions un détail complet des restes de Persépolis, ce Chapitre deviendroit d'une





Histoire

d'une excessive longueur. Nous faisons une Description Geographique de la Secrion Perse, & sommes obligés de ne rien oubliet qui puisse mettre nos Lecteurs au fait de l'Histoire suivante; mais en même tems nous devons nous souvenir, que cette Description Géographique, & cette Histoire même, ne sont de Perse. que des parties d'un Ouvrage bien plus grand; & par conséquent que nous devons bien nous garder de faire une Statue dont le corps & les bras soient ceux d'un Homme, & dont les mains ou même les doigts soient d'un Géant. C'est ce qui nous a engagés à faire un abrégé de plusieurs Descriptions étendues des Ruïnes de Persépolis, de manière pourtant qu'on puisse se former une juste idée de leur grandeur & de leur magnificence, & concevoir de quel usage des descriptions exactes de ces Ruïnes peuvent être pour éclaircir divers points de l'Histoire ancienne, & pour nous faire connoître l'esprit & le génie du Peuple dont Persépolis étoit autresois la capitale. No. tre dessein, en entrant dans cette discussion, n'est pas de prononcer sur les questions qui partagent les Voyageurs, ni de décider si Le Brun est fondé dans ses critiques, ou, pour mieux dire, ses invectives contre le Chevalier Chardin: notre but étant simplement de rapporter ce que des Auteurs anciens & modernes ont dit touchent Persépolis \*.

La

Pour donner à nos Lecteurs quelque idée de la peine que nous avons eue à former cet article, nous dirons en peu de mots quels Auteurs nous avons suivis. Le prémier est le Chevalier Herbert, qui marque en détail, non seulement ce qu'il a vu lui-même à Persépolis. mais aussi ce que d'anciens Auteurs en ont dit. Il nous a donné aussi un échantillon des Caractères gravés sur différentes parties des Ruïnes de cette ville, & à cet égard il est parfaitement d'accord avec Le Brun. Le même Ecrivain a hazardé touchant les Antiquités de Persépolis quelques conjectures, nullement destituées de probabilité: mais comme nous serons obligés d'en faire mention en citant Le Brun, nous ne nous y arrêterons pas à présent. Il suffira d'ajouter, que la Description que le Chevalier Herbert nous a laissée des Ruines de Persépolis, n'approche en aucune manière de l'exactitude de celles de Chardin & de Le Brun (1). Mr. Ducket, qui visita les Ruïnes de Persépolis en 1568, a écrit avant le Chevalier Herbert, mais avec beaucoup moins de précision. Ce qu'il dit, peut se réduire en substance à ceci; que la largeur de Persepotis étoit de douze milles depuis une porte jusqu'à l'autre: assertion étrange, & que nous ne savons sur le compte de qui mettre, de l'Ecrivain inexact, ou de l'Observateur négligent (2). Jean Albert de Mandelfloe, qui visita les mêmes Ruïnes l'an 1638, nous en a donné une meilleure Description que n'a fait aucun de ceux qui y ont été avant lui. Ce qu'il dit sur ce sujet étant clair & instructif, nos Lecteurs ne seront pas fâchés de comparer avec notre texte le passage suivant exprimé dans les propres termes de l'Auteur. ,, Le fondement de ce vaste Edifice a 22 piés géométriques de " haut, ayant aux quatre coins un degré taillé dans du marbre blanc, de 95 marches, qui , font fort plattes, & si larges que douze chevaux y peuvent monter de front. Sur le quar-, ré, proche de la montée, avant que d'entrer dans le corps de logis, on voit des ruïnes " d'une muraille, comme des restes de deux grandes portes, ayant en relief chacune un ,, cheval avec des harnois & des selles fort antiques; & dans les deux autres morceaux, " deux animaux, dont la croupe ressemble au corps d'un cheval: mais la tête, qui est cou-, ronnée, ressemble à la hure d'un Lion, & les uns & les autres ont des ailes aux côtés. 3, Tout près de-là sont 19 Colomnes de marbre noir & blanc, dont les petites avoient & " & les plus grandes 19 aunes de haut, sans les bases: mais on ne peut pas bien juger, si elles ont servi à l'ornement de quelque salle, ou si elles n'ont été mises-là à l'air que pour

SECTION Hi/toire de Perse.

La Plaine, où étoit autrefois cette fameuse Ville, est une des plus belles de toute la Perse, & même de tout l'Orient: la longueur de cette Plaine est de 18 à 19 lieues, & sa largeur en divers endroits de 2 à 3 & jusqu'à 6. Le Fleuve Araxe, ou Bendemir, & plusieurs Ruisseaux l'arrosent d'un bout à l'autre. Dans l'enceinte de cette Plaine, il y a entre 1000 & 1500 villages, sans compter ceux qui sont dans les Montagnes, tous ornés de jardins, & plantés d'arbres qui donnent de l'ombre. L'entrée de cette Plaine du côté de l'Occident a reçu de la Nature autant de grandeur, que la ville de Persépolis peut en avoir du à l'Art. C'est un boyau de montagnes de roche vive, escarpées & fort hautes: il est long de 4 lieues, & large de 2 milles; & il y a au milieu des butes d'une grande hauteur, dont le fommet est plat & uni. On croiroit qu'elles ont été faites exprès, si l'on n'y vovoit par-tout le roc vif, & si leur tour & leur grande élevation ne faisoient

39 parade ". Le même Auteur, parlant de quelques Caractères inconnus gravés iur un pilier quarré, rapporte qu'il y a douze lignes de ces Caractères qui sont si bien gravées & proportionées, que ceux qui les ont faites ne peuvent point passer pour barbares. Il se plaint aussi de la grossièreté des habitans, qui emploient à leurs bâtimens particuliers des monumens de l'ancienne magnificence de la Perse (1). Le Chevalier Chardin, l'an 1674, examina ces Ruïnes avec grand foin, comme il paroit par l'ample description qu'il en a donnée dans le second Tome de ses Voyages. A-la-vérité Mr. Le Brun, qui s'arrêta beaucoup plus longtems que lui dans l'endroit en question, & qui par cela même eut plus d'occasion de considérer & de décrire ce qu'il vit, attaque avec chaleur différens articles de la Description de Chardin. Mais quiconque lira sans prévention ce que ce dernier rapporte avec clarté, & sans affecter de faire le savant, touchant Persépolis, sera de sentiment, que quoique les Descriptions de Le Brun puissent peut-être l'emporter du côté de l'exactitude, le récit & les Figures du Chevalier Chardin sont admirables dans leur sorte, & contiennent bien des choses qu'on ne trouve point ailleurs (2). Le Dr. Gémelli Carréri a composé tout un Chapitre sous le titre de Description du Palais de Darius & des Ruïnes de l'ancienne Persépolis. Elle est concise, comme sont toutes celles qu'il a données; & les observations qu'il fait, sont courtes & importantes, à la manière des Auteurs Italiens. Il a éclairci son récit par un petit nombre de Figures, qui sufficent pour donner une idée précise de la magnificence de cette ancienne ville, & pour faire voir le rapport qu'il y a entre les différentes Descriptions des Ruïnes de Persépolis, contenues dans les Ecrivains les plus dignes de foi. (3). Mr. Le Brun, qui se croit supérieur à tous ces Ecrivains sur la matière en question, a mis bien du tems à examiner, à mesurer, & à dessiner ces Ruïnes, & employé plus de trente pages à rapporter ce qu'il a vu, & à faire des remarques sur les desseins, dont il a donné des Copies, qui font d'une extrême utilité pour ses Lecteurs, & un grand ornement pour fon Ouvrage. Outre cela, il a composé une longue Disfertation sur la différence qu'il y a entre sa Description & celle du Chevalier Chardin; & cette Dissertation sert en même tems à répandre un nouveau jour sur les Antiquités de Persépolis (4). Il y auroit eu moyen de faire de tout ceci un Recueil d'Observations d'autant plus curieuses, que d'autres Auteurs d'un favoir distingué ont communiqué au Public leurs idées sur cette matière. De ce nombre, par exemple, est le judicieux Dr. Hyde, qui a fait un excellent Livre sur la Religion des anciens Perjes, dans lequel il explique avec beaucoup de fagacité la fignification de quelques Figures énimatiques tracées sur des Murs & sur des Colomnes de Persépolis (5). Mais nous avons simplement dessein d'indiquer à nos Lecteurs les sources où ils pourront puiser de plus grandes lumières relativement à ces Monumens de la splendeur de Perse; notre Description n'étant proprement que le Canevas d'une Dissertation en forme sur cette matière.

<sup>(1)</sup> J. A. Mandelsloe's Travels in Harris's Collect.

<sup>(2)</sup> Chardin Voy. T. II. p. 140-197.

<sup>(3)</sup> Carreri Voy. T. II. p. 246.

<sup>(4)</sup> Le Brun Voy. T. II. p. 285. (5) Hyde Hist. Relig. Vet. Pers. p. 344.

Histoire

penser qu'il n'y a que la Nature qui ait pu les former ainsi. C'étoit surement Secriton fur ces hautes butes qu'étoient polés les Corps-de-garde avancés de Persépolis, & dont Alexandre eut tant de peine à se rendre maître. On n'en sauroit voir les ruïnes, parce que les butes sont trop hautes: mais on découvre deçà & de Perse. delà celles de plusieurs Edifices situés sur les montagnes, qui forment cette entrée ou cette gorge que nous venons de décrire. A l'Occident & au Septentrion les abords de Persépolis sont munis de pareils défilés, & de pareilles butes prodigieuses par leur hauteur: desorte qu'un Voyageur moderne a bien eu raison de dire, qu'il n'y a point d'endroit sur la terre si bien fortissé par la Nature (a). L'ancien Palais des Rois de Perse, que les habitans apellent Chil-minar, c'est-à-dire, Quarante Colomnes, est situé au pié de cette montagne. Les murs de ce superbe Edifice, qui a la montagne à l'Orient, sont encore debout. Le frontispice a 600 pas du Septentrion au Midi, & 390 de l'Orient vers l'Occident jusqu'au roc, sans qu'il y ait de ce côté-là aucun endroit par lequel on puisse monter. Quand on est arrivé à la montagne, où le mur n'a que peu de hauteur, c'est-à-dire, tout au plus 18 piés & 7 pouces, on gagne le haut du mur en grimpant entre quelques morceaux de rocher. Cette courtine a 410 pas de longueur au Nord, & 21 piés de hauteur en quelques endroits; quoique cette hauteur aille à 30 piés en d'autres jusqu'à la montagne, où l'on voit encore un coin de muraille, & une entrée pour en gagner le haut. On trouve aussi du côté Occidental divers rochers, qui s'élèvent vers le Nord, jusqu'à ce qu'ils soient de niveau avec le mur, & qui s'étendent 80 pas à l'Est, comme une platte-forme devant ce mur. Il semble qu'il y ait eu autrefois un Escalier en ce lieu-là, & quelques Bâtimens au-delà de cette courtine, ces rochers étant fort polis de plusieurs côtés. On trouve sur le haut de cet Edifice, une platte-forme de 400 pas, qui s'étend du milieu du mur de la façade jusques à la montagne, & le long de ce mur des trois côtés un pavé de deux pierres jointes ensemble, qui remplissent un espace de 8 piés de large : une partie de ces pierres ont 8, 9 & 10 piés de long sur 6 de large, mais les autres sont plus petites. Le principal Escalier n'est point placé au milieu de la façade, mais plus proche du bout du côté Septentrional, d'où il n'est qu'à 165 pas, au-lieu qu'il est à 600 de celui qui est au Midi. Cet Escalier a deux rampes, qui s'éloignent l'une de l'autre de 42 piés par en-bas. Sa profondeur est de 27 pies & 7 pouces, jusqu'au mur d'où procedent les marches, qui sont aussi longues que l'Escalier a de prosondeur, à 5 pouces près. Ces marches n'ont que 4 pouces de hauteur, & 14 de profondeur: aussi ne se peut-il rien de plus commode. Il y en a 55 du côté qui est au Nord, & 53 au Sud, qui ne sont pas si entières que les autres. Lorsqu'on est parvenu à cette partie de l'Escalier on trouve un Perron, qui a 51 piés 4 pouces de large, proportionné à la largeur de l'Escalier, & dont les pierres sont très grandes. Les deux rampes de cet Escalier sont séparées par le mur de la façade, desorte qu'elles s'éloignent l'une de l'autre jusqu'au milieu.

> (a) Chardin T. II. p. 141. Le Brun T. II. p. 261. Ddd

394

Histoire

de Perse.

3rcrion milieu, & se rapprochent du milieu jusqu'en haut, ce qui fait un effet char-

mant, qui répond à la magnificence du reste de l'Edifice.

La partie supérieure de cet Escalier a 48 marches de part & d'autre, parmi lesquelles il s'en trouve d'endommagées, quoiqu'elles soient taillées dans le roc. On trouve au haut de cet Escalier un autre perron entre les deux rampes, lequel a 75 piés de large, aussi pavé de grandes pierres, dont quelques-unes ont 13 à 14 piés de long, & 7 à 8 de large \*.

Dans l'intérieur de ces fameuses Antiquités, on voit d'abord en droite ligne, à 42 piés de distance de la façade, deux grands Portiques & deux Cosomnes. Le fond du prémier Portique est couvert de deux Tables de pierre, qui en remplissent les deux tiers, & le tems a détruit la troisième. Le fecond est plus ensoncé en terre que l'autre de 5 piés. Ces Portiques ont 22 piés & 4 pouces de profondeur, & 13 piés 4 pouces de largeur. On voit en dedans sur chaque pilastre une grande Figure taillée en bas-relief, ayant 22 piés de long des piés de devant jusqu'à ceux de derrière; & 14 piés de haut. Les têtes de ces Animaux sont entièrement détruites, & leur poitrines & les piés de devant sont en faillie, & sortent du pilastre: les corps en sont

\* Dans la description qu'on vient de lire; nous avons copié sidèlement Mr. Le Brun, & sela pour plusieurs raisons. Prémièrement, parce que sa prosession de Peintre le mettoit en état, plus qu'aucun autre Voyageur avant lui, de dessiner exactement toutes les merveils les de Perfépolis. En second lien, ce Voyageur, comme nous avons déjà eu occasion de le dire, avoit pris la résolution d'examiner avec tout le soin & toute l'attention possibles les restes de l'ancienne Architecture des Perses. En troissème lieu, il avoit en main non feulement tous les Auteurs dont nous avons fait mention dans notre dernière Note, mais ausst les-Figures de Mr. Chardin, pour lui servir de direction, & d'objets de critique. En quatrième lieu, dans tous les points essentiels il y a un accord si parsait entre les rapports de ces deux Voyagears, que, quoique Le Brun affecte en mille occasions de contredire Chardin; nous croyons cependant ne pas devoir nous arrêter aux particularités d'une querelle peu importante en elle même, & qui, quoique poussée avec chaleur, paroit ne devoir son origine qu'à un principe de vanité. Il sera bon de remarquer ici, que la réputation de ces Ruïnes a été si grande depuis deux ou trois siècles, & le desir des Curieux d'en avoir de bons plans, tel qu'il y a eu des gens qui ont ofé publier les conceptions de leur cerveau, comme Antiquités de Chelminar. De ce genre sont les Vues de Persépolis, dons nées au Public par un Architecte Italien, nommé Sebastien Serlio, qui orne quarante Colomnes de Persepalis de Chapiteaux de l'Ordre Corinthien, que personne n'y a jamais vus. Dans les Voyages de Jean Struys, parmi bien d'autres affertions téméraires & choses incroyables, il y a une Description de ces Ruïnes, comme aussi un Plan, que le titre du Livre marque être de la main même de l'Auteur. Si la chose est ainsi, ce Plan a été certainement tracé au hazard; puisqu'il diffère non seulement de ceux qui ont été saits par d'autres, mais qu'il renferme outre cela des fautes si lourdes, qu'il n'est pas possible qu'elles ayent été commises par un témoin oculaire, qui avoit dessein d'en faire la description. Ce n'est pas que nous soyions dans l'idée, que quand deux Voyageurs diffèrent dans leur rapport; l'un d'eux doit nécessairement être dans l'erreur. Le Brun & Chardin. s'accordent à peu près dans tout ce qu'ils disent des Colomnes de Persépolis, mais il y a sur ce sujet une différence considérable entr'eux & Figuéroa, Herbert & Thévenot, qui disent tous à peu près la mône chose. Le tems & la barbarie des Persans modernes, qui font peu de cas de ces Ruines, y ont produit de grands changemens. depuis qu'elles ont été décrites la prémière fois; & il est très apparent que ceux qui les verront dans vingt ans, trouveront qu'elles ne réponse dent pas aux descriptions de Mr. Le Brun (1).

<sup>(1)</sup> Chardin Voy. T. 11. p. 152.



hre skrff: Fe 2 h

le le fe a Pede Crevii ar ce me ét pil de com mét pil de com me ét pil de

auffi fort endommagés. Ceux du prémier Portique font tournés vers l'Esca- Secrional lier. & ceux du second, qui ont des ailes sur le corps, vers la Montagne. On voit au haut de ces pilastres, en dedans, des Caractères qu'on ne sauroit distinguer, tant ils sont petits & élevés. Le prémier Portique a encore de Perse. 30 piés de haut, & le second 28. La base des Pilastres a 5 piés & 2 pouces de hauteur. Au reste, les Animaux en question ne sont pas taillés sur une seule pierre, mais sur trois jointes ensemble. Il seroit assez difficile à préfent de dire ce qu'ils représentent. Plusieurs Auteurs on fait là-dessus des conjectures, dont quelques-unes sont rapportées par Messieurs Chardin & Le Brun.

Les deux Colomnes qu'on voit entre les deux Portiques, font la partie la moins endommagée de toutes ces Ruïnes. Elles sont de marbre blanc. & parfaitement belles, fur-tout à l'égard des chapiteaux & des autres ornemens d'enhaut: pour les bases, elles sont presque toutes couvertes de terre. Elles sont à 26 pies du prémier Portique, & à 56 du second, & ont 14 piés de tour & 54 de haut. Il y en avoit autrefois deux autres entre cellesci & le dernier Portique, dont on voit encore la fosse, & des pièces reuversées & à demi enterrées: on voit aussi à la distance de 52 piés du même Portique au Sud, un Abreuvoir taillé d'une seule pierre, lequel a 20 piés de long sur 17 & 5 pouces de large, élevé de 3 piés & demi au-dessus de terre. Il y a de-là jusqu'à la muraille une étendue de terrain de 150 pas. où l'on ne trouve rien que de grosses pièces rompues, & un reste de Colomne, auquel il ne paroit aucune canelure, comme aux autres. Il a environ 2 piés de tour, & 12 piés 4 pouces de long: de-là jusqu'à la Montagne, on ne voit rien que quelques tas de pierres.

En avançant des Portiques dont on vient de parler vers le Sud, on trou-

ve à la diffance de 172 piés, un autre Escalier à deux rampes, comme le précédent, l'un à l'Est & l'autre à l'Ouëst. Le mur a encore 6 piés & 7 pouces de hauteur; mais le mur du milieu en est presque entièrement ruïné. Il ne laisse pas de s'étendre 83 piés à l'Est, & il paroit aux pierres de dessous, qu'il a été orné de figures en bas-relief. On voit sur le haut de la rampe du degré quelques feuillages, & un Lion qui déchire un Taureau, plus grand que nature, en bas-relief. Cet Escalier est à demi enterré. Il y a aussi de petites figures sur les deux côtés de la muraille du milieu, qui avance jusqu'au bout de l'Escalier. La rampe Occidentale a 28 marches, & l'autre, où le terrain est plus élevé, n'en a que 18, lesquelles ont 17 pies de long & 3 pouces de haut sur 14 pouces & demi de large. Il y a plusieurs de ces marches qui font endommagées vers le haut, & deux ou trois entièrement détruites quoiqu'elles foient taillées dans le roc. On trouve au bout du perron de cet Escalier une autre façade, sur laquelle il y a trois rangs de petites figures, les uns au dessus des autres, dont on ne voit de celles du rang le plus élevé, que la moitié du corps de la ceinture en bas. Le reste est presque tout rompu, & le rang du milieu, qui s'est le mieux conserve, ne laisse pas aussi d'être endommagé; & quant à celles de dessous,

on n'en voit que les têtes, le reste étant sous terre. Ces figures ont 2 pies & 9 pouces de haut; & le mur, qui a encore 5 piés & 3 pouces d'élevation, Ded 2

Histoire

SECTION
I.
Histoire
de Perse.

a 08 piés d'étendue, de la prémière marche jusqu'au bout du coin, à gauche, où il y a un autre Escalier, dont les marches sont de la largeur & de la profondeur de celles dont on vient de parler. On voit de plus sur ce qu'il reste du mur intérieur, un autre rang de demi-figures, & au bout de cet Escalier un autre mur, qui s'étend 90 piés au-delà du perron. Le coin en tourne un peu au Sud, & ne passe pas outre; parce que le terrain qui est élevé, se trouve de la même hauteur. En retournant à la rampe de l'Escalier qui est à l'Ouëst, on trouve un mur qui a 45 piés de long, au-delà du bas de l'Escalier, & puis un intervale de 67 pies jusqu'à la façade Occidentale. Ce côté est semblable au précédent, & a trois rangées de figures de-même, avec un Lion qui déchire un Taureau, ou un Ane qui a une corne au front. Entre ces Animaux & les Figures, il y a un quarré, rempli de caractères, dont les plus élevés sont effacés. Les figures sont moins endommagées de ce côté-ci, où le terrain est moins élevé. Il y a 25 marches en cet endroit. Le mur, qui règne le long du perron à l'Ouëst, s'étend jusqu'à la façade, & n'a pas de figures au-delà de l'Escalier. Lorsqu'onest parvenu au haut de cet Escalier entre les deux rampes, on entre dans un lieu ouvert, pavé de grandes tables de pierre, austi larges que la distance qu'il y a de l'Escalier aux prémières colomnes, qui en sont éloignées de 22 piés & 2 pouces, en deux rangs, chacun de 6, dont il n'en reste qu'une entière, 8 piédestaux & quelques débris des autres. On en trouve 6 rangs. d'autres à 70 piés 8 pouces de distance de celles-ci, chaque rang consistant en 6 colomnes. Ces 36 colomnes font aussi éloignées de 22 pies & 2 pouces l'une de l'autre, comme les précédentes. Il n'en reste cependant que 7 entières, mais toutes les bases des autres sont encore dans leurs places, la plupart endommagées. De celles qui subsistent, il y en a une au prémier & au second rang, deux au troissème, & une à chacun des autres. On trouve entre ces colomnes-ci, & les prémières dont on a parlé, quelques grosses pierres d'un Edifice souterrain. Il y avoit outre cela, à 70 piés 8 pouces de ces rangs de colomnes, à l'Ouëst vers la façade de l'Escalier, 12 autres colomnes en deux rangs, de 6 chacun, dont il n'en reste que 5: les bases des 7 autres ne font plus visibles, & celles qui subsistent en core, sont en partie rompues. La terre y est couverte de plusieurs pièces de colomnes, & des ornemens dont elles étoient couronnées, entre lesquels il y a des pièces de Chameaux à genoux. On trouve au Sud de ces colomnes, l'Edifice le plus élevé de ces. ruïnes; mais il faut dire, avant que d'en faire la description, qu'il y a aussi à l'Est deux autres rangs de colomnes, de 6 chacun, dont il en reste encore 4 ou 5 bases au-dessus de la superficie de la terre, & qu'apparemment ces colomnes étoient opposées à celles qui règnent le long de la façade.

En avançant à l'Est vers les Montagnes, on trouve plusieurs ruïnes de Bâtimens, qui consistent en portiques, en passages & en senêtres. Les portiques sont ornés de figures, & ces ruïnes occupent un grand espace; mais pour revenir à l'Edifice dont nous venons de parler, il est à 118 piés des colomnes; & le mur de la façade, qui a 5 piés & 7 pouces de haut de ce côté-là, n'est composé que d'une seule assis de pierres, entre lesquelles il y en a qui ont 8 piés de large: ce mur a 113 piés d'étendue de l'Est à

l'Ouëlt

Histoire.

Pouëst. On voit au devant du milieu de cet Edifice quelques fondemens Secrien de pierre, qui en faisoient une partie, sans qu'on puisse comprendre à quoi ils ont servi. Ce mur-là n'a ni figures ni ornemens. On trouve encore deux rampes, l'une au Nord, & l'autre au Sud; & l'on voit sur le perron qui est entre deux, deux pilastres de portique, qu'un tremblement de terre y aura apparemment jettés. Le terrain de ces ruïnes contient 147 piés de long, & est à peu près quarré.

On trouve au Nord deux Portiques, & trois Niches ou Fenêtres murées. & au Sud un Portique & quatre Fenêtres ouvertes. Il y a deux autres portiques, qui ne sont point couverts à l'Ouëst, avec deux ouvertures, & un troisième à l'Est, avec trois niches ou fenêtres murées. Six de ces ouvertures sont sans corniches, & il n'en reste qu'une demie à l'Est; & l'on voit de part & d'autre, sous les deux portiques qui sont au Nord, la figure d'un Homme, & celles de deux Femmes jusqu'aux genoux, les jambes en étant. couvertes de terre; & sous un de ceux qui sont à l'Ouëst, un Homme combattant contre un Taureau, qui a une corne au front, laquelle l'Homme tient de la main gauche, pendant qu'il lui enfonce de la droite un grand poignard dans le ventre; de l'autre côté il lui tient la corne de la droite, & enfonce le poignard de la gauche. Il y a dans le second portique une figure d'Homme semblable, avec un Daim, qui ressemble assez à un Lion, ayant une corne au front, & des ailes sur le corps. Les mêmes choses sont représentées sous le portique qui est au Nord, à la réserve qu'il y a, au-lieu du Daim, un véritable Lion, que l'Homme tient par la crinière. Ces deux sigures sont en terre jusqu'à mi-jambe. On voit des deux côtés du portique qui est au Sud, un Homme avec un ornement de tête en guise de Couronne, accompagné de deux Femmes, dont l'une lui tient un parafol au-dessus de la tête, & dont l'autre a dans la main quelque marque d'autorité, & au dessus de ce portique trois niches remplies de caractères. Il y a sur les pilastres du prémier portique qui sont sortis de leurs places, & qu'on trouve à côté de l'Escalier dont il vient d'être fait mention, deux Hommes, tenant chacun une lance, l'un des deux mains & l'autre de la gauche, mais il n'y en a qu'un entier. On trouve derrière cet Edifice un autre Bâtiment. à peu près semblable, mais plus long de 38 piés, avec une niche ou fenêtre bouchée, & une autre ouverte, & deux pierres élevées à droite & à gauche, dont celle qui est à l'Est est rompue, & dont l'autre, qui est à l'Ouëst, a encore 28 piés de haut. Il y a sur le haut de cette pierre trois Niches ou Tables séparées, remplies de caractères, & une quatrième audessous, qui semble avoir été taillée après les autres. On en trouve de semblables dans les niches, ou fenêtres, dont on vient de parler; chaque Table n'étant que d'une seule pierre. Il y a au Sud de ces fenêtres deux rampes d'Escalier, l'une à l'Est & l'autre à l'Ouëst, dont il reste, comme du précédent, les 5 marches les plus élevées; & sur les ailes, aussi-bien que sur le mur qui les sépare, de petites figures & des feuillages, en partie sous terre. A cent pas de-là au Sud on trouve les dernières ruïnes de ces fameux Edifices, qui consistent aussi la plupart en Portiques & en Enclos; on y voit aussi un Escalier démoli, dont il ne reste plus que 7 marches, entre Ddd 3

I.

Histoire
de Perse.

ces ruïnes & les autres dont on vient de parler. Cet Escalier a été autresois orné de figures & de feuillages. A l'Est de ce même Escalier, il y a des passages souterrains, où les habitans s'imaginent qu'il doit y avoir de grands Trésors. Mr. Le Brun entra dans ces souterrains, ce que plusieurs Voyageurs avoient fait avant lui; mais il su bientôt obligé de s'en retourner, sans faire aucune découverte; les pussages étant si étroits & si obscurs, & l'air si humide, qu'il lui sut impossible d'avancer plus loin. Cependant ces sortes de tentatives, quoique manquées, suffssent pour prouver que les conjectures des habitans sont très peu sondées; la forme de ces voutes souterraines donnant à connoître, qu'elles ont plutôt été saites pour la conduite des

Eaux, que pour qu'on y déposat des Trésors (a).

Il nous seroit facile de continuer à transcrire la description de Mr. Le Brun. ou d'y ajouter les desseins des Colomnes, des Niches, & des Figures dont il a été parlé; mais pour les raisons déjà indiquées, nous nous arrêterons ici, & terminerons cet article, en disant un mot des conjectures de plufieurs Savans touchant ces Restes de l'ancienne magnificence des Perses. Les Proceifions représentées sur les murailles, les Vales que quelques-unes des Figures tiennent à la main, les Caractères inconnus, & tant de Représentations hiéroglyphiques qu'on trouve encore parmi ces Ruïnes, ont fait conjecturer à quelques Savans, que les ruïnes en question sont les restes de l'ancien Palais de Persépolis; les descriptions que d'anciens Auteurs nous donnent de ce superbe Bâtiment, servant à les confirmer dans cette idée. Pour ce qui regarde les Figures en procession, ceux qui adoptent le sentiment en question, prétendent qu'elles représentent la Fête du Jour de naissance de quelqu'un des Empereurs de Perse, parce que les Courtisans apportoient à cette occasion des présens à leur Souverain. Par rapport aux Inscriptions, il n'y a presque pas moyen de les lire, & les Perses avouent eux-mêmes n'en pouvoir venir à bout, aimi on ne fauroit en tirer aucune lumière. Les Hiéroglyphes peuvent aussi bien avoir été les Ornemens d'un Palais que d'un Temple, & pourroient avoir été une partie du butin que l'Armée de Cambyse remporta d'Egypte, sous la conduite de Smerdis le Mage. Quoi qu'il en soit à cet égard, il est certain que les Habits des Figures qui vont en procession, ressemblent aux anciennes Robes des Mèdes & des Perses, telles qu'elles nous font décrites par les Grecs. Tout ce qu'on peut dire en général, c'est que l'Edifice en question, quel qu'il puisse avoir été, a certainement été bati par les Rois de la prémière race, puisqu'on n'y trouve rien qui ne sente une antiquité reculée, fans pourtant qu'il nous foit possible de détermine, si Cyrus en fut le Fondateur, ou s'il fut commencé par Darius, & achevé par Xerxès. Les Figures représentées sur les murailles, les colomnes, &c. nous femblent en grande partie avoir été des emblêmes du cours des Astres, & de leurs effets; mais nous aurons occasion de revenir à cet artiele dans la Section où nous traiterons de la Religion des anciens Perses. Les traditions des Naturels du Pays concernant de pareilles antiquités, sont toujours représentées par la plupart des Voyageurs comme incertaines, confuses & extravagantes. Il se pourroit néanmoins que cela vînt en partie de ce que Section ces Voyageurs sont peu versés dans l'Histoire Orientale, qui n'est pas toujours si fabuleuse qu'on se l'imagine. Il y a toujours eu, & il y aura tou- Histoire jours une prodigieuse différence entre le stile historique des Orientaux & le de Perfe. nôtre; mais, comme nous le prouverons dans un autre endroit, on peut aufli-bien démêler la vérité dans les récits hyperboliques des Ecrivains Orientaux, que dans les récits déguisés de quelques-uns de nos Historiens \*.

\* Nous avons dessein d'examiner dans cette Note, le plus brièvement qu'il nous sera posfible, ce que d'anciens Auteurs disent touchant la Ville & le Palais de Persépolis. Diolore de Sicile, par qui nous commencerons, rapporte qu'Alexandre, après avoir passe l'Araxe, rencontra environ 800 Grecs, la plupart d'un âge avancé, & à qui les Perses de ce district avoient coupé, aux uns les mains, à d'autres les piés, les oreilles, ou le nez : inhumanité qui l'irrita tellement, particulièrement contre les habitans de Persépolis, qu'il assembla les Macédoniens, pour leur dire, ,, Que Persépolis, capitale de la Perse, avoit sait plus de mal , aux Grecs qu'aucune autre ville de l'Asie, & que pour cette raison il leur en donnoit , tout le butin, à l'exception de ce qui se trouveroit dans le Palais ". Cette ville étoit plus riche qu'aucune autre sous le Soleil, toutes les maisons étants de biens depuis plus riche qu'aucune autre sous le Soleil, toutes les maisons étants de plus de puis de puis de la contrat de quelques siècles. Quand les Macédoniens se surent rendus maîtres de Persépolis, ils passérent tous les hommes au fil de l'épée, & emportétent une grande quantité d'or, d'argent, de riches meubles, toute forte d'ornemens, des habits magnifiques, les uns de pourpre, & les autres brodés d'or. Ce sut ainsi que la capitale des Perses, si fameuse autresois dans l'Univers, devint un objet de risée, & ne garda plus rien de sa prémière opulence. Car quoiqu'il y eût par-tout du butin à faire, l'avidité insatiable des Macédoniens en demandoit encore davantage; & leur ardeur à piller fut telle, qu'il leur arriva de s'entretuer, quand quelqu'un d'eux s'imaginoit qu'un autre étoit mieux partagé que lui. Les choses d'une valeur extraordinaire, ils les partageoient avec leurs épées, & chacun prenoit sa part. D'autres coupoient les mains de ceux qui saissssoient ce qui étoit en dispute. Ils dépouilloient les femmes de leurs plus magnifiques atours, & les vendoient ensuite pour esclaves : desorte que le degré de gloire & d'opulence dont Persépolis avoit si longtems joui, sut celui de la calamité de cette malheureuse ville. Alexandre eut pour sa part tous les trésors qui étoient dans la Citadelle, c'est-à-dire, une quantité prodigieuse d'or & d'argent, provenant des revenus publics, qui y avoient été accumulés depuis le tems de Cyrus, le prémier Roi de Perse. On y trouva cent vingt mille talens, en comptant l'or sur le même pié que l'argent. Il prit une partie de ce trésor pour les fraix de la guerre, & ordonna que le reste sût gardé à suse. Pour cet esset il sit venir de Babylone, de Mésopotamie & de Suse, un grand nombre de Mulets, tant de tirage que de somme, & 3000. Chameaux, avec des bâts pour transporter le butin en différens endroits, la ville de Persepolis lui étant devenue odieuse au point de vouloir la ruïner sans ressource. Le Palais de cette capitale étoit un Edifice trop superbe, pour que nous le passions sous silence. Ce Palais étoit entouré d'une triple muraille, dont la prémière avoit 16 coudées de hauteur, & étoit crnée de beaux Bâtimens & de superbes Tours. La seconde étoit semblable à la prémière, mais avoit le double de hauteur. La troisième étoit de sigure quarrée, & avoit 60 coudées de hauteur: elle étoit toute d'un marbre dur & cimenté à pouvoir durer jusqu'à la fin du Monde. On voyoit aux quatre côtés des portes d'airain, & tout près des palissades du même métail hautes de 20 coudées, qu'on y avoit mises, tant pour inspirer de la frayeur, que pour la fureté de la ville. Au côté Oriental de la Citadelle, environ à la distance de 400 piés, il y avoit une Montagne, qu'on apelloit la Montagne Royale, à cause que les Tombeaux des Rois étoient en cet endroit. On déposoit les corps dans quelqu'une des petites cellules, dont le nombre étoit considérable, taillées dans le roc. Il n'y a point de chemin pour aller à ces cellules, mais on y fait descendre le cerceuil avec le cadavre, après l'avoir tiré en haut à l'aide de quelques machines. Il y avoit dans cette Citadelle plusieurs appartemens superbes, & excellemment travaillés, & des chambres très bien pratiquées pour garder des erésors. Alexandre donna ici, en considération de l'avantage qu'il venoit de remporter, un' feitin 1

Section
I.

Histoire
de Perse.

A deux lieues de ces Ruïnes, il y a une fameuse Montagne, située entre deux belles plaines, & apellée de différens noms par les habitans. Quelquesois

festin magnifique à ses Amis, & offrit de nombreux sacrifices aux Dieux. Durant cette sête. quelques Prostituées s'abandonnérent aux Convives pour de l'argent, & l'on s'y livra tellement à l'ivresse & à la luxure, que plusieurs parurent avoir perdu l'esprit. Une Courtisane Athénienne, nommée Thais, étant aussi de cette fête, s'avisa de dire, qu'Alexandre feroit l'action la plus glorieuse qui eut jamais été faite, si, dans le tems qu'il régaloit ses amis, il vouloit bruler le Palais, & s'il étoit dit un jour, que le plus beau Monument de la grandeur de Perse avoit été détruit dans un instant par les mains d'une Femme. Ce mot étant parvenu aux oreilles des jeunes gens (qui ne font guères sages, sur-tout quand ils font pris de vin ) un d'eux s'écria, qu'on nous apporte des tisons, & excita par-là ses compagnons à venger par le feu, l'impiété que les Perses avoient commise en détruisant les Temples des Grees. On lui répondit par un cri de joie, en ajoutant que l'honneur d'un pareil exploit n'appar ? tenoit qu'à Alexandre. Le Prince, animé par tout ce qu'il venoit d'entendre, se leva de table, ce que firent au même instant tous les Convives, disant qu'ils alloient célébrer une Fête l'honneur de Bacchus. Immédiatement après on apporta un grand nombre de tisons allumés, & toutes les femmes, qui jouoient de dissérens Instrumens, ayant été apellées, le Roi, au son de ces Instrumens, se mit en chemin pour faire une expédition, dont l'invention étoit due à une Prostituée, qui sut la prémière, après le Roi, à jetter un tison ardent dans le Palais. Cet exemple fut suivi sur le champ par tous les autres Convives, & la violence des flammes réduisit bientôt en cendres un si superbe Edifice (1). Nous avons transcrit ce long passage. pour nous épargner la peine de citer dissérens Auteurs, qui ont copié, ou Diodore, ou ceux de qui cet Historien a emprunté ce qu'il rapporte. Plutarque, dans sa Vie d'Alexandre, raconte la chose en question d'une manière un peu différente, & ne parle pas si positivement de la part que Thais auroit eue à cet évènement; ce qui rend le récit de Diodore tant foit peu suspect. Arian dit qu'Alexandre se rendit maître à Passagarden des trésors qui y avoient été déposés par Cyrus, & ajoute ensuite, "Il réduisit en condres le Palais des Rois de Perfe, contre le ,, sentiment de Parménion, qui le supplia de n'en rien faire, non seulement parce qu'il n'é-" toit pas raisonnable de détruire ce qu'il avoit conquis par sa valeur, mais aussi parce que cela ne serviroit qu'à irriter les Asiatiques, qui supposeroient que son dessein n'étoit pas ", de rester dans leur Pays, mais de l'abandonner après l'avoir ravagé. A quoi Alexandre " répondit, qu'il étoit réfolu de venger les anciennes injures que sa patrie avoit reçus des Perses, dont l'Armée avoit détruit Athènes, mis le feu aux Temples, & commis plusieurs , autres actions barbares. Mais à mon avis la conduite qu'Alexandre tint en cette occa-", fion, ne fut guères politique, & étoit plus contre fes propres intérêts que contre ceux " des Perses (2) ". Tout ce que Strabon dit sur ce sujet se réduit à ceci. " Alexandre de-" truisit le Temple de Persépolis, pour se venger des Perses, qui avoient autresois employé " le fer & le feu pour détruire les Villes & les Temples des Grecs (3). Quinte-Curce n'a sur cette matière rien de particulier que l'observation suivante. , La ville de Persépolis a été si ", éloignée de pouvoir être rebâtie, que si l'Araxe n'avoit pas coulé le long de ses ruïnes. , on n'auroit jamais pu en deviner la place: car c'est plutôt par conjecture, qu'avec quelque ,, espèce de certitude, que les habitans disent qu'elle étoit située à 20 stades des bords de " ce Fleuve (4)". Cependant il paroit s'être trompé sur cet article; car prémièrement, il est le seul Auteur qui dise que Persépolis a été ruïnée. Diodore à la vérité affirme qu'elle a été pillée, la destruction dont il parle n'étant relative qu'au Palais. Outre cela, il rapporte qu'après la mort d'Alexandre, Antigonus prit 5000 talens d'argent du trésor à Ec-batane, & qu'étant entré en Perse, il arrive à Persépolis, la capitale, après une marche de 20 jours (5). Arian parle aussi de cette mên. ville, comme subsistant encore après la destruction du Palais; &, s'il est permis d'en croire "Auteur du Livre des Macabées, elle continua à subsister avec une espèce de splendeur. Ce qu'il dit sur ce sujet a été rendu ainsi

<sup>(1)</sup> Diodot. Sicul. Lib. XVII. c. 7. (2) Exped. Alex. L. III. c. 18.

<sup>(3)</sup> Geogt. L. XV. p. 7804

<sup>(4)</sup> Q. Curt. L. V. e. 7. (5) Diodr. Sicul. L. XIX. C. 3.

quefois ils la nomment Kabreston Gauron, c'est-à-dire, le Cimetière des Gué-Secrion bres: d'autres fois Nachs-Rustem, ou les Portraits de Rustem; comme aussi Takt-Rustem, ou le Trône de Rustem. Ce Rustem, comme vous l'avons ob- Histoire servé ci-dessus, est l'Hercule, ou plutôt l'Amadis de l'Orn, car ce qu'on de Perse. raconte de lui a tout-à-fait l'air romanesque. La Montagne d'et nous venons de parler, est plus dure & plus polie que le marbre, par-te où le cizeau l'a découverte. Le dessus est applani par art, & les côtés en iont perpendiculaires à l'horizon, & ornés de figures en bas-relief très bien travaillées. La prémière Figure qu'on apperçoit dessus, est une Joûte de deux Cavaliers, parfaitement bien représentée : elle est élevée du pié de la Montagne de la hauteur d'une pique. Chacun d'eux a une massue de fer dans sa main gauche. Le Cavalier, qui est à la droite, est couvert d'un bonnet, & présente de la main droite un gros anneau de fer, que son ennemi semble prendre de la main droite. Ces Combattans foulent chacun un homme aux piés de leurs chevaux. Toutes ces Figures sont de taille gigantesque. Pour en savoir la signification, il faut consulter les Poëtes Persans. Suivant ces derniers, les deux Personnages en question sont un Roi des Indes & un Roi de Perse, tous deux Héros célèbres, le prémier nommé Rustem, fils de Zal le blanc, fils de Sam, fils de Noramon Roi des Indes; & le second Rustem, fils de Tahmour, lesquels, après une longue & sanglante guerre, convinrent de la terminer par un combat singulier. Ce combat consistoit à empoigner un anneau de fer, & à l'arracher à fon adversaire: celui dans la main de qui l'anneau resteroit, devant être réputé vainqueur, & donner la loi à l'autre. Le Roi de Perse, qui est représenté avec une longue barbe, vainquit en cette occasion le Roi des Indes. Outre l'anneau & les massues,

dans notre Version. " Au même tems Antiochus revint honteusement de Perse. Car étant " entré dans Perjepolis, il avoit voulu piller le Temple & se rendre maître de la ville par ", surprise: mais le Peuple ayant couru aux armes, mit en suite Antiochus, & l'obligea de ,, faire une retraite honteuse (1) ". Dans le prémier Livre des Macabées il y a un passage gelatif au même sujet, plus extraordinaire encore. " En ce tems-là le Roi Antiochus, voyageant par les hautes Provinces, entendit dire qu'Elymaide en Perjè étoit une ville magnisi, que, abondante en or & en argent; & qu'il y avoit dans cette ville un Temple très riche;
, qu'Aexandre, sils de Philippe Roi de Macédoine (qui règna le prémier dans la Grèce) y ", avoit laissé des voiles de drap d'or, & des corselets, & d'autres armes. Il vint donc, & , essaya de prendre la ville, & de la piller; mais il ne le put, parce que les habitans su-, rent avertis: desorte qu'ayant pris les armes contre lui, il s'ensuit de-là, & s'en retour, na fort chagrin à Babylone (2). Que cette Elymaide ait été la même ville que Persépolis, cela n'a presque pas besoin de preuve: car il est certain que ce dernier nom, qui e.t Grec, n'est pas le véritable nom, que les Grecs paroissent avoir ignoré, puisqu'il ne se trouve dans aucun de leurs Ecrits. Qu'il nous soit permis de faire iei une observation, que nous croyons nouvelle : c'est que Persépolis, ou Persapolis, ne signifie autre chose en Grec que la Ville des Perses, & qu'Elymaide a la même figni ication, comme aussi Phars-abad, que le Chevalier Chardin conjecture être le nom de cette ville dans l'ancienne Langue des Parsis: d'où nous pouvons inférer avec probabilité, que son plus ancien nom étoit Elymais, Elam signifiant la Perse; que dans la suite ce Pays sut nommé Pharas, & la ville en question Pharasabad, & que les Grecs ont rendu l'un ou l'autre de ces noms par celui de Persépolis: con-

(1) 2 Mach. IX. 1. Tome III.

jecture que nous soumettons au jugement de nos Lecteurs.

(2) i Mach. VI. I. Eee

Sierion ces Combattans ont sur le derrière de leurs chevaux, des chaînes où sont I. attachés des boulets de fer, avec lesquels on croit qu'ils se battoient, en se Histoire les lançant l'un à l'autre, de la même manière que les Paysans se battent de Perse. avec le Fléau.

Tout joignant cette Figure, il y en a une autre, où les Hommes sont représentés beaucoup moins grands, & n'ayant que sept piés de haut, ou environ. On voit au milieu un Homme armé de pié-en-cap, & qui s'appuye des deux mains sur un sabre qu'il tient devant lui. On diroit que c'est le même Roi des Indes de l'autre figure, parce qu'il a le bonnet & la barbetout semblables. Il tourne la tête du côté droit à cinq hommes, qui sont cachés par un mur jusqu'aux épaules, ce qui est peut-être pour faire entendre qu'ils avoient été faits prisonniers; & il tourne le dos à trois autres hommes, dont aussi on ne voit guères que la tête, qui sont signe des yeux & de la main aux cinq autres, qui sont devant eux.

On ne fauroit dire avec la moindre ombre de certitude, ce que fignifient ces Figures. Les anciens Auteurs ne nous apprennent rien sur ce sujet, & les Traditions des *Persans* modernes ne méritent guères qu'on y ajoute foi; quoique, pour dire le vrai, le commun peuple avoue la dessus sans façon son ignorance, sa réponse ordinaire, quand on demande ce que ces Figures représentent, étant *Dieu le sait*. Pour les Savans, ils se contentent de

dire, que ce sont les faits des anciens Héros du Pays.

A fix vingt pas de cette Figure, on trouve le prémier Tombeau; mais avant que d'y arriver, on voit deçà & delà, sur la face de la Montagne, des Tables, qui sont toutes prêtes pour être travaillées; ce qui montre que le dessein de cette Montagne est demeuré imparsait. On voit au dessous du Tombeau, le combat d'un Géant contre un Cavalier; mais on en ignore

la fignification.

A soixante pas de ce Tombeau il y en a un autre, à trente pas un autre: encore, & à cent pas un quatrième qui est le dernier. On voit sur le troisième deux Inscriptions, dont l'une, qui comprend quinze lignes, est du même caractère que celui des Inscriptions du Palais de Persépolis. Il y a plusieurs autres ouvrages de bas-relief sur cette Montagne, dont quelquesuns semblent n'être pas achevés, & dont les autres sont désigurés, soit par les injures du tems, soit par le zèle brutal des Mahométans, qui se piquent de détruire tout ce qui ressemble à une Image. Nous n'arrêterons pas plus longtems nos Lecteurs fur un fujet si obscur, puisqu'aussi-bien nos Descriptions, quelque étendues qu'elles puissent être, ne leur donneroient jamais. des idées aufsi précises, que la seule inspection des Figures insérées dans les Voyages de Chardin & de Le Brun (a). Outre cela, nous tomberions dans une longueur excessive, si nous voulions rapporter toutes les conjectures qui ont été faites relativement à ces Tombeaux, & nous nous écarterions de notre but, fans qu'il en revînt quelque avantage au Public. Il fuffira doncde dire en deux mots, que d'aussi magnifiques Monumens que ceux dont nous venons de parler, sussissent pour nous donner les plus hautes idées de

la sagesse & du génie des anciens Perses, avant qu'ils sussent devenus les es- Section claves de la Superstition & de la Tirannie \*.

Histoire

\* Outre les Tombeaux, dont il a été fait mention ci dessus, il y en a deux autres près de Perse. des ruïnes du Palais de Persépolis, que le Chevalier Chardin assure lui avoir paru les rettes les plus curieux de l'Antiquité qu'il ait jamais vus. Ils sont environ à 600 pas des Colomnes, & pour y arriver il faut grimper 300 pas contre des rochers. Ces Monumens font taillés & cavés dans le roc. L'un est au Septentrion, & vis à-vis du grand escalier de Palais. La façade a 72 piés de largeur sur 130 de hauteur. La platte-forme est quarrée, & comme un perron d'escalier. Elle est profonde d'environ quatre piés dans la Montagne. Sur chacun des côtés on voit six sigures très bien faites, & semblables à celles de la procession. Dans la muraille du Palais il y a quatre Colomnes, & précisément au milieu une représentation de porte; car il n'y en eut jamais en cet endroit. Vis à vis il y a un autre ouvrage admirable, parsemé de Figures. Au haut de l'ouvrage on voit un Autel allumé, & devant un Personnage appuyé sur un arc, & en posture d'adorateur. Au-dessus de l'Autel il y a une l'igure ronde, qui semble représenter le Soleil, & au milieu comme en l'air une petite Figure, qui paroit monter vers le Ciel, & qui ressemble à l'adorateur dont nous

venons de parler.

L'autre Tombeau, qui est taillé du côté de l'Orient, est du même ordre & du même dessein que le prémier. Il a quatre colomnes, une fausse porte, & vis-à-vis on voit un Autel avec du Feu, & un Prince ou un Grand-Prêtre qui semble rendre à cet Elément l'hommage de l'Adoration. Il y a entre ce second Tombeau & le prémier quelques légères diftérences en fait d'architecture & d'arrangement de parties, mais qui ne valent pas la peine qu'on en fasse mention. Le Chevalier Chardin dit, que les gens du Pays affurent que Nembroth, ou Nimrod, a été enséveli dans le prémier Tombeau, & Darius, qu'ils apellent Dar-ab, dans le second; mais qu'ils n'en donnent point d'autres preuves que leur Tradition. Pour ce qui est du Tombeau de Darius dans cet endroit, il ne croit pas que la chose soit tout-à-fait destituée de vraisemblance, puisqu'Arrian assure qu'Alexandre fit enbaumer le corps de ce Prince infortuné, & qu'il le rendit à sa mère, afin qu'elle put l'enterrer dans le tombeau de ses ancêtres. Tous les Savans conviennent que les Sépulcres des Rois de Perse étoient à Echatane en Médie, & que dans le tems qu'Alexandre renvoya le corps de Darius, la Médie venoit d'être nouvellement conquise, & se trouvoit dans un état de desordre. Il se pourroit donc bien que la mère de Darius sit enterrer son sils à Persépolis. Cependant Chardin lui-même est de sentiment, que les Tombeaux en question ont été fermés plusieurs siècles avant Darius (1). Les habitans du Pays sont sermement persuadés que ces Tombeaux, aussi-bien que ceux dont nous avons parlé dans le texte, contiennent d'immenses trésors: opinion qui mérite d'être respectée, du moins par son antiquité; car nous lisons que quand Alexandre se rendit maître du Pays, on s'attendoit à trouver de grandes riches-ses dans le Tombeau de Cyrus (2); & outre cela, Joséphe (3) rapporte qu'une prodigieuse quantité d'argent sut déposée dans le sépulcre de David. Les observations que nous faisons ici, étant la matière d'une Note, & point d'une Dissertation, nous ne nous étendrons pas davantage sur ce sujet, & bornerons nos réflexions aux seuls Tombeaux qu'il y a dans la Montagne de Nachs-Rustem. Il est certain que non seulement le commun peuple, mais auste des gens distingués par leur rang & par leurs lumières, croient qu'il y a dans ces lieux souterrains des chambres pleines de tréfors; mais ils avouent en même tems, que tous ces souterrains sont un labyrinthe dont il n'y a pas moyen de se tirer. Le Chevalier Chardin rapporte sur ce sujet une particularité assez remarquable. Il dit que le Bailli de Mirkaskoun, qui est un bourg dans le voisinage de Persépolis, lui conta l'histoire d'un Homme qui trouva ces trésors, il y a environ deux cens ans. C'étoit le Fermier-Général de ce Canton. La Province obéissoit alors à un Roi particulier, qui faisoit sa résidence à Chiras. Ce Fermier avoit tant dissipé de biens, qu'outre ses autres Créanciers, il étoit encore redevable de beaucoup au Trésor Royal. Le Grand Vizir le pressant de payer, avec menace de le saire écorcher & de vendre sa femme & ses enfans, il avoit résolu de se tuer; mais étant prêt d'exé-

<sup>(1)</sup> Chardin Voy. T. II. p. 166. Lib. XV. c. 730. (2) Attian. Exp. Alex, L. VI. ult. Strabe Geogt. (3) Antique Lib. VII. c. 15. Eee 2

Section
I.
Histoire
de Perse.

Le degré de perfection auquel ces ancieus Ouvrages & ceux de Persepolis ont été portes, ne nous laisse aucun lieu de douter que ceux qui les ont faits, n'eussent pu, s'ils l'avoient voulu, laisser, en d'autres endroits de Perse, des marques de leur habileté, ou que du moins leurs successeurs n'eussent pu faire quelque chose dans le même goût. Nous nous sommes engagés à n'entrer dans aucun détail à cet égard : ainsi nous ne ferons que citer Mr. Le Brun, qui parle dans ses Voyages de quelques Monumens antiques, qu'il vit, en compagnie de deux Anglois, près d'une Montagne éloignée d'une lieue & demie de Chiras, à la gauche de la plaine. Il y avoit une Mosquée, nommée la Mosquée de la Mère de Solemon. Elle étoit quarrée. & avoit 18 à 20 pas d'un coin à l'autre. On y voit encore trois portiques semblables à ceux de Persépolis: le prémier est à l'Est, le second au Nord-Ouëst, & le dernier au Nord-Est. Ils sont élevés de 11 piés, & ont sur chaque pilastre une figure de Femme grande comme nature, qui tiennenc quelque chose à la main, comme celles qui sont à Persépolis. On voit audessous de celui qui est au Nord-Est, des deux côtés sur le rocher, 9 petites Figures fort endommagées, qui ne paroissent qu'à demi au-dessus de terre, & au Nord-Ouëst une Pierre, qui représente une cuve. Tout le reste y est entouré de pierres, qu'on y a posées ensuite. La plupart des Pilastres sont hors de leur place, ce qui ne peut être arrivé que par un tremblement de terre; & la corniche de celui du milieu est fort peu endommagée.

On trouve à un quart de lieue de là les ruïnes d'une muraille, dont la Mosquée en question étoit entourée; & environ à une lieue de cette Mosquée, quelques Figures taillées dans le roc, divisé en trois tables. La prémière contenoit trois Figures dont l'une avoit la main sur la garde d'une grande épée. La seconde représentoit un Homme avec quelque chose de semblable à un Turban sur la tête. Et la troissème, une Figure mitrée, & qui,

com

d'exécuter une résolution si desespérée, il dit en lui-même. " Pourquoi me tuer, puisque ", c'est se perdre sans ressource? Ne vaut-il pas mieux que j'aille éprouver l'avanture de ", cette Maison d'Idoles? (Les Persans apellent ainsi les endroits en il y a des Figures en " bas-relief). Chacun dit que ces Canaux fouterrains aboutissent à des lieux pleins de ri-", chesses: si je suis assez heureux pour les trouver, je paye le Roi, & je suis riche pour ", jamais: & si je péris dans l'entreprise, il ne m'en peut arriver que la mort, que je suis ", résolu de me donner manque de bien pour m'acquiter ". La résolution prise, il se sournit de beaucoup de bougies, & de quelques alimens, & il s'engagea dans ce chemin, où il alla si heureusement, qu'il trouva une chambre pleine de pièces d'or, dont il revint chargé le quatrième jour : mais comme sa charge ne suffisoit pas à payer ses dettes, il voulut retourner au Trésor, & se perdit apparemment en chemin, parce qu'on ne sut jamais ce qu'il étoit devenu. Plusieurs Voyageurs se sont donné bien des peines, &, quand le cœur leur a manqué, ont loué quelques hommes pour ellayer de trouver les chambres qu'on prétend être dans cette Montagne; mais la plupart ont échoué dans leur entreprise. Pietro della Valle, Ecrivain digne de foi, fut plus heureux; puisqu'il assure avoir vu une grande chambre quarrée, en forme de tour, sermée de tous côtés, avec une seule porte en haut dans un lieu inaccessible, qu'il jugea avoir été un sépulcre. Le Chevalier Chardin avoue n'avoir rien vu de pareil, sans révoquer pour cela en doute le témoignage de ce célèbre Voyageur, étant convaincu par expérience, que ces chemins souterrains s'entre-coupent, & sont pleins de vapeurs, qui éteignent les chandelles qu'on y apporte (1).

comme la prémière, tient la main sur la garde de son épée; mais elles sont si Sucrion défigurées qu'on a de la peine à les distinguer (a). C'est apparemment ce qui a empêché Mr. Le Brun de nous donner la description des deux autres Ta- Histoire bles. Que s'il nous étoit permis de dire notre sentiment touchant les repré- de Perse. sentations données par ce Voyageur, nous dirions, avec quelque espèce de certitude de ne nous point tromper, que les Figures en question ne sont, ni si anciennes, ni à beaucoup près si bien exécutées que celles de la Montagne de Nuchs-Rustem, auxquelles elles ressemblent beaucoup plus qu'à aucune autre chose qui soit à Persépolis Mr. Le Brun fait mention, en plus d'un endroit, des traditions des habitans relatives aux antiquités dont il s'agit; mais il n'est pas nécessaire d'examiner ici ces traditions, dont le détail est naturellement réservé pour l'endroit de cette Histoire où il faudra rapporter l'histoire des Perses, tirée des Auteurs Orientaux. En attendant nos Lecteurs pourront remarquer, par ce qu'ils viennent de lire, qu'il y a encore bien d'autres antiquités en Perse, que celles qui ont été décrites.

# SECTIONIL

De l'Antiquité, du Gouvernement, des Coutumes, des Arts, des Sciences, & du Commerce des anciens Perses.

LEs Perses étoient, sans contredit, une très ancienne Nation. Leur Pays Section fut d'abord peuplé par Elam, ou, comme Josephe l'apelle (b), Elymus, II. fils de Sem: de-la vient que l'Ecriture désigne constamment la Perse par le nom d'Elam; & il ne paroit pas que les Juifs, avant la captivité, l'ayent des Perses. connue sous quelque autre nom. Les descendans d'Elam s'établirent dans ce Pays, qui fut apellé, à cause de cela, Elémaide; & leur nombre étant venu à augmenter, ils se répandirent dans la Susiane, & en d'autres Provinces voisines: Suse, capitale de la Susiane, étant placée par Daniel dans la Province d'Elam (c) . Par Elam tous les Interprètes Grecs entendent la Perse, & dans le Livre des Actes les Perses sont apellés Elamites (d). Ainsi il est très vraisemblable qu'ils sont descendus d'Elam, qui a donné également fon nom au Pays & aux habitans. Nous avons déjà vu comment ce nom avoit été changé en celui de Perse.

Le Gouvernement de Perse étoit Monarchique, & la Couronne Hérédi- Leur taire. Le Royaume d'Elam semble avoir été fort puissant dès le tems d'A- Gouvernes braham; car Chederlaomer, Roi d'Elam, qui étoit contemporain de ce Pa- ment. triarche, est dit dans l'Ecriture avoir envahi le Pays des Zumzummins & des Emins, qui étoient d'une race gigantesque, & avoir pris & pillé les villes

(a) Le Brun Voy. Vol. II. p. 299. (b) Joseph. Apriq. Lib. I. c. 8.

(c) Daniel VIII. 2: (d) Act. II. 9.

<sup>\*</sup> Et je vis en vision, dit le Prophète, (& il arriva quand je la vis, que j'étois en Susant dans le Palais qui est dans la Province d'Elam; je vis donc en vision, lorsque j'étois sur le Fleuve d'Ulai. Susan est certainement Suse, capitale de la Susiane, & située sur le Fleuve Leslæus, que le Prophète apelle Ulai,

II.

Histoire
de Perse.

Majesté de leurs Rois de Sodome & de Gomorrhe; quoiqu'il fût vaincu dans la suite par Abraham, qui vint pour délivrer Lot, que le Roi d'Elam avoit fait prisonnier (a). Du tems de Jérémie, Elam étoit un grand & puissant Royaume, comme il paroit par la prédiction de ce Prophète, que Nébucadnezar se rendroit maître d'Elam, Royaume situé sur le Fleuve d'Ulai, à l'Orient du Tigre \*.

En ne considérant ici la Perse que comme le second des quatre grands Empires (car nous aurons occasion dans la suite de parler des Rois qui ont précédé Cyrus ) les Monarques de Perse étoient absolument despotiques. Ils étoient révérés comme des Dieux par leurs sujets, aucun d'eux n'osant paroître devant leur Trône sans se prosterner en terre, comme pour payer l'hommage de l'adoration. Sperchies & Bulis, tous deux Lacédémoniens, refusérent, au rapport de Justin (b), de se prêter à cette cérémonie; Conon, Athénien, en fit de-même; & Isménias, le Thébain, s'en exemta. à ce que nous lisons dans Elien (c), en laissant tomber sa bague, & en se jettant à terre pour la ramasser. Valère Maxime (d) rapporte que Timagoras fut condamné à mort par les Athéniens pour avoir rendu un pareil culte à un Monarque de Perse. Du tems d'Apollonius, il n'étoit permis à qui que ce fût de paroître en présence du Roi, à moins que d'avoir rendu à son image l'honneur dont il s'agit. Quand ils étoient en présence du Roi, ils devoient, aussi longtems que duroit l'audience, tenir leurs mains dans leurs manches. Pour avoir manqué à cet article, Antofaces & Mitraus furent, au rapport de Xénophon, mis à mort par ordre de Cyrus le jeune. Il n'étoit permis à personne d'entrer dans le Palais Royal sans la permission du Souverain. Ceux qui tuérent Smerdis, étoient seuls exceptés de cette Loi, tous les autres, de quelque rang qu'ils pussent être, étant obligés avant que d'oser entrer dans le Palais, d'en faire demander la permission au Roi. Pour favoir jusqu'à quel point ses sujets portoient à son égard le respect & l'obéissance, on n'a qu'à consulter Hérodote, qui rapporte que Xerxès, se trouvant un jour en danger sur mer, plusieurs de ceux qui se trouvérent à bord, se disputérent à qui se jetteroit dans la mer, pour alléger le vaisseau, & contribuer ainsi à sauver la vie au Monarque (e). Ils craignoient pour le moins autant la colère du Roi que celle des Dieux; & comme ils ne connoissoient pas de plus grand malheur dans la vie que d'encourir la haine de leur Prince, aussi-tôt que ce dernier paroissoit seulement le souhaiter, ils se donnoient la mort à eux-mêmes.

La Couronne étoit héréditaire, & passoit sur la tête de l'ainé des Fils légitimes du Roi désunt. Dans des expéditions longues & dangereuses, le Roi règnant, avant que de se mettre en chemin, nommoit l'Héritier

(a) Deut. II. 20, 21. Gen. XIV. 5.

(d) Valer. Maxim. L. VI. c. 3. (e) Herodot. L. VIII.

(b) Justin L. VI.

(c) Ælian. Var. Histor. L. I.

<sup>\*</sup> Voici je m'en vai rempre l'arc d'Elam, la principale partie de sa force. Et je ferai venis contre Elam les quatre vents des quatre bouts des Cieux, & je le disperserai par tous ces vents-là; & il n'y aura point de nation à laquelle ceux qui seront chasses d'Elam ne parviennent, & je rendrai ceux d'Elam éperdus, & j'envoyerai mon épée après eux jusqu'à ce que je les aye consumés. Et je mottrai mon Trône en Elam, & j'en détruirai les Rois & les Princes, a dit l'Eternel (1).

<sup>(1)</sup> Jéréin, XLIX, 35 -- 38.

présontif, pour que la succession au trône ne causat point de troubles. Secreta Le nouveau Roi étoit couronné à Pasargada, ou, comme Pline l'apelle, Pasagarda (a), par les Prêtres, qui étoient fort considérés à la Cour de Perse. La Cérémonie s'en faisoit dans le Temple de la Déesse de la Guerre, où le Roi, avant toute autre chose, mettoit le même habit que Cyrus, Fondateur de la Monarchie, avoit porté avant que d'avoir été élevé fur le trône. Revétu de cet habit, il mangeoit quelques figues avec tant soit peu de thérébentine, & buvoit d'un breuvage composé de lait & de vinaigre. Ensuite la (b) Tiare, ou Couronne, étoit mife sur sa tête par un des Grands, dont la famille avoit héréditairement ce droit, qui étoit regardé comme un des plus beaux privilèges dont un sujet pût jouir. La Tiare du Roi étoit apellée. d'un nom particulier, Cidaris. C'étoit une espèce de Turban qui s'élevoit en pointe, au-lieu que les Turbans des autres Perses retomboient vers le front, en signe de dépendance. Ceux-là seuls, qui, conjointement avec Darius fils d'Hystaspes, tuérent Smerdis, eurent la prérogative de porter une Tiare qui retomboit vers le fommet de la tête, au-lieu que celles des autres sujets devoient tomber jusqu'aux sourcils. Il y avoit autour de la Tiare du Roi un ruban ou diadême, couleur de pourpre & blanc; car le mot de Diadême, dans les anciens Auteurs, ne fignifie autre chose qu'un pareil bandeau, qui fait le tour du front (c). Cette Tiare, avec le bandeau en question, est le seul ornement affecté à la Royauté, que nous trouvions chez les Rois Perses de la prémière Dynastie. Le jour de la naissance du Roi étoit célébré comme une Fête sacrée, & avec de grands transports de joie. A sa mort les Tribunaux de Justice étoient fermés durant cinq jours, & ce Feu, que chaque Particulier adoroit dans sa maison comme un Dieu tutélaire, étoit le seul qu'on éteignît en cette occasion (d). Eu égard à la saison, le Roi passoit sept mois à Babylone, trois à Suse \*, & deux à Echatane (e). Elien (f) &

(a) Plin. L. VI. c. 26.

(d) Diodor. Sicul. L. VIII.

(b) Plut. in Artax. (c) Drus. Observat. L. XII. c. 12. Bris. (e) Zonar. Annal. L. I. (f) Hist. Natur. L. II. c. 3.

\* Sufe, apellée dans l'Ecriture Shusham, étoit la capitale de la Susiane. Elle sut sondée fur les bords du Fleuve Eulaus, que Daniel apelle Ulai, par Memnon, fils de Tithonus, qui fut tué par les Thessaliens durant la guerre de Troye (1). Strabon (2) & Pausanias (3) vont jusqu'à comparer les murs de Suse avec ceux de Babylone, Cassiodore affirme, sans citer son Auteur (ce qui rend son témoignage suspect) que les murailles de cette ville étoient cimentées d'or. Polyclète, cité par Strabon (4), prétend qu'elle n'avoit point de murailles, ce qui est d'autant moins vraisemblable, que les Rois de Perse y faisoient un séjour de trois mois chaque année, & y avoient, suivant Diodore (5), une grande partie de leurs trésors. Le nom de Suse lui a été donné à cause du grand nombre de Lys qui croissoient aux environs, cette fleur, suivant Etienne, s'apellant ainsi dans le langage des Perses. Hérodote l'apelle Memnonia (6), d'autres Memnon d'après son Fondateur. L'Ecriture lui donne constamment le nom de Palais (7). Mais outre le Palais du Roi, il y a eu encore une ville, comme il paroit par tous les Ecrivains prophanes. Cette ville étoit à couvert du Nord par une haute chai-

<sup>(1)</sup> Strab. L. XV. p. 100. (2) Idem ubi supr.

<sup>(3)</sup> Paus. Messen, c. 31. (4) Ubi supr.

<sup>(5)</sup> Diodor. Sicul. L. XVII. c. 66.

<sup>(6)</sup> Herodot. L. V. c. 54. (7) Dan, VII, 2, Néhém, I, 3, Esth. I, 3.

SECTION
II.
Histoire
de Perfe.

Aristote ont comparé, pour cette raison, ces Rois de Perse, le prémier à des Grues, & l'autre aux Scythes Nomades, qui, en changeant de séjour, jouissent toujours d'un air tempéré. Ces Princes se rendoient aussi quelquefois à Pasargada, & d'autres sois à Persépolis, qui devint à la fin leur résidence ordinaire. Le Palais du Roi avoit plusieurs portes, chacune pourvue d'un
bon nombre de Gardes, dont le devoir étoit non seulement de désendre-la
personne du Roi, mais aussi d'avertir de tout ce qu'ils voyoient, ou apprenoient être arrivé dans toute l'étendue du Royaume; aussi les apelloit-on les
oreilles, ou les yeux du Roi, suivant Aristote (a). C'étoit à eux qu'on envoyoit
des messagers des endroits les plus reculés du Royaume, quand il s'étoit passe quelque chose qui méritoit de venir à la connoissance du Roi: outre cela, ils étoient d'abord informés des révoltes ou des invasions étrangères,
par le moyen de quelques seux allumés de distance en distance: desorte que
dans l'espace d'un jour ils pouvoient savoir ce qui venoit de se passer à un
des bouts de ce vaste Empire.

Le Palais du Roi étoit réputé sacré, & étoit respecté comme un Tempse. La magnificence des utensiles & des meubles alloit au-delà de tout ce qu'on peut dire. Les murs & les dômes des appartemens étoient couverts d'ivoire, d'argent, d'ambre, ou d'or. Le Trône étoit de pur or, soutenu par quatre colomnes enriches de pierres précieuses. Le lit du Roi étoit pareillement d'or, & Hérodote (b) sait mention d'un Platane & d'une Vigne, l'un & l'autre d'or, que Darius reçut en présent d'un Lydien, nommé Pythius, qui passoit pour l'homme le plus riche de la Terre \*, après les Rois de Perse. Athenée (c) rapporte que le tronc & les sarmens de cette vigne étoient enrichis de joyaux de grand prix, & que les grapes n'étoient autre chose que des pierres précieuses. Cette vigne pendoit au-dessus de la tête du Roi, quand il étoit assis sur son talens, & qu'on nommoit l'Oreiller du Roi, & un autre Coffre à ses piés, où il y avoit 3000 talens (d'). Tout proche du Palais le Roi pouvoit s'amuser à toutes sortes de Jeux, dans de beaux Parcs

(a) Aristot. de Mundo. (b) Herodot. L. VII. (c) Athen. L. XII. Bud. de Aff. L. IV.

(d) Bud. ubi fupr,

ne de Montagnes, ce qui en rendoit le séjour agréable durant l'hiver; mais la chaleur y étoit si grande en été, que les habitans étoient obligés de couvrir leurs maisons de terre, à la hauteur de deux coudées (1). Suse étoit jadis une ville opulente & magnisque; Alexandre y trouva 50000 talens d'or, sans compter des joyaux d'une valeur inestimable, & une prodigieuse quantité de vases d'or & d'argent. Ce sut-là qu'Assirus donna son grand Festin, qui dura 183 jours. Ce n'est plus à présent qu'un monceau de rusnes, connu sous le nom de Schouster ou Suster, suivant Tavernier.

\* Si nous en croyons Hérodote (2), Pythius nourrit à Cælène, en Phrygie, Xerxès avec toute fon Armée, dans le tems que ce Monarque étoit en chemin dans le dessein d'envahir la Grèce, & sui offrit pour servir aux fraix de la guerre, deux mille talens d'argent, & trois millions neus cens quatre vingt treize mille pièces d'or, toutes marquées au coin de son pète Darius. Xerxès, n'étant pas moins généreux, non seulement resusa l'offre de Pythius, mais ordonna de plus qu'on lui comptât sept mille Dariques, comme une récompense de son

affection, & ne partit point de Celène que cette somme ne sût payée,

Le

& de magnifiques Jardins. Cicéron affirme, fur l'autorité de Xénophon (a), que Secrios Cyrus planta & cultiva de les propres mains un de ces jardins délicieux. Alexandre y fit transporter des Arbres & des Plantes de la Grèce. Les Rois Histoire de Perse ne buvoient point d'autre eau que celle du Fleuve Choaspes, qu'on de Perse. transportoit dans des vases d'argent, en quelque endroit qu'ils allassent \* (b). Ils ne buvoient que du vin fait à Damas en Syrie, & ne mangeoient que du pain fait de froment d'Allos en Phrygie; leur sel étoit apporté d'Egypte. La magnificence de leurs Festins publics surpassoit, comme il paroit par l'Ecriture (c), tout ce que nous lifons sur ce sujet dans les Histoires des autres Nations. On fervoit chaque jour à leur table quelque production de chacun des pays qui formoient leur Empire (d). Suivant le rapport d'Athenée (e), il y avoit parmi les prisonniers, que Parménien sit à Damas, 277 cuisiniers, 29 hommes qui apportoient les plats sur la table, 17 qui versoient de l'eau, 70 à qui la garde du vin étoit confiée, 40 qui avoient soin des oignemens, & 66 chargés de préparer les guirlandes de fleurs qui formoient, en ces tems-là, une partie des agrémens d'un Festin. Pendant que les Rois de Perse étoient à table, leur oreille étoit flattée de l'harmonie des plus belles voix, & de divers Instrumens de Musique; & 300 femmes, dont les voix étoient extrêmement douces & mélodieuses, n'avoient d'autre soin que de divertir le Roi à ses heures de loisir. Elles devoient aussi par leurs chants lui procurer un doux sommeil, & le matin un réveil agréable (f). La plupart des Rois de Perse étoient si livrés à leurs plaisirs, qu'ils ne songeoient presque à autre chose; & Xerxes n'eur pas honte de promettre par un Edit public une récompense considérable à celui qui inventeroit quelque plaisir nouveau (g).

(a) Cicer. de Senect.

(b) Herodot. L. I. c. 159.

(c) Esther I.

(d) Athen. L. VIII.

(e) Idem L. XII.

(f) Ibid.

(g) Cicer. Tufc. Quæft. Val. Max. L.IX. c. T.

\* Les Géographes ne sont pas d'accord si le Cheaspes & l'Eulæus sont un seul & même Fleuve, ou non. Pline (1) les distingue l'un de l'autre, & dit qu'ils ont tous deux leur source dans la Médie, mais que le Choaspes se décharge dans le Pastigris, & l'Eulaus dans le Lac de Characène. Polyclète, cité par Strabon (2), suppose aussi que ce sont deux Fleuves qui viennent se rendre dans le même Lac. D'un autre côté, le fameux Saumaise (3, prétend que c'est le même Fleuve sous deux noms différens; car le Choaspes, après avoir parcouru en Médie, où il a sa source, une certaine étendue de pays, se cache sous terre, & reparoit dans le voisinage de Suse. Suivant lui, ce Fleuve est apellé Choaspes en Médie, & Eulaus dans la Province de Susiane. Ceci paroit s'accorder avec ce que nous lisons dans Ptolomée (4), qui donne à l'Euleus deux sources, (car il ne nomme se Choaspes en aucun endroit) l'une en Médie, & l'autre dans la Susiane. Outre cela Hérodote nous apprend que le Choaspes baignoit les murs de Suse, & que les Rois de Perse ne buvoient d'aucune autre zeau (5). D'où il s'enfuit que le Choafpes & l'Euleus font un feul & même Fleuve, au moins .à Suse. Pline même (6), & les autres Auteurs qui distinguent ces Fleuves l'un de l'autre, mettent suje sur les bords de l'Eulæus, que tous les Interprêtes avouent être l'Ulai de Daniel (7). D'ailleurs, c'est une chose ordinaire qu'une même Rivière ait différens noms en différens endroits: c'est ainsi que le Danube est apellé Danubius & Ister, le Weser, Vierra & Visurgis, & le Po, Padus & Eridanus &c.

Tome III.

(5) Herodot. L. I. c. 151. (6) Plin. ubi supr.

(7) Dan. VIII.

<sup>(1)</sup> Plin. L. VI. c. 27. (2) Strabo L. XV. p. 501. (3) Salmas in Solin. p. 493.

<sup>(4)</sup> Ptolom. L. VI. C. 3.

Histoire de Perfe.

Section Le Roi admettoit rarement à fa table quelque autre que fa femme & fa mè-Cependant, quand cela arrivoit, les convives étoient placés de façon à ne pas voir le Roi, mais seulement à en être vus ; ces Monarques s'imaginant, qu'il étoit au-dessous de leur majesté de paroître sujets aux mêmes nécessités que les autres mortels. C'étoit cette envie de paroître supérieurs au reste des hommes, qui les confinoit dans leurs Palais, & qui leur permettoit si rarement de paroître en public. Leur luxe & leur caractère voluptueux paroissent suffisamment par le Livre d'Estber; & Cicéron (a) ajoute, que les revenus de plusieurs Provinces étoient employés à parer quelques Concubines favorites une ville étant obligée de fournir des ornemens pour leurs cheveux, une autre des ornemens pour leurs cous, &c... Socrate (b) même fait mention d'un Ambassadeur, qui mit tout un jour à traverser un Pays qui s'apelloit la Ceinture de la Reine, & encore un autre jour avant que de gagner les limites d'un riche Pays nommé la Coëffure de la Reine.

Les Enfans du Rei.

Les fils du Roi, particulièrement l'ainé, étoient, immédiatement après leur naissance, confiés aux soins des Eunuques. A l'âge de sept ans on leur apprenoit à chaffer & à monter à cheval, ces fortes d'exercices étant regardés comme ayant quelque chose de viril: mais quand ils avoient atteint leur quatorzième année, quatre favans Précepteurs étoient chargés de leur enseigner, l'un la Prudence, l'autre la Justice, le troisième la Tempérance,

& le quatrième la Valeur (c).

Garde du

La Garde ordinaire du Roi étoit presque toute composée de Perses. Quinte-Curce fait mention d'une Garde qui accompagnoit la personne du Roi consistant en 15000 hommes, qu'on apelloit les parens du Roi. Il y avoit aussi un Corps de Cavalerie de 10000, tous Perfes, qui accompagnoient le Prince dans toutes ses expéditions, & auxquels on donnoit l'épithète d'Immortels. Ses Gardes n'avoient point de paye, mais on leur fournissoit richement

tout ce dont ils pouvoient avoir besoin.

Manieres Comment ils elevoient leurs Enfans.

Mais la grandeur & la magnificence des Monarques de Perse éclatoient des Perses. sur-tout dans les Sacrifices publics, auxquels ils assistoient souvent, comme nous aurons occasion de le dire dans la Section suivante; comme aussi dans leurs Funerailles, & dans les autres Cérémonies Religieuses qui étoient en: usage chez les Perses. Une coutume remarquable des anciens Perses, étoit le soin particulier qu'ils prenoient de l'Education de leurs Enfans. Les Fils étoient élevés par des Femmes d'une sagesse reconnue jusqu'à l'âge de cinq ans; car jusqu'à cet âge ils n'étoient point admis en présence de leur Père, de peur que ce dernier ne fût trop fensible à leur perte, s'ils venoient à mourir avant ce tems-la. A cinq ans les Enfans de ceux qui en avoient les movens, étoient remis entre les mains des Mages, qui leur enseignoient, plus encore par leur exemple que par leurs leçons, à pratiquer les loix de la Justice, de la Patience, de la Tempérance, & de toutes les autres Vertus. Ils tachoient de leur inspirer de l'aversion pour tous les Vices, & les exhortoient particulièrement à s'abstenir de mentir, & de contracter des dettes. Ils.

<sup>(</sup>a) Cicer. in Verr. Orat. V. (b) Socrat. in Platonis Alcib.

<sup>(</sup>c) Xenoph. L. I. c. 11. Brisson Polit.

Histoire

Ils leur apprenoient auffi à tirer de l'arc, & à combattre à cheval. Telle Section étoit leur éducation jusqu'à dix-sept ans; après quoi, les Enfans d'une naisfance distinguée étoient reçus dans le Corps des Gardes du Roi, & accompagnoient ce Prince à la chasse & dans ses expéditions militaires. On leur de Perse. inspiroit tant de respect pour leurs Parens, qu'ils n'auroient jamais osé s'asfeoir en leur présence. Chaque Père avoit droit de vie & de mort sur ses Enfans; mais les Loix lui défendoient de se servir de ce droit pour des fautes peu importantes, ou pour un crime unique.

Tous les Perses s'appliquoient autrefois aux Exercices militaires, mais Différenparticulièrement à manier l'arc, ce qu'ils faisoient avec une extrême dex- tes Courstérité: de-là vient que le Prophète Jérémie (a) parle de l'arc d'Elam, & E- mes des faie (b) du carquois d'Elam. Depuis l'âge de cinq ans jusqu'à celui de vingt. Perles. ils enseignoient, suivant Hérodote (c), principalement trois choses à leurs Enfans, à bien gouverner un Cheval, à tirer adroitement de l'Arc, & à dire la Vérité. Une Posterité nombreuse étoit regardée chez eux comme une des plus grandes bénédictions du Ciel, & ceux qui avoient un grand nombre

d'Enfans recevoient annuellement des présens du Roi (d). Ils célébroient leur Jour de naissance avec beaucoup de pompe & de magnificence, n'épargnant aucune dépense en cette occasion, quoiqu'en d'autres tems ils vécussent avec beaucoup d'économie, au moins sous leurs prémiers Rois. Ils étoient fobres dans leur manger, mais avoient du panchant à boire. Ils traitoient les affaires les plus importantes en s'enivrant; mais le Maître de la maison où l'on délibéroit, remettoit la matière sur le tapis le lendemain, & ce n'étoit qu'alors qu'on approuvoit ou qu'on rejettoit la réfolution prise la yeille (e). Quand ils se rencontroient, ils se donnoient un baiser sur la bouche s'ils étoient égaux en dignité, & sur la joue si l'un d'eux étoit à cet égard un peu inférieur à l'autre; mais quand la différence étoit considérable, l'inférieur se prosternoit en terre en rencontrant ou en abordant le supérieur. Ils faisoient le plus de cas de ceux qui vivoient le plus près d'eux, & fort peu de ceux qui habitoient un Pays éloigné, comme fi la valeur des hommes étoit en raison inverse de leur distance (f). Il n'y eut jamais de Nation plus disposée à adopter des coutumes étrangères. A peine eurent-ils subjugué les Mèdes, qu'ils en imitérent l'habillement; ils se servirent des mêmes armes que les Egyptiens, après avoir conquis leur Royaume; &, de l'aveu d'Hérodote lui-même (g), ils n'eurent pas plutôt contracté quelque familiarité avec les Grecs, qu'ils imitérent leurs vices les plus odieux. Il leur étoit permis d'épouser autant de Femmes, & outre cela d'avoir autant de Concubines qu'ils en pouvoient entretenir, ceux qui étoient Pères d'un grand nombre d'enfans, passant pour d'aussi vaillans Héros que ceux qui s'étoient distingués par des exploits militaires. Ils avoient tant de respect pour leurs Parens, qu'il leur sembloit impossible qu'un Homme tuât son Père ou sa Mère: aussi ne trouvoit-on point de Loi parmi

<sup>(</sup>s) Jérém. XLIX. 35-38.

<sup>(</sup>b) Esai. XXII. 6, (c) Herodot. L. I.

<sup>(</sup>d) Id. ibid.

<sup>(</sup>e) Ibid. (f) Ibid.

<sup>(</sup>g) Ibid.

II. Histoire de Perfe.

Section eux contre ce crime; & quand quelqu'un étoit mis en Justice pour l'avoir commis, les Juges déclaroient l'accufation peu fondée. On regardoit comme infame celui qui avançoit une fausseté, & à peus près comme tel celui qui s'endettoit, à cause de la tentation à laquelle il s'exposoit d'avoir recours au mensonge. S'il arrivoit à quelqu'un d'être infecté de lèpre ou de quelque autre maladie pareille, il ne lui étoit pas permis de rester dans la ville, ni deconverser avec d'autres citoyens, s'étant, à ce qu'ils croyoient, attiré cette punition par quelque offense commise contre le Soleil. Tous les Etrangers. lépreux étoient chassés du Pays. Ces coutumes, & quelques autres relatives à leurs Funerailles, & dont nous parlerons dans la Section suivante, sont. rapportées par Hérodote, dont le témoignage à cet égard est très digne de foi.

Letins Chdtimens.

Le plus sévère Châtiment qui ait été en usage chez les Perses, consistoit à renfermer le Coupable entre deux petits bateaux, ce qui se faisoit de la manière suivante. Ils fabriquoient exprès deux bateaux, précisément de même grandeur, dans l'un desquels le Patient étoit mis sur le dos, ensuite on le couvroit de l'autre, ensorte que ses mains, ses piés, & sa tête. passoient par des ouvertures faites à ce dessein. Les Bourreaux lui donnoient à manger & à boire dans cette posture, & le forçoient même à en prendre, en lui enfonçant des instrumens de ser affilés dans les yeux, afin de prolonger son supplice, en le contraignant à acquérir de nouvelles forces. Ils frottoient de miel son visage, qui étoit tourné vers le Soleil, & attiroient par-là des guêpes & d'autres moucherons, qui lui caufoient des tourmens guères moins cruels, que ceux que lui faisoient les vers qui naisfoient dans ses excrémens, & qui lui dévoroient les entrailles. Un si affreux. état duroit plusieurs jours; car Plutarque, qui nous décrit cet exécrable supplice (a), ajoute que Mithridate, à qui Artaxerxes le sit subir, pour. le punir du meurtre commis en la personne de son frère Cyrus, vécut dixfept jours dans des douleurs épouvantables; & que le bateau supérieur ayant été ôté après sa mort, on trouva toute sa chair consumée, & un nombre prodigieux de vers qui rongeoient ses entrailles. Ceux qui étoient convaincus. de Haute Trahison, étoient condamnés à avoir la tête & la main coupées: fentence qui fut exécutée même fur le corps de Cyrus par ordre d'Artaxerxes (b). Par d'anciennes Loix de Perse, il n'étoit point permis au Roi de faire. mettre quelqu'un à mort pour un seul crime: & outre cela le Juge étoit: obligé d'examiner avec foin toutes les actions du Coupable; & s'il se trouvoit que ses fautes excédoient les services qu'il avoit rendus, le Roi étoit en droit de le punir comme il lui plaîroit; au-lieu que le Criminel obtenoit fon pardon, ou étoit puni moins févèrement, si ses services l'emportoient fur ses fautes (c). On écrasoit les Empoisonneurs entre deux pierres: châtiment qui fut infligé à Gigis, Favorite de Parysatis, mère d'Artaxerxes, pour avoir eu part à l'empoisonnement de Statira (d).

Les Perses étoient plus jaloux de leurs l'emmes & de leurs Concubines. qu'aucun autre Peuple de la Terre. C'étoit un crime digne de mort, que de toucher

<sup>(</sup>a) Plutarch, in Vita Artaz.

<sup>(</sup>b) Ibid.

<sup>(</sup>e) Herodot, ubi supr.

<sup>(</sup>d) Plutarch, ubi supr.

toucher seulement une des Femmes du Roi, de leur parler, ou même d'ap- Szerion procher de leurs voitures quand elles étoient en voyage. Il leur étoit permis d'épouser leurs propres sœurs & leurs filles ; & ce fut en conséquence Histoire de cette permission qu'Artaxerxes épousa deux de ses filles, Amestris & A- de Porse. tosse; quoiqu'il les eût promises en mariage à d'autres. Minutus Felix (a) leur reproche d'avoir épousé ou vécu en commerce criminel avec leurs propres mères; & Eusèbe cite un mot de Bardesanes, par lequel il paroit que leurs Loix les autorisoient à épouser leurs sœurs, leurs filles & leurs mères. Ils observoient cette même coutume incessueuse dans d'autres Pays, comme en Egypte, en Phrygie, & en Galatie, où, au rapport d'Eusèbe (b), ils étoient, à cause de cela même, regardés avec horreur par les habitans, qui leur donnoient le surnom de Magussei, ou de gens adonnés à la Magie (e). Les Perses furent aussi les prémiers qui introduisirent l'usage des Eunuques : usage que Pétrone (d) & Senèque (e) attribuent à leur excessive luxure. -

Le prémier qui fit battre en Perse de la Monnoie d'or & d'argent, fut Leur Darius fils de Cyaxare, ou, comme il est apellé dans l'Ecriture, Darius Momuie. le Mède, Fondateur de la Monarchie Médo-Persienne \*. Ce fut sous son rèene qu'on fit ces fameuses Pièces d'or connues sous le nom de Dariques, qu'on préféra durant plusieurs siècles, comme étant faites d'un or très pur à toute autre Monnoie qui eut cours dans l'Orient. Sur un des côtés il y avoit un Archer vétu d'une longue robe, un couronne sur la tête; & tenant un arc de la main droite, & une flèche de la gauche: de l'autre côté étoit l'effigie de Darius (f). C'est à ces Pièces qu'Agésilas faisoit allusion, quand, obligé à quiter l'Asse pour appaiser les troubles qu'Artaxerxes avoit excités en Grèce à force d'or, il disoit que le Roi de Perse s'étoit servi de trente mille Archers pour le chasser de ses Etats (g). Le Darique étoit de même poids & de même valeur que la Statère Attique. Darius semble avoir appris des Lydiens l'art de faire de la Monnoie, & son usage; car les Mèdes n'avoient point de monnoie avant que d'avoir conquis la Médie (b); au-lieu que Crasus, Roi de Lydie, avoit déjà fait battre un nombre infini de Pièces d'or, apellées Cræsei. Or comme il n'étoit pas dans l'ordre que la Monnoie des Lydiens eût cours après la destruction de leur Royaume, nous croyons pouvoir supposer que Darius sit renouveller ses Pièces, & y sit mettre son effigie, sans en altérer le poids ni la valeur (i). Toutes ces Pièces d'or, de même valeur & de même poids, que les Rois de race Persane ou Macé= -

(a) Min. Fel. Octav. c. 31. (b) Prep. Evang. L. VI. c. 1.

(c) Ibid. (d) Petron. Satyr.

(e) Seneca Controv. 4. L. X...

(f) Plutarch. in Artax.

(g) Ibid.

(b) Herodot. L. I. c. 71.

(i) Newton Chronol. p. 320.

<sup>\*</sup> Nous lisons dans Suidas, Harpocration, & le Scholiaste d'Aristophane (1), que les premières Pièces d'or furent battues, non pas par ordre de Darius, père de Xerxès, mais par celui d'un autre Darius plus ancien, qui ne peut avoir été que Darius, fils de Cyange re, aucun autre Prince de ce nom n'ayant règné en Orient dans ces tems reculés,

<sup>(1)</sup> Marpoc Schol, Arist. p. 741, 742, Suidas in Dagentos,

Secrion Macédonienne, firent battre dans la fuite, furent apellées Dariques, d'après II.

ce Darius, qui en introduisit le prémier l'usage \*.

Les connoissances des Perses semblent avoir été fort médiocres avant le Histoire tems de Zoroastre, que les Persans nomment Zerdusht, ou Zaratush, & qui de Perfe. vivoit sous le règne de Darius Hystaspes. C'étoit le prémier Mathématicien Arts, Sci- & le plus grand Philosophe de son siècle; & ce sut en partie à ses instruc-Leurs ences &c. tions, & en partie à celles d'Hystaspes, père de Darius, que les Mages durent leur réputation & leur habileté en fait de Mathématiques & d'Astronomie. Hystaspes avoit parcouru les Indes, & vécu quelque tems parmi les Brachmanes, pour être initié à leurs Sciences; & à son retour il fit part aux Mages de ce qu'il avoit appris, surpassant à plusieurs égards ceux-là mêmes qui lui avoient servi de maîtres (a). Mais nous traiterons ce sujet plus au long dans la Section suivante, & nous nous contenterons d'ajouter ici, que les connoissances en question n'étoient possédées que par les Prêtres, qui les communiquoient rarement, à moins que ce ne fût à quelqu'un de la Fa-

Lessy Commerce & Navigation.

mille Royale, dont l'instruction leur fût confiée (b). La pauvreté des anciens Perses, & le peu de cas qu'ils faisoient des richesses, prouvent qu'ils ne s'étoient guéres appliqués au Commerce, que le seul desir du gain contribue à porter à un certain point. Avant que d'avoir conquis la Lydie, ils n'avoient point de monnoie, & ne s'habilloient que de peaux. L'eau étoit leur boisson, & ils n'avoient ni vin, ni aucune autre chose que ce que produisoit leur stérile Pays, comme il paroit par le discours de Sandanis dissuadant Cræsus d'envahir la Perse (c). Après qu'ils eurent subjugué la Lydie, & qu'ils se virent maîtres de tant de riches Provinces, ils tournérent probablement leurs pensées du côté de la Navigation & du Commerce, afin de se procurer les commodités qui ne se trouvoient pas dans leur Pays. Mais comme nous manquons d'autorités pour dire quelque chose de certain touchant leur Commerce, nous quiterons cet article. & passerons à celui de leur Discipline Militaire.

Leurs Sel dass.

Les Perses apprenoient dès leur enfance à monter à cheval, à manier l'arc, & à chaffer; & s'accoutumoient par ces différens moyens à supporter dans la suite les fatigues de la guerre (d). Ils ne quitoient jamais leurs épées, leurs carquois & leurs flèches, même en tems de paix, que quand ils alloient prendre du repos; & alors même ils les avoient toujours près d'eux (e): coutume que les Romains, qui ne se servoient d'armes qu'en campagne, regardoient comme indigne d'un Peuple civilisé (f). Aussi-tôt qu'ils etoient

(a) Ammian. Marcel. L. XXIII.

(d) Strabo L. XV. (e) Ammian. Marcel. L. XXIII. (b) Plato in Alcibiad. I. Stobæus p. 496. (f) Ovid. Trift. L. V. Clem. Alexand. in Pædagogo.

(s) Herodot. L. I. c. 71.

\* Dans cette partie de l'Ecriture Sainte, qui a été composée après la captivité de Babylone (1), les Pièces en question font apellées Adarkonim, & par les Talmudistes (2) Darkomoth, l'un & l'autre de ces mots étant dérivés du Grec Dagends, c'est-à dire, Dariques. Elles furent probablement battues par ordre de Darius, durant les deux ans que ce Prince regna à Babylone, lorsque Cyrus poussoit ses conquêtes en Syrie & en Egypte. Suivant le Dr. Bernard, un Darique pesoit deux grains de plus qu'une guinée.

(1) Buxtorf Lexic. Rabbinic, p. 577. (1) 1 Chton. XXIX. 7. Eldras VIII. 27.

étoient en état de porter les armes, ils étoient obligés de s'enrôller eux-mê- Secrion mes comme foldats, ne recevant de paye que quand ils avoient atteint l'age de vingt ans (a). En tems de guerre, ils devoient tous, sous peine de Histoire mort, à l'exception de ceux que l'age avoit affoiblis, se rendre à leurs dra- de Perse. peaux, & accompagner le Roi dans ses expéditions (b) \*.

Du tems d'Hérodien (c) ils ne se servoient point de Troupes mercenaires. & ne tenoient point d'Armée sur pié, étant obligés, quand la nécessité le requeroit, de se ranger à leurs drapeaux. Quand la guerre étoit finie, ils s'en retournoient chez eux, sans aucune autre paye ou récompense que

leur part du butin.

En guerre ils portoient sur la tête une tiare si épaisse, qu'elle étoit à l'é- Armes se preuve de toutes sortes d'armes offensives; & sur le corps une cotte de Discipline. maille, travaillée en forme d'écailles, & embellie de manches de différentes couleurs; leurs cuisses étoient convertes de cuissars; leurs boucliers, ou plutôt leurs targes, étoient d'ofier, leurs javelines courtes, leurs arcs d'une longueur extraordinaire, & leurs flèches de roseaux; ils avoient de courtes épées † dans un ceinturon à leur droite (d). Leurs chevaux étoient aussi couverts de peaux épaisses, au rapport de Xénophon (e), de Quinte-Curce &

(a) Strabo L. XV. (b) Herodot. L. IV.

(d) Herodot. L. VII. Xenoph. L. VII. (e) Xenoph. L. VIII. c. 190.

(c) Herodian, L. III. & V.

\* Hérodote rapporte que dans le tems que Darius partoit de Sufe avec son Armée pour aller faire la guerre aux Scythes, un Perse de grande naissance, nommé Oebaze, qui avoit trois fils dans l'Armée, demanda qu'on lui en laissat un pour être le soutien de sa vieillesse. Le Roi le reçut avec de grandes marques de bienveillance, & dit qu'il obtiendroit plus qu'il ne demandoit, son dessein étant de lui laisser ses trois sils. Cette réponse, rendue par le Roi lui-même, charma le pauvre Vieillard; mais à peine sut-il parti, que Darius commanda que les trois sils d'Oebaze sussent mis à mort, & leurs corps mutilés portés dans la maifon de leur père (1). L'Histoire nous a conservé le souvenir d'un exemple plus terrible encore de la sévérité des Perses en pareille occasion. Nous avons vu ci-dessus avec quelle magnificence Pythius le Lydien traita Xerxès & son Armée, & l'offre qu'il fit à ce Prince de deux mille talens d'argent, & de trois millions neuf cens quatre-vingt treize mille pièces d'or pour aider à porter les fraix de la guerre contre la Grèce. Le Roi fut si satisfait de son zèle & de son affection, qu'il s'engagea à lui accorder tout ce qu'il demanderoit. Pythius n'avoit rien alors à lui demander. Mais quelque tems après étant effrayé d'une Eclipse de Soleil, & comptant sur la promesse du Roi, il supplia ce Monarque de lui laisser dans son âge avancé, & pour avoir soin de son bien, l'ainé de ses cinq fils, qui étoient tous dans son Armée. Mais à peine eut-il énoncé sa prière, que Xerxès, transporté de colère, & ne se souvenant ni de sa promesse ni des obligations qu'il avoit à Pythius, ordonna que le corps du fils ainé de ce généreux Vieillard fût coupé en deux pièces, & qu'on mit une de ces pièces à la droite du chemin, & l'autre à la gauche, pour que l'Armée passar entre deux (2). Tant c'étoit un crime odieux chez les Perses, de s'exemter du service, ou d'en solliciter l'exemtion pour quelqu'un.

† Ils portoient plutôt des dagues que des épées, car Josephe (3) les compare aux poignards des assassins; & Darius s'étant apperçu dans son prémier combat contre Alexandre, que la longueur des épées Macédoniennes n'avoit pas peu contribué à la victoire, sit allonger confidérablement les épées, ou Acinaces, comme les Latins les apellent, des soldats de

fon Armée (4).

(1) Herodot, L. IV. Senec. L. III. de Ita c. 16. (2) Herodot, L. VIL Senec, L. III. de Ita c. 17. (3) Joseph. Antiq. L. XX. c. 70 (4) Diodor, Sicul L. XVII.

Histoire de Perse.

Section d'Ammian Marcellin &c. Ils visoient parfaitement bien, & tiroient leurs flèches avec une dextérité étonnante, fur-tout en fuyant, ce qui étoit particulier à eux & aux Parthes : cependant du tems de Procope leurs flèches ne faisoient pas grand effet, parce que leurs arcs, suivant cet Historien, n'étoient pas affez tendus; au-lieu qu'il n'y avoit ni bouclier, ni armure, qui fût à l'épreuve des flèches Romaines (a). Ils ne savoient qu'à la fin de la campagne le nombre de leurs morts, & cela de la manière suivante. Avant que d'entrer en campagne, ils passoient devant le Roi ou devant le Général en chef, & chacun d'eux mettoit une flèche dans un carquois Ces carquois étoient scellés du Sceau Royal, jusqu'au retour de la campagne: alors ils passoient de nouveau en revue, & chacun retiroit une slèche des mêmes carquois: on comptoit le nombre des flèches qui étoient de reste, & par cela même celui des morts: cette ancienne coutume subsiltoit encore du tems de Procope (b). Ils portoient par-dessus leur armure de grandes robes de pourpre; mais celle du Roi étoit blanche, ce qui le faifoit reconnoître, & l'exposoit quelquesois aux traits de l'ennemi (c). Ils manioient leurs chevaux mieux que Peuple du Monde, étant accoutumés à cet exercice des leur enfance. Il étoit contre la bienféance parmi eux de paroître en public autre--ment qu'à cheval: c'étoit à cheval qu'ils faisoient toutes leurs affaires publiques & particulières, qu'ils tenoient leurs assemblées, visitoient leurs amis &c. (d). Cette coutume dégénéra en luxe avec le tems, les Rerses tâchant à l'envi de se surpasser les uns les autres en magnificence de harnois, & ayant, comme parle Denys (e), des chevaux qui mâchoient l'or tout pur. Ils se battoient non seulement à cheval, mais aussi sur des chariots, tirés par quatre, fix, & quelquefois huit chevaux (f). Ils furent les prémiers si nous en croyons Xénophon (g), qui introduisirent l'usage des chariots armés de faulx \*. Quand ils alloient à quelque expédition, leurs femmes, leurs mères & leurs enfans suivoient le camp (b), & cette coutume étoit en usage dans tout l'Orient: il leur sembloit que la présence de leurs plus proches parens étoit propre à inspirer du courage, puisqu'ils perdoient tout ce qu'ils avoient de plus cher au monde, en ne faisant pas leur devoir. Ils avoient des chameaux pour porter leurs provisions & leur bagage, les foldats n'étant chargés d'aucun autre poids que de leurs armes (i). Hérodote décrit la marche de leurs Armées, à propos de celle de Xerxès, de la maniè-

> (a) Procop. L. I. De Bell. Pers. c. 18. (b) Id. ibid.

(c) Herodot. L. IX. Xenoph. L. VII. p. 136. Plut. in Artaxerxe.

(d) Xenoph. L. IV. p. 81. & L. VIII. p. 190. p. 76. Justin. L. XII. c. 3.

(e) Dionys. de Situ Orbis.

(f) Xenoph. L. VI. p. 124. (g) Cyropæd. L. VIII. prope finem. (b) Q. Curt. L. III. 8, 12. Xenoph. L. IV.

(i) Herodot. L. VIII.

<sup>\*</sup> Kenophon attribue à Cyrus l'invention des chariots armés de faulx (1). Mais suivant Goéfias, cité par. Diodore, ce fut sémiramis, dans la guerre qu'elle eut contre les Balbriens, qui cut 700 chariots pareils (2), dont, cet Historien semble attribuer l'invention aux Rois Assertion riens. Ainsi il est clair qu'Hesychius se trompe, en assurant qu'ils furent inventés par les Macédoniens.

<sup>(1)</sup> Cytopæd, L. VIII. ptope finem.

<sup>(</sup>a) Diodor, Sicul. L. III.

re suivante (a). Le bagage, porté par des serviteurs, ou par des bêtes de Secrion somme, formoit le front, & étoit suivi par un Corps d'Armée de toutes sortes de Nations. Entre ce Corps & le reste de l'Armée, il y avoit un intervalle, afin que ceux du prémier Corps ne vinssent pas dans l'endroit où étoit le Roi. Ce Prince étoit précédé de mille hommes à cheval, & d'un nombre pareil de piquiers, qui tenoient leurs piques pointées vers terre. Après ceux-ci venoient dix grands chevaux, nés dans les plaines de Médie qu'on nomme Niséennes, & richement enharnachés. Ces chevaux étoient consacrés à Jupiter. Le Char de ce Dieu, tiré par huit chevaux blancs, venoit immédiatement après, le conducteur du char se tenant de bout, à cause qu'il n'étoit permis à aucun mortel d'en occuper le siège. Le Char de Jupiter étoit suivi de celui du Roi, attelé de chevaux Niséens. Mille Piquiers, tous hommes d'élite, & Perses de naissance, marchoient après le Roi, & étoient suivis par un Corps de Cavalerie de mille hommes, aussi tous Perses. Un Corps d'Infanterie de dix mille Perses venoit ensuite: mille hommes de ce Corps étoient armés de javelines, ornées de grenides d'or; les neuf mille autres avoient à leurs javelines des grenades d'argent. Dix mille Cavaliers Perses suivoient ce Corps d'Infanterie, en s'en tenant à la distance de deux stades. Le reste de l'Armée avançoit sans dis-Leurs Retinction. Voici comment ils calculoient le nombre de leurs forces. Il ras- vues. Mesembloient dix mille hommes dans une certaine étendue de terrain, aussi nière de près l'un de l'autre qu'il étoit possible, & une espèce de rond ayant été déclarer la fait tout autour, ils saisoient occuper le même terrain par d'autres, jus- &c. qu'à ce qu'ils eussent fait le dénombrement de toute leur Armée (b). Quand ils avoient intention de porter la guerre dans quelque Pays, ils envoyoient des Ambassadeurs ou des Hérauts pour demander aux habitans la terre & l'eau; c'est-à-dire, pour leur ordonner de se soumettre, & de reconnoître le Roi de Perse pour leur Souverain (c) †. Si nous en croyons Plutar-

(a) Herodot. L. VII.

(c) Diodor. Sicul. L. XI. Herodot. L. IV.

(b) Ibid.

Les Champs Missens ou Nissens en Médie, sont fameux chez les Anciens, pour la grandeur, la force & la vitesse (1) des chevaux qu'on y trouvoit, & qui n'étoient réservés que pour l'usage des Rois de Perse, quand ces Princes se furent rendus mattres de la Médie.

† Il y en a qui se sont imaginés, que la demande en question ne significit autre chose. sunon qu'on fournit aux Perses les provisions dont ils pourroient avoir besoin. Mais ce sentiment est réfuté par tous les Anciens, & particulièrement par Hérodote, qui dit que Darius envoya un messager à Indatbyrse, Roi de Seythie, avec un ordre de reconnottre le Roi de Perse pour son souverain, & de lui offrir la terre & l'eau en signe de soumission. Le Prince Scythe répondit, qu'il ne reconnoissoit d'autre Mai re que son ancêtre Juziter, & Vesta Reine des Scythes; & qu'au-lieu de ce qu'il lui demandoit, il alloit lui envoyer un présent tel qu'il le méritoit, & qu'il pourroit le faire repentir de son insolence. Quelque tems après il lui envoya par un messager, un Oiseau, une Souris, une Grenouille & cinq Flèches: présent missérieux, que Darius auroit bien voulu interpréter comme un aveu de dépendance; car, disoit-il, la Souris nait en terre & se nourrit des mêmes choses que l'Homme; l'Eau est l'élément de la Grenouille; l'Oiseau peut être comparé à un Cheval; & le Scythe, en envoyant des flèches, semble rendre les armes. Mais Gebrias donna à l'énigme un autre sens, qui fut, que les Perses périroient par ces flèches, s'ils ne pouvoient pas traverser en l'air comme un Oiseau, se cacher en terre comme une Souris, ou se plonger dans les marais comme une Grenouille (2).

(1) Herodot, L. VI. Ammian. Marcel, L. XXIII. Themist. Orat. V. &c. (2) Herodot. In IV. Ggg

SECTION ,II. Histoire de Perfe.

Leurs

Laix.

que, ils avoient emprunté cette façon de déclarer la guerre des Mèdes; & ces derniers semblent avoir été à cet égard, comme en bien d'autres choses. les imitateurs des Allriens, qui, comme il paroit par le Livre de Judith (a), exigeoient de cette manière une servile dépendance. Dans un engagement le Roi se trouvoit toujours au centre (b), & encourageoit ses soldats par une harangue (c). C'étoit par le son des trompettes suivi d'un cri général de toute l'Armée que se donnoit le signal du combat (d). Le mot du Guet étoit en usage parmi eux: car Xénophon, parlant de Cyrus, nous apprend que celui de ce Prince étoit Jupiter notre guide & notre protecteur (e). La Bannière Royale étoit une Aigle d'or avec les ailes étendues, portée au bout d'une lance fort longue (f). Ils regardoient comme heureux ceux qui mouroient dans une bataille, & infligeoient des punitions exemplaires à ceux qui quitoient leurs postes, ou qui abandonnoient leurs Drapeaux (g). Ils ne se servoient point de stratagêmes, & ne faisoient cas que des seuls avantages que procure la valeur (h); ou, comme parle Ammian Marcellin, ils crovoient qu'il étoit deshonnête & lâche de dérober la victoire (i). Ils ne combattoient jamais la nuit à moins que l'Ennemi ne les attaquât, & ne se mettoient jamais en marche avant le lever du Soleil (k). Les Duëls étoient en usage parmi eux, comme il paroit par les Histoires de Darius (1) & de Polydamas (m). Voilà tout ce que nous avons pu rassembler de certain touchant la Discipline Militaire des anciens Perses.

Xénophon fait un éloge magnifique de leurs Loix, & les préfère à celles de tous les autres Peuples de la Terre (n); remarquant à cette occasion, que les autres Législateurs n'ont décerné des châtimens que contre des crimes commis, mais n'ont pas assez pris soin d'empêcher qu'on ne sût tenté de les commettre ; au-lieu que le but des Loix établies parmi les Perses, étoit d'inspirer aux hommes l'amour de la Vertu, & de l'horreur pour le Vice, indépendamment des châtimens & des récompenses. Pour parvenir à cette fin, il n'étoit point permis aux Parens d'élever leurs enfans à leur gré; mais ils étoient obligés de les envoyer à des Ecoles publiques, où l'on avoit grand foin de leur éducation, & d'où ils ne pouvoient retourner dans la maison paternelle que quand ils avoient atteint l'âge de dix-sept ans. La direction de ces Ecoles n'étoit pas commise à des Maîtres mercenaires, mais à des hommes distingués par leur naissance & par leurs vertus; car ces Ecoles étoient plus destinées à former les mœurs des jeunes gens, qu'à leur apprendre des Sciences. Leur nourriture, durant ce tems de discipline, étoit du pain & du cresson, & leur boisson de l'eau pure (0). Ceux qui n'avoient pas été éleyés dans ces Ecoles, étoient exclus par cela même des Honneurs & des

(a) Judith II.

(b) Xenoph. L. I. avaßas.

(c) Stobwus Serm. XLII. Q. Curt. &c. (d) Q. Curtius L. III. Diod. Sicul. L. XVII.

(g) Plutarch, in Artax. Ammian, Marcell. L. XXIII.

(b) Justin. L. XI.

(i) Ammian Marcell. L. XVII.

(k) Q. Curt. L. V. p. 126. (1) Diodor. Sicul. L. XVII. (m) Pausanias in Eliac.

(n) Xenoph. Cyropæd. L. I.

(o. Xenoph. ibid. Justin. L. XII. Cic. L. I. Tufculan. Quæft.

<sup>(</sup>e) Xenoph. Cyropæd. L. VII. p. 137... (f) Xenoph. Cyropæd. L. VII. p. 136. Philostrat. Iconum L. II. c. 32.

Emplois (a) \*. Il y avoit parmi eux des Loix particulières contre l'Ingratitude; & tout homme qui avoit rendu à quelqu'un un bon office, s'il en étoit payé d'ingratitude, avoit le droit d'intenter une accusation en Justice contre l'ingrat, qu'on punissoit avec beaucoup de sévérité, dès que le crime étoit de Perse. avéré (b) †.

Quand quelqu'un donnoit un avis au Roi, soit que ce sût de son propre mouvement, ou par ordre du Prince, il se tenoit, en proposant son sentiment, sur un petit lingot d'or, qui lui servoit de récompense, si son avis

étoit trouvé bon; sinon, il étoit fouëtté publiquement (c).

Avant que de finir cette Section, nous ajouterons quelques particularités relatives aux Rois de Perse, tirées de différens Auteurs. Le Gouvernement de ces Monarques étoit entièrement arbitraire, & tous leurs sujets, quoiqu'il y en eût de distingués par la naissance & par la fortune, étoient regardés par eux comme de vils esclaves: personne, pas même leurs enfans n'osoient leur adresser la parole, sans leur donner le titre de Seigneur, de Grand Roi ou de Roi des Rois (d): titres superbes, qu'ils paroissent avoir emprunté des Assyriens; car Daniel (e) parlant de Nébucadnezar l'apelle le Roi des Rois. Que si les Perses imitérent en ceci l'arrrogance des Assyriens, les Parthes imitérent à leur tour celle des Perses (f), & gardérent ce stile même jusqu'au tems de l'Empereur Constance, à qui Sapor, Roi de Parthie, écrivit une Lettre, dans laquelle il se nomme lui-même Roi des Rois, Parent des Etoiles, Frère du Soleil & de la Lune &c. Mais pour revenir aux Rois de Perse, si les titres qu'ils se donnoient à eux-mêmes étoient superbes, d'un autre côté ils n'avoient pour leurs sujets, de quelque dignité qu'ils sussent revêtus, d'autre nom que celui d'Esclaves (g); & par malheur pour eux, ils les traitoient comme ils les apelloient. C'est à cet esprit de servitude, qui est incompatible avec le vrai courage, que Platon attribue la chute de la Monarchie de Perse (h). Cet esprit prévalut avec le tems parmi les Perses, au point que ceux mêmes qui avoient été fouëttés publiquement par ordre du Roi, le remercioient d'avoir daigné se souvenir d'eux (i). On coupoit la main droi-

(a) Xenoph. ibid.

(b) Xenoph. ibid. Ammian. Marcel. L. III.

5. Themistocles Orat. III.

(c) Ælian. Var. Hist. L. XII. c. 12. (d) Dio. Chrys. Orat. III. de regno. Arrian.

L. VI. Strabo XV. 3. Efdr. VI. 8.

(e) Daniel II. 37.

(f) Plutarch. in Pomp. & Lucullo. (g) Xenoph. L. I. avasac. O. Curt. L. V.

Aristot. de Mundo. 4 Esdr. IV. 1. &c.

(b) Plato L. III. de Legib. (i) Stobæus Serm. XII.

\* Les Perses apelloient ces Ecoles des Marchés Libéraux: car ils ne permettoient pas des Places publiques destinées à vendre & à acheter, comme il paroit par la réponse que Cyrus fit aux Lacedémoniens, favoir, qu'il ne craignoit pas ceux qui avoient au milieu de leurs villes des endroits publics, où l'on fe trompoit par des fermens mutuels: paroles, ajoute Hérodote (1), relatives aux Grecs, qui avoient dans toutes leurs villes des Marchés publics; ce qui n'étoit pas permis chez les Perses.

† Il paroit par-là que Senèque se trompe, quand il dit que les Loix contre l'Ingratitude n'avoient lieu que parmi les Macédoniens, excepta Macedonum gente, non est in ulla data adversus ingratos actio (2). Il y en a qui lisent Medorum au-lieu de Macedonum; mais on trouve

Macedonum dans toutes les anciennes copies.

(1) Herodot. L. I.

Ggg 2

II. Hiltoire de Perse.

Section te & la tête à quiconque témoignoit la moindre répugnance à exécuter les commandemens du Roi, quelque difficiles qu'ils pussent être (a). Justin attribue à 'yrus le Grand' d'avoir introduit la coutume d'adorer les Rois de Perse. & de leur rendre les mêmes honneurs qu'aux Dieux (b). Il n'étoit pas permis de paroître devant le Roi sans se prosterner en terre: attitude dans laquelle ils devoient se mettre, à quesque distance qu'ils apperçussent ce Monarque. Ils exigeoient ces hommages, non feulement de leurs Sujets. mais aussi des Ambaisadeurs étrangers, le Capitaine de la garde ayant ordre de demander à ceux qui fouhaitoient d'etre admis en présence du Roi, s'ils etoient disposés à l'adorer. S'ils refusoient de se soumettre à cette cérémonie, on leur disoit que les oreilles du Roi n'étoient ouvertes qu'à ceux qui lui rendoient cet hommage. Et ils étoient obligés de terminer leurs affaires avec le Roi par l'entremise de ses Serviteurs ou de ses Eunuques (c). Leur orgeuil ne s'en tenoit pas même-là. Ils ordonnoient quelquefois que les mêmes hommages fussent rendus à leurs Favoris, comme il paroit par l'Histoire d'Haman & de Mardochée (d). D'autres fois ils vouloient qu'on adorât jusqu'à leurs statues; car Philostrate rapporte, que du tems d'Apollonius on présentoit une statue d'or du Roi à tous ceux qui entroient dans Babylone, & que ceux-là feuls qui adoroient cette statue, étoient admis en ville (e). Quand ils paroissoient devant le Roi, leur compliment ordinaire étoit, & Roi vis éternellement (f)! C'étoient des crimes capitaux de s'asseoir sur le trône du Roi \*, de porter quelque chose qui appartint à l'appareil de la Royauté †, de regarder dans la litière qui servoit à transporter les Concubines du Roi

> (a) Strabo L. XV. p. 733. (b) Justin. L. XI. c. 4.

(c) Plutarch. in Themist.

(d) Esther III. 2.

(e) Philostrat. L. I. de Vita Apollonii. (f) Ælian. Var. Histor. L. I. c. 32. Néhém. II. 14. Daniel VI. 7.

\* Quinte-Curce (1) nous apprend que quand Alexandre traversa avec son Armée une Prevince nom née Gabaze, un de ses soldats arriva au camp si transi de froid, qu'il sembloit avoir perdu l'usage de ses sens. Le Roi, qui avoit aussi extremement souffert du froid. & qui étoit alors assis auprès d'un feu allumé en plein air, vit à peine le soldat dans ce triste état, qu'il s'empressa de le décharger de ses armes, & le plaça sur la chaise où il avoit luimême été affis. Le foldat revint peu-à peu à lui, mais pensa s'évanouir de frayeur quant il se trouva dans une place si dangereuse, & qu'il vit le Roi se tenant debout à côté de sui. Mais Alexandre l'exhorta à ne rien craindre, difant. N'ayez pas peur, Camarade; mais confiderez combien votre fort est plus beureux sous moi, que celui des Perses jous leur Roi. Si vous vous stiez reposé sur la chaise de ce Prince, il vous en auroit couté la vie, & vous la conservez pour vous être affis sur la mienne D: là vint, au rapport d'Herodote (2), qu'Artaban, quoiqu'oncle de Xerxés, témoigna tant de répugnance à lui obéir, quand ce Prince lui commanda de mettre ses habits, de s'affeoir sur son trône, & de se reposer dans son lit.

† Nous lisons dans Plutarque (3), qu'un certain Trebaze, qui étoit fort familier avec Arenxerxes, qui goûtoit beaucoup son esprit & son humeur, ayant un jour demandé une vieille robe, l'obtint, mais à condition qu'il ne la potteroit pas, la chose étant défendue par les Loix de Perfe. Trebaze oubliant, & l'avertissement du Roi, & les Loix du Royaume, parut peu de tems après à la Cour avec, cette robe; ce que les Perfes regardérent contre un affront fait à la Majesté Royale, qui méritoit la mort. Mais Artaxerxes lui sauva la vie, en disant que c'étoit par son ordre, & comme son bouson, qu'il avoit mis cette robe.

<sup>(1)</sup> Q. Curt. L VIII. (a) Herodot. L. VII. C. 16.

<sup>(</sup>a) Plutarch. in Artazo-

de leur maison au Palais \*, ou de tirer à la chasse avant le Roi † (a). Ceux Szerion qui trahissoient quelque secret que le Roi leur avoit consié, ou qui donnoient connoissance de leurs desseins à l'Ennemi, étoient rigoureusement punis : c'est Histoire ce qui fit qu' Mexandre, au rapport de Quinte-Curce (b), ne put jamais être de Perseinformé des desseins des Ferses, les prisonniers aimant mieux souffrir la mort, que de trahir le secret de leur Mastre. Personne, de quelque rang qu'il sût, ne se présentoit devant le Roi sans quelque présent: & cette coutume subsiste encore en Orient jusqu'à ce jour. Quand il voyageoit , ou qu'il étoit en marche avec son Armée, tous les habitans des l'rovinces qu'il traversoit étoient obligés de reconnoître leur dépendance par quelque présent. Ceux mêmes qui demeuroient dans des villages ou aux champs, venoient lui offrir, chacun suivant ses moyens, un mouton, un bœuf, du froment, du vin, du lait, du fromage, des dattes &c. (c) 1.

Les Rois de Perse faisoient souvent plaider les Causes, tant Civiles que Criminelles, en leur présence; & quoique très mauvais à d'autres égards, ils admiils avoient grand soin que la Justice sût bien administrée. Après avoir écou-nistroient té avec beaucoup d'attention les plaidoyers, ils employoient quelques jours la Justice, à consulter ceux qui étoient versés dans la connoissance des Loix, & rendoient ensuite la sentence (d). Quand il s'agissoit de quelque crime capital, ils examinoient, outre le crime en question, toutes les actions, bonnes & mauvaises, que l'Accusé avoit commises durant tout le cours de sa vie, & le condamnoient ou l'absolvoient, suivant que le mal ou le bien emportoit la balance (e) t. Il y a quelque chose de remarquable dans leur humanité

(a) Diodor, Sicul. L. XVII. Val. Maxim. L. V. c. 16. Q. Curt. Frontin. Stratagem. c. 6.

(b Q. Curt. L. IV. & Ammian. Marcell. L. XXI.

(c) Ælian: Var. Hift. c. 31.

(d) Ph. lostr. L. I. de vita Apollon. Epiphan. L. II. de Manichæis.

(e) Epiphan. in eod. cap. Joseph. Antiq. L. XI. c. 3. Herodot. L. I.

\* Thémistocle, voulant avoir une conférence particulière avec Artaxerxes, sut transporté dans une pareille litière jusques dans l'appartement du Roi, sans être apperçu des Perses. qui commençoient à être jaloux de lui (1).

† Plutarque (2) dit que cette Loi fut abolie par Artaxerxes Longue-main. Nous lisons dans Plutarque (3) & dans Elien (4), qu'un Perse, nommé sinéta, ayant rencontré par hazard Artaxerxes, loin de sa pauvre cabane, sans avoir rien à lui offris, courut au Fleuve Cyrus, & offrit au Roi autant d'eau qu'il en pouvoit tenir dans ses deux

mains: présent qu'Artaxerxes témoigna lui être très agréable.

† Hérodote raconte; à cette occasion (5), que Darius ayant condamné à mort un luge corrompu, & étant informé dans la suite que ses services passés l'emportoient sur son crime présent, le sit ôter de la croix, où il étoit déjà attaché, & remettre en liberté. Ceci ne s'accorde pas avec ce que nous lisons dans Diodore de Sicile; savoir, qu'une sentence de mort une fois prononcée, ne pouvoit pas être révoquée par le Roi même; car après avoir rapporté que Darius prononça une sentence de mort contre Charidème, il ajoute que ce Prince s'en repentit sur le champ, mais qu'il n'étoit pas en son pouvoir de defaire ce qu'il evoit fait (6). Peut être veut-il dire, que le Roi ne pouvoit pas lui rendre la vie; car & lui (7) & Xenophon (8) nous apprennent qu'on exécutoit la sentence des qu'elle étoit prononcée.

(1) P'utarch. in Artax.

(2) Idem in Apophtha.
(3) Idem in Artax & Apopht. L (4) Anan. Var. Hift. L. l. 6. 32. (c) Herodot L VII. (6) Digd. Sicul' L. XIV.

(7) Idem L XI. (8) Xenoph. L. I. # # \$85, P. 295.

SECTION 11. Hi/toire de Perse.

envers quelques-uns de ceux que les Loix condamnoient à la mort. Par exemple, Artaxerxes Longue-main ordonna un jour, que les Turbans de quelques hommes condamnés à mort, fussent abattus, au-lieu de leurs têtes; que les cordes, dont quelques autres étoient liés, fussent coupées, aulieu de leurs oreilles; & dans une autre occasion, que les habits de quelques malfaiteurs fussent fouëttés, au-lieu de leurs personnes (a). Outre le Roi il y avoit plusieurs autres Juges, tous hommes d'un caractère sans reproche, & très habiles dans la connoissance des Loix. On les apelloit les Juges Royaux: ils administroient la Justice dans des tems marqués en différentes Provinces. & quelques-uns d'eux accompagnoient le Roi par-tout (b). Ce Monarque leur demandoit souvent leur avis, & dans les affaires qui le regardoient lui-même. s'en rapportoit entièrement à leur jugement (c). Ils étoient nommés par le Roi; & comme leur Emploi étoit à vie, ce Prince avoit grand soin de ne le conférer qu'à des hommes fameux par leur intégrité \*.

Leurs Concubi-

Les Rois de Perse avoient plusieurs Femmes, outre un nombre illimité de Concubines. Darius en entretenoit autant qu'il y a de jours à l'année (d), & Artaxerxes eut des siennes 115 enfans (e). Chacune des Concubines étoit admise à son tour dans le lit du Roi (f), ce qui a donné lieu à conjecturer. que l'ancienne année des Perses étoit de 360 jours, plusieurs Rois de Perse avant eu ce nombre de Concubines, qui couchoient avec le Roi tour à tour (g) f. Nous terminerons cette Section par l'article de leurs Revenus. Chaque

Province avoit fon Tréfor & fon Tréforier, comme il paroit par tous les an-

Leurs Revenus.

Mes.

(a) Plutarh. in Artax. & Apophth. Ammian. Marcell. L. XXX.

(b) Ælian. Var. Hift. c. XXXIV.

(c) Herodot. L. III.

(d) Diodor. Sicul. L. XVII.

(e) Justin. L. X.

(f) Esth. II. 12-15. (g) Whiston's Theory of the Earth, B. IL.

ciens

p. 149.

\* Elien rapporte (1) qu'Artaxerxes éleva à cette Dignité un homme qui n'étoit par Perfe, mais Mède d'origine, pour avoir condamné à mort son propre fils, en vertu du pouvoir que les Parens avoient en ce tems-là sur leurs Enfans. Cambyse ayant été informé qu'un des Juges avoit reçu un présent, le fit écorcher tout vif, & après avoir fait couvrir de sa peau le siège sur lequel il avoit prononcé l'injuste sentence, ordonna que son fils sut revétu de sa charge, & occupat le même siège (2). Joséphe (3) & Zonare (4) disent que ces Juges étoient au nombre de sept, & fondent cette opinion sur la commission donnée par Arsaxerxes à Esdrus, de la part du Roi & de ses sept Conseillers (5).

† Cette conjecture n'est pas tout-à-fait sans fondement: mais il nous paroit tant soit peu étrange, que le même Ecrivaln allègue l'autorité de Quinte-Curce pour prouver que l'Année des Perfes ne contenoit anciennement que 360 jours, dans le tems même que cet Historien dit positivement qu'elle étoit de 365. Magos trecenti & sexaginta quinque Juvenes sequebantur — diebus totius anni pares numero; quippe Persis quoque in totidem dies descriptus est annus (6); c'est à-dire, les Mages étoient suivis de 365 jeunes gens, nombre répondant à celui des jours de l'Année; car les Perses divisent aussi l'année de cette manière. Mais Quinte-Curce s'est surement trompé dans cette occasion, comme en bien d'autres, puisqu'Hérodote, dont l'autorité est d'un tout autre poids, parlant des tributs imposés par Darius Hystaspes, dit que les Ciliciens étolent obligés de fournir 360 chevaux blancs, c'est-à-dire, un pour chaque jour de l'année (7).

(1) Ælian. Var. Hift. c. 34.

(2) Herodot. L. V. Val. Maxim. L. VI. c. 3. (5) Joseph Antiq L. XI. c. 6. (4) Zonat. Tom. I.

(5) Efdras VII. 14. (6) Quintus Curtius L. III. c. 3. &c.

(7) Herodot. L. III. c. 90.

ciens Ecrivains, facrés & prophanes. Par les grandes sommes qu'Alexandre Secrion trouva dans différentes Provinces on Villes particulières, on peut juger des richesses qu'elles possédoient. Ce Prince trouva dans la ville de Damas 2600 talens, & pour 500 autres talens d'argent non monnoyé; dans Arbèle 4000 de Perse. talens, dans Suse 400000 & 9000 Dariques, dans Persépolis 120000, dans Pasargada 6000, dans Echatane 180000 (a). Ces immenses sommes étoient provenues des tributs que chaque Province payoit annuellement par ordre de Darius Hystaspes. Car sous les règnes de Cyrus & de son fils Cambyses, le Peuple ne payoit que ce qu'il contribuoit volontairement pour l'entretien du Roi & de son Armée. Cette odicuse nouveauté d'introduire l'usage des taxes. attira à Darius de la part des Perses le surnom de Marchand. Suivant le calcul d'Hérodote (b), c'étoit à 14560 talens Euboiques (c) que montoient les revenus du Roi, sans compter quelques autres sommes peu considé-Ces Revenus ne se tiroient uniquement que des Provinces d'A' sie; mais dans la suite les Iles, & plusieurs Provinces d'Europe, aussi-bien que l'Egypte, la Syrie, &c. furent pareillement taxées, ce qui augmenta le revenu du Roi au point, que, si nous en croyons Justin (d), Alexandre, après avoir fait la conquête de la Perse, tiroit annuellement de ses sujets la somme de 300000 talens. Voici comment les Rois de Perse gardoient leurs Trésors. Ils faisoient fondre l'or & l'argent, & le faisoient verser dans des vaisseaux de terre, qu'ils mettoient après cela en pièces pour en prendre la quantité d'argent ou d'or qu'ils jugeoient à propos (e). Les terres des Perses étoiens exemtes d'impôts; mais d'autres Provinces, outre l'argent, étoient obligées de fournir chacune une partie considérable de ce que leurs terres produisoient, soit pour la Maison du Roi, soit, en tems de guerre, pour l'entretien de son Armée (f): c'est ainsi que les Provinces de Sirène & de Barca, outre les impôts ordinaires, furent taxées à une quantité de blé assez grande pour entretenir 120000 hommes. Les Satrapes de Babylone nourrifsoient le Roi & sa Cour durant quatre mois, & payoient outre cela à ce Prince un tribut annuel de 500 jeunes Eunuques. Les Ethiopiens, & leurs Voisins, faisoient tous les trois ans un présent de deux Chænix \* d'or, de deux cens Faisseaux d'Ebène, de cinq Enfans Ethiopiens, & de vingt grandes Dents d'Eléphans. Les Colchiens offroient tous les cinq ans au Roi cent jeunes Garçons & le même nombre de Filles, & les Arabes, une quantité d'Encens du poids de 1000 talens &c. (g). Mais il est tems de quiter ce sujet, & de passer à la Religion des Perses, qui est un des Articles le plus intéressant de leur Histoire.

SEC-

(a) Q. Curt. L. V. Diedor. Sicul. L. XVIII. Arrian. L. III. c. 16. Plutarch. in Alexand.

(b) Herodot. L. III.

(e) Voy. la Préface du I. Tome.

(d) Justin. L. XIII.

(e) Herodot. ubi supr. .

(f) Id. ibid. Strabo L. XV. Xenoph. L. IV. αναβας. p. 261.

(g) Herodot. ubi supr.

<sup>\*</sup> Le Chanix étoit une Mesure Greeque, contenant environ la quantité de froment dens an homme a besoin par jour.

SECTION III. Histoire de Perfe.

## TION

# De la Religion des PERSES.

de ce 14jet qui est diffi ile à traiser.

Importance IL n'y a guères de sujet traité par des Ecrivains anciens & modernes, qui mérite d'etre examiné avec plus de soin, & lu avec plus d'attention, que celui dans la discursion duquel nous allons entrer. La Religion des Perse, si nous en croyons des Auteurs distingués par leur génie & par leur favoir (a) est vénérable par son antiquité, & digne d'admiration pour avoir subsisté quelques milliers d'années avec moins d'altération qu'aucune autre Religion connue. Cependant les Savans ne sont point d'accord sur tout ce qui concerne la Religion dont il s'agit; & les rapports des Voyageurs modernes touchant ceux qui professent cette Religion dans la Perse & aux Indes, disserent si prodigieusement, qu'on a besoin de beaucoup de patience pour sé-parer l'or de l'écume, & pour faire part au Lecteur de quelque chose qui mérite d'être adopté & su parmi un tas de fables \*.

> mam Hyde 4°. Oxon. 1700. The Relig. of the Persées by Hen. Lord. 4º. London 1630. Re Paris 1695. Hilt. of the Chaldaick Philosophy nier's Travels &c. by Thomas Stanley B. II. p.67. London Fo-

(a) Vid. Hist Relig. Vet. Pers. per Tho- lio 1662. Philos. General. per Theoph. Galeum. Lib. I. c. 5. 8°. London 1676. Connect. of the Old and New Test. Vol. 1. p. 299. 8%. lation de l'Etat présent de Perse par Sanson London 1729. Herbert's Della Valle's Taver-

\* Ce que nous savons de la Religion des Perses, est tiré de deux sources différentes. Préanièrement des Livres, & ceux-ci peuvent à leur tour être partagés en deux classes, l'une formée par des Auteurs Grecs & Latins, & l'autre par des Historiens Orientaux. Et en second lieu, des Voyageurs qui ont appris par eux mêmes ce qu'ils rapportent de la Religion & du Culte des Parsis, qui prétendent avoir conservé dans presque toute sa pureté la Religion de leurs ancêtres. Ceux qui doivent, sur la matière en question, leurs connoissances à des Livres, se sont abusés souvent, comme nous aurons plus u'une occasion de le saire voir dans la fuite. Car à l'égard des Auteurs Grecs, tels qu'Heredote, Strabon, &c. ils ne racontoient que ce que d'autres leur avoient appris. Outre cela, comme ils donnoient dans le Polythéilme, ils étoient portés à croire que les autres Peuples pensoient à cet égard comme eux. C'est ce qui leur a fait dire, que les Perses adoroient le Feu, à cause qu'ils prioient devant un Feu; l'Air, à cause que dans leurs dévotions ils levoient les yeux en haut; & le Soleil, à cause qu'ils témoignoient avoir des sentimens de révérence pour cet Astre (1). Ce p'est pas tout. Pour mettre un air d'uniformité dans leurs histoires, ils forgeoient des Sacri ices & tels autres Rites Religieux, qui leur paroissoient s'accorder avec les idées qu'il leur avoit plu de se faire de la Religion des Perses. C'est ainsi qu' Hérodote, parlant du passage de Xerxes en Grece, raconte des Mages plusieurs choses impossibles, avec autant de hardiesse que s'il en avoit été témoin oculaire. " Le Pays (dit-il) qui est aux environs du " Mont Pangaus, se nomme Phillis, & s'étend à l'Occident insqu'à la Rivière Angites qui fe rend dans le Strymon. Les Mages, à leur arrivée offrirent un sacrifice de chevaux , blancs à ce Fleuve. Ces victimes furent ensuite jettées dans le strymon avec une composi-,, tion de diverses drogues, après quoi l'Armée se mit en mouvement, & marcha vers les " neuf chemins des Eloniens, où il y avoit des ponts pour passer le serymon. Quand ils su-, rent que l'endroit portoit le nom de neuf chemins, ils prirent ce même nombre de Fils & o de Filles des habitans, & les enterrérent vifs, à la manière des Perses: & j'ai entendu

(1) Merodot. Clio p. 25. Strabe Geoge. Lib. XV. Diog. Lecrtius in Præm,

Histoire

S'il nous restoit un nombre considérable d'Ouvrages relatifs à l'ancienne Section Histoire de Perje, nous y trouverions certainement dequoi nous former une idée exacte de la Doctrine primitive des anciens Sages de ce Pays: mais comme la plupart de ces Ouvrages sont dejà détruits depuis longtems, ou du de i erse. moins cachés pour nous, nous devons profiter des lumières que nous avons encore; & quand il nous fera impossible d'exposer les choses aux yeux de nos Lecteurs austi clairement que nous le voudrions, il faudra se résoudre à les exposer le plus clairement que nous pourrons. Il est certain que les Parsis ont conservé le Dogme de l'Unité de Dieu, & d'autres Articles fondamentaux de la véritable Religion (a), durant une longue suite de siècles, sans que de trompeuses promesses, ou des menaces suivies de mauvais traitemens

(a) Hist. Relig. Veter. Pers. c. 33. Connect. of the Old and New Test. Vol. 1. p. 303.

, dire à cet égard, qu'Amestris, femme de Kernes, étant parvenue à un âge fort avan-, cé, sit enterrer viss quatorze Enfans des meilleures Familles de Perse, pour témoigner sa " reconnoissance au Dieu qui, suivant les Perses, habite sous terre (1) ". Il est certain que les Perses révéroient l'Eau aussi-bien que le Feu; mais qu'ils ayent sacrissé à ces Elémens, ou abandonné quelque chose au courant d'un Fleuve, est une contradiction avec leurs idées mêmes, qui les obligeoient à conserver aux Elémens en question leur pureté, & à ne les pas souiller de sang & de cadavres : vérité qu'Hérodote (2) semble avouer dans un autre endroit, relativement aux Sacrifices. Quinte-Curce n'est gueres moins hardi dans la description qu'il fait du char dans lequel Darius alla à la rencontre d'Alexandre, ,, Il étoit , orné (dit cet Historien) de quelques Images de leurs Dieux faites d'or & d'argent : sur ", l'essieu, qui brilloit de pierreries, il y avoit en or les Images de Ninus & de Belus, hau-,, tes d'une coudée, & entre elles une Aigle d'or qui les couvroit de ses ailes (3)". Il n'y a dans tout ceci pas un mot de vrai: Ninus & Bélus ne surent jamais adorés par les Perses, dont la coutume d'ailleurs n'étoit pas d'ériger des Images, ni de leur rendre quelque culte. Il y a grande apparence que Quinte-Curce a inventé toute cette histoire; car Arrian (4), Auteur très exact, & qui a travaillé sur d'excellens Mémoires, n'en dit pas un seul mot; & tous les anciens Historiens gardent sur ce sujet le même silence. Mais comme Quinte-Curce aimoit à faire l'Orateur, il n'y a pas lieu d'être surpris qu'il ait mêlé dans ses descriptions, comme ornemens de Rhétorique, bien des choses sabuleuses. Pour ce qui est des Voyageurs, il n'est que trop naturel qu'ils ne s'accordent pas au sujet des Opinions & des Cérémonies Religieuses des Parsis, puisqu'il leur arrive très rarement de s'accorder dans des descriptions infiniment plus faciles. Pour ce qui est de Henri Lord, dont le petit Traité sur la matière en question a été reçu comme une espèce d'Oracle, uniquement à cause du ton d'autorité qu'il y prend, il n'est guères possible de juger par ce qu'il dit, si les Parsis sont idolàtres ou non. A-la-vérité il leur donne ce titre, & parle du culte qu'ils rendent au Feu comme d'un culte idolâtre; ce qui cependant n'empêche pas que dans la plus grande partie de son Ouvrage, formée de ce qu'il avoit appris d'un de leurs Prêtres, il n'y ait rien qui puisse justifier cette opinion (5). Au reste, nous avons cru devoir parcourir, & faire usage en plus d'une occasion de ce qu'Herbert Oevington, Tavernier, Thévenot, Chardin & d'autres Voyageurs attestent touchant les Parsis; mais par bonheur nous avons un meilleur guide à suivre, qui est le célèbre Docteur Thomas Hyde: ce judicieux Ecrivain ayant, à l'aide de son grand savoir, & des observations curieuses qu'il a faites dans ses voyages, composé son excellente Histoire de la Religion des anciens Perses, où tout ce qu'il avance est construné par d'anciens Monumens, ou par l'Autorité expresse de la Loi que les Parsis professent avoir reçue de Zerdusht. L'abrégé des Ecrits de Zerdusht, contenu dans le Livre de sad-der, l'Enebiridion des Parsis, est annexé au Traité du Docteur que nous venons de citer (6).

<sup>(1)</sup> Herodot. Polyma. p. 183.

<sup>(2)</sup> Clio p. 25. (3) Q. Curt. Lib. III. c. 3. (4) Lib. II. c. 11.

Tome III.

<sup>(5)</sup> Lord's History of the Perfees, p 10. 44. (6) Magorum Liber Sad-der Zoroaftris Præcep-ta & Canones continens: in Ulum Ecclesia Magerum & Fidelium omnium corum.

SECTION
111.
Histoire
de Perse.

ayent pu les leur faire abandonner, quoiqu'ils ayent souvent changé de Mattres. Chose singulière, & qui fait bien leur éloge, quand on considère jusqu'à quel point ils ont été opprimés depuis la mort de Tezdegherd, le dernier Prince de leur Religion; & le prosond mépris que leur témoignent les Mahométans, qui désignent également les Chrétiens & eux par le titre d'Instables, quoique les principes des uns & des autres soient bien plus raisonnables que les Légendes mal agencées d'un Imposteur Arabe, & que les Parsis d'aujourd'hui soient unanimement reconnus pour être un Peuple aussi juste & aussi biensaisant qu'il y en ait sur la face de la Terre Ensorte que nous avons raison de croire, qu'en son tems Dieu les éclairera, & les sera entrer dans le sein de son Eglise.

Nous

\* Depuis l'établiffement de la Religion Mahométane en Perfe, les anciens habitans du Pays ont été exposés à diverses persécutions, à cause de leur croyance; car les Mabométaus étant, généralement parlant, bigots, ne se font pas contentés d'accabler ces pauvres malheureux d'injures, mais ont outre cela, en toute occasion, excité leurs Princes à les opprimer & à les détruire, sous le prétexte ordinaire que c'étoient des Infidèles. Nous avouons que parmi les Perses Mahométans, il y a toujours eu des hommes distingués par leur savoir & par leur génie; cependant il s'en est trouvé bien peu parmi eux, qui ayent examiné avec soin la doctrine des Parfis: au contraire, tous s'accordent à leur donner des noms odieux, qu'ils ne méritent en aucune façon: ils les apellent Nogusba, c'est-à-dire, Déserteurs de la veritable Foi; Ghebri, ou Ghaur, c'est-à-dire, Infidèle; Atisch-perest, Aderateur du Feu; Philiv ou Caliv, Infensé. Le titre le plus honnête est celui de Mogh, qui veut dire Mage; mais comme ce terme est trop doux, ils l'affaisonnent d'ordinaire de quelques autres termes plus forts, en ajoutant que tout Mogb est un Atisch-perest & un Zindik, c'est-3dire, un Adorateur du Feu & un Sadduceen: car entr'autres calomnies dont ils noircissent ces pauvres gens, ils leur imputent de ne pas croire une Vie à venir; ce qui cependant ne fait pas le moindre effet sur les Etrangers, qui, dès qu'ils les connoissent, ne sauroient leur refuser des sentimens de compassion & d'estime. Il nous auroit été facile de prouver tout ce qui a été avancé dans cette Note, par des citations puisées dans les Auteurs les plus dignes de foi qui ont parlé de la Perse & des Indes: mais fans fatiguer nos Lecteurs d'un fi grand nombre de citations, nous aimons mieux leur faire part des cinq Préceptes que chaque Bébedin, ou Larque, est tenu d'observer, tels qu'ils se trouvent dans le Livre de Mr.

"I. D'avoir toujours la honte avec eux, comme un préservatif contre tout péché: car un Supérieur n'opprimeroit jamais ses inférieurs, s'il avoit quelque honte: un homme ne me déroberoit jamais, s'il avoit quelque honte: un homme ne rendroit jamais faux témoingnage, s'il avoit quelque honte: un homme ne s'enivreroit jamais, s'il avoit quelque honte. Mais comme les hommes écartent quelquesois les idées de honte, ils sont prêts à commettre toutes ces choses, c'est pourquoi le Bebédin ou Lasque doit songer à la honte. "II. D'avoir toujours la crainte avec eux au point de ne jamais fermer ou ouvrir les yeux, sans craindre que peut-être leurs prières ne montent pas au Ciel. Cette pensée les mpêcheroit de commettre quelque péché; car Dieu prend garde à la conduite de ceux

" qui élèvent leurs regards vers lui.

" III. Que toutes les fois qu'ils auront queique chose à faire, ils songent si la chose est ponne ou mauvaise, commandée ou désendue dans le Zundavastaw. Si la chose est défendue, ils doivent s'en abstenir; & si elle est permise, ils peuvent la faire.

, IV. Que la prémière des créatures de Dieu qu'ils voient le matin, doit leur rapeller, l'obligation où ils sont de rendre des actions de graces à ce Dieu qui a donné de si bonnes

, choses pour l'usage & le service des Hommes.

"V. Que toutes les fois qu'ils feront à Dieu quelque prière le jour, ils doivent tourner , le visage vers le Solvil; & vers la Lune, toutes les fois qu'ils priéront la nuit; parce que , ce sont les deux grands Luminaires Célestes qui rendent témoignage à la Divinité; auplieu que Lucifer aime mieux les ténèbres que la lumière ".

Nous avons dit ci-dessus (a) que les prémiers habitans de la Perse descendoient Secret d'Elam, fils de Sem; & il y a beaucoup d'apparence que ce fut à ces deux Patriarches qu'ils durent la connoissance de la véritable Religion, qui fut d'abord professée par eux dans toute sa pureté, quoiqu'elle ait été corrompue de Perse. dans la suite par un mélange d'opinions erronées, dans le terns que tous les autres Peuples de l'Orient furent infectés du Sabéisme.

Quelques Savans prétendent, que le Patriarche Abraham entreprit de les ligion des détromper de leurs erreurs, & de réformer leur Religion; & qu'après les avoir engagés à abandonner les pernicieuses Doctrines, & les Cérémonies superstitieuses qu'ils avoient embrassées, il leur rendit cette même pureté de dent tecroyance, qu'il transmit dans la suite à ses descendans (b). Mais en suppo-nir leur fant la chose ainsi, il faut que leur Foi ait été altérée une seconde sois, & Religion qu'ils ayent été engagés, sinon dans des pratiques idolâtres, du moins dans d'Abracertains actes de révérence pour les Corps Célestes, qu'on ne sauroit guères approuver.\*.

Cependant leur Religion, quoiqu'obscurcie de quelques taches, ne le sut jamais assez pour pouvoir à cet égard être comparée avec celle des Peuples le pour le voisins, (à l'exception des Juifs); car les Perses restérent toujours fidèles Dogme de adorateurs d'un seul Dieu, qu'ils concevoient infini, présent par-tout, d'une l'Unité de puissance & d'une sagesse sans bornes. Ils ne pouvoient souffrir qu'on le re-Dieu. présentat par des images de fonté ou taillées, & que le Créateur & le Mastre de l'Univers fût renfermé dans l'enceinte d'un Temple (6). C'étoit par ce principe qu'ils renversoient les Statues des Dieux, & les Temples qui leur étoient confacrés parmi les Grecs, comme étant indignes de la Divinité. & non point par quelque sentiment de mépris qu'ils eussent pour les Dieux des autres Pays. A-la-vérité, vers le déclin de l'ancien Empire de Perse, le Culte de Vénus fut introduit par quelqu'un des Souverains du Pays; mais ce culte fut condamné par les Mages (d), qui persistérent dans ce grand Article de leur croyance, il y a un Dieu, & qui transmirent sidèlement cet Article à leur postérité.

La seule objection à laquelle le Système de Religion des anciens Perses, & Nature des Parsis modernes, ait donné lieu, est tirée des hommages respectueux du respet qu'ils ont toujours rendu au Feu & au Soleil: cependant, si l'on examine la qu'ils achose sans partialité, il se trouvera qu'ils ne sont en aucune saçon cou-

pables pour le Se-

(a) T. I. p. 294. (e) Hift. Rel. Vet. Pers. p. 3. Herodot. leil. (b) Hist. Relig. Vet. Pers. c. 2. & 3. Connect. Clio. p. 25. of the Old and New Test. Vol. I. p. 313. (d) Hist. Rel. Vet. Pers. p. 90.

\* On ne doit point trouver étrange que la Religion des Perses ait été altérée par quelques Superstitions, aucune Religion depuis la Création du Monde n'ayant été exemte d'une pareille altération. Les Perfes eux-mêmes en tombent d'accord, & avouent que leur fameux Législateur Zerdusbt vint pour purger leur Religion de toutes les erreurs que les Sabiens y avoient mêlées. Nous marquerons dans la Vie de Zoroastre, ou Zerdusbt, tirée des Auteurs Orientaux, en quoi consistoient ces erreurs, les cérémonies superstitienses qu'elles prescrivoient, & les peines qu'eut Zoroastre à résormer la Religion des Mages: car si nous avions inséré ici une longue digression sur ce sujet, ce Chapitre seroit devenu trop long, pour ne rien dire des fréquentes répétitions auxquelles nous aurions été obligés dans la suite de cette Histoire.

III. Histoire

Origine de la Re-Perses. Les Perfes preten-

III. Hi/toire de Perfe.

Section pables d'idolâtrie, & qu'ils adorent Dieu dans le Feu, & point le Feu même, comme si c'étoit un Dieu. On sera moins surpris, qu'ils ayent témoigné une vénération extraordinaire pour le Feu, & qu'ils ayent choisi cet Elément préférablement à tout autre, pour en faire le symbole de la Nature divine, si l'on considère qu'il y avoit un Feu toujours allumé sur l'Autel des Holocaustes à Jérusalem (a), que Dieu se révéla à Moile dans un Buisson ardent (b), & donna, comme marque de sa présence aux Enfans d'Israël. une Colomne de feu, qui les précédoit la nuit, & qui paroissoit le jour une Colomne de nuée (c). Pour ce qui est de leur vénération pour le Soleil, elle étoit fondée fur la perfuafion où ils étoient, que c'est le plus bel ouvrage du Tout-puissant, & celui dans lequel cet Etre souverain a placé son trône. Au reste, il est très naturel que sur ce sujet les anciens Ecrivans se soient abusés, & que les Auteurs Mobométans ayent débité bien des fables, vu l'extrême difficulté qu'il y a toujours eu d'être bien instruit du Culte & des Sentimens de ce Peuple, Zoroastre, comme il paroit par le Livre de Sad-der, ayant défendu à ses Disciples d'enseigner à des Etrangers leur ancien langage, ou de les instruire dans leur Religion (d). S'il y avoit eu autrefois quelque mélange d'idolâtrie dans les hommages que les anciens Perses rendoient au Soleil, on en trouveroit encore quelques restes parmi les Parsis; mais le judicieux & favant Dr. Hyde assure que ces derniers en ont toujours été exemts; car ayant prié un de fes intimes amis de s'informer touchant le culte de Mithra, (c'est ainsi que les Perses apellent le Soleil) cet ami demanda à quelques Prêtres des Parsis établis dans les Indes, En quels tems, & avec quelles cérémonies ils adoroient le Soleil? il reçut pour réponse, Qu'ils n'adoroient pas le Soleil, ni ne rendoient aucun bonneur divin à cet Astre, à la Lune, ni aux Planètes; mais qu'en priant ils se tournoient vers le Soleil, ne connoissant rien qui approchât davantage de la nature du Feu. Le même Auteur observe que Zoroastre a ordonné à ses Disciples de faire chaque jour au Soleil certaines Viyash. ou falutations, qui consistent uniquement en paroles (adressées à Dieu) sans aucune Prestish, ou inclination de corps. Mais quand même une pareille inclination s'y trouveroit jointe, il ne s'ensuivroit pas qu'ils rendissent au-Soleil un culte idolàtre; car les Perses Mahométans, qui détellent tout ce qui fent l'idolâtrie, & les Arméniens, qui demeurent en Perse, prient de cette façon; ces derniers faisant le signe de croix, & se baissant profondément à la vue du Soleil levant (e). Pour dire le vrai, l'Adoration, c'est-à-dire l'action de courber, ou de prosterner le corps, étoit parmi les Hébreux mêmes une Cérémonie Civile aussi-bien que Religieuse; & le même terme, favoir השינויה Hishtahhavaah, étoit employé pour exprimer le même acte de révérence, soit qu'il sût rendu à Dieu, ou simplement à un Homme. Un favant Rabbin dit, que cet Acte, entant qu'acte de Dévotion, ne devoit pas se faire hors du Sanctuaire, c'est-à-dire, hors du Temple (f); il est defendu

(c) Exod. XIII. 21. Nombr. XIV. 14. Néhem. IX. 19. Pf. LXXVIII, 14. 1 Corint. X. 1. (d) Hift. Rel. Vet. Pers. p. 5.

(e) Id. ibid. p. 5. & 6. (f) Jarchi super Levit. XXVI. 1..

<sup>(</sup>a) 2 Chron. VII. 1. Lévit. X. 1. (b) Exod. III. 2. Act. VII. 30.

fendu par le second Commandement, de rendre quelque honneur Religieux à Section. des idoles; mais entant qu'honneur Civil, il étoit permis aux Juiss de se prosterner devant des Anges, ou devant des Personnes élevées à de grandes Dignités. Après tout, il n'y a pas plus de raison de soupçonner les Perses, dont il s'agit, d'idolâtrie à cet égard, qu'aucun autre Peuple de l'Orient, puisque le Soleil n'est pour eux qu'un Kibla, comme le Temple de Jérusalem l'étoit. pour les Juifs, & celui de la Mecque pour les Mahométans, qui à cet égard portent le scrupule jusqu'à avoir, dans tous les endroits où ils se trouvent. des tables qui marquent la ligne de direction qui passeroit par la Mecque (a) .

Nous verrons dans la suite, que les Perses n'ont pas toujours été parsaite- Le Michre ment d'accord entr'eux dans les idées qu'ils se formoient du Soleil; les uns des Perses croyant que le Trône de Dieu est placé dans cet Astre, qui outre cela est n'a jamais le séjour du Paradis; & d'autres, qui ne sont pas dans les mêmes idées tou-ré comme chant le Paradis, se tournant néanmoins dans leurs prières vers le Soleil, un Dieu. comme vers un symbole de la Divinité, à cause de son extrême pureté. Il est certain outre cela, que les Perses n'ont jamais donné le nom de Dieu à Mithra, ni même aucun titre qui puisse convenir à la Divinité; & que bien loin de lui adresser quelques demandes, ils commencent & finissent constamment leurs prières éjaculatoires adressées vers le Soleil, par les louanges du Très-Haut, qui est le seul Etre auquel ils payent l'hommage de leurs prières (b). Pour ce qui est du Feu, que les Parsis honorent, en prenant ce terme dans le sens le plus étendu, ils avouent qu'il n'y a rien de divin dans cet Elément, mais croient que c'est un symbole de la Divinité. Ils commencent d'abord par se prosterner devant le Feu, après quoi s'étant levés, ils font leur prière à Dieu. Aussi trouve-t-on parmi les ruïnes de l'ancien Palais de Persépolis, quelques Statues de marbre, qui représentent des Rois adressant leurs prières à Dieu, devant les Figures du Soleil & du Feu qui font contre la muraille: il y a seulement une Statue, qui est à genoux devant les mêmes objets. Comme le Feu dans le Temple étoit réputé facré parmi les Juifs, il se peut que les Perses ayent emprunté d'eux la coutume de prier devant des Feux sacrés: ce qui est d'autant plus vraisemblable, que le Peuple de Dieu se prosternoit devant l'Autel, & rendoit ensuite à Dieu l'hommage de la prière. C'étoit aussi une Cérémonie en usage parmi les Perses. de prêter serment devant le Feu sur l'Autel, en quoi ils s'accordoient encore avec les Juifs, comme aussi dans la coutume d'immoler à cette occasion

(a) Hist. Rel. Vet. Pers. p. 95.

(b) Id. ibid. c. 5.

<sup>\*</sup> On a de la peine à concevoir qu'une idée aussi bizarre que celle d'une Sainteté particulière attachée à une ligne de direction, ait pu s'établir dans le Monde, & y être aussi généralement reçue qu'elle l'est. Ceux de nos Lecteurs qui souhaiteront d'avoir plus de lumières sur ce sujet que nous ne pouvons leur en donner dans une Note comme celle-ci; n'ont qu'à consulter les Ouvrages de Mr. Jean Grégory d'Oxford (1), qui, en expliquant deux Textes qui semblent avoir quelque rapport avec cet Article (2), a fait voir non seulement fon érudition, mais aussi qu'il avoit un tour d'esprit tout-à-fait propre aux recherches les plus difficiles. Il nous suffit à nous d'avoir prouvé, que si les Perses ont eu tort, ce tort leur est commun avec bien d'autres Peuples.

III. Histoire de Perse.

Section des victimes, & de bien prendre garde que le Feu de l'Autel ne fût pas fouillé par le mélange de quelque corps étranger ; faute que les Perses punissoient de mort. Leurs Rois & les principaux Seigneurs du Pays nourrissoient aussi quelquesois les Feux Sacrés, en y jettant des Huiles précieuses & des Aromates. Ils donnoient le nom d'Épulæ Ignis, de Festin fait au Feu (a), à cette cérémonie, qui cependant ne se pratiquoit uniquement qu'à l'honneur de Dieu; du moins si l'on peut ajouter foi au témoignage de quelques Auteurs Perfes, dont les Ecrits subsistent encore, & aux afsertions constantes de ceux qui professent encore la Religion dont il s'agit \*.

Il y a encore un autre Article, sur lequel il est nécessaire de justifier les Perses, avant que nous puissions tenir nos Lecteurs pour convaincus qu'ils ne furent jamais idolàtres. Voici de quoi il s'agit. Ils avoient parmi eux, après la réformation de leur Religion par Zoroastre, des endroits ornés des figures du Soleil, des Planètes, & de divers autres Corps Célestes. Ces représentations symboliques s'apelloient parmi eux Figures Mithriennes, &

#### (a) Idem. c. 22. p. 290.

\* Il y a lieu d'être surpris qu'une pareille dispute puisse avoir lieu parmi les Savans, des qu'on considère le degré d'évidence qu'il y a des deux côtés, & le sujet même de la dispute, favoir, si les anciens Perses ont eu des idées raisonnables de la Divinité, ou non? Hérodote, qui en d'autres occasions raconte les histoires les plus étranges des Cérémonies Religieuses des Perses sur un simple ouir-dire, dit, parlant de leurs notions touchant la Divinité, en leur faveur tout ce qu'on peut imaginer de plus avantageux; car il reconnoit que les anciens Perses n'avoient ni Temples, ni Autels, ni Images; témoignage auquel il est plus juste d'avoir égard, qu'à ce qui se trouve dans d'autres endroits de son Ouvrage, où il rapporte manifestement ce que d'autres Auteurs Grecs, envenimés contre Xerxès & contre son Successeur, avoient écrit des Sacrifices inhumains des Perses (1). L'autorité de Xénophon seroit d'un très grand poids dans le cas présent, s'il avoit rapporté les choses comme les fachant par lui-même: mais les grands éloges qu'il donne aux Perses, & à leurs Loix, ont donné lieu de conjecturer qu'il pourroit bien avoir mêlé ses propres idées avec celles qu'il nous donne des coutumes & des sentimens de ce Peuple (2). Plutarque, dans un passage qui fera cité plus au long dans la fuite, parle en termes honorables de Zoroastre, & ne lui attribue rien qui foit indigne d'un Sage. Il y a eu d'anciens Philosophes, dit-il, qui admettojent deux Etres Suprêmes, l'un, Auteur de tout Bien, & l'autre, Auteur de tout Mal. D'autres, ajoute-t-il, n'admettoient qu'un Dieu Auteur de tout Bien, mais attribuoient tout le Mal à un Démon ou Mauvais Principe: c'étoit-là, dit-il, la Doctrine de Zoroastre, qui vivoit quatre mille ans avant la Guerre de Troye (3). Le même Auteur donne ensuite un Abrégé de la Doctrine des Mages, que nous aurons occasion d'insérer dans notre texte. Le Dr. Hyde a enrichi son Ouvrage d'une Confession autentique des sentimens des anciens Perses sur ce sujet, recueillie de la bouche de leurs Successeurs les Parsis établis dans les Indes, & dont nous insererons pareillement un extrait dans notre texte (4). Ceux qui seront curieux de lire la Pièce entière, peuvent consulter le Traité que nous venons d'indiquer,où ils trouveront en même tems le témoignage de Sbaristan, qui, dans l'Ouvrage qu'il a composé en Arabe touchant les différentes Religions de l'Orient, parle de la croyance des Perses de la manière la plus avantageuse (5). Mais un argument plus fort que celui que sournit le témoignage d'amis ou d'ennemis, peut se tirer du Livre nommé Sad-der, qui contient les Articles de Foi des Perses, & dont chaque page nous fournit des exemples de la sagesse de Zorvastre, & de la conformité entre les Points fondamentaux de sa Religion & ceux de la nôtre, particulièrement à l'égard de l'Unité & des Perfections de Dieu (6).

<sup>(1)</sup> Herodot. Clie.

<sup>(2)</sup> Cyropæd. (1) De Ilid & Sie.

<sup>(4)</sup> Rel. Vet. Pers. c. 22. p. 292.

<sup>(6)</sup> Ibid. Liber Magorum.

devinrent dans la suite chez d'autres Nations les objets d'un culte idolâtre. Szcrion Mais il s'en faut beaucoup que les Perses les ayent considérées de cette manière: ce sage Peuple ne s'en servoit que comme de symboles Mathématiques destinés à conserver l'idée du vrai Systême de l'Univers. Ce sut dans de Perse. cette vue uniquement qu'ils en faisoient usage, & que peut-être Zoroastre lui-même les inventa, comme nous aurons occasion de le prouver dans la suite, quand nous parlerons de la vie, de la doctrine, & des écrits de ce fameux Législateur (a).

Après avoir fait voir en général en quoi consistoit le Système de Religion des Perses, & combien ce Système étoit préférable à ceux des autres Peuples, tant en Orient qu'en Occident, nous allons rapporter ce que les Perses eux-mêmes disent concernant l'Etablissement de leur Religion, & les Articles de Foi qu'ils regardent comme fondamentaux. La grande réputation d'Abraham, que plusieurs causes concoururent à répandre dans tout l'Orient. porta les Perses, aussi-bien que les Sabiens, à attribuer leur Système de Religion à ce vénérable Patriarche, ayant de tout tems apellé leur Foi Kish-Abrabam. Ils attribuent aussi les Livres, qu'ils nomment Sacrés, à ce Père des Croyans, & sont autant persuadés que leur Sofb, ou Bible, est son Ouvrage, que nous pouvons l'être que l'Evangile nous vient de Jésus-Christ; ou que les Mahométans le font que Dieu a révélé l'Alcoran à Mahomet (b). En attribuant des Livres à Abraham, ils s'accordent avec les Juifs & avec les Mahométans: ces derniers seuls le faisant Auteur de dix Traités, avec autant de fondement peut-être que les autres. Les Parsis disent de plus, que durant le féjour qu' Abraham fit parmi eux, il demeura dans la ville de Balch. qu'ils nomment par cette raison la ville d'Abraham. Mais quoiqu'on ne puisse point disconvenir que l'ancienne Religion des Perses n'ait été conforme en plusieurs Articles importans à celle d'Abraham, & qu'il soit vraisemblable, d'un autre côté, que la renommée de ce Patriarche ait pu se répandre en Perse, il ne s'ensuit nullement de-la qu'il soit passé dans ce Pays, & bien moins encore qu'il y ait fait la charge de Prophète, ou qu'il ait demeuré à Balch. Il est bien plus croyable au contraire, que cette notion doit son origine à Zoroastre, qui tira sa Théologie des Livres de Moyse, & des autres Livres Sacrés des Juifs; & que la ville de Balch fut apellée la ville d'Abraham, à cause que Zoroastre en sit le séjour de l'Archi-Mage ou Grand-Prêtre de la Religion d'abraham, & nullement parce que le Père des Croyans y auroit demeuré autrefois (c).

Quoique le Feu fût regardé par les Per/es comme le Symbole de la Divinité, ils ne laissoient pas d'honorer aussi les autres Elémens, ensorte que les Grecs & d'autres Etrangers, qui n'étoient pas au fait de leurs sentimens, les apelloient Cultores Elementorum ou Adorateurs des Elemens: calomnie atroce, puisque tout le respect qu'ils témoignoient avoir pour eux, ne venoit que de ce qu'ils les considéroient comme les prémières semences de toutes choses, & que pour cette raison ils tâchoient, autant qu'ils pouvoient,

(b) Hyde c. 2. p. 28/

<sup>(</sup>a) Idem. c. 4. p. 118. & la Sect. V. de (c) Connect. of the Old and New Testce Tome. Vol. II. p. 318.

Section de leur conserver leur prémière pureté. C'étoit dans ce dessein qu'ils prenoient toutes les précautions possibles pour empêcher que l'Air ne fût in-Histoire fecté de mauvaises odeurs: précautions, qui donnérent lieu à Hérodote de les représenter comme croyant que l'Air étoit une Divinité. Ils croient (dit cet Historien) que le Firmament entier est Jupiter (a). Pour préserver la terre d'être souillée par quelque chose d'impur, ils n'y enterrent point leurs Morts, mais permettent qu'ils soient dévorés par des Oiseaux & par des Bêtes fauvages, afin que trouvant un tombeau dans leurs entrailles, ils n'infectent pas l'air. En un mot, c'étoit chez eux un grand acte de piété, & que Dieu récompensoit dans cette vie & dans une vie à venir, que de conserver aux Elémens leur pureté; car ils s'étudioient extrêmement à être propres, & à éviter toute souillure. Cependant le Feu & l'Eau étoient à cet égard les objets particuliers de leurs soins, à cause que ces Elémens sont plus sujets à être souillés que les autres : c'est ce qui sit que les Grecs, abusés par les témoignages de respect qu'ils donnoient aux Elémens en question. furent persuadés qu'ils les adoroient, & s'imaginérent qu'ils leur avoient offert des facrifices en différentes occasions. Il est bien vrai que les Rois font fouvent des choses extravagantes, & contraires à toutes les Loix, tant Sacrées que Civiles de leur Etat; desorte qu'il n'est nullement impossible, que quelques Monarques de Perse n'ayent commis ce qu'on leur impute, quoique la chose ne soit point vraisemblable; parce que les Perses étoient généralement dans l'idée, que tous ceux qui fouilloient volontairement le Feu ou l'Eau, méritoient la mort dans ce Monde, & des peines éternelles dans l'autre; & que celui qui jettoit dans l'Eau des os d'animaux morts, seroit furement damné. C'étoit pour cette raison que les Mages, en quelque endroit qu'ils fussent, faisoient garder les Eaux, qui étoient dans le voisinage, par des Hommes, dont toute la charge consistoit à avoir bien soin qu'on n'y jettât ou laissat tomber aucune faleté, & qui avoient pour cela des appointemens règlés. Car comme ils avoient horreur de représenter le Souverain Monarque du Ciel & de la Terre par des Images de pierre ou de métail, ils tâchoient de conserver au Feu & à l'Eau une pureté parfaite, afin d'en faire les fymboles de la Nature Divine, & de se rapeller, en les voyant, la pureté infinie de Dieu. Comme ils admettoient le ministère des Anges, ils croyoient aussi qu'il y en avoit un qui veilloit sur les Eaux: ils apelloient cet Ange Ardisûr ou Arduisûr, & l'honoroient d'une Myaish, ou falutation particulière, dont voici le titre, tel qu'il fe trouve dans leurs anciens Livres, Hymne à la louange d'Ardifur pour les bienfaits reçus de la Mer, des Rivières, des Puits & des Fontaines. Ils le louent dans l'Hymne en question d'avoir eu soin de tous ces endroits, le prient de continuer de-même, & rendent des actions de graces à Dieu pour les différens usages des Eaux, & pour les grands avantages que les hommes retirent de leur sage disposition sur la face de la Terre. Ils croyoient que dans le Paradis il y avoit des récompenses particulières destinées à ceux qui s'étoient sait un scrupule de souiller l'Eau, & qui dans ce sens avoient conserwé, durant tout le cours de leur vie, des sentimens de respect pour cet E- Secrion lément. Une des précautions qu'ils prenoient sur ce sujet, consisteit à recommander à leurs semmes de bien prendre garde au Feu & à l'Eau dont Histoire elles se servoient dans leurs maisons; car il ne paroit pas qu'ils ayent jamais employé le ministère des Femmes dans des Cérémonies Religieuses, à l'exception pourtant des Mystères de Vénus, ce qui, comme nous l'avons observé ci-dessus, étoit une hérésie détestée par les Mages orthodoxes. Leur goût pour la Pureté, & le cas qu'ils faisoient de l'Eau, peuvent être justifiés par la pratique des Juiss, & par les préceptes de la Loi touchant les Puriscations corporelles, sur-tout si l'on considère qu'en se lavant les mains, & en mettant leur ceinture, les anciens Perses récitoient certaines oraisons, sans compter quelques prières éjaculatoires, qu'ils faisoient à l'occasion de plusieurs actions ordinaires de la vie (a).

Il paroit par ce que nous venons de dire, que leurs Prêtres ne méritoient en aucune manière le nom de Sacerdotes Igniarii, c'est-à-dire, Prêtres du Feu, puisqu'ils étoient réellement Sacerdotes Dei, Prêtres du Très-Haut. Car quoiqu'ils eussent, comme les Prêtres Juifs, soin d'empêcher le Feu Sacré de s'éteindre, il s'en falloit pourtant beaucoup que ce fut-là leur unique occupation : les uns & les autres lisant chaque jour des Prières publiques, & s'acquitant de quelques autres fonctions Sacerdotales, comme nous le verrons dans la fuite. Cependant tel a été le malheur des Parsis, que parce que leurs Principes ont été peu connus & leurs Cérémonies mal interprétées, on les a flétris du nom d'Atesh-Perest, c'est-à-dire, Adorateurs du Feu: tant il est dangereux d'outrer même les plus innocentes Cérémonies. Ils ne confessoient leurs péchés qu'à Dieu, & n'en demandoient le pardon qu'à lui; ce qui n'empêchoit pas qu'ils ne crussent devoir faire ces actes solemnels de Dévotion devant le symbole de la Divinité, c'est-à-dire, devant le Feu ou devant le Soleil, comme témoin de leurs actions. Les Juifs confessoient pareillement leurs péchés à Dieu dans le Temple, près de l'Autel, où il y avoit du Feu allumé; desorte qu'il n'y avoit en ceci aucune Idolâtrie, quoiqu'il pût y avoir quelque espèce de Superfition \*.

Ancien-

### (a) Hyde c. 6. p. 137.

\* Si nous voulions entreprendre une Differtation critique sur ce que les Auteurs modernes ont dit de ce Peuple & de ses Opinions, nous ferions un Traité de plusieurs Vo'umes. Pour le prouver, il suffira de faire une seule remarque, qui est que Tavernier emploie environ quinze pages à parler de ce Peuple, & fait dans ce peu de pages au moins cinquante sautes capitales, que tout homme, pour peu qu'il soit versé dans la Littérature Orientale, peut aisément appercevoir. Dans son Chapitre de l'Origine & des Prophètes de cette Secte, il consond Zerdusht avec Abraham, desorte qu'il faudroit bien du tems pour déterminer la partie de l'histoire qui regarde l'un, & celle qui a rapport à l'autre. Il sait mention d'un Roi qu'il apelle Neubreut, apparenment Nimreul, & lui attribue des choses dont personne n'a jamais entendu parler. Le nom seul qu'il donne au Prophète, démontre combien ses idées sur ce sujet étoient consuses, & par conséquent le peu de croyance que mérite ce qu'il rapporte de la Religion des Gaures ou Guèbres, comme il les appelle. Il romme leur Prophète Ebrahim-zer-Ateucht, parle des Livres Sacrés qu'il reçut des Cieux, & assure avoir vu lui-même un grand Livre qu'on attribuoit à ce Prophète. Au reste, nous ne taxons nullement Tavernier d'avoir manqué de sincérité dans ce qu'il rapporte; au contraire, nous sommes persuades qu'il n'a rien écrit qu'il n'ait cru être vrai, comme Tome III.

Section III. Histoire de Perse.

Anciennement les Perses n'avoient point de Temples, mais élevoient des Autels fur lesquels ils conservoient leurs Feux Sacrés au haut des montagnes, & dans quelques autres lieux solitaires (a). Ce fut Zoroastre qui leur conseilla, afin de mieux conserver ces Feux, d'élever au-dessus d'eux un Pyreum, ou Temple du Feu, qui cependant n'avoit aucun rapport avec Mithra ou le Soleil, auquel ils pouvoient mieux témoigner leur vénération en plein air. Au reste, cette conduite n'étoit en aucune manière opposée à leur ancien principe, que le Maître de l'Univers ne devoit pas être renfermé dans l'enceinte de quelques murs, puisque leurs Pyrea n'entouroient pas ce qu'ils confidéroient comme une image de la Divinité, mais feulement le symbole de sa Pureté, & en quelque sorte l'ombre de sa Nature. Ainsi la destruction des Temples des Grecs par Xerxès, & d'autres actions pareilles, pouvoient s'accorder parfaitement avec des fentimens de révérence pour le l'eu & pour le Soleil. Cette vérité, quoiqu'entièrement ignorée par plusieurs Ecrivains Grecs & Orientaux, qui n'ont pu sur ce sujet communiquer au Public que les fausses idées qu'ils avoient eux-mêmes.

#### (a) Herodot: Clio.

il paroit par l'apologie qu'il fait du Culte que les Guèbres rendent au Feu, en ces mots, qui forment le titre d'un de ses Chapitres., Les Guèbres ne rendent point au Feu des honneurs, qu'on puisse désigner par le nom de Culte Religieux; ils ne sont point idolàtres, & n'adorent " qu'un seul Dieu Créateur du Ciel & de la Terre". Dans ses autres Chapitres il parle affez distinctement de ce qu'il a vu; mais ce qu'il a par ouïr-dire, il le rapporte de façon, que celui qui ne feroit pas plus au fait de la matière que lui, ne pourroit s'empêcher d'être abusé (1). Le Chevalier Chardin, dont nous avons plus d'une fois fait l'éloge, & qui étoit certainement un Voyageur éclairé & intelligent, parle en termes fort méprifans de ce l'euple, & voudroit nous persuader que tout le Savoir des Guèbres se réduit à un peu d'Astrologie. Il dit que leurs Prêtres n'ont que des idées confuses de leur Religion, & ne savoient pas eux-mêmes l'endroit où l'on conservoit leur Feu Sacré (2). Mais quoique cet habile Voyageur n'ait pas eu le bonheur de rencontrer des gens bien instruits, d'autres néanmoins ont eu cet avantage; & ce qu'ils ont donné sur ce sujet au Public, est non seulement clair, mais aussi confirmé par des témoignages au-dessus de toute exception. Par l'entremise d'un Agent Anglois Mr. Le Brun lia conversation avec un Prêtre des Guèbres, qui lui apprit diverses choses exactement conformes à ce que nous venons de rapporter. Ainsi il feroit superflu d'inférer ici cette conversation, & nous nous contenterons de faire part à nos Lecteurs de la réponse du Prêtre à la prémière question de Mr Le Brun, qui étoit, ce qu'il pensoit de la Création du Monde & de la Puissance de Dieu. Le Prêtre répondit, que suivant lui Dieu étoit l'Etre des Etres, un Esprit de lumière, élevé au-dessus de la sphère des conceptions Humaines, infini, présent par-tout, tout-puissant, pour qui il n'y avoit rien de caché, & contre la volonté duquel rien ne pouvoit arriver. Cette conférence se tint au mois de Janvier 1707 (3). Pour ce qui est des Pyrea, ou Temples du Feu, ils étoient autrefois aussi communs que les Eglifes de Paroisse le sont dans d'autres Pays; mais on n'en trouve presque plus depuis la destruction des anciens Perses. Les Parsis se contentent de dire leurs prières devant leurs Feux ordinaires, leurs Prêtres en font de-même dans leurs Cérémonies Religieuses. Cependant ils ne laissent pas d'avoir en quelques endroits des Temples ou des Chapelles, où ils entretionnent un Feu Sacré; & l'on croit que le principal de ces Temples se trouve dans la Province de Kerman, où il y a plus de Guèbres que dans aucune autre Province de la Perje. Leurs Temples étoient autrefois magnifiques, & étoient dédiés non seulement au Soleil, mais aussi au reste des Planètes, en quoi ils n'étoient pas plus coupables d'Idolatrie, que nous quand nous dédions une Eglife à tel ou à tel Saint (4).

<sup>(1)</sup> Tavernier. L. IV. c. s. p. 480. (2) Chardin T. II. p. 179.

<sup>(4)</sup> Le Brun T. II. p. 387. (4) Hyde de Rel. Vet. Pers. c. 29. p. 2530

a été néanmoins reconnue par des Auteurs habiles & distingués par leur can- Secrion deur, qui témoignent unanimement que les Perses n'adoroient qu'un seul Dieu, sans le représenter par quelque image ou ressemblance que ce pût être (a).

III. H: Stoire de Perfe.

Les Perses adoroient anciennement un Etre éternel & tout-puissant, Créateur & Conservateur de toutes choses: ils apelloient cet Etre Tezad, Izad, ou Izud, comme aussi Ormuzd, Hormuz, ou Hormizda: en joignant ce derenier nom au nom moderne, ils disent Hormizda Choda, O Dieu Suprême! Ils reconnoissoient aussi un mauvais Principe créé, qu'ils nommoient Abariman, Abreman, ou Abriman, & en Poësse Abrimanan, qui veut dire le Diable, Pour marquer leur horreur pour cet Etre détestable, ils écrivoient son nom dans leurs anciens Livres de cette manière, unuivogy, donnant à connoître par-là, que comme il étoit un implacable ennemi du Genre Humain, eux aussi conservoient à son égard une haine éternelle. Les Parsis apellent le Dia-.ble Div (b).

Quelques Savans ont prétendu, que les anciens Perses admettoient la coëternité de ces deux Principes; mais ceux qui sont mieux instruits de leur Système de Religion, avouent que, suivant eux, Ahriman doit son origine aux Ténèbres, lesquelles, aussi-bien que la Lumière, furent formées par Oromasides, qui subsista d'abord tout seul; & que dans la construction de ce Monde, le Bien & le Mal sont mêlés ensemble: mêlange qui continuera jusqu'à ce que cet Univers soit détruit; après quoi le Bien & le Mal seront séparés, & reprendront chacun le séjour qui leur convient. Plutarque, qui étoit un homme savant & curieux, nous a laissé un détail circonstancié de la doctrine de Zoroastre, dont les sentimens s'accordent dans ce détail avec ce que nous venons de dire, comme aussi avec la Religion des anciens Patriarches, hormis dans quelques traits fabuleux, qui ont été, ou mal rapportés, ou inventés par Zardusht, pour rendre raison de certaines choses qui passoient la sphère des Connoissances Humaines (c). Voici comment quelques-uns ont tâché d'expliquer l'origine du Prince des Ténèbres. Oramasdes, disent-ils, dit autresois en lui-même, comment mon pouvoir pourra-t-il paroître, si rien ne s'y oppose? Cette réflexion l'engagea à créer Abriman, qui depuis ce tems s'opposa à tous les desseins de Dieu, à la gloire duquel il contribue ainsi malgré lui. Suivant eux, les Ames humaines étoient, au commencement, des Esprits dégagés de toute matière; mais le Tout-puissant voulant se servir d'elles pour faire la guerre à Abriman, les revétit de chair, & leur promit que la Lumière ne les abandonneroit pas qu' Ahriman & ses serviteurs ne fussent subjugués; après quoi doit venir la Résurection des Morts, c'est-à-dire, la Séparation de la Lumière d'avec les Ténèbres, & le Royame de Paix être établi. Leurs idées touchant l'origine des Choses, l'état de nos prémiers Parens, les efforts du Prince des Ténèbres pour les féduire, le dernier Jugement, le salut des Bons & la condamnation des Méchans, ont beaucoup de rapport avec ce que l'Ecriture nous enseigne sur ces articles. Ils ajoutent seulement le récit d'une guer-

<sup>(</sup>a) Shahrstan &c. ap. Hyde c. 3. p. 105. (c) Plutarch, de Isid, & Osir. (b) Hyde. c. 11, 13.

Histoire de Perse.

Section re entre Dieu & l'Auteur du Mal, laquelle, disent-ils, finit par une victoire complette sur ce dernier & sur ses adhérens, qui furent contraints de se rendre à discrétion. Que le Tout - puissant n'anéantit point ses ennemis parce que leur opposition étoit nécessaire pour donner du lustre à ses Attributs. Que le Monde avoit existé 3000 ans avant cette bataille décisive, sa durée totale étant fixée à 12000 ans. Qu'après la défaite du mauvais Principe, Dieu lui donna, en levant en haut trois doigts, 3000 ans qu'il voudroit choilir des 9000 qui devoient encore s'écouler, pour tourmenter les Hommes durant ce période, & qu' Abriman se détermina pour les ans du milieu. Avant que ce pouvoir, disent-ils, eût été donné au mauvais Principe, l'Homme vivoit dans un heureux état d'innocence; mais depuis sa chute la guerre-& tous les autres maux ont ravagé la face de la Terre; ce qui cependant ne durera qu'un tems, après lequel l'Homme se trouvera de nouveau, durant un certain période, dans un état de gloire & de paix. Ils placent le jour du Jugement à la fin des 12000 ans: & pour ce qui est des Damnés, ils affirment que leur chatiment sera proportionné à l'atrocité de leurs crimes, la charge d'Inspecteurs de leurs souffrances devant pour cet effet être donnée à deux Anges. A la fin cependant ces Misérables, quoiqu'exclus pour toujours du séjour des Bienheureux, doivent obtenir le pardon de leurs fautes, en restant dans un endroit destiné pour eux, & porter sur leurs fronts une marque noire, comme un mémorial de l'état dont la miséricorde de Dieu les a délivrés (a) \*.

Le point sur lequel il y a le plus de différence entre les Parsis & nous, regarde la manière dont Dieu a créé le Monde, qu'ils prétendent n'avoir pas été formé en six Jours, mais en six Saisons, chacune composée de plusieurs jours. Ils apellent la prémière de ces Saisons Mid-yuzeram, & celle-ci est de 42 jours: ce fut, disent-ils, durant cette Saison que furent créés les Cieux avec tout ce qui y appartient. La seconde Saison s'apelle Mid-Yusham, & contient 60 jours, pendant lesquels les Eaux furent créées. La troisième,

(a) Hyde c. g.

\* Il n'est pas étonnant que dans quelques endroits là Religion des anciens Perses ait éprouvé avec le tems un mêlange d'Erreurs; o'est ce qui arriva aux Mages de Cappadoce, qui non seulement rendirent un culte idolatre à leurs Feux Sacrés, mais introduisirent aussi des images dans leurs Temples. Mais de toutes les Hérésies, la plus à craindre pour la Religion de Zoroastre, fut le Manichéisme; Manès ayant fait un long séjour en Perse, où il répandit la notion absurde de deux Etres éternels, & ayant forgé de la Doctrine des Mages & de la Religion Chrétienne, mêlées ensemble, un Système monstrueux accompagné de pratiques tout à fait ridicules (1). Cependant ces Erreurs, comme nous le ferons voir dans la suite, furent extirpées par l'autorité du Magistrat Civil, ensorte que les Parsis professent à présent la Dostrine de leurs ancêtres dans toute sa pureté: Dostrine à laquelle ils sont très attachés, ce qui n'empêche pas qu'ils ne soient bons & complaisans, quoique fort réservés. Cette dernière qualité pourroit bien être la cause de bien des erreurs où l'on est tombé sur leur fujet. Quand ils parlent de leur Religion, ils s'expriment d'une façon à ne pouvoir en aus cune manière être foupçonnés d'idolàtrie; mais en toute occasion ils ne sauroient s'empêcher de témoigner une extrême aversion pour deux Hommes célèbres, Alexandre le Grand & Mahomet, les deux grands Ennemis de leur Pays, qu'ils traitent l'un & l'autre de Larron & de Meutrier (2).

qui est de 75 jours, se nomme Pitishahim: ce sut dans cette Saison que Section Dieu forma la Terre. La quatrième, nommée Iyaseram, est de 30 jours, durant lesquels furent faits les Arbres. La cinquième, qu'ils designent par le nom de Midiyarim, contient 80 jours, pendant lesquels toutes les Créa- de Perse. tures vivantes furent formées. Enfin, l'Homme fut fait dans la dernière Saifon, qu'ils apellent Hame, pitamidim, & qui dura 75 jours (a).

Il est tems que nous passions à l'Article des Cérémonies & des Rires Sacrés, tant des anciens Perses que des Parsis modernes. Ils ont un Clergé, qui foutient avec beaucoup de zèle, qu'il y a eu une succession non interrompue d'Hommes instruits de leurs Sacrés Mystères, depuis le tems de Zerdusht jusqu'à ce jour. Leurs Prétres ordinaires sont obligés de vivre suivant certaines règles, beaucoup plus févères que celles qui font prescrites aux Laïques, comme on le verra dans la Note suivante. Leurs Souverains Sacrificateurs sont astreints à des devoirs encore plus gênans, & l'on auroit peine à croire avec quelle exactitude & quelle dévotion ils doivent s'acquirer de leurs fonctions Sacerdotales (b). Pour ce qui est du Culte Public, voici comment il se saisoit autresois, & qu'il se sait encore. Dans chaque Pyreum, ou Temple du Feu, il y avoit un Autel, sur lequel bruloit le l'eu Sacré, que le Prètre avoit soin d'entretenir. Quand le Peuple s'étoit rendu dans le Temple, le Prêtre se revétoit d'un habit blanc, & se mettoit une mitre sur la tête, & une espèce de gaze devant la bouche, afin que le Feu Sacré ne fût pas même souillé de son haleine : il lisoit ensuite quelques prières, contenues dans une Liturgie, qu'il tenoit en sa main droite, parlant bas, & du ton d'une personne qui dit quelque chose à l'oreille. Durant cette lecture, il avoit en sa main gauche quelques petites branches d'un Arbre facré, qu'il jettoit dans le feu à la fin du Service. Tous ceux qui se trouvoient présens dans le Temple, adressoient à Dieu leurs prières, pour lui demander toutes les choses dont ils avoient besoin; & quand le Service étoit achevé, le Prêtre & le Peuple se retiroient en grand silence, & avec des marques d'un profond respect. Tous ces Rites sont encore observés aujourd'hui. Mais pour empêcher, autant qu'il est possible, que le Peuple ne tombe dans l'idolâtrie, le Prétre informe ceux qui après avoir fait leurs dévotions vont sortir du Temple, des raisons qui les engagent à rendre à Dieu leur culte devant le Feu, & à respecter cet Elément. Cette espèce d'exhortation est ordinairement conçue en ces mots. , Puisque le l'eu a eté donné à Zerdusht par le Tout-puissant, comme un symbole de sa Ma-; jesté, nous sommes obligés de le tenir pour facré, de le respecter comme une émanation de la Fontaine de Lumière, & d'aimer tout ce qui y refsemble, particulièrement le Soleil & la Lune, les deux grands Témoins de Dieu, dont la vue nous rapelle la Toute-science Divine. Ainsi observons, sans superstition, le commandement qui nous a été prescrit, remerciant toujours Dieu de la grande utilité de cet Elément, & le suppliant de nous conserver toujours le souvenir des raisons qui nous obligent à nous

<sup>(</sup>a) Lord's Religion of the Persees, c. 8. (b) Hyde c. 28. Lord's Account of the Persian Religion. P. 41.

433

Szerron, acquiter de nos devoirs envers lui : ce qui est aussi nécessaire pour le bon-HII., heur de notre ame, que la Lumière & le Feu le sont pour la santé de Histoire, notre corps (a) \*.

(a) Beauchamp's Essays on important Subjects. Sect. IIL

\* Il y avoit parmi les anciens Mages trois degrés dans la Prêtrise. Les Prêtres ordinaires, qui formoient la dernière classe, étoient soumis à des Inspecteurs, & tous ensemble avoient audessus d'eux un Archi-Mage, reconnu pour Successeur de Zoroastre, & Chef suprême de leur Eglise. Ces trois différens ordres sont désignés dans l'ancien langage des Perses par Mugh, c'est-à dire, Mage, Mubad ou Surintendant, & Mubad Mubadan ou Souverain Pontife (1). Lord les apelle Daroes, Herboods & Disteccos. Le dernier de ces noms, dit-il, répond à celui de Mubad Mubadan, qui est toujours seul de son ordre & le Chef du Clergé des Parsis. Pour ce qui est des devoirs des Prêtres, le même Auteur les fait consister dans les onze Articles suivans. 1. D'observer les rites prescrits dans la Liturgie de Zoroastre, à cause que le Formulaire d'Oraison, donné par ce Législateur, est plus agréable à Dieu qu'aucun autre. 2. D'empêcher leurs yeux de convoiter quelque chose qui appartient à un autre, à cause que Dieu ayant donné à chacun ce qui lui convient, on ne sauroit desirer ce qui appartient à un autre, sans témoigner qu'on est mécontent de la Providence, & sans décider qu'on a droit sur ce que Dieu a jugé à propos de nous resuser. 3. D'avoir soin de dire toujours la vérité, à cause que toute Vérité vient de Dieu, & que le Démon est le Père du Mensonge: il faut donc qu'un Prêtre dise toujours la vérité, puisqu'il est le Ministre du Dieu de Vérité, & que comme tel on ajoute soi à ce qu'il dit. 4. De ne s'occuper que de son emploi, sans se mêler d'affaires temporelles, parce qu'un Laïque ne doit pas permettre qu'un Prêtre manque du nécessaire, & qu'un Prêtre ne doit rien desirer de superflu. 5. D'apprendre par cœur le Livre de la Loi, pour être toujours en état d'instruire le pauvre Laïque, & pour que ce dernier soit toujours obligé de respecter son Prêtre, 6. De se conserver dans un état de pureté, à cause que Dieu aime ceux qui sont purs, & que ce n'est que par ce moyen qu'un Homme peut en surpasser un autre. 7. D'être prêt à pardonner toutes sortes d'injures, étant un modèle de douceur, afin qu'on voie qu'il est véritablement un Ministre de ce Dieu que nous offensons chaque jour, & qui cependant ne cesse pas de nous faire du bien. quoique nous méritions qu'il nous rende mal pour mai. 8. D'enseigner au Peuple à prier suivant la Loi, de demander conjointement avec lui à Dieu la prospérité du Pays, & de s'acquiter constamment des devoirs connus attachés à sa profession. 9. D'unir ensemble l'Homme & la Femme par le lien du Mariage, & de ne pas permettre que des Parens marient leurs Enfans sans sa permission. 10. De passer la plus grande partie de son tems dans le Temple, afin de pouvoir rendre service à tous ceux qui viennent le trouver, & de répondre par-là au but de sa vocation. 11. De ne recevoir aucune autre Loi que celle qui a été donnée par Zerdusht, de n'y rien ajouter & de n'en rien retrancher, Dien l'ayant révélée dans cette vue (2).

Pour ce qui est du Grand-Prêtre, outre les devoirs imposés aux Prêtres en général, il est tenu d'observer les treize Préceptes suivans (3). 1. Il doit se préserver de toute souillure, parce que Dieu l'a choisi pour être Saint. 2. Pour cet esset il doit faire tout lui-même, pour n'être point souillé-par l'impureté des autres, comme aussi pour témoigner son humilité dans un poste aussi élevé. 3. Il doit prendre la dime du Laïque, c'est-à-dire, la dixième partie de tout ce que le Lasque a, mais nullement pour convertir cette d'îme à son usage; car il doit se considérer comme un Aumonier du Tout-puissant, qui se sert de son ministère pour distribuer aux Pauvres le tribut payé par les Riches. 4. Pour qu'il paroisse qu'il s'acquite exactement de ce devoir, il doit éviter tout saste, quel qu'il soit, & donner au bout de l'an jusqu'à son dernier sol, puisque son revenu est sixe, & toujours payé sans difficulté. 5. Sa maison doit être proche du Temple, & il doit donner un bon exemple à son Troupeau, en restant presque toujours chez lui, & en confacrant à l'exercice de la prière une grande partie de son tems. 6. En public, aussi-bien qu'en particulier, il doit ebser-

<sup>(1)</sup> Hyde Rel Vet Pers. c. 28. p. 348. (2) Lurd's Rel. of Perfecs, p. 32.

<sup>(3)</sup> Hyde Rel. Vet. Pers. c. 13.

d'une:

Ils célèbrent chaque année six Fêtes, chacune de cinq jours, en mémoire des dix Saisons pendant lesquelles, suivant eux, toutes choses ont été faites. Après chaque l'ete ils jeunent durant cinq jours, en mémoire, disentils, de ce que Dieu se reposa pendant ce mense nombre de jours à chacune des six Saisons. Toutes les sois qu'ils mangent de la viande, de la volaille ou du poisson, ils en portent une petite portion dans le Temple, comme une offrande à Dieu, qu'ils supplient de vouloir leur pardonner d'avoir ôté la vie à ses Créatures pour conserver la leur. Ils n'ont aucune de ces idées bizarres qui se trouvent dans certaines Religions, touchant la pureté ou l'impureté de tel ou tel mêts: mais comme ils sont doux & complaissans, il s'abstitionnent de manger du porc & de la vache, pour ne scandaliser ni les Mahométans ni les Banjans, parmi lesquels ils sont obligés de vivre. Chacun d'eux mange à part par un principe de propreté, & a sa coupe particulière pour boire, par la même raison (a).

Quand il s'agit d'initier leurs Enfans dans leur Religion, ce qu'ils font ordinairement des que les Enfans sont nés, un Prêtre commence par dresser le thême de la nativité de l'Enfant, & demande enfuite quel nom il aura. Le Père & les Parens étant convenus du nom, le Pretre communique le nom à la Mère, qui dit alors, mon Enfant a tel ou tel nom, ce qui, en cette occasion, termine la cérémonie. On porte ensuite l'Enfant au Pyreum. où le Prêtre verse un peu d'eau dans l'écorce d'un Arbre sacré, & de-ladans la bouche de l'Enfant, priant Dieu qu'il le préserve des effets de la corruption qu'il a reçue de son Père, & des impuretés qui lui ont été communiquées par la Mère. A l'âge de sept ans l'Enfant est mené à l'Eglise pour y être confirmé par le Prêtre, & y apprendre quelques prières, & les prémiers principes lui sont répétés journellement jusqu'à ce qu'il en soit parfaitement instruit. Alors il lui est permis pour la prémière fois de prier devant le Feu Sacré, après quoi le Prêtre lui donne de l'eau à boire, & une feuille de Grenade à mâcher: ensuite il lui ordonne de se laver le corps d'eau nette, ce qui étant fait, il lui met immédiatement sur la peau une cafaque de lin, qui descend au-dessous du milieu du corps, & qui est ceinte:

(a) Lord's Religion of the Persees, p. 40. Hyde Rel. Vet. Pers. c. 29.

observer en toutes choses les loix de sa Frugalité & de la Tempérance. 7. Il doit être versée non seulement dans la connoissance de la Loi, mais aussi dans toutes les Sciences, parce qu'il est apeilé à instruire tous ceux de sa Religion, Clergé & Laïques. 8: Il doit être sobre, l'excès dans le manger & les liqueurs fortes étant nuisibles aux facultés de l'ame, & troublant cette sérénité qui doit toujours se trouver dans un Serviteur de Dieu. 9. Il ne doit craindre que Dieu, & ne haïr que le péché. 10. Comme il est le Ches suprême de la Religion, il doit reprendre les Pécheurs sans aucun égard pour leur rang; & eux, d'un autre côté, doivent l'écouter avec patience, puisqu'il ne plaide point sa propre cause, maiscelle de Dieu. 11. Il doit s'appliquer, sur toutes choses, à discerner la Vérité d'avec l'Escerur. 12. Quoiqu'en conséquence de son éminente charge il puisse être honoré de quelque vision, ou de quelque autre révélation de la part de Dieu, il ne doit cependant point les publier, à cause qu'elles ne serviroient qu'à embarrasser le Peuple qui doit s'en tenir à la Loi écrite. 13. Il doit avoir soin que le Feu, apporté des Cieux par Zerdusht, reste allumé, jusqu'à ee que le Monde soit détruit par cet Elément (2).

Section
III.
Histoire
de Perse.

d'une ceinture de poil de chameau, tissue par le Prêtre même. Cette cérémonie étant achevée, le Prêtre le bénit, & lui recommande d'être un véritable Parsis durant tout le cours de sa vie, d'être en garde contre l'idolâtrie, & d'observer tous les préceptes donnés par Zerdusht (a) \*.

Un habile Ecrivain nous apprend que leurs Mariages étoient de cinq fortes. 1. Celui des Enfans dans leur minorité. 2. Celui des Veufs qui le remarient. 3. Celui de deux Personnes qui s'épousent par leur propre choix. 4. Celui des Morts, qui est fondé sur l'opinion qu'ils ont, que les gens mariés font particulièrement heureux dans l'autre Monde. En conséquence de cette persuasion, quand quelqu'un vient à mourir dans le célibat, ils louent, fuivant le fexe dont il a été, quelqu'un pour l'épouser. & cette cérémonie se fait peu de tems après la mort. La dernière sorte de Mariages, eft quand quelqu'un adopte un Fils ou une Fille, pour faire contracter un mariage à la perfonne adoptée: & cette coutume est encore fondée sur l'idée où ils sont, que tous les Hommes doivent laisser après eux des Héritiers, naturels ou adoptifs. Les Cérémonies pratiquées en cette occassion, quoique très singulières, n'ont cependant rien qu'on puisse trouver déraisonnable. Les deux personnes qui souhaitent de se marier, sont assiss ensemble sur un lit, environ à minuit, en présence de deux Prêtres, dont l'un se tient vis-à-vis de l'Homme, & l'autre vis-à-vis de la Femme, & qui ont du ris dans les mains, pour marquer la fécondité qu'ils fouhaitent au nouveau Couple. Les Parens de l'Epouse & ceux de l'Epoux se tiennent des deux côtés des Prêtres. Tout étant disposé de cette manière, le Pretre

de l'Epoux met le doigt d'après le pouce sur le front de l'Epouse, & lui dit, Voulez-vous avoir cet Homme pour votre légitime Mari? L'Epouse ayant témoigné y consentir, son Prêtre met le doigt d'après le pouce sur le front de l'Epoux, & sait la même question, à laquelle l'Homme n'a pas plutôt répondu qu'oui, que les deux Epoux se donnent la main. Le Mari s'engage à lui fournir tout ce qui sera nécessaire pour son entretien, & la Femme reconnoit que tout ce qu'elle a est à lui. Les Prêtres répandent alors du ris sur eux, & souhaitent qu'ils ayent un grand nombre de fils & de filles, qu'ils vivent en union ensemble, & qu'ils arteignent un âge avancé, en goûtant

(a) Lord's Rel. of the Persees, p. 45. Hyde (b) Lord's Rel. of the Persees p. 48. Rel. Vet. Pers. c. 34.

П

toutes les douceurs du mariage (b).

<sup>\*</sup> Nos Lecteurs souhaiteront peut-être qu'en divers endroits de cette Section nous sufficions un peu plus étendus; mais comme nous donnerons l'Histoire de Perse, tirée des Auteurs Orientaux, il y aura moyen de retoucher divers points relatifs à la Religion des anciens Perses, laquelle sert à expliquer plusieurs endroits de leur Histoire. Pour ce qui concerne quelques Coutumes peu importantes, comme de porter telle ou telle couleur, telle ou telle sorte de bonnet &c. nous les avons omises à dessein, comme ne méritant pas de trouver place dans un Ouvrage tel que celui-ci. Qu'il nous soit permis cependant de rapporter ici une de leurs contumes, qui est que leurs Prêtres quand ils confirment un Garçon, lui achettent une ceintaire, qu'il est o'digé de porter toute sa vie; parce que dès qu'il la quite, la bénédiction du Prêtre ne repose plus sur lui. Le Dr. Hyde croit que le Proverbe Anglois, une est unblest fait allusion à cette coutume (1).

<sup>(1)</sup> Hyde Rel. Vet. Pers. c. 31.

Il v a touchant les derniers devoirs qu'ils rendent aux Morts, deux cho- Section ses à remarquer, l'Endroit & la Manière. Pour ce qui est de l'Endroit, ils ont une Tour ronde, au haut de laquelle les cadavres font déposes pour être dévorés par les Oiseaux. Il y en a qui prétendent qu'ils ont deux Tours de Perse. différentes, l'une pour les Bons & l'autre pour les Méchans. D'autres assurent qu'il y a chez eux une Tour particulière destinée aux Hommes, une feconde Tour pour les Femmes, & une troissème pour les Enfans. Nous avons indiqué dans un autre endroit la raison de cette conduite, qui est le dessein de conserver aux Elémens leur pureté; car il leur semble qu'en n'enterrant point les morts, la terre n'est pas infectée de leurs cadavres, & qu'en exposant ces cadavres aux Oiseaux de proie, ils préviennent jusqu'à un certain point l'infection de l'air. Cependant cette coutume étoit anciennement regardée par d'autres Peuples comme tellement barbare, qu'un des Agologiltes de la Religion Chrétienne (a), parlant des bons effets que cette Religion a produits, en réformant de détestables coutumes, fait expressément mention de celle-ci, & ajoute que les Perses, depuis qu'ils avoient embrasse l'Evangile, n'expofoient plus les corps, mais leur accordoient l'honneur de la fépulture.

Avant que de quiter ce sujet, nous ne devons pas oublier la prière que le Prêtre prononce en appliquant sa bouche contre l'oreille des Malades qui font à l'agonie: " O Seigneur Tout-puissant! tu nous as commandé de ne , te point offenser, cet homme t'a offensé. Tu nous as commandé d'être bons, cependant cet homme a fait du mal. Tu as requis que nous te rendiffions exactement le culte qui t'est du, & cet homme néanmoins a négligé ton culte. Maintenant donc, ô Dieu miséricordieux! pardonne-lui , à l'heure de la mort ses offenses, ses fautes, & ses négligences, & veuille le prendre à toi ". Quand le Malade a rendu l'esprit, le Prêtre ne s'en approche pas, mais le corps est mis sur une espèce de chassis de fer, & porté jusqu'à l'endroit où il doit être déposé, par des hommes à qui il est défendu en cette occasion de dire le moindre mot; d'un côté, parce que cela est indécent; & de l'autre, à cause du prosond filence qui règne dans le tombeau. Le cadavre étant placé au haut de la Tour, le Prêtre termine la Cérémonie des obsèques par ces mots adressés aux assistans: , Notre frère, , durant sa vie, étoit composé des quatre Elémens; à présent qu'il est , mort, que chacun d'eux reprenne ce qui lui appartient; que la terre ,, retourne à la terre, l'air à l'air, l'eau à l'eau, & le feu au feu ". Ils supposent que l'Ame, en venant de quiter le corps, erre durant trois jours, & que pendant ce tems elle est poursuivie & tourmentée par le Démon, jufqu'à ce qu'elle gagne leur Feu Sacré, dont le Démon ne fauroit approcher. Dans cette persuasion, ils prient durant les trois jours en question, le matin, à midi, & le foir, pour l'ame de leur Frère décédé, & demandent à Dieu le pardon de ses offenses. Le quatrième jour, supposant que son fort est déjà décidé, ils font un festin, qui termine les Cérémonies usitées en cette occasion (b).

Tome III.

<sup>(</sup>a) Theodoret. de Curand. Græc. Affect. (b) Lord's Rel. of the Persees, p. 49. Serm. IX. de Leg. p. 128.

SECTION
111.
Histoire
de Perse.

Il nous auroit été facile de nous étendre bien davantage sur un sujet si abondant; mais le dessein que nous avons de mettre de la proportion entre les dissérentes parties de cet Ouvrage, & de ne pas insérer de longues dissérentations dans une Histoire générale, nous a engagés à aimer mieux courir le risque d'abréger, que celui de trop étendre une si importante partie de l'Histoire des Perses. Que si quelques-uns de nos Lecteurs ont la curiosité de se former un Système complet, tant des Dogmes que des Devoirs qui constituent la Religion des Parsis, ils n'ont qu'à parcourir les Ouvrages que nous avons indiqués, & dont nous n'avons cité que ce qui répondoit aux but de cette Histoire.

## SECTIONIV.

# Les Règnes des Rois de PERSE.

SECTION IV.

Comme nous sommes très peu au fait de l'état où étoit la Perse avant le tems de Cyrus, nous n'avons garde de donner ici une liste, & biens moins encore l'histoire des Rois qui ont précédé ce Prince. Nous avons vus (a) qu'Elam, ou la Perse, avoit anciennement ses propres Rois, qui étoient très puissans. Chédorlaomer, le prémier Roi d'Elam dont il soit fait mention dans l'Ecriture, conquit plusieurs Provinces d'Asie; car Bérah Roi de Sodome, Birsab Roi de Gomorrhe, Shinab Roi d'Adma, Scèmeber Roi de Tséhoim, & le Roi de Zoar étoient ses tributaires (b). Ces cinq Rois vécurent douze ans dans cet état de dépendance, mais la treizième année ils joignirent ensemble leurs forces, pour recouvrer leur prémière liberté. Dès: que le Roi d'Elam fut informé de leur dessein, il sit à son tour une alliance avec Amraphel Roi de Scinhar, Arioch Roi d'Ellasar, & Tidal Roi des Nations, & se mit en chemin pour les aller attaquer. Il commença par subjuguer les Réphaims, les Zuzims, les Emims, les Horiens, les Amalékites, & les Amorrhéens de Hazezontamar; & tomba ensuite sur les révoltés, dont il mit l'Armée en déroute. Les Rois de Sodome & de Gomorrhe perdirent la vie en cette occasion; & Chédorlaomer, après avoir pillé leurs villes reprit la route d'Elam, chargé des dépouilles de tous les Peuples qu'il avoit vaincus. Lot, qui au rapport de Josephe (c) étoit venu au secours de ceux de Sodome, eut le malheur d'être fait prisonnier, & auroit été mené en captivité, s'il n'avoit pas été délivré à tems par Abraham. Ce Patriarche, après avoir poursuivi l'ennemi avec un petit corps d'hommes choisis, l'ayant atteint en Dan cinq jours après la victoire, mit l'Armée du Roi d'Elam & de ses Alliés en fuite, & ramena en triomphe son frère avec toute sa famille. Chédorlaomer perdit par cette défaite la Souveraineté des cinq villes que nous avons nommées, mais garda ses autres conquêtes, qui étoient très confidérables. Tout ce que nous favons, pour remplir le vuide qu'il y a entre le règne de ce Prince & celui de Cyrus, se réduit à ce que nous avons.

<sup>(</sup>a) Hic Tom. III. p. 352. (b) Gen. XIV. 4. Joseph. Antiq. L. I. c. 10.

<sup>(</sup>c) Joseph. ibid.

Histoire

vons dit dans l'Histoire des Mèdes, savoir, que les Elamites, ou Perses, ont été un Peuple nombreux & puissant; qu'ils surent subjugués par les Assyriens, mais qu'ils recouvrérent ensuite leur liberté, & obéirent à des Princes de leur propre nation, jusqu'à la neuvième année de Nébucadnezar, dans de Perse. laquelle ils furent assujettis de nouveau par ce grand Guerrier, & par Cyagare Roi de Médie son allié. Pendant le tems qu'ils surent dans un état de dépendance à l'égard des Assyriens, des Mèdes & des Babyloniens, le Trône fut toujours rempli par des Perses, quoique tributaires des Puissances que nous venons de nommer. La seule Famille Royale, dont nous trouvons qu'il soit fait mention, est celle d'Achamenes, qui doit avoir été bien illustre, puisque Xerxès même, dans le période le plus brillant de sa vie, se saifoit un honneur de descendre de lui, de la manière suivante (a).

Achamenes. Cambyle. Cyrus.

Tei/pes. Ariamnes. Ar ames.

Hystaspes, Darius. Xorxes.

Cette grande Maison étoit partagée en Branches; & c'est de la prémière de ces Branches que descendoit Cyrus le Grand, dont les descendans males finirent en ses deux Fils Cambyse & Smerdis. Voici l'ordre dans lequel d'autres rangent les Rois de cette Race (b).

Perses. Achamenes. Darius.

Cyrus. Cambyfe.

Cambyfe. Smerdis.

Cyrus le Grand.

Suivant eux, Persès fut le prémier de cette Famille qui règna en Perse, à laquelle il donna son nom. On raconte qu'Achamenes sut nourri par une Aigle (c), dont la Louve qui nourrit Romulus pourroit fort bien n'être qu'une copie. Hérodote (d) fait mention de Darius, par ordre duquel quelques Savans prétendent avoir été faits les Stateres Darici; mais cette supposition est combattue par Hérodote (e), puisqu'il assure qu'avant que d'avoir conquis la Lydie, les Perses n'avoient ni or ni argent. Cyrus eut deux enfans, Cambyse & Atosse. Atosse épousa Pharnace Roi de Cappadoce (f), & Cambyse se maria avec Mandane, la fameuse fille d'Astyages Roi de Médie, de laquelle il eut Cyrus le Grand \*. Mais comme l'Histoire des Rois de Perse n'a rien de remarquable avant Cyrus, nous passerons tout de suite au règne de ce grand & glorieux Monarque. Le

(a) Herodot. L. VII.

(d) Herodot. L. I.

(b) Reinecc. Hist. Jul. p. 37. (c) Ælian. de Animal. L. XII. c. 21. (e) Id. ibid c. 71. (f) Dioder. Sicul. in Fragm. L. XXXI.

Rexit Achamenias urbes poter Orchamus, isque Septimus à prisco numeratur origine Belo.

(1) Orid, Metam. L. IV.,

Kkk 2

<sup>\*</sup> Ovide (1) parle d'un Orchame, septième Roi de Perse après Bélus; mais il ne mérite aucune croyance, étant le seul qui en ait parlé,

Section IV.

Histoire de Perse.

Cyrus.

Le nom de Cyrus est également fameux dans l'Histoire Sacrée & Prophane; sa valeur & ses conquêtes l'ont rendu immortel dans cette dernière. comme ont fait dans l'autre sa générosité & sa bonté envers les Juifs, qu'il remit en possession de leur Pays & de leur Temple, ayant été désigné à cela par son nom (a) plusieurs années avant sa naissance : honneur qui n'a été accordé qu'à lui, & à Jossas (b), un des meilleurs Rois de Judah. Les Historiens prophanes ne sont rien moins que d'accord entr'eux concernant la naissance de ce Prince, son éducation, & la manière dont il parvint au Trône. Hérodote & Xénophon font les deux seuls Auteurs originaux, comme on peut les apeller, que nous suivrons dans ce que nous allons dire de la vie & des exploits de Cyrus, les autres Ecrivains n'ayant fait que les copier. Ces deux Auteurs entrent dans un grand détail, & quoique d'accord sur certaines particularités, ils diffèrent cependant prodigieusement en d'autres. Nous commencerons par le récit d'Hérodote, se Père de l'Histoire, comme Cicéron l'apelle; nous réservant à examiner dans la suite, si ce qu'il rapporte n'est pas assaisonné, suivant le goût des Grecs, de divers traits sabuleux & furprenans.

Naissance, éducation &c. de Cyrus suivant Hésodote.

Alt, ages, le dernier Roi des Mèdes, ayant été averti en fonge qu'un fils, que sa fille Mandane devoit mettre au monde, seroit un jour Souverain de toute l'Asie, résolut de ne la point donner en mariage à un Mède, quoiqu'il y en eût plusieurs qui méritassent cet honneur, mais à un Perse. Dans ce dessein il jetta la vue sur Cambyse, qui sortoit d'une ancienne samille, mais qui étoit d'un caractère pacifique, & dans son idée inférieur à un Mède, même de médiocre condition. Un an après ce mariage, Astyages fut effrayé d'un autre songe, dont l'interprétation donnée par les Mages, assuroit de nouveau l'Empire de l'Asse à son petit-fils \*. Pour démentir cette prédiction, Astyages fit venir en Médie sa fille Mandane, qui étoit alors enceinte, & la fit garder surement, dans l'intention de faire mourir l'enfant dont elle accoucheroit; car les Mages lui avoient déclaré que son Trône seroit occupé par l'enfant que sa fille mettroit au monde. Peu de tems après Mandane accoucha d'un fils, qu'Astyages, craignant toujours l'effet de la prédiction, remit à un certain Harpage, en lui recommandant, sous peine de mort, de prendre le fils de Mandane, & de le porter dans sa maison, pour l'y mettre à mort de ses propres mains, de la manière qu'il jugeroit à propos. Harpage promit d'exécuter l'ordre du Roi, & ayant reçu des gardes l'enfant enveloppé de magnifiques langes, s'en alla chez lui, triste & inquiet de se voir chargé d'une si cruelle commission. Dès qu'il sut de retour dans sa maison, il apprit à sa semme ce qui s'étoit passé entre Astrages & lui, & résolut de ne point exécuter la chose lui-même, mais d'en charger quelqu'autre. Dans ce dessein il fit venir sur le champ un Berger, qui étoit avec son troupeau dans des pâturages situés au pié de certaines montagnes

(a) Efai. XLIV. 28. & XLV. 1. (b) 1 Rois XIII. 2.

<sup>\*</sup> Son prémier songe étoit, que sa sille Mandane avoit rendu une si grande quantité d'eau; que non seulement la Capitale du Royaume, mais aussi toute l'Asie en avoit été inondée. Dans l'autre songe, il vit une vigne, qui sortoit du corps de sa sille, & qui étendoit ses branches sur toute l'Asie.

page, qui lui ordonna de la part du Roi de prendre l'enfant & de l'exposer dans de Perse.

Histoire

au Nord d'Echatane, vers la Mer Caspienne. Ce Berger s'apelloit Mitradate, & sa femme, dans le langage des Mèdes, Spaco; nom qui signifie une Chienne. & qui répond au mot Grec Curo. Mitradate vint d'abord trouver Harl'endroit le plus dangereux & le moins fréquenté des montagnes, sous peine d'expirer dans les plus cruels tourmens. Il ajouta que le Roi l'avoit chargé de voir de ses propres yeux cet ordre exécuté. Le Berger n'ofant opposer aucune remontrance à un commandement exprès du Roi, porta l'enfant dans sa cabane, où il trouva sa semme qui venoit de mettre au monde un fils. Pendant l'absence de son mari, elle avoit été sort en peine de ce qu'Harpage, qui ne l'avoit jamais mandé, pouvoit lui vouloir: aussi eut-il à peine mis le pié dans la cabane, qu'elle lui demanda pourquoi Harpage l'avoit fait venir avec tant de précipitation? Sa réponse sut, qu'il avoit été dans la ville, où il avoit entendu & vu des choses qui l'attristoient plus qu'il ne pouvoit dire; qu'en arrivant chez Harpage, il avoit trouvé toute sa maison en larmes; & qu'étant entré, il avoit été frappé d'horreur, en voyant un enfant, habillé des plus riches étoffes, & couché à terre, qui ne faisoit que jetter des cris & que pleurer; qu'Harpage lui avoit ordonné d'emporter cet enfant, & de l'exposer sur quelque montagne à la merci des Bêtes sauvages, sous peine d'encourir l'indignation du Roi, & d'éprouver le plus cruel supplice; qu'il avoit supposé au commencement, que ce malheureux enfant appartenoit à quelque personne de la famille d'Harpage, mais que dans la suite il avoit appris du serviteur qui l'avoit conduit jusques hors de la ville, & qui avoit remis l'enfant entre ses mains, que c'étoit le fils de Mandane & de Cambylo, & que c'étoit Astrages qui avoit condamné à mort cette innocente victime (a).

Avant achevé de parler, il montra l'enfant à sa femme, qui ne l'eut pas plutôt vu, que charmée des souris caressans de l'enfant, elle embrassa son mari, le fupplia, les larmes aux yeux, de ne point exécuter les ordres qu'il avoit reçus. Mais Mitradate lui ayant remontré la nécessité absolue où il étoit d'obéir, ou de subir une mort cruelle, les Espions d'Harpage ne pouvant pas manquer de découvrir s'il exécutoit, ou non, la commission qui lui avoit été donnée, elle lui suggéra de prendre leur propre enfant, qui étoit venu mort au monde, de l'exposer au-lieu de l'autre, & d'élever le fils de Mandane comme si c'étoit le leur : par ce moyen, ajouta-t-elle, nous pourvoirons suffisamment à notre propre sureté: notre enfant sera honoré d'un tombeau Royal, & l'autre enfant préservé d'une mort prématurée (b).

Mitradate approuva cet expédient, il remit l'enfant dont il devoit être le meurtrier, entre les mains de sa Femme, revétit l'enfant mort des riches habits du vivant, & le porta, dans la même corbeille où avoit été le fils de Mandane, dans l'endroit des montagnes le moins fréquenté. Trois jours après il informa Harpage, que, s'il le vouloit, il ne tiendroit qu'à lui de voir le corps mort de l'enfant. A l'ouïe de cette nouvelle, Harpage dépécha auffitôt quelques-uns de ses plus fidèles amis, pour voir si l'ordre avoit été exé-

cuté,

<sup>(</sup>a) Herodot, L. I. c. 107. &c. (b) Herodot, ubi supr. Kkk 3

de Perse.

Section cuté, & pour enterrer le fils de Mandane. Ce fut ainsi que le jeune Cyrus (car il porta dans la fuite ce nom) échappa au fort que lui destinoit la bar-Histoire bare politique d'Astyages, & fut élevé par un Pastre & par sa semme, com-

me si ç'avoit été leur propre enfant (a).

Quand Cyrus eut atteint l'âge de dix ans, il lui arriva un jour de jouer avec des enfans de son âge, qui le choisirent pour être leur Roi. En vertu de sa nouvelle Dignité, il les partagea en différentes classes; mais le fils d'Artembare (un des plus grands Seigneurs de la Médie) qui étoit un de ceux qui avoient joué avec lui, ayant refusé d'obéir à ses commandemens, fut, en punition de sa desobéissance, fouëtté sévèrement par ordre de Cyrus. L'enfant. fondant en larmes, s'alla plaindre à son père du traitement ignominieux qu'il avoit essuyé; & le père, sensible à un tel affront, se rendit en diligence au Palais du Roi, & ayant fait voir à ce Prince comment son fils avoit été traité par le fils d'un Esclave, il le conjura de venger par quelque châtiment exemplaire le deshonneur fait à sa famille. Astyages promit de lui donner toute la satisfaction qu'il pouvoit souhaiter, & ayant fait venir devant lui le Pastre & son fils, demanda à Cyrus, comment lui, qui étoit d'une si basse extraction, avoit ofé faire maltraiter le fils d'un des prémiers Seigneurs du Royaume? Cyrus répondit qu'il n'avoit fait que ce qu'il étoit en droit de faire: que les enfans du voisinage l'avoient choisi pour être leur Roi, parce qu'ils l'en avoient cru digne, & qu'ils lui avoient obéi en cette qualité; mais que le seul fils d'Artembare avoit méprisé ses ordres, & avoit essuyé le châtiment que méritoit sa desobéissance. Pendant que le jeune Cyrus plaidoit sa cause avec une éloquence supérieure à son âge & à son éducation, Astrages considéroit avec attention son air & ses traits: il crut que l'enfant lui ressembloit, & se rapellant le tems où son petit-fils avoit été exposé, trouva que l'âge qu'il auroit, répondoit exactement à celui que le Pastre donnoit à fon fils. Dans l'embarras cruel que lui caufoit cette pensée, il renvoya Artembare, avec assurance que ni lui ni son fils n'auroient aucun lieu de se plaindre, & commanda à ses Gardes de mener Cyrus au Palais. Quand il fut seul avec le Pastre, il demanda de qui Cyrus étoit fils, & quelles mains le lui avoient remis? Mitradate affirma que c'étoit son enfant, & que la mère de cet enfant, qui étoit encore en vie, pourroit confirmer son témoignage. Mais Astyages n'ajoutant aucune soi à son discours, ordonna à ses Gardes de le saisir: ordre qui effraya tellement le Pastre, qu'il découvrit tout le mistère, & implora la miséricorde du Roi (b).

Astyages, moins irrité contre Mitradate que contre son Favori Harpage. commanda à ses Gardes de conduire ce dernier dans son Palais. Dès qu'il y fut arrivé, ce Monarque lui demanda de quelle manière il avoit mis à mort le fils de sa fille Mandane. Quand Harpage vit le Berger, il crut qu'en déguisant sa faute, il ne feroit que l'aggraver ; ainsi il avoua la chose, ajoutant qu'il avoit employé les moyens les plus propres à répondre à son attente. & qu'il avoit réellement cru l'enfant mort, ses plus fidèles amis lui ayant

assuré qu'ils l'avoient eux-mêmes enterré (c).

Astya-

Astrages, dissimulant son ressentiment, dit à Harpage ce qu'il avoit ap- Secrion pris du Berger. Il lui protesta de plus, qu'il étoit charmé que ses ordres n'eussent point été exécutés, n'ayant pu, depuis qu'il les avoit donnés, soutenir les justes reproches de sa fille; & lui commanda d'envoyer son fils te- de Perse. nir compagnie au jeune Cyrus, & de venir le soir même souper avec lui, parce qu'il avoit dessein de témoigner aux Dieux par un facrifice, combien il étoit reconnoissant de la grace qu'ils lui avoient faite en conservant son petit-fils (a).

Harpage, charmé de ce discours du Roi, s'en retourna chez lui, & après avoir informé sa femme de ce qui venoit de se passer, envoya son fils à la Cour; mais à peine ce dernier, qui pouvoit avoir alors trente ans, eut-il mis les piés dans le Palais, qu'il fut saisi, massacré, & coupé en pièces par ordre d'Astyages, qui commanda que la chair du jeune homme, déguisée & préparée de différentes façons, fût servie à souper. Harpage & le reste des convives se rendirent au Palais à l'heure marquée, les convives surent magnifiquement régalés, mais on ne servit à la table où Harpage soupoit, autre mets que la chair de son fils. Quand il eut achevé de manger, le Roi lui demanda s'il étoit content de son repas? & Harpage ayant répondu qu'il n'avoit jamais rien goûté de plus délicieux, quelques Officiers qui en avoient la commission, lui apportérent dans une corbeille fermée la tête, les mains & les piés de son fils, le priant d'ouvrir la corbeille, & d'y prendre ce qu'il trouveroit le plus à son gré. Il fit ce qu'on lui dit, & vit les restes de son fils unique, sans marquer, à un si horrible spectacle, ni tristesse ni ressentiment, tant il étoit maître de ses passions. Le Roi lui demanda s'il favoit de quelle forte de mets il venoit d'être régalé? Harpage répondit qu'il le savoit très bien, & qu'il étoit toujours satissait de ce qu'il plaisoit à son Souverain d'ordonner. Ayant dit ces mots avec une tranquillité étonnante. il rassembla les tristes restes de son fils, & s'en retourna dans sa maison, pour les enterrer, à ce que conjecture notre Auteur (b).

Après qu'Astrages se sut vengé d'Harpage d'une manière si exécrable, ce Prince délibéra sur ce qu'il feroit de Cyrus, & consulta encore une sois les Mages. Ces derniers répondirent que si l'enfant étoit en vie, il ne pouvoit manquer d'être Roi. Astyages leur déclara, que non seulement il vivoit encore, mais aussi que dans l'endroit où il avoit passé sa jeunesse, les enfans du vôisinage l'avoient élu Roi, & que dans ce poste il s'étoit fait craindre par fa sévérité. A quoi les Mages repliquérent, que la prédiction concernant son règne étoit déjà remplie dans le choix des enfans qui l'avoient fait Roi, & qu'il ne règneroit pas une seconde fois; car les songes, ajoutérent-ils, aboutisfent souvent à des bagatelles, & sont accomplis par des évènemens de peu d'importance. Ainsi leur avis sut, qu'il devoit bannir tout sentiment de fra-

yeur, & renvoyer le jeune Cyrus en Perse à ses parens (c).

Astyages, très satisfait de cette réponse, sit venir Cyrus, & après avoir reconnu combien il avoit manqué à la tendresse qu'il auroit naturellement du avoir pour lui, il lui commanda de se tenir prét pour un voyage en Perse,

SECTION IV. Histoire

de Perfe.

où il trouveroit un père & une mère d'un tout autre rang que Mitradate &

Spaco, qui ne lui étoient rien (a).

Ce fut ainsi qu'Astyages congédia son petit-fils, qu'il fit accompagner par plusieurs des principaux Seigneurs du Royaume. Ses parens le reçurent avec des transports de joie plus faciles à concevoir qu'à exprimer. Comme ils l'avoient depuis longtems cru mort, ils lui demandérent par quel miracle il étoit resté en vie? Cyrus répondit qu'il avoit toujours ignoré sa naissance. & qu'il s'étoit cru le fils d'un Pastre, jusqu'à ce que ceux qui venoient de l'accompagner dans son voyage, l'eussent informé de tout ce qui s'étoit passé. Il raconta comment il avoit été élevé par la semme du Pastre, & répétant fréquemment le nom de Cuno, il la recommandoit en toute occasion. Ses parens, à ce qu'Hérodote assure, firent usage de ce nom, pour persuader aux Perses, que la conservation de leur fils étoit une grace toute particulière des Dieux immortels; puisqu'il avoit été (fable qu'ils eurent soin de répandre, & qui fut généralement adoptée) nourri par une Chienne (b).

Quand Cyrus eut atteint l'âge viril, & se fut concilié l'affection des Perses par ses manières obligeantes, & l'estime des Mèdes par ce que la renommée publioit de ses grandes qualités, Harpage, qui n'avoit pas oublie l'exécrable meurtre commis en la personne de son fils, rechercha l'amitié de Cyrus, dans le dessein de se joindre à lui, qui n'avoit pas été moins cruellement offense, & de se venger ensemble du cruel Astrages. Dans le même tems il follicitoit les principaux d'entre les Mèdes, qui étoient excessivement mécontens du Gouvernement tirannique de leur Roi, de prendre les armes. & de fe délivrer eux-mêmes & leur Pays du joug dont ils étoient accablés, en déposant Astyages, & en plaçant son petit-fils Cyrus sur le Trône. Tous fans exception se montrérent disposés à seconder ses desseins, qu'Harpage crut pouvoir alors communiquer à Cyrus, qui devoit jouer le prémier rôle dans la révolution. Pour cet effet il l'informa de ce qui se paffoit, par le moyen d'une Lettre, qu'il cacha dans le corps d'un Lièvre, tous les chemins de Médie en Perse étant gardés par les troupes du Roi. Un de ses plus fidèles domestiques, habillé en Chasseur, sut chargé du Lièvre, avec ordre de prier Cyrus de n'ouvrir la Lettre en présence de qui que ce fût (c). Le messager s'acquita bien de sa commission; & Cyrus, ayant lui-même ouvert le Lièvre, y trouva une Lettre, qui lui rapelloit le fouvenir de la protection que les Dieux lui avoient accordée, en empêchant l'exécution des cruels desseins de son grand-père. Cette même Lettre l'exhortoit à faire révolter les Perses, & à se mettre à leur tête pour envahir la Médie, où tous ceux qui avoient le commandement des troupes, étoient prêts à se déclarer en sa faveur, & à l'élever sur le Trône occupé par Astyages. Harpage y marquoit aussi le traitement barbare qu'il avoit essuyé, pour n'avoir pas exécuté les ordres fanguinaires du Roi. Quand Cyrus eut lu cette Lettre, il fongea d'abord aux moyens d'engager les Perfes à se révolter; & des différens projets qui s'offrirent à son esprit, il choisit enfin celui-ci, comme le plus convenable. Il contrefit une Lettre, par laquelle As-

IV. Histoire

trages l'établissoit Chef de toutes ses Forces en Perfe. Cette Lettre fut lue Secrion dans l'assemblée générale de la Nation, & en vertu de sa nouvelle commission, il ordonna que chacun d'eux eût à le venir trouver avec une hache. Tous ayant obéi, il leur dit de nettoyer en un jour un terrain de 18 de Perfe. ou 20 stades, qui étoit couvert de ronces & d'épines. Ils s'acquitérent de cette pénible tache, non sans donner quelques signes de mécontentement. & eurent ordre de le venir retrouver le lendemain. Dans ces entrefaites. Cyrus fit tuer & préparer tous les troupeaux de son père, & donna commission qu'on achettat une grande quantité de vin, & en général tous les mets les plus délicats qu'il y eût en Perse. Ceux qui s'étoient occupés la veille à un si rude travail revinrent le lendemain, s'imaginant qu'il y auroit encore quelque chose de pareil à faire. Mais, contre leur attente, Cyrus leur commanda de s'affeoir fur le gazon, & leur donna un magnifique festin. Au milieu de ce festin, où l'on servit aux conviés un grand nombre de mets délicats qu'ils n'avoient jamais goûtés, le jeune Prince leur demanda quelle sorte de vin leur plaisoit le plus, celle-ci, ou celle du jour précédent? Tous répondirent à l'instant, qu'ils préséroient la joie & le plaisir à la tristesse & au travail, & par cela même le jour présent à la veille. Cyrus s'ouvrit alors à eux, & leur dit que s'ils vouloient déférer à ses conseils, ils goûteroient de pareils plaisirs, & d'autres bien plus grands, sans être astreints à aucun travail servile; mais que s'ils refusoient de le suivre, il n'y avoit à attendre pour eux que des travaux pareils à ceux du jour précédent. Il ajouta qu'il étoit dans le dessein de secouer le joug des Mèdes, & les encouragea à se joindre à lui dans l'exécution d'une si glorieuse entreprise, en leur disant que le Ciel, en le faisant naître, & en le conservant d'une facon miraculeuse, l'avoit apellé à être l'auteur de leur délivrance. Les Perses, qui étoient déjà depuis plusieurs années dans la disposition de s'affranchir de la domination des Mèdes, le déclarérent tous d'une voix leur Chef. & protestérent qu'ils feroient charmés de facrifier leur vie pour une si bonne cause. Astrages, ayant appris ce qui venoit de se passer en Perse, dépêcha un messager à Cyrus, avec ordre de revenir sur le champ en Médie; mais Cyrus renvoya par le même messager la hardie réponse, qu'il viendoit plutôt qu' Astyages ne voudroit. Ce Monarque, voyant que Cyrus avoit pris fon parti, rassembla toutes ses forces, dont, sans se souvenir du passé, il donna le commandement à Harpage. Les deux Armées en vinrent aux mains; mais les principaux Officiers de l'Armée des Mèdes ayant passé du côté de Cyrus, avec les corps qui étoient sous leurs ordres, le reste de cette Armée fut entièrement défait. Quand Astyages reçut cette nouvelle, il en fut plus irrité qu'abattu, & jura que Cyrus ne jouiroit pas longtems du plaisir d'avoir remporté la victoire. Les prémières marques de son ressentiment tombérent fur les Mages, qu'il fit empaler pour avoir si mal interprété le songe dont il leur avoit demandé l'explication, après quoi il se mit lui-même à la tête de tous les Mèdes. Les deux Armées en vinrent aux mains une seconde fois. Cette bataille fut plus malheureuse encore que l'autre pour les Mèdes, puisqu'ils furent non seulement taillés en pièces, mais qu'Astyages même sut fait prisonnier. Ce Prince eut alors la cruelle mortification de se voir insulter par Tome III. LII Harpa-

IV. Histoire

de Perfe.

Szerion Harpage, qui, ne pouvant modérer son juste ressentiment, lui demanda entr'autres choses, ce qu'il pensoit actuellement du tragique festin dans lequel il lui avoit fait manger la chair de son propre fils: action inhumaine & barbare, qui le faisoit descendre du trône dans une prison. Astyages, regardant fixement Harpage, répondit qu'il en avoit été une des principales causes, avant excité Cyrus à entreprendre ce qu'il venoit d'exécuter. Cela étant, repliqua Astyages, vous étes le plus foible & le plus injuste de tous les hommes: le plus foible, en donnant le Royaume à un autre, dans le tems qu'il étoit en votre pouvoir de vous en emparer pour vous-même: le plus injuste, en affervilsant votre patrie à des étrangers, pour venger une injure particulière: car si vous étiez résolu de me déposer, & de placer un autre que vous-même sur le trône, ce n'étoit pas sur un Perse, mais sur un Mède que vous auriez du jetter les yeux; au-lieu que les Mèdes, qui étoient autrefois les maîtres de la Perse, & qui n'ont eu aucune part au traitement dont vous vous plaignez, sont à présent esclaves de ces mêmes Perses dont ils étoient les Seigneurs. Ce fut ainsi, dit Hérodote, qu'Astiages perdit la couronne, après l'avoir portée 35 ans, & que par sa cruauté les Mèdes furent assujettis aux Perses, après avoir été les maîtres de toutes les Provinces de l'Asie, qui sont au-dela du Fleuve Halys, durant l'espace de 128 ans, en y comprenant le tems de la domination des Seythes en Asie. Pour ce qui est d'Ajtyages, Cyrus le fit garder comme prisonnier dans son Palais jusqu'à sa mort, sans lui faire aucun autre mal (a).

Tel est le récit d'Hérodote, que tout Lecteur impartial & judicieux trouvera être un vrai Roman, composé peut - être par quelque admirateur de Cyrus, & adopté par notre Auteur, disposé à se prêter au goût de ses compatriotes, qui préféroient le merveilleux, quoique mêlé de fables, à

des évènemens qui n'avoient d'autres mérite que d'être vrais.

Ce qu'Hérodote rapporte de la mort de Cyrus, n'est, à notre avis, guères plus digne de foi, que ce qu'il raconte touchant sa vie, son éducation. & la manière dont il parvint à la couronne. Ce Prince, suivant lui (b), attaqua les Massagètes, & par un stratagéme prit la fuite dans une prémière bataille, laissant une grande quantité de provisions, & particulièrement de vin. fur le champ de bataille. Les Barbares donnérent dans le piège, & après avoir pillé le camp ennemi, & bu avec excès, tombérent tous dans un profond fommeil. Cyrus revint alors sur ses pas, remporta une victoire complette, & fit un grand nombre de prisonniers, parmi lesquels se trouva Spargapises fils de Tomyris. Cette Reine, ayant appris la défaite de ses troupes & la captivité de son fils, envoya prier Cyrus par un héraut de relâcher le jeune Prince. Cyrus rejetta certe demande, & Spargapises sut si sensible à ce refus, que présérant le trépas à l'esclavage, il se donna lui-même la mort; ce qui irrita tellement Tomyris, qu'elle en vint avec les Perses à une seconde bataille, laquelle, dit notre Auteur, fut plus sanglante qu'aucune autre donnée par les Barbares. Il y eut beaucoup de morts des deux côtés, mais à la fin les Massagetes restérent maîtres du champ de bataille. La .

La plus grande partie de l'Armée des Perfes sut, en cette occasion, taillée Section en pièces, & Cyrus même y perdit la vie, après un règne de 29 ans. Tomyris ayant trouvé son corps parmi les morts, elle lui sit couper la tête, & la plongea elle-meme dans une cuve pleine de fang hum in, en infultant à la mémoire de Cyrus par ces paroles, Abreuve-toi de sang, puisque tu en as toujours en soif & que tu en as été insatiable.

Ce que le même Historien raconte du ressentiment puérile que Cyrus témoigna contre le Gyndes \*, dans le tems qu'il étoit en cheinin pour aller assieger Babylone, ne s'accorde en aucune manière avec l'idée que nous avons de la fageile & de l'habileté de ce grand Général. Un des chevaux facrés de Cyrus, dit Hérodote, s'étant noyé dans le Gyndes, le Prince, sensiblement piqué d'un pareil affront, fit écouler cette Rivière dans 300 canaux, & employa son Armée à ce travail durant tout l'Eté, ce qui l'obligea à renvover le siège de Babylone jusqu'au Frintems suivant. Qui pourroit s'imaginer qu'un Prince d'autant d'expérience, & d'une aussi grande modération qu'Herodote lui-même le représente, auroit consumé son tems & l'ardeur de ses troupes à un travail aussi inutile, lorsqu'il marchoit vers Babylo-

ne, dans le dessein d'en faire la conquête?

Nous allons rapporter à présent la véritable histoire de Cyrus, tirée de Xénophon, au témoignage de qui nous croyons devoir déférer en tout ce qui concerne ce grand Prince, son récit étant beaucoup plus conforme à l'Ecriture Sainte qui est la vérité même, que celui d'Hérodote. Nous trouvons, par exemple, dans l'Ecriture, que les Babyloniens furent subjugués par les forces réunies des Mèdes & des Perses, & Xénophon dit la même chose; aulieu qu'Hérodote fonde l'Empire des Perses sur les ruïnes de celui des Medes, ce qui est directement contraire au témoignage de nos Livres Sacrés. Il est bien vrai que la plupart des Anciens ont mieux aimé suivre Hérodote que Xénophon; mais cette préférence est facile à expliquer. Les récits du prémier sont entre-mêlés d'évènemens bien plus surprenans, & par cela même plus agréables au Lecteur; au-lieu que ceux de l'autre ne sont point-du-tout destinés à exciter de l'admiration. Ce panchant naturel, qui porte bien des Ecrivains à adopter ce qui fera plaisir à leurs Lecteurs, a été fortifié par Platon (a), qui, en portant son jugement de la Cyropædie de Xénophon, dit qu'il a plutôt marqué ce qu'un grand Prince devoit être, que donné l'histoire de Cyrus telle qu'elle étoit. Diogène-Laerce infère de ce passage (b), que Platon regardoit comme une fiction l'Institution de Cyrus. Cicoron en juge de-même, disant (c) que le Cyrus de Xénophon appartenoit moins à l'Histoire qu'à la Morale, & n'étoit proprement que le modèle d'un Monarque juste. La plupart des Critiques modernes ont embrassé la même opinion; & nous avouons que Xénophon, qui étoit en même tems grand Général & Philosophe, a embelli son Histoire de plusieurs de ses maximes, tant de Guer-

(b) Diog. Laert. in Vit. Philosoph.

<sup>(</sup>a) Plato de Legib. L. III.

<sup>(</sup>c) Epist. ad Quintum Fratrem.

<sup>\*</sup> Cette Rivière a sa source dans les montagnes de Matiène, & après avoir traversé la Dardanie, tombe dans le Tigre.

de Per/e.

Histoire de Cyrus.

Année

599.

Section re que de Politique. Mais il ne s'ensuit pas de-là, que le fond de l'Ouvrage, & les évènemens les plus considérables, ne soient véritablement histo-Histoire riques. Au moins l'intention de Xénophon étoit de les donner pour tels; car dès le commencement de fon Ouvrage, il nous apprend qu'il n'a épargné. aucune peine pour s'instruire de la naissance, de l'éducation, & du caractère personnel de Cyrus; & il paroit sussissamment par l'Ecriture Sainte, qu'il a eu de bons Mémoires à tous ces égards. D'où il s'ensuit, qu'à l'exception de ses écarts politiques & militaires, le reste, qui ne consiste qu'en faits, doit être considéré comme une véritable Histoire. Les Anciens (a) ont envisagé Xénophon comme un Ecrivain distingué par son jugement & par sa pénétration, & qui ayant vécu à la Cour de Cyrus le Jeune, avoit eu plus occasion qu'Hérodote, d'être bien instruit de ce qu'il écrivoit touchant le grand Prince dont il s'agit. Outre cela, comme il ne s'est borné qu'à ce feul fujet, il a probablement examiné tout ce qui y avoit rapport avec plus de soin que l'autre, qui a parlé de tant de Sujets & de tant de Peuples. différens. Tels sont les motifs qui nous ont engagés à prendre Xénophon pour guide dans ce qu'il rapporte de Cyrus, préférablement à Hérodote ou à fes Copiltes \*. Veritable

Cyrus étoit fils de Cambyse Roi de Perse, & de Mandane fille d'Astycges Roi des Mèdes †. Il vint au monde un an après son oncle Cyaxare, frère de Mandane; & passa les douze prémières années de sa vie avec ses padu Déluge rens en Perse, où il fut élevé à la manière des Perses, qui accoutumoient leurs Enfans aux fatigues & au travail, afin de les rendre plus propres au. vant J. C. métier de la Guerre ‡. Quand il eut atteint l'âge de douze ans, fa mère le mena en Médie à son grand-père Astyages, qui avoit une extrême envie de voir ce jeune Prince, dont on lui avoit raconté mille choses avantageuses. Durant le tems qu'il fut à cette Cour, la douceur de ses mœurs, la générosité de sa conduite, & son attention continuelle à obliger tout le monde, lui conciliérent l'affection des Mèdes, & le firent aimer des prémiers du Pays; ce qui ne contribua pas peu, dans la fuite, à l'érection du grand Empire dont

il fut le Fondateur (b).

Cyrus pouvoit avoir environ seize ans quand Evil-Mérodac, fils de Nébucad-

(a) Diog. Laert. in Vit. Xenoph.

(b) Xenoph. Cyropæd. L. I. p. 36.

\* Scaliger croie que la Cyropædie n'est qu'un tissu de fables, à l'exception de deux ou trois évenemens, qui se trouvent aussi dans Hérodote; & Erasme va même jusqu'à soutenir, que Kénophon n'a point donné le vrai modèle d'un juste Gouvernement, mais plutôt celui d'un! Prince artificieux: tant ils sont charmés du merveilleux dont Hérodote, antagoniste de Xinophon, embellit ses récits.

† Hérodote & Kénophon disent tous deux, que Mandane, fille d'Astyages, étoit mère de Cyrus; mais, si nous en croyons Ctésias, Cyrus n'avoit aucune relation de parenté avec As-

tyages, ou Astigas, comme il lui plaît de le nommer.

Le nom de Perse ne s'étendoit alors qu'à une seule Province du vaste Empire qu'on a défigné dans la suite par ce nom, tous les habitans de Perfe ne pouvant lever en ce tems là que 120000 hommes (1). Mais après les conquêtes de Cyrus, sous ce même nom sut comprise toute l'étendue de Pays, d'Orient en Occident, depuis l'Indus jusqu'au Tigre; & du Septentrion au Midi, depuis la Mer Caspienne jusqu'à l'Océan.

(1) Xenoph, Cyropoed, L. I.

nezar Roi de Babylone, étant à une partie de chasse, un peu avant son ma- Section riage, fit dans le Pays des Mèdes, par ostentation de valeur, une irruption qui obligea Astyages à marcher contre lui avec une partie de ses forces. Ce fut en cette occasion que Cyrus, qui accompagna son grand-père, marqua tant de disposition à exceller dans le métier de la Guerre, qu'on peut dire que la victoire que les Mèdes remportérent sur les Babyloniens, sut principalement due à sa valeur. L'année suivante il alla retrouver son père en Perse, où il resta jusqu'à l'âge de quarante ans, son oncle Cyaxare l'ayant apellé alors à fon fecours (a):

IV. Histoire. de Perse.

Astrages, Roi des Mèdes, eut pour Successeur, comme nous l'avons va dans l'Histoire de ce Peuple, son fils Cyaxare, frère de Mandane, mère de Cyrus. A peine le nouveau Monarque fut-il assis sur le trône, qu'il recut avis que Nériglissar, Roi de Babylone, se préparoit à envahir la Médie avec une puissante Armée; qu'il avoit déjà fait entrer dans ses vues divers Princes, & entr'autres Crufus Roi de Lydie; & avoit envoyé des Ambassadeurs en Cappadoce, en Phrygie, en Carie, en Paphlagonie, en Cilicie, & même jusqu'aux Indes, pour exciter les Princes de ces différens Pays à déclarer la guerre aux Mèdes & aux Perses, qu'il leur avoit représentes comme aspirant à une Monarchie universelle. Cyaxare, à la vue d'une ligue si formidable, apella Cyrus à son secours; & ce Prince étant arrivé avec un Corps de 30000 Perses, il lui donna le commandement de toutes ses forces \* (b).

Cyrus n'eut pas été longtems en Médie, que Cyaxare eut occasion de l'employer. Le Roi d'Arménie, qui jusqu'alors avoit été assujetti aux Mèdes, croyant ces derniers sur le point d'être terrassés par l'alliance formée contre eux, crut devoir profiter de cette occasion pour secouer leur joug. En conséquence de cette résolution, il resusa de payer le tribut ordinaire, & d'envoyer le nombre de troupes auxiliaires qu'il étoit obligé de fournir en tems de guerre. Comme un pareil exemple pouvoit être de dangereuse conséquence, & entraîner d'autres Etats dépendans de la Médie, Cyrus jugea à propos d'étousser cette révolte dans sa naissance. Pour cet effet, s'étant d'abord mis en chemin avec un Corps choisi de Cavalerie, & ayant couvert son dessein du prétexte d'une partie de chasse sur les montagnes d'Arménie.

(a) Xenoph. Cyropæd. L. I. p. 44, 45. &c. (b) Id. ibid. p. 58.

\* Cette Armée étoit de 30000 hommes, tous Fantassins, les Perses n'ayant pas encore 20 lors de Cavalerie; mais c'étoient tous gens choisis, & levés d'une manière particulière. Cyrus commença par choisir dans le Corps de la Noblesse 200 Officiers, qui eurent ordre de chois fir chacun quatre hommes du même rang qu'eux, ce qui faisoit mille en tout. On les nomma ¿μότιμοι ou hommes de même dignité, & ils se distinguérent dans toutes les occafions. Chaçun d'eux eut ordre de choisir parmi le peuple dix Piquiers légèrement armés, 'dix Frondeurs, & autant d'Archers, ce qui, en comptant les Officiers, faisoit 31000 hommes (1). Ceux qui prétendent que Cyrus a règné trente ans, commencent leur calcul depuis l'année que ce Prince arriva en Médie, & fut établi Chef, tant de l'Armée qu'il amenoit, que de celle des Medes; car il fut considéré depuis ce tems-là par toutes les Nations étrangères comme Roi de Perse & de Médie, quoique la Puissance Souveraine residit en la personne de Cyaxare, & que Cyrus ne fût que Général des deux Armées.

(3) Kenoph. Cyropæd, L. I. LII 3

. de Perfe.

loniens.

far tue.

Section il pénétra dans le l'ays avant que les habitans sussent qu'il étoit en chemin. surprit le Roi avec toute sa famille, & après avoir obligé ce Prince à paver Histoire le tribut accoutume, & à envoyer le secours qu'il devoit, le rétablit sur le trône, & revint en triomphe rejoindre son Armée dans la Médie (a).

Déjà on avoit des deux côtés employé trois ans à contracter des alliances & à faire des préparatifs de guerre, quand, au commencement de la quatrième année, les deux Armées vinrent camper l'une à la vue de l'autre. Les Babyloniens, sous les ordres de Nériglissar leur Roi, se logérent derrière de bons retranchemens, pendant que les Mèdes & les Perses, commandés par Cyrus, se couvrirent simplement de quelques villages & de quelques hauteurs voisines, & restérent plusieurs jours sans faire aucun mouvement. Enfin les Babyloniens ayant quité leurs retranchemens, & s'étant rangés en ordre de bataille, Cyrus alla à leur rencontre pour les attaquer. Du côté des Assyriens, les Archers & les Frondeurs firent leurs décharges avant que l'ennemi fût à portée. Mais les Perses, animés par la présence & par l'exemple de Cyrus, en vinrent d'abord aux mains, & percérent leurs prémiers Bataillons. Les Babyloniens, quoiqu'encouragés par Crasus & par leur propre Roi, ne des Baby- purent soutenir un si rude choc, & furent mis en suite. Dans ce même tems la Cavalerie des Mèdes attaqua la Cavalerie ennemie, & la mit en desordre. Cyrus poursuivit les suyards jusqu'à leurs retranchemens; mais ne croyant Nériglis- pas les y pouvoir forcer, fit sonner la retraite. Nériglisfar, Roi de Babylone, fut tué dans cette action; ce qui obligea Cræsus Roi de Lydie, le second en dignité après lui, à se charger du commandement, & à faire la meilleure retraite qui lui fut possible. Mais Cyrus recommença le combat le lendemain, chassa les Babyloniens de leur camp, & par le moyen des Hyrcaniens, qui s'étoient rangés à son parti la nuit d'auparavant, fit un grand nombre de prisonniers, & se rendit maître du bagage de toute l'Armée (b). Cyrus se réserva tous les chevaux qui furent pris, dans le dessein d'en former un Corps de Cavalerie pour l'Armée des Perses, qui n'en avoit point eu jusqu'alors. Ce qu'il y avoit de plus riche parmi le butin, fut mis à part pour Cyaxare: & pour ce qui est des prisonniers, Cyrus leur permit à chacun de s'en retourner dans son Pays sans exiger d'eux autre chose, sinon qu'ils

> Ce fut une grande perte pour les Babyloniens que celle de Nériglissar, qui étoit un Prince sage & courageux, dont l'habileté parut dans les préparatifs qu'il fit pour foutenir la guerre, & la valeur dans la manière dont il perdit la vie. Mais rien ne contribua davantage à faire sentir aux Babyloniens la grandeur de cette perte, que le gouvernement tirannique de fon fils & Successeur Laborosoarchod, qui ne ressembloit en rien à son père, étant naturellement injuste, méchant & cruel. L'Histoire fait particulièrement mention de traits si odieux de sa cruauté envers deux Seigneurs Babyloniens, Gobryas & Gadates, que pour s'en venger ils aidérent eux-memes à renver-

> rendroient leurs armes, & ne ferviroient plus contre lui, ni contre ses Al-

(a Herodot. L. III. p. 62 - 76. (5) Ibid. L. IV. p. 87-104.

(c) Id. ibid.

fer

fer l'Empire. Il tua le fils unique du prémier, qu'il avoit invité à une partie Section de chasse, pour aucune autre raison, si ce n'est que ce jeune homme avoit eu l'adresse de percer de son dard une bête sauvage, qu'il venoit lui-même de manquer. Pour le second, il le fit mutiler, parce qu'une de ses Concu- de Perse. bines lui en avoit parlé comme d'un homme bien fait. Ces actes de tirannie portérent Gobryas & Gadates à passer avec les Provinces qu'ils gouvernoient, dans le parti de Grus, & à hâter la subversion de l'Empire. Car Cyrus, encouragé par ce nouveau renfort, résolut de pénétrer jusques dans le cœur du Pays ennemi; & ayant pris possession des Provinces, des Châteaux, & des Forteresses dont les deux Seigneurs Babyloniens avoient eu le Gouvernement, eut pié en Allyrie, ce qui n'aida pas peu à faciliter la prife de Babylone. Laborofoarckod se mit en marche contre Gadates, mais fut défait par Cyrus, & obligé à se retirer dans sa capitale. Cyrus employa une partie de l'Eté à ravager le Pays ennemi, & parut deux fois devant les murs de Babylone, pour engager le Roi à en venir à une action, mais inutilement. Ce Prince reprit après cela la route de la Médie, & se rendit maître, en chemin

faisant, de trois Forteresses sur la frontière (a).

Dès-que Cyrus fut retiré, Laborosourchod, n'ayant plus d'ennemi à craindre, làcha la bride à toutes fes mauvaises inclinations, au point que ses sujets mêmes ne pouvant plus supporter son gouvernement tirannique, conspirérent contre lui, & le maffacrerent le neuvième mois de son règne (b). Nabonadius, qui étoit le Chef de la conspiration, monta sur le trône. Si ce Prince avoit gouverné l'Empire lui-même, les Babyloniens n'auroient guères gagné au change. Mais sa mère qui étoit une Dame d'un mérite supérieur, prit en main les rênes du Gouvernement, & pendant que son fils s'abandonnoit aux plaisirs, fit tout ce qui étoit humainement possible pour foutenir un Empire qui menaçoit ruïne. Elle perfectionna les ouvrages que Nébucadnezar avoit commencés pour la défense de Babylone, & fit construire des fortifications le long des bords du Fleuve, & au dessous de ce Fleuve une voute, haute de 12 pies & large de 15, pour aller de l'ancien Palais au nouveau. Le but de ce dernier ouvrage étoit de garder une communication entre les deux Palais, qui étoient de forts Châteaux, féparés par le Fleuve (c), afin qu'en cas qu'un des deux fût assiégé ou pris par l'ennemi, l'autre Palais pût fournir du secours ou une retraite.

Pendant que la Reine prenoit ainsi toutes les précautions possibles contre l'ennemi, Cyaxare se rendit au camp de Cyrus, pour concerter ensemble ce qu'il y auroit à faire. Le résultat de leurs délibérations sut, qu'il falloit changer de méthode, & qu'au-lieu de ravager le territoire des Babyloniens, il étoit de leur intérêt d'employer leurs troupes à prendre des Villes & des Forteresses, afin de devenir ainsi maîtres du Pays, & d'affamer Babylone en lui coupant les vivres (d). En conféquence de cette réfolution, ils foumirent à leur obéiffance des Provinces entières, fans presque rencontrer aucu-

ne

<sup>(</sup>a) Herodot. L. V. p. 123-140. (c) Herodot. L. I. Diodor. Sicul. L. II. (b) Beros. ap. Joseph. contr. Apion L. I. Philostrat. L I. c. 18. Megasth. ap. Euseb. Præp. Evang. L. IX. (d. Xenoph Cyropæd. L. VI. p. 156. &c.

Hi/toire de Perfe.

brée.

544.

Section ne réfiftance de la part des Babyloniens. Enfin les progrès de Cyrus réveillérent Nabonadius de son assoupissement, & déterminérent ce Prince à quiter Babylone, & à se retirer, avec la meilleure partie de ses Trésors, à la Cour de Crasus Roi de Lydie, par l'entremise duquel il contracta une alliance formidable avec les Egyptiens, les Grecs, les Thraces, & tous les Peuples de l'Asse Mineure. Ces différens Peuples s'assemblérent sous les ordres de Crassus, que le Roi de Babylone avoit fait Chef de toutes ses Forces sur les bords du Pactole, & s'avancérent de-la vers Thymbrée, où étoit le rendezvous général. Cyrus, informé de tous ces préparatifs par un de ses intimes amis, qui par son ordre avoit passé comme déserteur dans le camp ennemi, prit les mesures nécessaires pour renverser leurs projets. Après avoir grossi ses troupes par de nouvelles levées il prit congé de Cyaxare, qui resta en Médie avec le tiers des troupes, afin que le Pays ne fût pas entièrement dégarni de gens de guerre, & alla droit aux ennemis, d'un côté afin de faire subsister son monde aux dépens de leur Pays, & de l'autre, pour déconcerter leurs mesures par la promtitude de sa marche & la hardiesse de son entreprise. Quand Cyrus arriva aux environs de Thymbree, ville de Lydie dans le voisinage de Sardes, capitale de ce Royaume, son Armée étoit de 196000 combattans, Cavalerie & Infanterie: outre cela il avoit 300 chariots armés de faulx, dont chacun étoit tiré par quatre chevaux de front, couverts de façon à être à l'épreuve de toutes sortes de traits. Il y avoit encore dans son Armée une quantité considérable de chariots plus grands, sur chacun desquels Cyrus avoit sait placer une tour, qui étoit haute de 18 à 20 piés, & qui contenoit 20 Archers. Ces chariots étoient tirés par seize bœufs, attelés de front. Enfin le camp de Cyrus étoit remarquable par un grand nombre de chameaux, sur le dos de chacun desquels il y avoit deux Archers Arabes, dont l'un étoit posté vers la tête & l'autre vers la queue du chameau. L'Armée de Crassus étoit beaucoup plus nombreuse que celle de Cyrus, puisqu'elle montoit en tout à 420000 hommes. Elles se rangérent l'une & l'autre en bataille dans une vaste plaine, où leurs ailes pouvoient s'étendre à droite & à gauche; le dessein sur lequel Crassus fondoit toutes ses espérances, étant d'envelopper l'Armée des ennemis de toutes parts. Il avoit placé au centre de la sienne les Egyptiens, qui formoient seuls un Corps de 120000 hommes, & qui étoient l'élite de son Armée (a).

Quand les deux Armées furent en présence, Crassus remarquant combien de Thym- le front de son Armée étoit plus grand que celui de l'Armée de Cyrus, fit faire halte au centre, & commanda que les deux files avançassent pour envelopdu Déluge per l'ennemi, & pour le charger en même tems. Lorsqu'il les vit sur le point d'exécuter cet ordre, il fit attaquer de front l'Armée ennemie par les Evant J. C. gyptiens, enforte que Cyrus se vit entouré de tous côtés, &, pour nous expri ner avec notre Auteur, renfermé comme un petit quarré l'est dans un grand (b).

Cependant Cyrus en fut si peu allarmé, qu'il donna le signal à ses troupes de charger en flanc ceux qui vouloient prendre l'arrière-garde en queue, ce qu'elles firent avec beaucoup de valeur & de fuccès. Dans le même mo-

ment

<sup>(</sup>a) Xenoph. Cyropæd. L. VI. p. 167—172. (b) Ibid. p. 173.

ment un Escadron de chameaux attaqua l'autre aile des ennemis, qui con- Secrier fistoit principalement en Cavalerie. Leurs chevaux furent si épouvantés à la vue des chameaux, qu'ils jettérent la plupart leurs Cavaliers à bas, & Histoire les foulérent aux piés, ce qui causa un extrême desordre. Au milieu de ce de Perse. desordre. Artagèse, Officier de grande expérience, les chargea, à la tête d'un petit Corps de Cavalerie, si brusquement qu'il leur sut d'autant moins possible de se rallier, que la confusion où ils étoient dejà, sut augmentée par les chariots armés de faulx, dont on se servit alors à propos pour achever la déroute. Les deux ailes de l'ennemi ayant été mises en suite, Cyrus commanda à son Favori Abradate d'attaquer le centre avec les chariots dont nous avons fait mention ci-dessus. Les prémiers rangs, qui n'étoient presque composés que de Lydiens, pliérent d'abord; mais les Egyptiens étant couverts de leurs boucliers, & ferrant si bien leurs rangs que les chariots ne trouvérent aucun endroit pour y pénétrer, les Perfes perdirent bien du monde dans cette attaque. Abradate lui-même y fut tué, son chariot renversé, & la plupart de ceux qui étoient avec lui taillés en pièces, après avoir fait des prodiges de valeur. Après sa mort, les Egyptiens, s'avançant hardiment, culbutérent l'Infanterie des Perses, & les forcérent à se retirer derrière leurs grands chariots: les Egyptiens, les ayant poursuivis jusques-là, essuyérent en cet endroit une décharge terrible de flèches & de javelines lancées du haut des tours, & dans le même tems l'arrière-garde Persane s'avançant l'épée à la main, força les Archers & les Piquiers de retourner à la charge. D'un autre côté Cyrus, qui venoit de mettre en fuite la Cavalerie & l'Infanterie de l'aile gauche des Egyptiens, marcha vers leur centre, où il eut la mortification de voir ses gens lâcher le pié devant les Egyptiens. Pour arrêter ces derniers, il les prit en queue; & comme la Cavalerie Persane vint alors à son secours, le combat se renouvella avec une égale perte de part & d'autre; car les Egyptiens, ayant fait volte-face, se défendirent avec une valeur incroyable. Cyrus lui-même fut en grand danger; car fon cheval ayant été tué sous lui, ce Prince se trouva entouré d'ennemis; mais les Perses, allarmés du périloù il se trouvoit, se jettérent avec sureur sur ceux qui l'environnoient, ce qui augmenta encore le carnage. A la fin Cyrus, admirant la valeur des Egyptiens, & ne voyant périr qu'avec peine de si braves gens, leur offrit des conditions honorables s'ils vouloient mettre bas les armes, leur

La

### (a) Xenoph. Cyropæd. L. VII. p. 172-178.

faisant savoir en même tems, que tous leurs Alliés les avoient abandonnés. Ils acceptérent les conditions offertes, & étant convenus avec Cyrus qu'ils ne seroient pas obligés de servir contre Cræsus, au service duquel ils s'étoient engagés, ils se soumirent au Vainqueur, & se distinguérent toujours dans

\* Xénophon (1) remarque que Cyrus leur donna les villes de Larisse & de Cyllène sur le bord de la Mer, outre quelques autres territoires dans l'intérieur du Pays; & ajoute que ces endroits étoient encore apellés de son tems les Villes des Egyptiens. Cette observation, & plusieurs autres qu'il sait dans sa Cyropadie, prouvent que son intention étoit d'écrire une véritable Histoire, au moins pour le sond & par rapport aux principaux évènemens.

(1) Xenoph. L. VII. p. 179. Mm m

Tome III.

la fuite par leur fidélité (a) \*.

453

SECTION
1V.
Histoire
de Perse.

Prise de

Sardes.

La bataille n'ayant fini qu'avec le jour, Cræsus se retira avec ses troupes à Sardes, & chacun des autres Peuples tàcha de gagner son Pays. Cyrus ne juga pas à propos de les poursuivre, mais prit dès le lendemain la route de Sardes. Cræsus, informé de son approche, alla à sa rencontre avec ses Lydiens (toutes les troupes auxiliaires s'étant retirées) dans le dessein de le combattre. La principale force des Lydiens consistoit en Cavalerie, contre laquelle Cyrus sit avancer ses chameaux, dont les chevaux ne purent supporter l'odeur. Les Lydiens, ne pouvant plus gouverner leurs chevaux, mirent pié à terre, & comme ils étoient en ce tems-là un des plus vaillans Peuples de l'Asse, soutinrent courageusement tous les efforts des Perses; mais ensin, après une résistance opiniâtre, ils se retirérent à Sardes, que Cyrus assiégea immédiatement après (a) \*\*.

La nuit du jour où il investit cette ville, il se rendit maître de la Citadelle par le moyen d'un Esclave Persan, qui avoit été au service du Gouverneur de cette Place, & qui fut son guide en cette occasion. A la pointe du jour Cyrus entra dans la ville fans trouver la moindre rélistance, les Lydiens ayant pris la fuite en apprenant que la Citadelle étoit entre les mains des Perses. Le prémier soin de Cyrus sut d'empêcher que la ville, qui étoit une des plus riches de toute l'Asie, ne fût pillée. Dans cette vue il fit savoir aux Bourgeois, qu'ils auroient la vie fauve, & qu'on ne toucheroit point à leurs femmes ni à leurs enfans, pourvu qu'ils lui apportassent tout leur or & tout leur argent. Les Bourgeois acceptérent d'abord la condition, & Crassus lui-même, qui avoit été pris & amené à Cyrus, fut le prémier à leur donner l'exemple, en remettant au Vainqueur ses immenses trésors. Cyrus, touché de compassion envers ce Prince, & admirant sa constance au milieud'un si étrange changement, le traita avec beaucoup de clémence, & luilaissa le titre & l'autorité de Roi, avec la seule restriction, qu'il ne lui seroit pas permis d'entreprendre aucune guerre. Depuis ce tems-là il le prit avec lui dans toutes ses expéditions, soit par estime pour ce Prince, soit par politique. afin de pouvoir le garder plus surement (b) † Cyrus -

(a) Herodot. L. I. c. 71. &c..

(b) Xenoph. L. VII. p. 181-184.

† Herodote, & ceux qui l'ont copié, (2) racontent la prise de Crassus tout autrement. Suivant eux, Crassus, se trouvant rensermé dans Sardes, envoya des Ambassadeurs demander du secours à tous ses Alliés: mais Cyrus poussa le siège avec tant de vigueur, que la ville sut prise avant qu'il pût arriver du secours, & condamna Crassus à être brusé vis. On dressa un bucher sur lequel ce Prince sut mis avec quatorze jeunes Lydiens. Le dessein de

Cyrus.

is . .

<sup>\*</sup> Pendant que Cyrus étoit campé devant Sardes, il rendit les honneurs sunèbres à Abradate & à Panthée sa femme. Abradate avoit été Prince de Sujan sous les Babyloniens, & s'étoit rangé depuis deux ans au parti de Cyrus, par induction de sa femme, qui étoit trèsbelle, & qui ayant été prise par Cyrus dans la bataille contre les Babyloniens, avoit été traitée par ce Prince de la manière la plus obligeante. Abradate, pour en témoigner sa reconnoissance, passa du côté de Cyrus, & suit été dans l'action contre les Egyptiens, ce qui porta se femme à se tuer elle-même sur son corps. Cyrus les sit enterrer tous deux avec beaucoup de pompe, & sit ériger à leur honneur sur les bords du Pactole un superbe Monument, qu'on y voyoit encore plusieurs siècles après (1).

Cyrus, après avoir conquis la Lydie resta dans l'Afie Mineure, jusqu'à ce Secrion. qu'il eut subjugué les différentes Nations qui habitoient ce grand Continent qui fépare la Mer Egée de l'Euphrate. De-là il se rendit en Syrie & en A- Histoire. rabie, qu'il conquit pareillement, après quoi il rentra en Assyrie, résolu d'al- de Perse. der assièger Babylone, la seule ville de tout l'Orient qui osat lui tenir tête. Nabonadius, ou, comme Horodote l'apelle, Labynitus, ayant appris que Cyrus s'avançoit vers sa capitale, alla à sa rencontre pour lui livrer bataille; mais son Armée ayant été mise en suite sans avoir presque fait de résistance, il revint à Babylone, que Cyrus assiégea de toutes parts immédiatement après. Ce n'étoit pas une entreprise facile que le siège d'une Place si importante. Les murailles en étoient d'une hauteur prodigieuse; & la ville, outre qu'il s'y trouvoit des vivres pour vingt ans, renfermoit un très grand nombre de défenseurs dans son sein. Ces difficultés cependant n'empêchérent pas Cyrus de poursuivre son dessein. Mais desespérant de prendre la Place d'asfaut, il la fit entourer d'une ligne de circonvallation avec un grand & large fusse, comptant que si toute communication avec le Pays d'alentour étoit coupée à Babylone, cette ville seroit obligée de se rendre plutôt, à proportion qu'elle auroit plus d'habitans. Pour que ses troupes ne fussent pas trop fatiguées, il partagea son Armée en douze Corps, dont chacun avoit la gar-

Cyrus, dans cette occasion, suivant Hérodete, étoit d'offrir ce sacrifice à quelque Dieu comme prémices de sa victoire, ou de s'acquiter d'un vœu, ou peut-être aussi de voir si la piété que Crasus avoit toujours témoignée envers les Dieux, engageroit quelqu'un d'eux a le délivrer. Quand Crafus fut sur le bucher, il se rapella ce que Solon lut avoit dit autresois, & ne put s'empêcher de s'écrier trois fois avec un profond foupir, Solon, Solon, Solon, Cyo rus, qui étoit présent à ce spectacle, lui fit demander par un Interprète, de qui il imploroit l'affistance? La réponse de Crasus fut, qu'un Philosophe Atbenien, nommé Solon, avant vu un jour ses immenses trésors, les avoit regardés avec mépris, & lui avoit dit, au-lieu d'exalter son bonheur, qu'aucun Homme ne pouvoit s'apeller beureux aussi longtems qu'il étoit encore en vie, parce qu'il étoit impossible de prévoir ce qui pouvoit encore lui arriver avant sa mort. Vérité dont l'état où il se trouvoit venoit de le convaincre, & qui lui avoit arraché l'exclamation qui avoit excité la curiofité de Cyrus. Ce récit toucha tellement Cyrus, & lui sit sentir si vivement l'incertitude des Grandeurs Humaines, qu'il ordonna qu'on éteienit le feu, & qu'on fit descendre Crasus du bucher. Mais avec quelque empressement qu'on tâchât d'exécuter cet ordre, il n'y eut pas moyen de domter la violence des flammes. Dans ce triste moment, Crasus, ayant appris que Cyrus vouloit lui conserver la vie, fondit en larmes, & invoquant Apollon à haute voix, pria ce Dieu de le délivrer du danger où il se trouvoit, si jamais quelqu'une de ses offrandes lui avoit été agréable. A peine eut-il achevé sa prière, que le Ciel, qui auparavant étoit serein, se couvrit de nuées, & qu'il survint une si grande pluye, que le seu du bucher sut bientôt éteint. 'Cyras, convaincu par cet évenement miraculeux que Crasus étoit un Prince chéri des Dieux à cause de sa piété, non seulement lui sauva la vie, mais lui accorda aussi dequoi vivre honorablement; & après s'être toujours servi de lui comme d'un de ses principaux Conseillers, il le recommanda avant sa mort à son fils Cambyse, comme un homme dont il feroit bien de suivre toujours

Le même Auteur (1) nous apprend qu'à la prise de Sardes, un soldat Persan, qui ne connoissoit pas Crafus, avoit déjà levé le bras pour tuer ce Prince, qui ne se souciant pe de survivre à son malheur, ne se donnoit aucun mouvement pour éviter le coup; mais que le fils de Crasus, qui étoit né muët, sut si ému de frayeur & de tendresse à ce spectacle, qu'il s'écria, Soldat, ne tue point Crassus! Co furent les prémiers mots qu'il prononça, & depuis ce tems il eut l'usage de la parole jusqu'à sa mort (2).

(1) Herodot. L. I. c. \$6.

(2) Id. L L. c. \$5.

SECTION IV. Histoire de Per/e.

de des retranchemens pendant un mois. Les assiégés se croyant en sureté. à cause de leurs magazins & de la hauteur de leurs murailles, insultoient Cyrus de dessus leurs remparts, & regardoient toute la peine qu'il se don-

noit, comme très inutilement employée (a).

Cyrus, ayant été deux ans devant Babylone, sans que le siège sût beaucoup avancé, eut recours enfin au stratagême suivant, qui le rendit mastre de cette capitale. Il favoit qu'on devoit y célébrer dans quelques jours une Fête annuelle, & que dans ces sortes d'occasions les Babyloniens passoient la nuit entière à boire & à faire la débauche. Pour profiter de cet état de confusion, il posta une partie de ses troupes à la tête du canal par où les eaux du Fleuve se déchargeoient dans le grand Lac que nous avons décrit ci-dessus (b), avec ordre de rompre dans un tems marqué la levée qui étoit entre le Fleuve & le canal, & d'en faire écouler les eaux dans le Lac. Dans le même tems il posta un Corps de troupes à l'endroit où le Fleuve entroit dans la ville, & un autre Corps où il en sortoit, & leur ordonna d'entrer cette nuit dans la ville par le lit du Fleuve dès le moment qu'ils le trouveroient guéable. Ces dispositions faites, il sit ouvrir sur le soir la tranchée des deux côtés du Fleuve, au-dessus de la ville, afin d'y faire écouler les eaux. Par ces ouvertures, aussi-bien que par celle de la grande levée, le Fleuve fut tellement faigné, que son lit se trouva à sec vers minuit. Alors les deux Corps de troupes, guidés l'un par Gobrias & l'autre par Godates; entrérent dans le canal suivant leurs ordres, & ayant trouvé les portes qui conduisoient dans le Fleuve, & qu'on fermoit toutes les nuits, ouvertes par la négligence de ce tems de débauche, ils montérent par-là dans la ville, & s'étant rencontrés au Palais Royal, comme ils en étoient convenus, ils surprirent la garde & la taillérent en pièces. Immédiatement après ils se jettérent dans le Palais, dont quelques-uns de ceux qui y étoient avoient ouvert les portes, pour savoir d'où venoit le bruit qu'ils entendoient. Ils s'en rendirent les maîtres, & tuérent le Roi, qui venoit à eux l'épée à la main. Ce Prince étant mort, & ceux qui l'accompagnoient ayant été mis en fuite, les Babyloniens se soumirent tous au Vainqueur, qui s'empara de Babylone, &, après une guerre de 21 ans (c), termina toutes ses conquêtes par ce grand exploit. La prise de Babylone mit sin à l'Empire Babylonien, & servit à accomplir les prédictions que les Prophètes Esaie, Férédu Déluge mie & Daniel avoient faites contre cette orgeuilleuse capitale, & qui ont 2461. A- été rapportées dans un autre endroit (d).

Babylone. vant J. C.

536.

Il est dit dans l'Ecriture, qu'après la mort du Roi de Babylone, Darius le Mède s'empara du Royaume (e). Ce Darius étoit Cyanare Roi des Mèdes, & oncle de Cyrus, comme nous l'avons démontré dans l'Histoire de Médie. Car Grus aussi longtems que son oncle vécut, partagea avec lui l'autorité souveraine, & eut meme la complaisance de lui laisser toujours le prémier rang. Cirus, avant règlé ses affaires à Babylone, vint en Per, e pour voir son père &

(a) Herodot. L. I. c. 177. Xenoph. Cyropæd. L. VII. p. 186-188.

(b) V. huj. T. III. p. 304.

(c) Xenoph. Cyropæd. L. VII. p. 189-192.

(d) V. huj. 1. III. p. 321.

(e) Dan. VI. 1.

& fa mère, qui étoient encore en vie; & après un féjour fort court Section dans ce Royaume, reprit le chemin de Babylone avec Cyaxare. Quand ils furent dans cette capitale, il partagérent tout l'Empire en 120 Provinces, dont le gouvernement fut donné à ceux qui s'étoient distingués durant la guerre.

IV. Histoire

Cet article important étant ainsi règlé, Cyrus sit de Babylone le rendez-vous de toutes ses troupes, qui dans une revue générale se trouvérent consister en 120000 Chevaux, en 2000 Chariots armés de faulx, & en 600000 Fantassins. Une partie de ces troupes sut distribuée en dissérentes garnisons, pour défendre l'Empire contre toute invasion, & Cyrus marcha avec le reste en Syrie, où il regla les affaires de cette Province; après quoi il subjugua tous les autres Peuples jusqu'à la Mer Rouge & aux frontières de l'Ethiopie (a). Ce fut durant cet intervalle que Darius, qui étoit resté à Babylone, fit jetter Daniel dans la fosse des Lions, comme nous l'avons rapporté dans l'Histoire de Médie. Cyaxare étant mort environ deux ans après la prise de Babylone, & Cambyse Roi de Perse étant aussi venu à mourir, Cyrus revint à du Déluge Babylone, & prit en main les rênes de tout l'Empire, (b) qu'il tint durant 2463. Al'espace de sept ans \*.

Ce fut dans la prémière de ces sept années qu'expirérent les 70 ans de la 526. Captivité de Bab, lone, quand Cyrus fit publier le fameux Decret, qui permettoit aux Juifs de s'en retourner à Jerusalem. Il est très apparent que le Decret en question sut obtenu par Daniel, qui étoit en grand crédit à la Cour de Cyrus. Pour porter plus efficacement le Roi à lui accorder cette faveur, il lui fit voir dans les Révélations d'Esaie (c), que 120 ans avant sa naissance il avoit été apellé par son nom, & destiné par le Roi des Nations à être un grand Conquérant & le Libérateur de son Peuple, en ordonnant que le Temple fût rebati, & que Jérusalem & la Judée fussent rendues à leurs

anciens habitans.

Cyrus ayant fait publier son Edit, les Captifs Hébreux s'affemblérent des diverses parties du Royaume de Babylone au nombre de 42360, sans compter leurs serviteurs, qui montoient à 7337, & prirent le chemin de la Judée. Ce fut ainsi que les Juifs se revirent possesseurs de leur Patrie & de leur Temple, après une absence de 70 ans †. Cyrus sit rendre en même tems aux

(a) Xenoph. Cyropæd. L. VIII. p. 233. (c) Efai. XLIV. 28. XLV. 1.

(b) Id. ibid.

† Il ne sera pas mal-à-propos d'insérer ici le fameux Edit de Cyrus en faveur des Juifs: Edit, qui étant l'effet des vertus les plus hérosques, attira à Cyrus de la part de Dieu une

suite constante de prospérités.

" La prémière année de Cyrus, Roi de Perfe, afin que la parole de l'Eternel, pronon-

(3) Cyropæd. L. VIII. (4) Eidr. I. 3:

Mmm 3

vant J. C.

Justs

<sup>\*</sup> On compte que Cyrus règna, depuis le tems qu'il vint en Perfe au secours de son oncie Cyaxare à la tête d'une Armée Persane, trente ans, depuis la prise de Babylone neuf ans, & depuis qu'il eut occupé seul le trône de l'Orient après la mort de Cyaxare & de Cambyse en Perse sept ans. Ciceron (1) suit le prémier de ces calculs, Ptolomée (2) le second, & Xénopbon (3) le troissème. La prémière de ces sept années, est celle qu'Esdras (4) apelle la prémière année de Cyrus, dans laquelle, le terme de 70 ans étant écoulé, il fut permis aux Juifs de revenir dans leur patrie.

<sup>(1)</sup> Cicet. de Divin. La II. (2) Ptolem. in Can.

Section Juifs tous les Vaisseaux sacrés que Nébucadnezar avoit emportés de Jérusa-

lem, & mis dans le Temple de Baal.

Après le retour des Juifs, les Samaritains, leurs ennemis déclarés, firent Histoire tout ce qui étoit en leur pouvoir pour empêcher que le Temple ne fût rede Perse. bâti. A-la-vérité il leur étoit impossible de mettre à néant le Decret de Cyrus; mais par le moyen de quelques Ministres d'Etat, dont ils avoient su se concilier la faveur, ils firent naître tant d'obstacles, que pendant plusieurs années l'ouvrage avança fort lentement. Et il semble que ce fut la triftesse que Daniel ressentit, en voyant les pieuses intentions de Cyrus si cruellement tra-

versées, qui engagea ce Prophète, la troissème année du règne de Cyrus.

à passer trois semaines dans la mortification & dans le deuil (a).

Mais pour revenir à Cyrus, ce Prince, également aimé de ses Sujets naturels, & des Peuples qu'il avoit subjugués, jouit paisiblement du fruit de fes travaux & de ses victoires. L'Empire qu'il venoit de fonder, étoit borne à l'Orient par l'Indus, au Nord par la Mer Caspienne & par le Pout Euxin, à l'Occident par la Mer Egée, & au Midi par l'Ethiopie & par le Golphe d'Arabie. Ce Monarque paffoit fept mois de l'année à Babylone à cause de la bonté du Climat, trois mois à suse au Printems, & deux mois à Echatame durant les chaleurs de l'Été 'b). Après qu'il eut vécu fept ans dans un état tranquille, & si bien règlé les affaires de l'Empire qu'il subsista uniquement par l'ordre qu'il y avoit mis pendant plus de 200 ans, malgré les dérèglemens & les imprudences de ses Successeurs, il mourut à l'âge de 70 ans (c), regretté de tous ceux qui avoient le bonheur de vivre sous sa vaste domination. Il avoit règné trente ans depuis qu'il prit pour la prémière fois le commandement des Armées des Perses & des Mèdes (d), neuf ans depuis la prise de Bab lone (e), & sept ans depuis qu'il eut occupé seul le trône de l'Orient, du Déluge après la mort de son oncle Cyavare ou Darius le Mède (f). La manière de fa mort est différemment rapportée. Xénophon le fait mourir dans son lit aussi heureusement qu'il avoit vécu dans son Pays & au milieu de ses amis, & ce récit est tout-à-fait digne de foi. Car tous les Auteurs conviennent qu'il fut enterré à Pasargade en Perse, où Xenops on dit qu'il mourut, & où son Tombeau se voyoit encore du tems d'Alexandre le Grand. S'il avoit été tué en Scythie, comme Hérodote & Justin le rapportent & qu'on est traité

Mort de Cyrus. Année 2470. Avant ]. C. 529.

(a) Dan. X. 1, 3.

(b) Xenoph. Cyropæd. L. VIII. p. 233.

(c) Cicero de Divin.

(d) Cicer. ubi supr. (e) Ptolom. in Can.

(f) Xenoph. Cyroposd. L. VIII. p. 233.

<sup>&</sup>quot; cée par Jérémie, fût accomplie, l'Eternel suscita l'esprit de Cynus, Roi de Perse, qui fit " publier par tout son Royaume l'Edit suivant. Ainsi a dit Cyrus, Roi de Perje. L'Eternel, ", le Dieu des Cieux, m'a donné tous les Royaumes de la Terre, & lui même m'a ordon-, né de lui bâtir une Maison à Jérusalem, qui cit en Judée. S'il y a donc quelqu'un de son 27 Peuple qui veuille s'y employer, que son Dieu soit avec lui, & qu'il monte à firusa-, lem, qui est en Judee, & qu'il rehatisse la Maison de l'Eternel, le Dieu d'Ijra l, qui " habite à Jérusalem. Et quant à ceux qui faute de moyens ne pourront partir, que les " gens du lieu où ils demeurent les aident d'argent, d'or, de Liens & de montures, " outre ce qu'on offrira volontairement pour la Maison de Dieu, qui habite à Jérujaw lem (I) ".

comment eût - on pu le tirer des mains des Barbares, & le transporter de leur Pays pour être enséveli à Pajargade? D'ailleurs il n'est nullement problable, qu'un Prince aussi sage & aussi avancé en âge que Cyrus, de l'aveu même de ceux qui la rapportent. On ne peut même concevoir qu'après un tel desastre, son Empire, nouvellement formé, eût pu subsisser du sur le desastre, son Empire, nouvellement formé, cût pu subsisser du sur le desastre, son Empire, nouvellement formé, cût pu subsisser du sur le desastre, son Empire, nouvellement formé, cût pu subsisser du sur le desastre, son Empire, nouvellement formé, cût pu subsisser du sur le desastre, son Empire, nouvellement formé, cût pu subsisser du sur le desastre, son Empire, nouvellement formé, cût pu subsisser du sur le desastre du

hommes, fat taillée en pièces \*.

A son lit de mort il déclara son fils Cambyse son Successeur, laissant à fon autre fils Smerdis plusieurs Gouvernemens considérables. Cambije, que l'Ecriture apelle Assurus (a), sut à peine monté sur le trône, qu'il résolut de faire la guerre aux Egyptiens. L'occasion de cette guerre, telle qu'elle est rapportée par Hérodote, a l'air tout-à-fait fabuleux (b). Il est très probable qu' Amasis, qui règnoit alors en Egypte, & qui s'étoit soumis à Cyrus, pefusa, après la mort de ce Conquérant, de payer à son Successeur le tribut qui lui avoit été imposé. Quoi qu'il en soit à cet égard, Cambise sit par terre & par mer de grands préparatifs de guerre. Les Cypriots & les Phiniciens lui fournirent des vaisseaux, & il augmenta ses forces de terre, de pluneurs troupes auxiliaires composées de Grecs, d'Ioniens & d'Eoliens, qui faisoient la meilleure partie de son Armée. Mais celui dont il tira le plus de service dans cette guerre, fut Phanes d'Halicarnasse, qui étant Chef de quelques Grecs auxiliaires qui étoient au service d'amasis, se jetta, pour quesque mécontentement qu'il reçut de ce Prince, dans le parti de Cambyse, & lui donna touchant la nature du Pays, les forces de l'ennemi, & l'état de ses affaires, toutes les lumières dont il avoit besoin pour réussir dans cette expédition. Ce fut en particulier par son avis qu'il engagea un Roi Arabe, dont les terres confinoient à la Palestine & à l'Egypte, à fournir de l'eau à son Armée pendant

(a) Esdras IV. 63

(b) Herodot. L. III. c. 1. & hic supr. T. I. p. 489. &c..

Diodore de Sicile (1) raconte qu'il sut fait prisonnier par Tomyris, Reine des Massagètes, & crucisié par son ordre. Ctessas (2) assure que dans une bataille contre certains Peuples peu connus, qui habitoient vers les frontières de l'Hyrcanie, il sut blessé à la cuisse par un Indien, & que trois jours après il mourut de sa blessure. Jean Melela d'Antioshe, sur la soit d'un Livre saussement attribué à Pythagore, rapporte qu'il sut tué dans un combat navalicontre les Samiens.

Quelques Auteurs prétendent (3) qu'après la prife de Babylone, Cyrus, maître d'une Armée victorieuse, prosita de l'absence de Cyaxare, qui s'en étoit retourné en Médie, pour se soustraire à son obéissance, à l'instigation d'Harpage, qui étoit Mêde, & d'Artabaze, qui avoit aidé Cyrus à subjuguer l'Asse Mineure. Harpage sur envoyé par Cyaxare à la tête d'une Armée contre Cyrus, au parti duquel il se rangea avec une grande partie de son monde. Au plus sort de la bataille Cyaxare leva une nouvelle Armée, qui sut battue, & lui-même sait prisonnier près de Pasargade en Perse. Par cette victoire, disent ils, la Monarchie passa des Mêdes aux Perses; mais nous avons, dans un autre endroit, déjà rejetté ce récit comme coavemant moins avec l'Ecriture que celui de Xénophon:

(1) Diodor. Sicul. L. II.

(3) Suid. in Arift;

IV. Hi/toire de Perse.

Section dant qu'elle traverseroit le Désert qui étoit entre ces deux Pays; ce que ce Prince exécuta, en lui faisant porter cette eau dans des outres sur le dos de plusieurs chameaux, sans quoi Cambyse n'auroit pas pu passer par ce chemin

avec fon Armée (a).

Ayant fait ces préparatifs, il attaqua l'Egypte la quatrième année de son règne. Lorsqu'il fut arrivé sur la frontière il apprit qu'Amasis venoit de mourir, & que son fils Psamménite, qui lui avoit succédé, rassembloit une puisfante Armée, pour l'empêcher de pénétrer dans son Royaume. Pour s'en ouvrir l'entrée, il falloit qu'il se rendît maître de Péluse, qui étoit la clé de l'Egipte de ce côté-là. Mais cette Place étoit affez forte pour l'arrêter longtems, au moins suivant toutes les apparences. Pour s'en faciliter la prise, il employa un stratagême, qui lui fut probablement suggéré par Phanes. Avant appris que toute la Garnison étoit composée d'Egyptiens, dans un asfaut qu'il donna à la ville, il mit au prémier rang un grand nombre de Chats, de Chiens, de Brebis, & d'autres animaux que les Egyptiens tenoient pour facrés. Ainsi les soldats n'osant lancer aucun trait, ni tirer aucune sièche de ce côté-là, de peur de tuer quelqu'un de ces animaux, Cambyse se

rendit maître de la ville sans aucune opposition (b).

A peine Cambyse fut-il devenu maître de cette importante Place, que Psamménite s'avança avec une grande Armée pour arrêter ses progrès. Les deux Armées en vinrent à une sanglante bataille; mais avant que l'engagement commençat, les Grecs qui étoient dans l'Armée de Psamménite, pour se venger de Phanes qui avoit introduit les Perses en Egypte, prirent ses enfans, qu'il avoit été obligé de laisser en Egypte lorsqu'il s'enfuit, les tuérent aux yeux de leur pére, & en burent le fang à la vue des deux camps. Les Per-Tes, irrités d'une action si détestable, tombérent sur eux avec tant de surie. qu'ils eurent bientôt mis en déroute toute l'Armée Egyptienne, dont ils tuément la plus grande partie. Ceux qui eurent le bonheur d'échapper, se fauvérent à Memphis \*. Cambyse ayant poursuivi les fuyards jusqu'à Memphis, envoya à cette ville par le Nil, sur lequel elle étoit située, un Vaisseau de Mitylène avec un Héraut, pour sommer les habitans de se rendre. Mais le Peuple, transporté de fureur, se jetta sur ce Héraut, & le mit en pièces, aussi-bien que tous ceux qui étoient avec lui. Cambyse s'étant peu de tems après

#### (b) Polyen. L. VII. (a) Herodot. L. III. c. 4-9.

<sup>\*</sup> A l'occasion de cette bataille, Hérodote (1) rapporte une chose étrange, dont il fut témoin oculaire. Les os des Perses & des Egyptiens se voyoient encore de son tems dans l'endroit où l'action s'étoit passée, mais séparés les uns des autres. Les cranes des Egyptiens, dit-il, étoient si durs, qu'on pouvoit à peine les casser avec une grande pierre; au lieu que ceux des Perses étoient si tendres, qu'un petit caillou suffisoit pour les mettre en pièces. Cette dissérence venoit suivant lui, de ce que les Egyptiens saisoient raser de bonne heure la tête à leurs ensans, ce qui endurcissoit les os par la chaleur du Soleil, & empêchoit les cheveux de tomber, le nombre des chauves étant beaucoup plus petit en Egypte qu'en aucun autre Pays. Les têtes des Egyptiens étoient ramollies par une coutume directement opposée; car ils ne les exposoient jamais au Soleil, mais les couvroient toujours d'un Turban. Notre Auteur ajoute, qu'il avoit observé la même chose à Papremis, en ceux qui avoient été défaits avec Achamenes, fils de Darius, par Inarus Roi de Lybie.

<sup>(1)</sup> Herodot. L. III. c. 12.

près rendu maître de la ville, qu'il prit d'assaut, vengea cet attentat, en Sacriou faisant exécuter publiquement dix sois autant d'Egyptiens de la prémière noblesse, qu'il y avoit eu de personnes massacrées, & le fils ainé de Psamménite sut du nombre. Pour ce qui est de Psammenite lui - même, Cambyse le de Perse. traita avec bonté, puisqu'il lui conserva non seulement la vie, mais qu'il lui affigna outre cela de quoi vivre honorablement. Mais le Monarque Egyptien, insensible à ces marques de générosité, excita de nouveaux troubles pour recouvrer son Royaume: en punition de quoi on lui sit boire du sang de Taureau, dont il mourut à l'heure même, après un règne de six mois. Avec lui expira la liberté de l'Egypte, tout le Royaume s'étant immédiatement après sa mort soumis au Vainqueur (a).

Les Lybiens, les Cyrénéens, & les Barcéens, ayant appris ces succès, envoyérent des Ambassadeurs à Cambyse, pour lui déclarer qu'ils se soumettoient à lui, & qu'ils recevroient ses troupes dans leurs Places fortes de Memphis, Cambyfe se rendit à la ville de Saïs, qui étoit le lieu de la sépulture des Rois d'Egypte. Dès-qu'il y fut, il fit tirer le corps d'Amasis de son tombeau, & après l'avoir exposé à mille indignités, il ordonna qu'on le jettât dans le feu pour y être confumé. La rage que ce Prince témoigna contre le cadavre d'Amasis, montre combien il devoit hair sa personne. Mais quelle que puisse avoir été la cause de cette haine, il paroit que ce fut principalement elle qui engagea Cambyse à envahir l'Egypte (b).

L'année suivante, qui étoit la sixième de son règne, il résolut d'entreprendre trois expéditions différentes; la prémière contre les Carthaginois, la seconde contre les Ammoniens, & la troissème contre les Ethiopiens. Mais il fut obligé d'abandonner le prémier de ces projets, parce que les Phéniciens, sans le secours desquels il ne pouvoit point pousser cette guerre, refusoient de l'affister contre les Carthaginois, qui descendoient d'eux, Car-

thage étant une Colonie de Tyr.

Comme il avoit à cœur les deux autres expéditions, il envoya en Ethiopie des Ambassadeurs, qui sous ce nom devoient lui servir d'espions pour l'informer de l'état & de la force du Pays. Mais les Ethiopiens, qui prenoient ces Ambassadeurs pour ce qu'ils étoient, les traitérent avec mépris. Cependant le Roi d'Ethiopie, en retour des présens que les Ambassadeurs lui avoient apporté de la part de Cambyse, envoya à ce Prince son arc, en lui conseillant de faire la guerre aux Ethiopiens, quand les Per, es n'auroient pas plus de peine qu'eux à bander cet arc. Mais avant que de remettre l'arc aux Ambassadeurs de Cambyse, il leur adressa ce discours., Ce n'est , nullement par un principe d'amitié que le Roi de Perse vous a envoyés , vers moi avec des présens; & vous ne m'avez point dit la vérité, mais , vous êtes venus dans mon Pays comme espions. Si votre Prince étoit , un honnête-homme, il se contenteroit de ce qu'il a, & ne songeroit pas , à charger de fers un Peuple qui ne lui a jamais fait de mal. Quoi qu'il " en soit, donnez-lui cet arc de ma part, & qu'il sache que le Roi d'E-, thiopie conseille au Roi de Perse de faire la guerre aux Ethiopiens, quand ,, les

Histoire

<sup>(</sup>a) Herodot. L. III. c. 13-15. (b) Id. ibid. c. 16. Tome III.

Secrion
IV.
Histoire
de Perse.

, les Petses pourront bander un arc tel que celui-ci aussi aisément que je ,, viens de faire; & qu'en attendant il rende graces aux Dieux, qui n'ont , pas mis au cœur des Ethiopiens le desir de s'étendre hors de leur Pays (a) ". Cambyle ayant su de ses Ambassadeurs ce qui venoit de se passer, ne put modérer sa colère, & ordonna que son Armée se mît en marche sur le champ, fans considérer qu'il n'y avoit ni provisions, ni aucune des choses nécessaires pour cette expédition. Il laissa seulement les troupes auxiliaires Grecques dans les Pays conquis en dernier lieu, afin de les tenir en respect pendant son absence, & partit avec tout le reste de ses forces. fut arrivé à Thèbes dans la haute Egypte, il détacha 50000 hommes contreles Ammoniens, avec ordre de ravager leur Pays, & de détruire le Temple de Jupiter Ammon, qui y étoit fitué, pendant qu'il marcheroit contre les Ethiopiens. Mais avant que d'avoir fait la cinquième partie du chemin, les provisions se trouvérent consumées, & l'Armée en sut réduite à manger les: bêtes de charge. Nonobstant ces difficultés, Cambyse persista dans sa téméraire entreprise, & les soldats se nourrirent d'herbes & de feuilles, quand ils étoient assez heureux pour en trouver. Mais quand ils furent dans des Déserts stériles & sablonneux, ils en vinrent à l'affreuse extrémité de se manger les uns les autres, celui que le fort faisoit venir le dixième servant. de nourriture à ses compagnons: nourriture, dit Senèque, plus terrible que la famine même (b). Le Roi cependant persistoit toujours dans son dessein furieux. Mais enfin, commençant à craindre pour lui-même, il renonca à l'entreprise, & revint à Thèbes, après avoir sacrifié la plus grande partie de fon Armée à cette extravagante expédition (c). Pour ce qui est des 50000 hommes détachés contre les Ammoniens, par le moyen de quelques guides ils gagnérent la ville d'Oasis, habitée par les Samiens, & à sept journées: de marche de Thèbes. Personne ne doute, à ce que notre Auteur assure, qu'ils ne foient arrivés à cette ville (d). Mais on ne fait ce qu'ils font devenus dans la fuite, aucun d'eux n'étant retourné en Egypte, ou dans sa patrie. Les Ammoniens dirent à Hérodote, qu'après être partis d'Oasis, ils s'étoient engagés dans un Désert au-delà de cette ville, & qu'un vent violent étant venu à fouffler du côté du Midi dans le tems qu'ils dînoient, avoit entraîné une si grande quantité de fable sur l'Armée, qu'elle en avoit été toute couverte, & y étoit restée ensévelie.

Cambyse, de retour à Thèbes, abandonna au pillage tous les Temples, qui étoient nombreux & riches dans cette ville superstitieuse, & y sit ensuite mettre le seu. On peut juger de la richesse de ces Temples, puisque les seuls restes, sauvés de l'incendie, montoient à trois cens talens d'or & deux mille trois cens talens d'argent. Il prit aussi le fameux Cercle d'or qui entouroit le tombeau du Roi Oxymandias, qui avoit 365 coudées de circuit, & représentoit tous les mouvemens des différentes Constellations (e).

De Thèbes Cambyse revint à Memphis, où il congédia les Grecs, & les renvoya:

<sup>(</sup>a) Herodot. ubi supr. c. 20-29.

<sup>(</sup>b) Senec. de Irâ. I., III. c. 20. (e) Herodot, ubi supr. c. 25, 26.

<sup>(</sup>d) Id. ibid.

<sup>(</sup>e) Diodor. Sicul. L. I. p. 43-46.

Ce

renvoya dans leur Pays. Quand il entra en ville, il trouva tous les habitans qui témoignoient leur joie d'avoir trouvé leur Dieu Apis. Comme il en ignoroit le sujet, il s'imagina qu'on se réjouissoit du mauvais succès de ses entreprises. Il manda les Magistrats pour savoir les raisons de ces réjouissances, & les Magistrats lui en ayant dit la cause, il les sit mourir comme des imposteurs. Il sit venir ensuite les Prêtres, qui lui sirent la même réponse, & ajoutérent que c'étoit une coutume constamment observée chez eux, de donner les plus grandes démonstrations de joie toutes les sois que leur Dieu se montroit. Cambyse leur répondit, que si leur Dieu étoit assez honnête & assez familier pour se montrer à eux, il vouloit faire connoissance avec lui, & que pour cet esset il leur ordonnoit d'amener le Dieu en sa présence.

Le principal Dieu des Egyptiens étoit Osiris, qu'on désignoit à Memphis par le nom d'Apis. Ils l'adoroient sous la forme d'un Veau, & nourrissoient toujours dans son Temple un Veau, qu'ils honoroient en sa place. L'Apis devoit être né d'une Vache incapable de faire un autre veau, & conçu, à ce que les Egyptiens s'imaginoient, par le bruit du tonnerre. Nous avons parlé dans un autre endroit (a) des marques qui le distinguoient de tous les autres animaux de sa sorte. Quand il venoit à mourir, on en cherchoit un autre qui avoit les mêmes marques, pour le substituer à sa place. Ce Veau ayant été mené à Cambyse, qui s'attendoit à voir quelque Divinité, il entra dans une si grande sureur, qu'il tira son poignard & le lui ensonça dans la cuisse. Après quoi ayant reproché aux Prétres leur stupidité, il les sit cruellement sustiger, & ordonna qu'on tuât tous les Egyptiens qu'on rencontreroit célébrant la Fête d'Apis. Le Dieu su ramené au Temple, où, après avoir langui quelque tems de sa blessure, il mourut, & sur enterré par les Prêtres, qui eurent grand soin de cacher sa mort à Cambyse (b).

Les Egyptiens prétendent qu'après cette action, la plus impie suivant eux qui eût été commise dans leur Pays, Cambyse devint phrénétique; mais il paroit par sa conduite précédente qu'il devoit l'être déjà, & il continua à en donner de nouvelles preuves, dont voici quelques-unes, que l'Histoire a transmises à la Postérité.

Il avoit un frère, né de même père & de même mère que lui, nommé Tanoaxare, suivant Xénophon; mais Hirodote l'apelle Smerdis, & Justin, Mergis. Ce Prince accompagna Cambyse dans son expédition d'Egypte. Mais comme il étoit le seul d'entre les Perses qui pût tendre l'arc que les Ambassadeurs de Cambyse lui avoient rapporté d'Ethiopie, celui-ci en conçut une telle jalousse contre son frère, que ne pouvant plus le souffrir dans son Armée, il le renvoya en Perse. Après son départ, Cambyse songea une nuit, qu'un courier lui portoit la nouvelle que Smerdis étoit assis sur le trône, & que ce Prince touchoit les Cieux de sa tête. Sur la foi de ce songe il soupgonna son frère d'aspirer à la Royauté, & envoya en Perse Prexaspe, l'un de ses principaux considens, avec ordre de le saire mourir, ce qui sut exécuté (c).

IV.

H: soire de Perse.

<sup>(</sup>a) Supr. T. I. p. 376. (b) Herodot. ubi fupr. c. 30. (c) Id. ibid.

Nnn 2

SECTION
IV.
Histoire
de Perse.

Ce meurtre fut suivi d'un autre encore plus criminel. Cambyse avoit dans son camp la plus jeune de ses sœurs, nommée Méroé. Comme elle étoit d'une extrême beauté, Cambyse en devint éperdument amoureux, & souhaita de l'épouser. Un pareil mariage étant une chose inouie en Perse, il manda les Juges de son Royaume, chargés d'interpréter les Loix du Pays, pour savoir d'eux s'il y avoit quelque Loi qui permît à un frère d'épouser sa sœur. Les Juges, ne pouvant d'un côté se résoudre à autoriser ce mariage incestueux, & craignant de l'autre l'humeur violente de Cambyse s'ils osoient le contredire, lui firent cette adroite réponse: Qu'ils ne trouvoient à-la-vérité point de Loi qui permît à un frère d'épouser sa sœur, mais qu'il y en avoit une qui permettoit aux Rois de Perse de faire tout ce qu'ils vouloient. En conséquence de cette réponse, Cambyse épousa solemnellement sa sœur, & par-là donna un exemple d'inceste, qui fut imité dans la suite par la plupart de ses Successeurs, & que quelques-uns d'eux portérent jusqu'à épouser leurs propres filles. Il mena cette Princesse avec lui dans toutes ses expéditions, & donna son nom à une lle du Nil, située entre l'Egypte & l'Ethiopie, & dont il avoit fait la conquete dans fa folle expédition contre les Ethiopiens.

Voici ce qui donna occasion à la mort de cette Princesse. Cambyse se divertissoit un jour à voir le combat d'un jeune Lion & d'un jeune Chien. Ce lui-ci ayant du dessous, un autre Chien son frère vint à son secours, & le Lion sut terrassé. Cette avanture réjouit beaucoup Cambyse, mais arracha des larmes à Méroé, qui, étant obligée d'en dire la raison, avoua que ce combat lui avoit rapellé le souvenir de son frère Smerdis, que personne n'avoit secouru. Il n'en fallut pas davantage pour exciter la sureur de ce Prince séroce, qui, quoique sa sœur sût enceinte, lui donna un tel coup de pié dans le ventre, qu'elle en sit une sausse couche, & mourut peu de tems

après (a) \*

Il fit aussi enterrer viss plusieurs des prémiers de sa Cour, & il ne se pasfoit point de jour qu'il n'en immolât quelqu'un à son humeur cruelle. Il demanda un jour à Prexaspe, qui étoit son grand Favori, ce que les Perses disoient de lui dans leurs conversations particulières. Ils admirent en vous
Seigneur, répondit Prexaspe, un grand nombre d'excellentes qualités, mais
ils vous croient un peu trop adonné au vin. C'est-à-dire, répondit Cambyse,
qu'ils prétendent que le vin me fait perdre la raison. Vous en jugerez toutà-l'heure. Là-dessus il se mit à boire avec plus d'excès qu'il n'avoit encore sait auparavant. Après quoi il ordonna au fils de Prexaspe qui étoit son
Grand-Echanson, de se tenir droit au bout de la falle, la main gauche sur

### (a) Herodot. ubi supr. c. 31, 32.

Les Egyptiens, suivant Hérodote (1), racontent la chose d'une autre manière. Ils disent que Cambyse & sa sœur étant à table, cette Princesse prit une laitue, & qu'en ayant ôté toutes les teuilles, elle demanda à son époux, si une laitue entière n'étoit pas plus belle que celle qu'elle venoit de mettre en pièces? Cambyse répondit qu'oui. C'est vous-même, repliqua Méroé, qui représentez la laitue déchirée, en démembrant la Maison de Cyrus: reproche qui irrita tellement Cambyse, qu'il lui donna un coup de pié, qui sut cause de mort.

la tête. S'étant tourné ensuite du côté de Prexaspe, il lui dit: Si je perce le cœur de votre sils de cette stèche, vous m'avouerez que les Perses m'ont calomnié; mais si je manque mon coup, je conviendrai volontiers qu'ils ont dit la vérité. A peine eut-il achevé ces mots, qu'il banda son arc, & perça le corps du jeune homme de part en part. Puis, après lui avoir fait ouvrir le côté, trouvant que la stèche avoit percé le cœur, il demanda au père d'un air joyeux, & de la manière la plus insultante, S'il avoit jamais connu un homme qui eût la main plus sure, & si les Perses lui avoient rendu justice ou non, en disant que le vin lui ôtoit l'usage de la raison. Ce malheureux père, craignant pour sa propre vie, répondit qu'un Dieu même n'auroit pas tiré plus adroitement (a) \*.

Dans le tems qu'il se rendoit ainsi l'objet de l'exécration publique, Cræsus, Roi de Lydie, crut devoir lui mettre devant les yeux les consequences d'un Gouvernement si tirannique: remontrance, qui l'irrita au point qu'il ordonna qu'on sît mourir Cræsus. Ceux, à qui il en donna l'ordre, suspendirent l'exécution de la sentence, & cachérent Cræsus, croyant qu'en cas que Cambyse se repent de sa précipitation, ils seroient bien récompensés d'avoir confervé la vie au Prince Lydien; & étant toujours les maîtres d'exécuter ses ordres, s'il ne témoignoit aucun regret d'avoir perdu Cræsus. Le lendemain Cambyse demanda après Cræsus, & apprit de ses Officiers que le Roi de Lydie vivoit encore. Il en su charmé, mais ne laissa pas d'ordonner que tous ceux qui avoient conservé la vie à Cræsus, sussent mis a mort sur le champ

pour n'avoir pas obéi à ses ordres (b).

Au commencement de la huitième année de son règne, Cambyse quita l'Egypte pour revenir en Perse. A son arrivée en Syrie, il y trouva un Héraut, qui avoit été dépêché de Suse à l'Armée, pour lui déclarer que Smerdis fils de Cyrus avoit été proclamé Roi, & pour ordonner à tout le monde de lui obéir. Voici ce qui avoit donné lieu à cet évènement. Cambyse, en partant de Suse pour son expédition d'Egypte, avoit remis l'administration des affaires pendant son absence entre les mains de Patisithe, l'un des Chefs des Mages. Ce Patisithe avoit un frère qui ressembloit beaucoup à Smerdis fils de Cyrus, & qui peut-être pour cette raison étoit appellé du même nom. Dès-qu'il eut été pleinement instruit de la mort de ce Prince, qu'on avoit soigneusement cachée à la plupart des autres, & qu'il eut appris que Cambyse étoit devenu si cruel & si mauvais qu'il n'y avoit plus moyen de le souffrir, il mit son propre frère sur le trône, faisant courir le bruit que c'étoit le véritable Smerdis fils de Cyrus; & sans différer il envoya des Hérauts par tout l'Empire, pour notifier la chose, & ordonner à tout le monde de lui obéir.

Le Héraut, qui fut envoyé en Egypte, ayant trouvé Cambyse avec son Armée à Echatane en Syrie, s'acquita au milieu de cette Armée de la commission

(a) Herodot. ubi supr. c. 34, 35. (b) Id. ibid. c. 36.

(1) De Irâ L. III. c. 14. Nnn 3 SECTION IV.

Histoire de Perse.

<sup>\*</sup> Senèque, qui a tiré ce récit d'Hérodote, après avoir condamné l'action barbare de Cambyse, condamne encore plus fortement la monstrueuse slaterie de Prenasse. Sceleratius, des il, telum illud laudatum est quam missum (1).

SECTION IV. Histoire de Perfe. mission qu'il avoit reçue de Patisithe. Cambyse le sit arrêter, & l'avant examiné avec soin devant Prexaspe, qu'il avoit chargé de tuer son frère. Il trouva que le vrai Smerdis étoit surement mort, & que celui qui avoit usurpé le trône, étoit Smerdis le Mage. Cambyfe sut frappé à l'ouïe de ce nom. & se rapella le songe dans lequel un messager lui avoit annoncé que Smerdis étoit monté sur le trône. Ensuite, considérant avec combien d'injustice il avoit fait massacrer son frère il fondit en larmes, & se mit sur le champ en marche avec son Armée, dans le dessein d'étouffer la rebellion: mais en montant à cheval son épée tomba du fourreau, & lui fit une blesfure à la cuisse. Se fentant blesse il demanda le nom de la ville où il étoit. & avant appris qu'elle s'appelloit Echatone, il dit publiquement que le Destin vouloit que Camby/e fils de Cyrus mourût en cette ville. Car pendant qu'il étoit en Egypte, il avoit consulté l'Oracle de Bute, qui étoit fameux dans ce Pays-là, & en avoit eu pour réponse qu'il mourroit à Echatane; ce qu'ayant entendu d'Echatane en Médie, il avoit pris la résolution de n'aller jamais dans cette ville: mais ce qu'il croyoit éviter dans la Médie, il le trouva dans la Syrie. Aussi à peine eut-il appris que l'endroit où il avoit reçu la blessure se nommoit Echatane, que regardant sa mort comme certaine il manda tous les principaux Perses, & leur ayant représenté le véritable état des choses, il les exhorta fortement à ne se point soumettre à l'Imposteur, & à ne point souffrir que la Souveraineté passat des Perses aux Mèdes, Smerdis étant de Médie, mais de faire tous leurs efforts pour placer sur le trône un Roi de leur nation. Les Perfes, croyant que la haine contre son frère lui dictoit tout ce qu'il venoit de dire, n'y eurent aucun égard; & lorsqu'il fut mort, ils se soumirent tranquillement à celui qui étoit sur le trône, suppofant que c'étoit le véritable Smerdis. Prexaspe contribua beaucoup à jetter les Perses dans l'erreur, en disant qu'il n'étoit pas vrai qu'il eût tué de sa propre main Smerdis fils de Cyrus (a).

Cambyle ne règna que sept ans & cinq mois. Dès-qu'il fut parvenu à la Couronne, les Samaritains le priérent d'empêcher la construction du Temple à Férusalem, & leurs instances à cet égard ne furent pas inutiles; car quoique par respect pour la mémoire de son père il ne révoquât pas ouvertement le Decret de Cyrus, il en traversa la fin en grande partie, par différens obstacles qui empêchérent les Juifs de poursuivre l'ouvrage (b).

Smerdis le Mage. Année du Déluge

Ce Prince est apellé dans l'Ecriture (a) Artaxerxes; Hérodote le nomme Smerdis; Ctéfias, Spendadate; Eschyle, Mardus; & Fustin, Orapaste. Aussitôt qu'il fut monté fur le trône, il accorda à ses sujets une exemtion de taxes. & de tout service militaire pendant trois ans, & les combla de tant vant J. C. de graces, que dans la révolution qui arriva bientôt après, à l'exception des Perses seuls, il sut extrêmement regretté de tous les Peuples de l'Asie. Pour s'affermir encore davantage sur le trône, il épousa Atollè fille de Cyrus, s'imaginant que par cette alliance il pourroit garder l'Empire, en cas que sa tromperie sût découverte. Cette Princesse avoit été semme de son frère

<sup>(</sup>a) Herodot. ubi supr. c. 64-66.

<sup>(</sup>b) Efdr. IV. 4, 6.

<sup>(</sup>c) Efdr. IV. 7-14

frère Cambyse, qui, en vertu de la décision rapportée ci-dessus, après a- Section voir épousé une de ses sœurs, ne se fit aucun scrupule d'en épouser encore une autre. Le Mage, qui prétendoit être son frère, l'épousa en consequen- Histoire ce de la même décission. Mais les précautions mêmes qu'il prenoit pour em- de Perse. pêcher qu'on ne le reconnût, ne servirent qu'à faire soupçonner de plus en plus qu'il n'étoit pas le véritable Smerdis. Il avoit épouse toutes les femmes de son Prédécesseur, & entre autres Phédime. Celle-ci étoit fille d'Otanes, un des plus grands Seigneurs de Perse. Otanes, pour être éclairei fur un article austi important, sit demander à sa fille par un homme sûr. si le Roi étoit le véritable Smerdis ou quelque autre: Phédime répondit que n'avant jamais vu Smerdis, fils de Cyrus, elle ne pouvoit point satisfaire sa curiosité. Otanes la chargea par un second message de s'en informer à 1tosse, à qui son propre frère devoit être connu. Mais sa fille lui fit savoir, qu'il ne lui étoit point permis de parler à Atosse, ni de voir aucune des femmes du Roi, ce Prince, quel qu'il pût être, ayant, immédiatement après être parvenu à la couronne, distribué ses semmes dans des appartemens séparés. Cette réponse fortifia les soupçons d'Otanes, qui envoya à sa fille un troisième message, pour lui dire que quand Smerdis seroit avec elle la nuit, & dormiroit d'un profond sommeil, elle examinat adroitement s'il avoit des oreilles, Cyrus les ayant fait autrefois couper au Mage pour de certains crimes dont il avoit été convaincu. Il fit entendre à sa fille que si c'étoit lui, il n'étoit digne ni d'elle ni de la Couronne. Phédime répondit que c'étoit une dangereuse commission; que si le Roi n'avoit point d'oreilles, & la surprenoit dans le tems qu'elle tacheroit de s'en éclaircir, il ne manqueroit pas de la faire mourir; mais que cependant elle exécuteroit les ordres de son pere, à quelque danger qu'ils l'exposassent. En effet elle profita de la prémière occasion pour faire cette épreuve, & ayant trouvé que celuiavec qui elle couchoit n'avoit point d'oreilles, elle en avertit son père, & la fraude fut découverte. Otanes communique aussi-tôt toute l'affaire à Gobryas & à Aspathine, Perses de la prémière distinction, & auxquels il pouvoit se fier. Ces trois Seigneurs convinrent que chacun d'eux nommeroit un de ses plus intimes amis, pour qu'on leur sît part du secret. Dans cette vue, Otanes nomma Intapherne, Gobryas choisit Mégabyze, & Aspathine, Hydarnes. Dans ces entrefaites, Darius, dont le père Hystaspes étoit Gouverneur de la Perse, étant arrivé à Suse, leur fut associé d'un consentement unanime. Darius, des la prémière entrevue, leur dit qu'il avoit cru être le seul homme en Perse qui sût que Smerdis, le fils de Cyrus, étoit réellement mort, & que la Couronne avoit été usurpée par un Mage; & que pour cette raison il étoit venu dans l'intention de tuer l'Usurpateur, sans communiquer son dessein à qui que ce fût, afin de ne partager avec personne la gloire de cette action. Mais que puisqu'il voyoit que d'autres étoient instruits de l'imposture, il étoit d'avis qu'ils devoient exécuter auplutôt leur entreprise, les délais en pareille occasion étant très dangereux, & faisant manquer les projets les mieux concertés. Otanes, d'un autre côté, étoit de sentiment qu'il falloit renvoyer l'exécution du projet à un autre tems, & ne rien entreprendre qu'ils ne fussent plus forts en nombre. Mais Darius.

IV. Histoire de Perfe.

Section Darius, remontrant le risque d'être découverts s'ils laissoient échapper l'occasion presente, ou communiquoient leur dessein à quelque autre, & protestant ouvertement que s'ils ne faisoient pas la chose le jour même, il seroit le prémier à les dénoncer au Mage, ils convinrent de ne se point séparer sous quelque prétexte que ce pût être, mais d'aller tout droit ensemble au Palais, & de tuer l'Usurpateur, ou de mourir dans l'entreprise (a). Pendant qu'ils prenoient ces mesures, les deux Mages, pour détourner tout soupçon, avoient gagné Prexaspe, qui s'étoit engagé par serment à ne point découvrir l'imposture. Prexaspe, comme nous l'avons rapporté cidessus, savoit que Smerdis le fils de Cyrus n'étoit pas en vie, l'ayant tué de sa propre main par ordre de Cambyse. Les Mages ayant engagé Prexaspe au silence, lui dirent de plus, qu'étant résolus d'assembler les Perses au bas des murs du Palais, ils le prioient de monter au haut de la tour & de haranguer le Peuple de-là. Prexaspe commença son discours par la généalogie de Cyrus, & rapella ensuite aux Perses le souvenir des obligations qu'ils avoient à ce Prince. Après avoir fait l'éloge de Cyrus & de sa Maison, au grand étonnement de tous les assistans, il avoua ingénument tout ce qui s'étoit passé, & déclara au Peuple, que la crainte du danger auquel il se feroit exposé en publiant l'imposture, l'avoit contraint à garder le filence; mais que ne pouvant plus faire un aussi indigne personnage, il reconnoissoit avoir été forcé par Cambyse à mettre à mort son frère, & que celui qui occupoit présentement le trône, étoit Smerdis le Mage; qu'il demandoit pardon aux Dieux & aux hommes, du crime qu'il avoit commis malgré Après avoir ainsi parlé, il se jetta du haut de la tour la tête en bas, après avoir fulminé plusieurs imprécations contre les Perses, s'ils ne punisfoient pas l'Usurpateur. On peut juger quel trouble la nouvelle de cet évènement répandit dans le Palais (b).

Les Conjurés, qui ne savoient rien de ce qui venoit d'arriver, étoient en chemin pour aller exécuter leur réfolution. Ils apprirent sur la route ce que Prexaspe avoit dit & fait, ce qui les obligea encore à tenir conseil. Otanes revint à son prémier sentiment, & demanda qu'on différât l'entreprise ; mais Darius persistant toujours dans l'idée qu'il ne falloit pas perdre un instant \*, tous se rangérent à son avis, & allérent directement au Palais. Les Gardes, par respect pour leur dignité, & ne soupçonnant pas qu'ils pusfent avoir aucun mauvais dessein, les laissérent entrer sans leur faire la moindre question: mais quand ils furent près de l'appartement du Roi, les Eunuques, qui se tenoient-là pour être à portée de recevoir des ordres, resusérent de les laisser passer, & firent des menaces aux Gardes pour leur avoir permis l'entrée du Palais. Alors les sept Seigneurs Persans s'encourageant l'un l'autre tirérent leurs sabres, & firent main-basse sur tout ce qui se pré-

(a) Herodot. ubi supr. c. 74, 75. (b) Id. ibid. fenta

<sup>\*</sup> Hérodote (1) rapporte, que dans le tems qu'ils contestoient ensemble, ils virent dans l'air sept Faucons qui poursuivoient deux Vautours que les Faucons atteignirent & déchirérent. Les sept Conjurés acceptérent l'augure, & ayant embrassé le sentiment de Darius, allérent sur le champ au Palais.

<sup>(1)</sup> Herodot. L. III. c. 76.

senta à eux; après quoi ils entrérent dans l'appartement, où les deux Mares délibéroient sur les suites du discours & de l'action de Prexaspe. Dèsqu'ils entendirent le bruit, l'un d'eux prit un arc & l'autre une javeline, les seules armes qui sussent à la main, & se mirent en désense. Celui qui avoit l'arc, s'apperçut bientôt qu'une pareille arme ne pouvoit pas lui être de grand usage de si près; mais l'autre blessa Aspathine à la cuisse avec sa javeline, & éborgna Intapherne. L'un des deux frères étant mort, l'autre se retira dans une chambre voisine de celle où s'étoit passé le combat, dans le dessein de fermer la porte après lui ; mais Darius & Gobryas le suivirent de si près, qu'il ne put exécuter son dessein. Gobryas l'ayant faisi, le tint entre ses bras; mais comme il faisoit obscur dans l'endroit où ils étoient, Darius n'osa pas le Mage donner de coup, de peur de tuer son ami, qui, remarquant ce ménagement, lui dit de frapper seulement, dût-il les tuer tous deux. Darius porta un coup à tout hazard, & heureusement tua l'Usurpateur sans blesser Gobryas. Après avoir massacré ainsi les deux frères, ils leur coupérent la tête; & laissant la garde du Palais à leurs deux compagnons blessés, les cinq autres portérent dans leurs mains sanglantes les têtes des deux Mages, & les exposerent aux veux de Peuple, qu'ils informérent de tout ce qui s'étoit passé. Les Perses en furent si transportés de fureur, qu'ils se jettérent sur ceux qui étoient de la secte de l'Imposteur, & en massacrérent autant qu'ils en purent rencontrer: si la nuit n'avoit mis fin à cette tuerie, aucun d'eux n'auroit échappé. Le jour où cette exécution fut faite, devint dans la suite une Fête annuelle chez les Perses, qui la célébroient avec de grandes démonstrations de joie. Elle fut apellée le Massacre des Mages, & aucun d'eux n'osoit paroître en

public ce jour-là (a). Smerdis ne regna que huit mois, durant lesquels la construction du Temple à Jérusalem sut interrompue; car dès-que cet Imposteur sut monté sur le trône, les Samaritains l'informérent que les Juifs rebâtissoient leur Capitale & leur Temple; qu'ayant été de tout tems un Peuple remuant & séditieux, il étoit à craindre que dès-qu'ils auroient achevé leur entreprise, ils ne se révoltassent contre le Roi, ce qui pourroit lui faire perdre toutes les Provinces en-deçà de l'Euphrate; qu'à l'égard de ce qu'ils avançoient touchant l'humeur turbulente de ce Peuple, il n'avoit qu'à consulter les Archives de ses Prédécesseurs. En conséquence de ces informations, Smerdis fit rechercher dans les anciens Régistres comment les Juifs s'étoient comportés; & ayant trouvé que Nébucadnezar ne les avoit foumis qu'avec beaucoup de peine, un ordre fut expédié, portant défense à eux de continuer l'ouvrage, & les Samaritains furent chargés de tenir la main à son exécution. Par-là l'ouvrage fut interrompu jusqu'à la seconde année de Darius

Hystaspes, c'est-à-dire, environ deux ans (b) \*.

Mais

Tome III.

000

SECTION IV. Hi/toire

de Perse.

<sup>(</sup>a) Herodot. L. III. c. 76-79. (b) Efdr. IV. 7-24.

<sup>\*</sup> Il paroit clairement que Cambyse doit avoir été l'Assuérus, & Smerdis, l'Artaxerxes de l'Ecriture, par les obstacles qu'ils mirent à la construction du Temple; car l'Ecriture les met entre Cyrus & Darius, par le Decret duquel le Temple fut achevé. Or comme entre Cyrus & Darius il n'y a eu d'autres Rois que Cambyse & Smerdis, il faut que ces derniers ayent été l'Affuérus & l'Artaxerxes, qui suivant Esdras (1) firent intercompte l'ouvrage. (1) Efdr. IV. 5, 6, 7.

Section IV.

Histoire de Perse.

Mais pour revenir aux Conjurés, quand le tumulte qui accompagne toujours de pareils évènemens fut appaisé, ils consultérent entre eux sur la forme de Gouvernement qu'il convenoit d'établir. Otanes fut de sentiment qu'il falloit remettre l'Autorité entre les mains du Peuple, Mégabyze parla en faveur de l'Aristocratie, & Darius se déclara pour le Gouvernement Monarchique. Le sentiment de ce dernier fut, après de longs débats, embrassé par tous, hormis Otanes, qui leur dit que puisqu'ils vouloient un Roi, il ne prétendoit point être leur compétiteur pour cette Dignité, qu'il abhorroit; mais qu'en renonçant à la Royauté, il demandoit aussi de n'être pas soumis à un Roi, & qu'il cédoit son droit à la Couronne, à condition que lui & sa postérité restassent toujours dans l'indépendance. Ses six Compagnons lui accordérent sa demande. Otanes se retira alors sur le champ; & ses descendans, non seulement restérent libres, mais conservérent même leur liberté jusqu'au tems d'Hérodote, n'étant sujets au Roi qu'autant qu'il leur convenoit, & obligés uniquement à se conformer aux Coutumes du Pays (a). Après son départ, les six autres commencérent à délibérer sur la manière de procéder à l'élection d'un nouveau Roi. Mais avant toutes choses ils convinrent que celui d'eux qui seroit choisi, feroit présent à Otanes, ou à quelqu'un de ses descendans, d'une veste telle que les Seigneurs Mèdes en portoient, & qui étoit une grande marque de distinction chez les Perses, à cause qu'il avoit été le principal auteur de l'entreprise. Ils convinrent ensuite, que les sept auroient le privilège d'entrer dans tous les appartemens du Palais sans avoir besoin d'être introduits, & que le Roi ne pourroit point épouser de femme à moins qu'elle ne fût d'une de leurs. fept maisons. Pour ce qui est de l'élection, ils crurent devoir s'en remettre aux Dieux, & arrêtérent pour cet effet de se trouver le lendemain à cheval, au lever du Soleil, dans un endroit marqué du fauxbourg de la ville, & que celui-là feroit Roi dont le cheval henniroit le prémier; car le Soleil étant la grande Divinité des Perses, ils crurent qu'en s'y prenant de cette manière, ils lui déféroient l'honneur de l'élection. Oebare, Ecuyer de Darius, ayant appris de quoi ils étoient convenus, attacha la nuit d'auparavant une cavale dans l'endroit où ils devoient se rendre le lendemain matin. & y amena le cheval de son Maître. Les Seigneurs s'étant trouvés le lendemain au rendez-vous, le cheval de Darius ne fut pas plutôt dans l'endroit où il avoit senti la cavale, qu'il hennit, sur quoi Darius sut salué Roi par les autres (b). L'Empire des Perses étant ainsi rétabli par la valeur de ces sept Seigneurs, ils furent élevés par le nouveau Roi aux plus éminentes dignités, & honorés des plus grands privilèges; ils opinoient les prémiers sur toutes les affaires de l'Empire. Depuis ce tems-là les Rois de Perse de cette race ont toujours eu sept Conseillers ainsi privilégiés, qui avoient la direction de toutes les grandes affaires. Il en est souvent parlé sous ce caractère dans l'Ecriture (c).

Darius. Darius étoit fils d'Histaspes, Perse de nation, de la Famille Royale d'A-chame-

<sup>(</sup>a) Herodot. ubi supr. c. 83.

<sup>(</sup>b) Id. ibid. c. 84 - 87.

<sup>(</sup>c) Efdr. VIII. 14. Efth. I. 14. &c.

chamenes, qui avoit accompagné Cyrus dans toutes ses guerres, & étoit alors Gouverneur de la Province de Perse. Ce Darius est apellé dans les Ecrits des Persans modernes Gushtasph, & son père Lorasph; & il est beaucoup parlé du père & du fils encore aujourd'hui sous ces noms-là.

Pour se mieux affermir sur le trône, le nouveau Monarque épousa deux Année filles de Cyrus, Atosse & Artistone. La prémière avoit été mariée à Camby- du Déluge se son frère, & ensuite au Mage Smerdis: mais Artistone étoit encore fille 2477. Aquand il l'épousa, & fut de toutes ses femmes celle qu'il aima le plus. Il vant J. C. épousa austi Parmys, fille du véritable Smerdis frère de Cambyse, & Phédime fille d'Otanes, qui avoit découvert l'imposture du Mage. Quand il eut affermi son pouvoir de cette manière, il partagea tout l'Empire en vingt Départemens, sur chacun desquels il établit un Gouverneur, chargé de recevoir les impôts que les sujets de son Département devoient payer tous les ans. Les Perses seuls étoient exemts de toute imposition; les Ethiopiens & les habitans de la Colchide en furent quites pour quelques présens; & les Arabes étoient obligés de fournir annuellement une quantité d'Encens qui pesat mille talens. Par l'ordre que Darius mit dans cette partie de ses revenus, ce Prince tiroit chaque année 14560 talens, sans compter quelques autres sommes moins considérables.

Dès le commencement de son règne, Darius sit mourir Intapherne, un des sept Conjurés, à l'occasion suivante. Ce Seigneur s'étoit rendu au Palais pour entretenir Darius; mais ayant voulu entrer en vertu de l'accord rapporté ci-dessus, qui lui donnoit l'entrée libre chez le Roi en tout tems, hormis lorsqu'il seroit seul avec quelqu'une de ses semmes, le Portier & un Huissier s'y opposérent, sous prétexte que le Roi étoit avec une de ses femmes. Intapherne n'ajoutant pas foi à ce qu'ils disoient, tira son sabre, leur coupa le nez & les oreilles, & après avoir attaché leurs têtes ensemble les laissa dans cet état. Ils allérent d'abord se montrer au Roi, & l'informérent de la cause qui leur avoit attiré un si cruel traitement. Darius, craignant que ce ne fût un complot formé entre les Seigneurs, les fit venir l'un après l'autre, & leur demanda s'ils approuvoient l'action? Mais ayant trouvé qu'Intapherne seul étoit coupable, il le fit arrêter avec ses enfans & tous ceux de sa famille, de peur qu'ils n'excitassent quelque sédition. Pendant qu'ils étoient en prison, la semme du criminel venoit tous les jours pousser des sanglots aux portes du Palais, & implorer la clémence du Roi, qui ne pouvant résister à un spectacle si touchant, lui accorda la grace de celui de sa famille qu'elle lui désigneroit. Après une longue désibération, elle se détermina en faveur de son frère. Ce choix étonna le Roi; & comme il lui en fit demander la raison, elle répondit qu'un second mariage pouvoit lui donner un époux & des enfans, mais qu'elle ne pouvoit plus recouvrer de frère, son père & sa mère étant morts. Darius sut si content de cette réponse, qu'outre son frère il lui accorda l'ainé de ses enfans. Tous les autres furent mis à mort avec Intapherne, sans aucun égard à ses services passés (a).

Au commencement de la seconde année de Darius, les Juifs remirent

IV. Histoire de Perfe.

SECTION

(a) Herodot. ubi supr. c. 117.

IV. Histoire de Perse,

Section la main à la construction du Temple, animés à ce pieux ouvrage par le Prophète Aggée (a). Dès-que les Samaritains le surent, ils s'adressérent à Tatenai, que Darius avoit fait Gouverneur des Provinces de Syrie & de Palestine, & se plaignirent de l'audace des Juifs, qui de leur propre autorité relevoient un ouvrage propre à les exciter à la révolte, aussi-tôt qu'ils l'auroient achevé. Tatenai, ému par leurs plaintes, alla avec Setharboznai, qui semble avoir été Gouverneur de Samarie, à Jérusalem, pour savoir de quoi il s'agissoit, & ce qu'il y avoit à faire. Après avoir pris inspection de l'ouvrage, il s'informa prémièrement des Anciens des Juifs qui les avoit autorisés à cette entreprise? Les Anciens produisirent le Decret de Cyrus. Sur quoi le Gouverneur, qui étoit un homme modéré & équitable, écrivit au Roi. Il lui exposa le fait de bonne foi, marqua que les Juifs alléguoient l'Edit de Cyrus, & le pria d'ordonner qu'on recherchât dans les Régistres, si jamais Cyrus avoit donné un pareil Edit, & qu'il lui plût d'ordonner ce qu'il auroit à faire en cette occasion. Darius ayant fait faire cette recherche, & l'Edit de Cyrus ayant été trouvé à Echatane dans la Médie où il fut donné, le Roi commanda qu'il fût observé dans toutes ses parties. Pour cet effet il l'envoya à Tatenai & à Setharboznai, & les chargea de tenir la main à son exécution; voulant que si quelqu'un étoit affez hardi pour l'alterer en aucune manière, ou y mettre quelque obstacle, on dressat une potence, qu'on l'y pendît, & que sa maison sût rasée. Ce nouveau Decret ayant été publié à Jérusalem, la construction du Temple avança considérablement, & les Juifs commencérent enfin à goûter les douceurs d'un état tranquille (b) \*

Année 2482. Avant J. C. 517. Révolte loniens.

Au commencement de la cinquième année de Darius, les Babyloniens ne du Déluge pouvant plus supporter le joug des Perses, qui non seulement les accabloient d'impôts, mais qui avoient aussi transféré le Siège Impérial de Babylone, autrefois la Souveraine de l'Orient, à Sufe, ce qui avoit fait perdre à la prémière de ces villes une grande partie de son éclat, entreprirent de recouvrer. des Baby-leur ancienne grandeur, en se révoltant contre les Perses, comme ils avoient fait auparavant contre les Assyriens. Dans cette vue, profitant de la révolution qui arriva en Perse, prémièrement à la mort de Cambyse, & ensuite après le massacre des Mages, ils firent secrettement toute sorte de préparatiss de guerre, & pourvurent leur ville de provisions pour plusieurs années, après quoi ils levérent l'étendart de la rebellion, ce qui obligea Darius à les affiéger avec toutes ses forces. Les Babyloniens, se voyant entourés de toutes parts, ne songérent qu'à lasser l'ennemi, en soutenant le siège avec vigueur. Pour faire durer davantage leurs provisions, ils prirent la résolution la plus desespérée & la plus cruelle dont on est jamais entendu parler, qui étoit d'exterminer toutes les bouches inutiles. Ils rassemblérent donc sem-

(a) Aggée I. I.

(b) Eldr. VI.

<sup>\*</sup> Depuis la dix-neuvième année de Néhucadnezar suivant le calcul des Juifs, (qui étoit la dix-septième suivant le calcul des Babyloniens) quand férusalem sut détruite, jusqu'à la quatrième année de Darius Hystaspes, quand les Juiss surent véritablement rétablis, le Canon met tout juste 70 ans. Ensorte que la Chronologie Sacrée & la Chronologie Prophane s'accordent sur ce point.

mes, enfans, vieillards, & les étranglérent tous, sans égard pour la voix Section du sang, ni pour celle de l'amitié. Il fut seulement permis à chacun de conserver celle de ses semmes qu'il aimoit le plus, & une servante pour fai- Histoire re l'ouvrage de la maison (a).

Darius, ayant affiégé Babylone inutilement pendant vingt mois, & n'étant guères moins las de cette entreprise que son Armée, mit en usage tout ce que la ruse & la force peuvent dans les sièges, & n'oublia pas le moyen qui avoit si heureusement réussi à Cyrus; mais toutes ses mesures furent déconcertées par la vigilance des Babyloniens. Déjà il étoit sur le point de lever le siège, & de s'en retourner en Perse, quand Zopyre, l'un des plus grands Seigneurs de sa Cour, le rendit maître de Babylone, de la manière suivante. Il se coupa le nez & les oreilles, & s'étant déchiqueté tout le corps, il passa ainsi défiguré chez les assiégés, seignant que la cruauté de Darius l'avoit réduit en cet état, parce qu'il avoit conseillé de lever le siège. Les Rabyloniens, voyant un homme de cette qualité traité si indignement, ajoutérent foi à ce qu'il disoit, & comptant sur sa fidélité lui donnérent le commandement d'une partie de leurs forces. Dans une prémière sortie il tailla en pièces 10000 Perses, que Darius avoit postés de façon à pouvoir être entourés de tous côtés; quelques jours après il en tua encore 2000: ce qui plut si fort aux Babyloniens, qu'il le déclarérent Généralisse. me de leurs troupes. Etant revétu de cette charge il fit une troissème fortie, & passa encore 4000 Perses au fil de l'épée: succès qui augmenta la confiance des Babyloniens au point qu'ils lui confiérent la garde des murailles. Peu de tems après, Darius, conformément à l'arrangement pris avec Zopyre, s'avança avec toute son Armée, & entoura la ville de ses troupes. Les Babyloniens se défendirent vaillamment; mais Zopyre ayant fait ouvrir les portes de Bélus & de Cissia, rendit Darius maître d'une ville, que cer-Babylone. tainement il n'auroit pas prise sans cela.

C'est ainsi que Babylone sut prise une seconde sois. Dès-que Darius l'eut en son pouvoir, il fit réduire les murs de la hauteur de 200. coudées à celle de 50; & c'est de cette dernière que Strabon (b) fait mention, quand il parle de la hauteur des murailles de Babylone. A l'égard des habitans, après en avoir fait empaler environ 3000 des plus coupables, il pardonna aux autres. Et comme les Babyloniens avoient tué leurs femmes, il eut soin de leur en fournir, & ordonna aux Provinces voisines d'envoyer 50000 femmes à Babylone, sans quoi cette ville auroit bientôt été dépeuplée. Zopyre fut comblé, aussi longtems qu'il vécut, de tous les honneurs qu'un Roi peut accorder à un sujet. Darius disoit souvent qu'il auroit sacrifié volontiers cent Babylones s'il les avoit, pour épargner à Zopyre le cruel traitement qu'il s'étoit fait à lui-même. Outre plusieurs autres récompenses, il lui laissa durant sa vie le revenu entier de Babylone, & ne pouvoit jamais le regarder sans verser des larmes (c).

Après la réduction de Babylone, Darius entreprit une expédition contre Expédition les Scythes, qui habitoient le Pays situé entre le Danube & le Tanais.

Le contre les pré- Scythes.

(\*) Herodot, ubi supr. c. 150. (b) Strab. L. VI. (c) Herodot, ibid. 000 3

IV.

Histoire
ide Perse.

prétexte de cette guerre étoit de punir ces Peuples de l'invasion que leurs ancêtres avoient faite 120 ans auparavant en Asie, qu'ils avoient tenue sous le joug durant 28 ans, comme nous l'avons dit dans l'Histoire de Médie. Tel étoit le prétexte; mais la vraie cause étoit son ambition, & le desir d'étendre ses conquêtes. Pour cet effet il leva une Armée de 700000 hommes, & marcha vers le Bosphore de Thrace, qu'il passa sur un pont de bateaux: après quoi s'étant rendu maître de toute la Thrace, il arriva sur les bords du Danube, apellé autrement l'Ister, où il avoit ordonné à sa Flotte de le venir joindre. Il passa ce Fleuve avec son Armée sur un autre pont de bateaux, & entra en Scythie. Des que les Scythes eurent appris que Darius marchoit contre eux, ils délibérérent ensemble fur les mesures qu'ils devoient prendre. Comme il ne leur étoit pas possible de faire tête à un ennemi si formidable, ils résolurent de ne pas tenir la campagne, mais de se retirer à mesure que les Perses avanceroient, en bouchant tous les puits & toutes les fontaines, & en consumant tous les fourages dans les lieux où les Perses devoient passer. Ils allérent donc à la rencontre de Darius, & l'avant trouvé se disposant à leur livrer bataille, ils se retirérent, & le conduisirent ainsi de contrée en contrée, dans le dessein de harasser son Armée par de fatiguantes marches. Enfin il commença à s'appercevoir du rifque qu'il couroit de périr avec tout son monde, & renonça à sa folle entreprife. Pour tromper l'ennemi, les Perses, quand la nuit fut venue, allumérent beaucoup de feux, & ayant laissé dans le camp les vieillards & les malades, se mirent en marche pour regagner le Danube. Les Scythes s'étant apperçu le lendemain de la retraite de Darius, firent fur le champ un gros détachement pour aller vers le Danube; & comme ils connoissoient parfaitement les chemins, ils arrivérent au pont bien du tems avant les Perses. Ils y avoient déjà envoyé auparavant, pour exhorter les Ioniens à rompre le pont & à s'en retourner. Ici ils les presserent bien plus vivement, en leur représentant que le tems que Darius leur avoit prescrit pour l'attendre, étoit expiré, & qu'ainfi ils pouvoient s'en retourner chez eux sans manquer à leur parole ni à leur devoir.

Les Ioniens mirent en délibération s'il falloit accorder aux Scythes leur demande, ou non. Miltiade, Prince de la Chersonnèse de Thrace, plus sensible à l'intérêt public qu'à son avantage particulier, sut d'avis de prositer de l'occasion favorable qui s'offroit de secouer le joug de la Perse, & opina qu'il falloit rompre le pont, & empêcher Darius de repasser le Qanube. Tous les autres Chess surrent de son sentiment, à l'exception d'Hystièe, Prince de Milet, qui représenta aux Chess des Ioniens, que leur fortune étoit inséparable de celle de Darius; que c'étoit sous la protection de ce Prince qu'ils étoient maîtres chacun dans leur ville; que si la puissance des Perses venoit à tomber ou à s'assoiblir, les villes d'Ionie ne manqueroient pas de les déposer, & de se remettre en liberté. Ce discours sit une prosonde impression sur les Généraux Ioniens, & l'intérêt particulier l'ayant emporté sur le bien public, il sur résolu qu'on attendroit Darius. Mais pour tromper les Scythes, & empêcher qu'ils n'usassent de quelque violence, ils leur déclarérent qu'ils avoient pris le parti de se retirer comme ils le souhaitoient, &

118

ils firent mine effectivement de rompre un hout du pont, après avoir ex- Secrion horté les Scythes à retourner promtement pour attaquer & défaire l'ennemi commun. Les Scythes se retirérent sur le champ, mais manquérent Histoire Darius, qui gagna le pont, passa le Danube, & s'en retourna en Thrace, où de Perse. il laissa Mégabyze, un de ses prémiers Généraux, avec une partie de son Armée, pour achever la conquête de ce Pays. Il repassa le Bo/phore avecle reste de ses troupes, & se retira à Sardes, où il passa tout l'hiver. & la plus grande partie de l'année suivante, pour rafraîchir son Armée, qui avoit extrêmement souffert dans cette expédition, aussi malheureuse que mal con-

certée (a). Mégabyze, ayant subjugué toute la Thrace, dépêcha sept Seigneurs de Perse vers Amyntas Roi de Macédoine, pour lui demander qu'il se soumit à Darius, en donnant à ce Prince la terre & l'eau. Amyntas accorda non seulement ce qu'on exigeoit de lui, mais logea encore ces Députés dans son Palais, & leur fit un magnifique festin. A la fin du repas les Perses, échauffés de vin, demandérent qu'Amyntas fît entrer ses semmes, ses filles, & ses concubines. La chose étoit contre l'usage du pays: cependant le Roi, de peur de les irriter, eut la complaifance qu'ils souhaitoient. Mais comme les Perses observérent très mal les règles de la décence en cette occasion, Alexandre, fils d'Amyntas, ne pouvant plus supporter la manière dont on traitoit sa mère & ses sœurs, les fit sortir de la salle sous quelque prétexte, comme pour y revenir bientôt après, & eut aussi la précaution de faire retirer le Roi son père. Pendant cet intervalle, il fit habiller en semmes de jeunes gens, qu'il arma de poignards sous leurs habits. Ces prétendues Dames entrérent dans la salle à la place des autres, & quand les Perses voulurent reprendre les mêmes libertés qu'auparavant, les poignards furent tirés, & l'on fit main-basse sur eux & sur toute leur suite. Mégabyze sit faire de grandes perquisitions pour savoir ce que les Seigneurs Persans é-

Après que Darius eut laissé à ses troupes le tems de se remettre de leur Il falt la satiguante expédition contre les Scythes, ce Prince songea à étendre sa do-conquête mination du côté de l'Orient, & forma, pour se faciliter la conquête de de l'Inde. ces Pays, le dessein d'en faire auparavant la découverte. Pour cet effet il fit construire & équiper une Flotte à Caspatyre, ville située sur l'Indus. Il en donna le commandement à Scylax Grec de Caryandie, ville de Carie, qui entendoit très bien la Marine. Ses ordres portoient, qu'il eût à descendre ce Fleuve, & à découvrir, autant qu'il lui seroit possible, tous les Pays qui étoient le long de ses bords des deux côtés, jusqu'à ce qu'il arrivât à l'Océan Méridional. Etant-là il devoit prendre sa route vers l'Occident, &

toient devenus; mais Alexandre, à force de présens, gagna Bubares, qui étoit chargé de faire les informations, & l'affaire fut étouffée (b). Les Scythes; pour se venger de l'invasion que Darius avoit faite dans leur Pays, passérent le Danube, & ravagérent toute cette partie de la Thrace, qui s'étoit soumise aux Perses jusqu'a l'Hellespont, & s'en retournérent chez eux

revenir

(a) Herodot. L. IV. c. 102-144.

chargés de butin.

(b) Idem. L. V. c. 17-21.

IV. Histoire de Perse.

Szerion revenir en Perse par ce chemin. Scylax ayant exactement exécuté ses ordres, & descendu l'Indus, entra dans la Mer Rouge par le Détroit de Babel-Mandel, & le trentième mois depuis son départ de Caspatyre il aborda en Egypte. dans le même port d'où Néco Roi d'Egypte avoit fait partir autrefois les Phéniciens qui étoient à son service, pour faire le tour de l'Afrique. Delà il vint à Suse, où il rendit compte à Darius de ses découvertes. Après quoi le Monarque Persan entra dans les Indes avec une nombreuse Armée. foumit ce vaste Pays à son obéissance, & en sit le vingtième Gouvernement de son Empire. Notre Auteur ne nous donne aucun détail de cette guerre, & dit seulement que le Tribut annuel que Darius recevoit des Provinces conquises dans cette expédition, montoit à 360 talens d'or, c'està-dire, au nombre de jours de l'année Persane en ce tems-là (a).

Revolte des Ioniens.

Depuis que Darius étoit revenu à Sufe après son expédition contre les Scythes, il avoit donné à son frère Artapherne le Gouvernement de Sardes, & à Otanes celui de la Thrace & des Pays voisins le long de la Mer à la Place de Mégahyze. Dans ces entrefaites il y eut une sédition à Naxe, la plus puissante Ile des Cyclades dans la Mer Egée, qu'on nomme aujourd'hui l'Archipel. Les principaux habitans ayant été bannis de l'Ile par la Populace, implorérent l'affistance d'Aristagore pour être rétablis dans leur patrie. Aristagore faisoit alors son séjour à Milet, qu'il gouvernoit en qualité de Lieutenant d'Hystièe †, dont il étoit à-la-fois gendre & neveu. Aristagore

### (a) Herodot. L. IV. c. 44-94.

\* La valeur de ces talens étoit la même que celle des talens Attiques, & ainsi, suivant le calcul le plus bas, la fomme en question montoit à un million quatre-vingt quinze mille

livres sterling.

† Darius, à son retour de Sardes, après sa malheureuse expédition contre les Scythes, ayant appris qu'il devoit fon salut & celui de toute son Armée à Hystiée, qui avoit persuadé aux Ioniens de ne point rompre le pont sur le Danube le sit venir, & lui dit de demander hardiment une récompense pour le service signalé qu'il avoit rendu. Hystiée lui demanda Mircine d'Edonie, territoire sur la Rivière de Strymon en Thrace, avec la liberté d'y bâtir une ville. Sa demande lui ayant été accordée il s'en retourna à Milet, d'où il par-tit pour la Thrace, après avoir fait équiper une Flotte. Ayant pris possession du territoire

qui lui avoit été accordé, il commença à bâtir une ville.

Mégabyze, qui étoit alors Gouverneur de la Thrace de la part de Darius, remarquant le préjudice que cette entreprise pourroit apporter aux affaires du Roi, représenta, dès-qu'il fut de retour à Sardes, à Darius, que cette nouvelle ville étoit sur une Rivière navigable; que le Pays d'alentour abondoit en bois de charpente, propre à construire des Vaisseaux; qu'il étoit habité par diverses Nations, tant Grecques que Barbares, qui pouvoient fournir un grand nombre de gens propres à servir sur terre & sur mer; que si une sois ces Nations étoient gouvernées par un Chefaussi adroit & aussi entreprenant qu'Hystiee, elles pourroient devenir si puissantes par mer & par terre, qu'il seroit ensuite impossible au Roi de les contenir dans le devoir, sur-tout étant maîtres de plusieurs Mines d'or & d'argent qui étoient dans ce Pays-là. Darius, sentant la faute qu'il avoit faite, manda à Hystiée de le venir trouver à Sardes, sous prétexte qu'il vouloit le consulter sur des affaires importantes. L'ayant ainsi attiré à sa Cour, il l'emmena avec lui à Suse, faisant semblant de ne pouvoir se passer d'un Conseiller aussi habile & d'un aussi sidèle Ami: qu'au reste il trouveroit en Perse de quoi se dédommager amplement de tout ce qu'il pourroit laisser à Mircine & à Milet. Hystiée, cédant à la nécessité, accompagna Darius à Suse, & établit en sa place pour gouverner à Milet, ce même Aristagore, dont les Exilés de Neve implorérent le secours (1).

Histoire

Stagore crut devoir profiter de cette occasion pour se rendre maître de l'Île Section de Naxe. Dans cette vue il promit aux exilés le secours qu'ils demandoient. Mais comme il n'étoit pas assez puissant pour exécuter son projet par luimême, il communiqua l'affaire à Artapherne, frère du Roi, & Gouverneur de Perse. de Sardes; il lui représenta que c'étoit une occasion très favorable pour s'emparer de Nare; que si une fois il en étoit le maître, toutes les autres Cyclades se soumettroient d'elles-mêmes; qu'ensuite l'Île d'Eubée, en étant fort près, seroit facile à conquérir, ce qui donneroit au Roi un libre passage en Grèce. Artapherne goûta si fort cette proposition, qu'au-lieu de cent vaisseaux qu'Aristagore avoit demandés, il lui en promit deux cens. pourvu que le Roi approuvât l'entreprise. Le Roi y ayant donné son consentement, Artapherne envoya le printems suivant les vaisseaux qu'il avoit promis, sous le commandement de Mégabate, noble Persan de la famille d'Achemenes. Mais sa commission portant qu'il obéiroit aux ordres d'Aristagore, ce sier Persan ne put souffrir d'être soumis à un Ionien. Cette pique fit bientôt naître entre les deux Généraux une division qui alla si loin, que Mégabate, pour se venger d'Aristagore, sit savoir sous main aux Naxiens ce qui se tramoit contre eux. Sur cet avis, ils pourvurent si bien à leur défense, que les Perses, après avoir employé quatre mois au siège de la capitale de l'Ile, & consumé toutes leurs provisions, surent obligés de se retirer.

Cette entreprise avant ainsi manqué, Mégabate en rejetta toute la faute sur Aristagore, & vint à bout, quelque chose que ce dernier pût alléguer pour sa désense, de le décrier auprès d'Artapherne, qui condamna Aristagore à payer tous les fraix de la guerre, & lui fit entendre en même tems que ces fraix seroient exigés avec la dernière rigueur. Comme il étoit hors d'état de payer une si grosse somme, il sentit que l'affaire entraîneroit non seulement la perte de son Gouvernement, mais aussi son entière ruine. Cette pensée lui fit naître celle de se révolter contre le Roi, comme le seul moyen de se tirer de cet embarras. A peine eut-il formé ce dessein, qu'il y fut confirmé par un messager de la part d'Hystièe \*. Ce dernier, après 2voir demeuré quelques années à la Cour de Perfe, dégoûté des manières Persanes, & desirant de retourner dans son Pays, donna ce conseil à dristagore, comme le moyen le plus apparent de parvenir à ses fins. Il se flattoit qu'en cas qu'il s'élevât quelques troubles en Ionie, il pourroit engager Darius à l'envoyer en ce Pays-là pour les appaiser, ce qui arriva effectivement. Des-qu'Aristagore vit ses desseins appuyés des ordres d'Hystiee, il les communiqua aux Chefs des Ioniens, qu'il trouva très disposés à entrer dans

(1) Herodot. L. V. c. 36. Ppp

Tome III.

<sup>\*</sup> Hystice, voulant communiquer son projet à Aristagore, & ne sachant comment s'y prendre, à cause que tous les passages pour se rendre en Ionie étoient bien gardés, coupa les cheveux à un de ses serviteurs en qui il avoit le plus de confiance, & après avoir tracé le message sur sa tête, il le garda à Suse jusqu'à ce que ses cheveux sussent d'une certaine longueur. Ensuite il l'envoya à Milet sans autre instruction, que de dire à Aristagore de iui couper les cheveux, & de lire ce qui étoit écrit sur sa tête (1).

Histoire de Perfe.

Section ses vues. Ainsi il se détermina absolument à la révolte, & ne songea plus

qu'à préparer les moyens de la faire réussir (a).

L'année suivante Aristagore, pour que les Ioniens fussent plus fortement attachés à fon parti, leur rendit la liberté, & les rétablit dans tous leurs privilèges. Il commença par Milet, où il renonça à fon autorité, & la remit entre les mains du Peuple. Il parcourut ensuite toute l'Ionie, où par fon exemple & par fon crédit il engagea tous les autres petits Princes, que les Grecs d'alors apelloient Tyrans, à faire la même chose. De cette manière les ayant tous unis dans une Ligue commune, dont il se fit déclarer Chef, il leva l'étendart de la révolte contre le Roi, & fit de grands

préparatifs de guerre par mer & par terre.

Dans la vue de pousser cette guerre avec plus de vigueur, il se rendit à Lacédémone au commencement de l'année suivante, pour faire entrer cette ville dans fes intérêts. Mais n'ayant pu persuader à Cléomène \*, qui étoit en ce tems-là Roi de Lacédémone, de lui envoyer quelque secours, il passa à Athènes, où il recut un accueil plus favorable. Il eut le bonheur d'y arriyer dans un tems où les Athéniens étoient disposés à accepter tout ce qui pouvoit leur être proposé contre les Perses, contre qui ils étoient extrêmement irrités à l'occasion suivante. Hippias, fils de Pisistrate, Tyran d'Athènes, ayant été banni de cette ville environ dix ans auparavant, après avoir inutilement tenté plusieurs moyens pour s'y rétablir, se rendit enfin à Sardes auprès d'Artapherne; & s'étant insinué dans sa faveur, il fit tout ce qui étoit en son pouvoir pour l'irriter contre les Athéniens. Ces derniers, en ayant eu avis, lui envoyérent des Ambassadeurs à Sardes, pour le prier de

### (a) Herodot. L. V. c. 35, 36.

\* Cléomène étant convenu d'un licu pour l'entrevue, Aristagore lui représenta que les Ioniens étoient leurs compatriotes; que ce seroit un honneur pour Sparte, la plus puissante ville de la Grèce, de concourir au dessein de les rétablir dans leur liberté; que les Perses, leurs ennemis communs, étoient une Nation riche & peu belliqueuse, que les Lacedémoniens vaincroient aisément; que vu les dispositions présentes des Ioniens, ils pourroient porter leurs armes jusqu'à Suse, capitale de la Monarchie de Perse. Il lui montra en même tems fur une petite table d'airain, qu'il avoit apportée avec lui, tous les Peuples & toutes les villes par où il falloit passer. Cléomène prit trois jours pour délibérer. Quand ce terme sut expiré, il demanda à Aristagore combien il y avoit par mer depuis la côte d'Ionie jusqu'à la ville où le Roi faisoit sa résidence. Aristagore, quoique très habile homme & bien supérieur à tous égards à Cléomène, fit, comme notre Auteur le remarque, une faute grossière en répondant à cette demande; car voulant attirer les Lacédémoniens en Asie, il auroit du diminuer la distance de l'Ionie à Sufe, au-lieu qu'il dit qu'il y avoit pour trois mois de chemin. Cléamène effrayé d'une telle proposition, sui ordonna de fortir de Sparte avant le coucher du Soleil, & se retira. Mais Aristagore, ayant pris en main une branche d'olivier, à la manière des Supplians, le suivit jusques dans sa maison, & employa pour se le rendre favorable une autre voie, qui fut celle des présens: cependant avant que de faire aucune tentative à cet égard, il le pria de faire sortir de la chambre sa sille Gorgo, enfant de 8 à 9 ans. Cleomène lui ayant dit qu'il pouvoit parler fans crainte devant l'enfant, il commença par offrir dix talens, & allant toujours en augmentant il poussa ses jusqu'à cinquante; ce que l'enfant n'eut pas plutôt entendu qu'elle s'écria, Fuyez, mon père, fuyez, cet Etranger vous corrompra. Cléomène charmé de l'exhortation de sa fille se retira, &. ordonna à Aristagore de sortir de ses Etats (1).

#### (1) Herodot, L. V. C. St.

ne pas ajouter foi à ce que leurs proscrits pouvoient dire à leur desavanta.

Section ge. Artapherne répondit que s'ils souhaitoient d'avoir la paix, ils devoient lV.

rapeller Hippias; & cette réponse mit les Athéniens en sureur contre les Perfes. Aristagore, étant arrivé à Athènes dans cette conjoncture, obtint sans peine tout ce qu'il demanda, & les Athéniens résolurent d'envoyer au plu-

tôt vingt vaisseaux au secours des Ioniens.

Les Ioniens ayant enfin rassemblé toutes leurs forces, assistés de vingt vaisseaux d'Athènes & de cinq d'Erétrie ville de l'Île d'Eubée, firent voile pour Ephèse; & y ayant laissé leurs vaisseaux, ils prirent par terre la route de Sardes, dont ils se rendirent maîtres sans peine. Comme la plupart des maisons de cette ville étoient construites de roseaux, un soldat Ionien ayant mis par hazard le feu à une maison, la flamme gagna les autres, & réduisit toute la ville en cendres. Après cet accident, les Perses & les Lydiens avant rassemblé leurs forces, & d'autres se hatant de venir à leur secours, les Ioniens comprirent qu'il étoit tems de songer à la retraite, d'autant plus qu'ils n'avoient pas pu se rendre maîtres de la citadelle. Ainsi ils marchérent avec toute la diligence possible pour regagner leurs vaisseaux à Ephèle; mais avant que d'arriver à cette ville, ils furent atteints par les Perses, & presque entièrement désaits. Les Athéniens qui échappérent en cette occation, s'embarquérent au plus vite, & de retour chez eux ne voulurent plus prendre aucune part à cette guerre. Cependant on peut dire que l'imprudence qu'ils eurent de s'en mèler, fut la cause de la guerre qui desola pendant plusieurs générations les Grecs & les Perses, & qui finit par la destruction de l'Empire de ces derniers.

Darius, ayant appris l'incendie de Sardes, & fachant la part que les Athéniens y avoient eue, résolut dès ce tems-là de faire la guerre à la Gréce; & asin que ce dessein ne s'effaçât point de sa mémoire, il ordonna à un de ses Officiers de lui dire à haute voix chaque jour lorsqu'il prendroit son repas, Souvenez-vous des Athéniens. Dans l'incendie de Sardes, le l'emple de Cybele, la Déesse du Pays, sut consumé avec le reste de la ville; & cet accident servit ensuite de prétexte aux Perses pour mettre le seu à tous les Temples qu'ils trouvérent dans la Grèce. Mais nous aurons occasion de marquer dans la suite le véritable motif qui les porta à cette action (a).

Cependant les Ioniens, malgré la défection des Athèniens, & l'échec confidérable qu'ils venoient de recevoir, ne perdirent point courage, & pousférent toujours leur pointe. Leur Flotte fit voile vers l'Hellespont & la Propontide, & réduisit Byzance & la plupart des autres villes Grecques situées de ce côté-là. Après quoi au retour ils firent une descente en Carie, & obligérent les Cariens à se joindre à eux dans cette guerre. Ceux de Cypre entrérent dans la même ligue, & se révoltérent ouvertement contre les Perses. Les Généraux Persans, qui commandoient en ces quartiers, voyant que la révolte commençoit à devenir universelle, rassemblérent les troupes qu'ils avoient en Cilicie & dans les Provinces, & ordonnérent en même tems aux Phéniciens de les venir secourir avec toutes leurs forces navales.

I pe

IV. Histoire de Perse.

Sterron Les Joniens, en voulant gagner Cypre, rencontrérent la Flotte Phénicienne & la défirent. Mais dans ces entrefaites les troupes Persanes, qui avoient mis pié à terre en Cypre, remportérent une grande victoire sur les rebelles, & tuérent dans l'action Aristagore, le chef & le prémier auteur de la révolte; ainsi l'avantage que les Ioniens tirérent de la défaite des Phéniciens sur mer sut peu considérable, & n'empecha pas que les habitans de Cypre: ne rentrassent sous l'obéissance des Perses (a).

Après la réduction de Cypre, Daurise, Hymée & Otane, trois Généraux Persans, tous gendres de Darius, ayant partagé leurs forces en trois: corps, marchérent contre les révoltés. Daurise prit son chemin vers l'Hel. despont, & de-là, après s'être emparé de Places appartenant aux rebelles, il: alla attaquer les Cariens, qu'il défit dans deux batailles confécutives; mais: après ces heureux succès, ayant été attiré dans une embuscade, il fut tué. avec plusieurs Seigneurs Persans, & toute son Armée taillée en pièces. Hymée, après avoir pris la ville de Cye, en Mysie, réduisit toute la côte d'Ilion; mais étant tombé malade à Troas, il y mourut peu de tems après.

Artapherne & Otane, avec les autres Généraux de Perse, voyant que Milet étoit le centre de la confédération Ionienne, résolurent d'y conduire toutes leurs forces, persuadés que s'ils pouvoient emporter cette ville, toutes les autres se soumettroient d'elles-memes. En conséquence de cette réfolution, ils entrérent en Ionie & en Etolie, où étoient les principales forces des Confédérés, & prirent Clazomène en Ionie & Cyme en Eolie; ce qui porta un si terrible coup à toute la confédération, qu'Aristagore, ne se trouvant plus en état de faire tête à l'ennemi, résolut de quiter Milet, & de pourvoir à sa sureté en se retirant dans quelque endroit éloigné. Dans cette vue s'étant embarqué avec ceux qui voulurent bien le suivre, il fit voile vers la Rivière de Strymon en Thrace, où il s'empara du territoire de Mircine, que Darius avoit donné autrefois à Hystièe. Mais quelque tems après, pendant qu'il assiégeoit une Place située hors du territoire que nous venons de nommer, il fut tué par les Thraces, & toute son Armée eut le malheur d'être taillée en pièces. A son départ de Milet, il laissa le gouvernement de cette ville entre les mains de Pythagoro, citoyen d'un mérite distingué, qui étant informé qu' Artapherne & Otano vouloient réunir toutes leurs forces contre Milet, convoqua une assemblée générale des Ioniens. Ils convinrent dans cette assemblée, de ne point mettre d'Armée en campagne, mais de fortifier Milet, & de la pourvoir de tout ce qui étoit nécessaire pour soutenir un siège, & de rassembler toutes leurs forces pour combattre les Perses fur mer, leur habileté dans la marine leur faifant espérer qu'ils auroient l'avantage dans un combat naval. Leur rendez-vous fut à Lade, petite lle vis-à-vis de Milet, où ils se trouvérent avec 353 vaisseaux. A la vue de cette Flotte, les Perses, quoique plus forts de la moitié, craignirent l'évènement du combat, & l'évitérent jusqu'à ce que par leurs émissaires ils eussent débauché la plupart des confédérés, & les eussent engagés à se retirer: desorte que quand on en vint aux mains, ceux de Samos, de Lesbos .

bos, & plusieurs' autres, firent voile pour retourner dans leur Pays, & la Secrion. Flotte conféderée ne se trouva forte que d'une centaine de vaisseaux. Aussi ne put-elle saire aucune résistance, & sut presque entièrement détruite. La Histoire ville de Milet sut immédiatement après assiégee par terre & par mer, prise de Purse. & ruinée: ce qui arriva six ans après la revolte d'Aristagore. Toutes les autres villes qui s'étoient rebellées, rentrérent dans le devoir, foit volontairement, soit par force. Ceux qui firent quelque résistance, furent traités comme on les en avoit menaces. Les jeunes gens les mieux faits furent rendus propres à servir dans le Palais du Roi, & toutes les Filles suvent envoyées en Perse. Les villes, de même que les Temples, devinrent la proje des flammes. Telles furent les calamités que leur attira la révolte où l'ambition d'Aristagore & d'Histile les avoit engagés (a).

Ce dernier eut aussi sa part dans le malheur géneral. Car avant été pris par les Perses, il sut conduit à Sardes, où Artapherne le sit crucifier sur le champ, sans en demander la permission à Darius, de peur que son affection pour Hystiee ne le portat à laisser en vie un homme aussi dangereux. & aussi propre à susciter de nouvelles affaires aux Perses. La suite sit voir que la conjecture d'Artapherne n'étoit pas sans sondement; car des-que la tete d'Hystile eut été apportée à Darius, il témoigna beaucoup de mécontentement contre les auteurs de sa mort, & sit enterrer honorablement cette tête, comme les restes d'un homme à qui il avouoit avoir les dernières obligations. Hystiée étoit l'homme de son siècle le plus hardi, le plus inquiet, & le plus entreprenant : tous les moyens lui paroissoient bons pourvu qu'ils l'aidassent à parvenir à son but: l'intérêt & l'ambition étoient les seules règles qui dirigeoient sa conduite, & ce sut à cette ambition & à cet intéret qu'il sacrifia le bien de sa Patrie & la vie de ses Concitoyens & de ses Amis. Mais nous le verrons encore reparoître sur la scène dans l'Histoire d'Ionie & des Colonies Grecques en Asie.

La Flotte Phénicienne ayant subjugué toutes les Iles de la côte d'Asie, Darius rapella tous ses autres Genéraux, & envoya Mardonius fils de Gobrias, dition conjeune Seigneur Persan qui venoit d'épouser une de ses filles, pour comman. tre la Grèder en Chef dans toutes les parties maritimes de l'Asie, avec ordre de faire une invasion dans la Grèce, & de châtier les Athéniens & les Erétriens pour l'incendie de Sardes. Mardonius ayant rassemblé dans l'Hellespont les forces destinées à cette expédition; marcha avec l'Armée de terre par la Thrace en Macédoine, & donna ordre à sa Flotte de se saissir prémièrement de Thase, & puis de le suivre en côtoyant l'Armée de terre, afin qu'ils pussent se prêter la main & agir de concert. A son arrivée en Macedoine, tout le Pays, intimidé par sa puissance, se soumit : mais sa Flotte, ayant voulu doubler le promontoire du Mont Athos, pour gagner les côtes de la Macédoine, fut entièrement dispersée par une violente tempête, qui absma plus de 300 vaisseaux, & fit périr 20000 hommes. Son Armée de terre recut dans le même tems un échec guères moins fatal. Car comme elle campoit dans un lieu mal fortifié, les Bryges, Peuple de Thrace, tombérent de nuit

(a) Herodot, abi supr. c. 31-33.

IV. Histoire de Perje.

Section sur le camp des Perses, en firent un grand carnage, & blessérent Mardonius lui-meme. Tous ces mauvais fuccès obligérent bientôt après ce Général à reprendre le chemin de l'Asie, sans avoir retiré de son expédition aucun avantage pour son Maître, ni aucun honneur pour lui-même (a)

Darsus ayant appris la défaite de Mardonius, & attribuant ce malheur à fon peu d'expérience, jugea à propos de le rapeller, & mit à sa place deux autres Généraux, Datis Mède de nation, & Artapherne fils d'Artapherne son frère qui avoit été Gouverneur de Sardes. Mais avant que de faire de nouvelles tentatives pour envahir la Grèce, il voulut sonder les Grecs, & savoir quelle étoit à son égard la disposition des différens Etats de la Grèce. Dans cette vue il envoya des hérauts dans toutes les villes, pour demander en son nom la terre & l'eau. A l'arrivée de ces hérauts, plusieurs villes Grecques, craignant la puissance des Perses, se soumirent à ce qui leur étoit commandé. De ce nombre furent les habitans d'Egine, petite Ile située vis-à-vis & tout près d'Athènes. Mais les hérauts qui allérent à Sparte & à Athènes, n'y furent pas reçus si favorablement: l'un fut jetté dans un puits, & l'autre dans une fosse profonde, avec ordre de prendre de-la de l'eau & de la terre. Ce fut dans la chaleur de leur prémier ressentiment que ceux d'Athènes & de Sparte firent cette action, dont ils eurent honte après, & qu'ils regardérent eux-mêmes comme une violation manifeste du Droit des Gens. Aussi envoyérent-ils des Ambassadeurs à Suse au Roi de Perfe, pour témoigner à ce Prince qu'ils étoient prêts à lui donner la satisfaction qu'il exigeroit pour expier l'affront fait à ses hérauts. Darius, satisfait de cette soumission, renvoya les Ambassadeurs chez eux, quoique ceux de Sparte se fussent offerts volontairement pour expier comme victimes l'attentat commis par leurs compatriotes (b).

Darius, ne perdant point de vue la conquête de la Grèce, fit partir en hâte ses Généraux Datis & Artapherne. Leurs ordres portoient de mettre au pillage Erétrie & Athènes, d'en bruler toutes les maisons & tous les Temples, d'en faire prisonniers tous les habitans, & de les envoyer à Darius; & pour cet effet ils s'étoient munis d'un grand nombre de chaînes. Les deux Généraux, après avoir marqué Samos pour le lieu du rendez-vous de la Flotte, mirent à la voile avec 600 Vaisseaux, & une Armée de 500000 hommes (c), prenant leur route vers l'Ile de Naxe, dont ils se rendirent maîtres sans peine. Les Perles réduisirent en cendres la Capitale & tous les Temples, tant de cette Ile que de toutes les autres lles de la Mer Egée. Ensuite ils firent route vers Erétrie ville de l'Eubée, qu'ils emportérent après un siège de sept jours, par la trahison d'Euphorbe & de Philagre, deux des principaux habitans. Ayant pris Erétrie, pillé la ville, mis le feu aux Temples pour venger l'incendie de ceux de Sardes, & chargé, conformément à leurs ordres, tous les habitans de fers, ils s'avancérent vers l'Attique.

Hippias fils de Pisistrate, qui, comme nous l'avons rapporté ci-dessus, s'étoit réfugié chez les Perses, les conduisse, quand ils eurent mis pié à terre,

<sup>(</sup>a) Herodot. L. VI. c. 43-45.

<sup>(</sup>b) Idem L. VII. c. 133-

<sup>(</sup>c) Plutarch, in Moral, p. 829.

terre, dans les Plaines de Marathon. Etant-là ils envoyérent des hérauts à Section Athènes, pour informer les habitans de cette ville du fort d'Erêtrie, espérant que l'effroi causé par cette nouvelle obligeroit la ville à se rendre sur Histoire le champ. Les Athéniens avoient envoyé à Lacedemone demander du secours de Perse. contre l'ennemi commun, qui leur fut accordé, mais qui ne put partir que quelques jours après, à cause d'une coutume ancienne & superstitieuse, qui désendoit aux Lacédémoniens de se mettre en marche avant la pleine Lune. Aucun de leurs autres Alliés n'ofa les fecourir, tant étoit grande la frayeur répandue par l'Armée des Perses. Il n'y eut que ceux de Platee qui leur amenérent mille soldats. Dans cette extrémité les Athéniens armérent jusqu'à leurs esclaves, ce qui ne s'étoit point encore pratiqué jusqu'alors.

L'Armée Persane, commandée par Datis, consistoit en 100000 hommes d'Infanterie & en 10000 Chevaux; au-lieu que celle des Athèniens ne montoit en tout qu'à 10000 hommes. Elle étoit conduite par dix Chefs, dont l'un étoit Miltiade, qui reviendra plus d'une fois sur la scène dans l'Histoire de la Grèce. Ces dix Chefs devoient commander l'un après l'autre chacun un jour. Il y eut une grande dispute parmi eux, pour savoir s'il valoit mieux hazarder le combat, ou attendre l'ennemi dans la ville. Tous furent du dernier sentiment, à l'exception de Miltiade, qui soutint que l'unique moyen de relever le courage de leurs troupes, & de jetter la terreur parmi celles des ennemis, étoit de s'avancer vers elle avec un air de confiance & d'intrépidité. Aristide, convaince de la vérité de l'opinion de Miltiade, l'appuya fortement, & y sit revenir quelques-uns des autres Chefs. Callimague, qui s'étoit d'abord révolté contre une entreprise si téméraire en apparence, se rangea pareillement à l'avis de Miltiade, & la bataille fut réfolue.

Tous les Chefs qui avoient été pour la bataille, quand leur jour de commander l'Armée fut venu, remirent le commandement à Miltiade, l'amour du Bien public étouffant en eux tout sentiment de jalousie; mais quoique Miltiade acceptât le pouvoir qui lui étoit conféré, il ne voulut pas cependant en faire usage, & attendit que son propre jour sût venu. Pour-lors il tâcha de regagner par l'avantage du poste, ce qui lui manquoit du côté du nombre. Il rangea son Armée au pié d'une montagne, asin d'oter à l'ennemi le moyen de l'envelopper, ou d'attaquer l'arrière-garde. Il fit jetter fur les deux côtés de grands arbres, qu'il avoit fait couper exprès, afin de couvrir ses flancs, & de rendre inutile la Cavalerie des Perses. Toutes cho- Bataille ses étant ainsi disposées, & le Sacrifice, suivant l'usage des Grecs, achevé, de Mara-Miltiade, sans attendre que les Perses l'attaquassent, fit donner le signal de thon. la bataille. Les Athéniens, dont le front, quoiqu'aussi large, étoit cependant du Déluge beaucoup plus foible que celui des Perles, mais dont la principale force é- 2508. A. toit vers les ailes, attaquérent l'ennemi avec un courage au-dessus de tout ce vant J. C. qu'on peut dire. Les Perses attribuérent leur action à un principe de folie 491. ou de desespoir, les Athéniens étant en si petit nombre, & n'ayant absolument point de Cavalerie.

Après un combat rude & opiniâtre, les Perses & les Saces pénétrérent jusques dans le centre de l'Armée Athénienne, ayant tourné tous leurs efforts

Secrion de ce côté-là. Le corps de bataille étoit commandé par Aristide & par Thémi/tocle, qui, avec un courage intrépide, tinrent longtems tête à toute Histoire l'Armée Persane, mais qui furent enfin contraints de plier. Dans ce mode Perfe. ment les deux ailes victorieuses vinrent au secours de ceux qui formoient le corps de bataille, & qui commençoient à se rompre après s'être battus en retraite pendant quelques heures. A leur arrivée tout changea de face. Ils prirent les ennemis en flanç, les mirent en déroute, & les obligérent à se retirer du côté de leur Flotte. Ces Athéniens les y poursuivirent, prirent fept de leurs vaisseaux, & mirent le feu à un bien plus grand nombre. Les Athéniens perdirent dans cette journée quelques hommes d'un mérite distingué, parmi lesquels se trouvérent Callimaque & Stasilée, deux des Chefs, & seulement 200 soldats; au lieu que les Perses laissérent 6000 morts sur le champ de bataille, fans compter un grand nombre d'autres qui périrent en fuyant, ou qui furent confumés par le feu qu'on mit aux vaitleaux. Hippias fut tué dans le combat. Cet ingrat & perfide citoyen, pour recouvrer l'injuste domination que son pére Pisstrate avoit usurpée, s'étoit mis à la tête de ceux qui étoient venus dans le dessein de réduire en cendres la ville qui lui avoit donné naiffance (a). Immédiatement après la bataille, un foldat Athénien, tout couvert de sang, courut de toutes ses forces à Athènes, pour porter à ses concitoyens l'heureuse nouvelle de la victoire remportée à Mara-Quand il fut arrivé à la maison où les Magistrats étoient assemblés, il se trouva si excédé de lassitude, qu'après avoir dit ces mots, Réjouissez-vous, nous sommes vainqueurs, il tomba mort à leurs piés (b). Les Perses avoient tellement compté sur la victoire, qu'ils avoient apporté du marbre à Marathon, pour y ériger un Trophée. Les Athéniens se faissirent de ce marbre, & en firent faire par le fameux Phidias une Statue à l'honneur de la Déesse Némesis, Vengeresse des actions injustes (c) \*. La

(a) Herodot. L. VI. c. 102-120. (c) Paus. L. I. p. 62. (b) Plutarch. de Glor. Athen.p. 347.

\* Justin affirme (1) que les Perjes perdirent en cette occasion 200000 hommes, dont une partie se nova, & dont l'autre partie sut tuée par l'ennemi : mais nous aimons mieux nous en rapporter à Hérodote, qui a vécu peu de tems après, & qui dit que dans la bataille il y eut 6300 Perses de tués & 192 Athéniens. Toute l'Armée Persane, suivant Valère Maxime (2), confissoit en 30000. Flutarque (3) semble adopter ce dernier nombre. Justin 4) & Orose en mettent 600000. Emilius Probus (5) compte que l'Armée Perfane étoit forte de 100000 Fantaffins, & de 10000 Chevaux. Les Athéniens, suivant Justin & Orose, avoient 11000 hommes, en y comprenant les 1000 foldats de Platie. Cette grande victoire, si nous en croyons Plutarque (6), fut remportée le sixième jour du troissème mois dans le Calendrier Attique, après le folstice d'Eté, Fhanippe étant alors Préteur à Athènes, c'est-à-dire, la troisième année de la 72. Olympiade, quatre ans avant la mort de Darius, suivant Sulpice Sévère (7), & dix ans avant que Xerxes passat dans la Grèce, au rapport de Thucydide (8). La plupart des Auteurs disent qu'Hyppias sut qué dans cette bataille; mais Suidas assure qu'il mourut dans l'Île de Lemnos. Thémistocle, dont le non devint si fumeux dans la suite, commenca ici fon prémier apprentisfige dans le métier de la Guerre. Nous ne faurions ômettre idi l'action glorieuse de Cinégire, soldat d'Athènes, qui ayant eu d'abord la main droite, puis la gauche, coupées dans le tems qu'il táchoit d'empêcher un vaisseau ennemi de démarer, s'y attacha encore avec les dents sans vouloir quiter prife.

(1) Justin L II. c. 9. (2) Vil Mix. L V c. 8. (3) Plurareli in Paral.

(s) Emil. Prob. in Miltiad. (6) Plutarch. in Camil.

(7) Sulpic. Sever. Hift. Sact. L. II. (8) Thucyd. L. I.

Histoire

La Flotte Persane, après cette défaite, au-lieu de prendre le chemin des Section Iles pour regagner l'Asie, doubla le Cap de Sunium, dans la vue de surprendre Atiènes avant que les Athéniens pussent y être arrivés. Mais ceux-ci, informes de leur dessein, quitérent les Plaines de Marathon, & firent tant de Perse. de diligence qu'ils arrivérent à Athènes avant la Flotte de l'ennemi; ainsi le dessein des Perses avorta (a). Datis & Artapherne, à leur retour en Asie, pour paroître avoir tiré quelque avantage de leur expédition, envoyérent à Suse les prisonniers qu'ils avoient fait à Erétrie. Darius avoit marqué auparavant une extrême ressentiment contre les Erétriens, qu'il regardoit comme les prémiers auteurs de la guerre; mais dès-qu'il les eut en son pouvoir, bien loin d'aggraver leur infortune, il les envoya habiter un village du Pays de Cissie, qui n'étoit qu'à une journée de Suse (b). Ce fut en ce même endroit qu' Apollonius de Tyane (c) trouva de leurs descendans un grand nombre de siècles après.

Dès-que le jour de la pleine Lune fut passé, les Lacédémoniens se mirent en chemin avec 2000 hommes, & arrivérent sur les frontières de l'Attique en trois jours, dans lesquels ils firent 1200 stades de chemin (d), tant étoit grande leur ardeur de se trouver à la bataille: mais une vaine & ridicule superstition les empêcha d'avoir part à l'action la plus glorieuse dont il soit parlé dans l'Histoire, la bataille ayant été donnée la veille. Ils ne laissérent pas d'aller jusqu'à Marathon, dont ils virent les campagnes couvertes de corps morts. Après avoir félicité les Athéniens sur l'heureux suc-

cès de la bataille, ils s'en retournérent chez eux (e). Quand Darius apprit la défaite de son Armée, bien loin de se laisser décourager par ce desastre, il ajouta la journée de Marathon à l'incendie de Sardes, comme un nouveau motif pour continuer la guerre avec plus de vigueur. Ainsi il se détermina à se mettre à la tête de son Armée, & envoya ordre à tous ses sujets dans toutes les Provinces de son Empire de l'accompagner dans cette expédition. Mais après qu'il eut employé trois ans à faire les préparatifs nécessaires, la révolte de l'Egypte donna occasion à une nouvelle guerre, qui déconcerta un peu les mesures de Darius: cependant, comme il lui en auroit trop couté de renoncer à son expédition contre les Grecs, il résolut d'employer une partie de ses troupes pour réduire l'Egypte, & de tomber lui-même en personne sur la Grèce avec le gros de son Armée \*; mais dans le tems que tout étoit prêt pour ces deux expéditions,

(a) Herodot. L. VI. c. 102-120.

(d) Ifocr. in Paneg. p. 113. (e) Id. ibid.

(b) Idem c. 29. (c) Philostrat. L. I. 17.

\* Diodore de Sicile (1) semble insinuer, que Darius alla lui-même en Egypte pour domter les rebelles, & qu'il en vint à bout. Cet Historien raconte que ce Prince voulant faire mettre en Egypte sa statue avant celle de sesostris, le Grand-Prêtre des Egyptiens lui dit qu'il n'avoit pas encore égalé la gloire de ce Conquérant; & que le Roi, bien loin d'être choqué de cette liberté, répondit qu'il tâcheroit de le surpasser. Diodore ajoute que Darius eut plusieurs entretiens avec les Prêtres Egyptiens concernant la Religion & le Gouvernement, & qu'ayant appris d'eux avec quelle douceur leurs anciens Rois traitoient leurs sujets, il s'é-

Histoire . de Perse.

Section il s'éleva une grande dispute entre ses enfans au sujet de la succession à l'Empire. Selon un ancien usage des Perses, leur Roi étoit obligé, avant que d'aller à la guerre, de nommer son Successeur: coutume sagement établie pour prévenir les inconvéniens qui accompagnent l'incertitude touchant celui qui doit monter sur le trône. Darius se crut d'autant plus obligé de se prêter à cet usage, qu'il étoit déjà avancé en âge, & que deux de ses fils fembloient avoir de justes droits à la couronne. Ce Monarque avoit trois fils de sa prémière femme fille de Gobryas, tous trois nés avant qu'il parvînt à la couronne; & quatre autres d'Atosse, fille de Cyrus, qui étoient nés depuis qu'on l'avoit choisi pour Roi. Artabazane étoit l'ainé des prémiers, & Xerxès des feconds. De ces deux compétiteurs à la couronne, Artabazane, apellé par Justin Artémène, alléguoit qu'étant l'ainé de tous ses frères, l'usage constant de toutes les Nations lui ajugeoit la succession préférablement à tout autre. Xerxès repliquoit qu'il étoit fils de Darius par Atosse fille de Cyrus, qui avoit fondé l'Empire des Perses, & qu'il étoit bien plus juste que la couronne de Cyrus tombât à un de ses descendans, qu'à un autre qui ne l'étoit pas. Darius ne s'étoit pas encore déclaré en faveur d'aucun des deux, quand Démarate, Roi de Sparte, chassé de son Pays par ses sujets, arriva à Suse. Ce Prince suggéra à Xerxès un autre argument: c'est qu'il étoit né dans le tems que son père occupoit le trône, au-. lieu qu' Artabazane étoit venu au monde lorsque son père n'étoit encore qu'homme privé; & qu'ainsi la couronne lui appartenoit à lui, fils ainé du Roi, & point à Artabazane, fils ainé de Darius. Il appuya ce raisonnement de l'exemple des Lacedémoniens, qui excluoient du trône les enfans nés avant que leurs pères fussent Rois. Ces raisons parurent si justes à Darius, qu'il déclara Xerxès héritier présomtif de la Couronne. Notre Auteur est de sentiment, que ce qui détermina Darius en cette occasion, ne fut pas tant la force des argumens allégués, que celle de l'inclination que ce Prince avoit pour Atoffe (a) \*. La:

# (a) Herodot. L. VII. c. 2. &. 3.

toit appliqué, après son retour en Perse, à se former sur leur modèle. Mais Hérodete, plus digne de foi en cela que Diodore, marque seulement que Darius résolut d'attaquer en même tems l'Egypte & la Grèce, la dernière en personne, & l'autre par un détachement de

fon Armée.

\* Justin & Plutarque (1) placent cette dispute après la mort de Darius, & tous exaltent la conduite prudente que les deux frères tinrent dans une occasion si délicate. Suivant eux Artabazane étoit absent quand Darius mourut. Xerxès prit aussi-tôt les marques de la Royauté. & en exerça les fonctions; mais des que son frère fut de retour, il quita le diadême & la thiare, alla au devant de lui, & le combla d'honnêtetés. Ils convinrent de prendre pour arbitre de leur différend leur oncle Artabaze, & de s'en rapporter sans appel à son jugement. Pendant tout le tems que dura cette dispute, les deux frères vécurent dans la plus parsaite intelligence; & quand Artabaze eut prononcé en faveur de Xerxès, celui-ci n'infulta pas 2 Artabazane, qui d'un autre côté, bien loin de témoigner le moindre mécontentement, se prosterna devant Xerxès, le reconnoissant pour son Maître, & le plaça de sa propre main sur le trône. Depuis ce tems il demeura toujours attaché aux intérêts de son frère, & mourut à son service dans la bataille de Salamine.

#### (1) Juftin.L. II, c. 10. Plutarch, de Frat. Amer. p. 448.

La succession étant ainsi règlée, & toutes choses se trouvant prêtes pour Secrion attaquer l'Egypte & la Grèce, Darius mourut la seconde année de la révolte d'Egypte, après un règne de 36 ans. Ce Prince étoit doué de plusieurs excellentes qualités; & les Anciens ont relevé par de grands éloges sa sagesse, de Perse. sa clémence & sa justice. L'Ecriture Sainte le dépeint comme un Ami du Peuple de Dieu, par la protection duquel ce Peuple ne trouva plus d'obstacle dans la construction du Temple à Jérusalem. Sa bienveillance envers les Juifs sut récompensée par de nombreux descendans, un long règne, & une grande prospérité. Car quoique ses expéditions contre les Soythes & contre les Grecs ayent été malheureuses, il ne laissa pas de prospérer dans ses autres entreprises, ayant non seulement affermi l'Empire de Cyrus, que la mauvaise conduite de Cambyse & l'usurpation de Smerdis avoient ébranlé, mais aussi reculé les frontières de ses Etats, en y ajoutant l'Inde, la

Xerxès ayant succédé à son père, employa la prémière année de son règne à continuer les préparatifs que son père avoit commencés pour la réduction de l'Egypte. Il confirma aux Juifs tous les privilèges qui leur a- du Déluge voient été accordés par son père, & particulièrement celui qui leur assignoit 2514. Ale tribut de Samarie, pour acheter les victimes qu'ils devoient offrir dans le vant J. C.

Thrace, la Macédoine, & les Iles de la Mer Ionienne (a) \*.

Temple (b).

La seconde année de son règne il marcha contre les Egyptiens; & après avoir subjugué les rebelles, appesanti le joug de leur servitude, & donné le gouvernement de cette Province à son frère Achamenes, il revint à Suse. Enflé de ce succès contre les Egyptiens, il résolut d'envahir la Grèce. Mais avant que de s'engager dans une entreprise de cette importance, il crut devoir assembler son Conseil, & prendre l'avis des plus illustres personnages de sa Cour. Quand ils furent assemblés, il leur proposa le dessein qu'il avoit d'envahir la Grèce, & leur fit part des motifs qui l'animoient à cette entreprise †.

Mar-

(e) Eldr. IV. Aggée. Zach.

(b) Joseph. Antiq. L. XI. c. 5.

\* Les Juifs (1) ont une tradition, qui porte que les Prophètes Aggée, Zacharie & Maleebie sont morts la dernière année du règne de Darius, & qu'à leur mort l'esprit de prophétie cessa parmi les Juifs, par où surent closes la vision & la prophétie, suivant la prédiction de Daniel (2). Ils ajoutent, fondés sur la même tradition, que le Royaume de Perse prit sin cette même année; car ils confondent ce Darius avec l'autre, qui fut vaincu par Alexandre; & prétendent que l'Empire Person n'a subsisté que 52 ans, dont voici le calcul. Darius le Mède regna un an; Cyrus trois; Cambyse, suivant eux l'Assuérus qui épousa Es-sber, 32 ans. Ils prennent le dernier Darius pour le même qu'Artaxerxes, qui envoya Esdras & Nébémie à férusalem. Car, disent-ils, le nom d'Artaxerxes étoit affecté aux Rois de Perse, comme celui de Pharas à ceux d'Egypte. Tout ceci fait voir combien ils sont peu versés dans l'Histoire de Perse, que leur Historien Josephe ne paroit guères avoir mieux sue

† Ces motifs étoient le desir d'imiter ses prédécesseurs, qui tous avoient illustré leur nom & leur règne par de grandes entreprises; l'obligation où il étoit de se venger des Athéniens, qui, sans y être provoqués, avoient attaqué Sardes, & en avoient réduit en cendres les Temples & les Bôcages facrés ; l'ardent desir d'esfacer la honte de la défaite de Marathon; & en-

(1) Abraham Zacutus in Juchas aliique.

(2) Dan. IX. 34.

Qqq 2

IV.

Histoire

SECTION
1V.
Histoire
de. Perse.

0

Mardonius, le même Général qui sous Darius avoit si mal réussi, espérant d'obtenir le commandement de l'Armée, approuva non feulement le dessein du Roi, mais éleva aussi ce Prince au-dessus de tous ceux qui l'avoient précédé, & insista fortement sur la nécessité de venger l'affront fait au nom Persan à Sardes & à Marathon. Le reste du Conseil, remarquant que ce discours flateur plassoit extrêmement au Roi, n'ofa le contredire. & garda le plus profond filence pendant quelque tems. A la fin Artabane oncle du Roi, Prince respectable par son âge & par sa prudence, prit la parole, & fit tous ses efforts pour détourner Xerxès de son dessein: il reprocha aussi à Mardonius son peu de sincérité, & lui sit voir combien il étoit blâmable de vouloir engager les Perses dans une guerre, qu'il ne jugeoit nécessaire que par un principe d'ambition & d'intérêt. Artabane conclut son discours par ces mots. ,, Si l'on se détermine pour la guerre, que ,, le Roi demeure en Perse, & que nos enfans soient déposés entre ses , mains. Pour vous Mardonius, puisque vous le desirez si fortement, mar-, chez à la tête des Armées les plus nombreuses que vous aurez pu amasfer. Si le succès de la guerre est favorable, je consens à être mis à mort ,, avec mes enfans. Que si au contraire le succès est tel que je le pré-, vois, je demande que vous & vos enfans foyez à votre retour condamnés à mort ". Artabane s'étoit exprimé en termes mesurés & respectueux, cependant Xerxès en fut extrêmement offensé. Si vous n'étiez pas mon oncle, lui dit-il, vous porteriez dans l'instant même la juste peine de votre audace. Mais je vous en punirai en vous laissant ici parmi les femmes, à qui vous ne ressemblez que trop, pendant qu'à la tête de mes troupes je marcherai où mon devoir & la gloire m'apellent. Cependant, quand ce prémier mouvement de colère fut passé, il reconnut qu'il avoit eu tort de maltraiter ainsi de paroles son oncle, & n'eut pas honte de réparer sa faute publiquement, avouant que le feu de la jeunesse & son peu d'expérience l'avoient fait manquer à ce qu'il devoit à un Prince aussi respectable qu'Artabane (a). Qu'au reste il se rangeoit à son avis, quoiqu'il eût vu la nuit d'auparavant en songe un Phantôme, qui l'avoit exhorte à entreprendre cette guerre \*. Tous les Perses qui composoient le Conseil, surent ra-

# (4) Herodot. L. VII. c. 6, 7.

sin l'espérance des grands avantages qu'on pourroit tirer de cette guerre, qui seroit suivie de la conquête de l'Europe, le plus riche & le plus sertile Pays de la Terre. Il ajouta que cette guerre avoit déjà été résolue par son père Darius, dont il ne faisoit qu'exécuter les intentions; & sinit son discours en promettant de grandes récompenses à ceux qui se distingueroient dans cette expédition, & témoigna souhaiter que chacun dit librement son avis (1).

\* Herodote raconte que Xerrès résléchissant la nuit sur l'avis d'Artabane, se trouva en

\* Hérodote raconte que Xerxès, réfléchissant la nuit sur l'avis d'Artabane, se trouva en grande perplexité, & conclut à la sin qu'il n'y avoit point. d'avantage à tirer d'une guerre avec la Grèce. Ayant ainsi changé de sentiment, il s'endormit, & vit en songe un homme d'une taille & d'une beauté extraordinaires, qui lui adressa ces mots., Après avoir ordonné aux Perses de rassembler leurs sorces, n'êtes-vous plus dans le desse de les mener en Grèce? Vous avez eu tort de changer de sentiment, & personne n'approuvera ce changement. Ne disse donc pas à exécuter votre prémier projet. "A ces mots le phantôme dispanut. Le lendemain Xerxès, méprisant ce songe, convoqua son Conseil, & déclara qu'il avoit

vis à l'ouïe de ce discours; & après s'être tous prosternés devant le Roi, Section ils releverent à l'envi sa grande prudence. Mais il ne persitta pas longtems dans le même sentiment; & Artabane lui-même, le seul homme qui eut des- Histoire approuvé ouvertement l'expédition, soit qu'il cût été effrayé par un songe, de Perse. ou qu'il craignît la colère du Roi, devint un des plus zèlés partifans de cette guerre (a).

Xerxès ayant ainsi pris son parti, ne voulut rien omettre de ce qui pouvoit faire reussir son dessein. Pour cet effet il sit une alliance avec les Carthaginois, le plus puissant Peuple qui fût alors dans l'Occident, & convint avec eux que pendant que les Perses attaqueroient la Grèce, les Carthagnois tomberoient sur les Colonies Grecques en Sicile & en Italie, pour les empêcher de venir au secours des autres Grecs. Les Carthaginois élurent pour Général Amilear, qui leva non seulement le plus de troupes qu'il put en Afrique, mais avec l'argent que Xerxès lui avoit envoyé, engagea un grand nombre de soldats tires d'Espagne, de Gaule & d'Italie; desorte qu'il assembla une Armée de 300000 hommes, & des Vaisseaux à proportion pour transporter son monde & les provisions nécessaires (b). Ainsi Xerxès, conformément à la prédiction de Daniel (c), ayant par sa puissance & par ses grandes richesses soulevé tous les Peuples du Monde alors connu contre le Royaume de Grèce, c'est-à-dire tout l'Occident, sous le commandement d'Hamilcar, & tout l'Orient sous le sien propre, partit de Suse pour commencer la guerre la cinquième année de son règne, après avoir fait d'immenses préparatifs trois années de suite dans toutes les Provinces de son Empire. De Suse il se rendit à Sardes, qui étoit le lieu du rendez-vous général pour toutes ses forces de terre, pendant que celles de mer s'avançoient aussi le long des côtes de l'Ajie Mineure vers l'Hellespont.

Ce Prince avoit commandé qu'on fît deux choses, avant qu'il arrivât au bord de la Mer. L'une étoit de percer le Mont Athos. Cette Montagne s'avance dans la mer en forme de presqu'île, & tient à la terre par un Isthme d'environ une demi-lieue. La Mer en cet endroit est très orageuse, & la Flotte Persane y avoit autrefois fait naufrage en voulant doubler ce Promontoire. Pour prévenir un pareil malheur, Xerxès fit tailler dans la Mon-

tagne

(a) Herodot. ubi supr. c. 8, 9. &c. (b) Diodor. Sicul. L. XI. p. 1.

(e) Dan. XI. 2.

avoit changé d'avis, & que ses sujets continueroient à goûter les douceurs de la paix. Mais la nuit suivante le même phantôme lui apparut, & lui dit, que s'il ne faisoit pas sans délair la guerre aux Grecs, il éprouveroit une chute aussi promte qu'avoit été son élevation. Le Roi, effrayé de cette seconde apparition, communiqua la chose à Artabane, & le pressa de revétir des habits Royaux, de monter sur le trône, & de passer ensuite la nuit dans son lit. Artabane sit d'abord quelque difficulté de s'asseoir sur le trône du Roi; mais étant pressé par Xerxès, qui croyoit que si le songe venoit des Dieux, Artabane auroit la même vision, il se rendit à la fin, & se revétit des habits Royaux. Comme il dormoit dans le lit du Roi; il vit le même phantôme, qui le menaça des plus grands malheurs, s'il continuoit à s'oppo-fer aux intentions du Roi. Ce songe épouvanta tellement Artabane, qu'il changea d'opinion, croyant qu'il y avoit quelque chose de divin dans ces visions réitérées: ains la guerre contre la Grèce sut résolue (1).

Section IV.

Histoire
de Perse.

tagne un passage assez large pour que deux Vaisseaux à trois rangs de rames pussent le traverser de front. Par ce moyen il sépara du continent les villes de Dion, d'Olophyxe, d'Acrothoon, de Thyse, & de Claone. Hérodote observe que Xerxès sit entreprendre ce travail uniquement par ostentation, & pour immortaliser son nom, pussqu'il auroit pu avec bien moins de peine, faire transporter ses Vaisseaux par-dessus l'Isthme, comme c'étoit l'usage en ce tems-là (a) \*.

Xerxès avoit aussi sait construire un pont de bateaux sur l'Hellespont, pour faire passer ses troupes d'Asse en Europe. L'espace qui sépare les deux continens dans l'endroit où le pont sut bâti, est de sept stades. L'ouvrage sut bientôt expédié par les Phéniciens & par les Egyptiens; mais à peine y eurent-ils mis la dernière main, qu'une violente tempête survint, & fracassa, dispersa ou sit échouer contre la côte les Vaisseaux dont le pont étoit composé. Quand Xerxès apprit cette nouvelle, il sut si transporté de colère, qu'il commanda qu'on jettât dans la mer deux paires de chaînes, comme pour la mettre aux sers, & qu'on lui donnât 300 coups de souet, chargeant ceux qui devoient saire cette exécution, de l'apostropher ainsi. Elément salé & amer, ton Maître te fait instiger ce châtiment pour l'avoir offensé sans

## (a) Herodot. ubi supr. c. 34. &c.

\* Ce Prince, s'imaginant que les Elémens mêmes étoient soumis à ses ordres, écrivit au Mont Athes la Lettre suivante. Superbe Athos, tu portes ta tête jusqu'au Ciel, ne sois pas se bardi que d'opposer à mes travailleurs des pierres & des roches qu'ils ne puissent couper. Autrement, je te couperai toi-même, & je te précipiterai dans la mer (1). Nos Voyageurs modernes assurent qu'il n'ont trouvé aucune trace de ce grand ouvrage, & la plupart sont du sentiment que fuvenal exprime en ces mots,

Perforatus Athos, & quicquid Græcia mendax Audet in Historia.

Les Directeurs de l'entreprise furent Bubaris fils de Mégabyze, & Artachée fils d'Arbée, tous deux Persans. Voici comment ils s'y prirent. Toutes les troupes qui étoient à bord de la Flotte, mirent la main à l'ouvrage. D'abord on tira une ligne devant la ville de Sena, située au pié du Mont Athos du côté de terre, & l'on assigna ensuite à chaque Peuple une certaine étendue de terrein. Quand le sosse fut bien prosond, ceux qui étoient au bas continuoient à creuser, & donnoient la terre à leurs compagnons, qui étoient placés sur des échelles; ceux-ci en faisoient de-même à d'autres, & ainsi de suite jusqu'au bord du canal, d'où la terre étoit transportée dans un autre endroit. Notre Auteur remarque (2) qu'en creusant perpendiculairement, & en faisant le fond de même largeur que le haut, tous les travailleurs, hormis les Phéniciens, avoient le double de l'ouvrage, à cause de la quantité confidérable de terre qui tomboit continuellement d'en-haut. Mais les Phéniciens dont le fossé alloit en se retrecissant, avoient en revanche à creuser une étendue de terrein double de celle qui étoit assignée aux autres Peuples. Tout près de-là il y avoit dans une grande prairie une Cour de Justice, & un Marché bien fourni de blé & d'autres vivres. L'ouvrage en question ne nous paroit pas aussi surprenant que bien des gens le prétendent, quand nous considérons le nombre des hommes & le tems qui y ont été employés. Car Hérodote affure qu'on y employa trois ans entiers & un nombre prodigieux de travailleurs, qui se fuccédoient les uns aux autres, desorte que l'ouvrage ne discontinuoit pas même de nuit. Outre cela le canal ne traversoit pas le Mont Athos, comme Juvenal semble l'infinuer, mais étoit creusé derrière cette Montagne, & n'avoit que la largeur qu'il falloit pour que deux Galères pussent y passer de front.

<sup>(1)</sup> Plutarch. de Ira cohib. p. 455.

sans raison, & a résolu de traverser tes flots en dépit de ton insolente résistan- Section. ce. L'extravagance de ce Prince ne s'en tint pas-là: ayant fait couper la tête à tous ceux qui avoient eu la conduite de l'ouvrage (a), il choisit à leur Histoire place des ouvriers plus habiles, qui eurent ordre de faire deux ponts, l'un de Perfe. pour les troupes, & l'autre pour le bagage & pour les bêtes de charge. Quand l'ouvrage fut achevé, & que les Vaisseaux qui formoient les ponts eurent été bien affermis contre la violence des vents & le courant de l'eau. Xerxes partit de Sardes, où son Armée avoit été en quartiers d'hiver, & marcha vers Abyde. Quand il y fut arrivé, il souhaita de voir toutes ses forces rassemblées, & monta pour cet esset au haut d'un magnifique édifice de pierre blanche, que les Abydéniens avoient fait bâtir pour l'y recevoir d'une manière convenable à sa grandeur, & apperçut de-la d'un même coup d'œil tant sa Flotte que son Armée. La mer étoit toute couverte de ses vaisseaux, & ses soldats remplissoient les grandes plaines d'Abyde. Mais dans le tems qu'un mouvement secret de joie s'élevoit dans son cœur, en mesurant de ses propres yeux toute l'étendue de sa puissance, son contemement fut tout-à-coup changé en tristesse, & il ne put s'empêcher de verser quelques larmes. · Artabane s'en étant apperçu, lui demanda le sujet qui l'avoit fait passer tout-à-coup d'un excès de joie à une si grande tristesse. Le Roi répondit qu'il n'avoit pu refuser des pleurs à l'instabilité des choses humaines, puisque de tant de milliers d'hommes il n'en resteroit pas un seul dans cent ans. Artabane, qui ne perdoit aucune occasion d'inspirer au jeune Prince des sentimens de bonté pour son Peuple, le voyant touché & attendri, lui sit sentir l'obligation imposée à un Prince, d'employer tous ses soins à adoucir les peines de ses sujets, puisqu'il n'étoit pas en son pouvoir de prolonger leur vie.

Dans la même conversation Xerxès demanda à son oncle, s'il persisteroit encore dans son prémier sentiment, & s'il le dissuaderoit encore d'attaquer la Grèce, supposé qu'il n'eût pas en la vision qui l'avoit fait changer d'avis. Artabane avous ingénument qu'il n'étoit pas sans crainte, & que deux choses l'effrayoient, la Mer & la Terre; la Mer, parce qu'il n'y avoit point de ports capables de contenir un si grand nombre de Vaisseaux; la Terre, parce qu'il n'y avoit point de Pays qui pût nourrir une si nombreuse Armée. Le Roi sut frappé de la force de ce raisonnement; mais comme il étoit trop tard pour reculer, ce Prince répondit, que dans de grandes entreprises il ne falloit pas examiner de si près tous les inconvéniens; que de pareilles entreprises, quoiqu'accompagnées de plusieurs dangers, étoient cependant préférables à une inaction exemte de périls; qu'on n'obtenoit pas d'avantage considérable sans hazarder quelque chose; & que si ses Prédécesseurs avoient suivi une politique si scrupuleuse, l'Empire de Perse n'auroit point atteint un degré si éminent de gloire & de grandeur (b). Tout étant prêt, on marqua le jour du passage. Des que les prémiers rayons du Soleil commencérent à paroître, on brula sur le pont toutes fortes de parfums, & l'on joncha les chemins de myrte. Xerxès en

même.

<sup>(6)</sup> Herodot, ubi supr, c. 33-36.

IV. Histoire de Perse.

Section même tems versa des libations à la Mer hors d'une coupe d'or, & se tournant vers le Soleil, il implora le secours de cette Divinité, pour qu'aucun obstacle ne l'empéchât de porter ses armes triomphantes jusqu'aux limites les plus reculées de l'Europe; après quoi il jetta dans la mer le vase qui avoit fervi aux libations, & un cimeterre Persan. L'Infanterie & la Cavalerie passérent ensuite le pont qui étoit le plus près du Pont Euxin, pendant que le bagage & les bêtes de charge traversoient celui qui regardoit la Mer Egée. Les deux ponts étoient couverts de terre, & avoient de côté & d'autre des barrières, afin que les chevaux & le bétail ne s'épouvantassent pas en voyant la mer. L'Armée employa fept jours & fept nuits à passer le détroit, quoique les foldats marchassent sans s'arrêter, & qu'on les sît avancer à grands coups de fouet. La Flotte fit voile en même tems vers

les côtes de l'Europe.

Quand toute l'Armée fut de l'autre côté, Xernès la mena au travers de la Chersonnèse de Thrace, & vint à Dorisque, ville située à l'embouchure de l'Hèbre dans la Thrace. Pour la Flotte, elle alla au promontoire de Sarpédon, y attendre de nouveaux ordres. Xerxès, étant dans les vastes plaines de Dorisque, voulut faire le dénombrement de ses troupes, & dépêcha dans cette vue des ordres à ses Amiraux de mener la Flotte près du rivage voisin, pour faire en même tems la revue de ses forces de mer & de terre. Ces dernières furent trouvées confister en dix-sept cent mille hommes de pié, & en quatre-vingt mille chevaux, qui, joints à vingt mille hommes qui conduisoient les chameaux & qui avoient soin du bagage, faisoient en tout un million & huit cens mille hommes. Sa Flotte consistoit en douze cens sept Vaisseaux de combat, & en trois mille Galères & Vaisseaux de transport; & à bord de tous ces Vaisseaux il y avoit cinq cens dix-sept mille six cens & dix hommes; deforte que le nombre des forces tant de terre que de mer, que Xerxès amena d'Asie, alloient à deux millions trois cens dix-sept mille six cens & dix hommes. Hérodote rapporte que quand ce Monarque passa l'Hellespont pour passer en Europe, un habitant de ce Pays s'ecria, "O Jupiter! pourquoi es-tu venu détruire la Grèce sous la figure d'un Persan, & sous le nom de Xerxès, en traînant tout le Genre-"Humain à ta suite, puisque ta seule puissance suffisoit pour cela"?

Après qu'il eut mis le pié en Europe, les Peuples en-deçà de l'Hellespont qui se soumirent à lui, augmentérent ses forces de terre de trois cens mille hommes, & sa Flotte de deux cens vingt Vaisseaux, qui portoient vingtquatre mille hommes: enforte qu'en arrivant aux Thermopyles, ses forces de terre & de mer faisoient ensemble le nombre de deux millions six cens quarante & un mille six cens & dix hommes, sans compter les valets, les eunuques, les femmes, les vivandiers, & autres gens de cette forte, qui montoient à un nombre égal; par où il paroit que le total des personnes · qui suivirent Xerxès dans cette expédition, étoit de cinq millions deux cens quatre-vingt-trois mille deux cens vingt personnes (a) \*. De tant de millions

. intrain (a) Herodot. ubi fupr. c. 56-99-148-187.

<sup>\*</sup> Nous avons suivi le calcul d'Hirodote, que Plutarque (1) & Hocrate (2) ont adopté; mais

<sup>(1)</sup> Plutareh. in Themift.

<sup>(2)</sup> Sact. in Panat.

Thommes, nul ne pouvoit entrer en comparaison avec Xerxes pour la Section beauté du visage, ni pour la grandeur de la taille: fade louange pour un Prince, quand il n'en mérite point d'autres. Aussi Justin, après le dénombrement de ces troupes, ajoute-t-il, ce vaste corps manquoit de tête.

Histoire

Outre les Chefs de chaque Nation, qui commandoit chacun les troupes de leur Pays, l'Armée de terre avoit six Généraux Persans, savoir, Mardonius fils de Gobryas, Tirintatechme fils d'Artabane, Smerdone fils d'Otane (tous deux parens du Roi) Massite fils de Darius & d'Atosse, Gergis fils d'Ariaze, & Megabyze fils du fameux Zopyre. Les dix mille Perfes, qu'on appelloit les immortels, étoient commandés par Hydarne. La Flotte étoit sous les ordres de quatre Amiraux Persans, & la Cavalerie avoit aussi

fes 'Commandans particuliers.

Xerxès ayant fait le dénombrement de ses troupes de terre & de mer à Dorifque, traversa la Thrace, la Macédoine & la Thessalie, & prit le chemin de l'Attique, après avoir ordonné à sa Flotte de le suivre le long du rivage, & de règier ses mouvemens sur ceux de son Armée. En quelque endroit que ce Prince arrivat, il y trouvoit une grande quantité de provisions, chaque ville étant obligée de l'entretenir, ce qui couta des sommes immenses, & donna occasion à ce mot d'un Abdérite, après le départ du Roi: Que ses Concitoyens n'avoient qu'à remercier les Dieux de ce que Xerxès poussoit la tempérance ju qu'à se contententer d'un seul repas par jour (a).

Lacédémone & Athènes, les deux plus puissantes villes de la Grèce, & con-

## (a) Herodot. L. VII. c. 108-132.

Diodere de Sicile (1), Pline (2), Elien (3), & d'autres, diminuent confidérablement le nombre en question, ne faisant l'Armée que Xerxès mena contre la Grèce guères plus grande que celle avec laquelle son père avoit attaqué les Scythes. Mais il y a apparence qu'ils ont confondu ensemble ces deux Armées. Hérodote est le plus ancien Auteur qui ait décrit l'expédition de Xerxès, & a vécu dans le tems même où elle est arrivée; c'est ce qui nous a fait préférer son témoignage à celui des autres; d'autant plus que tous les Anciens, tant Grees que Latins, ont considéré cette Armée comme la plus grande qui ait jamais été mise en campagne; sans compter que le calcul d'Herodote s'accorde le mieux avec les vers gravés sur le tombeau de ces Grecs qui furent tués aux Thermopyles, & dont le sens est, qu'ils se battirent contre trois millions, comme porte l'Inscription d'Hérodote, ou contre deux millions, comme il y 2 dans Diedore de Sicile (4). Fosephe (5) prétend qu'il y avoit un corps de Juiss dans l'Armée de Xerves, & le prouve par un passage du Poëte Chærilus (6), où il est dit que ce Prince étoit suivi d'un peuple qui parloit la même langue que les Phéniciens, & qui babitoit les Montagnes de Solyme près d'un grand Lac. Comme Jérusalem avoit aussi le nom de Solyme, que le Pays des environs étoit montagneux, & qu'il étoit situé le long du Lac Applaitite, apelié communément le Lac de Sodome, cette description semble convenir aux Juifs. Mais Scaliger (7), Cunœus (8) & Bochart (9), entendent ces vers de Solyme en Pisidie. Cependant Saumaise (10) soutient l'opinion contraire. En effet, il n'est nullement apparent que Xerxès ayant ordonné à tous les Peuples de son Empire de le fuivre dans cette expédition, les Juifs seuls eussent été exemts. De quiconque donc que Charilus ait voulu parler, il est certain que les Juifs surent de l'expédition.

(1) Diodox. Sicul. L. XI. (2) Plin. L. XXXIII. c. 10. (3) Ælian. Var. Hifts L. XIII. c. 3e (4) Diodor. Sicul. L. XI. p. 26.

Rrr

(6) Chœril. ibid. (7) Scal. in Not. ad Fragm. (8) Cun. de Rep. Hebr. L. II. c. 180

(9) Bochart. Geogr. Sacr. p. 1. c. 2. (10) Salan in Ling, Hellen, Offilegio.

Tome III.

<sup>(</sup>s) Joseph. Cont. Apion. L. L.

SECTION
1V.
Histoire
de Perse.

tre lesquelles Xerxès étoit le plus animé, étant informées des préparatifs & des mouvemens de leur ennemi commun, envoyérent des Députés à Argos, en Sicile, & aux Iles de Corcyre & de Crète, pour demander du secours, & faire une ligue contre les Perses. Les Argiens offrirent un secours considérable, à condition qu'ils partageroient par moitié le commandement avec les Lacedémoniens. Ces derniers consentirent que le Roi d'Argas eût la même autorité que chacun des deux Rois de Lacédémone; mais les Argiens ne furent pas contens de cette offre, & ordonnérent aux Députés de fortir du territoire d'Argos avant le coucher du Soleil. D'Argos ils Te rendirent en Sicile, où Gélon, le plus puissant Prince qu'il y eût dans zoutes les Colonies Grecques, promit de mener à leur secours une nombreuse Armée & une grande Flotte, pourvu qu'on l'élût Généralissime des troupes de terre & de mer. Cette proposition sut rejettée par les Députés Athéniens, qui lui dirent qu'ils n'avoient pas besoin d'un Général, mais d'une Armée, & partirent sans faire aucune nouvelle instance. Les habitans de Corcyre, apellée aujourd'hui Corfou, mirent en mer avec une Flotte de 60 Vaisseaux, mais ne s'avancérent pas au-delà des Côtes de la Laconie, où ils attendirent le fuccès du combat, pour se ranger ensuite du côté du Vainqueur. Les Crétois, ayant confulté l'Oracle de Delphes sur le parti qu'ils avoient à prendre, refusérent absolument d'entrer dans la ligue. Ainsi les Lacédémoniens & les Athéniens se virent abandonnés de tous leurs compatriotes, hormis ceux de Thespie & de Platée, qui leur fournirent un petit renfort. Dans un danger si pressant, on songea avant tout à faire cesser toutes les divisions intestines, & les Athéniens firent la paix avec les Eginètes, contre qui ils étoient actuellement en guerre. Un de leurs prémiers soins ensuite fut de nommer un Général; les Athéniens choisirent Thémiltocle, & les Lacédémoniens donnérent le commandement de leurs forces à Léonidas, un de leurs Rois.

Il ne s'agissoit plus que de savoir où l'on attendroit les Perses, pour leur disputer l'entrée de la Grèce. Après bien des disputes, il sut résolu qu'un Corps de 4000 hommes seroit envoyé aux Thermopyles, qui est un passage entre les Montagnes qui séparent la Thessalie de la Grèce, d'environ 25 piés de largeur, & le seul endroit par où les Perses pouvoient entrer en Achaie, & venir assiéger Athènes. Ce petit Corps étoit commandé par Léonidas, Prince d'un courage élevé, qui sit toute la diligence possible pour gagner le poste qu'on lui avoit assigné, dans la résolution d'arrêter l'Armée innombrable de Xerxès avec cette poignée d'hommes, ou de mourir dans cette entreprise. Trois cens Lacédémoniens, tous choisis par lui-même, l'ac-

compagnoient, & avoient formé la même réfolution.

Lorsque Xerxès sut arrivé près des Thermopyles, il sut étrangement surpris d'apprendre qu'on se préparoit à lui disputer le passage; ce Prince s'étant toujours imaginé, qu'à son approche les Grecs prendroient la suite, & n'oseroient pas avec à peine 4000 hommes disputer le passage à une Armée aussi formidable que la sienne. Il envoya un Espion à cheval pour reconnostre le nombre des ennemis, & le lieu où ils étoient campés. Cet Espion rapporta que les Lacédémoniens saisoient leurs exercices militaires, ou peignoient leur

chevelure; ce qui, comme Démarate \* qui étoit alors dans le camp Persan Secrion l'avoit dit au Roi, étoit leur manière de se préparer à vaincre ou à mourir. Comme Xerxès cependant ne perdoit pas encore toute espérance que les Grecs se retireroient, il attendit quelques jours pour leur en donner le tems, de Perse. Il essaya durant cet intervalle de gagner Léonidas, & lui promit entre autres choses de le rendre maître de toute la Grèce, s'il vouloit embrasser son parti. Cette proposition, & toutes les autres, ayant été rejettées par ce Prince généreux avec mépris & avec indignation, Xerxès lui fit ordonner par un Héraut qu'il eût à lui livrer ses armes. Léonidas lui répondit en peu de mots, mais d'un stile & d'une sierté véritablement Laconiques: Vien les prendre toi-même (a). Irrité au dernier point de cette réponse, Xerxès fit marcher contre les Grecs les Mèdes & les Cissiens, avec ordre de les saissir tous vivans, & de les lui amener. Les Mèdes ne purent soutenir l'effort des Grecs, & ayant été honteusement mis en fuite, ils montrérent, dit Hérodote, que Xerxès avoit beaucoup d'hommes & très peu de soldats. Ils furent relevés par les Perses, surnommés les immortels, qui formoient un Corps de 10000 hommes commandé par Hydarne. Mais quand ils en furent venus aux mains avec les Grecs, ils n'eurent pas un meilleur fuccès que les

Les Perses considérant le lendemain combien étoit petit le nombre des Grees, & supposant qu'il devoit y en avoir tant de blesses qu'il ne leur seroit pas possible de soutenir un second combat, résolurent de faire encore une tentative, mais qui fut aussi inutile que les précédentes; car bien loin de remporter quelque avantage sur les Grecs, ils furent eux-mêmes honteusement mis en fuite. Les Grecs firent éclater tant de valeur en cette occasion, que Xerxès sauta trois fois en bas de son trône, dans l'appréhension que toute son Armée ne fût taillée en pièces (b).

Xerxès desespérant de pouvoir forcer des troupes déterminées à vaincre ou à mourir, étoit dans une grande perplexité, & ne savoit plus quelles mesures prendre, quand un habitant du Pays nommé Epialte, dans l'espérance d'obtenir quelque récompense considérable, vint lui découvrir un sentier détourné vers une éminence qui étoit au-dessus des ennemis, & qui les commandoit. Le Roi y envoya fur le champ Hydarne avec fon Corps choisi de 10000 Perses, qui, après avoir marché toute la nuit, arrivérent au point du jour à l'endroit marqué & s'en emparérent. Les Phoceens, qui défendoient ce défilé, ne pouvant tenir contre un si grand nombre, se retirérent

(a) Plutarch. in Apoph. Lacon. p. 225. (b) Id. bid. c. 210. Diodor. Sicul. p. 6. Ctesias in Persicis c. 23.

(1) Plutarch. in Apoph. Lacon. p. 220. Rrr 2

<sup>\*</sup> Démarate étoit un des deux Rois de Sparte, qui, après avoir été banni de sa patrie, avoit cherché un azile à la Cour de Perse, où il sut entretenu & traité avec beaucoup de distinction. Les Courtisans lui ayant témoigné un jour être fort étonnés qu'un Roi se sût laissé exiler, il leur répondit, qu'à Sparte les Loix étoient plus puissantes que le Roi. Ce Prince fut fort considéré en Perfe; mais ni l'injustice de ses citoyens, ni les bons traitemens du Roi ne purent lui saire oublier sa patrie. Des-qu'il sut que Xerxes avoit dessein d'envahir la Grèce, il en fit fecrettement donner avis aux Grecs, & dans toutes les occasions il parla toujours au Roi avec une noble liberté (1).

de Perse.

Secriton en hâte au sommet de l'éminence, & se préparérent à mourir en gens d'honneur. Mais Hydarne, sans s'amuser à les poursuivre, descendit au plus vite de Histoire la montagne, dans le dessein de prendre en queue ceux qui désendoient le passage. Léonidas voyant qu'il étoit impossible de résister aux ennemis, obligea le reste des Alliés à se retirer, & demeura avec les Thespiens, les Thébains, & 300 > Lacédémoniens, résolus de mourir tous avec leur Chef, qui ayant appris de l'Oracle, qu'il faloit que Lacédémone pérît, ou que son Roi perdît la vie; n'hésita pas à se facrifier pour sa patrie. Les Thébains à la vérité restérent malgré eux, Léonidas les ayant gardés comme des ôtages, à cause qu'ils les: foupçonnoit d'être dans les intérêts des Perses. Pour les Thespiens & leur-Chef Démophile, rien ne fut capable de les engager à abandonner Léonidas: & les Spartiates. Le Devin Mégistias, qui avoit prédit le succès qu'auroit cette entreprise, étant pressé par Léonidas de se retirer, renvoya son fils unique, & mourut avec Léonidas. Ceux qui restérent ne se flatoient pas de la vaine espérance de vaincre, ou d'échapper au danger; mais regardoient les Thermopyles comme le lieu de leur fépulture. Et quand leur digne Chef les eut exhortés à prendre quelque nourriture, en ajoutant qu'ils fouperoient ensémble chez Pluton, ils jettérent tous des cris de joie, comme si on les eût invités à quelque festin (a). Xerxès, après avoir fait une libation au lever du Soleil, se mit en marche avec toute son Armée, suivant le conseil d'Epialte. Léonidas, voyant approcher les Perses, s'avança vers l'endroit le plus large du passage, & attaqua l'ennemi avec une si prodigieuse valeur, que les Officiers Persans furent obligés de se placer derrière les Corps qu'ils commandoient, afin d'empêcher que leurs foldats, qui certainement n'auroient pas soutenu un choc si violent, ne prissent la fuite. Plusieurs Perses cependant tombérent dans la mer, & s'y noyérent; d'autres furent foulés aux piés par leurs propres gens; & plusieurs autres tués par les Grecs, qui, fachant qu'une mort inévitable les attendoit; dès-que ceux qui s'avançoient pour les attaquer par derrière seroient arrivés, firent les derniers efforts. Dans cette action le brave Léonidas, tomba percé de coups, ce qu'Abrocomes & Hyperanthas, frères de Xerxès, n'eurent pas plutôt remarqué, qu'ils accoururent pour faisir son corps, & le portérent en triomphe au Roi. Mais les Lacédémoniens, plus ardens à défendre ce corps, qu'à conferver leur propre vie, repoussérent quatre fois l'ennemi, tuérent les deux frères de Xerxès avec plusieurs autres Chefs distingués, & retirerent le corps de leur cher Général d'entre les mains des Perses. L'Armée dont le perfide Epialte étoit le guide, s'étant avancée alors pour les attaquer par derrière, ils se retirérent vers l'endroit le plus étroit du passage, & apres s'être tous réunis, à l'exception des Théhains, ils se postérent sur une petite hauteur. Dans cet endroit ils firent encore tête aux Perfes, qui les affaillirent de tous côtés, jusqu'à ce qu'enfin accablés par le nombre, sans être vaincus, ils mourureut tous hormis un seul, qui se sauva à Sparte, où il sut traité comme un lâche & comme un traître à sa patrie, tout le monde suyant sa compagnie, & lui

<sup>(</sup>a) Id. ibid. c. 112. Diodor. Sicul, p. 7. Ctesias ubi supr. c. 24.

Histoire

lui donnant le honteux surnom d'Aristodème le fuyard \*; mais peu de tems Section après, il répara avantageusement sa faute dans la bataille de Platée, où il se distingua d'une manière extraordinaire. Ceux qui se signalérent dans cette occasion parmi les Spartiates furent Alphée & Maron, tous deux fils d'Orisiphante; parmi les Thespiens, Dithyrambe, mais par dessus Léonidas & Diénèce. Ce dernier étoit Lacédémonien, & se distingua dans cette occasion plus qu'aucun de ses compatriotes, hormis le Roi. Quelqu'un lui ayant dit avant la bataille, que l'Armées des Barbares étoit si nombreuse qu'en tirant à-la-fois chacun une flèche ils obscurciroient le Soleil, il répondit sans marquer la moindre frayeur, qu'il en etoit bien aise, parce qu'il aimoit à combattre à l'ombre. Xerxès, outré de dépit contre Léonidas, qui avoit ofé lui tenir tête, fit attacher son cadavre à une potence, & se couvrit lui-même

de honte en voulant deshonorer ce Héros. On éleva dans la fuite un superbe Monument tout près des Thermopyles à ces braves défenseurs de la Grèce avec deux Inscriptions, dont l'une regardoit en général tous ceux qui étoient morts aux Thermopyles, & portoit que les Grècs du Péloponnèse, au nombre seulement de 4000, avoient tenu tête à l'Armée des Perjes, composée de trois millions d'hommes. L'autre Inscription étoit particulière aux Spartiates, & de la façon du Poëte Simonide, la voici: Passant, va annoncer à Lacédémone que nous sommes morts ici pour obéir à ses justes Loix. On prononçoit tous les ans, à l'endroit où étoient ces tombeaux, une Oraison sunèbre à l'honneur des Héros qui y étoient enterrés, & l'on y célébroit des Jeux, auxquels les Lacédémoniens & les Thespiens seuls avoient droit d'assister, pour marquer qu'eux seuls avoient eu part à la gloire remportée aux Thermopyles (a) †.

Xerxes

(a) Id. ibid. c. 238. &c. \* On raconte (1) qu'Euryte & Aristodème, tous deux Spartiates, étant obligés par une violente maladie aux yeux de se retirer à Alpeni, furent quelque tems en suspens s'ils retourneroient à Sparte, ou bien s'ils iroient rejoindre leurs compagnons aux Thermopyles pour y mourir avec eux. A la fin Buryte, ayant appris que les Perses avoient gagné le sommet de la montagne, s'arma; & comme il étoit aveugle, se sit mener par son serviteur au champ de bataille où il fut tué. Mais Aristodème, moins courageux, resta à Alpéni, & revint à Sparte après la bataille. D'autres disent qu'Euryte & Aristodème avoient été dépêchés pour porter quelques ordres de l'Armée, & que le dernier auroit pu être de retour à tems, mais qu'il ne fit aucune di igence pour éviter le danger, au-lieu que l'autre arriva affez tôt pour mourir glorieusement. On ajoute qu'un autre Spartiate, nommé Pantite, survécut à la bataille, & revint à Lacedemone, mais qu'il se tua, ne pouvant supporter les reproches de ses compatriotes. Pour ce qui est des Thébains, & de leur Général Léontide, ils se battirent quelque tems contre les Perses conjointement avec les autres Grecs. Mais dès qu'ils virent les Perses descendre la montagne pour les prendre en queue, ils abandonnérent leurs Alliés, & s'étant approchés des Perses, ils leur tendirent les bras, en disant qu'ils avoient toujours été dans leurs intérêts, qu'ils avoient été les prémiers à donner la terre & l'eau, qu'ils s'étoient rendus aux Thermapyles contre leur gré, & n'avoient point contribué à la perte que les Perjes avoient essayée. Les Thébains conservérent la vie par ce moyen. Cependant il y'en out plusieurs de tués en venant se rendre. Plusieurs autres furent marqués d'une marque Royale par ordre de Xerxes, comme ses Esclaves, & de ce nombre sut Léontide leur

† Outre ces Inscriptions il y en avoit une troissème à l'honneur du Devin Megistias, ex-

(1) Herodot, ubi supr.

(2) 1d, ibid.

SECTION 1V.

Histoire de Perse.

Xernès perdit en cette occasion 20000 hommes; & comme il sentoit qu'une si grande perte étoit capable de jetter l'allarme & le découragement dans ses troupes, il fit enterrer secrettement ceux de son parti qui avoient été tués dans le combat, excepté mille, dont il laissa les corps dans la campagne; après quoi il prit, en traversant la Béotie, le chemin de l'Attique, où il arriva quatre mois après avoir passe l'Hellespont. Le jour même de la glorieuse action des Thermopyles, il y eut entre les deux Flottes une bataille à Artémise, Promontoire d'Eubée: la Flotte des Grecs étoit composée de 271 Vaisseaux; mais celle des Perses étoit beaucoup plus nombreuse, quoique, peu de jours auparavant, elle eût essuyé une rude tempête, qui avoit fait périr plus de 400. Vaisseaux. Cependant ils détachérent 200. Vaisseaux avec ordre de se tenir vers l'Eubée, afin qu'aucun des Vaisseaux ennemis ne pût leur échapper. Les Grecs en ayant eu avis, mirent de nuit à la voile, pour attaquer ce détachement à la pointe du jour. Mais ayant manqué cette Escadre, ils allérent vers le soir attaquer le gros de la Flotte, & après plusieurs petits combats, toujours à l'avantage des Athéniens, ils en vinrent à un engagement général, dont le succès sut à peu près égal des deux côtés. Les Grecs, dont les Vaisseaux avoient beaucoup souffert, jugérent à propos de se rendre en quelque endroit plus sûr, & gagnérent pour cet effet le Détroit de Salamine, petite lle tout près & vis-à-vis de l'Attique. Quoique les actions qui se passérent à Artémise ne sussent pas absolument décisives. elles servirent cependant à animer les Athéniens, en les convainquant que les ennemis malgré leur nombre n'étoient rien moins qu'invincibles (a). Dèsque Xerxès fut entré dans l'Attique, les Athéniens, se trouvant dans l'impossibilité de résister à un aussi puissant ennemi, suivirent le conseil de Themistocle, en s'embarquant dans leurs Vaisseaux, & en envoyant leurs femmes & leurs enfans aux Eginètes & à ceux de Salamine & de Trézène. Les Perses étant arrivés dans le voisinage d'Athènes, mirent tout le Pays à feu & à fang. Un détachement fut envoyé pour aller piller le Temple de Delphes, où il y avoit des richesses immenses, par la quantité prodigieuse de dons qu'on y avoit apportez de tout l'Orient. S'il en faut croire Hérodote & Diodore de Sicile, à peine les Perses furent-ils venus près du Temple de Minerve, qu'une furieuse tempête, accompagnée de vents impétueux, de tonnerres & de foudres, surprit & sit tomber du Mont Parnasse deux gros rochers, qui écraférent la plus grande partie du détachement.

Le reste de l'Armée marcha vers la Ville d'Athènes, que ses habitans avoient abandonnée, hormis un petit nombre de citoyens, qui, prenant à la lettre l'Oracle d'Apollon, qu'Athènes servit sauvée par des remparts de bois, avoient fortissé la place de planches & de palissades. Ils se désendirent avec une valeur incroyable, & à la fin, ne voulant prêter l'oreille à aucune proposition d'accommodement, ils surent tous taillés en pièces. Xerxès brula

(a) Herodot. L. VIII. c. 1—18.

primée en ces mots. Le divin Mégistias, que les Mèdes ont tué, repose sous cette pierre. Il subit son sort avec une intrépidité sans égale, & refusa de vivre dans le tems que les Spartiates avoient resolut de mourir (1).

(1) Hezodot. ubi supr. &c.

IV.

brula entièrement la Ville & tous les Temples, & dépêcha aussi-tôt un Section courier à Suse pour porter cette agréable nouvelle à son oncle Artabane. entre les mains de qui il avoit remis le Gouvernement durant son ab- Histoire

de Perfe.

La Flotte des Grecs, par la jonction d'un grand nombre de Vaisseaux, se trouvant forte de 300. Voiles, Eurybiade, Généralissime de la Flotte, tint un Conseil pour délibérer sur les mesures qu'il étoit bon de prendre. Les avis se trouvérent fort partagés. Quelques-uns des Chefs, du nombre desquels étoit Eurybiade, vouloient qu'on s'approchât de l'Isthme de Corinthe. pour être plus près de l'Armée de terre, qui gardoit cette entrée sous la conduite de Cléombrote frère de Léonidas. D'autres, & ceux-ci avoient Thémistocle à leur tête, prétendoient qu'il falloit rester à Salamine, comme dans le poste le plus avantageux qu'il fût possible de choisir pour combattre une Flotte aussi nombreuse que celle des ennemis, qui, par cela même qu'ils se trouveroient dans un détroit, ne pourroient pas faire usage d'une grande partie de leurs forces. Après bien de violens débats Eurybiade & tous les autres Chefs embrassérent le sentiment de Thémistocle, dans la crainte que les Athéniens, dont les Vaisseaux faisoient plus de la moitié de la Flotte, ne se féparassent des Alliés, s'ils quitoient le poste en question, comme Thémistocle l'avoit infinué dans son discours. Ainsi il fut unanimement resolu qu'on attendroit la Flotte Persane dans le Détroit de Salamide, & qu'on n'en viendroit aux mains avec elle que dans cet endroit (b).

Du côté des Perses on avoit aussi tenu un Conseil de guerre pour savoir s'il falloit hazarder un combat naval. Tous les Chefs furent pour donner la bataille, parce qu'ils favoient que le Roi panchoit de ce côté-la. Il n'y eut que la Reine Artémise, qui fut d'un autre avis. Cette Princesse étoit Reine d'Halicarnasse, & avoit suivi Xerwes dans cette guerre avec cinq Vaisseaux les mieux équipés de toute la Flotte, hormis ceux des Sidoniens. Elle se distingua dans toutes les occasions par son courage, & plus encore par sa prudence; car Hérodote observe qu'elle sut la seule qui donnat à Xerxès un bon conseil dans la conjoncture dont il s'agit. Elle représenta qu'il étoit dangereux d'en venir aux mains avec des gens beaucoup plus expérimentés dans la Marine que les Perses; que la perte d'une bataille sur mer seroit suivie de la ruïne de l'Armée de terre; qu'en traînant la guerre en longueur, & pénétrant jusqu'au cœur de la Grèce, on feroit naître des divisions parmi les ennemis, qui ne manqueroient pas de se séparer pour aller défendre chacun son propre Pays; & qu'alors le Roi pourroit, presque sans coup férir, se rendre maître de la Grèce. Cet avis, quoique très prudent, ne sut pas suivi, & la bataille sut unanimement résolue.

Xerxès, voulant encourager ses troupes par sa présence, sit placer son trône au sommet d'une hauteur, d'où il pouvoit tout voir sans courir aucun risque, & où il avoit tout près de lui quelques hommes, pour leur faire écrire le nom de ceux qui se distingueroient dans la bataille. L'approche de la Flotte Persane, jointe à la nouvelle qu'un détachement considérable de

l'Armée

Histoire

Section l'Armée marchoit contre Cléombrote qui défendoit l'Isthme, jetta une telle terreur parmi les Péloponnésiens, qu'il n'y eut pas moyen de les engager à rester plus longtems à Salamine. Ayant donc pris la résolution de se rendre avec leurs Vaisseaux à l'Isthme, Thémistocle fit donner avis sous main à Xerxes du départ en question, ajoutant que le Roi n'avoit qu'à faire environner Salamine de nuit par ses Vaisseaux, pour ôter aux Grecs tout moyen de sortir de ce poste. Le même messager assura Xerxès, que Thémistocle, auteur de l'avis, avoit dessein de passer du côté des Perses avec les Vais-· seaux Athéniens, des-qu'on en seroit aux mains. Le Roi le crut, & donna ordre sur le champ qu'une Escadre nombreuse entourât l'Ile de nuit, asin de couper la retraite aux ennemis. Les Péloponnésiens, voulant mettre à la voile le lendemain de grand matin, se trouvérent environnés de tous côtés par la Flotte Persane, & furent obligés malgré eux de rester dans le Détroit de Salamine, & de courir les mêmes risques que leurs Alliés. La Flotte Grecque étoit composée de 380 Voiles, & celle des Perses de plus de 2000. Thémistocle attendit pour engager l'action, qu'un vent, qui se levoit tous les jours régulièrement à une meme heure, & qui étoit tout-à-fait contraire aux ennemis, commençat à souisser. Dès-que ce vent se fit sentir, on donna le signal. Les Perses, qui savoient que les yeux du Roi étoient fixés fur eux, s'avancérent courageusement; mais le vent leur donnoit directement dans le visage, & la pesanteur aussi-bien que le nombre de leurs Vaisseaux ne servant qu'à les embarrasser dans un lieu serré & étroit, ce prémier seu se rallentit bientôt. Les Grecs s'en étant apperçus, redoublérent leurs efforts, & percérent jusqu'au centre de la Flotte Persane, dont quelques Vaisseaux se sauvérent à Phalère, où leur Armée étoit campée, & d'autres en divers ports des Iles voilines. Les Ioniens furent les prémiers qui prirent la fuite. Mais la Reine Artémile se signala par des prodiges de valeur, & ses Vaisseaux furent les derniers qui se retirérent, ensorte que Xernes la voyant ainsi combattre, s'écria que dans cette bataille les hommes s'étoient conduits comme des femmes, & que les femmes avoient montré un courage d'hommes. Les Athéniens furent si irrités contre elle, qu'ils promirent 10000 dragmes de récompense à quiconque la pourroit prendre en vie; mais malgré tous leurs efforts, elle échappa à leur poursuire, & gagna les côtes d'Asie. Dans cette bataille, qui fut une des plus mémorables dont l'Histoire ait conservé le souvenir, les Grees perdirent 40 Vaisfeaux, & les Perses 200, outre un beaucoup plus grand nombre qui furent pris avec tout ce qu'il y avoit à bord. Plusieurs des Alliés, qui ne craignoient pas moins la cruauté de Xerxès que l'ennemi, se retirérent dans

Xerxès, craignant que les Vainqueurs ne prissent le chemin de l'Hellespont, & n'empéchaisent son retour, laissa Mardonius en Grèce avec une Armée de 300000 hommes, & marcha avec le reste du côté de la Thrace dans le dessein de passer l'Hellespont. Comme il n'y avoit point de vivres préparés, ses troupes souffrirent insimment pendant toute la marche, qui fut de quarante-cinq jours. Les foldats furent obligés de se nourrir d'herbes, & même de feuilles & d'écorces d'arbres; ce qui causa des maladies, qui

en emportérent la plus grande partie. Le Roi, voyant que son Armée ne pouvoit pas avancer ausii vite qu'il auroit souhaité, prit les devans avec un petit Corps; mais étant arrivé à l'Hellespont, il trouva le pont rompu par une violente tempéte, & sut obligé de faire le trajet dans une barque de Pecheur. Des bords de l'Hellespont il se rendit à Sardes, où il prit ses quartiers (a).

IV.

Histoire
de Perse.

Le prémier soin des Grecs après la bataille de Salamine, sut d'envoyer les prémices du butin qu'ils avoient fait à Delphes, dont ils enrichirent le Temple des dépouilles de ceux-là mêmes qui l'avoient pillé peu de tems auparavant. Ensuite ils songérent à récompenser ceux qui s'étoient distingués. C'étoit une coutume dans la Grèce, qu'après un combat les Capitaines declarassent ceux qui s'y étoient le plus distingués, en marquant sur un billet le nom de celui qui avoit mérité le prémier prix, & le nom de celui qui avoit mérité le fecond. Dans cette occasion chaque Capitaine, s'imaginant avoir mieux fait qu'aucun autre, s'ajugea le prémier rang, & accorda le second à Thémistole, ce qui le mettoit réellement au-dessus de tous les autres. Aussi lui décerna-t-on des honneurs qui jusqu'alors n'avoient été accordés à personne, comme nous le dirons dans l'Histoire de la Grèce (b).

Vers le même tems où se donnérent les batailles des Thermopyles & de Salamine, la formidable Armée des Carthaginois, composée de 300000 hommes, sut entièrement désaite par Gélon, Roi de Syracuse. Nous donnerons

le détail de cette victoire dans l'Histoire des Carthaginois.

Mardonius, qui avoit passé l'hiver en Thessalie & en Macédoine, mena, des le commencement du printems suivant; son Armée en Béotie, d'où il envoya Alexandre, Roi de Macédoine à Athènes, pour saire aux habitans des offres très avantageuses, s'ils vouloient se détacher du reste des Alliés. Il leur promettoit de faire rebâtir leur ville aux dépens du Roi, de-même que tous les autres édifices qui avoient été démolis ou brulés en Attique l'année d'auparavant; de leur permettre de vivre selon leurs Loix, de seur rendre tout ce qu'ils avoient possédé, & de leur donner outre cela tel Pays qu'ils pourroient souhaiter. Alexandre les exhorta en son nom, & comme leur ancien ami, à profiter d'une occasion si favorable de rétablir leurs affaires, leur représentant qu'ils étoient hors d'état de tenir tête à un ennemi aussi puissant: mais rien ne fut capable de porter les Athéniens à séparer leurs intérêts de ceux de la Grèce. Pour s'en venger, Mardonius entra à la tête de son Armée dans l'Attique, détruisant tout ce qu'il trouvoit en son chemin. Les Athéniens, hors d'état d'arrêter un torrent si rapide, se retirérent à Salamine, à Trésène, & parmi les Eginètes, abandonnant leur ville pour la seconde fois. Mardonius entra ensuite dans Athènes, & démolit tout ce qui avoit échappé au faccagement de l'année précédente.

Cependant les forces de la Grèce venoient de se rassembler sur l'Isthme de Corinthe. Dès-que Mardonius en sut informé, il reprit le chemin de la Béotie, croyant que par cela même que ce Pays étoit ouvert & uni, il lui convenoit mieux d'y combattre que dans l'Attique, Pays rude & rabotteux,

,

plein

<sup>(</sup>a) Herodot. L. VIII. c. 130.

Tome III.

Sss

IV.

Histoire
de Perse.

plein de hauteurs & de défilés. Il campa à son retour sur la Rivière d'Asope. Les Grecs l'y suivirent sous le commandement de Pausanias Roi de Lacédémone, & d'Aristide Général des Athéniens. L'Armée des Perses, selon le calcul d'Hérodote, étoit de 350000 hommes, & de 500000 suivant celui de Diodore: celle des Grecs ne pouvoit aller qu'environ à 110000.

Mardonius, pour tâter les Grecs, envoya sa Cavalerie, qui étoit la grande force de son Armée, escarmoucher contre eux. Les Mégariens, qui étoient campés dans la plaine, en souffrirent beaucoup; & quelque vigoureuse résistance qu'ils fissent, ils étoient prêts à plier, lorsqu'un détachement de 300 Athéniens, avec quelques gens de trait, s'avança pour les soutenir. Masistius, Général de la Cavalerie Persane, & qui étoit fort considéré en Perse, les voyant venir en bon ordre, commanda à la Cavalerie de tourner bride & de pousser contre eux. Le choc sut violent, les deux partis cherchant également à montrer par le succès de ce combat quel seroit celui de la bataille générale. La victoire sut longtems douteuse; mais ensin Masistius ayant été tué, les Perses prirent la suite. Ce Général sut extrêmement regretté par les Perses, qui témoignérent leur douleur, en coupant leurs cheveux & les crins de leurs chevaux, & en remplissant tout le camp de cris & de gémissemens. Après ce combat les deux Armées passérent dix jours à se regarder.

Mardonius, qui étoit d'un caractère bouillant, fouffroit avec peine un si long délai: d'ailleurs il ne lui restoit plus de vivres que pour peu de jours. Il assembla donc son Conseil pour délibérer si l'on donneroit bataille, ou si l'on se retireroit jusqu'à ce qu'on eut reçu de nouvelles provisions. Artabaze, Seigneur distingué par son rang & par son expérience, étoit d'avis qu'on ne hazardat point de bataille, mais qu'on se retirat sous les murs de Thèbes, où il y auroit moyen d'amasser des vivres & des sourages. Il représentoit qu'un délai étoit capable de rallentir l'ardeur des Alliés, dont on pourroit en attendant corrompre quelques Chess à sorce de présens. Les Thebains surent du même sentiment; mais l'avis contraire, qui étoit celui de Mardonius, que personne n'osoit contredire, l'emporta, & la bataille sur résolue pour le lendemain. Alexandre Roi de Macédoine, qui dans le cœur savorisoit les Grecs, vint secrettement dans leur camp au milieu de la nuit, & informa Aristide de tout qui s'étoit passé (a).

Aussi-tôt les Généraux Grecs donnérent ordre à leurs Officiers de se préparer au combat. Avant que d'en venir aux mains Pausanias jugea à propos de changer l'ordre de bataille, en faisant passer les Athéniens de l'aile gauche à l'aile droite, pour les opposer aux Mèdes & aux Perses, qu'ils avoient désaits à la Journée de Marathon. Pour lui, il devoit avec les Spartiates combattre les Thébains & les autres Grecs qui servoient dans l'Armée de Perse, & qui avoient souvent été désaits par les Spartiates. Mais Mardonius, sur l'avis qu'il en eut, ayant pareillement changé son ordre de bataille, on remit les choses de part & d'autre dans leur prémier état. Ainsi tout le jour se passa sans qu'il y eut d'action.

Le

Le soir on tint un Conseil parmi les Grees, où il sut résolu qu'on décamperoit, & que l'on iroit chercher un lieu commode pour les caux. La nuit étant venue, & les Capitaines commençant à s'avancer à la tête de leurs Corps vers le camp qu'on avoit marqué, il y eut beaucoup de consus parmi les troupes, dont les unes alloient d'un côté, & les autres d'ur autre, sans garder d'ordre dans leur marche. A la fin les Grees s'arrêtérent près de la petite ville de Platée.

IV.

Histoire
de Perse.

Mardonius, ayant su qu'ils étoient partis de nuit, mit toute son Armée en bataille, & s'avança vers eux avec de grands cris, comme s'il avoit moins été question de combattre, que de dépouiller des fuyards. Ce Général profita de cette occasion pour insulter à la timide prudence d'Artabaze. & à la fausse idée qu'il avoit conçue des Lacédémoniens, que l'on prétendoit ne jamais prendre la fuite devant l'ennemi. Ayant passé l'Asope, il en vint aux mains avec les Lacedémoniens, qui étoient seuls & séparés du Corps de l'Armée, au nombre de 5000 hommes, avec 3000 Tégéates. Pau/anias avant ainsi toute l'Armée Persane sur les bras, dépêcha un Officier vers les Athéniens, pour les engager à venir à son secours. Les Athéniens se mirent d'abord en chemin, mais furent attaqués par les Grecs, qui tenoient le parti des Perses. Ainsi la bataille se donna en deux endroits différens. Spartiates furent les prémiers qui percérent jusqu'au centre de l'Armée des Perses, & qui mirent ces derniers en fuite après un combat très opiniatre. Mardonius, monté sur un cheval blanc, se signala en cette occasion, &, à la tête de 1000 hommes choifis fit des prodiges de valeur. Mais à la fin étant tombé mort d'une blessure qu'il reçut, toute l'Armée Persane prit la fuite; ce que les Grecs, qui combattoient contre Aristide, n'eurent pas plutôt su, qu'ils laissérent les Athéniens mastres du champ de bataille. Les Perles se réfugiérent dans leur prémier camp, & s'y fortifiérent d'une enceinte de bois. Les Lacédémoniens les y poursuivirent, mais ne purent forcer ce retranchement, n'étant pas accoutumés à affiéger des villes ou des places fortes. Les Athéniens, ayant appris que les Perses s'étoient ainsi renfermés dans leur camp, cessérent de poursuivre les Grecs, & se hâtérent de venir au secours des Lacédémoniens, qu'ils trouvérent occupés à forcer les retranchemens de l'ennemi avec beaucoup plus de valeur que d'habileté. Ayant donc pris sur eux cette commission, ils firent bientôt une brèche à cette espèce de rempart, par laquelle eux & les Lacédémoniens entrérent, après quoi ils n'eurent presque plus que la peine de tuer les Perses, dont il en échappa à peine 3000 de 300000 qu'ils étoient auparavant.

Artabaze, qui avoit prévu ce malheur sur la mauvaise manœuvre qu'il voyoit faire à Mardonius, après s'être distingué par sa valeur dans le combat, se fauva à tems avec 40000 hommes qu'il commandoit, & étant arrivé à Byzance, passa delà en Asie. Dans toute l'action les Spartiates ne perdirent que 91 hommes, les Tégéates 16, & les Athéniens 52. Quand il sut question de déterminer qui avoit témoigné le plus de courage, toutes les voix se réunirent en saveur d'Aristodème, qui s'étoit sauvé à la journée des Thermopyles, & qui venoit d'essacre cette tache par une mort glorieuse. Le butin sut immense. On trouva dans le camp de Mardonius des sommes in-

IV. Histoire de Perfe.

Section finies d'or & d'argent monnoyés, des coupes, des vases, des lits, des tables, des colliers, & des brasselets d'or & d'argent. La dixième partie du tout fut donnée à Pausanias, qui s'étoit distingué particulièrement, & chacun des autres fut récompensé à proportion. Ce fut ainsi que la Grèce se vit délivrée une bonne fois des invasions des Perses, qui ne se firent plus voir depuis en-deçà de l'Hellespont (a).

Le même jour que les Grees combattirent à Platée, leur Armée navale remporta une victoire mémorable à Mycale, promontoire d'Asie, sur les restes de la Flotte des Perses. Car pendant que celle des Grecs étoit à Egine fous le commandement de Léotychide Roi de Lacédémone, & de Xanthippe l'Athénien, il leur vint des Ambassadeurs de la part des Ioniens, pour les inviter à venir en Asse délivrer les villes Grecques de la servitude des Perses. Sur cet avis ils firent voile pour l'Asie, & prirent leur route par Délos. Pendant qu'ils y étoient, d'autres Ambassadeurs vinrent de Samos les y trouver. & leur apprirent que la Flotte des Perses, qui avoit passé l'hiver à Cumes, étoit alors à Samos, & pouvoit y être facilement défaite, les suppliant dene point perdre une occasion si favorable. Les Grecs firent donc voile vers-Samos. Mais les Perses, ayant en avis de leur approche, se retirérent à Mycale, promontoire du continent d'Asie où campoit leur Armée de terre, forte de 100000 hommes, qui étoit le reste de ceux que Xerxès avoit amenés de Grèce l'année précédente. Ils tirérent leurs Vaisseaux à terre en cet endroit, & les environnérent de pallissades, résolus de soutenir un siège. Les Grecs, les ayant suivis jusques-là, virent tous les Vaisseaux ennemis renfermés dans cette espèce de rempart, & une nombreuse Armée rangée le long de la côte: cependant qui que ce fut ne s'opposa à leur descente, ni ne les empêcha de se disposer en ordre de bataille sur le rivage. Dès-que cela fut fait, ils attaquérent les Perses avec tant de vigueur, qu'ils les forcérent à se retirer dans leurs retranchemens, où ils entrérent avec eux. Quand le retranchement fut forcé, toutes les troupes auxiliaires prirent la fuite; mais les Perses, malgré cette désertion, ne laissérent pas de continuer à faire tête aux Grees, qui entroient dans leur camp de tous côtés. Dans ces entrefaites les Lacédimoniens étant arrivés avec quelques autres troupes des Alliés, les Perses abandonnérent le champ de bataille, & se sauvérent dans les Montagnes voisines. Avant le combat ils avoient ordonné aux Milésiens de garder les defilés des Montagnes, afin d'avoir une sure retraite en cas qu'ils fussent obligés de fuir, & des guides pour leur montrer les chemins, le Pays leur étant connu. Mais les Milesiens eurent la persidie de saire tomber entre les mains des Grecs ceux des Perses qui les prirent pour guides, enforte que le massacre de ce jour sut presque général. Les deux Généraux Persans, Mardonius & Tigrane, moururent sur le champ de bataille, avec plusieurs autres des principaux Commandans. Les Grecs, après avoir passé au fil de l'épée un grand nombre d'ennemis, tant dans la bataille que dans la pourfuite, mirent le seu à leurs Vaisseaux, brulérent tout le camp, & mirent à la voile pour Samos, emportant un butin prodigieux, qui confistoit en 70 Caifles

Caisses d'or & d'argent monnoyés, sans compter plusieurs autres choses d'un Secrione prix inestimable (a). C'est ainsi que tous les grands desseins de Xerxès aboutirent à une honteuse défaite, & qu'on vit réduits presqu'à rien ces millions d'hommes avec lesquels il avoit l'année précédente si orgeuilleusement traver- de Perse. fé l'Hellespont. La bataille de Platée fut donnée le matin, & celle de Mycaic l'après-midi du même jour. Cependant tous les Ecrivains Grecs rapportent qu'on apprit à Mycale la victoire de Platce avant le commencement du combat, quoiqu'il y eût entre deux toute la Mer Egée, qu'on ne pouvoit traverser qu'en plusieurs jours de navigation. Mais Diodore de Sicile (b) explique ce mittère. Il nous apprend que Léotychide, remarquant que ses soldats étoient sort troublés par la crainte que leurs compatriotes ne succombassent à Platte sous la nombreuse Armée de Mardonius, pour relever leur courage sit répandre un bruit dans le camp, que les Perses avoient été défaits à Platée, quoiqu'il n'en sût absolument rien. Xernès ayant appris ces deux grandes désaites quita Sardes avec la même précipitation qu'il avoit fait Athènes après la bataille de Salamine, & se hata de regagner la Perse, pour se mettre le plus qu'il lui feroit possible hors de l'atteinte d'un ennemi victorieux. Mais avant de partir il donna ordre de bruler & de démolir tous les Temples des villes Grecques d'Asse, ce qui fut exécuté, à l'exception du seul Temple de Diane à Ephèse \*.

La Flotte Grecque, après la bataille de Mycale, fit voile vers l'Hellespont, pour se saissir des ponts que Darius avoit sait jetter sur ce détroit. Mais les ayant trouvés rompus par la tempète, Léotychide & ceux du Péloponnèse reprirent le chemin de leur Pays. Pour Xanthippe, il resta avec les Athéniens & les confédérés d'Ionie, & ils se rendirent maîtres de Seste & de la Chersonnèse de Thrace, où ils firent un grand butin. Après quoi, aux approches de l'hiver, ils retournérent tous chez eux. Xanthippe fit transporter tous les matériaux qui avoient servi à la construction des ponts jusqu'à Athènes, où ils furent conservés pendant plusieurs années, comme un monument des différentes victoires que les Grecs avoient remportées durant le cours de cette guerre. Depuis ce tems-là toutes les villes Ioniennes en Asse secouérent le joug des Perses, & se maintinrent dans un état de liberté aussi longtems que l'Empire de Perse subsista. Les Grecs ayant règlé leurs affaires dans leur Pays, résolurent de pousser la guerre, & de chasser les Perses de toutes les villes Grecques en Asie, & dans les Iles voisines. Dans

(a) Herodot, ubi supr. c. 102. (b) Diodor, Sicul. L. XI. p. 28.

<sup>\*</sup> Il n'en agit pas ainsi par un principe de haine contre les Grecs d'Asie, mais par zèle pour la Religion des Mages, dans laquelle il avoit été instruit par Zoroastre. Les partisans zelés de cette Religion avoient en horreur ceux qui représentent la Divinité par des Images, & étoient d'avis qu'il falloit détruire tous les Temples où il y avoit de pareilles représentations. Pour entretenir Xerxès dans ces sentimens, non seulement plusieurs Docteurs des Mages, mais Ostane lui-même, qui en étoit alors le Chef, accompagnérent ce Prince dans son expédition (1). Cicéron nous apprend que ce sut à leur instigation que ces Temples furent détruits (2).

<sup>(1)</sup> Clem. Alexand. in Protrept. Laert. in Proem. (2) Cicer, de Legib. L. II. Pocok. Specim, Hist. Arab. p. 148, 149.

#Hiltoire

de Perse.

Sacrion cette vue ils équipérent une puissante Flotte, qui, sous les ordres de Pausanias & d'Aristide, chassa les l'erses de l'Ile de Cypre, & rendit aux habitans leur ancienne liberté (a).

Pendant que Xerxès étoit à Sardes, il y avoit conçu une violente passion pour la femme de Massifte son frère, Prince d'un mérite extraordinaire, & qui avoit toujours servi le Roi avec beaucoup de zèle & de fidélité. La vertu de cette Dame & fa tendresse pour son époux l'avoient rendue inébranlable à toutes les follicitations de Xerxès. Cependant ce Monarque se flatta de la pouvoir gagner à force de bienfaits, & entre autres graces dont il la combla, il fit épouser à Darius son fils ainé, qu'il destinoit pour son Successeur, Artainte fille de cette Princesse. Comme c'étoit la plus grande faveur qu'il pût accorder à la mère, il espéra qu'elle se rendroit à ses desirs. Mais Xerxès, ayant trouvé sa vertu à l'épreuve de toutes sortes de tentations, cessa d'aimer la mère, & devint passionnément amoureux de la fille, qui étoit actuellement femme de son fils, mais qui n'imita pas l'exemple glorieux de fermeté & de vertu que sa mère lui avoit donné. Pendant toutes ces intrigues, Amestris, semme de Xerxès, lui sit présent d'une robe magnifique & admirablement bien travaillée, qu'elle avoit faite elle-même. Xerxès, charmé du présent, mit cette robe la prémière sois qu'il rendit visite à sa Maîtresse. Dans la conversation il la pressa de lui demander quelque grace, avec promesse & même serment de lui accorder tout ce qu'elle voudroit. Artainte lui demanda la robe qu'il portoit. Xernès, prévoyant les tristes conséquences que ce don pourroit avoir, sit tout ce qu'il put pour l'engager à exiger quelque autre faveur. Il lui offrit d'immenses Trésors, des Villes, & une Armée qui seroit uniquement à ses ordres, ce qui étoit la plus grande faveur que les Rois de Perse pussent accorder. Mais ne pouvant la persuader, & se croyant lié par son imprudente promesse & son téméraire serment, il lui donna la robe, qu'elle porta

aufli-tôt publiquement par manière de trophée. Cette espèce de bravade ayant confirmé Amestris dans ses soupçons, elle en fut irritée au dernier point. Mais au-lieu de tourner sa vengeance contre la fille, qui feule étoit coupable, elle résolut de se venger de la mère, à qui elle attribuoit toute cette intrigue, quoiqu'elle n'y eût pas la moindre part. Pour exécuter plus surement son dessein, elle attendit le tems de la grande Fête qu'on célébroit annuellement le jour de la naissance du Roi, & dans laquelle ce Prince, selon la coutume établie, devoit lui accorder tout ce qu'elle demanderoit. Le jour donc étant venu, elle lui demanda que la femme de Massite lui sût livrée. Xerxès, démélant le dessein de la Reine, en frémit d'horreur, tant par considération pour son srère, qu'à cause de l'innocence de cette Dame, & lui refusa d'abord sa demande. Mais s'étant rendu enfin à son importunité, il lui accorda, quoiqu'avec la dernière répugnance, ce qu'elle demandoit.

La semme de Masiste sut donc saisse par les Gardes du Roi, & livrée à Amestris, qui lui fit couper les mamelles, la langue, le nez, les oreilles & les levres, les fit jetter aux chiens en sa présence, & la renvoya ainsi

mutilée en la maison de son époux. Cependant Xerxès avoit mandé Ma- Secrion siste pour le préparer à ce tragique évènement. Il lui témoigna souhaiter qu'il se séparat de sa femme, & promit de lui donner en la place une de ses Histoire filles en mariage. Masiste, qui aimoit tendrement sa semme, ne put con- de Perse. sentir à l'abandonner: ce qui lui attira de la part de Xerxès cette inhumaine réponse, que puisqu'il resusoit sa fille, il n'auroit ni elle ni sa femme. Ce cruel discours faisant craindre à Massite quelque grand malheur, il se hâta de retourner chez lui, pour voir ce qui s'y étoit passé durant son absence. Il y trouva sa femme dans le déplorable état que nous venons de marquer. En étant irrité au dernier point, il assembla toute sa famille, ses domestiques, & tous ceux qui étoient dans sa dépendance, & fit toute la diligence possible pour gagner la Bactriane dont il étoit Gouverneur. résolu, dès-qu'il y seroit arrivé, de faire révolter cette Province, & de se venger de ce traitement barbare. Mais Xerxès, informé de son départ précipité, & soupçonnant par-là son dessein, le fit suivre par un parti de Cavalerie, qui l'ayant atteint le mit en pièces avec ses enfans & tous ceux qui étoient avec lui. On rapporte d'Amestris une autre action, non moins crueile, ni moins impie. Elle fit enterrer vifs quatorze enfans des meilleures maisons de Perse, en facrifice aux Dieux Infernaux (a). Massize étant mort, Xerxès donna le Gouvernement de la Bactriane à Hystaspe son second sils. qui se trouvant par-là obligé de vivre loin de la Cour, fournit à Artaxerxe, son plus jeune frère, l'occasion de monter à son préjudice sur le trône, comme nous le verrons dans un autre endroit (b).

Xerxès, entièrement découragé par toutes les pertes qu'il venoit d'essuyer, renonça à tout projet de guerre & de conquête, & ne fit plus paroître ses Vaisseaux dans la Mer Egée ni ses Troupes sur les côtes. Ce Prince se livra absolument au luxe & à la mollesse, & ne songea plus qu'à ses plaisirs. Cette manière de vivre lui attira bientot la haine & le mépris de ses sujets, ce qui encouragea Artabane, Hyrcanien de naissance, Capitaine de ses Gardes, & depuis longtems un de ses prémiers Favoris, à conspirer contre lui. Il engagea dans son complot Mithridate, un des Eunuques du Palais, & entra par son moyen dans la chambre du Roi, qu'il tua, la vingt Xerxès & unième année de son règne, dans le tems qu'il dormoit. De-là il alla massacré. trouver Artaxerxe, troissème fils de Xerxès. Il lui apprit le meurtre de son du Déluge père, & en chargea Darius son frère ainé, comme si le desir de monter 2525. Asur le trône l'eût porté à commettre ce parricide. Il ajouta que pour s'as-vant J. C. surer de la Couronne, le dessein de Darius étoit de se désaire de lui, & 464.1 qu'ainsi il étoit nécessaire qu'il se tînt sur ses gardes. Artaxerxe, qui étoit encore fort jeune, ajouta foi au discours d'Artabane, & sans autre examen se rendit sur le champ dans l'appartement de son srère, qu'il égorgea soutenu par Artabane & par ses Gardes. Hystaspe, second fils de Xerxes, étoit celui à qui la Couronne appartenoit après Darius; mais comme il se trouvoit alors dans la Bactriane, dont il étoit Gouverneur, Artabane mit Artaxerxe sur le trône, dans le dessein de ne le laisser jouir de la Souveraineré,

Section IV.

Histoire de Perse.

que jusqu'à qu'il eût formé un parti assez fort pour s'en emparer lui-même. La grande autorité dont il avoit joui, lui avoit acquis un grand nombre de créatures. Il avoit outre cela sept fils, tous pleins de force & de courage, & élevés aux prémières dignités de l'Empire. Le secours qu'il s'en promettoit, étoit principalement ce qui lui avoit inspiré ce dessein ambitieux. Mais pendant qu'il se hâtoit de l'amener à sa fin, Artaxerxe, qui avoit été informé du complot par Mégabyze, époux d'une de ses sœurs, travailla à le prévenir, & le tua avant qu'il eût pu exécuter sa trahison. Sa mort assura la possession du Royaume à Artaxerxe (a) \*. Ce Prince passoit pour le plus bel homme de son tems; mais ce qui le distinguoit encore plus avantageusement, étoit la générosité de son caractère. Les Grecs lui ont donné le surnom de Macrocheir, ou Longue-main, à cause que ses mains étoient d'une longueur extraordinaire †. Mais dans l'Ecriture il est apellé Assura aussibien qu'Artaxerxe, & ce sur lui qui épousa Esther ‡.

Quoi-

## (a) Diodor. Sicul. L. XI. p. 52.

\* On ne sauroit dire avec certitude si Artabane s'empara du trône, & en sut possesseur durant sept mois, comme quelques Auteurs l'affirment, ou bien s'il sut tué par Artaxerxe avant que d'être parvenu à son but. Eusèbe (1) donne à Artabane les sept prémiers mois du règne d'Artaxerxe, apparemment parce que durant ce tems il gouverna sous son nom.

† Strabon (2) nous apprend qu'on lui donna ce surnom, à cause que ses mains étoient si longues, qu'étant tout droit il en pouvoit toucher ses genoux: mais (3) Plutarque assure que ce sur parce qu'il avoit la main droite plus longue que l'autre. Les Latins lui donné-

rent le surnom de Longimanus, qui répond au mot Grec Mange xeig.

† Quelques Savans croient que Darius Hystaspe étoit le Roi Asserva qui épousa Estber, a qu'Atosse étoit la Reine Vasti, & Artistone l'Estber de l'Ecriture (4). Mais ce sentiment cst résuté par ce que l'Histoire prophane nous dit touchant les personnes en question. Car suivant Hérodote (5) Artistone étoit fille de Cyrus, & ainsi ne pouvoit pas être Estber; & Atosse avoit eu quatre sils de Darius, tous nés après que ce Prince sut monté sur le trône (6): ce qui prouve qu'elle n'a pas été cette Reine Vasti que le Roi répudia la troisième année de son règne (7), & que lui-même ne sauroit avoir été Asservas. Outre cela, Atosse conferva son ascendant sur le Roi jusqu'à sa mort, puisqu'elle eut le pouvoir de l'engager à deshériter les sils qu'il avoit eus d'un prémier mariage, & disposer de la Couronne en saveur de son sils Xerxès; au-lieu qu'Assuérus répudia Vasti sans la reprendre, les Decrets de ces Monarques étant inaltérables (8). La cause qui a induit en erreur le sameux Primat d'Irlande, est que l'Assuérus du Livre d'Estber (9) imposa un tribut sur le Pays & sur les lles, & qu'Herodote (10) dit la même chose de Darius Hystaspe; mais Strabon attribue la chose à Darius Longimanus (11), comme il y a dans les Exemplaires imprimés. Or il est clair que le surnom de Longimanus, & tout ce qu'on en dit, démontrent que les Copistes ont mis Darius au-lieu d'Artaxerxe, tout l'article ne convenant qu'à ce dernier, & Darius d'aile leurs n'ayant jamais été surnommé Longuemain.

Scaliger croit (12) que Xerxès a été le même qu'Assuérus, & sa semme Amestris l'Essher de l'Ecriture, apparemment à cause du peu de dissérence qu'il y a entre les noms de ces deux Reines: mais s'il y a quelque rapport entre les noms, il n'y en a aucun entre les caractères, comme il paroit par ce que nous avons dit d'Amestris, & par ce que nous aurons occasion d'en dire encore dans la suite. Une semme d'un naturel aussi exécrable ne sauroit avoir

(1) Euseb. in Chron.

(2) Strab. L. XV. p. 735.
(3) Plutarch. in Arrax.
(4) Offer Ann. at the Year of the J. C. 4193.

(s) Herodot L. III. & VII,

(6) Idein, L. VII.

(7) Efther I. 3.

(8) Herodot. ubi supr. (9) Esther X. 1.

(10) Herodot. L. III. (11) Starbo L XV. p 735.

(11) States L AV. p 733. (12) Scalig. de Emendat, Temp. L. VI.

Quoique le Roi Artaxerxe se vit délivré par la mort d'Artabane d'un Section dangereux compétiteur, il lui restoit encore deux obstacles à surmonter, avant que d'être paisible possesseur de la couronne, savoir son frère Hystas- Histoire de Perse. pe dans la Bastriane, & le parti d'Artabane à sa Cour même.

Artabane, comme nous l'avons dit, avoit sept fils, & un grand nombre Artaxer de partisans, qui ne tardérent pas à s'assembler pour venger sa mort. Il y xe Loneut entre eux, & ceux qui tenoient pour Artaxerxe, une sanglante batail. guemain. le, dans laquelle un grand nombre de nobles Persans des deux partis perdirent la vie. Mais Artaxerxe, ayant enfin pris le dessus, il extermina tous ceux qui étoient entrés dans la conjuration. Il tira fur-tout une vengeance terrible & exemplaire de ceux qui avoient eu part au meurtre de son père. L'Eunuque Mithridate sut condamné au supplice des Auges, que nous avons décrit en parlant des Coutumes & des Usages des Perjes. Artaxerxe ayant dissipé ainsi le parti d'Artabane, se trouva en état d'envoyer une Armée dans la Bactriane, qui s'étoit déclarée en faveur de son frère; mais il n'y eut pas le même succès. Hystaspe conserva si bien son terrein. que s'il ne remporta pas la victoire, il n'eut aussi aucun desavantage, desorte que les deux Armées se séparérent avec un succès égal, & se retirérent chacune de son côté pour se préparer à un second combat. Artaxerxe ayant assemblé, l'année suivante, une plus grande Armée que son frère, & ayant d'ailleurs tout l'Empire pour lui, le défit dans une seconde bataille, & par une victoire complette devint seul possesseur de l'Empire.

Pour empêcher qu'il ne s'élevat des troubles dans ses Etats, il déposa tous les Gouverneurs des Villes & des Provinces qu'il foupçonnoit avoir eu quelque liaison avec l'un ou l'autre des partis qu'il venoit de détruire, & en mit à leur place d'autres en qui il avoit une entière confiance. Il s'appliqua ensuite à réformer les abus & les desordres qui s'étoient glisses dans le Gouvernement; ce qui lui acquit une grande réputation, & lui gagna le cœur

de ses sujets dans toutes les Provinces de son Empire (a).

Artaxerxe, se voyant paisible possesseur de toute la Monarchie de Perle, célébra cet évènement dans la ville de Suse par des réjouissances qui durérent 180 jours,

(a) Plutarch. in Artax. Ctes. c. 31. Diodor. Sicul. L. XI. p. 54.

été cette Ester, que Dieu employa comme un instrument de la délivrance de son Peuple menacé d'une destruction totale. Outre cela, Hérodote (1) nous apprend que Xerxès eut d'Amestris un fils, qui étoit en age de se marier la septième année de son règne: tems où

Estber n'avoit pas encore épousé Assuérus (2).

Comme ces objections, ni aucune autre de cette force, ne portent contre Artaxerve Longuemain, nous croyons qu'il doit avoir été l'Affuérus, époux d'Esther; & les LXX. l'Auteur des Additions au Livre d'Estber, & Josephe sont du même sentiment. Les LXX. mettent dans leur Version du Livre d'Estber constamment Artaxerxe pour Assuérus. Dans les Additions au Livre d'Estber. l'époux de cette Reine porte par-tout le nom d'Artaxerxe. Joséphe (3) nomme expressément l'époux d'Estber Artaxerxe Longuemain. Sulpice Sévère, & plusieurs autres, anciens & modernes, sont dans la même idée que cet Historien sur cet article. Enfin, la grande bienveillance qu'Artaxerxe Longuemain témoigna pour les Juifs, est une preuve qu'ils en avoient l'obligation à la puissante intercession de la Reine Esther.

(3) Joseph, Antiq. L. XI, c. 6.

Tome III.

<sup>(1)</sup> Herodot. L. IX. (2) Ether XI. 16.

SECTION IV. Histoire de Perse.

jours, & qu'il termina par un grand festin. de 7 jours qu'il donna aux. Grands & au Peuple qui se trouvoient dans cette ville. La Reine Vasti donna dans le même tems un festin pareil aux Femmes dans son appartement; & c'est à l'époque en question qu'il faut rapporter l'Histoire d'Esther, qu'on peut lire dans le Livre qui porte ce nom.

Révolte des Egyptiens. Année 2530. A. vant J. C. 459.

La cinquième année du règne d'Artaxerxe, les Egyptiens se révoltérent. & prirent Inare Prince des Lybiens pour leur Roi. Ils apellérent à leur, secours les Athéniens, qui ayant alors une Flotte de 200 Vaisseaux à l'Île du Déluge de Cypre, acceptérent l'invitation, jugeant cette occasion très favorable: pour affoiblir la puissance des Perses, en les chassant d'un aussi riche Ro-

A la nouvelle de cette révolte, Artaxerne affembla une Armée de 300000 hommes, dans le dessein de marcher lui-même contre les rebelles. Cependant, comme on réussit à le dissuader d'exposer sa personne, il consia le soin de cette expédition & le commandement de toutes ses forces de terre à Achéménide l'un de ses frères \*. Quand celui-ci fut arrivé sur les bords du Nil, il y campa avec sa nombreuse Armée. Dans ces entrefaites, les Athéniens ayant défait la Flotte des Perses, & détruit ou pris: cinquante de leurs Vaisseaux, remontérent le Nil, mirent leurs troupes. à terre sous le commandement de Charitimis leur Général, & se joignirent à Inare & aux Egyptiens. Ils fondirent alors tous ensemble sur Achéménide, & le défirent dans un grand combat, où ce Général & 100000 des siens perdirent la vie. Ceux qui échappérent, se sauvérent à Memphis. Les Vainqueurs les y poursuivirent, & se rendirent maîtres d'abord de deux parties de la ville. Mais les Perses, s'étant fortifiés dans la troisième, apellée la Muraille blanche, qui étoit de beaucoup la mieux fortifiée de la ville, ils y foutinrent un siège de trois ans, pendant lequel ils fe défendirent vaillamment, jusqu'à ce qu'ils furent délivrés par ceux qu'on envoya à leur secours (a). Artaxerxe, ayant appris la défaite de son Armée en Egypte, & la part que les Athéniens y avoient eue, envoya des Ambasfadeurs à Lacédémone avec de grandes sommes d'argent pour les porter à. faire la guerre aux Athéniens, & obliger par-là ces derniers à rapeller leurs troupes pour désendre leur patrie. Mais les Lacédémoniens n'y ayant point. voulu entendre, il résolut de faire une diversion, en envoyant Thémistocle (b), à la tête d'une puissante Armée, pour envalur l'Attique. Thémistocle, ne sachant comment refuser une pareille commission à un Prince qui l'avoit comblé de faveurs, & d'un autre côté ne pouvant se résoudre à faire la guerre à ses compatriotes, se détermina à se donner la mort. Il sit donc un sacrifice

(e) Thucyd. L. I. p. 68, 71, 72. Ctes. (b) Thucyd. L. I. Diodor. Sicul. L. XI. 2. 32, 35. Diodor. Sicul. L. XI. p. 54-59. Plutarch. in Themitt.

<sup>\*</sup> Hérodote (1) & Diodore de Sicile (2) confondent cet Achéménide avec l'Achemenes frère. de Xerxes & oncle d'Artaxerxe, difant que le soin de cette guerre sut consié à Achamenes,. qui étoit Gouverneur d'Egypte au commencement du règne de Xerxès. Mais la ressemblance des noms les a certainement trompés: car Ctéfias assure qu'Artaxerxe donna le commandement des troupes au fils d'Ameseris, qui surement n'étoit pas Achamenes.

<sup>(1)</sup> Herodot, L. III. & YH.

<sup>(2)</sup> Diodor, Sicul. L. XI.

IV.

Histoire

fice solennel, auquel il invita tous ses amis, & après les avoir embrassés, Section

il but du fang de Taureau, & mourut peu après.

Ce grand Général étant mort, Artaxerxe ordonna à Artabaze, Gouverneur de la Cilicie, & à Mégabyze Gouverneur de Syrie, de lever une Ar. de Perse. mée, pour aller au secours de ceux qui étoient assiégés dans la Muraille blanche. Ces Généraux formérent une Armée de 300000 hommes; mais ils furent obligés d'attendre la Flotte destinée à transporter leur monde en Egypte, ce qui traîna jusqu'à l'année suivante. Inare, ayant su les formidables préparatifs que faisoient les Généraux Persans pour le contraindre à lever le siège, redoubla ses attaques, & fit les derniers efforts pour emporter la Place; mais les Perses se défendirent si bien, que les Egyptiens & les Athé-

niens ne se trouvérent guères plus avancés qu'au commencement du siège (a). La troisième année de ce siège, & la neuvième du règne d'Artaxerxe. la Flotte Persane étant prête, Artabaze en prit le commandement, & fit voile vers le Nil, pendant que Mégabyze, avec l'Armée de terre, prit la route de Memphis. A son arrivée il obligea non seulement Inare & ses Alliés à lever le siège de la Muraille blanche, mais outre cela les défit entièrement, le carnage étant principalement tombé sur les Egyptiens. Inare, quoique blessé à la cuisse par Mégabyze, sit sa retraite avec les Athéniens & ceux des Egyptiens qui voulurent le joindre; & gagna Byblos, ville située dans l'Île de Prosopitis, qui est fermée par deux bras du Nil, tous deux navigables. Les Athéniens mirent leur Flotte dans un de ces bras, & y sou-

tinrent un siège d'un an & demi.

Durant ces entrefaites tout le reste de l'Egypte s'étoit soumis au Vainqueur, à l'exception d'Amyrtée, qui avoit encore un parti dans les marais, où il se maintint pendant plusieurs années, par la difficulté que trouvérent les Perses à pénétrer jusqu'à lui pour le réduire. Inare & ceux de son parti se désendoient cependant à Prosopitis avec tant de valeur, que les Perses, desespérant de les réduire par les voies ordinaires, eurent recours à un expédient qui les fit parvenir à leur but. Ils saignérent par divers canaux le bras du Nil dans lequel étoit la Flotte Athénienne, & par ce moyen ouvrirent un passage à toute leur Armée pour entrer dans l'Île. Inare, se voyant perdu, composa avec Megabyze pour lui, pour tous les Egyptiens, & pour environ 50 Athéniens, & se rendit à condition qu'on leur laisseroit la vie sauve. Mais les autres Athéniens, qui faisoient un Corps de 6000 hommes, prirent le parti de se désendre. Pour cet effet ils mirent le seu à leurs vaisseaux, & se rangérent en bataille, résolus de mourir l'épée à la main, & de vendre bien cher leur vie, à l'exemple des Lacédémoniens, qui s'étoient fait tuer aux Thermopyles. Les Perses, voyant cette résolution desespérée, ne jugérent pas à propos de les attaquer, mais aimérent mieux leur offrir des conditions raisonnables, qui furent qu'ils sortiroient d'Egypte, & qu'on leur laisseroit un passage libre pour retourner dans leur Pays, soit par mer foit par terre. Ils acceptérent ces conditions, mirent les Vainqueurs en possession de Byblos & de toute l'Île, & s'en allérent par terre

SECTION IV. Histoire

de Perfe.

à Cyrène, où ils s'embarquérent pour la Grèce; mais la plupart périrent a-

vant que de gagner leur patrie.

Ce ne fut pas la seule perte que les Athéniens firent en cette occasion. Une autre Flotte de 50 Voiles, qu'ils envoyoient au fecours de leurs gens assiégés, entra dans une des bouches du Nil, peu de tems après que leurs compatriotes se furent rendus, dans le dessein de les dégager, ne sachant rien de ce qui étoit arrivé. A peine y fut-elle entrée, que la Flotte de Perse vint l'y attaquer, pendant que l'Armée lui faisoit des décharges de traits de-dessus les bords de la Rivière. Il n'en échappa que quelques vaisfeaux, qui se sauvérent au travers de la Flotte ennemie, & tout le reste y périt. Ainsi finit la funeste guerre que les Athéniens firent en Egypte, & L'Egypte qui dura six ans. Après cela l'Egypte retourna sous le joug Persan, qu'elremije sous le porta pendant tout le reste du règne d'Artaxerxe. Inare & les autres prifonniers furent envoyés à Suse, & Sartamas fut fait Gouverneur d'Egypte (a).

le joug. Année du Déluge 2536. A-453.

Les Athéniens, ayant équipé une autre Flotte de 200 Vaisseaux, en donnérent le commandement à Cimon avec ordre de chasser les Perses de l'Ilevant J. C. de Cypre. Cimon se rendit maître de Citium, de Malum, & de plusieurs autres Places de cette Ile, & envoya de-la 60 Vaisseaux au secours d'Amyrtée, qui continuoit toujours à se désendre dans les marais où il s'étoit retiré. Artabaze étoit alors avec une Flotte de 300 Voiles dans les Mers de l'Île de Cypre, où Cimon, dès-que l'Escadre qu'il avoit envoyée en Egypte eut rejoint sa Flotte, alla attaquer Artabaze, qui perdit en cette occasion 100 Vaisseaux, sans compter ceux qui furent coulés à fond. Le reste fut poursuivi jusques sur les côtes de Phénicie. Encouragé par ce succès, il fit une descente en Cilicie, chargea Mégabyze, qui s'y trouvoit à la tête d'une Armée de 300000 hommes, le défit, & après lui avoir tué un nombre prodigieux d'hommes, retourna en Cypre avec ce double triomphe (b).

Artaxerxe, las d'une guerre où il venoit de faire de si grandes pertes, résolut, de l'avis de son Conseil, d'y mettre fin par un accommodement. Dans cette vue il envoya ordre à ses Généraux, qui étoient chargés de la guerre. de Cypre, de faire la paix avec les Athéniens aux meilleures conditions qu'il seroit possible. Mégabyze & Artabaze envoyérent des Ambassadeurs en saire l'ouverture à Athènes, & après quelques négociations la paix fut conclue aux conditions suivantes. 1. Que toutes les villes Grecques d'Asse jouiroient d'une entière liberté, & pourroient se gouverner suivant leurs propres Loix. 2. Qu'aucun Vaisseau de guerre Persan n'entreroit dans les Mers qui sont depuis les lles Cyanées jusqu'aux lles Chélidoniennes, c'est-à-dire, depuis le Pont Euxin jusqu'aux cotes de Pamphylie. 3. Qu'aucun Général Persan n'approcheroit de ces Mers avec des troupes a la distance de trois jours de marche. 4. Que les Athèniens n'attaqueroient plus aucune des terres appartenant au Roi de Perse. Ces articles avant été jurés de part & d'autre, la paix fut publiée. Ainsi finit cette guerre, qui depuis que les Athéniens eurent brulé Sardes avoit duré 51 ans entiers. & qui avoit couté la vie à un nombre prodigieux de Grecs & de Perses (c).

(b) Plutarch, in Cimon, Thucyd, L. I. L. I.

<sup>(</sup>a) Ctes. c. 34. Diodor. Sicul. L. XI. Diodor. Sicul. L. XI. p. 73. (c) Diodor. Sicul. ubi supr. p. 74. Thucyd. p. 58. &c.

Artaxerxe, après avoir tenu bon pendant cinq ans contre les sollicita- Section tions continuelles de sa mère, qui lui demandoit Inare & les Athéniens qui avoient été pris avec lui en Egypte, pour les facrifier aux manes de son fils Achéménide, les accorda enfin à ses importunités. Cette inhumaine Princesse, sans aucun égard pour la soi donnee, ne les eut pas plutôt en son pouvoir qu'elle fit crucifier Inure, & couper la tête à tous les autres. Mé- Inare gabyze, qui avoit engagé sa parole qu'ils auroient la vie sauve, sentit le crucist. tort que lui faisoit une si cruelle perfidie; & en sut si irrité qu'il quita la de Méga-Cour, & se retira en Syrie dont il ctoit Gouverneur : démarche qui fut byze. bientôt suivie d'une révolte déclarée.

Le Roi envoya au-plutôt contre lui Osiris avec une Armée de 200000 du Déluge hommes, pour étouffer cette révolte dans sa naissance. Mais dans une ba2542. A. vant J. C. taille Mégabyze le blessa, le fit prisonnier & mit toute son Armée en suite. 447. Artaxerxe ayant appris que son Général étoit tombé entre les mains des ennemis le fit redemander, & Mégabyze eut la générosité de le lui renvoyer dès qu'il fut guéri de ses blessures (a). L'année suivante le Roi envoya contre lui une autre Armée, dont il donna le commandement à Ménostane fils d'Artarius, frère du Roi & Gouverneur de Babylone. Ce Genéral n'eut pas un fuccès plus heureux que l'autre : il fut mis en fuite, & Mégabyae resta maître du champ de bataille & de tout le bagage.

Artaxerxe, voyant qu'il ne le pouvoit réduire par force, lui envoya son Frère Artarius & sa sœur Amytis, qui étoit semme de Mégabuze, avec plusieurs autres personnes de la prémière qualité, pour l'engager à rentrer dans son devoir. Par leur entremise la paix sut faite, le Roi lui pardonna. & il revint à la Cour.

Quelque tems après, étant à la chasse, un Lion se seroit jetté sur le Roi, si Megabyze, ne consultant dans cette occasion que son affection pour son Souverain, n'eût lancé un dard, qui tua ce terrible animal. Artaxerxe, qui avoit toujours conservé quelque haine contre lui, ordonna qu'on lui tranchât la tête, sous prétexte qu'il avoit manqué de respect à son Prince en blessant le Lion avant lui; & ce ne fut qu'avec bien de la peine, que sa sœur Amytis & sa mère Amestris obtinrent que cette sentence de mort sût changée en un bannissement perpétuel. Mégabyze fut envoyé à Cyrta, ville fituée sur les bords de la Mer Rouge, & condamné à y finir ses jours. Mais au bout de cinq ans il se déguisa & se rendit à Suse, où, par le moyen de sa femme & de sa belle-mère, il rentra encore en grace, & conserva la faveur du Roi jusqu'à fa mort, qui arriva quelques années après dans sa foixante & seizième année. Il sut extrêmement regretté du Roi & de toute la Cour. Artaxerxe lui devoit la couronne & la vie: mais il est dangereux à un sujet, que son Maître lui ait de trop grandes obligations; ce fut ce qui causa tous les malheurs qu'essuya Mégabyze (b).

La 34. année du règne d'Artaxerxe, une guerre, connue sous le nom de Guerre du Péloponnèse, s'alluma entre les Athéniens & les Lacédémoniens. & chacun des deux partis envova des Ambassadeurs au Roi pour implorer

Hilloure

Histoire

Sogdien

Section son secours (a). Mais il ne paroit en aucun endroit, qu'Artaxerxe leur ait fait quelque réponse avant la septième année de cette guerre. Il envoya alors aux Lacédémoniens un Ambassadeur nommé Artapherne, chargé d'une de Perse. Lettre de sa part, écrite en Assyrien, où il leur marquoit qu'il lui étoit venu plusieurs Ambassadeurs de leur part, qui lui avoient exposé des choses si différentes, qu'il ne comprenoit point du tout ce qu'ils souhaitoient de lui: qu'ainsi il avoit pris le parti de leur envoyer un Persan, pour leur dire que s'ils avoient quelques propositions à lui faire, ils n'avoient qu'à envoyer avec lui un homme de confiance, qui pût l'informer au juste de ce qu'ils desiroient de lui. Cet Ambassadeur, en arrivant à Eionne sur la Rivière de Strymon dans la Thrace, y fut pris par un des Amiraux de la Flotte Athénienne, qui l'envoya à Athènes, où il fut traité avec tout le respect & tous les égards possibles, parce que les Athéniens souhaitoient de regagner les bonnes graces du Roi son Maître (b).

L'année suivante, des-que la saison permit aux Athéniens de se remettre en mer, ils renvoyérent l'Ambassadeur dans un Vaisseau de l'Etat aux dépens du Public, & nommérent quelques-uns de leurs Citoyens pour aller avec lui à la Cour de Perse en qualité d'Ambassadeurs. Mais en débarquant à Ephèse ils apprirent la mort d'Artaxerxe. Les Ambassadeurs, ne jugeant pas à propos d'aller plus loin après cette nouvelle, prirent congé d'Artapher-

ne, & s'en retournérent à Athènes (c).

Artaxerxe fut plus favorable aux Juifs qu'aucun autre Roi de Perse; mais c'est dans leur Histoire, comme dans un endroit plus convenable, que nous

rapporterons ce qui leur arriva sous son règne.

Ce Prince mourut dans la 41. année de son règne, & eut Xerxès son fils Merxès II. unique, né d'un légitime mariage, pour Successeur. Mais il en avoit dixsept autres de ses concubines, & entre autres Sogdien, que Ctésias apelle Secondien, Ochus & Arsite. Il arriva un jour de sête que Xerxes s'étant enivré, se retira dans sa chambre pour y cuver son vin. Sogdien voulut profiter de l'occasion. De concert avec Pharnacias, un des Eunuques de Xerxès, il surprit ce Prince dans l'état que nous venons de marquer, le tua

au bout d'un règne de 45 jours, & sut déclaré Roi à sa place (d).

A peine Sogdien fut-il monté sur le trône, qu'il fit mettre à mort Bagoraze le plus fidèle des Eunuques de son père. Cet Eunuque avoit été chargé des funerailles d'Artaxerxe & de la Reine-mère de Xerxès, morte le même jour que son époux. Après avoir conduit ces deux corps en Perse dans le tombeau ordinaire des Rois, il trouva à son retour le trône occupé par Sogdien, avec qui il avoit eu quelque petit différend. Sogdien, au-lieu de furmonter son ressentiment, lui chercha querelle sur je ne sai quoi qui avoit rapport aux obseques de son père, & le fit lapider.

Par ces deux meurtres il devint l'horreur de l'Armée & de la Noblesse. Comme il craignoit que ses frères n'eussent un dessein pareil au sien, il manda Ochus, sur qui ses soupçons tomboient principalement, & à qui son pè-

(a) Thucyd. L. II.

(c) Id. ibid. p. 322.

<sup>(</sup>b) Idem. L. IV. p. 285, 286.

<sup>(</sup>d) Ctes. c. 47. Diod. Sicul. L. XII. p. 115.

re avoit laissé le Gouvernement d'Hyrcanie, pour se défaire de lui quand il Secrion seroit arrivé. Mais Ochus, qui pénétra son dessein, trouva divers prétextes pour se dispenser de ce voyage, & vint enfin à la tête d'une bonne Armée, avec laquelle il s'avança vers les frontières de Perse, en déclarant de Perse. qu'il vouloit venger la mort de son frère. Cette déclaration lui attira quantité de gens de qualité, & plusieurs Gouverneurs de Provinces, qui étant fouverainement mécontens de la cruauté & de la mauvaise conduite de Sogdien, mirent la couronne sur la tête d'Ochus, & le proclamérent Roi. Sogdien, se voyant ainsi abandonné, entra, contre l'avis de ses meilleurs amis, en traité avec son frère, qui ne l'eut pas plutôt en son pouvoir, qu'il le fit jetter dans des cendres \*, où il mourut d'une mort cruelle (a).

Ochus étant maître de l'Empire par la mort de Sogdien, changea son nom Ochus en celui de Darius. Ce Prince est connu dans l'Histoire sous le nom de Da-

rius Nothus, ou de Darius le Râtard t.

Arste, voyant de quelle manière Sogdien avoit supplanté Xerxès, & a- Année voit été détrôné ensuite lui-même par Ochus, voulut en faire autant à ce du Déluge dernier. Quoiqu'il fût son frère de mère aussi-bien que de père, il se ré- 2565. Avolta ouvertement contre lui, & fut encouragé & animé dans sa révolte par vant J. C. Artyphius fils de Mégabyze. Ochus, que nous nommerons toujours Darius 424. dans la suite, envoya Artasyras un de ses Généraux contre Artyphius, & marcha en personne contre son frère Arsite. Artyphius, avec quelques troupes Grecques, qu'il avoit à sa solde, battit deux sois le Général qu'on lui avoit opposé. Mais dans une troisième bataille on trouva moyen de lui débaucher ses troupes auxiliaires, & il sut battu lui même, & se vit réduit à la nécessité de se rendre à Darius, sur quelques espérances de pardon qu'on lui donna. Le Roi vouloit le faire mourir sur le champ, mais la Reine Parysatis, sœur & semme de Darius, l'en détourna. Elle étoit aussi fille d'Artaxerxe, mais d'une autre mère que Darius. C'étoit une semme habile & rusée, dont le Roi son époux suivoit presque en tout les avis. Le but du conseil qu'elle lui donna dans cette occasion, étoit d'user de clémence envers Artyphius, afin d'engager par-là son frère à se soumettre, dans l'actente d'éprouver les effets de la même bonté. Darius suivit son conseil, qui

(a) Ctes, ubi fupr. Diodor. Sicul. L. XII. p. 322;

\* Ce supplice sut inventé pour lui, & devint dans la suite très commun en Perse. Ochus s'étoit engagé par serment à ne faire mourir Sogdien, ni par l'épée, ni par le moyen du poison, ni de saim. Pour tenir parole il inventa ce supplice, qui est décrit dans le XIII. Chapitre du II. Livre des Machables. On remplissoit de cendres jusqu'à une certaine hauteur une des plus hautes tours, du haut de laquelle on jettoit le Criminel la tête la prémière. Ensuite, avec une roue on remuoit ces cendres jusqu'à ce qu'elles le suffoquassent. Ainsi mourut ce Prince scélérat après un règne de six mois & quinze jours. (1).

† Il est placé immédiatement après Artaxerxe Longuemain dans le Canon de Ptolomée, suivant le stile ordinaire de ce Canon, qui donne au Prédécesseur toute l'année dans laquelle il est mort, & met comme son Successeur celui qui a occupé le trône au commencement de l'année suivante. Comme les règnes de Xerxès & de Sogdiane n'ont duré ensemble que huit mois, & n'ont pas atteint le bout de l'année dans laquelle Astaxerne est mort ;

Darius est placé dans le Canon comme Successeur immédiat d'Artaxerxe.

(1) II. Machab. XIII. Val. Max. L. IX. C. 2.

Histoire.

SECTION IV. Histoire de Perse.

eut tout le succès qu'il en pouvoit espérer; car Arste, ayant appris avec quelle douceur on avoit traité Artyphius, conclut que lui, qui étoit frère du Roi, seroit traité encore plus favorablement; & sur cette espérance il entra en négociation avec son frère, & se rendit. Darius l'ayant en son pouvoir, panchoit beaucoup à lui conserver la vie: mais, à force d'instances, Parylatis le fit comdamner à être suffoqué dans des cendres avec Artyphius (a).

Il fit auffi mettre à mort Pharnacyas, à cause qu'il avoit eu part au meurtre de Xerxès; comme aussi Monasthène, autre Eunuque. Ce dernier avoit été un des principaux Favoris de Sogdien, & fat condamné à une mort cruelle, mais il prévint son supplice en se tuant lui-même. Ces exécutions ne lui procurérent pas la tranquillité qu'il en attendoit, tout son règne ayant été troublé par de violentes agitations en divers endroits de l'Empire.

Une des plus dangereuses fut celle que lui suscita la rebellion de Pisuthne Gouverneur de Lydie, qui voulant se rendre Souverain dans sa Province, prit à sa solde une Armée Grecque commandée par Lycon l'Athenien. rius envoya contre lui Tissapherne, à qui il donna en même tems le Gouvernement de Lydie, dont il falloit déposséder l'autre. Tissapherne, qui étoit artificieux & rusé trouva moyen de gagner les Grecs de Pisuthne, & d'engager eux & leur Général à se donner à lui. Pisuthne, trop affoibli par cette désertion, se rendit sur quelques promesses de pardon. Mais dèsqu'on l'eut amené devant le Roi, ce Prince le condamna à être étouffé dans les cendres. Sa mort cependant n'appaisa pas entièrement les troubles, puisqu'Amorges, fils de Pisithne, avec le reste de son Armée, se maintint encore contre Tissapherne, & ravagea pendant deux ans les Provinces maritimes de l'Asse Mineure, jusqu'à ce qu'enfin il sut pris par les Grees du Péloponnese, à Jase ville d'Jonie, & livré par eux à Tissapherne, qui le fit mourir (b).

Darius eut à peine étouffé cette rebellion, qu'il courut un risque plus grand encore que celui dont il venoit de se tirer. Sa Cour, & l'on peut dire tout l'Empire, n'avoient d'autres Maîtres qu'Artoxare, Artibarxane & Athous, tous Eunuques. Il les consultoit & suivoit leurs avis dans toutes les affaires importantes. Mais Artoxare étoit plus qu'aucun autre fon Favori, & rien ne se faisoit sans sa participation. Enivré de son pouvoir, il songea à monter sur le trône, & forma le dessein de se désaire de Darius. Dans cette vue, & afin qu'on ne le crût pas Eunuque, ce qui auroit été un obstacle à son élevation sur le trône, il se maria, mit une barbe artificielle, & publia qu'il n'étoit rien moins que ce que les Perses avoient cru jusqu'alors. Mais sa semme, qui étoit du complot, & peut-être charmée de se défaire d'un tel époux, informa le Roi de tout. Sur quoi Artaxare fut arrêté, & mis entre les mains de Parysatis, qui lui fit souffrir une mort honteuse

& cruelle (c).

Revolte des Egyp tiens.

Mais le plus grand des malheurs qui arrivérent à Darius pendant tout le cours de son règne sut la révolte de l'Egypte, qui éclata dans la même année que la rebellion de Pisuthne, Darius n'ayant pu réduire l'Egypte comme il

> (c) Id. ibid. (b) Idem. c. 51.

## HISTOIRE DE PERSE. LIV. I. CH. XI. 521

il rédussit ce rebelle. Amyrtée, qui régnoit dans les endroits marécageux de l'Egypte, depuis la révolte d'Inare, sachant que les Egyptiens étoient las de la domination des Perses, & disposés à prendre des mesures pour le recouvrement de leur liberté, sortit de ses marais, & ayant été joint par un grand nombre d'Egyptiens, qui accoururent de toutes parts auprès de lui,

chassa les Perses, & devint Roi de tout le Pays.

Après s'être affermi sur le trône, & avoir entièrement chasse d'Egypte les 2576. A. Perses, il résolut de les attaquer aussi dans la Phénicie, ayant déjà pris pour cet effet des mesures avec les Arabes. L'avis qu'en eut le Roi de Perse. lui fit rapeller la Flotte qu'il avoit promise aux Lacédémoniens, pour l'employer à la défense de ses propres Etats (a). Pendant que Darius faisoit la guerre contre les Egyptiens & les Arabes, les Mèdes se soulevérent. Mais ayant été défaits & ramenés à leur devoir par la force, pour les punir leur ioug fut appesanti, comme il arrive ordinairement en pareil cas (b). Les armes de Darius semblent avoir eu le même succès contre les Egyptiens: Car Amyrtée étant mort après avoir règné six ans, son fils Pansiris, suivant Hérodote (c), lui succéda du consentement des Perses: ce qui prouve que ces derniers doivent avoir été alors maîtres de l'Egypte.

Après avoir rétabli les affaires en Médie & en Egypte, Darius donna à Cyrus le plus jeune de ses fils le Gouvernement en Chef de toutes les Provinces de l'Afte Mineure. Un pouvoir si étendu étoit remis entre de bien jeunes mains; puisque Cyrus, étant né après que son père fut parvenu à la couronne, ne pouvoit avoir alors qu'environ seize ans. Mais comme Parysatis sa mère, qui pouvoit tout sur l'esprit du Roi, étoit idolâtre de ce fils, elle lui fit donner ce Gouvernement, dans la vue fans doute de le mettre par-là en état de prétendre à la couronne après la mort de son père-Aussi fut-ce l'usage qu'il en fit, comme nous le dirons dans la suite en par-

lant des troubles dont l'Empire fut agité en cette occasion (d).

Une des instructions que lui donna son père, en l'envoyant dans son Gouvernement, portoit qu'il eût à fournir des fecours aux Lacédémoniens contre les Athéniens: ordre bien opposé à la sage politique dont Tissapherne avoit suivi les maximes, en aidant tantôt un parti, & tantôt un autre: d'où il arrivoit qu'ils s'affoiblissoient tous deux par la guerre, & qu'aucun ne se trouvoit en état d'inquiéter les Perses, leurs vrais ennemis. Evrus ne fut pas longtems sans s'appercevoir que Darius péchoit contre les règles de la Politique. Car les Lacédémoniens ayant bientôt accablé les Athéniens par le moyen des Perses, envoyérent d'abord Thimbro, ensuite Dercyllidas, & enfin leur Roi Agésilas, pour envahir quelques Provinces de Perse en Asie: ce qui fut exécuté avec tant de succès, que tout l'Empire auroit couru risque, si Darius, en répandant de l'argent parmi ceux qui avoient le plus d'autorité dans les villes Grecques, n'avoit trouvé moyen de rallumer la guerre en Grèce, ce qui obligea les Lacédémoniens à rappeller leurs troupes (e).

(a) Thucyd. L. VIII. init. Justin. L. V. tax. & Lyfandro. Justin. L. V. c. 5. Diodor. Sicul. L. XIII. p. 368.

du Déluge vant J. C.

SECTION

Histoire de Perfe.

Année

IV.

c. 2. Diodor. Sicul. L. XIII. p. 160.
(b) Xenoph. Hellenic. L. I. Herodot. L. II. (e) Xenoph. Diodor. Justin. ibid. Thucyd. (e) Herodot. L. III. L. II. Plutarch, in Lyfandro.

<sup>(</sup>d) Xenoph. ubi fupr. Plutarch. in Ar-Tome III. Vvv

SECTION IV.

Cirus ayant fait mettre à mort deux nobles Persuns, fils d'une sœur de Darius, sans autre raison que parce qu'ils avoient manqué de se couvrir Histoire les mains de leurs manches en sa présence, selon le cérémonial qui s'observoit à l'égard des Rois de Perse, Darius le manda à la Cour, sous prétexte qu'il étoit indisposé, & qu'il souhaitoit de le voir. Cyrus, sachant quel ascendant sa mère avoit sur le Roi, se prépara à partir: mais avant que de se mettre en chemin, il donna à Lysandre, Général des Lacédémoniens, de si grosses sommes pour payer sa Flotte, qu'elles le mirent en état de remporter à Ægospotamos sur l'Hellespont, cette fameuse victoire, qui détruisse entièrement la puissance des Athéniens, & mit fin à la guerre du Péloponnese, qui avoit duré vingt-sept ans (a).

Darius étoit extrêmement irrité contre Cyrus, non seulement à cause de la mort de ses deux neveux, mais aussi parce que ce Prince prétendoit qu'on lui rendît des honneurs qui n'étoient dus qu'au Roi. Ainsi il se détermina à le dépouiller de son Gouvernement. Cependant, quand il fut arrivé, Parysatis vint à bout de faire sa paix, & tâcha outre cela d'engager le vieux Roi à déclarer son Successeur, a l'exemple de Darius Hystaspes, qui avoit donné la préférence à Xerxès sur tous ses frères, parce qu'il étoit né, comme Cyrus, après l'avènement de son père à la couronne. Mais Darius ne voulut jamais pousser jusques-là sa complaisance pour elle, & laissa néan-

moins à Cyrus le Gouvernement des Provinces qu'il avoit déjà.

Mort de Darius Nothus. Année 2584. A-405.

Peu de tems après Darius mourut, après un règne de dix-neuf ans, & eut pour Successeur Arsace, son fils ainé, & aussi fils de Parysatis, qui en montant sur le trône prit le nom d'Artaxerxe, & sur à cause de sa produ Déluge digieuse mémoire surnommé Mnémon par les Grecs. Etant auprès du lit de mort de son père, il lui demanda quelle règle de conduite il avoit suivievant J. C. pendant un règne aussi heureux que le sien, afin de pouvoir l'imiter. C'a été, lui répondit le Roi mourant, de faire toujours ce que la Religion E la Justice exigenient de moi, sans m'écarter jamais de l'une ni de l'autre (b).

Artaxerxe Mnémon.

Après la mort de Darius, son fils Artaxerxe se rendit à Pasargude, pour s'y faire facrer, selon la coutume, par les Prêtres de Bellone. A peine futil arrivé dans cette ville, qu'un des Prêtres lui apprit que son frère Cyrus. avoit formé une conspiration contre lui, & étoit dans le dessein de l'égorger dans le Temple même. En conséquence de cet avis, Cyrus fut arrêté & condamné à mort. Mais sa mère Parysatis sollicita si sortement en sa faveur, que non seulement il obtint sa grace, mais sut aussi renvoyé dans les Provinces maritimes de l'Asse Mineure, dont il avoit cu le Gouvernement (c).

A peine Artaxerne fut-il monté sur le trône, que la Reine Statira son épouse, qu'il aimoit éperdument à cause de son extrême beauté, employa tout le pouvoir qu'elle avoit sur lui pour perdre Udiaste, qui avoit tué son frère Tériteuchme. Cette affaire se passa sous le règne de Darius, & sur une

<sup>(</sup>a) Xenoph. Hellen. L. H. Plutarch. in Justin. L. V. c. S. & 11. Athenæus L. XII. (c) Plutarch in Artax. Xenoph. de expedit. Lylandro, Diodor, L. XIII. (b) Plutarch. in Artax. Diodor. ubi supr. Cyri L. V. Juttin. L. I. c. 5. & 11.

complication d'adultères, d'incestes & de meurtres, qui après avoir causé Szerren les plus grands desordres dans la Famille Royale, finirent enfin de la manic-

re la plus tragique pour tous ceux qui y avoient eu part.

IV. Histoire

Statira étoit fille d'Hidarne, Perse de fort grande qualité, & Gouver- de Perse. neur d'une des principales Provinces de l'Empire. Artaxerxe, qui portoit alors le nom d'Arface, étant devenu amoureux d'elle, l'épousa dans le même tems que Tériteuchme, frère de Statira, obtint en mariage Amestris une des filles de Darius & sœur d'Arsace; & ce sut en saveur de ce mariage que Tériteuchme, quand fon père fut mort, eut son Gouvernement. Il y avoit encore dans cette famille une autre sœur nommée Roxane, qui n'étoit pas moins belle que Statira. Tériteuchme son frère conçut pour elle une passion violente, qu'il chercha à satisfaire en tuant sa semme Amestris, & en excitant une révolte dans le Royaume. Darius ayant été informé de ce dessein, engagea Udiaste, ami intime de Teriteuchme, à l'assassiner. Il le sit,

& obtint pour récompense le Gouvernement de son ami.

Parmi les Gardes de Tériteuchme il y avoit un fils d'Udiaste, nommé Mithridate, fort attaché à son Maître. Ce jeune homme ayant appris que son père avoit commis ce meurtre, fit contre lui toutes fortes d'imprécations; & pour montrer l'horreur qu'il avoit d'une action si lâche, s'empara de la ville de Zaris, & se révoltant ouvertement voulut rétablir le fils de Tériteuchme. Mais ses forces ne répondoient pas à la grandeur de son dessein, & il se vit bientôt rensermé dans sa place avec le fils de Tériteuchme, qu'il avoit auprès de lui. Tout le reste de la famille d'Hidarne sut mis en prison, & livré à Parysatis, pour venger, comme elle le jugeroit à propos, le traitement qu'on avoit fait ou voulu faire à sa fille Amestris. Cette cruelle Princesse commença par Rexane, dont la beauté avoit été l'origine de tout le mal, & la fit scier en deux: tous les autres furent décapités à l'exception de Statira, qu'elle accorda aux follicitations & aux larmes d'Arsace époux de Statira, quoique Darius lui dît qu'elle auroit occasion de s'en repentir. Tel étoit l'état des choses quand Darius vint à mourir.

Dès-qu'Arsace fut sur le trône, Statira sit si bien qu'Udiaste lui sut livré. Elle lui fit arracher la langue, & le condamna à mourir dans les tourmens les plus cruels qu'elle put inventer, pour le punir de la part qu'il avoit eue à la ruïne de sa famille; & elle donna son Gouvernement à son fils Mithridate, pour récompense de l'affection qu'il avoit témoignée au fils de Tériteuchme. Paryfatis, de son côté, se vengea sur ce fils, en l'empoison-

nant; & l'on verra bientôt qu'elle en fit autant à Statira (a).

Cyrus, de retour dans son Gouvernement, ne songeoit qu'à venger l'affront que son frère lui avoit fait en le condamnant à mort. Enfin, il prit la résolution de se révolter, & de faire tous ses efforts pour chasser son frère du trône. Dans cette vue, il émploya Cléarque Général Lacédémonien pour lever un Corps d'Armée de troupes Grecques, sous prétexte d'une guerre que les Lacedémoniens prétendoient aller faire en Thrace. Alcibiade l'Athénien démélant sans peine le but de ces levées, alla dans la Province de SECTION IV.

Histoire de Perfe. Pharnabaze, pour se rendre de-là à la Cour de Perse, y donner avis à Artaxerxe de ce qui se tramoit contre lui. S'il eût pu y arriver, une découverte de cette importance lui auroit furement procuré la faveur d'Artaxerxe,. & l'affistance dont il avoit besoin pour le rétablissement de sa patrie. Mais: les partisans des Lacédémoniens à Athènes, c'est-à-dire, les trente Tirans, craignant les intrigues d'un génie supérieur comme le sien, trouvérent moven d'engager Pharnabase à le faire mourir; ce qui fit perdre aux Athéniens les espérances qu'ils avoient conçues de se voir rétablis dans leur prémier état (a).

Cyrus se résout à faire la guerre à Ion frère. Année 2586. Avant J. C. 493.

Plusieurs villes du Gouvernement de Tissapherne se révoltérent pour se donner à Cyrus. Cet incident, qui étoit l'effet des intrigues secrettes de Cyrus, alluma la guerre entre eux. Cyrus, sous prétexte d'armer contre Tissapherne, assembla ouvertement des troupes, & pour mieux tromper la Cour. il envoya de grandes plaintes au Roi contre ce Gouverneur, lui demandant du Déluge sa protection & son secours de la manière la plus humble. Artaxerxe, trompé par ces apparences, crut que tous les préparatifs que Cyrus faisoit, n'étoient destinés que contre Tissapherne; & comme il n'étoit pas fâché qu'il

v est des divisions entre eux, il lui laissa faire des levées (b).

Cyrus ne perdit point de tems, & se hâta d'exécuter son grand dessein. Après avoir affisté les Lacédémoniens contre ceux d'Athènes, & les avoir misen état de remporter des victoires par lesquelles ils étoient devenus maîtres de la Grèce, il crut pouvoir s'ouvrir à eux, & en exiger du fecours. Les Lacedémoniens lui accordérent d'abord sa demande, & envoyérent ordre à leur Flotte de joindre incessamment celle de ce Prince, & d'obéir en tout à Tamus son Amiral: Mais ils eurent soin de n'en rien dire à Artaxerxe, & firent semblant d'ignorer que c'étoit à lui qu'on en vouloit. Cette précaution fut prise, afin de pouvoir se justifier auprès de ce Monarque, en

cas qu'il eût le bonheur de vaincre fon frère (v):

L'Armée que Cyrus avoit levée, consistoit en 13000 Grecs, qui étoient la fleur de ses forces. & en 100000 hommes d'autres troupes règlées de Nations Barbares. Cléarque le Lacédémonien commandoit les troupes du Péloponnèse, excepté les Achéens, qui avoient pour Chef Socrate d'Achaie. Les Béstiens étoient sous Proxène de Trèbes, & les Thessaliens sous Ménon: Les Barbares avoient des Perses pour Commandans, à la tête desquels étoit Ariée. La Flotte consistoit en 35 Vaisseaux commandés par Pythagore Lacedémonien. & en 25 commandés par Tanius Egyptien, Amiral de toute la Flotte (d). Cyrus ne s'étoit ouvert de son dessein qu'à Cléarque seul parmi les Grecs, dans la crainte qu'une entreprise si hardie ne décourageat les Officiers aussibien que les foldats. Proxène, dont la famille étoit depuis longtems amie de celle de Xénophon, présenta ce jeune Athénien à Cyrus, qui le reçut très favorablement, & lui donna de l'emploi dans son Armée parmi les Grecs (e). Enfin, toutes choses étant prêtes, Cyrus partit de Sardes, & marcha vers

(a) Xenoph. ubi fnpr.

(b) Xenoph. ubi fapr. Plutarch. in Artax.

(d) Xenoph. ubi fupr. pag. 252.

(e) Ibid. L. II. p. 294.

<sup>(</sup>c) Xenoph. & Plut. ibid. Justin, L. V. C. 11.

les hautes Provinces de l'Asse, sans que les troupes sussent à qui on en vou- Secrion loit, ni dans quel Pays on les conduisoit; Cyrus ayant seulement donné à entendre qu'il marchoit contre les Pisidiens, qui par leurs courses insessoint Histoire ha Province.

de Perfe.

Tisapherne, démélant que tant de préparatifs étoient trop grands pour une si petite entreprise que celle qui servoit de prétexte, étoit parti en hate de Milet pour en informer le Roi. Ce Prince, ne pouvant plus révoquer en doute le dessein de fon frère, assembla une nombreuse Armée pour lui faire tête. Mais pendant qu' irtaxerxe prenoit ces mesures, Cyrus s'avançoit toujours à grandes journées. Etant arrivé au Pas de la Cilicie il y trouva Syennesis, Roi du Pays, qui se disposoit à lui en disputer le passage; ce qui lui auroit été facile, s'il n'avoit pas été obligé d'abandonner ce poste pour aller désendre son propre Pays menacé par la Flotte de Janus & par celle des Lacédémoniens (a). Quand l'Armée de Cyrus fut à Tarfe, les Grecs resulérent de passer outre, soupçonnant qu'on les menoit contre le Roi. & protestant qu'ils ne s'étoient point engagés à cette condition. Cléarque voulut d'abord employer son autorité pour étouffer ce tumulte, mais inutilement. Il cessa donc de s'opposer de front à leur dessein, & paroissant même entrer dans leurs vues, il leur conseilla d'envoyer des Députés à Cyrus, pour favoir de lui-même contre qui il prétendoit les mener. Cyrus, que Cléarque avoit fait avertir de ce qui se passoit, répondit qu'il alloit attaquer Abrocomes, qui étoit à douze journées de-là sur l'Euphrate. Les Grecs virent bien que ce n'étoit pas-là son vrai dessein: cependant ils consentirent à le fuivre, pourvu qu'il augmentât leur paye. Cyrus leur accorda volontiers leur demande, & s'étant concilié leur affection durant la marche, en les traitant avec bonté & avec humanité, il leur déclara à la fin qu'il marchoit contre Artanerne. A l'ouïe de cette nouvelle, il s'éleva dans l'Armée degrands murmures, auxquels les promesses magnifiques du Prince firent bientôt succéder des mouvemens d'allegresse (b).

Après une longue marche, Cirus arriva dans les Plaines de Cunaxa, situées dans la Province de Babylone, & y trouva Artaxerxe à la tête d'une Armée de 900000 hommes, pret à le combattre. A cette vue, Cyrus, sautant en bas de son char, ordonna que chacun prit ses armes & son rang, ce: qui fut exécuté avec tant de promtitude, que les troupes n'eurent pas le tems de prendre leur repas. Cléarque conseilla à Cyrus de ne point s'engager dans la mèlée, mais de mettre sa personne en sureté derrière les Bataillons Grecs. Mais ce Prince rejetta cet avis avec indignation, disant qu'il ne prétendoit pas se rendre indigne de la couronne pour laquelle il combattoit. Les Armées étant en présence, les Grecs attaquérent celle du Roi. avec tant de valeur, que l'aile, qui leur étoit opposée, fut d'abord mise en fuite; sur quoi ceux qui étoient autour de lui le proclamérent Roi. Mais comme ce Prince remarqua que dans ce même moment Artaxerse fajsoit faire un mouvement pour le prendre en flanc, il marcha droit à lui! avec 600 chevaux d'élite, tua de sa propre main Artagerse, Capitaine des

Gardes:

<sup>(</sup>a) Xenoph. L. I. p. 248—261. (b) Idem. & Plutarch, ibid.

IV.

Histoire de Perse.

Szerion Gardes du Roi, & mit en fuite tout le Corps, qui étoit sous ses ordres. Découvrant ensuite son frère il s'écria, je le vois, & piqua vers lui. Alors le combat devint comme singulier entre Artaxerxe & Cyrus, chacun d'eux tachant de s'affurer la couronne par la mort de son rival. Cyrus tua le cheval de son frère, & le blessa lui-même dans le tems qu'il étoit par terre. Mais Artaxerxe s'étant relevé, & ayant monté un autre cheval, Cyrus poussa encore à lui, le blessa d'un second coup, & se préparoit déjà à lui en porter un troisième, quand les Gardes du Roi, remarquant le danger où se trouvoit leur Maître, lancérent leurs traits tous à-la-fois sur Cyrus, qui en sut Cyrus tui. percé dans le tems qu'Artaxerxe le frappa de sa javeline. Ce Prince tomba mort; & tous les principaux Seigneurs de sa Cour, ne voulant pas survivre à leur Maître, se firent tous tuer auprès de son corps: preuve certaine, dit Xénophon, qu'il favoit bien choisir ses amis, & qu'il en étoit véritablement aimé. Il y en a qui assurent que Cyrus sut tué par un soldat Carien. du Déluge Mithridate, jeune Seigneur Perfan, se vantoit de lui avoir porté le coup mortel, en lui enfonçant sa javeline dans la temple avec tant de roideur.

LOI.

vant J. C. qu'elle lui perça la tête de part en part.

Artaxerxe, après avoir fait couper la tête & la main droite à fon frère, poursuivit les ennemis jusques dans leur camp, où il se rendit maître de la plus grande partie de leur bagage & de leurs provisions. Les Grecs avoient défait l'aile gauche de l'Armée du Roi, commandée par Tissapherne; & d'un autre côté, l'aile droite des Perses, commandée par Artaxerxe lui-même, avoit battu l'aile gauche des ennemis. Ainsi les Grecs d'un côté, & Artaxerxe de l'autre, ne fachant point ce qui se passoit ailleurs, comptoient chacun avoir remporté la victoire. Mais Tissapherne ayant appris au Roi que le Corps qu'il commandoit, avoit été mis en fuite par les Grecs, ce Prince rallia ses troupes dans le dessein de les attaquer. Les Grecs, sous les ordres de Cléarque, repoussérent aisément les Perses, & les poursuivirent jusqu'au pié de quelques collines, où les Grecs firent alte, très étonnés de ne recevoir aucune nouvelle de Cyrus, dont ils ignoroient la mort & la défaite. Ils prirent le parci de s'en retourner dans leur camp, où ils trouvérent la plus grande partie du bagage pris, avec tous les vivres, ce qui les obligea à passer la nuit dans le camp sans avoir pris aucune nourriture. Le lendemain avant appris la trifte nouvelle de la mort de Cyrus, & de la défaite d'une partie de son Armée, ils députérent vers Ariée, qui s'étoit retiré au lieu d'où ils étoient partis la veille de l'action, pour lui offrir comme Vainqueur la couronne de Perse à la place de Cyrus. Ariée rejetta cette offre, & leur dit qu'il avoit dessein de partir le lendemain de grand matin pour s'en retourner en Ionie, leur conseillant de le venir joindre la nuit. Ils suivirent cet avis, & s'étant mis en marche, sous la conduite de Cléarque, ils arrivérent sur le minuit au camp d'Ariée, d'où ils reprirent le chemin de la Grèce (a). Ils éroient à une prodigieuse distance de leur patrie, & ne pouvoient se rendre en Grèce, qu'en traversant à main armée une grande étendue, toute de Pays ennemis. Mais leur valeur & leur courage surmontérent ces difficultés; &

<sup>(</sup>a) Xenoph. ibid. p. 272-292. Diodor. Sicul. L. XIV. p. 255-257.

SECTION!

IV.

Histoire

de Perfe.

& en dépit d'une formidable Armée, qui les harceloit continuellement, ils firent une retraite de 2325 milles par des Provinces ennemies, & gagnérent les villes Grecques, situées sur le Pont Euxin. Ce sut la plus longue marche & la plus mémorable retraite qui ait jamais été saite dans un Pays ennemi. Clearque sut leur prémier conducteur; mais ayant été tué par une trahison de Tissapherne, on mit à sa place Xénophon, dont la bravoure & la sagesse sur les Grecs revirent ensin leur terre natale. Comme ce même Xénophon a laissé par écrit le détail de certe expédition & de la retraite des Grecs, nous renvoyons nos Lecteurs à cet Ouvrage inimitable, & revenons à ce qui se passa à la Cour d'Artanerne après la bataille de Cunaxa.

Ce Prince s'imaginant avoir tué Cyrus de sa main, & regardant cette action comme la plus glorieuse de sa vie, c'étoit le blesser dans l'endroit le plus sensible que de lui disputer cet honneur. Ayant donc appris que le Soldat Carien dont nous avons parlé ci-dessus, vouloit partager cette gloire avec lui, il le livra à Parysatis, qui avoit juré la perte de tous ceux qui avoient eu part à la mort de son fils. Elle sit souffrir à ce malheureux durant dix jours les tourmens les plus horribles qu'elle put inventer, & le condamna ensuite à une mort cruelle.

Mithridate de-même, s'étant vanté que c'étoit lui qui avoit porté le coupmortel à Cyrus, fut condamné au supplice des Auges, que nous avons décrit en parlant des Châtimens en usage chez les Perses. Mésabate, un des
Eunuques du Roi, qui par l'ordre même de ce Monarque avoit coupé la
tête & la main à Cyrus, ayant été livré à Parysatis, sut écorché tout vis,
après quoi on étendit sa peau à ses yeux sur des pieux dresses tout auprès.
La cruauté & le ressentiment de Parysatis ne s'en tinrent pas-là. Elle conservoit depuis longtems dans son cœur une haine implacable contre Statira,
qui lui avoit reproché qu'elle avoit favorisé Cyrus dans sa revolte contre
son frère Artaxerxe. Pour satisfaire sa haine, cette Furie empoisonna sa belle-fille, de la manière suivante.

Elle feignit de se réconcilier avec Statira, & l'ayant invitée à souper prit sur la table un Oiseau fort rare qu'on y avoit servi & le partagea par le milieu, donnant une moitié à Statira, & mangeant l'autre. Statira bientôt après sentit de vives douleurs, & étant sortie de table mourut dans des convulsions horribles. Artaxerxe, infiniment sensible à la perte d'une semme qu'il aimoit tendrement, & connoissant le caractère de sa mère, sit arrêter tous les domestiques de cette Princesse, & les sit appliquer à la question. Gygis, Considente de Parysatis, avoua que sa Maîtresse avoit sait frotter de poison un des côtés du couteau avec lequel elle avoit coupé en deux l'Oiseau, & que Statira avoit mangé la moitié de l'Oiseau où le poison avoit touché. Gygis subit une mort cruelle. Pour Parysatis, le Roi la confina à Babylone, en lui disant que tant qu'elle y seroit il n'y mettroit jamais le pié. A la fin cependant, quand le tems eut calmé sa douleur, il lui permit de revenir à la Cour, où, par une complaisance sans bornes pour toutes ses volontés, elle rentra en grace, & sut même toute-puissante à la Cour jusqu'au tems de sa mort (a).

Apres

Section? IV. Histoire . de Perse.

Les La-.cédémoniens attaquent les Perfes. Année 2589. Avant J. C. 400.

Après la mort de Cyrus, Tissapherne ayant été renvoyé dans son Gouvernement. & revétu outre cela du même pouvoir qui avoit été donné à Cyrus, commença à inquiéter & à opprimer les villes Grecques qui étoient à portée de fon autorité, & qui avoient été dans les intérêts de Cyrus. Ces villes envoyérent aussi-tôt des Ambassadeurs aux Lacédémoniens, pour implorer leur affistance. Les Lacédémoniens, ayant fini la longue guerre qu'ils avoient eue contre les Athéniens, profitérent de l'occasion pour rompre avec les Perses, & envoyérent contre eux Thimbron à la tête d'une Armée, à laquelle Xénophon joignit les forces qu'il avoit amenées d'Asse. Mais Thimbron ayant été bientôt rapellé pour quelque mécontentement & envoyé en du Déluge exil, Dercyllidas fut mis en sa place, & réussit beaucoup mieux, étant non feulement un grand Général, mais auffi distingué par son habileté à inventer des Machines de guerre. Quand il fut arrivé, il apprit qu'il y avoit de la division entre Tissapherne & Pharnabaze, Gouverneurs des deux Provinces voisines. Il fit trève avec le prémier, & étant entré dans la Province de Pharmabaze, il s'avança jusques dans l'Eolie, & s'y rendit maître de plusieurs Places. Pharnabaze, craignant que Dercyllidas ne s'emparât de la Phrygie, qui étoit la principale Province de son Gouvernement, sut charmé de faire une trève avec lui, & de lui laisser à cette condition ce qu'il avoit conquis. Le Général Lacédémonien alla prendre ses quartiers d'hiver dans la Bithynie, pour n'être point à charge à ses Alliés. Vers ce même tems Pharnabaze fit un voyage à la Cour, & y porta des plaintes contre Tissapherne, qui, au-lieu d'attaquer l'ennemi commun, avoit conclu une trève avec Dercyllidas. Il sollicita outre cela Artaxerxe d'équiper une puissante Flotte, & d'en donner le commandement à Conon l'Athenien, alors en exil dans l'Île de Cypre; assurant que comme Conon étoit le meilleur Amiral de fon tems, il fauroit bien empêcher qu'il ne passat de nouvelles recrues de Grèce en Asie, & détruire la puissance des Lacédemoniens dans cette partie du Monde. Le Roi approuva ce projet, & donna ordre sur le champ qu'on lui comptât 500 talens pour équiper une Flotte, dont le commandement fut confére à Conon (a).

Durant ces entrefaites, Dercyllidas, après avoir réduit Atarne, entra en Carie, où Tissapherne faisoit ordinairement sa résidence. Car les Lacedémoniens, croyant que c'étoit dans cette Province qu'il falloit attaquer Tissupherne pour obtenir tout ce qu'ils demandoient, avoient donné ordre à Dercyllidas d'y pénétrer. Ti Tapherne & Pharnabaze n'en furent pas plutôt informés, qu'ils réunifent leurs troupes pour s'opposer aux entreprises de Dercyllidas, qu'ils poufférent dans un terrein si desavantageux, qu'il y auroit infailliblement péri, s'ils l'eussent chargé dans le moment. Pharnahaze étoit de sentiment qu'il salloit l'attaquer; mais Tissapherne, qui avoit éprouvé la valeur des Grecs à la bataille de Cunaxa, ne voulant pas en venir à un engagement, proposa à Dercyllidas une entrevue, dans laquelle on fit une trève, en attendant qu'ils pussent avoir réponse de leurs Maîtres sur les conditions auxquelles on offroit de part & d'autre de faire la paix. Ce fut ainsi

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul, L. XIV. p. 417. Justin. L. VI. c. 8. Paulan. in Atticis.

2593. A-

que Dercyllidas & le Corps qu'il commandoit, durent leur conservation à Secrion

la seule lacheté de leurs ennemis (a).

Les Lacédémoniens ayant appris par des gens qui venoient d'Afie, que le Histoire Roi de Perse faisoit équiper une nombreuse Flotte sur les côtes de Phéni- de Perse. cie, de Syrie & de Cilicie, & supposant, comme il étoit vrai, que cette Flotte étoit destinée contre eux, résolurent d'envoyer en Asie Agésilas, un de leurs Rois, pour y faire une diversion. Tout étant prêt pour cette ex- Agésslas pédition, Agefilas mit à la voile avec un Corps considérable de troupes, & passe en arriva à Ephèse avant qu'aucun des Ossiciers du Roi eût la moindre connois- Asie. sance de son dessein: tant avoit été grande la promtitude des Lacédémoniens du Déluge

à se déterminer, aussi-bien que leur sidélité à garder le secret.

Agéfilas entra en campagne avec 10000 hommes d'Infanterie, & 4000 vant J. C. Chevaux, & ne trouvant personne en tête, emporta tout ce qui se présentoit devant lui. Tiffapherne lui fit demander ce qu'il étoit venu faire en Asie, & pourquoi il avoit pris les armes. Il répondit que c'étoit pour secourir les Grecs qui y habitoient, & pour les rétablir dans leur ancienne liberté. Tissapherne, qui n'étoit pas encore en état de le combattre, lui donna parole que son Maître laisseroit aux villes Grecques de l'Asie leur liberté, pourvu qu'il ne sît aucun acte d'hostilité jusqu'au retour d'un Exprès qu'il avoit envoyé en Cour. Agéfilas y consentit, & l'on fit une trève, qui fut jurée de part & d'autre. Mais Tiffapherne, sans s'embarrasser de son serment, prosita de ce délai pour assembler des troupes de tous côtés, & en demanda au Roi encore d'autres, qui ne furent pas plutôt arrivées, qu'il fit dire à Agéfilas de fortir de l'Afie, ou qu'en cas de refus il lui déclareroit la guerre. Tous les Lacédémoniens & leurs Confédérés furent allarmés de ce message, ne se croyant pas en état de réfister à une Armée aussi nombreuse que celle de Tillapherne, laquelle avoit été renforcée par des troupes auxiliaires, venues de toutes les Provinces de l'Empire de Perse. Pour Agésilas, il écouta les hérauts de Tissapherne avec un visage gai & tranquille, & leur ordonna de dire à leur Maître qu'il lui avoit de grandes obligations, de ce que par son parjure il avoit rendu les Dieux ennemis des Perses, & savorables aux

Ayant renvoyé les hérauts avec cette réponse, il rassembla toutes ses forces, & feignit d'avoir dessein d'envahir la Carie; mais dès-qu'il sut que Tissapherne avoit fait prendre à ses troupes le chemin de cette Province, il tomba tout-à-coup sur la Phrygie. Comme on ne l'y attendoit pas, il n'eut aucune peine à se rendre maître d'une grande partie de cette Province, prit plusieurs villes, & revint avec ses troupes, chargées d'immenses richesses, passer l'hiver à Ephèse (b).

Quand le tems de se remettre en campagne sut venu, Agésilas publia qu'il marcheroit en Lydie. Tiffapherne, qui n'avoit pas oublié le stratageme qu'Agésilas avoit employé l'année d'auparavant, crut surement qu'il en vouloit à la Carie, & fit marcher au-plutot ses troupes vers cette Province.

<sup>(</sup>a) Diodor, Sicul. L. XIV. p. 417. Xenoph. (b) Xenoph. ibid. L. III. Plutarch. & Corn. Hellen. L. III. Nep. in Agesilao. Tome III. Xxx

IV. Histoire de Perse.

Section comme la Carie étoit un Pays de montagnes, mauvais pour la Cavalerie, il n'y mena que son Infanterie, laissant les chevaux sur les frontières de la Province. Agésilas, le voyant prendre cette route, entra en Lidie, & s'approcha de Sardes. Tiffapherne accourut avec fa Cavalerie, & fe hâta de venir au fecours de cette Place. Agélilas crut devoir profiter de cette occasion pour lui livrer bataille, avant que son Infanterie sût arrivée. Dès le prémier choc les Perses furent mis en fuite, & les Lacédémoniens, maîtres. du champ de bataille, parcoururent tout le Pays, & firent un prodigieux butin (a).

Mort de.

La perte de cette bataille irrita excessivement le Roi contre Tissapherne, Tissapher- & augmenta le soupçon que ce Prince avoit déjà conçu contre lui, comme s'il se proposoit quelque autre vue que l'intérêt de son Maître. Conon, étant arrivé à la Cour de Perse dans ces entrefaites, excita encore le Roi contre lui par de nouvelles plaintes;' car il avoit privé de leur paye les foldats qui étoient à bord de la Flotte de Conon, & avoit empêché par-là que cette-Flotte ne fût de quelque service au Roi. Parysatis, toujours animée de la même haine contre ceux qui avoient eu quelque part à la mort de son fils-Cyrus, ne manqua pas cette occasion d'agraver les charges qui étoient contre lui. Incité de tous côtés, Artaxerxe prit la réfolution de le faire mettre à mort: mais n'ofant pas l'attaquer ouvertement à cause de la grande autorité qu'il avoit en Asie, il donna cette importante commission à Tithrauste Capitaine de ses Gardes. Il étoit porteur de deux Lettres: l'une adressée à Tissapherne, où le Roi lui donnoit ses ordres sur la guerre contre les Grecs, & lui laissoit à cet égard un plein pouvoir : la seconde étoit pour Ariée, Gouverneur de Larissa, par laquelle le Roi lui ordonnoit d'aider de son conseil & de toutes ses forces Tithrauste pour arrêter Tissapherne. Ariée, ayant reçu cette Lettre, pria Tiffapherne de vouloir bien le venir trouver, pour conférer ensemble sur les opérations de la campagne prochaine. Tissapherne, qui ne se doutoit de rien, se rendit chez lui avec une escorte seulement de 300 hommes: mais pendant qu'il étoit dans le bain, suivant la coutume des Perses, sans armes, il sut arrêté, & remis entre les mains de Titbrauste, qui lui fit couper la tête, qu'il envoya en Perse. Le Roi donna cette tête à Parysatis, con me un présent qui ne pouvoit manquer d'être agréable à une Princesse aussi vindicative & aussi cruelle (b).

Après la mort de Tissapherne, Tithrauste, qui lui avoit succédé dans le commandement des Armées, envoya de grands présens à Agésilas, & lui fit dire que la cause de la guerre ne subsistant plus, & l'auteur de leur différend ayant été puni de mort, rien ne devoit les empecher d'entrer en accommodement: que le Roi de Perse confentoit que les villes d'Asse jouisfent de leur liberté, en payant le tribut ordinaire, ce qui étoit tout ce que les Lacédémoniens avoient demandé en commençant la guerre. Agéfilas répondit qu'il ne pouvoit faire aucun accommodement avant que d'en avoir recu l'ordre de Sparte. Cependant voulant faire en quelque sorte plaisir à

<sup>(</sup>b) Xenoph, ubi fupr. Diodor. Sicul. L. (a) Xenoph. ibid. p. 501-657. Plutarch. XIV. p. 220. Polyen. Stratag. L. VII. in Artax, p. 1022. & in Agefil. p. 601.

531

Tithrauste en sortant de sa Province, il entra en Phrygie, qui étoit la Province de Pharnabaze, Tithrauste lui ayant compté trente talens pour les fraix de son voyage.

IV.
Histoire
de Perse.

SECTION

En chemin il reçut une Lettre des Magistrats de Sparte, qui ajoutoient au commandement des forces de terre qu'il avoit déjà, celui de la Flotte. Par ce nouveau pouvoir il se vit maître de toutes les troupes de terre & de mer que cet Etat avoit en Asie. Son prémier soin sut de mettre la Flotte en bon état, après quoi il en donna le commandement à Pisandre, strère de sa femme, avec ordre de mettre incessamment en mer. Dans cette occasion, Agésilas eut plus égard à l'amitié qu'il ressentoit pour son beaustrère, qu'à ce qu'exigeoit le service de son Pays. Car quoique Pisandre sût un homme de cœur, l'Emploi qu'on lui avoit consié étoit beaucoup au-dessus

de ses forces, comme il ne parut que trop dans la suite (a).

Agésilas, après avoir règlé ce qui concernoit la Flotte, continua à pousser ses conquêtes dans la Phrygie, où il se rendit maître de plusieurs villes. Son Armée, qui se trouvoit-la sur les terres du département de Pharnabaze, y fut dans l'abondance de toutes choses, & amassa de grosses sommes d'argent. De-là il s'avança jusqu'à la Paphlagonie, invité à cela par Spithridate, un des principaux Seigneurs de Perse, qui s'étoit révolté contre son Maître. Il fit alliance avec Cotys Roi de ce Pays; & étant rentré dans la Porygie il prit la forte ville de Dascylium, & y passa l'hiver dans le Palais de Pharnabaze, obligeant le Pays d'alentour à fournir toutes fortes de provisions à son Armée (b). Tithrauste, remarquant qu' Agéstlas avoit dessein de pousser la guerre en Asie, envoya Timocrate de Rhodes en Grèce avec de grandes sommes d'argent, pour rallumer en ce Pays la guerre contre les Lacédémoniens. Cette démarche produisit l'effet qu'il en attendoit : les villes de Thèbes, d'Argos, de Corinthe, & quelques autres ayant sait une ligue qui obligea les Lacédémoniens à rapeller leur Roi, comme nous le verrons dans un autre endroit.

Au commencement du printems suivant, comme Agesilas alloit entrer en campagne, Pharnabaze demanda à avoir une conférence avec lui. Agésilas y ayant consenti, Pharnabaze, après s'être étendu sur les services qu'il avoit rendus aux Lacédémoniens dans leur guerre contre les Athéniens, leur reprocha l'ingratitude dont ils s'étoient rendus coupables, en l'attaquant dans son Gouvernement, en pillant son Palais, & en ravageant ses Pays autour de Dascylium, qui étoient l'héritage de ses Pères. Comme tout cela étoit vrai, Agésilas, & ceux qui l'accompagnoient, surent si honteux d'avoir donné lieu à ces justes reproches, qu'ils ne surent que répondre, ni comment justisser leur conduite. Cependant, pour faire quelque espèce de réparation, ils s'engagérent solemnellement à ne causer aucun dégat dans les Provinces de son Gouvernement, tant qu'ils pourroient subsister ailleurs, en continuant à faire la guerre au Roi de Perse. Ils tinrent parole, & partirent sur le champ, dans le dessein d'envahir les hautes Provinces de l'Affice.

<sup>(</sup>a) Paufan. in Laconicis. Xenoph. & Plut.
ubi fupr.

(b) Plutarch. in Agefil. Xenoph, Hellen.
L. IV. p. 507. 510.

SECTION IV. Histoire de l'erfe. Rapel d'Agésilas. 2595. A-354.

se. & de pénétrer jusques dans le centre de l'Empire de Perse. Mais dans le tems qu' Agéfilas formoit le projet de cette expédition, un messager venu de Sparte arriva au camp, & lui apporta la nouvelle que les Ephores le rapelloient pour défendre sa propre patrie, contre laquelle divers Etats de la Grèce avoient formé une puissante Ligue. Agésilas obéit d'abord, & fit toute la diligence possible pour regagner Sparte, le plaignant à son départ que 30000 Archers le chassoient d'Asie, par allusion aux Dariques de Perse, Annee qui étoient des Pièces d'or, qui avoient d'un côté la figure d'un Archer (a). Conon, à son retour de la Cour de Perse, ayant apporté assez d'argent pour vant J. C. payer aux troupes de terre & de mer ce qui leur étoit du, & pour fournir la Florte d'armes & de provisions, prit Pharnabaze à bord, & mit à la voile pour aller combattre les ennemis. La l'lotte Persane étoit composée de plus de 90 Vaisseaux; celle des Lacédémoniens n'étoit pas si nombreuse. mais ils avoient de plus grands Vaisseaux. Elles vinrent à la vue l'une de l'autre près de Cnidos, ville maritime de l'Asie Mineure. Conon, qui avoit été cause en quelque sorte de la prise d'Athènes, par la perte du combat naval près d'Ægus-potamos, résolut de faire ici les derniers efforts pour réparer ce malheur, & pour effacer par une victoire éclatante la honte de sa prémière défaite. D'un autre côté, Pisandre souhaitoit de justifier, par sa conduite & par sa valeur, le choix que son beaustrère Agéstilas avoit fait en le nommant Amiral. En effet, il fit paroître beaucoup de valeur, Défaites & eut d'abord quelque avantage. Mais Conon ayant abordé son Vaisseau, des Lacé- & l'ayant tué de sa propre main, le reste de sa Flotte prit la fuite. Conon les poursuivit, se rendit maître de 50 Vaisseaux, & par la victoire qu'il remporta en cette occasion, détruisit le pouvoir des Lacédémoniens en Asie. La suite de cette victoire sut une révolte presque générale des Alliés de Sparte, dont plusieurs se déclarérent pour les Athèniens, & les autres se rétablirent dans leur ancienne liberté. Depuis cette bataille les affaires des Laccidémoniens allérent toujours de mal en pis, jusqu'à que les défaites de Leuctres & de Mantinée achevérent de les accabler (b).

Apres cette victoire, Conon & Pharnabaze, étant maîtres de la Mer, navigérent autour des Îles & le long des côtes de l'Asie, & réduisirent sous leur obéissance les villes qui appartenoient aux Lacédémoniens. Sesse & Abyde furent les seules qui fissent résistance. Pharnabaze les attaqua par terre, & Conon par mer, mais inutilement: le prémier se retira à l'approche de l'hiver, laissant à Conon le soin de renforcer sa Flotte de tous les Vaisseaux que les villes de l'Hellespont pourroient lui fournir pour le prin-

tems prochain (c).

Conon ayant rassemblé au tems marqué une puissante Flotte, prit encore une fois i harnabaze à bord, & alla débarquer ses troupes dans l'Île de Mélos. Après la réduction de cette lle, dont la fituation étoit propre à faciliter une invasion en Laconie, il fit une descente dans cette Province, pilla toutes

démoniens à Cnidos.

<sup>(</sup>a) Xenoph. ubi supr. p. 513. Plutarch. Sicul. L. XIV. p. 302. Justin. L. VI. c. 2, 3: (c) Xenoph. ibid. p. 534, Diodor. Sicul. in Agefil. p. 603, 604. 16, Xenoph. ubi supr. p. 518. Diodor. L. XIV. p. 441.

toutes les Places le long des côtes, & chargea sa Flotte d'une prodigieuse Section quantité de butin. Pharnabaze s'en retourna ensuite dans son Gouvernement de Phrygie, après avoir accordé à Conon la permission de se ren le à Athènes avec 80 Vaisseaux, & lui avoir donné 50 talens pour rebatir les de Ferje. murailles de cette ville, dans l'idée que Conon avoit eu foin de lui fuggérer, que pour affoiblir efficacement Sparte, il falloit mettre Athènes en état de lui tenir tête.

IV. Histoire

Des-qu'il fut arrivé au Port d'Athènes il fit commencer l'ouvrage, qui, Cononvu le grand nombre de ceux qui y mirent la main, & le zèle de tous ceux rebâtit les qui étoient dans les intérets des Athéniens, sut bientôt achevé. Ainsi Athè-murs d'Anes reprit non seulement sa prémière splendeur, mais devint même plus formidable à ses ennemis qu'elle n'avoit jamais été. Ce qui mérite d'être observé du Déluge ici, c'est que cette ville sut rebâtie par les Perses qui l'avoient détruite, 2596. A-& qu'elle fut fortifiée aux dépens des Lacédémoniens, qui l'avoient déman- vant J. C. telée. Conon, ayant rebâti les murailles tant d'Athènes & du Port, que celles 393. qui alloient du Port à la Ville, distribua aux citoyens les 50 talens qu'il avoit reçus de Pharnabaze, & offrit aux Dieux un facrifice de cent Bœufs,

en action de graces pour l'heureux rétablissement d'Athènes (a).

Une révolution si glorieuse causa une extrême douleur aux Lacédémoniens, qui ne se trouvant pas en état de continuer la guerre contre des gens qui les égaloient en valeur, & qui outre cela étoient foutenus par les Perses, envoyérent Antalcide, un de leurs citovens, à Téribaze Gouverneur de Sardes, pour faire la paix avec lui aux conditions les plus avantageuses qu'il seroit possible. Les autres villes de la Grèce, alliées des Atléniens, envoyérent leurs Députés en même tems, & Conon fut à la tête de ceux d'Athènes. Les conditions que proposa Antaicide, surent que le Roi possederoit toutes les Villes Grecques en Asie; mais que les lles & les autres Villes de la Grèce conserveroient leur liberté, & se gouverneroient suivant leurs propres Loix. Comme ces propositions étoient très avantageuses pour le Roi, & honteuses pour les Grecs en général, les autres Ambassadeurs les rejettérent tous d'un commun accord. Les Lacédémoniens, qui haissoient mortellement Conon pour avoir rebati Athenes, avoient chargé Antalcide de l'accuser devant Téribase d'avoir volé au Roi l'argent qu'il avoit employé à cet ouvrage, & d'avoir formé le dessein d'enlever aux Perses l'Eolide & l'Ionie, pour les assujettir de nouveau à la République d'Athènes. Sur ces accusations Téribase fit arrêter Conon, & après avoir sourni sous main aux Lacédémoniens des sommes considérables pour l'équipement d'une Flotte destinée à agir contre les Athéniens, il partit pour la Cour, & alla rendre compte au Roi de l'état de la négociation. Artaxerxe en fut fort content, & lui ordonna de mettre la dernière main au Traité. Téribaze lui fit aussi le rapport des accusations des Lacédémoniens contre Conon. Quelques Auteurs (b) prétendent que ce dernier fut conduit à Suse, & qu'il y fut exécuté par ordre du Roi: mais le silence que Xénophon, qui étoit son contemporain, garde au sujet de sa mort, rend la chose douteuse (c). Pen-

<sup>(</sup>a) Xenoph. & Diodor. Sicul. ibid. (b) Cornel. Nep. in Conone.

<sup>(</sup>c) Xenoph. ubi supr. Diodor. Sicul, L. XIV. p. 442.

SECTION IV. Histoire de Perse.

3867.

Pendant le séjour que Téribaze sit à la Cour, Suthras sut chargé de garder les côtes de l'Asse pendant son absence. Celui-ci, ayant eu alors occasion d'appercevoir les ravages que les Lacédémoniens avoient faits dans toutes les Provinces maritimes, en conçut tant d'animofité contre eux, qu'il envoya tout le secours qu'il put aux Athéniens leurs ennemis. Cette conduite obligea les Lacedémoniens à envoyer Thymbron en Asie pour y recommencer la guerre. Mais ils ne pouvoient lui fournir ni assez de monde, ni assez d'argent pour réussir dans cette entreprise: son Armée sut bientôt dispersée par celle des Perses, & lui-même tué. Diphridas sut envoyé à sa place, pour continuer la guerre avec les restes de l'Armée des Lacédémoniens; mais il n'eut pas un plus heureux succès, toutes les actions des Spartiates, après la bataille de Crados, n'ayant plus été que les foibles efforts

d'un pouvoir mourant.

Téribaze, étant de retour de Suse, manda les Députés des villes de Grèce pour leur faire la lecture du Traité, qui avoit déjà été approuvé par le Roi. Le Traité portoit, que toutes les villes Grecques de l'Asse demeureroient foumises au Roi, & que toutes les autres, tant petites que grandes, conser-La paix veroient leur liberté. Le Roi retenoit outre cela la possession des lles de d'Antalci- Cypre & de Clazomène, & rendoit celles de Scyros, de Lemnos & d'Imbros aux Athéniens. Par ce même Traité il s'engageoit à se joindre aux Peuples du Déluge qui l'accepteroient, pour faire la guerre à ceux qui refuseroient d'y entrer. Ces conditions étoient également préjudiciables & honteuses aux Grecs. Cevant J. C. pendant comme ils étoient affoiblis par des divisions domestiques, & hors d'état de foutenir la guerre contre un Prince si puissant, ils furent contraints d'y consentir. Cette paix fut appellée la Paix d'Antalcide, parce que ce fut lui qui en fit le prémier l'ouverture: Traité infame, qui livroit aux Perses, contre les Loix de l'Honneur & de la Justice, tous les Etablissemens des Grecs en Asie, dont Agésilas avoit défendu la liberté si longtems & avec tant de valeur (a). Artaxerxe, délivré des soins que la guerre contre les Grecs lui avoit causés, tourna toute sa puissance contre Evagore Roi de Cypre, qu'il avoit déjà depuis quelques années projetté de chasser de cette Ile sans avoir jamais eu l'occasion d'exécuter ce dessein. Evagore descendoit des anciens Rois de Salamine, capitale de l'Île de Cypre. Ses ancêtres avoient depuis plufieurs siècles possédé cette ville en qualité de Souverains; mais ils avoient à la fin été chassés par les Perses, qui avoient fait de toute l'Île une province de leur Empire.

Evagore, qui étoit un homme habile & courageux, ne pouvant se résoudre à vivre sous un joug étranger, chassa Abdymon, Gouverneur de Salamine pour le Roi de Perse, & se remit en possession d'un Royaume qu'on avoit enlevé à ses aieux. Artaxerxe essaya de reprendre Salamine; mais comme il avoit sur les bras la guerre contre les Greès, & qu'Evagore lui parut déterminé à se désendre jusqu'à la dernière extrémité, il remit l'exécution de cette entreprise à un autre tems. Durant ces entresaites, Conon, par le moyen de Ctésias le Cnidien, qui étoit le prémier Médecin d'Artaxer-

xe,

furent les seuls de tous les Cypriotes qui osassent lui tenir tête. Ils eurent recours à Artaxerae, qui, devenant jaloux du pouvoir de ce Prince habile & actif, leur promit sur le champ un puissant secours. Mais comme ses troupes étoient employées ailleurs, il ne lui fut pas possible de dégager sa parole aussi-tôt qu'il auroit voulu. A la fin ayant fait la paix avec les Grecs, il tourna toutes ses forces contre Evagore, résolu de chasser ce Prince de l'Île. Les Athéniens, nonobstant le Traité fait en dernier lieu avec les Perses, & les grandes obligations qu'ils avoient au Roi, crurent devoir affifter leur ancien Allié, qui s'étoit montré leur ami en toute occasion. Ils équipérent pour cet effet & lui envoyérent, avec toute la diligence possible, dix Vaisseaux de guerre sous le commandement de Philocrate. Mais la Flotte Lacédémonienne, sous les ordres de Telantias frère d'Agésilas, ayant rencontré ces vaisseaux près de l'Ile de Rhodes, les entoura de façon qu'il n'en put pas échapper un seul (a). Les Athéniens, voulant secourir Euagore à tout prix,

xe, fit la paix entre ce Monarque & Evagore, celui-la s'étant engagé à ne Section le point troubler dans la possession de son petit Royaume. Mais Evagore, qui étoit né pour de grandes entreprises, & qui avoit toutes les qualités qu'il falloit pour y réuffir, ne pouvoit pas borner son ambition à la seule ville de Salamine. Il étendit peu à peu sa domination, & se rendit par degrés maître de toute l'Île de Cypre. Les Amathusiens, les Soliens & les Citiens,

Histoire

envoyérent Chabrias avec une autre Flotte, qui avoit à bord un nombre considérable de gens de guerre. Ce nouveau renfort arriva heureusement, & obligea bientôt toute l'Île à se soumettre à Evagore. Mais les Athéniens ayant, par l'embarras où les jettoit un nouveau Traité conclu entre Artaxerse & plusieurs villes de la Grèce, été obligés de rappeller Chabrias, les Perses attaquérent l'Île de Cypre avec toutes leurs forces, comptant de s'en rendre maîtres en peu de tems, à cause qu'aucun secours n'y pouvoit étre transporté de Grèce. L'Armée du Roi consistoit en 300000 hommes, & sa Les Per-Flotte en 300 vaisseaux. Cette Armée étoit commandée par Oronte son ses attagendre, & la Flotte avoit pour Amiral Gaos fils de Tamus, dont nous avons quent l'Île déjà fait mention. Téribase étoit Géneralissime des forces de terre & de de Cypre mer. Evagore de son côté se voyant menacé d'une si terrible guerre, s'adres- 300000 sa à tous les Princes qui étoient en inimitié avec les Perses, & reçut des bommes. secours, tant d'hommes que d'argent, des Egyptiens, des Lybiens, des A- Année secours, tant d'hommes que d'argent, des Egyptiens, des Lybiens, des L avoit amassé d'immenses trésors, il prit à sa solde des troupes de disféren- vant I. C. tes Nations. Comme il avoit un grand nombre de Frégates légères, il in- 386. tercepta tous les vaisseaux ennemis qui portoient des provisions du Continent; ce qui fit naître la famine parmi les Peises, qui avoient mis pié à terre dans l'Île, & excita dans leur Armée une sédition, qui ne fut appaisée que par la mort de plusieurs de leurs Officiers. Mais toute la Flotte Persane ayant mis en mer, l'Armée reçut de nouveaux convois de Cilicie. Evagore reçut dans le même tems une grande quantité de blé d'Egypte avec so. Vaisseaux,

atta-

(4) Kenoph, ubi supr. Diodor. Sicul. L. XV. p. 459.

qui faisoient, joints à ceux qu'il avoit équipés, une Flotte de 200 Voiles. Il

Histoire de Perse.

Szerion attaqua avec cette Flotte celle de Perfe, & eut d'abord quelque avantage. ayant pris ou détruit plusieurs vaisseaux ennemis. Mais Gaos, s'étant avancé vers lui à la tête d'une petite Escadre, l'attaqua si vigoureusement, qu'Evagore, après une résistance opiniatre, sut obligé de se retirer. Le reste de la Flotte Persane, encouragé par l'exemple de leur Amiral, retourna à la charge, & obtint enfin une victoire complette, tous les vaisseaux ennemis ayant été obligés de se retirer dans leurs ports. Evagore se sauva avec un petit nombre de vaisseaux à Salamine, où il fut incontinent assiégé par terre

> Après cette victoire Téribaze alla en personne informer le Roi de l'heureux succès de ses armes en Gypre, & ayant obtenu 2000 talens pour la solde & l'entretien de son Armée, revint dans le dessein de pousser la guerre avec plus de vigueur que jamais. Pendant son absence, Evagore, ayant laissé la défense de la ville à son fils Pythagore, passa la nuit au travers de la Flotte ennemie avec dix galères, & fit voile vers l'Egypte, dans l'espérance d'engager Achoris, Roi de ce Pays, à le secourir avec toutes ses forces. Mais n'en ayant pas tiré l'affiftance qu'il se promettoit, & trouvant à son revour la ville extrêmement pressée, sans qu'il lui sût possible d'obliger les Perses à lever le siège, il se vit réduit à capituler. Les conditions qu'on lui proposa, furent qu'il abandonneroit toutes les villes de Cypre. hormis Salamine, qu'il garderoit, en demeurant soumis au Roi comme un serviteur à son maître, & en payant un tribut annuel. L'extrémité où il se trouvoit, le força à en passer par les autres conditions, quelque dures qu'elles sussent; mais il ne put jamais se résoudre de consentir à garder Salamine comme un ferviteur sous son maître, prétendant en être possesseur comme un Roi fous un autre Roi. Téribaze, qui étoit Général en chef, ne voulut rien rabattre de ses prétensions, ce qui détermina Evagore, qui ne prétendoit absolument pas les accepter, à rompre la négociation, & à ne fonger qu'aux moyens de défendre la ville (a).

> Dans ce même tems, Oronte, qui commandoit les forces de terre, jaloux que Téribaze eût plus d'autorité que lui, aussi-bien que de la gloire que ce Général avoit acquise, écrivit secrettement contre lui en Cour l'accufant entre autres choses de former des desseins contraires aux intérêts du Roi, & de conserver une intelligence secrette avec les Lacédémoniens. Artaxerxe, sur ces Lettres, expédia au-plutôt un ordre, par lequel Oronte étoit chargé d'arrêter Téribaze, & de le faire conduire en Cour comme prisonnier. Cet ordre fut exécuté sur le champ, & Oronte eut le commandement en chef de toutes les troupes. Mais l'Armée murmurant de ce changement, & plusieurs soldats se débandant ou resusant de lui obéir, Oronte reprit la négociation avec Evagore, & accepta les conditions que ce dernier avoit faites d'abord, en retranchant la condition humiliante qui avoit empêché la conclusion du Traite. Ainsi le siège sut levé, & la paix conclue avec Evagore, après une guerre qui avoit couté aux Perses plus de 50000 talens, c'est-à-dire, près de dix millions (b) argent d'Angleterre. Nous

> > ren-

<sup>(</sup>c) Diodor. Sicul. ubi supr.

Histoire

renvoyons nos Lecteurs à Isocrate, s'ils souhaitent de se former une juste Secritor

idée du mérite & du caractère d'Evagore.

La paix faite avec ce Prince, ne mit pas fin à la guerre dans ces quartiers. Gaos, irrité de la manière dont on en agissoit à l'égard de Téribaze, dont il avoit époufé la fille, & craignant d'être enveloppé dans l'accufation injuste intentée à son beau-père, & d'être mis à mort sur de simples soupçons, envoya des Députés à Achoris Roi d'Egypte, &, après avoir fait une alliance avec lui contre le Roi de Perse, se révolta ouvertement, & fut renforcé par une bonne partie de l'Armée & de la Flotte, dont les Officiers lui étoient dévoués. Il sollicita aussi les Lacédémoniens de se joindre à lui, leur promettant qu'à son tour, la guerre étant finie, il contribueroit de tout son pouvoir à les rendre maîtres de la Grèce. Ils prêtérent volontiers l'oreille à ces propositions, & embrasserent avec joie l'occasion de rompre avec les Perses, étant souverainement mécontens de la paix d'Antalcide. Mais avant que tant de ressorts sussent prêts à agir, Gaos sut tué en trahison par un de ses Officiers, & Tachis, qui s'étoit chargé de poursuivre ce qui étoit commencé, mourut peu de tems après, ce qui rendit tous les préparatifs inutiles. Pour ce qui est des Lacédémoniens, ils ne se mélérent plus dans la suite des affaires de l'Asie (a).

Quand Artaxerxe eut terminé la guerre de Cypre, il en commença une autre contre les Cadusiens, qui s'étoient peut-être révoltés; car les Auteurs ne disent rien de la cause de cette guerre. Ces Peuples habitoient les montagnes situées entre le Mont Euxin & la Mer Caspienne. C'étoient des hommes très propres au métier de la guerre, étant accoutumés de bonne heure à une vie dure & laborieuse. Le Roi marcha en personne contre eux, à la tête d'une Armée de 300000 Fantassins & de 20000 Chevaux. Mais comme le Pays étoit trop stérile pour qu'une Armée si nombreuse pût y subsister, les Perses en surent bientôt réduits à ne vivre que de bêtes de somme, qui même devinrent si rares, que la tête d'un âne sur vendue 60 drachmes. Les provisions pour la table du Roi commencérent même à manguer, & il ne

restoit plus qu'un petit nombre de chevaux.

Dans cette fâcheuse conjoncture, Teribaze imagina un stratagême, qui sauva le Roi & l'Armée. Ce Général suivoit la Cour, ou plutôt étoit mené à la suite de l'Armée comme prisonnier, étant en disgrace à cause de l'accusation qu'Oronte lui avoit intentée, comme nous l'avons vu. Les Cadusens avoient deux Rois, tous deux campés séparément avec leurs troupes. Téribaze, qui s'informoit de tout ce qui se passoit dans le camp ennemi, apprit que ces Rois n'étoient pas en bonne intelligence, & que leur jalousse les empêchoit d'agir de concert. Il conseilla au Roi d'entrer en négociation avec eux, & s'étant chargé de conduire cette affaire, il alla trouver lui-même un de ces Rois, & envoya son sils à l'autre. Chacun d'eux sit entendre à celui à qui il parloit, que l'autre Roi envoyoit à son insu des Ambassadeurs à Artaxerxe pour traiter avec ce Prince, & lui conseilla de prendre les devans, asin de rendre se conditions meilleures. Cette négocia-

tion

(a) Diodor. Sicul. L. XV.

Tome III.

Yvv

IV. Histoire ce Perse.

Section tion eut l'effet que Téribaze avoit espéré, & les deux Princes arrivérent féparément pour se soumettre au Roi, ce qui sauva ce Prince & son Armée (a) \*.

Le Roi perdit dans cette expédition mal concertée un grand nombre de ses meilleures troupes, & tous ses chevaux. Camissare, Carien d'origine. & homme d'un courage & d'une habileté extraordinaires, fut un de ceux qui perdirent la vie en cette occasion. Il étoit Gouverneur de la Leuco-Syrie, Province située entre la Cilicie & la Cappadoce, & eut pour succeffeur dans fon Gouvernement fon fils Datame, qui accompagna Artaxerxe durant tout le cours de l'expédition dont il s'agit, & s'y distingua d'une façon toute particulière. Datame étoit le plus grand Général de son tems, & au sentiment de Cornelius Nepos, qui a écrit sa vie, ne le cédoit à aucun autre, en courage, en hardiesse, & en talens pour inventer & pour exécuter des stratagemes militaires. Mais fon trop de mérite le perdit, comme nous le verrons dans la suite. Le service important que Téribaze venoit de rendre au Roi, détermina ce Prince, quand il fut de retour à Suse, à faire examiner sans partialité les accusations portées contre Téribaze, & nomina pour cet effet trois Commissaires d'un rang distingué & d'une probité reconnue. Ces Commissaires, après avoir discuté avec soin tous les chess d'accusation, déclarérent unanimement Téribaze innocent; & en consequence de cette décisson, ce Général fut rétabli dans tous ses emplois, & Oron-

te, son accusateur, banni de la Cour (b).

Artaxerxe, n'ayant plus aucune affaire sur les bras, résolut de subjuguer les Egyptiens, qui avoient, depuis un tems confidérable, secoué le joug Persan, & fit pour cet effet de grands préparatifs de guerre. Achoris, qui règnoit alors en Egypte, voyant venir l'orage, ne négligea rien pour se mettre en état de défense. Il joignit à ses propres sujets un grand nombre de Grecs, & d'autres troupes auxiliaires, sous le commandement de Chabrias l'Athénien. Pharnabaze, que le Roi avoit chargé du foin de cette guerre, envoya des Ambassadeurs à Athènes, pour y faire des plaintes contre Chabrias, qui servoit contre le Roi de Perse, quoique les Athéniens sussent amis de ce Monarque. Il appuya cette remontrance de menaces, & déclara que son Maître fauroit bien se venger d'eux s'ils ne rapelloient pas Chabrias sur le champ : demandant en même tems qu'Iphicrate, aussi Athènien & un des meilleurs Généraux de fon tems, fût chargé de commander les troupes Grecques qui étoient à la folde du Roi. Les Athéniens, qui avoient alors un besoin extrême de l'amitié du Roi de Perse pour pouvoir tenir tête aux ennemis qu'ils avoient dans la Grèce, rapellérent Chabrias, & lui ordonnérent de se rendre un certain jour marqué à Athènes sous peine de mort.

<sup>(</sup>b) Diodor. Sicul. ubi supr. p. 463. (a) Plutarch, in Artax. p. 1023, 1024. Diodor. Sicul. L. XV. p. 462.

<sup>\*</sup> Un Auteur moderne est de sentiment (1), que les Cadusiens descendoient de cette partie des dix Tribus, que le Roi d'Allyrie transporta hors du Pays de Canan; mais comme cette idée n'a d'autre fondement que le rapport qu'il y a entre le mot de Cadusien & celui de Kedushim, qui signifie un Peuple faint, nous ne saurions adopter sa conjecture.

<sup>(1)</sup> Fuller Miscel. L. IL. c. s.

IV.

Histoire

de Perfe.

mort. Iphicrate fut envoyé pour commander les Grecs qui étoient dans l'Ar- Secrion? mée de Perse. A son arrivée, il sit le dénombrement de ceux qui devoient servir sous ses ordres, & les disciplina si merveilleusement, qu'ils se rendirent dans la suite très fameux parmi les Grecs, sous le nom de soldats Iphicratésiens. Et véritablement il eut tout le tems requis pour les former au métier de la guerre, les Per/es ayant employé deux ans entiers à faire leurs préparatifs avant que d'entrer en campagne. Achoris, Roi d'Egypte, mourut durant ces entrefaites, & eut pour Successeur Psammuthis, qui ne règna qu'un an. Après lui Nephérotes occupa le trône pendant quatre mois, & fit place à Nectanebis, le prémier de la race Sébennytique, qui regna douze ans (a).

Artaxerxe, souhaitant de tirer encore un plus grand nombre de troupes auxiliaires de Grèce, pour les employer contre l'Egypte, envoya des Ambassadeurs aux Grecs, avec ordre de leur déclarer à tous en genéral, & 2 chaque Etat en particulier, que le Roi vouloit qu'ils vécussent desormais en paix, en s'en tenant aux Articles du Traité d'Antalcide, & que chaque ville fût libre & se gouvernât suivant ses propres loix. Cette déclaration excita des mouvemens de joie dans toutes les villes de la Grèce, hormis à Thèbes, laquelle, aspirant à une espèce de Souveraineté sur toutes les au-

tres, refusa de s'y conformer (b).

Enfin, tout étant prêt pour attaquer l'Egypte, l'Armée Persane forma un Son expécamp à Ace, apellée depuis Ptolémais, où étoit le rendez-vous général. Dans dition malla revue qui s'y fit, il se trouva 200000 Perses commandés par Pharnabaze, & 20000 Grecs sous les ordres d'Iphicrate. Leurs forces de mer étoient proportionnées à celle de terre; car leur Flotte étoit de 300 Galères, outre un nombre prodigieux d'autres Vaisseaux, destinés à transporter les provisions du Déluge nécessaires à la Flotte & à l'Armée de terre.

L'Armée & la Flotte se mirent en mouvement à la fois; &, pour agir de concert, s'éloignérent l'une de l'autre le moins qu'il leur fut possible. La guerre devoit commencer par l'attaque de Péluje; mais on avoit donné le tems à Nectanebis de pourvoir à la défense de cette Place, & d'en rendre l'approche impraticable par terre & par mer. Ainsi la Flotte, au-lieu de faire-là sa descente, comme on l'avoit projetté, passa outre, & se rendit dans la Bouche Mendéssenne du Nil. Car, en ce tems-là, le Nil se jettoit dans la mer par sept différentes bouches, à chacune desquelles il y avoit un l'ort avec une bonne garnison pour en désendre l'entrée. La Bouche Mendésienne n'étant pas si bien fortifiée que celle de Péluse, où l'on attendoit l'ennemi, la descente s'y fit sans peine, le Fort sut emporté, & tous les Egyptiens qui s'y trouvérent furent passés au fil de l'épée.

Après cette action, Iphicrate vouloit qu'on rembarquat les troupes sur le champ, & qu'on allat attaquer Memphis la capitale de l'Egypte. Si cet avis avoit été suivi, avant que les Egyptiens eussent eu le tems de revenir de la frayeur par cette formidable invasion, on auroit trouvé cette capitale sans défense: ainsi elle auroit été immancablement emportée, & toute l'Egypte

beureufe contre l'Egypte. Année 2615. Avant J. C.

con-

(a) Euseb. Chron. Syncell. p. 257. (b) Diodor. Sicul. L. XV. p. 355. Yyy 2

IV. Histoire

de Perse.

Section conquise. Mais le gros de l'Armée n'étant pas encore arrivé, Pharnabaze

ne voulut rien entreprendre qu'il n'eût rassemblé toutes ses forces. Iphicrate, au desespoir qu'on laissat échapper une occasion qui peut-être ne se retrouveroit jamais, demanda comme une grace qu'on lui permît seulement d'y aller avec les troupes qui étoient sous ses ordres. Mais Pharnabaze, bassement jaloux de la gloire qui en reviendroit à Iphicrate s'il

réutlissoit dans cette entreprise, lui refusa la permission qu'il demandoit. Ce délai donna le tems aux Egyptiens de se reconnoître, & de faire tête à l'ennemi. Car Nectanébis, après avoir mis une bonne garnison dans Memphis. tint la campagne avec le reste de ses troupes, & harassa tellement les Perses, qu'il ne leur fut pas possible d'avancer davantage dans le Pays. Après cela furvint l'inondation du Nil, qui couvrit d'eau toute la campagne, & obligea les Perses à revenir dans la Phénicie, après avoir perdu une bonne

partie de leur Armée dans cette malheureuse expédition.

Ainsi finit cette guerre, qui avoit couté des sommes immenses, deux années entières ayant été employées aux seuls préparatifs. L'unique effet qu'elle produisit, sut une haine irréconciliable entre les deux Généraux qui y avoient commandé. Pharnabaze pour s'excuser accusoit Iphicrate d'en avoir empêché la réussite, & Iphicrate avec beaucoup plus de raison en rejettoit toute la faute sur Pharnabaze. Mais sachant fort bien que Pharnabaze trouveroit plus d'amis à la Cour de Perse que lui, & n'ayant pas oublié ce qui étoit arrivé à Conon, il prit le parti, pour éviter un fort pareil, de se sauver à Athènes dans un petit Vaisseau qu'il loua. Pharnabaze envoya des Ambassadeurs aux Athéniens, pour accuser Iphicrate devant eux d'avoir fait avorter l'expédition d'Egypte. Le Peuple d'Athènes se contenta de lui faire répondre, que si on pouvoit l'en convaincre, il seroit puni comme fon crime le mériteroit. Mais il femble que fon innocence fut trop bien connue à Athènes, pour qu'on l'ait inquiété là-dessus. Peu de tems après même les Athéniens le déclarérent seul Amiral de leur Flotte (a).

Douze ans après cette expédition, Artaxerxe, qui n'avoit pas renoncé au projet de conquérir l'Egypte, malgré le mauvais fuccès des efforts qu'il avoit déjà faits pour cela, commença à faire de nouveaux préparatifs pour l'exécution du même deflein. Tachos, qui avoit succédé à Nestanéhis, rasfembla toutes ses forces pour se défendre contre un si puissant ennemi. Il leva outre cela des troupes auxiliaires en Grèce, & obtint des Lacédémoniens, qui étoient en ce tems-là piqués de ce qu'Artaxerxe les avoit forcés de comprendre les Messens dans la paix qu'ils venoient de conclure, un Corps de leurs troupes, & Agéfilas pour les commander. Cette commission ne fit pas d'honneur à Agéfilas. On trouvoit indigne qu'un Roi de Lacédémone, & un grand Capitaine comme lui, qui s'étoit fait une si brillante réputation, & qui étoit âgé de plus de quatre-vingts ans, se mît à la solde d'un Barbare. Cependant, foit par un principe de vanité d'avoir encore une Armée fous du Déluge ses ordres, Tachos lui ayant promis de le faire Commandant en Chef de

2627. A. toutes ses forces, soit par avarice, il se chargea volontiers de la commisvant J. C. fion, & mit à la voile pour l'Egypte. 362.

Dès.

Hi/toire de Perse.

· Dès qu'il fut arrivé dans le Royaume, Tachos, en le voyant, concut de Section lui des idées si peu avantageuses, qu'il méprisa toujours dans la suite sa personne, & ne fit aucun cas de ses conseils. Car lui & ses principaux Officiers s'attendoient à voir un Prince grand & magnifique, avec un équipage qui répondît à l'éclat de ses exploits; & ils apperçurent un petit vieillard de chetive mine, & vétu d'une méchante robe d'une étoffe groffière. fans aucun appareil de magnificence. Ce jugement précipité & téméraire cause la ruine de Tachos; car ce Prince ne lui donna le commandement que des troupes étrangères, ce qui feul auroit suffi pour dégoûter de son service un Capitaine si respectable par son age, par son habileté & par son expérience, & fut la prémière cause de l'aversion qu'il conçut pour le Monarque Egyptien. Tachos donna le commandement de la Flotte à Chabrias. & retint pour lui-même le commandement en chef.

Ce Prince, après avoir réuni dans un feul Corps les Egyptiens & les Troupes étrangères, prit la réfolution de marcher vers la Phonicie, aimant mieux faire de ce Pays-là le théatre de la guerre, que d'attendre l'ennemi dans l'Egypte. Agésilas, qui prévoyoit les facheuses conséquences de cette entreprise, lui représenta que ses affaires n'étoient pas assez bien établies au dedans pour s'éloigner ainsi de ses Etats; qu'il vaudroit mieux faire agir ses Généraux hors de son Pays & y rester lui-même, pour être à portée de calmer les troubles qui pourroient s'y élever.' Tachos méprifa ce fage conseil, & ne marqua pas plus d'égards pour lui qu'à l'ordinaire. Cependant l'évenement fit voir que le conseil d'Agésilas étoit l'effet de sa prévovance; car dans le tems que Tachos se trouvoit en Egypte, ses sujets se révoltérent & mirent sur le trône son cousin, ou, comme Diodore l'apelle, son fils Nectanebis. Agifilas, profitant de cette occasion pour se venger de Tachos, se joignit aux révoltés. Le Prince détrôné se rendit d'abord à Sidon. & de-la à la Cour de Perse, où il fut très bien reçu & fait Général (a) \*?

Vers la fin du règne d'Artaxerxe, la Cour de Perse tut agitée de troubles & partagée en différentes factions, plusieurs des fils de ce Monarque travaillant à le faire des amis parmi les Grands du Royaume pour faire valoir leurs prétentions à la Couronne. Il en avoit 115 de ses concubines, & trois d'Atoffa sa semme légitime, Darius, Ariaspe, & Ochus. Pour arrêter tous ces mouvemens, il défigna Darius, qui étoit l'ainé, pour son Succes-

(a) Diodor. Sicul. L. XV. p. 397-401. Plut. in Agefil. p. 616, 618. Com. Nep. in Agefil. p. 8.

<sup>\*</sup> Plutarque condamne la conduite qu'Agéfilas tint en cette occasion. Mais ce Roi alléguoit, qu'il avoit été envoyé au secours des Egyptiens, & que comme ceux-ci avoient pris les armes contre Tachos, il ne pouvoit pas servir contre eux sans en avoir reçu l'ordre de Sparte, où il envoya effectivement quelques messagers. Les instructions qu'il reçut en réponfe, furent qu'il pouvoit en agir de la manière qu'il croiroit la plus avantageuse pour sa patrie, après quoi il se déclara pour Nectanebis. Telle sut l'apologie d'Agestias. Mais, dit Plutarque, si l'on ôte ce voile trompeur de l'utilité publique, le seul nom qu'on puisse donner à cette démarche, est celui de perfidie & de trahison (1) Xenophon tâche de pallier la chose, en disant qu'Agésilas se joignit au Roi, qui lui parut le plus affectionné de la Grèce (2).

<sup>(1)</sup> Plutarch, in Agesil,

Yyy 3

IV. Histoire de Perse.

Section seur ; & pour lui assurer encore mieux la couronne, il lui permit des-lors de prendre le titre de Roi, & de porter la Tiare Royale. Mais ces apparences de pouvoir ne contentant pas l'ambition de ce jeune Prince, qui d'ailleurs étoit piqué qu'Artaxerxe lui eût refusé une de ses concubines, il fit une conspiration contre la vie de son père, où il engagea cinquante de ses frères.

Téribaze, dont nous avons plus d'une fois fait mention dans cette Histoire, contribua le plus à lui faire prendre cette résolution dénaturée, & cela pour le sujet de mécontentement que voici. Artaxerxe lui ayant promis une de ses filles, puis une autre, lui manqua toutes les deux fois de parole. & les épousa lui-même: procédé dont Téribaze sut si cruellement irrité. que pour s'en venger il excita le jeune Roi à attenter à la vie de fon père.

Déjà le nombre des conjurés étoit très considérable, & le jour pris pour l'exécution, lorsqu'un Eunuque, bien instruit de la conspiration, en donna avis au Roi. Ce Prince voulant s'affurer par ses propres yeux de la vérité de la chose, laissa venir les conjurés jusques dans son Palais, où ils surent

arrêtés.

Darius & ses complices ayant été mis à mort, les cabales qu'Artaxerxe avoit tâché d'étouffer en declarant Darius Roi, recommencérent de nouveau. Trois de ses frères se mirent sur les rangs, Ariaspe, Ochus & Arsame. Les deux prémiers prétendoient au trône par droit de naissance, parce qu'ils étoient fils de la Reine. Le troissème avoit pour lui la faveur du Roi, dont il étoit le plus aimé, quoiqu'il ne fût le fils que d'une concubine. Ochus, dévoré d'ambition, trouva moyen de se désaire de ses deux rivaux. Ariaspe étant d'un caractère doux & crédule, engagea par des présens les Eunuques du Palais à le menacer du ressentiment du Roi: ce qui l'essraya au point, qu'il s'empoisonna lui-même pour éviter une mort plus cruelle. Mais Arsame, que sa sagesse & ses autres grandes qualités rendoient aux yeux de son père digne du trône, restant toujours en son chemin, il le sit assassiner par Harpate fils de Téribaze. Cette perte qui suivit l'autre de fort près, & la scélératesse qui les avoit accompagné toutes deux, causérent au Roi, qui étoit âgé alors de 94 ans, une si vive douleur, que ne pouvant la supporter il mourut dans la 46 année de son règne (a). C'étoit un Prince bienfaisant & généreux, qui gouverna avec beaucoup de clémence & d'équité son Empire, où, pour cette raison-là même, son autorité sut toujours extrémement respectée. Ochus sentit bien qu'en succédant à un tel Prince il vant J. C. ne trouveroit pas les mêmes dispositions dans les Peuples ni dans la Noblesse, dont il venoit de se rendre l'horreur par la mort de ses deux frères. Pour empêcher les effets de cette haine, il gagna les Eunuques & les autres qui étoient auprès de la personne du Roi, & sit cacher sa mort. Il commença ensuite à prendre le maniment des Affaires, donnant des ordres, & scellant des Decrets au nom d'Artaxerne, comme s'il eut toujours été en vie, & dans un de ces Decrets, il se sit, toujours par ordre de son père, proclamer Roi par tout l'Empire. Après avoir gouverné ainsi près de dix mois, croyant fon

Mors d'Artaxorxe. Année du D Huge 359.

Ochus.

son autorité assez Lien affermie, il déclara la mort de son père, & monta Secrior fur le trone en prenant le nom d'. Irtaxerxe. Cependant la plupart des Historiens l'apellent Ochus, & c'est sous ce nom que nous en parlerons dans la Histoire suite de cette Histoire. A peine la mort d'Artaxerxe sut-clie sue de tout le monde, & Ochus eut-il pris possession de la Couronne, que toute l'Asie Mineure, la Syrie, la Phénicie, & plusieurs autres Provinces se révoltérent contre lui. Les principaux Chefs de la révolte étoient Ariobarzane Gouverneur de Phrygie, Mausole Roi de Carie, Oronte Gouverneur de Mysie, & Aniophradate Gouverneur de Lydie. Datame, dont nous avons parlé ci-dessus, & qui étoit alors Gouverneur de Cappadoce, cut aussi part à la rebellion. Une révolte si considérable fit tarir tout-à-coup la moitié des revenus de la Couronne. & ce qui restoit n'auroit certainement pas sussi pour faire la guerre à tant de révoltés, si ces derniers avoient agi de concert Mais leur union fut de peu de durée, & ceux qui avoient témoigné le plus d'ardeur à secouer le joug, furent les prémiers à trahir les autres, pour faire leur paix avec le Roi. Les Provinces de l'Afte Mineure, en secouant le joug, avoient fait une ligue pour leur défense commune, & choisi Oronte pour leur Général. Elles avoient auffi résolu de prendre à leur solde 2000 hommes de troupes auxiliaires, & Oronte étoit chargé de les lever. Mais quand il eut reçu de quoi lever ces troupes & les entretenir pendant un an, il garda l'argent pour lui-même, & livra au Roi ceux qui l'avoient apporté des Provinces révoltées. Rheomitre, un des autres Chefs de l'Asse Mineure. avant été envoyé en Egypte pour y demander du secours, commit la mêtae trahifon. Car il tira de ce Royaume 500 Talens & 50 Vaisseaux de guerre; après quoi il convoqua les principaux auteurs de la révolte dans une ville de l'Asse Mineure, sous prétexte de leur rendre compte de ses négociations, & les ayant fait arrêter, regagna les bonnes graces du Roi en les lui remettant entre les mains. Ainsi cette formidable révolte, qui avoit pense être la ruïne de la Perse, tomba à rien, & Ochus, sans coup férir, fut affermi sur le trone (a). Le seul Datame, Gouverneur de Cappadoce, s'étant rendu outre cela maître de la Paphlagonie, lui donna beaucoup de peine. Par ce qui est dit de lui dans Cornelius Nepos (b), & dans Polyenus (c), il paroit qu'il se maintint longtems dans ces deux Provinces, & qu'il fut à la fin tué en trahison par la perfidie de Mithridate, un de ses plus intimes amis \*.

Ochus fut le plus méchant & le plus cruel Prince de sa race. En fort peu de tems il remplit de sang & de meurtres son Palais & tout l'Empire. Pour ôter aux Provinces révoltées le prétexte de mettre sur le trône quel-

(a) Dioder. Sicul. L. XV. p. 506. Polyan. Stratag. L. VII.

(b) Corn. Nep. in vita Datam. (s) Polyan. Stratag. L. VII.

<sup>\*</sup> Diodore de Sicile (1) place cette révolte dans la dernière année d'Artaxerxe; mais la chose ne nous paroit pas vraisemblable, vu l'attachement extrême que ses sujets avoient pour lui : c'est ce qui nous a déterminés à placer cet évènement sous le règne d'Ochus, odieux par sa cruauté, & particulièrement par le meurtre de ses deux frères, à la Nob'esse & aux Gouverneurs des Provinces. Le nom d'Artaxerxe, qu'Ochus prit, peut avoir contribué à induire Diodore en erreur.

SECTION 1V. Histoire de Perle.

que autre de la Famille Royale, & pour se délivrer tout d'un coup de toutes les peines que les Princes du fang pourroient lui donner, il les fit tous mourir, fans aucun égard pour l'age ou la proximité. Il fit outre cela enterrer vive sa sœur Ocha, dont il avoit épousé la fille; & ayant renfermé un de ses oncles avec cent de ses fils dans une cour, il les fit tous tuer à coups de flèches (a). Cet oncle paroit avoir été le père de Sifygambis mère de Darius Codoman. Car Quinte-Curce nous apprend, qu'Ochus avoit fait massacrer quatre - vingts frères de Sisygambis avec leur père en un même jour. Il traita avec la même barbarie tous ceux qui lui donnoient le moindre ombrage, n'épargnant aucun de la noblesse qu'il pouvoit soupçonner être

tant soit peu mécontent.

Mais toutes ces cruautés ne furent pas capables de prévenir entièrement. les troubles. Artabaze, Gouverneur d'une des Provinces d'Asie, se révolta, & engagea dans son parti Charès Athènien, qui commandoit dans ces quartierslà une Flotte & un Corps de troupes Grecques. Ochus envoya pour le réduire une Armée de 70000 hommes, qui sut taillée en pièces par Charès & ses Athéniens. Artabaze, en récompense d'un si grand service, donna à Charès de quoi payer les frais de l'armement, & les troupes qu'il avoit à bord de sa Flotte. Le Roi ressentit vivement cette conduite des Athéniens à son égard; & comme ces derniers étoient alors engagés dans une guerre contre ceux de Chio, de Cos, de Rhodes & de Byzance, Ochus les menaça de se joindre à leurs ennemis avec une nombreuse Flotte, s'ils ne rapelloient pas Charès. Les Atheniens, craignant de s'attirer sur les bras un ennemi si redoutable, ordonnérent à Charès de reprendre sur le champ le chemin de la Grèce (b).

Artabaze, abandonné par les Athéniens, eut recours aux Thébains, qui lui envoyérent un Corps de 5000 hommes, sous les ordres de Pammène. Ce renfort le mit en état de remporter encore deux grandes victoires sur les troupes du Roi: ce qui fit beaucoup d'honneur aux troupes Thébaines & à celui qui les commandoit (c). Cependant ces troupes se réconciliérent peu de tems après avec le Roi, & s'en retournérent dans leur patrie, après que ce Prince leur eut fait compter 300 talens. Artabaze destitué de tout secours succomba enfin, & sut obligé de se résugier chez Philippe de Ma

cedoine (d).

Année

351.

Cette révolte fut à peine étouffée, qu'il s'en éleva d'autres en divers endu Déluge droits de l'Empire. Les Sidoniens & les Phéniciens, opprimés par ceux que le 2638. A. Roi de Perse envoyoit pour les gouverner, résolurent de secouer le joug, & vant J. C. firent une ligue avec Nectanehus Roi d'Egypte. Les Perses étoient occupés alors à faire de grands préparatifs pour le réduire. Mais comme il n'y avoit point d'autre passage pour faire une invasion dans son Royaume, que la Phénicie, cette révolte vint bien à propos pour Nectanebus. Aussi, pour encourager les rebelles, il envoya Mentor le Rhodien à leur secours avec 4000 hommes de troupes Greeques, dans l'espérance de se faire une barrière de la

<sup>(</sup>a) Justin. L. X. c. 3. Val. Max. L. IX. c. 2.

<sup>(</sup>c) Diodor. Sicul. ibid. (d) Idem. p. 438.

<sup>(</sup>b) Diodor. Sicul. L. XVI. p. 527, 528.

la Phénicie, & d'empêcher que son Pays ne devînt le théatre de la guerre. Section Les Pheniciens, avec ce renfort, se mirent en campagne, défirent les Gouverneurs de Syrie & de Cilicie qu'on avoit envoyés contre eux. & chasse- Histoire rent tout-à-fait les Perses de la Phenicie. (a).

de Perfe.

Les Cypriots, qui n'avoient pas été mieux traités qu'eux par les Gouverneurs Perfans, encouragés par le succès des Phéniciens, suivirent leur exemple & entrérent dans leur ligue avec l'Egypte (b). Octus envoya ordre à Idrice Roi de Carie d'envahir l'Île de Cypre, & d'y mettre tout à seu & a sang. Celui-ci pour pouvoir s'acquiter de cette commission équipa une Flotte, & l'envoya avec 8000 Grecs commandés par Phocion l'Athenien, & par Evagore \*, avec ordre de faire une descente dans l'Île. Les troupes débarquérent sans trouver presque d'opposition, &, après avoir été rensorcées par d'autres troupes venues de Cilicie & de Syrie, assiégérent Salamine par

mer & par terre (c).

Ochus, voyant que ses Généraux réussissoient si mal contre les Egyptiens & les Phéniciens, résolut de commander ses Armées en personne. Il se mit donc à la tête de 300000 Fantassins & de 30000 Chevaux, & entra dans la Phénicie. Mentor le Rhodien, qui étoit alors à Sidon avec les troupes Grecques, épouvanté en voyant approcher une si nombreuse Armée, envoya secrettement un de ses intimes amis à Ochus, pour offrir de sa part à ce Prince, non seulement de lui livrer Sidon, mais aussi de passer à son service avec le Corps qu'il commandoit. Ochus, charmé de ces offres, lui fit le parti qu'il voulut, fachant de quelle utilité il pouvoit lui être dans la guerre d'Egypte, par la connoissance qu'il avoit du Pays. Mentor engagea Tennes Roi de Sidon dans la même trahison, & de concert ils livrérent la Place à Ochus.

Les Sidoniens, voyant qu'ils étoient trahis, & que l'ennemi se trouvoit Sidon déjà dans l'enceinte de leurs murailles, se rensermérent avec leurs semmes trable par & leurs enfans dans leurs maisons, auxquelles ils mirent ensuite le seu. On Mentor le compte qu'il périt en cette occasion 40000 hommes sans les semmes & les enfans. Tennes n'eut pas un fort plus heureux que ses sujets; car Ochus, voyant qu'il ne pouvoit plus lui être d'aucune utilité, & détestant dans son cœur sa perfidie, lui fit couper la gorge, afin qu'il ne survécût point à la ruïne qu'il avoit lui-même attirée à sa patrie, comme nous l'avons déjà vu dans

(a) Diodor. Sicul. L. XVI. p. 531, 532, 533. (c) Idem. ubi supr.

(b) Idem. ubi fupr. p. 532.

(2) Diodor, Sieul. L. XVI. C. 42. p. 532.

<sup>\*</sup> Un autre Evagore, dont nous avons déjà eu occasion de parler, avoit règné à Salamine. Son fils Nicoclès lui succéda, & l'Evagore, dont il est présentement question, semble avoir été fils & successeur de Nicoslès. Il semble aussi qu'ayant été chasse par Protagore son oncle, & étant exilé quand cette guerre commença, il embrassa avec plaisir l'occasion de remonter sur le trône. La connoissance qu'il avoit du pays, le rendoit très propre à commander dans cette expédition (1). L'île de Cypre avoit en ce tems-là neuf villes confidérables, dont chacune étoit gouvernée par un Roi, quoiqu'elles fussent toutes soumises au Roi de Perse. Dans cette occasion elles s'étoient toutes réunies pour secouer ce joug & se rendre indépendantes (2).

<sup>(1)</sup> Socrat. in Evagor. & Nicoc. Tome III.

Sectionidans un autre endroit (a). La destruction totale de Sidon, répandit une relle terreur dans les autres villes de Phénicie, qu'elles se soumirent toutes Histoire volontairement à Ochus, chacune faisant sa paix particulière aux meilleures conditions qu'il lui fut possible d'obtenir. Ce Roi, d'un autre côté, ne se montra nullement difficile, ne demandant pas mieux que de lever tous les obstacles qui auroient pu retarder l'exécution de ses desseins sur l'Egypte (b). Mais avant que de se mettre en marche pour entrer dans ce Rovaume, il lui vint encore un renfort de 10000 Grecs. Les Thébains lui envoyérent 1000 hommes sous le commandement de Lacharès, & ceux d'Argos 3000 sous celui de Nicostrate. Le reste venoit des villes Grecques d'Asie: Les Athéniens & les Lacédémoniens s'excuférent de fournir des troupes, en difant aux Ambassadeurs du Roi, qu'ils seroient charmés d'entretenir une bonne correspondance avec leur Maître, mais qu'il leur étoit impossible de lui fournir du monde (c). Les Juifs semblent aussi avoir eu part à cette révolte des Phéniciens, Ochus étant, après la prise de Sidon, entré en Judée, où il se rendit maître de la ville de Jéricho. Outre cela il emmena quantité de Juifs captifs en Egypte, & en transporta un grand nombre d'autres en Hyroanie, où il les établit le long de la Mer Caspienne (d).

Ochus termina aussi alors la guerre de Cypre, & s'accorda avec les neuf Rois Cypriotes, l'Egypte étant le seul objet qu'il se proposat. Il leur donna fatisfaction sur tous leurs griefs, & leur laissa la possession de leurs petits

Etats (e).

Après la réduction de l'Ile de Cypre, & celle de la Phénicie, Ochus prit la route de l'Egypte. Dans sa marche il perdit une partie de son Armée, qui se nova dans le Lac de Serbonis, situé entre la Phénicie & l'Egypte, & qui peut avoir 30 milles de tour. Quand le vent de Sud souffle, toute la surface de l'eau est couverte de sable, que ce vent y amène du Désert, desorte qu'il n'est pas possible de distinguer ce Lac de la terre-ferme. Divers petits Corps, appartenant à l'Armée d'Ochus, y enfoncérent, & l'on affure que des Armées entières ont eu le même fort (f). Quand il fut arrivé fur les frontières de l'Egypte, il fit trois détachemens, à chacun desquels il donna un Grec & un Persan d'égale autorité pour le commander. Le prémier eut Lacharès Thebain, & Rosace Gouverneur de Lydie & d'Ionie. Le second sut donné à Nicostrate d'Argos, & à Aristazane; la troisième eut pour Commandans Mentor le Rhodien, & Bagoas un des Eunuques d'Ochus. Le Roi demeura avec le gros de l'Armée devant Péhuse, pour y attendre les évènemens de cette guerre.

D'un autre côté, Nectanébus avoit raisemblé une Armée de 100000 hommes, dont 20000 étoient Grecs, 20000 autres Lybiens, & dont le reste consistoit en Egyptiens; mais le tout n'alloit pas au tiers de l'Armée Perfane. Il en mit une partie dans les Places frontières, & posta le reste dans les

passages pour disputer a l'ennemi l'entrée de l'Egipte.

(a) Hic fupr. T. II. p. 86.

(b) Diodor. Sicul. L. XVI. p. 531, 532. &c. contra Apion.

(c) Id. ibid. p. 533. (d) Solin. c. 35. Syncell. ex Africano p. 256. Oros. L. XXXI. c. 7. Joseph. L. I.

Le

(e) Diodor. Sicul. ubi supr. p. 534.

(f) Id. ibid. p. 534, 535.

Histoire

Le prémier détachement d'Ochus s'alla poster devant Péluse, où il y a- Secrion voit une garnison de 5000 Grecs. Pendant que Lacharès en formoit le siège, Nicostrate se rendit avec son détachement à bord d'une Escadre de la Flotte Persane, & étant entré dans une des bouches du Nil, alla débarquer de Perse. jusques dans le cœur de l'Egypte, où il se fortifia dans un camp très avantageulement situé. Toutes les troupes d'Egypte qui se trouvérent dans ces quartiers-là, s'assemblérent aussi-tôt sous Clinius, natif de l'Ile de Cos, & le mirent en devoir de déloger l'ennemi. Cette résolution ne pouvoit guères manquer de produire un engagement. On en vint à une action, où Clinius fut tué avec 5000 de ses gens, & le reste entièrement rompu & dispersé; ce qui décida du fort de cette guerre. Car Nectanébus craignant qu'après cette victoire Nicostrate ne remontat le Nil, & ne prît Memphis la capitale du Royaume, accourut de ce côté-là, & abandonna les passages qu'il auroit du principalement défendre.

Quand les Grecs, qui défendoient Péluse, apprirent cette retraite, ils crurent tout perdu, & ayant traité avec Lacharès, lui rendirent la ville, à condition qu'on leur permît de s'en retourner en Grèce avec tout ce qui

leur appartenoit.

Mentor, qui commandoit le troisième détachement, trouvant les passages ouverts, entra dans le Pays, & fit courir le bruit qu'Ochus traiteroit bien tous ceux qui se soumettroient, mais qu'il feroit exterminer ceux qui oseroient rélister, & en agiroit à leur égard comme il avoit sait à l'égard des Sidoniens; sur quoi les Egyptiens & les Grecs se soumirent à l'envi les uns Réduttion des autres. Nectanebus, ne pouvant plus se désendre, se sauva avec ses tré- de l'Egypfors en Ethiopie.

Ochus, ayant ainsi conquis entièrement l'Egypte, fit démanteler les Places fortes, pilla les Temples, & retourna en triomphe à Babylone, chargé du Déluge d'immenses richesses (a). Depuis ce tems l'Egypte ne fut plus qu'une Pro- 2639. Avince de Perse, jusqu'à ce qu' Alexandre détruisit cette Monarchie, & dé-

livra les Egyptiens de la tyrannie des Perses.

Le prémier soin d'Ochus, après la fin de cette guerre, fut de renvoyer chez eux les Grecs comblés de présens. Pour Mentor, comme c'étoit à lui qu'étoit du principalement tout le fuccès de cette expédition, non feulement il lui donna cent talens en argent, outre plusieurs autres choses de grand prix, mais le fit encore Gouverneur de toute la Côte d'Asie, & le chargea de la guerre contre quelques Provinces qui s'étoient révoltées au commencement de son règne. Mentor s'acquita parfaitement de cette commission, & vint à bout de réduire quelques-unes de ces Provinces par son habileté & par ses stratagêmes, & ses autres par la force.

La paix étant ainsi rétablie par tout l'Empire, Ochus s'abandonna aux plaisirs & à la mollesse, laissant entièrement le soin des affaires à ses Ministres. Les deux principaux étoient l'Eunuque Bagoas Favori du Prince, & Mentor le Rhodien, qui partagérent le pouvoir entre eux: le prémier gouvernant toutes les Provinces de la haute Asie, & le dernier toutes celles de

IV.

Histoire de Perje.

Bagoas

place Arses sur le

Année

2651. Avant J. C.

trône.

350.

Section la basse (a). Bagoas, étant né en Egypte, avoit un grand zèle pour la Religion de son Pays. Quand son Maître en fit la conquête, il avoit tâché d'ôter au Roi la prevention qu'il pouvoit avoir contre les Cérémonies Egyptiennes; mais en dépit de tous ses efforts, le Roi pilla non seulement les Temples, mais emporta les Archives qui s'y trouvoient. Pour témoigner même le mépris le plus cruel, il fit tuer le Dieu Apis, c'est-à-dire, le Taureau facré que les Egyptiens adoroient sous ce nom. Bagoas ne put voir le tout sans une extrême douleur, & en conçut un ressentiment qui lui resta toujours dans le cœur: il racheta dans la suite les Archives à prix d'argent. & les renvoya en Egypte. Mais l'affront fait à son Dieu lui parut de nature à ne pouvoir être réparé qu'en faisant mourir le Roi sacrilège, ce qu'il exécuta en l'empoisonnant la vingt & unième année de son règne. Sa vengeanempoisonne ce ne s'en tint pas-là: il fit enterrer un autre corps au-lieu de celui du Roi; & pour se venger de ce qu'il avoit fait manger Apis par ses gens, il sit Ochus & manger son corps mort par des Chats, à qui il le donnoit haché en petits morceaux; & pour ses os, il en fit faire des manches d'épées.

Après avoir traité d'une manière si inhumaine à tous égards son Maître du Déluge & son Bienfaiteur, comme tout le pouvoir de l'Empire se trouvoir entre ses mains, il plaça sur le trone Arses le plus jeune des fils du Roi, & extermina tous les autres, afin de conserver plus surement l'autorité qu'il avoit usurpée; car il ne laissa à Arsès que le simple nom de Roi, & se réserva à

lui-même tout le pouvoir (b).

Arses n'eut pas même le tems de jouir de cette ombre d'autorité, ayant été tué par le même Bagoas. Ce dernier s'apercevant que le jeune Roi commençoit à connoître sa méchanceté & sa perfidie, & prenoit des mefures pour le punir, le prévint & l'extermina avec toute sa famille (c).

Darius Codo. man.

Arfès.

Le trône étant de nouveau venu à vaquer par la mort d'Arses, Bagoas, qui n'osoit pas s'en emparer pour lui-même, y plaça Darius, troissème du nom en Perle. Avant son accession à la Couronne, il s'apelloit Codoman. Quelques Historiens disent qu'il n'étoit pas du Sang Royal, à cause qu'il n'étoit pas fils de quelque Roi qui eut règné avant lui. Cependant il étoit de la Famille Royale, étant descendu de Darius Nothus, dont le petit-fils Arsane épousa sa propre sœur Sysigambis, & en eut Codoman Ostane, le fils de Darius Nothus, & père d'Arfane, fut tué par ordre d'Ochus immédiatement après que ce dernier fut monté sur le trône, & avec lui périrent plus de quatre-vingt de ses fils ou de ses petits-fils. (d). Il n'est dit en aucun endroit comment Codoman échappa à ce massacre. Sous le règne d'Ochus, il n'avoit d'autre charge que ceile de porter les dépèches du Roi aux Gouverneurs des Provinces, charge fort au dessous d'un homme qui appartenoit de si près à la Famille Royale e). Dans la guerre qu'Ochas fit aux Cadusiens vers la fin de son règne, un de ces Barbares désia toute l'Armée Persane de sournir un Champion qui ofat se battre contre lui. Cadoman, après que tous les autres

(c) Diodor. Sicul. ibid.

<sup>(</sup>a) Diodor. Situl. ubi supr. p. 537.
(b) 14. ibid. p. 564. Ælian. Var. Hist, L. IV. c. 8. Sulp. Sever. L. II.

<sup>(</sup>d) Id. ibid. Plutarch. in Artax. (d) Plutarch, de Vitá & Fortuna Alexandri.

IV.

autres Perses eurent resusé, accepta le dési & tua le Cadusien. Cette ac- Section tion d'éclat lui valut le Gouvernement de l'Arménie (a), dont il étoit revétu quand Bagoas le fit monter sur le trône, de la manière que nous avons Histoire rapportée. Mais ce Prince n'avoit pas eu longtems en main la Puissance Sou- de Poss. veraine, que Bagoas, remarquant qu'il ne se laisseroit pas sacilement gouverner, ce qui étoit le but qu'il se proposoit en lui donnant la couronne, réfolut de se défaire de lui par le même moyen qu'il avoit employé à l'égard de son Prédécesseur. Dans cette vue il prépara une potion empoisonnée: mais Darius, informé de son dessein, obligea, quand la potion lui fut apportée, Bagoas lui-même à la boire; & ayant fait périr ce traître par fa propre malice, s'affermit sur le trône sans difficulté ni le moindre obstacle (b). L'Histoire représente Darius comme un Prince bon & généreux, d'une valeur distinguée, & pour la majesté de la taille & les agrémens personnels le plus bel homme de son Empire. Mais comme par malheur pour lui it se trouva avoir en tête un Conquérant tel qu'Alexandre le Grand, toutes ses bonnes qualités ne purent le mettre en état de résister à ce Prince, qui se préparoit déjà à le chasser du trône, dans le tems même qu'il y étoit à peine monté.

Alexandre, après avoir tout règlé dans la Macédoine, & avoir pris toutes les précautions imaginables pour prévenir les troubles qui pourroient s'y élever durant son absence, partit pour Seste, d'où il se rendit en Asie, la seconde année du règne de Darius. La guerre contre les Perses avoit été résolue quelque tems auparavant dans une Assemblée générale des Amphisiyons, pour venger toutes les injures faites à la Grèce par ces Barbares depuis 300 ans; & Philippe, Roi de Macédoine, avoit été nommé Chef des forces destinées à cette expédition. Mais ce Roi ayant été affassiné, son fils Alexandre convoqua à Corinthe une Diète de tous les Etats & de toutes les Villes libres de la Grèce, pour se faire donner le même commandement qui avoit été accordé à Philippe. La Diète y ayant consenti, Alexandre obligea chaque ville à fournir son contingent, tant en hommes qu'en argent, pour les fraix de la guerre. Son Armée ne montoit tout au plus qu'à 30000 Fantassins & à 5000 Chevaux; mais étoit l'élite des troupes de la Grèce, bien disciplinée, accoutumée aux travaux de la guerre, & qui avoit servi sous Philippe pendant une longue suite d'années. Parménion commandoit l'Infanterie; Philotas son fils avoit sous lui 1800 chevaux de Macédoine, & Calas fils d'Harpèle autant de chevaux de Thessalie. Le reste de la Cavalerie avoit ses Commandans particuliers, chaque Peuple, qui fournissoit quelque Corps de Cavalerie, ayant nommé un Chef pour commander ce Corps. Alexandre passa l'Hellespont avec cette Armée, & continuant sa route arriva sur les bords du Granique, où il trouva les Satrapes des Provinces voisines résolus de lui en disputer le passage à la tête d'une Armée de 100000 hommes d'Infanterie & de 10000 Chevaux \*. Memnon, qui étoit de Rhodes, & que Darius avoit fait

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul. L. XVII p. 564. Justin. L. X.c. 3. (b) Diodor. Sicul. ubi fupr.

<sup>\*</sup> Justin & Orose disent que l'Armée Persane consistoit en 600000 Fantassins & en 20000 Chevaux; Arrian fixe le nombre des Fantassius à 200000. Nous avons adopté le calcul de Diadore de Sicile, comme le plus vraisemblable.

IV. Histoire de Perje.

Section Gouverneur de toutes les Côtes d'Asie, avoit conseillé aux Généraux de ne point risquer de combat, mais de ruïner le plat-pays & même les villes, afin d'affamer l'ennemi & de l'obliger à s'en retourner en Europe. Mais Arsite. Gouverneur de la Phrygie, s'y opposa, & protesta qu'il ne souffriroit pas qu'on défolat ainsi les terres de son Gouvernement. Cet avis imprudent prévalut sur le sage conseil de Memnon, qu'on soupçonna même de s'entendre avec l'ennemi, ou du moins de vouloir traîner la guerre en longueur pour se faire valoir (a).

La Cavalerie Persane, qui étoit fort nombreuse, bordoit tout le rivage, & faisoit un grand front pour occuper le passage dans toute sa longueur. L'Infanterie, composée principalement de Grecs qui étoient à la solde de Darius, étoit derrière placée dans un lieu qui alloit en montant. Parménion ayant remarqué la disposition de l'Armée ennemie, conseilla à Alexandre de camper vis-à-vis des Perses, & de laisser aux troupes le tems de se reposer: il ajouta qu'il feroit bon d'attendre jusqu'au lendemain à passer la Rivière, qui étoit profonde & qui avoit des bords escarpés, avec des troupes fatiguées, que les Perses, campés de l'autre côté depuis plusieurs jours, pourroient défaire sans peine. Mais tous ces argumens ne firent pas la moindre impression sur Alexandre, qui se contenta de répondre, qu'il rougiroit de honte si après avoir passé l'Hellespont il s'arrétoit devant un Ruisseau; car c'est ainsi que par mépris il apelloit le Granique (b).

Les deux Armées, rangées en ordre de bataille, restérent longtems visà-vis l'une de l'autre sur le bord de la Rivière, comme si elles eussent craint l'évènement. Les Perses attendoient que les Macédoniens entrassent dans l'eau pour les charger à leur avantage, lorsqu'ils viendroient à prendre terre; & du D'sluge ceux-ci cherchoient de l'œil un endroit propre pour passer. Dès qu'ils cruvant J. C. rent l'avoir apperçu, Alexandre sit entrer d'uns la Rivière un gros détachement de Cavalerie, qu'il suivit de près avec l'aile droite, qu'il commandoit en personne. Pendant qu'il marchoit, l'air retentissoit du son des trompettes.

& des cris de joie de toute l'Armée.

Les Perses, voyant approcher ce détachement, tirérent une si prodigieuse quantité de flèches, qu'il y eut plusieurs chevaux des Macédoniens tués ou blessés. D'ailleurs il étoit difficile aux Macédoniens de prendre terre, les Perses étant postés av intageusement pour l'empecher. Comme Memnon luimeme combattoit en cet endroit avec ses sils, les Macedoniens perdirent leurs prémiers rangs, & le reste, après avoir gagné les bords avec des peines infinies, sut repoussé dans la Rivière. Alexandre, qui les avoit suivis de près. voyant ce desordre, se mit à leur tête, & ayant pris terre, malgré tout ce que les Perses purent saire pour l'empêcher, attaqua la Cavalerie Persane, & la mit en déroute, quoiqu'elle se désendît avec beaucoup de valeur. Spithrobate, Gouverneur d'Ionie & gendre de Darius, environné de quarante Seigneurs Perfans, tous ses parens, continuoit cependant à se défendre, & sit tout ce qui étoit en son pouvoir pour ramener les Perses à la charge. Allexandre.

(b) Diodor. Sicul. Arrian. Plutarch. Q. (a) Arrian. L. I. Plut. in Alex. Q. Curt. Curt. ubi fupr.

Bataille au Granique. Année

334.

Histoire. de l'erfe.

xandre, remarquant sa bravoure, piqua contre lui. Aussi-tôt ils en vinrent Section aux mains, & surent en cette occasion légèrement blessés l'un & l'autre. Spithrobate, ayant lancé un javelot sans esset, avança vers Alexandre l'épée à la main; mais celui-ci, qui étoit sur ses gardes, le perça de sa lance dans l'instant qu'il levoit le bras pour lui porter un coup de fabre. Dans ce moment Rosace, frère de Spithrobate, dechargea sur la tête d'Alexandre un grand coup de hache, qui lui abattit le pannache, & pénétra au travers du casque jusqu'aux chereux. Alexandre, legèrement blessé par ce coup, en auroit esfuyé un fecond, si Clitus n'eût sauvé la vie à son Maître en coupant de son fabre la main à Rosace. Les Macédoniens, animés par l'exemple de leur Roi. attaquérent avec un redoublement de vigueur la Cavalerie Persane, qui lacha le pie, & fut mise en suite. Alexandre ne voulut pas le poursuivre, mais tourna tout court sur l'Infanterie, laquelle, se voyant attaquée en même tems par la Cavalerie, & par la Phalange Macédonienne, qui avoit passé la Riviere, ne fit presque aucune résistance. L'Infanterie Grecque, qui étoit à la solde de Darius, se retira en bon ordre sur une colline, & demanda par des Députés qu' Alexandre lui permît de se retirer. Mais ce Prince, au-lieu d'entrer en pour-parler, se jetta l'épée à la main au milieu de ce petit Corps, dont il étoit fort près: imprudence qui auroit pu lui couter cher, son cheval ayant été tué fous lui. Les Grecs se défendirent longtems avec une valeur incroyable; mais à la fin, ne pouvant faire tête à des troupes si supérieures en nombre, ils furent presque tous tués sur la place. Les Perses perdirent dans cette bataille 26000 Fantassins, & 2500 Chevaux. Du côté des Macédoniens il demeura 25 hommes, qui furent tués à la prémière attaque. Alexandre leur fit dresser à tous des statues faites de la main de Lysippe: elles furent placées dans une ville de Macédoine apellée Die, d'où, longtems après, Q. Métellus les fit transporter à Rome. Du reste de la Cavalerie, il en sut tué environ 60, & 30 Fantassins, qui furent tous enterrés le lendemain d'une manière solemnelle. Le Roi donna exemtion de toutes sortes de tributs à leurs enfans & à leurs pères (a).

Cette victoire eut toutes les suites heureuses qu'on pouvoit en attendre. Sardes, qui étoit un des boulevards de la Perfe, se rendit à Alexandre, qui accorda à cette ville sa liberté & l'usage de ses Loix. De Sardes il se rendit à Ephèse, où il sut reçu avec de grandes démonstrations de joie. Il offrit dans cette ville un grand nombre de sacrifices à Diane, & assigna au Temple de cette Déesse tous les tributs qu'on payoit aux Rois de Perse. Avant que ce Prince sortit d'Ephèse, les Députés de Tralles & de Magnésie vinrent lui apporter les clés de leurs villes. Il marcha ensuite vers Milet, qui, dans l'espérance d'un promt & puissant secours, refusa de lui ouvrir ses portes. En effet la Flotte de Perse, qui étoit fort nombreuse, fit mine de la vouloir secourir; mais après plusieurs tentatives inutiles, elle se retira. Memnon s'étoit jetté dans cette Place avec un grand nombre des siens. échappés de la défaite, résolu de s'y bien désendre. Alexandre, ayant entouré la ville de son Armée, sit planter des échelles de tous côtés, dans l'idée:

<sup>(</sup>a) Plutarch, in Artax, Diodor, Sicul, p. 503. Justin. L. XI. c. 6, Arrian. L. I. c. 18,

IV. Histoire de Perje.

Secrion l'idée que c'étoit-là le moyen le plus court de s'en rendre le maître. Mais ses gens ayant été repoussés par-tout, & la Place ne manquant de rien pour foutenir un long siège, il mit toutes ses machines en œuvre nuit & jour. Il y avoit déjà à la muraille plus d'une brèche, fans qu'il y eût moyen pour cela d'emporter la ville. A la fin, la Place étant comme démantelée. Memnon demanda à capituler, & se rendit à des conditions honorables. Les Milèfiens obtinrent la permission de vivre selon leurs Loix, & Memnon fortit avec ses Grecs. Les Per/es surent tous passés au fil de l'épée, ou ven-

dus pour esclaves (a).

Après la prise de Milet, Alexandre passa dans la Carie, pour y faire le siège d'Halicarnasse. Cette Place étoit par la Nature & par l'Art une des plus fortes de toute l'Asie. D'ailleurs Memnon s'y étoit jetté avec un Corps de bonnes troupes, dans l'intention de fignaler fon attachement aux intérêts de Darius par la défense de cette importante Place. Aussi fit-il une très belle défense, étant secondé par un autre Général d'un rare mérite. qui s'apelloit Ephialte. Tout ce qu'on peut attendre de la plus intrépide valeur, & de la science de la guerre la plus consommée, sut mis en usage de part & d'autre en cette occasion. Après que les Macédoniens, avec beaucoup de peine, avoient comblé une partie des fossés, & fait approcher leurs machines des murs, ils voyoient leurs travaux ruïnés en un moment, & leurs machines brulées par les affiégés. Quand à coups de Bélier un pan de muraille venoit d'être renversé, les Macédoniens étoient tout étonnés d'en trouver une nouvelle qu'on avoit construite derrière, ensorte que les assiégeans ne se voyoient guères plus avancés qu'au commencement du siège. En un mot, la ville se défendit si longtems, & les Macédoniens eurent tant d'obstacles à surmonter, que tout autre Général qu'Alexandre auroit renonce à l'entreprise. Mais ses troupes étoient animées à la poursuivre par les mêmes difficultés qui auroient suffi pour en décourager d'autres, & leur constance enfin l'emporta. Memnon fut obligé d'abandonner la Place; & comme il étoit maître de la mer, apres avoir mis une bonne garnison dans la citadelle, qui étoit bien fournie de vivres, il s'embarqua sur la Flotte Persane, dont il étoit Amiral, avec les habitans & toutes leurs richesses, & les transporta dans l'Île de Cos, qui n'étoit pas loin d'Halicarnasse. Alexandre, ne trouvant ni biens ni habitans dans la ville, la rafa jufqu'aux fondemens : pour la citadelle, il ne jugea pas qu'elle valût la peine d'être assiégée, la ville étant ruïnée (b).

Après la réduction d'Halicarnasse toutes les villes Grecques en Asie se déclarérent pour Alexandre, qui faisoit publier par-tout qu'il ne se proposoit d'autre but dans la guerre contre Darius que de les affranchir du joug Perfan. La seconde année de cette guerre, il se rendit maître des Provinces de Phrygie, de Lycie, de Pisidie, de Pamphylie, de Paphlagonie, de Galatie & de Cappadoce, & en distribua les Gouvernemens entre quelques-uns de fes Favoris. Nous rapporterons ces évènemens plus en détail, quand nous

en ferons à la vie de ce grand Conquérant.

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul. ubi supr. Arrian. L. I.c. 15. (b) Diodor. Sicul. ubi supr. Arrian. ibid.

Cependant Darius faisoit de grands préparatifs pour se mettre en état de désense. Memnon lui conseilla de faire de la Macédoine même le théatre de la guerre; & cet avis étoit le meilleur qu'il sût possible de donner; car les Lacédémoniens, & quelques autres Etats de la Grèce, qui étoient mécontens des Macédoniens, & jaloux de leur pouvoir, se seroient certainement joints aux Perses, ce qui auroit obligé Alexandre à quiter l'Asie, & à venir désendre son propre Pays. Darius, persuadé de l'excellence de ce conseil, chargea Memnon de le réduire en pratique, & le nomma pour cet effet Amiral de la Flotte & Commandant en chef de toutes les forces qui seroient employées à cette expédition. Ce choix étoit très sage; Memnon étant le meilleur Général qu'il eût à son service, & lui ayant donné depuis plusieurs années des preuves, non seulement de courage & d'habileté, mais aussi d'un attachement inviolable à ses intérêts, qu'il n'avoit pas abandonnés comme les autres Grees auxiliaires, quand la fortune lui avoit tourné le dos.

Quand il eut reçu sa nouvelle commission, il rassembla les restes épars de l'Armée, & assigna pour lieu du rendez-vous à la Flotte l'île de Cos, où il prit à bord les forces de terre, par le moyen desquelles il se rendit maître des Îles de Chio & de Lesbos, à l'exception de la ville de Mitylène. Son dessein étoit de passer de-là dans l'Eubée, & de faire de la Grèce & de la Macédoine les théatres de la guerre; mais il mourut devant Mitylène, qu'il avoit été obligé d'assiéger. Sa mort sut le coup le plus satal qui pût tomber sur l'Empire de Perse, puisqu'elle déconcerta entièrement les sages mesures qui venoient d'être prises, Darius n'ayant pas un seul Général qui sût capable de réussif dans l'expédition dont il s'agit. Le Monarque Persan n'eut plus d'autre ressource que ses Armées d'Orient, qu'il rassembla à Babylone, où il en sit le dénombrement, qui se trouva monter à quatre, ou cinq, ou six cens mille hommes; car les Historiens varient fort sur ce

nombre (a).

La nouvelle de la mort de Memnon confirma Alexandre dans la réfolution qu'il avoit prife de marcher incessamment vers les Provinces de la haute Asie. Il s'avança donc à grandes journées vers la Cilicie, & en arrivant dans l'endroit qu'on apelloit le Camp de Cyrus (Quinte Curce l'entend du grand Cyrus, & Arrian du jeune Cyrus) environ à cinquante stades du Pas de la Cilicie, il apprit que l'ennemi gardoit ce Pas avec un Corps considérable de troupes. Laissant donc Parménion derrière, il marcha en personne vers le défilé, pour tàcher de surprendre ceux à qui la garde en avoit été consiée; mais les Perses, informés de son dessein, prirent la suite. Alexandre entra dans le défilé, & après avoir considéré attentivement la situation des lieux, il admira sa bonne fortune, & avoua qu'il auroit pu facilement être arrêté-là. Car outre que c'étoit un désilé où quatre hommes pouvoient à peine marcher de front, le chemin en étoit rompu en plusieurs endroits: ensorte que le haut de la Montagne répondant sur le chemin, une Armée nombreuse auroit pu être désaite à coups de pierre.

Du Pas de la Cilicie Alexandre se rendit à Tarse, où il arriva avec son

<sup>(</sup>a) Plut. in Alexand. Arrian. L. II. c. 6. Justin. L. XI. c. 9. Q. Curt. L. III. c. 8. Tome III.

Siction
1V.

Histoire
de Perse.

Armée précisément dans le tems que les Perses y avoient mis le seu, de peur que l'ennemi ne profitât du butin d'une ville si opulente. Cependant les Macédoniens y arrivérent assez-tôt pour empêcher la ville d'être réduite en cendres (a).

Dans ce même tems Darius s'étoit mis en marche à la tête d'une nombreuse Armée, & se trouvoit déjà dans les plaines de la Mésopotamie. Les Capitaines Grecs le pressérent d'attendre l'ennemi dans cet endroit, afin de prositer de l'avantage que lui donnoit la supériorité du nombre. Mais Darius ne voulut pas suivre cet avis, & eut l'aveugle présomtion de s'engager dans les montagnes & les désilés de la Cilicie, où sa Cavalerie & ses troupes innombrables, bien loin de lui être d'usage, ne servoient qu'à l'emperation de la company de la cavalerie de la company de la cavalerie de la company de la cavalerie de la cavaleri

barrasser (b).

Voici l'ordre qu'il garda dans sa marche. On portoit devant l'Armée des Autels d'argent, sur lesquels il y avoit du seu, qu'ils apelloient éternel & sacré; & les Mages suivoient, chantant des hymnes à la façon de leur Pays. Ils étoient accompagnés de trois cens soixante-cinq jeunes Garçons, vétus de robes de pourpre. Après venoit un Char consacré à fupiter, traîné par des chevaux blancs, & suivi d'un cheval d'une grandeur extraordinaire, qu'ils apelloient le Cheval du Soleil. Les Ecuyers étoient habillés de blanc, & avoient chacun une baguette d'or à la main.

Dix Chariots, ornés de gravures d'or & d'argent, suivoient. Puis marchoit un Corps de Cavalerie, composé de douze Nations, toutes armées disséremment. Ensuite un Corps d'Infanterie de dix mille hommes, que les Perses appelloient les Immortels, à cause que chaque homme de ce corps qui venoit à mourir, étoit d'abord remplacé par un autre. Ils avoient des colliers d'or, & des robes de drap d'or frisé, avec des casaques à manches toutes

couvertes de pierreries.

Environ à 30 pas de-là fuivoient ceux qu'ils apelloient les Cousins ou Parens du Roi, au nombre de 15000, parés comme des Femmes, & plus magnifiquement habillés encore que les Immortels. Le nom de Cousins du Roi étoit un titre de Dignité apparemment, quoique rien n'empêche qu'il n'y eût quelques parens du Roi parmi eux. Après ceux-ci venoit Darius lui-même accompagné de ses Gardes, dans un Char où il paroissoit assis comme sur un Trône élevé. Ce Char étoit enrichi des deux côtés d'Images de Dieux de pur or. Du milieu du joug, qui étoit tout semé de pierreries, s'élevoient deux Statues d'or de la hauteur d'une coudée, dont l'une représentoit la Guerre & l'autre la Paix, avec un Aigle d'or entre deux, qui déployoit les ailes comme pour prendre son vol.

Le Roi étoit vétu d'une cafaque de pourpre rayée d'argent, & par dessui la avoit une longue robe, toute brillante d'or & de pierreries. Le fourreau de son cimeterre, si nous en croyons notre Auteur, étoit tout d'une pierre précieuse. A ses côtés marchoient 200 de ses plus proches Parens, & 10000 Piquiers à cheval le suivoient, ayant leurs piques enrichies d'argent, avec la pointe garnie d'or; & ensin 30000 Fantassins, qui faisoient l'arrière-

garde.

(a) Arrian. L. H. Q. Curt. L. III. c. 8. (b) Arrian. & Q. Curt. ibid.

garde. Ils étoient suivis des Chevaux du Roi, au nombre de 400, qu'on Secrion menoit à la main.

IV.
Histoire

A une petite distance de-là venoit Sysigambis, mère du Roi, sur un char, & sa Femme sur un autre; & toutes les Femmes des deux Reines suivoient à cheval. Il y avoit ensuite quinze grands Chariots, où étoient les Ensans du Roi, & ceux qui étoient chargés de leur éducation: puis marchoient les Concubines, au nombre de 360, parées comme autant de Reines, & suivies de 600 Mulets & de 300 Chameaux, qui portoient le Trésor, du Roi, & qui étoient escortés d'une nombreuse garde d'Archers. La marche étoit fermée par les Femmes des Officiers de la Couronne & des plus grands Seigneurs de la Cour, auxquelles quelques Compagnies armées à la légère servoient d'escorte (a).

On seroit presque tenté de croire que c'est plutôt ici la description d'une Mascarade que celle d'une Armée, & que Darius songeoit moins à pourvoir à sa sureté, qu'à faire éclater sa magnificence & ses richesses, comme si les Macédoniens avoient été gens à se laisser éblouir ou intimider par ce vain

étalage.

Alexandre, ayant reçu avis que Darius s'avançoit du côté de l'Euphrate dans le dessein de pénétrer en Cilicie, détacha Parménion avec ordre de s'emparer d'un autre défilé \*, par lequel·il falloit passer pour venir d'Assyrie, ou plutôt de Syrie en Cilicie. Ce Prince se rendit ensuite de Tarse à Anchiale, & de-la à Soles, dont les habitans furent obligés de payer 20000 talens pour l'entretien de son Armée, en punition de ce qu'ils avoient fait quelque résistance avant que de le recevoir dans leur ville. Dans le tems qu'il étoit à Castabale, petite ville dans le voisinage du Mont Amanus, il apprit que Darius, avec toute son Armée, étoit campé à Soques, lieu de la Syrie, à deux journées de la Cilicie. Il tint Conseil de guerre sur cette nouvelle, & l'on résolut que toute l'Armée se mettroit en marche le lendemain, & attendroit Darius entre les Montagnes de la Cilicie. Conformément à cette résolution, les Macédoniens vinrent se poster dans un endroit qui n'avoit que l'étendue qu'il falloit pour que deux petites Armées s'y battissent, ce qui pour le nombre les égalisoit en quelque sorte avec les Perses. Quand on sut au camp de ces derniers, qu'Alexandre avoit fait halte au milieu des Montagnes, les Commandans des Grecs, qui étoient à la solde de Darius, conseillérent à ce Prince d'attendre l'ennemi dans les plaines où il étoit, ou bien de s'en retourner aux plaines de Mésopotamie, qui étoient assez grandes pour qu'il pût y faire combattre toute son Armée à-la-fois, ou envelopper l'ennemi de tous côtés; au-lieu que n'y ayant dans ces défilés de l'espace que pour ranger 20000 hommes en bataille, les Macédoniens pouvoient faire agir tout leur monde, & les Perses à peine la vingtième partie. Que s'il ne goûtoit

(e) Arrian. & Q. Curt. ubi supr.

Aaaa 2

Pour avoir une idée claire de la marche d'Alexandre & de celle de Darius, il faus distinguer trois désilés; le prémier, de Cappadoce en Cilicie, qu'Alexandre traversa avec son Armée; le second de Cilicie en Syrie, dont Parménion s'empara; & le troissème apellé le Pas du Mont Amanus, au Septentrion du Pas de Syrie, & ce sut par-là que l'Armée de Derius passa d'Assyrie en Cilicie.

SECTION IV. Histoire de Perse.

goûtoit pas cet avis, ils lui proposoient de partager son Armée en différens Corps, & de ne pas rifquer le tout dans une seule bataille. Mais sa destinée ne permit pas qu'il profit d'un conseil si falutaire; les Courtisans même lui en dépeignirent les auteurs comme des traîtres, difant qu'ils ne vouloient l'engager à diviser ses troupes, qu'afin qu'étant à l'écart ils pussent livrer plus aisément à l'ennemi ce qui seroit en leur pouvoir. Cependant Darius témoigna aux Grecs qu'il leur étoit obligé de leur bonne volonté & de leur zèle, & eut même la condescendance de leur faire part des motifs qui le portoient à rejetter leur avis.

Les Courtifans avoient persuadé à Darius qu'Alexandre suyoit devant lui. & que si on ne l'attaquoit pas promtement, il étoit à craindre qu'il ne lui échappât. Il fut donc arrêté dans un Conseil, où assistérent tous les Généraux Persans, qu'on combattroit l'ennemi dans les défilés: Les Dieux, dit notre Historien (a), aveuglant ce Prince, afin qu'il préparât la voie à la

destruction de l'Empire Persan.

Darius ayant envoyé ses Trésors, & ce qu'il avoit de plus précieux à Demas en Syrie, fous une légère escorte, marcha avec le gros de son Armée vers le Pas du Mont Amanus, par lequel il entra en Cilicie, & vint jusqu'à la ville d'Issi, ne sachant pas qu'Alexandre étoit derrière lui: car on lui avoit fait croire que ce Prince avoit pris la fuite, & s'étoit retiré en Syrie. Il fit mourir cruellement tous les Macédoniens malades & bleffés que Parménion avoit laissés dans la ville d'I/s, à l'exception d'un petit nombre de foldats, qu'il renvoya après les avoir fait promener dans son camp, afin qu'ils vissent de leurs propres yeux combien ses forces étoient nombreuses. Ce furent eux qui portérent la nouvelle à Alexandre, que Darius ap. prochoit; ce que ce Prince eut peine à croire, quoiqu'il ne desirât rien a. vec plus d'ardeur.

Bataille d'Issus. Année du Déluge 2656. A-333.

Après avoir offert un facrifice aux Dieux du lieu, il alla au devant de Darius, & rangea son Armée en bataille près de la ville d'Issa, dans un lieu fermé d'un côté par les montagnes, & de l'autre par la mer. Darius, ne pouvant pas dans un pareil endroit étendre le front de vant J. C. son Armée davantage que celui des Macédoniens, rangea ses gens en lignes placées les unes derrière les autres. Mais les Macédoniens, ayant rompu la prémière ligne, & celle-ci en reculant ayant fait reculer la seconde, & ainsi de suite, toute l'Armée Persane sut mise en desordre. Les Macédoniens, animés par ce prémier fuccès, avancérent avec une nouvelle ardeur, ce qui augmenta la confusion au point que les plus braves Perses, qui souhaitoient de se signaler, ne purent ni garder leurs rangs, ni manier leurs armes. Comme le nombre de ceux qui s'enfuirent dans cette occasion étoit prodigieux, la plupart de ceux qui périrent en ce jour, furent foulés aux piés & écrafés par leurs compagnons mêmes. Darius, qui combattoit dans la prémière ligne, eut bien de la peine à se tirer de la foule, & s'enfuit dans son char jusqu'aux montagnes voisines, où il monta à cheval, & continua à fuir, abandonnant son arc, son bouclier & son Manteau Royal. Alexandre ne put le poursuivre, parce qu'il étoit obligé de se défendre contre les

Histoire

Grecs à la solde de Darius. Ils avoient chargé la Phalange Macédonienne a- Section vec une valeur incroyable, & avoient tué Ptolomée fils de Seleucus avec 120 Officiers de marque, sans compter un grand nombre de Soldats. Alexandre les prit en flanc, & ne les força à reculer que quand de 20000 ils se vi- de Perse. rent reduits à 8000. Ils se retirerent alors en bon ordre, & prirent le chemin de Tripoli en Syrie, où, trouvant les Vaisseaux de transport sur lesquels ils étoient venus de Lesbos, ils s'embarquérent pour l'Île de Cypre, après a-voir brulé cette partie des Vaisseaux dont ils n'avoient pas besoin, & dont on auroit pu se servir pour les poursuivre.

Alexandre ne les vit pas plutôt éloignés, qu'il se mit à poursuivre Darius; mais s'étant lassé à cette poursuite, & voyant que la nuit approchoit, il s'en retourna au camp des ennemis que ses gens venoient de piller. Sy/igambis, mère de Darius & sa femme, qui étoit en même tems sa sœur, avec son fils Ochus qui n'avoit pas encore six ans, & ses deux filles, l'une & l'autre en age d'être mariées, outre plusieurs autres filles de la prémière naissance qui les accompagnoient, furent trouvées dans le camp & faites prisonnières. Les autres avoient été menées à Damas avec une partie de l'argent de Darius, & tout ce qui servoit au luxe de sa Cour. On ne trouva dans le camp que 3000 talens d'argent; mais le reste des Trésors tomba dans la fuite entre les mains de Parménion, quand il prit la ville de Damas (a). Suivant Arrien (b), les Perses perdirent dans cette bataille 10000 Chevaux, & 90000 hommes d'Infanterie. D'autres Auteurs sont d'accord avec lui sur le nombre des Chevaux, mais par rapport à l'Infanterie, ils ne conviennent, ni avec lui, ni même entre eux: les uns faisant monter le nombre des morts à 90, d'autres à 100, & d'autres enfin à 12000. ajoutant que 40000 hommes furent faits prisonniers, au-lieu qu' Alexandre n'en perdit tout au plus que 300 (c).

Le lendemain Alexandre, après avoir visité les blessés, fit rendre aux morts les derniers honneurs en présence de toute l'Armée rangée en bataille. Il rendit les mêmes honneurs aux manes des plus qualifiés d'entre les Perses, & permit à la mère de Darius de faire aussi ensevelir ceux qu'il lui plaîroit suivant la coutume & les cérémonies de son Pays. Mais cette sage Princesse n'usa de cette permission qu'à l'égard de quelques-uns de ses plus proches. Alexandre traita cette Reine, & les autres Princesses captives avec beaucoup d'humanité: elles étoient, dit Plutarque (d), dans le camp d'Alexandre, pas comme dans le camp d'un ennemi, mais comme dans un Temple, destiné à être l'azile de la Vertu: toutes vivoient dans la plus profonde retraite, personne, à l'exception de ceux qui les servoient. ne les voyant, ni n'osant même approcher de leur pavillon. La semme & les deux filles de Darius étant des Princesses d'une beauté extraordinaire, Alexandre, après une prémière visite, résolut de ne les plus voir, pour ne point exposer sa foiblesse à un trop grand danger. Nous trouvons cette cir-

(b) Arrian ubi fupr. (d) Plutarch, de Fort, Alex,

<sup>(</sup>a) Plutarch. in Alex. Q. Curt. L. III. (c) Diodor. Sicul. Plutarch. Arrian. Q. Arrian. L. II. Diodor. Sicul, L. XVII. Curt, Justin. ubi supr.

IV. Histoire de Perse.

Section constance remarquable, dans une Lettre qu'il écrivit à Parménion, pour lui ordonner de faire punir de mort quelques Macédoniens, qui avoient fait violence aux femmes de quelques prisonniers. En un mot, il les traita avec tant de respect, de douceur & d'humanité, qu'à leur captivité près, elles ne pouvoient s'appercevoir de leur infortune (a).

Alexandre, se voyant maître du champ de bataille, envoya Parménion à Damas, où étoit le Trésor de Darius. Dans le tems que ce Favori étoit en marche à la tête d'un Corps de Cavalerie Thessalienne, il rencontra un messager, qui portoit à Alexandre une Lettre du Gouverneur de Damas, qui offroit de rendre la ville au Roi. Parménion arriva le quatrième jour à Damas. Le Gouverneur, voulant cacher sa trahison, seignit de ne se tenir pas assuré dans la Place, & sous ce prétexte fit charger dès le point du jour sur un grand nombre de bêtes de somme, tous les Trésors du Roi, en apparence pour les fauver, mais en effet pour les livrer à l'ennemi, comme il en étoit convenu avec Parménion, qui avoit ouvert la Lettre écrite au Roi. A la prémière vue des troupes que conduisoit ce Général, les Perses, qui escortoient ces Trésors, prirent la fuite, & laissérent les Macédoniens mastres de tout l'or & de tout l'argent, qui avoit été destiné à payer la nombreuse Armée de Darius. Parmi les prisonniers de distinction qu'on sit dans la ville, il y avoit trois jeunes Princesses filles d'Ochus, qui avoit règné avant Darius: la veuve du même Ochus, la fille d'Oxathrès frère de Darius, la femme d'Artabaze, ou Artabane, le plus grand Seigneur de la Cour, & son fils Ilionée. On y prit encore la femme de Pharnabaze, que le Roi avoit fait Amiral de toutes les Côtes, trois filles des Mentar, la femme & le fils de Memnon, ce fameux Capitaine; desorte qu'il y eut à peine une Maison illustre dans toute la Perse qui n'eût part à cette calamité. Outre les Trésors immenses que les Macedoniens avoient déjà pris, ils trouvérent 2600 talens en argent monnoyé, & 800 talens en masse, dont on sit dans la suite de la monnoye; ils prirent 30000 prisonniers, & chargérent 7000 chameaux du butin de la ville. La Cavalerie Thessalienne eut la meilleure part au butin, ayant été envoyée par Alexandre à cette expédition, afin d'avoir une occasion de s'enrichir, & d'être récompensée de la valeur extraordinaire qu'elle avoit fait paroître dans la dernière bataille (b). Le Gouverneur de la Place fut tué par quelqu'un de ses propres gens, & sa tête sut portée à Darius (c).

Après cette victoire Alexandre entra en Syrie, dont presque toutes les villes se foumirent volontairement, les Gouverneurs lui livrant, comme à l'envi les uns des autres, leurs personnes & les trésors de leur Maître. Quand il fut arrivé à Marathon, il reçut une Lettre de Darius, où ce Prince prenoit le titre de Roi fans le donner à Alexandre. Il lui ordonnoit plutôt qu'il ne le prioit de demander autant d'argent qu'il voudroit pour la rançon de sa mère, de sa femme & de ses enfans. Que pour ce qui étoit de l'Empire, il ne tiendroit qu'à lui de vuider le différend dans une action générale, où chacun amenat des forces égales. Mais que s'il étoit encore

capa-

<sup>(</sup>c) Q. Curt. ibid. (a) Plutarch. de Fortun. Alex. (b) Plutarch. ibid. Q. Curt. L. III. c. 25.

capable de recevoir des avis, il lui conseilloit de se contenter du Royaume Secrion de ses Ancêtres, sans envahir celui d'autrui. Qu'à l'avenir ils vécussent en amitié. Qu'il étoit prêt à s'engager par serment à l'observation de ces articles, pourvu qu'il fît la même chose de sa part.

IV. Hi/toire de Perfe.

Cette Lettre pleine d'une hauteur si mal placée, choqua extrêmement Alexandre, qui lui écrivit à son tour une Lettre, dont les prémiers mots étoient, Le Roi Alexandre à Darius; ensuite il faisoit l'énumération de toutes les injures & de toutes les calamités que les Grecs & les Macédoniens avoient essuyées de la part des Perses; reprochoit à ces derniers le meurtre de son père Philippe, & à Darius en particulier d'avoir mis sa tête à prix: d'où il inféroit qu'il n'étoit point l'aggresseur, mais qu'il n'avoit pris les armes que pour se désendre, & pour venger la mort de son père, & les maux causés à son Pays; que les Dieux, qui étoient toujours pour la justice, avoient assez donné à connoître qu'ils approuvoient la conduite qu'il avoit tenue, puisqu'ils venoient de le rendre maître d'une partie considerable de l'Asse, & de lui faire remporter une victoire complette sur l'Armée des Perses avec une poignée de monde. Qu'au reste, s'il venoit se presenter à lui comme suppliant, il s'engageoit à lui rendre sans rançon sa mère, sa semme & ses ensans, & qu'il pouvoit se fier à sa parole. Il sinissoit en le priant de se souvenir, quand il lui écriroit une autre sois, qu'il écrivoit non seulement à un Roi, mais à son Roi. Thersippe sut charge de cette Lettre (a).

Alexandre passa de-là dans la Phénicie, où la ville de Byblos lui ouvrit ses portes: exemple qui fut suivi par toutes les autres villes, à mesure qu'il avançoit dans le Pays. Mais personne ne se rendit avec plus de plaisir que les Sidoniens; Ochus ayant, dix-huit ans auparavant, réduit leur ville en cendres, & fait périr tous ses habitans. Depuis ce tems ils eurent le nom des Perses en horreur, & furent, comme on peut juger, charmés d'avoir l'occasion d'en secouer le joug. Aussi furent-ils les prémiers de ces Payslà qui envoyérent faire leurs soumissions au Vainqueur, malgré Straton leur Roi, qui s'étoit déclaré pour Darius. Alexandre le déposa, & permit à Ephestion de mettre à sa place celui des Sidoniens qu'il jugeroit le plus digne d'un rang si élevé (b), comme nous l'avons déjà vu dans un autre en-

droit (c).

Pendant qu' Alexandre étoit en Phénicie, quelques Généraux Perfans, qui étoient échappés de la dernière bataille, ayant rassemblé quelques restes épars de l'Armée tachérent, avec le secours des Cappadociens & des Paphlagoniens, de reprendre la Lydie; mais ils furent défaits dans plusieurs combats, & à la fin entièrement mis en fuite par Antigonus, qu'Alexandre avoit fait Gouverneur de cette Province. Dans le même tems, la Flotte Macédonienne étant partie de la Grèce, rencontra celle des ennemis commandée par Aristomène, que Darius avoit envoyé pour reprendre les villes sur l'Hellespont.

<sup>(</sup>a) Diodor. Sicul. L. XVII. p. 517, 518. Arrian. L. II. p. 83-86. Plut. in Alex. p. 678. Q. Curt, L. IV. c. 1. Justin. L. XI. c. 10.

<sup>(</sup>b) Q. Curt. L. IV. c. 2. (c) Supr. T. II. p. 87.

1V. Histoire

de Perfe.

Section lespont, & l'attaqua si à propos & avec tant de valeur qu'il n'échappa pas un seul Vaisseau ennemi (a).

La Syrie & la Phénicie étoient déjà au pouvoir des Macédoniens, à l'exception de la feule ville de Tyr, qu'Alexandre affiégea & prit d'affaut, après que les habitans se furent défendus pendant sept mois entiers avec une valeur incroyable, comme nous l'avons rapporté dans l'Histoire de Phénicie (b).

Pendant qu' Alexandre étoit encore occupé au siège de Tyr, il reçut une feconde Lettre de Darius, qui avoit enfin gagné fur lui-même de lui donner le titre de Roi. Il lui offroit 10000 talens pour la rançon des Princesses captives, avec fa fille Statira en mariage, & tout le Pays qu'il avoit conquis jusqu'à l'Euphrate. Il lui rapelloit l'inconstance de la Fortune, & étaloit avec pompe les forces immenses qui lui restoient. Il représentoit aussi les difficultés qu'il auroit à surmonter, avant que d'avoir passé l'Euphrate, le Tigre, l'Araxe & l'Hydaspe, qui étoient autant de barrières de l'Empire de Perfe. Qu'il n'auroit pas toujours l'occasion de se rensermer dans des rochers & des défilés, & seroit obligé de se montrer en rase campagne, où il auroit honte de paroître devant lui avec une poignée de monde. L'affaire ayant été mise en délibération, Parménion sut d'avis d'accepter ces offres, & dit que pour lui il le feroit s'il étoit Alexandre. Et moi aussi, reprit Alexandre, si j'étois Parménion. Ainsi, rejettant le conseil de son Favori, il répondit qu'il n'avoit pas besoin de l'argent de Darius; qu'il ne lui convenoit pas d'offrir ce qui n'étoit plus en son pouvoir, ni de vouloir disposer de ce qu'il avoit déjà perdu; que comme il étoit le seul qui ignorât qui d'eux étoit le Maître, il pouvoit s'en éclaircir par une bataille ; qu'après avoir passé les Mers il ne craignoit pas de traverser des Fleuves, & qu'en quelque lieu qu'il pût s'enfuir il fauroit bien le fuivre à la trace (c). Darius, ayant reçu cette réponse, perdit toute espérance d'accommodement, & se prépara tout de nouveau à la guerre.

Laville de Gaza prije par Alexandre.

Alexandre, s'étant rendu maître de Tyr, marcha vers Jérusalem, & delà fe rendit devant Gaza. En arrivant devant cette Place, il la trouva pourassigee & vue d'une bonne garnison, commandée par Bétis, ou, comme d'autres l'apellent, Babémesis (d), un des Eunuques de Darius. Ce Gouverneur, qui étoit un grand Capitaine, & très attaché à son Maître, résolut de se défendre jusqu'à la dernière extrémité. Comme il n'y avoit point d'autre passage pour entrer en Egypte, il falloit absolument emporter cette ville. Mais quoique les Soldats d'Alexandre fissent des prodiges de valeur, & que tout l'Art Militaire fût mis en œuvre en cette occasion, il en couta deux mois pour le prendre. Le dépit de se voir arrêté si longtems, & deux blessures dangereuses qu'il reçut à ce siège, l'irritérent au point, qu'après avoir pris la ville, il en traita le Commandant, & tout le reste des habitans & des foldats, d'une manière indigne d'un grand Prince. Il fit passer 10000 hommes au fil de l'épée, & fit vendre tous les autres avec leurs femmes & leurs

enfans.

<sup>(</sup>a) Quint. Curt. L. IV. c. 4. (b) Supr. T. II. p. 99.

<sup>(</sup>c) Plutarch. in Alex. p. 681. Q. Curt. L. IV. c. 5. Arrian. L. II. p. 101. (d) Joseph. Antiq. L. XI. c. ult.

enfans. Quand Bétis, qui avoit été fait prisonnier dans le dernier assut, Secrion fut amené devant lui, au-lieu de le traiter comme sa valeur & sa sidélité le méritoient, & comme un ennemi généreux auroit du faire, il lui fit percer les talons, y fit passer une corde, & la faisant ensuite attacher à un de Perse. char, il le fit traîner ainsi autour de la ville jusqu'à ce qu'il en mourut. Il se vantoit d'imiter en cela Achille, qui, au rapport d'Homère, fit la même chose au corps mort d'Hector autour des murailles de Troye: comme si l'on devoit jamais se faire une gloire d'imiter un mauvais exemple. Action barbare de côté & d'autre, mais bien plus encore pour Alexandre, qui fit traîner Bétis tout en vie; & cela uniquement pour avoir servi son Maître avec fidélité & avec valeur, en defendant une Place qu'il lui avoit confiée: conduite qu' Aiexandre auroit du admirer & récompenser, si ses actions avoient été dirigées par des principes nobles & généreux. Mais la prospérité avoit déjà commencé à produire sur lui son effet ordinaire (a).

Il envoya la plus grande partie du butin qu'il avoit fait, à Olympias, à Cléopatre & à ses Amis. De Gaza, où il laissa une garnison, il prit le chemin de l'Egypte, & arriva en sept jours devant Péluse, où un grand nombre d'Egyptiens s'étoit rendu pour se soumettre à lui. La haine qu'ils portoient aux Perses étoit si forte, qu'ils embrassoient avec empressement toutes les occasions de secouer le joug dont ils étoient accablés, & ne se mettoient guères en peine qui devenoit leur Maître, pourvu qu'ils trouvassent un vengeur, qui les délivrât de l'infolence, & de l'indignité avec laquelle eux & leur Religion étoient traités. Ochus avoit fait égorger leur Dieu Apis de la manière la plus insultante pour eux & pour leur Religion, & les Gouverneurs Persans traitoient leurs Dieux à peu près de-même : ce qui les avoit tellement aigris, qu' Amyntas\*, étant venu dans leur Pays peu de tems auparavant avec une poignée de monde, les trouva entièrement disposés à se joindre à lui pour chasser les Perses. Aussi à peine Alexandre parut-il sur leurs frontières, qu'ils accoururent à lui de toutes parts, & le reçurent à bras ouverts. Sa venue à la tête d'une Armée puissante & victorieuse, les mettoit à couvert du ressentiment des Perses, bien plus que ne pouvoit faire celle d'Amyntas; & cette considération les détermina à se déclarer d'abord ouvertement pour lui. Mazée, qui commandoit dans Mem-

phis. (a) Q. Curt. L. IV. c. 10. Arrian. L. II. prope finem. Plutarch. in Alex. p. 679.

\* Cet Amyntas étoit un déserteur qui avoit quité Alexandre, & s'étoit mis au service de Darius. Il avoit été un des Commandans des troupes Grecques à la bataille d'Issur & s'étant sauvé du côté de Tripoli en Syrie avec un Corps de 4000 hommes, il s'v embarqua, comme nous l'avons déjà vu, & fit voile vers l'Ile de Cypre, & ensuite vers Péluse, qu'il surprit en faisant croire qu'il avoit une commission de Darius, qui l'établissoit Gouverneur de l'Egypte à la place de Sabaces tué à la bataille d'Issus. Quand il se vit maître de cette Place importante il leva le masque, prétendit à la Couronne d'Egypte, & déclara qu'il vouloit en chasser les Perses. Les Egyptiens se joignirent aussi-tôt à lui, & formérent une Armée. avec laquelle il marcha droit à Memphis, où les Perses surent désaits, & obligés de se resirer dans la ville. Mais après cette victoire, ayant permis à fes soldats de se débander pour aller au pillage, les Perfes firent une sortie sur eux pendant qu'ils étoient ainsi disperses, & les taillérent tous en pièces avec leur Chef Amyntas (1).

(1) Arrian, L. II. Q. Curt. L. IV. c. 3. Diodor, Sicul. L. XVII. p. 587, 588. Tome III. Bbbb

Section phis, voyant qu'il étoit inutile de faire des efforts pour remédier à ce foulèvement général, ouvrit les portes de cette ville au Vainqueur, & lui mit Histoire entre les mains 800 talens, & tous les meubles du Roi (a). Ainsi Alexandre, sans trouver la moindre opposition, se vit maître de toute l'Egypte.

A Memphis ce Prince fit le projet d'un voyage au Temple de Jupiter Ammon, &, en chemin faisant, batit Alexandrie, qui devint bientot la capitale de toute l'Egypte. A fon retour du Temple, il regla les affaires de ce Royaume, d'où il partit au commencement du printems pour aller combattre Darius. En passant par la Phénicie, il s'arreta quelque tems à Tyr, pour règler toutes les affaires des Pays qu'il laissoit derrière lui, en

s'avançant pour faire de nouvelles conquêtes.

S'étant remis en marche, il arriva avec toute son Armée à Thapfaque, y passa l'Euphrate, & poursuivit sa route vers le Tigre, où il espéroit de trouver l'ennemi. Darius lui avoit fait faire encore diverses ouvertures de paix; mais voyant qu'il n'y en avoit point à attendre, à moins que de céder tout l'Empire, il se prépara à une nouvelle bataille. Il assembla pour cet effet à Babylone une Armée, à moitié aussi nombreuse que celle qu'il avoit eue à Issus (puisqu'elle étoit de 110000 hommes) & l'amena du côté de Ninive. Ayant reçu avis que l'ennemi n'étoit pas loin, il détacha Satropate, qui commandoit la Cavalerie, avec 1000 chevaux d'élite, & en donna 6000 à Mazée, Gouverneur de la Province, pour empécher qu'Alexandre ne traversat le Fleuve, & pour faire le dégat par-tout où il devoit passer. Mais il arriva trop tard; Alexandre ayant, quoiqu'avec beaucoup de difficulté, traversé le Fleuve immédiatement avant sa venue.

Alexandre campa deux jours fur les bords du Fleuve. Durant cet intervalle il y eut une Eclipse de Lune, qui effraya tellement les Macédoniens, qu'ils s'écriérent, que le Ciel leur faisoit paroître les marques de son courroux, qu'on les traînoit contre la volonté des Dieux aux extrémités de la Terre, & que la Lune même leur refusoit sa clarté accoutumée. Alexandre, avant fait appeller dans fa tente les Officiers de l'Armée, commanda aux Devins Exptiens de dire ce qu'ils en croyoient. Ces derniers connoissoient bien la cause naturelle des Eclipses; mais sans entrer dans de pareilles discussions. ils se contentérent de répondre, que le Soleil étoit l'Astre prédominant en Grèce, mais que la Lune l'étoit en Perse, & qu'elle ne s'éclipsoit jamais sans menacer les Perles de quelque grande calamité. Cette réponse étant divulguée parmi les troupes, releva leur courage; & Alexandre, profitant de cette ardeur, décampa après minuit. Il avoit à fa droite le Tigre, & à fa gauche les Montagnes apellées Gordiennes (b). Au point du jour, les partis qu'il avoit envoyés pour reconnoître les ennemis, lui rapportérent que Darius marchoit à lui. Aussitôt ayant rangé ses troupes en bataille, il se mit à leur tête. Mais il se trouva que ce n'étoit qu'un détachement de mille chevaux, qui à la vue des Macédoniens se retiroient en hate vers le gros de l'Armée. Ils furent poursuivis par Ariston, Commandant de la Ca-

(a) O. Curt. L. IV. c. 20. Justin L. XI. Sicul. L. XVII. p. 526-529. c. 11. Arrian, L. III. p. 104-110. Diodor. (b) Arrian. L. III. Q. Curt. L. IV. c. 24. valerie Pwonienne, qui, après avoir défait ce Corps, & tué Satropate qui en étoit le chef, apporta avec lui la tête de ce Commandant & la jetta aux piés d'Alexandre, disant que dans son Pays un pareil présent étoit ordinairement payé d'une coupe d'or. Alexandre lui répondit en souriant, vuide apparemment? mais moi je vous donnerai une coupe d'or pleine de vin (a). Peu de tems après ce Prince eut nouvelle que Darius n'étoit plus qu'à cent cinquante stades; ainsi il sit halte, pour laisser à ses soldats le tems de se reposer, & de prendre quelque nourriture, le camp étant sourni abondamment de provisions.

Durant ces entresaites on avoit surpris des Lettres de Darius, par lesquelles il tàchoit, à force de promesses, d'engager les Grecs à tuer Alexandre, ou à le trahir. Alexandre sur en doute s'il devoit lire ces Lettres en pleine ailemblée, ne comptant pas moins sur la fidélité des Grecs que sur celle des Macédoniens. Mais Parménion l'en dissuada, en lui représentant qu'il étoit dangereux de faire naître de telles pensées aux soldats, & que l'espoir de quelque grande récompense étoit capable de porter les hommes aux crimes les plus énormes. Il suivit un si fage conseil, & sit marcher son Armée (b).

À peine étoit-il parti, qu'un Éunuque vint lui annoncer que Statira, la femme de Darius, venoit de mourir. Il retourna fur ses pas, & alla au pavillon de Sysigambis, & des autres Princesses, & les consola toutes avec une bonté & une tendresse, qui marquoient assez qu'il étoit lui-mème pénétré d'une vive douleur. Il sit à la Reine des sunerailles de la dernière magnificence. Darius ayant su la chose, aussi-bien que la manière respectueuse dont il avoit traité cette Princesse durant sa vie, pria les Dieux que si le tems ordonné par les Destinées étoit venu, où l'Empire des Perses devoit passer en d'autres mains, ce ne sût qu'un Conquérant aussi juste & aussi généreux qu'Alexandre qui montat sur le Trône de Cyrus (c).

Quoique Darius eût déjà demandé la paix deux fois inutilement, vaincu cependant par tous les témoignages d'humanité & d'affection qu'Alexandre avoit donnés à sa femme, à sa mère, & à ses ensans, il lui envoya dix des principaux de ses parens, pour lui proposer de nouvelles conditions de paix plus avantageuses encore que les prémières, & pour le remercier des bons traitemens qu'il avoit faits à sa famille. Il lui avoit offert auparavant toutes les Provinces jusqu'au Fleuve Halys: il y ajoutoit présentement tout ce qui est entre l'Hellespont & l'Euphrate, c'est-à-dire, tout ce qu'Alexandre possedoit dejà, & outre cela 30000 talens pour la rançon de sa famille. Parménion conseilla de nouveau à Alexandre d'accepter ces conditions, disant que les Provinces entre l'Euphrate & l'Hellespont seroient une addition considérable au Royaume de Macédoine, & que les prisonniers Persans étoient seulement à charge à l'Armée, au-lieu que les 30000 talens de rançon pouvoient être employes à payer ses Troupes & à récompenser ses Amis. Mais Alexandre, sans désérer le moins du monde à cet avis, sit aux Ambassadeurs la réponse suivante: Que la clémence, dont il avoit usé envers la semme &

SECTION
IV.
Histoire 1
de Perse.

<sup>(</sup>a) Arrian. L. III. Q. Curt. L. IV. c. 23.

(b) Q. Curt. L. IV. c. 25.

(c) Q. Curt. & Plutarch. ibid.

Bbbb 2

IV. Histoire de Perle.

Section les enfans de Darius, venoit de la bonté de fon naturel, & non pas de quelque dessein qu'il eût de plaîre à ce Prince; qu'il ne faisoit point la guerre à des femmes ni à des enfans, mais uniquement à ceux qui prenoient les armes contre lui. Que si c'étoit de bonne foi qu'il eût demandé la paix, il verroit ce qu'il auroit à faire. Mais que puisqu'il ne cessoit de solliciter par argent ses soldats à le trahir, ou à le tuer, il ne pouvoit s'imaginer que ses offres fussent sincères, & qu'ainsi il étoit résolu de le poursuivre à toute outrance, non plus comme un ennemi, mais comme un traître & un assassin; que par rapport aux Provinces qu'il prétendoit lui céder, il en étoit déjà le maître; & que si Darius pouvoit le forcer à repasser l'Euphrate qu'il avoit traversé, il pourroit alors faire une pareille offre; qu'il s'étoit promis à lui-même, comme une récompense de tous les travaux qu'il avoit essuyés. tous ces Royaumes que Darius possédoit encore, & que l'engagement du lendemain décideroit qui resteroit le maître de ces Royaumes, de quelque vaine espérance que Darius pût se repaître. Qu'au reste il étoit venu en Asie pour donner, & point pour recevoir; que les Cieux ne pouvoient pas contenir deux Soleils, & que le seul parti que Darius eût à prendre, étoit de se soumettre, & de le reconnoître pour son Maître & pour son Souverain, après quoi il pourroit faire des propositions (a). Les Ambassadeurs s'en retournérent avec cette réponse, & dirent à Darius qu'il falloit se préparer à une bataille.

Ce Roi vint camper près du village de Gaugamèle, dans une rase campagne, à une assez grande distance d'Arbelles, ayant fait applanir auparavant le terrain, afin que ses Chariots & sa Cavalerie pussent agir plus librement. Sur ces nouvelles, Alexandre resta quatre jours à l'endroit où il étoit, & ferma son camp de fossés & de palissades, dans l'intention d'y lais-

fer fon bagage & les malades.

Il partit vers les neuf heures du foir, pour combattre l'ennemi au point Quand il fut arrivé jusqu'aux Montagnes d'où il pouvoit découvrir toute l'Armée de Darius, il fit halte, & mit en délibération dans un Conseil, composé de ses Généraux, s'il camperoit en cet endroit, ou s'il donneroit sur l'heure la bataille. Parménion sut de sentiment, qu'il falloit attaquer l'ennemi la nuit, parce qu'il feroit facile de le défaire durant l'obscurité: mais Alexandre répondit, qu'il ne lui convenoit pas de dérober la victoire: ainsi il sut resolu qu'on se battroit en plein jour. L'Armée resta donc campée dans le même ordre qu'elle avoit gardé en marchant. Alexandre, après avoir tout règlé pour le lendemain, se mit au lit pour reposer le reste de la nuit; mais comme il n'étoit pas sans inquiétude, il ne s'endormit que vers le matin, desorte que ses Généraux s'étant assemblés à la pointe au jour devant son pavillon pour prendre ses ordres, furent fort surpris de ce qu'il n'étoit pas encore éveillé. Parménion, après avoir attendu quelque tems, l'éveilla, & lui témoigna sa surprise de ce qu'il dormoit si profondément, sur le point d'une bataille où il s'agissoit de l'empire de l'Asie: Hé comment, répondit Alexandre, ne serois je pas tranquille? puisque Darius, en rassemblant toutes ses forces dans un endroit, m'épargne la peine de pen- Secrien fer aux moyens (a) de le poursuivre dans différens Pays? Il prit auffi-tôt ses armes, monta à cheval, & après avoir rangé son Armée en bataille, alla au devant de l'ennemi, qui étoit tout près.

IV. Histoire de Perse.

Les deux Armées étoient rangées dans le même ordre, l'Infanterie au centre & la Cavalerie sur les ailes. Le front de l'Armée des Perses étoit couvert de 200 Chariots & de 25 Eléphans. Outre ses Gardes, qui étoient la fleur de ses troupes, Darius avoit rangé près de lui l'Infanterie Grecque, la jugeant seule capable de tenir tête à la Phalange Macedonienne. Comme son Armée avoit beaucoup plus d'étendue que celle des ennemis, son dessein étoit de les envelopper, & de les attaquer en même tems de front & par les flancs.

Alexandre, se doutant de la chose, ordonna à ceux qui commandoient vers les ailes de les étendre, autant qu'il seroit possible, sans affoiblir le centre. Le bagage & les prisonniers, entre lesquels étoient la mère & les enfans de Darius, furent laissés dans le camp avec peu de troupes pour les garder. Parménion commandoit la gauche, comme il avoit accoutumé. & Alexandre la droite.

Ouand les deux Armées furent en présence, les Macédoniens s'arrêtérent. attendant que l'ennemi s'avançât pour les charger, ce que Darius fit en personne dans la prémière ligne. Arrien & Quinte-Curce (b) décrivent cette bataille au long: ils disent que les Perses surent souvent repoussés, mais qu'ils revinrent à la charge, que la victoire sembloit se déclarer, tantôt pour un des partis, & tantôt pour l'autre; que Parménion, qui commandoit l'aile gauche, courut grand risque, & que cette aile sut obligée de reculer; que l'arrière-garde de l'Armée d'Alexandre fut mise en desordre, & le bagage pris; que les deux Rois firent des prodiges de valeur &c. Cependant ce même Quinte-Curce assure, que les Macédoniens ne perdirent que 300 hommes, & Arrien ne fait pas même monter leur perte au tiers de ce nombre; au-lieu que celle des Perses fut de 40000 suivant Quinte-Curce, de 30000 au rapport d'Arrien, & de 90000 si nous en croyons Diodore. Mais quel de ces nombres qu'on puisse adopter, il en résultera que les Perses prirent d'abord la fuite, & que les Macédoniens les poursuivirent; car si de ces sept ou huit cens mille hommes que Darius avoit mis en campagne, chacun avoit seulement tiré une flèche, ou lancé une pierre, les Macédoniens n'auroient pas eu l'empire de l'Orient à fi bon marché. Au plus fort de la bataille, & dans le tems que les Macédoniens couroient le plus de risque, Aristandre le Devin, habillé de blanc, & tenant une branche d'olivier à la main, se plaça, à ce qu'on prétend, entre les prémiers rangs, & s'écria, de concert avec Alexandre, qu'il voyoit un aigle qui voloit par dessus la tête du Roi, ce qui étoit un infaillible présage de la victoire; il montra même du doigt le prétendu oiseau aux soldats; les uns l'en crurent fur sa parole, & d'autres s'imaginérent appercevoir l'aigle; mais tous en reprirent un nouveau courage, & attaquérent l'ennemi avec plus de valeur que jamais. On dit que Darius, voyant sa nombreuse Armée si honteuse-

<sup>(</sup>a) Justin. L. XI. c. 13. Q. Curt. L. IV. (b) Arrian. L. III. Q. Curt. L. IV. c. 25. &c. c. 3-31. Plutarch. in Alex.

Histoire de Perje.

Section ment mise en suite, tira son sabre, & sut pendant quelque tems en suspens. s'il ne valoit pas mieux se tuer que de fuir si lâchement; mais à la fin il prit ce dernier parti, & arriva la même nuit à Arbelles \*. Après qu'il eut passé le Lycus, quelques-uns de ceux qui l'accompagnoient, sui conseillérent de rompre le pont, parce que l'ennemi le poursuivoit. Mais ce Prince, songeant au grand nombre des siens, qui auroient besoin de trouver un passage ouvert sur ce même pont, répondit qu'il aimoit mieux laisser à ses ennemis le moyen de le poursuivre, que d'ôter à ses amis celui de se sauver (a) †.

Il arriva à Arbelles environ à minuit, & fut bientôt suivi par plusieurs de ses Généraux & des Seigneurs de sa Cour, qu'il fit venir auprès de lui, afin de leur dire que pour le présent il étoit résolu d'abandonner tout à Alexandre & de s'enfuir en Médie, d'où, aussi bien que du reste des Provinces Septentrionales, il pourroit tirer encore une nouvelle Armée, & hazarder une dernière bataille. Alexandre le poursuivit jusqu'à Arbelles; mais avant que d'y arriver. Darius avoit déjà traversé les Montagnes de l'Arménie, suivi seu-Jement de quelques-uns de ses parens, & d'un petit nombre de gardes nommés Mélophori, à cause que chacun d'eux avoit une pomme d'or au bout de sa lance. Il fut joint en Arménie par 2000 Grecs, qui avoient échappé à la défaite, & étoient commandés par Pharon Ionien, & par Glauchus Éolien.

Alexandre prit la ville d'Arbelles, où il trouva quantité de riches meubles, & une immense somme d'argent. Après avoir laissé reposer son Armée pendant quelques jours, il se mit en marche vers Babylone. Mazée étoit Gouverneur de la ville & de la province de ce nom, & s'y étoit retiré après la bataille d'Arbelles, avec les restes du Corps qu'il commandoit. Mais à l'approche de l'Armée victorieuse d'Alexandre, il n'eut pas le courage de faire la moindre résistance, & remit la ville, avec lui-même & ses enfans, entre les mains du Vainqueur. Bagaphane, Gouverneur de la Forteresse où étoient les trésors de Darius, en fit de-même, & Alexandre entra dans la ville à la tête de toute son Armée, comme s'il avoit marché à l'ennemi. Après s'y être arrêté pendant 30 jours, il laissa à Mazée le Gouvernement de la Province; mais, après avoir donné le commandement du Châ-

(a) Q. Curt. L. IV. c. 36, 37. Justin. L. XI. c. 14.

\* Cette bataille se donna à Gaugamèle près de la Rivière de Boumelle, comme le témoienent Ptolomée & Aristobule, qui étoient présens. Strabon (1) & Plutarque (2) assurent précisément la même chose. Et cependant, parce que Gaugamèle n'étoit qu'un petit village, dont le nom, qui signisse la Maison des Chameaux, sonne assez mal à l'oreille, la bataille a été désignée par le nom de bataille d'Achelles, qui étoit une ville considérable de ce Pays (3). Gaugamèle & Arbelles écoient à une distance considérable l'une de l'autre; car entre la Rivière de Bonnelle, sur laquelle Gangamèle étoit située, & le Lycus, dont Arbelles occupoit les bords, Quinte-Curce compte 80 flades (4). Suivant la description que Strabon nous donne de ces endroits, Arbelles, dans la cinquième Carte d'Asie de Ptolomée, doit être placée dans le même endroit où nous trouvons Gaugamèle (5).

† Justin a Cydinus au lieu de Lycus. Cette dernière Rivière passe par Tarse en Cilicie, & de-là vient qu'Oroje, qui fuit toujours Justin, s'est imaginé que la bataille avoit été don-

née à Tarfe (6).

(1) Strabo L. XXVI p 737-(2) Plutarch in Alex

(3) Aman. L. VI. p. 101. Strabo ubi fupt.

(4) Q Curt. L. IV. c. 22. (5) Strab. L. II. p. 79. (6) Oros. L. III. c. 17.

Histoire'

teau & de la Garnison à un Macédonien, il prit Bagaphane avec lui, & se Sacrion mit en chemin vers Suse, où il arriva vingt jours après son départ de Babylone. Comme il en etoit proche, Abetite, Gouverneur de la Province, envoya son fils au devant de lui, pour lui dire qu'il étoit déterminé à lui de Perse. remettre entre les mains la ville, & tous les trésors du Roi. Alexandre sit grand accueil à ce jeune Seigneur, qui le conduitit jusqu'au Fleuve Choapse, où Abutite vint le trouver avec des prétens dignes d'un grand Roi, entre lesquels il y avoit des Dromadaires d'une vitesse incroyable, & douze Eléphans, que Darius avoit fait venir des Indes. Etant entre dans la ville, le Gouverneur iui remit 50000 talens en masse, & 40000 en argent comptant, fans compter les meubles & d'autres choses sans prix. Il trouva auffi dans cette ville une partie des raretés que Xerxes avoit emportées de la Grèce, & entre autres les statues d'airain d'Harmolius & d'Ariflogiton, qu' Alexandre renvoya depuis à Athènes, où elles se voyoient encore du tems d'Arrien: pour ce qui est de la pourpre & des robes d'écarlate, il envoya le tout à Sissambis, avec quelques autres robes d'un travail exquis, qui lui avoient été envoyées de Macedoine, en faisant dire à cette Princesse, que si elle trouvoit ces ouvrages à son gré, il lui donneroit ceux qui les avoient faits, asin qu'elle pût faire apprendre à ses petites-filles à en travailler de pareils pour se divertir. A l'ouïe de ces paroles, Sysigambis ne put s'empecher de faire paroître quelques marques de tristesse, n'y ayant rien que les femmes de Perse tiennent à plus grande honte que de travailler en laine; ce qu' Alexandre n'eut pas plutôt appris, qu'il se crut obligé de lui venir faire des excuses. Il fut donc la voir, & lui dit qu'elle ne devoit pas regarder comme un outrage ce qui n'étoit l'effet que de son ignorance par rapport aux coutumes de Perse; & ajouta que l'étoffe dont il étoit actuellement vétu, étoit non seulement un présent de ses sœurs, mais aussi l'ouvrage de leurs mains (a).

Alexandre, ayant consolé ainsi Systeambis, prit congé d'elle, & après avoir laisse une bonne garnison dans Suje, il marcha vers la Perse. En quatre jours ce Prince arriva sur les bords du Pastrigre, qu'il passa avec 9000 Fantassins & 4000 Chevaux, pour entrer dans le Pays des Uxiens. Cette Province s'étend depuis la Susiane jusqu'aux frontières de la Perse, & étoit gouvernée par Madate, qui avoit épousé une nièce de Sysigambis. Ce Seigneur ne ressembloit pas aux autres Gouverneurs Persans, qui avoient changé de parti quand la fortune avoit tourné le dos à leur Maître, mais étoit resté fidèle à Darius, & prétendoit se désendre jusqu'à la dernière extrémité. Pour cet effet, il s'étoit retiré entre des rochers escarpés & environnés de précipices. Il s'y maintint quelque tems avec toute la bravoure imaginable, & la ville avant été prise d'assaut, il se retira dans la Citadelle, d'où, dans la persuasion qu'il n'y avoit point de secours à espérer, il envoya 30 Députés au Roi pour capituler. Alexandre, qui étoit violemment irrité contre Mandate, ne voulut d'abord entendre à aucune proposition; mais ayant dans ces entrefaites reçu des Lettres de Sysigambis, par lesquel-

Hiftoire de Perfe.

Section les cette Princesse le supplioit de pardonner à son parent, il ne se contenta pas de pardonner à Madate & de le rétablir dans sa dignité, mais il donna auffi la liberté à tous les prisonniers, & sauva la ville du sac, en conservant aux habitans leurs privilèges, & en les exemtant de tout tribut (a).

Après que les Uxiens furent subjugués, Alexandre, ayant donné une partie de son Armée à Parménion, lui commanda de la mener par la plaine: pour lui, avec les troupes armées à la légère, il traversa les montagnes, qui s'étendent jusques dans la Perse. Il arriva le cinquième jour au Pas de Sufe. Ariobarzane avec 4000 hommes de pié, & 700 chevaux, avoit occupé des rochers escarpés de toutes parts, & où ses gens étoient hors de la portée du trait. Aussi-tôt qu'Alexandre s'avança pour les attaquer, ils se mirent à rouler du haut de la montagne des pierres d'une grosseur si énorme qu'elles écrasoient des bandes entières. Le Roi effrayé d'un tel spectacle, fit sonner la retraite, & se retira environ à 30 stades du Pas. Il resta quelque tems en cet endroit, ne sachant aucun moyen de forcer le passage, & ayant honte de renoncer à l'entreprise. Pendant qu'il se trouvoit dans cet embarras un déserteur Grec vint le trouver, & promit de le conduire au sommet de la montagne, d'où il pourroit aisément harceler les Perses au point de les obliger à abandonner le Pas. Il tint parole; car Alexandre, à la tête de quelques troupes choisies, suivit son guide durant toute la nuit, traversa des rochers & des précipices, & arriva un peu avant le point du jour au haut de la montagne, qui commandoit toutes les hauteurs fur lesquelles les ennemis étoient campés. Dès que ces derniers le virent dans un poste si avantageux, ils prirent la fuite; & dans ce même tems, Cratère, qui étoit resté au camp, s'avança avec les troupes qu'il commandoit, & s'empara du défilé. Ariobarzane, s'étant mis à la tête d'une partie de la Cavalerie, se fit jour au travers des Macédoniens, avec une perte considérable de part & d'autre, & se sauva par dessus les montagnes, dans le dessein de se jetter dans Persépolis; mais trouvant toutes les avenues qui conduisoient à cette ville occupées par l'ennemi, il attaqua fièrement ceux qui le poursuivoient, & fut tué avec tous ceux dont il étoit accompagné, après avoir taillé en pièces un grand nombre de Macédoniens (b).

Alexandre, se voyant maître de ce Pas, avança dans la Perside, ou la Perse proprement dite. A quelque distance de Persépolis, capitale de cette Province, il reçut une Lettre du Gouverneur de la Place, qui lui mandoit que les habitans, informés de sa venue, étoient sur le point de piller les tréfors dont la garde lui avoit été confiée par Darius, & qu'ainsi, s'il vouloit s'en emparer lui-même, il devoit faire toute la diligence possible. A la reception de cette Lettre, Alexandre, laissant son Infanterie derrière, marcha toute la nuit à la tête de sa Cavalerie, & ayant passé l'Araxe sur un pont, qu'il avoit eu la précaution de faire bâtir quelques jours auparavant, il arriva, vers le point du jour, à deux stades de Persépolis. Le lendemain il affembla les Généraux de son Armée, & leur dit qu'il n'y avoit jamais eu de ville plus fatale aux Grecs que Persépolis, l'ancienne résidence des Monar-

<sup>(</sup>b) Q. Curt. Arrian. Plutarch. ubi supr. & Polyæn. L. IV. Stratag. (a) Q. Curt. L. V. c. 9.

ques Persans, & la capitale de leur Empire; que c'étoit de-là qu'étoient venues toutes ces Armées, qui avoient inondé & désolé une grande partie de l'Europe; & qu'ainsi ils étoient obligés de venger sur cette orgueilleuse de l'Europe; & qu'ainsi ils étoient obligés de venger sur cette orgueilleuse de l'erse. Les Commandans, animés par ce discours, permirent à leurs soldats de traiter, comme ils jugeroient à propos, les misérables habitans, qui furent inhumainement massacrés. Après cette cruelle exécution, le Roi, laissant Cratère & Parménion dans la Place, alla, avec un petit Corps de troupes, réduire les petites Villes & les Forteresses d'alentour, qui se soumirent toutes à son approche. Il revint ensuite à Persépolis, où il prit ses quartiers d'hiver. Dans le trésor furent trouvés 120000 talens, destinés aux frais de la guerre (a).

Durant son séjour à Persépolis, il s'abandonna aux plaisirs de la table, & donna plusieurs grands festins à ses Officiers & à ses Amis. Dans un de ces repas, où l'on avoit bu avec excès, Thais, Courtifane Athénienne & Maîtresse de Ptolomée, qui fut dans la suite Roi d'Egypte, proposa de bruler le Palais de Darius, disant à Alexandre avec un air de gayeté, que ce seroit pour elle une joie inexprimable, s'il lui étoit permis de mettre le feu au superbe Palais de Xerxès, qui avoit brulé Athènes; afin qu'il fût dit par toute la terre, que la Femme, qui avoit suivi Alexandre dans son expédition contre l'Asse, avoit vengé toutes les calamités que les Grees avoient essuyées de la part des Barbares, & leur avoit fait plus de mal que tous les Généraux employés contre eux. Comme tout le monde étoit ivre, la proposition fut reçue avec un applaudissement général, & le Roi lui-même s'étant levé de table, suivit Thais un flambeau allumé à la main. Tous les autres Macédoniens, entendant ce bruit, accoururent en foule avec des flambeaux, & mirent le feu au Palais de tous côtés. Les flammes gagnérent aussi la ville, où elles firent le plus terrible ravage, & consumérent entièrement le Palais, quoiqu'on fît tout ce qui étoit possible pour arrêter leur violence (b). C'est ainsi qu'un des plus magnifiques Bâtimens de la Terre, fut réduit en cendres à la requisition d'une femme ivre & sans honneur.

De Persépolis Alexandre se rendit dès le commencement du printems à Pasargade, résolu de poursuivre Darius, qui s'étoit retiré à Echatane en Médie. Ce Prince infortuné avoit encore une Armée de 30000 Fantassins, parmi lesquels il y avoit 4000 Grecs, qui lui restérent sidèles jusques à la sin. Il avoit outre cela 4000 Frondeurs, & 3000 Chevaux la plupart Bactriens, commandés par Bessus Gouverneur de la Bastriane. Quand il apprit qu'Alexandre s'avançoit du côté d'Echatane, il quita cette ville dans le dessein de se retirer dans la Bastriane, pour y lever une nouvelle Armée. Mais changeant presque aussi-tôt de sentiment, il se détermina à hazarder une troissème bataille avec le monde qu'il avoit auprès de lui. Dans le tems qu'il faisoit les préparatifs nécessaires pour cela, Bessus, Gouverneur de la Bastriane, & Naharzane, un des plus grands Seigneurs de Perse, formérent une conspiration contre lui, & résolurent de se saisir de sa person-

ne,

<sup>(</sup>a) Q. Curt. L. V. c. 13. Justin. L. XI. (b) Q. Curt. L. V. c. 15. Diodor. Sicul. C. 14. Plutarch.in Alex. Arrian. L. III. Justin. L. XI. Cccc

Histoire de Perse.

Section ne, afin qu'en cas qu'Alexandre les poursuivît, ils pussent gagner les bonnes graces de ce Prince en lui livrant Darius; mais s'ils pouvoient échapper, leur dessein étoit de massacrer leur Maître, d'usurper la couronne, & de recommencer la guerre. Ils n'eurent pas de peine à gagner les troupes, en leur représentant que Darius les traînoit à leur perte; qu'il ne leur étoit pas possible de faire tête à une aussi puissante Armée; qu'en suivant Darius ils couroient à une mort inévitable, & ne pouvoient manquer d'être écrasés sous les ruïnes d'un Empire prêt à tomber. Cette trame ne put être ourdie si secrettement que Darius n'en sût averti, mais il n'en voulut rien croire. Patron, qui commandoit les Grecs, l'exhorta inutilement à faire dresser sa tente dans leur quartier, & à confier la garde de sa personne à des gens de la fidélité desquels il étoit assuré. Darius répondit, qu'il aimoit mieux souffrir parmi les siens toutes sortes d'infortunes, que de chercher un azile chez des Etrangers, quelque affectionnés qu'il pût les croire; qu'au reste, il ne pouvoit mourir trop tôt, si les Perses mêmes le jugeoient indigne de vivre. Darius n'attendit pas longtems à se repentir de n'avoir pas suivi le conseil de Patron. Bessus & Nabarzane le faisirent, le liérent avec des chaînes d'or comme pour faire honneur à sa qualité de Roi, &, l'ayant mis dans un chariot couvert, prirent avec lui le chemin de la Bactriane. Ce chariot étoit couvert de peaux, & conduit par des étrangers, qui ne favoient pas quel prisonnier ils menoient (a). Bessus fut proclamé Généralissime en la place de Darius par la Cavalerie des Bactriens; mais Artabaze & ses fils, avec les forces qu'ils commandoient, & les Grecs, qui étoient fous les ordres de Patron, se séparérent de Bessus, & traversérent les montagnes du côté de la Parthide (b).

Quand Alexandre sut arrivé à Echatane, il apprit que le Roi de Perse en étoit parti il y avoit cinq jours. Ce fut en cet endroit que les Thessaliens avant témoigné leur répugnance à aller plus loin, Alexandre leur accorda la permission de s'en retourner dans leur Pays, & partagea entre eux, quand ils furent sur leur départ, 2000 talens par dessus leur paye: ceux qui restérent volontairement à son service, eurent trois talens par tête (c). Alexandre commanda à Parménion de mettre dans le château d'Ecbatane les trésors. de la Perse, qui montoient, selon Strabon (d), à 180000 talens, & de marcher ensuite vers l'Hyrcanie par la Contrée des Cadusiens, avec les Thraces & une bonne partie de la Cavalerie. Il écrivit aussi à Clitus, qui étoit demeuré malade à Suse, qu'aussi-tôt qu'il seroit arrivé à Echatane, il prît les troupes qu'on y avoit laissées, & qu'il vînt le trouver dans le Pays.

des Parthes.

Alexandre, avec le reste de son Armée, se mit à la poursuite de Darius, & arriva le onzième jour à Rhagues, ayant fait dans cet espace de tems 3300 stades. La plupart de ceux qui l'accompagnérent en cette occasion, mou-

<sup>(</sup>c) Q. Curt. L. VI. c. 3. Arrian. L. III. Plutarch. in Alex. (a) Q. Curt, L. V. c. 18. 29. 23. Arrian. L. III. p. 67. (b) Q. Curt. L. V. c. 3, Arrian. L. IV. (d) Strabo L. XV. p. 741. p. 68.

SECTION IV.

> Histoire de l'erje.

rurent de fatigue, jusques-là, qu'en arrivant à Rhagues, il se trouva n'avoir plus que 60 Cavaliers (a). Desefpérant de pouvoir atteindre Darius, quelque diligence qu'il pût faire, parce que ce Prince avoit déjà passé les Portes Caspiennes, il séjourna cinq jours dans cette ville, pour faire prendre haleine à ses troupes, & règler les affaires de Médie. Ensuite il marcha vers les Parthes, & campa le prémier jour aux environs des Portes Caspiennes, qu'il traversa le lendemain, sans trouver la moindre opposition. A peine eut-il mis le pié dans la Parthide, qu'il fut informé par un Seigneur Persan nommé Bagisthène, que Besseu & Nabarzane avoient tramé le dessein de se saisir de la personne de Darius. Cette nouvelle l'engagea, en laissant le gros de son Armée derrière lui sous les ordres de Gratère, de hâter sa marche avec un petit Corps de Cavalerie. Il fit tant de diligence, en marchant nuit & jour, & en ne faifant halte que pendant quelques heures, qu'il arriva le troisième jour dans un village où Bessius & les Bactriens avoient campé la veille. Il apprit en cet endroit, que Darius avoit été arrêté par les traîtres; que Bessus le faifoit traîner sur un chariot, & lui avoit fait prendre les devans, pour être plus fûr de sa personne; & que toute l'Armée lui obéissoit, à l'exception d'Artabaze & des Grecs, qui avoient pris une autre route.

Ce fut pour Alexandre une nouvelle raison de faire diligence. Il partit donc la nuit même avec un petit Corps de Cavalerie légèrement armée, & apprit le lendemain d'Orcillus & de Mithracène, deux Officiers Persuns que la trahison de Bessus avoit engagés à passer de son côté, que les Bactriens n'étoient plus qu'à 500 stades de lui, & qu'ils pouvoient le mener à l'endroit où ils étoient, par un chemin plus court que le chemin ordinaire. Ainsi les ayant pris pour ses guides, il partit le même soir; &, après avoir fait 300 stades, rencontra le fils de Mazée, autrefois Gouverneur de Syrie, qui l'informa que Bessus n'étoit plus qu'à 200 stades, & que son Armée, dans l'idée qu'il n'y avoit rien à craindre, marchoit en desordre, & pouvoit aisément être surprise & taillée en pièces. Cette nouvelle sit encore doubler le pas à Alexandre, qui arriva enfin à la vue de l'ennemi. Les Barbares, quoique fort supérieurs en nombre, prirent l'épouvante à son arrivée, & s'enfuirent d'abord. Bessius, & ceux qui l'accompagnoient, voulurent faire monter Darius à cheval, afin de pouvoir l'amener avec eux; mais ce Prince ayant refusé de les suivre, ils le percérent de leurs dards, & l'abandonnérent, baigné dans fon fang, à la merci des Macédoniens. Après Codoman quoi ils se séparérent, & prirent différentes routes, Bessus tirant vers la Bac-tué. triane, & Nabarzane vers l'Hyrcanie, afin de tromper par ce moyen l'ennemi s'il vouloit les fuivre, ou l'obliger du moins à diviser ses forces. Ils 2658. An'étoient accompagnés que de peu de gens de cheval. Tous les autres des- vant J. C. titués de Chefs, se dispersérent çà & là, selon que la peur ou l'espérance les 331. guidoit. Alexandre, remarquant le desordre où étoient les ennemis, envoya contre eux Nicanor avec un Corps de Cavalerie légèrement armée, & suivit ce Général à la tête de 3000 Macédoniens. Nicanor passa 3000 des ennemis au fil de l'épée, mais il ne put en venir aux mains avec Bessus,

de Perfe.

Section ni avec Nabarzane. Alexandre, remarquant cette boucherie, lui commanda de donner quartier à ceux qui mettroient bas les armes. Dans ces en-Histoire trefaites, les chevaux qui tiroient le chariot où étoit Darius s'arrêtérent d'eux-mêmes, ceux qui les menoient ayant été tués par Bessus, près d'un village éloigné d'environ quatre stades du grand chemin. Un Macédonien nommé Polystrate, qui étoit à la poursuite de l'ennemi, n'en pouvant plus. de soif, fut conduit par les habitans du lieu à une Fontaine, qui n'étoit pas loin de l'endroit où se trouvoit Darius. Comme il étoit occupé à remplir fon casque d'eau, il entendit les gémissemens d'un homme mourant, & regardant autour de lui, il vit Darius couché dans le chariot, percé de plufieurs dards, & bien près de sa fin. Cependant ce Roi eut encore la force de demander à boire. Polystrate ayant appris d'un prisonnier Persan le barbare traitement fait à Darius, lui apporta de l'eau avec empressement. Après avoir bu, cet infortuné Monarque dit en se tournant vers le Macédonien, que dans l'état déplorable de sa fortune, il avoit au moins la consolation que ses dernières paroles ne seroient point perdues; qu'il le charge it de rendre mille graces à Alexandre de tant de bontés qu'il avoit eues pour sa mère, pour sa femme & pour ses enfans; qu'il prioit les Dieux de rendre ses armes victorieuses, & de le faire Monarque de l'Univers; qu'il ne croyoit pas avoir besoin de lui demander qu'il vengeât le Régicide commis. fur sa personne, parce que c'étoit la cause commune de tous les Rois. Puis prenant la main de Polystrate: ,, Touche, lui dit-il, pour moi dans la main à Alexandre, comme je touche dans la tienne, & porte-lui de ma part ce feul: ", gage que je puis lui donner de mon affection & de ma reconnoissance". En achevant ces mots, il expira entre les bras de Polystrate. Alexandre, arrivant auprès de lui dans ce moment, & voyant le corps de Darius fondit en larmes, déplorant le trifte fort d'un Prince qui méritoit, disoit-il, une meilleure destinée. Il détacha d'abord sa cotte-d'armes, la jetta sur le corps de Darius, & l'ayant fait embaumer & orné magnifiquement son cercueil, il l'envoya à Sysigambis, pour le faire enterrer avec les autres Rois de Perse. Ainsi mousut Darius, âgé de cinquante ans, dont il en avoit. règné six: Prince d'un caractère doux & pacifique, dont le règne avoit été exemt de ces violences, de ces cruautés, & de ces vices qui avoient. souillé les règnes de ses Prédécesseurs. Avec lui finit l'Empire des Perses, qui avoit duré 200 ans depuis le commencement du règne du grand Cyrus, sous treize Rois, savoir, Cyrus, Cambyse, Smerdis le Mage, Darius fils d'Hystaspe, Xerxes I, Artaxerxe Longuemain, Xerxes II, Sogdien, Darius Nothus, Artuxerxe Mnémon, Artaxerxe Ochus, Arfès & Darius Codoman (a). Après la mort de Darius, tous les Officiers, de quelque rang qu'ils fussent, furent continués dans leurs emplois; mais Alexandre diffingua par desfus tous les. autres Artabaze, à cause de son inviolable sidélité pour son Maître, & Oxatre, frère de Darius, qu'il traita toujours d'une manière convenable à sa haute naissance. Il eut même la foiblesse de pardonner à Nabarnaze, un des deux complices du meurtre de Darius. Pour ce qui est de bessus, l'au-

<sup>(</sup>a) Q. Curt. L. V. c. 25- Justin. L. XI. c. 15. Arrian. p. 69. Plutarch, in Alex,

tre complice, comme il s'étoit enfui en Bastriane, & qu'il v avoit pris le Secreon titre de Roi. Alexandro se mit en chemin, au commencement du printoms suivant, pour l'aller châtier: mais sa marche, en sortant de Perje pour se Histoire rendre dans ces Contrées Septentrionales, est décrite par les Auteurs d'une de Perfe. manière très confuse; car après avoir dit qu'il avoit dessein de poursoivre Bellus dans la Bactriane, ils lui font prendre la route de l'Hersanie, & le font passer de-là, plus au Nord, dans le Pays des Mardes, vers les bords de la Mer Caspienne, &, après avoir subjugué ces peuples, traverser le Mont Coronus, & se rendre dans l'Arie & dans la Drangiane. Quoi qu'il en soit à ces différens égards, il arriva en Bactriane, après une longue & ennuveuse marche, & après avoir laissé à son Armée le tems de se reposer à Drapsaque, il s'avança vers Aorne & Bactre, les deux plus puissantes villes de cette Province, & s'en rendit maître. A l'approche d'Alexandre, 8000 Bactriens, qui jusques-la avoient été attachés à Bessus, l'abandonnérent tous. & se retirérent chez eux. Bessus, avec le petit nombre de troupes qui lui étoient demeurées fidèles, passa le Fleuve Oxus, & se retira dans la Sogdiane, résolu d'y lever une nouvelle Armée. Pour empêcher Alexandre de le poursuivre, il brula tous les bateaux dont il s'étoit servi pour faire passer à ses troupes l'Oxus, qu'il seroit impossible à l'Armée d'Alexandre de traverser, à ce qu'il croyoit, tant à cause de la profondeur de ce Fleuve, que parce que le Pays ne fournissoit ni arbres ni bois pour construire des barques & des radeaux. Mais comme il n'y avoit point de difficulté capable d'arrêter Alexandre, ce Prince fit remplir les peaux qui couvroient les tentes des soldats, de paille, & les fit toutes attacher l'une à l'autre. Par ce moyen il eut une nouvelle sorte de radeaux, & ses soldats, s'étant couchés dessus. traversérent le Fleuve. Il fit passer de cette manière toute son Armée en fix jours; ce que Bessus auroit pu aisément empêcher, s'il avoit osé regarder les Macédoniens en face.

Quand les Bactriens, qui étoient campés dans un endroit apellé Nautaca, apprirent qu' Alexandre avoit passé le Fleuve, & marchoit contre eux,
Spitamène, qui étoit le grand consident de Bessus, forma avec Catane &
Datapherne, le projet de se saisse de Bessus, & d'obtenir leur grace en le sivrant à Alexandre. Ce projet sut exécuté. Ils sui arrachérent sa tiare de
la tête, mirent en pièces la robe royale de Darius dont il étoit revétu,
& le menérent chargé de chaînes au camp Macédonien. Spitamène suimême présenta le traître à Alexandre, non seulement sié & garotté, mais
tout nud, avec une chaîne passée au cou; spectacle qui ne sut pas moins
agréable aux Perses qu'aux Macédoniens. Alexandre, après avoir amplement récompensé Spitamène & ses compagnons, & sait couper le nés &
les oreilles au traître, livra ce misérable à Oxatre, frère de Darius, pour
lui insliger une punition proportionnée, s'il étoit possible, à son crime (a).
Plutarque (b) nous marque le supplice auquel il sut condamné. On sit cour-

(a) Q. Curt. L. VII. c. 12. Arrian. L. III. (b) Plutarch. in Alex. & Diodor. Sicul. Diodor. Sicul. L. XVII. p. 554. Arrian. L. IV. c. 7. Q. Curt. L. VII. c. 10.

Cccc 3

IV. Histoire de Perse. Bessus puni de mort. Année du Déluge 2659. Avant J. C.

330.

Section ber par force des arbres l'un vers l'autre, & l'on attacha à chacun de ces arbres un des membres du corps de Bessus. Ensuite, quand on leur eut laissé la liberté de retourner dans leur état naturel, ils se redressérent avec tant de force, que chacun emporta le membre qui lui étoit attaché. Tel fut le salaire de ce perfide, à la mort duquel Alexandre se vit dans la tranquille possession de toute la Monarchie de Perse. Ce qu'on vient de lire est ce que nous avons recueilli des meilleurs Historiens, Grecs & Latins, concernant les affaires des anciens Perses: nous verrons dans la Section suivante ce que les Orientaux ont dit sur le même sujet.

> En déterminant les différens Périodes de l'Empire de Perfe, nous avons toujours suivi le Canon de Ptolomée, & les Histoires des Auteurs Grecs & Latins. Car pour ce qui est des Juifs, ils ne connoissent d'autres Rois de Perse, que ceux dont il est fait mention dans l'Ancien Testament. De-là vient que dans leur grande Chronique Seder Olam Rabbah, l'Empire Médo-Persan, depuis la Construction du Temple, la seconde année de Darius fils d'Hystaspe, ne dure que 34 aus. Joséphe ne reconnoit d'autres Rois de Perse que Cyrus, Cambyse, Darius fils Hystaspe, Xerxes, Artaxerxe, & Darius surnommé Nothus, qu'il confond avec Darius Codoman, qui fut vaincu par Alexandre, & rapporte au règne d'Artaxerxe Longuemain, tout ce qui arriva sous les règnes d'Artaxerxe Mnémon & d'Artaxerxe Ochus.

> > FIN DE CE TROISIEME VOLUME.

## ERRAT

POUR CE TOME III.

Pag. 204. Note (a) C'est la p. 121. qu'on avoit oublié de marquer.

Pag. 302. Note (p) 254. lifez 293. Pag. 312. Note (a) 272. lifez 304.

ibid. Note(b) 283. lisez 310.

















